



#334 S.

188h

# HISTOIRE

### GÉNÉRALE DES VOIAGES.

 $\sigma$ 

NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOÏAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues :

CONTENANT

CE OU'L Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE, ET DE MIEUX AVERE', DANS LES PAÏS OU LES VOÏAGEURS ONT PENETRE',

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE; leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices. & c.

AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SISTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, qui representera l'état aduel de toutes les Nations :

ENRICHI

DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, Habits, Antiquités, &cc.

TOME DOUZIEME.

N/A

A PARIS, Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

M. DCC. LIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



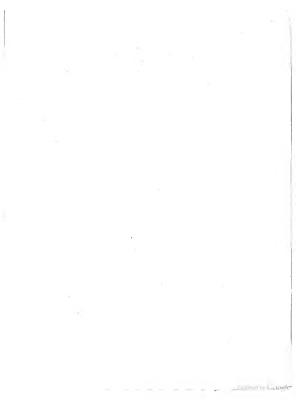

#### AVANT-PROPOS.

LE titre & la nature de cet Ouvrage ne m'obligent pas de remonter au-delà du quinzieme ficele, ni de chercher, dans les Ectivains qui l'ont précedé, cequi peut faire juger que longtems avant la Découverte d'un Nouveau Monde, on étoit per-

fuadé de son existence (1).

Il n'est pas moins constant que dans les bornes où je suis renermé par l'engagement de mes premiers Guides, qui ne comprend que les Relations des Voiageurs, je m'éloignerois trop du Plan que j'ai adopté, si pour l'orner, ou pour lui donner plus de plénitude, j'allois puiser, dans d'autres sources, dequoi suppléer à la stérilité des miennes. Ce seroit abandonner la routo du j'ai marché jusqu'aujourd'hui, m'en ouvrir une nouvelle à la vue du terme, faire l'Histoire de l'Amérique au sieu de celle des Voiages, & me jetter dans des longueurs qui reculeroient beaucoup la fin de mon entreprise.

Cependant j'ai conçu que s'il est trop tard pour renoncer au Plan des Anglois, il n'est pas imposibile, dans une Partie qui a peu de liaison avec les précedentes, de remédier à la plûpart des désauts qu'on reproche aux premieres, & pour lesquels j'ai souvent demandé grace. Le remede conssite dans un nouvel ordre, que j'ai déja fait entrevoir. Il est tems de l'expliquer.

(t) C'est affez de remarquer ici que les Aneiens en ont eu réellement quelque idée. Acosta, qui s'est atraché parriculierement à cette recherche, & d'après lequel tous les Historiens postérieurs sont partis comme moi, avec moins de franchise à le déclarer, observe , dans son premier Livre , » que » Platon rapporte l'entretien d'un Prêtre d'Em gypte avec Solon , fur une ifte qu'il nom-me Atlantide , fituée au-delà des Colom-» nes d'Hercule; qu'il fair dire à Critias » que cetre Isle étoit aussi grande que toute » l'Afie & l'Afrique enfemble qu'on y voioit so un Temple long de mille pas, large de a einq cens , dont le dehors étoir tevêtu » d'argent , & le dedans tout brillant d'or , » d'ivoire & de perles ; qu'au delà de certe m grande !fic , il y en avoit un grand nom-m bre de petites , près desquelles on trouwoit on Continent, & qu'ensuite on arri-

» voit à la vraie Mer. Il est affez surprenant qu'à la réferve de la grande life , qui avoit difparn , fuivant le même Philosophe , apparemment par un tremblement de rerre, on air reconnu, deux mille ans après, que la vérité répondoit à cette description. Atistote & Theophraste nous apprennent » que l'an » 356 de la fondation de Rome, nn Vail-» seau Carthaginois, ainnt pris sa toute, » entre le Conchant & le Midi, osa péné-» trer dans nne Mer inconnne ; qu'il y déso couvrir , forr loin de la terre , une ific » déferre, spacieuse, arrosée de grandes » rivieres , converte de forêts , dont la » beauté sembloir répondre de la ferrilité du so terroir ; qu'une partie de l'Equipage ne pnt » rélifter à la tentation de s'y établir ; que » les autres étant retournés à Carthage , le » Sénat , auquel ils rendirent compte de leur a découverte, crut devoir enfevelir dans

Explication get Ouvrage.

1 ª. Au lieu de m'abandonner tout d'un coup aux Voïageurs. d'un nouvel en les suivant, comme au hasard, dans les courses que je vais faire avec eux, il me paroît nécessaire de commencer par une Exposition génerale, qui contiendra l'Histoire des Découvertes & des Etablissemens. C'est le seul moien de répandre assez de jour sur tout ce qui doit suivre , pour éviter l'embarras de revenir sans cesse à des éclaircissemens, qu'on a traités, avec assez de justice, d'ennuïeuses répétitions dans les premiers Tomes.

» l'oubli un événement dont il craignit les » fortes de vivres, nn air ftais, & de l'or; p fuites ; qu'il fit donner fectetement la mort » à cenz qui étoient revenus dans le Vaif-» feau , & que ceux qui éroient restés dans » l'iste demeurerent sans tessoutce pout en » fortir. Avitus rapporte, dans Seneque le Rheteur, » que l'Océan contient des Ter-» res fertiles. Et personne n'ignore la Prédiction de Seneque le Tragique, dans sa Me-dée, sur la Déconverte d'un Nouveau Monde. Enfin, sans patler d'un Passage de Marcellin, qui donne, a cette Mer, une Ifle plus grande que toute l'Europe, on lir plus particuliere-ment dans Elien, » que l'Eutope, l'Afie & » la Lybie, qui est l'Afrique, font environ-» nées de l'Océan ; qu'au - delà il se trouve nn Continent d'une vaste érendue, où les » Hommes & les Animanx font beaucoup » plus grands que dans le nôtre , & où les = premiers vivent plus long tems; qu'ils y ont des Ufages & des Loix contraires à » celles des autres Peuples , & une incroïaso ble quantiré d'or & d'argent , métaux moins estimés parmi cux, que le fer ne » l'eft en Europe. Chevreau, qui remar-que, à l'occasion de Plaron, que les plus fameux Peres de l'Eglife, tels qu'Origene. Lactance , St Augustin , &c. onr rejerré le récit du Timée de l'Iaton comme une fable, femble avoir ignoré que St Grégoire , fur l'Epitre de St Clément, a déclaté, fans aucune marque d'incertitude, qu'au-delà de l'Océan il y avoit un autre Monde. Ajoutons, pour descendre vers nous, que s'il faut s'en rapporter à quatre Vers, cités en Longue du Pars de Galles dans la Collection d'Hackluyt, & au rémoignage de Powel, qui nons a donné l'Histoire du même Pais, un Prince , nommé Madoc , fecond fils d'Owen Guyned , Prince de Galles , s'étant embarqué l'an mille cent quarre-vingt dix , dans la feule vue de fatisfaite la curiofité, » découvrit, après se quelques femaines de navigation vers so l'Oucit, une Terre, où il trouva toutes

» qu'après s'y èrre arrêté affez long tems . » il y laissa six-vingt Hommes; il revint en » Anglererre avec le même bonheur, il y » équipa une Florte de dix Vaisseaux , char-» ges d'Hommes, & de provisions conve-» nables à ses desseins, avec lesquels il re-» tourna dans le Pais qu'il avoir découvert ; » mais que, de quelque maniere que ses Avan-» tures aient pu fe rerminer , on n'en eut » jamais d'autre information. Ceux , qui adoptent ce récit, croient que Madoc avoit abordé dans quelque partie de la Floride ou de la Virginie, & se se croient autotisés à lui attribuer l'honneur de la premiere Déconverte de l'Amérique, en avouant néanmoins qu'il ne la dut qu'au hafatd; au lieu qu'environ trois cens vingt-deux ans après , elle fut le fruit des réflexions , des recherches volontaires & de l'habileté d'un Génois.

On verra, ci-deffous, page 100, les quatre Vers qui regardent Madoc, mais qu'il me foit petmis d'en joindre lei einq autres, qui fe ttouvent dans la même Collection , & que je n'y ai pas découverts affez-tôr pour les joindre à l'Article qu'ils regardent. Ils confirment le Voiage du Frere de Christophe Colomb en Angleterre, parcequ'ils étoient écrits, fuivant Hackluyt, for la Mappemonde done il fit préfent an Roi Henri VII.

Janua eui Patria est nomen , cui Bartholomaus Columbus de Terra rubra , opus edidit ifind

Londoniis , anno Domini 1 480 atque infuper Offisvo , decimaque die , cum tertia Menfis

Februarii. Laudes Christo cantentur abunde, Le Collecteut Anglois observe que Terra rubra éroit un furnoin de ces fameux Génois, & one Christophe le prenoir , comme Parthémi son Frere, avant la glorieuse expédition. C'est un nouvel argument pour la no-lesse de leur naislance. Voicz, ci desfous, page 3, & note 8 de la page 5.

D'ailleurs,

D'ailleurs, ce que je propose comme un expédient, pour la justelle, la précision & la clarté, est réellement indispensable, par la nature des fources qui contiennent les premiers Voiazes en Amérique. On n'a jamais publié les véritables Journaux des Colombs, des Pincons, d'Ojeda, d'Ovando, de Balboa, de Ponce de Leon, d'Hernandez de Cordoue, de Cortez, & de la plûpart des premiers Navigateurs, qui ont découvert successivement les différentes parties du Nouveau Monde. C'est à divers Historiens, dont Recueils des quelques-uns n'avoient jamais quitté leur Patrie , qu'on est re- premieres Redevable d'avoir rassemblé des Mémoires particuliers, sur lesquels sources haltoils ont formé des corps d'Histoire; & si l'on excepte quelques riques. Piéces échappées à leurs recherches, ou qui ne font forties de l'obscurité que depuis la publication de leurs Ouvrages, c'est presqu'uniquement à leur témoignage qu'on est réduit. Aussi vont-ils faire le fond de mon Expolition historique, dans tout l'intervalle qu'ils remplissent; fans autre interruption que celle dont je ne puis me dispenser à chaque nouvelle entreprise, pour la diftinguer par le nom du principal Acteur, c'est-à-dire, du Voiageur ou du Conquérant. Les plus célebres de ces Ecrivains font Martyr , Oviedo , Gomara , Anioine Herrera , Benzone , Las Casas, Diaz del Castillo, Solis & quelques autres. Comme leur poids n'est pas le même dans la balance de la Critique, il est important de faire quelques observations sur leur caractere.

Pierre Martyr d'Anglerie, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Pierre Martyr, né à Florence & son contemporain, étoit Milanois, & prend lui-même la double qualité de Protonotaire Apostolique, & de Conseiller du Roi Ferdinand. Il se trouvoit attaché au service de ce Prince, dans le tems même de la Découverte du Nouveau Monde, dont il nous a donné l'Histoire, en trente Livres, ou plutôt en trente Lettres, divisées en trois Parties, sous le titre de Decades Oceanes.

La premiere de ces Lettres, qui est adressée, comme la seconde au Cardinal Ascagne Sforce, offre pour date l'année 1493, c'est-à-dire celle où Christophe Colomb apporta lui - même, en Espagne, la nouvelle des premiers succès de son entreprise. Elle est écrite de la Cour, ou Martyr étoit emploié, & témoin par conféquent du récit de Colomb, des honneurs qui lui furent accordés, & des nouveaux ordres qu'il reçut. Les Lettres suivantes, adressées, les unes au Cardinal Louis d'Arragon, les autres au Pape Leon X, &c. répondent de même au progrès Tome XII.

des Découvertes, & au tems des informations. Elles font toutes en latin affez pur. Le mérite de l'Auteur (2), l'occasion qu'il avoit de s'instruire, & la simplicité même de son style, où rien ne paroît donné à l'imagination ni au dessein de surprendre par l'éclat du merveilleux, ont acquis à son Ouvrage une réputation distinguée. C'est une source où l'on a toujours puisé sans défiance. Mais il n'y faut pas chercher les détails, ni l'exactitude, qu'on ne peut attendre que des Témoins oculaires d'une Expédition, & qui font précieux néanmoins dans le récit des grands événemens. On n'y trouve pas, non plus, des Descriptions fort étendues, ni beaucoup d'Observations qui puissent enrichir la Géographie & la Phylique ; à la réferve de quelques Remarques fur les Vents & les Marées, que l'Auteur avoit recueillies des entretiens de Diegue Colomb & des Navigateurs du même tems.

Oviedo.

Gonçale Fernand Oviedo & Valdez , Gouverneur du Fort de la Ville de St Domingue, publia, en 1535, son Histoire des Indes occidentales , qu'il nomme Histoire Générale & Naiurelle, (3), à l'exemple de Pline, qu'il s'étoit proposé pour modele; mais avec cette différence, dit-il, qu'il veut commencer par l'Histoire de la Découverte & de la Conquête des mêmes Régions. Il étoit parti, en 1513, de Madrid', lieu de sa naisfance, avec les ordres du Roi Ferdinand, pour exercer, aux Indes, l'Office de Controlleur des Fontes & des Mines d'or. Les fonctions de cet Emploi le conduisirent à la Terre-ferme, où il ne se rendit pas moins utile pour la Conquêre du Païs & pour la pacification des Indiens. Douze ans après, il revint en Espagne; & n'v trouvant que des Relations imparfaites, fur quantité de choses qui lui étoient familieres, il y composa d'abord, sans autre secours que sa mémoire, un Sommaire de l'Histoire

(a) Il prit soin lui-meme de raffembler éloges qu'il lui donne , il dit , en se plaignant toures fes Lettres , qu'il dédia , en 1516 , à Charle-quint. Elles furent réimprimées à Alcala , en 1530. On lit , dans son Epitre , & au Soudan de Babylone. Amoiue de Nebriffa , fon Ami , qui fit reimprimer ensuite ses trois Décades, y joignit le Traité des Ifles nouvellement découvertes , & la Relation de l'Ambassade de Venise & de Babylone; deux Ouvrages de Martyr, qui n'a-groffie d'une Relation de la Conquête du voient point encote été publiés. Entre les Perou, par Xerez.

de la modeltie qui lui faisoit craindre l'honneur de l'impression, » Mon cher Martyr est » capable de se diftinguer dans rous les genqu'il avoit été envoié , par le Roi Ferdinand » res de compolition ; mais étêt le plus mu-& la Reine I(abelle , en Amballade à Venife » defte des hommes. Edit. de Bâle , in fol. , 1535, chez Jean Rebel.

(3) La Historia General y Natural de las Indias, por el Capitan Gonçalo Hernandez de Oviedo y Valdez , in fol. , en Sevilla , 1535. L'Edition de Salamanque, de 1546, est

Naturelle des Indes. Mais étant retourné à l'Isle Espagnole, avec la qualité de Gouverneur du Fort de St Domingue, les papiers, qu'il y avoit laissés, & dix ans d'un nouveau séjour dans les Établissemens de sa Nation, le mirent en état de perfectionner fon Ouvrage, ou plutôt d'en composer un autre, avec plus d'exactitude & d'étendue. Il se croit exempt de reproche pour le style, parecqu'étant né à Madrid, aïant reçu son éducation dans la Maifon du Roi, & n'aïant vêeu qu'avec des Perfonnes de distinction, il se flate de savoir parfaitement la Langue Castillane, dont il a fait usage, & qui passe, dit-il, pour la meilleure des Langues vulgaires. A l'égard des faits, il n'auroit pu manquer de bonne foi sans s'attirer l'indignation du Ciel & de la Terre; car il prend à témoins, Dieu, l'Empereur Charles fon Maître, & tous les honnêtes gens du monde, qu'il a fuivi

les plus rigoureuses loix de la vérité.

Il ne publia d'abord que vingt Livres, dans un seul Volume, qui contient tout ce qui regarde les premieres Découvertes, & qui devoit être fuivi de deux autres, où il promettoit les Expéditions de la Terre-ferme. Mais après avoir paffé plus de vingt-deux ans dans les Colonies Espagnoles, il paroît que le voiage qu'il fit en Espagne, pour offrir ce premier Tome à l'Empercur Charles, qui l'avoit honoré du titre de son Historiographe, avec une pension considérable, fut la derniere de ses courses. C'étoit la huitieme fois, dit-il, qu'il avoit traversé l'Océan. Je n'ai pu découvrir s'il étoit retourné à St Domingue; & Jean Poleur (4), à qui nous devons la Traduction de son Ouvrage, en 1556, ne donne aucun éclaireissement sur sa vie & la mort, ni sur la continuation de son travail. Il n'en est pas moins certain qu'Oviedo tient rang entre les plus célebres Ecrivains d'Espagne; & que n'aïant presque rien rapporté qu'il n'eût vérifié par ses propres yeux, ou par des Témoins existans, il doit être regardé comme une des meilleures fources pour l'Hiftoire des premieres Expéditions. La passion qu'il avoit d'imiter Pline l'a rendu fort attentif, en effet, à tout ce qui regarde l'Histoire Naturelle. Il s'est étendu particulierement sur celle de l'Isle Espagnole, qui paroît avoir été son principal objet.

François Lopez de Gomara, autre Historien Espagnol, dont Gomara. nous avons une ancienne Traduction, en François, par Martin Fumée, Sieur de Genillé, a donné, en six Livres, l'Histoire

(4) Valet de Chambre de François de Valois , Dauphin de France.

générale des Indes occidentales (5). Cet Ecrivain, que nous n'avons commencé à connoître, dans sa Langue naturelle, que par l'Edition d'Anvers, de 1554, a joui long-tems, en France, d'un fuccès extraordinaire (6), dont il semble qu'on peut apporter trois raisons. Premierement, il a donné, à son sujet, beaucoup plus d'étendue que ceux qui l'avoient traité avant lui; & dans un tems où la curiolité étoit extrême pour les progrès de l'Efpagne, il n'est pas surprenant qu'on reçût avec avidité tout ce qui fembloit offrir de nouvelles informations. Il parcourt non-seulement toute l'Amérique jusqu'à l'extrêmité Méridionale, mais les parties mêmes des Indes orientales, qui étoient alors contestées entre les Espagnols & les Portugais; il se fait Juge du différend des deux Nations; il raifonne avec beaucoup de hardiesse sur leurs prétentions & leurs interêts; & l'érudition ne lui manquant point pour foutenir ses paradoxes, il y répand un air de vraisemblance, qui a soutenu long-tems l'illusion. En fecond lieu, il s'écarte fouvent du récit des Historiens qui l'ont précede; & de son tems, comme du nôtre, on se plaisoit à découvrir cette espece de contradiction entre les meilleurs Ecrivains. Enfin, jamais on n'avoit porté fi loin que Gomara l'exactitude & la précision dans la mesure des distances. Il semble qu'il marche la toife à la main. Les Mers, les Terres, l'intérieur de l'Amérique, & ses Côtes, tout s'offre à ses yeux dans sa grandeur réelle. Cette apparence de justesse doit en avoir imposé à ceux qui n'étoient pas mieux instruits. Mais, 1º. en voulant trop embrasser, Gomara s'écarte quelquesois de son sujet, & n'a pu réduire une matiere si vaste à des bornes fort étroites, sans tomber fouvent dans la confusion. 2°. Lorsqu'il abandonne l'opinion des autres Hiltoriens, il n'explique point fur quel fondement il établit la sienne, 3°. Une grande partie de ces mesures, qu'il donne avec une confiance surprenante, ont été démenties par des Voiageurs plus éclairés. Cependant on reconnoît du favoir dans la plûpart de ses recherches, & de la chaleur dans son Ityle; deux qualités qui fouriennent encore sa réputation, quoique dans les récits qu'il hafarde fans garants, il y ait peu de fond à faire sur son témoignage.

Anvers 1554.

<sup>(</sup>c) Historia general de las Indias, y (6) L'Edition de 1987, à Paris, cher Mi-Todo lo acnescido en elles, dende que se chel Sonnius, est annoncée, au titre, pour ganaron hasta el año 1551, &c. in - 8º. la cinquieme ; & le Traducteur en marque de l'éconnement , dans la Préface.

Jérôme Benzone, Milanois, réunit les deux qualités de Voïageur & d'Historien. Nous avons de lui, sous le titre d'Histoire du Nouveau Monde, une Relation de ses Voiages, depuis 1541 jusqu'en 1554, dans laquelle il joint, à ses propres Avantures, les Découvertes & les Conquêtes des Espagnols; avec cette différence, que, sur les évenemens qu'il n'avoit pas vus, il fait profession de suivre quelques Ecrivains qui les avoient déja publiés; & que dans tout le reste, c'est-à-dire, jusqu'à la fin de ses courses, il ne rapporte rien dont il n'ait été témoin, ou qu'il n'ait appris de diverses Personnes dont il vante le caractere. Cet Ouvrage est d'antant plus estimable, qu'avec de justes éloges du courage & de la constance des Espagnols, on y trouve une fidelle peniture de leurs cruantés, de leur avarice, & de tous les autres excès auxquels ils se laissèrent emporter par la foif de l'or & par leurs propres divitions. Benzone a cet avantage sur Barthelemi de las Casas, qu'en relevant, comme lui, leurs passions & leurs vices, il a rendu plus de justice à leurs vertus; & de toutes les qualités qui forment les bons Hiftoriens, cette égalité, dans l'estimation des vertus & des vices. passe, avec raison, pour la plus difficile & la plus rare. Vrain Chauveton, à qui nous sommes redevables d'une assez bonne Traduction de Benzone, en 1579, a grossi le premier des trois Livres, dont l'Ouvrage est composé, par des Réflexions historiques sur chaque Chapitre.

Annine Hêrrera est depuis long-tems en possession d'une haute estime, qu'il ne doit pas moins au caractère; judicieux de son esprit & de son style, qu'à l'exactitude & à l'étendue de se sonnoissances. C'est proprement l'Historien des Indes occidentales, comme Barros est celui des grandes Indes. On ne lui reproche qu'un peu d'afficcation à déguiser quantité de faits olieux, sur lesquels il palle toujours lécerement. Son Onvrage, composé de huit Décades, renferme l'Histoire d'environ soixante ans, d'apuis la premiere année des Découvertes jusqu'en 15/4-(7). Comme on ne connoit point de source plus abondance & plus pure, il n'est pas surprenant qu'il ait été traduit dans toutes les Langues de l'Europe, & que tous les Ectivains, qui ont traité e même sujet après lui, 'Alsen profession de le prendre pour

Herrera

(7) Historia general de los Hechos de los año 1492, hasta el de 1554, in-fol. Madrid. Catellanos en las litas y Tiera-firma del Mar séca, 4 vol. Oceano, por Anton. de Herreta, desde el guide & pour modele. Il ne paroît pas qu'il eût beaucoup voïagé, ni que dans les chofes mêmes qui s'étoine palfièse de fon tems, il donne jamais rien fur la foi de fes propres yeux, mais la qualité d'Hribtoiographe de Sa Majelbé Catholique lui aiant fait obtenir tous les Tecours nécessaires à son travail, que ardeur infarigable lui fia découvrir la vérité de l'Hribtoire, & fa droitun naturelle ne cessaire de l'y enir atraché. Tel est le témoignage qu'il se rend lui - même, & que la Crique n'a jamais contredir. Nicolas de la Colte, qui a fait passer, lo deux premières Décades en françois, par une allez bonne Traduction pour le tems, déclare que » Cell la naivret de l'Ouvage &

Las Cafas.

» la réputation de l'Auteur, qui lui en ont inspiré le dessein (8). Ces cing Ecrivains font non-feulement les premiers, mais les seuls, qui aient publié l'Histoire des Découvertes, jusqu'à leur tems. On pourroit compter aussi dans ce nombre, le fameux Traité de la Tyrannie des Espagnols, par Barthelemi de las Cafas (9), s'il n'avoit été plutôt composé pour nous repréfenter le malheur des Indes, que pour en écrire l'Histoire. L'Auteur, qui s'étoit engagé dans l'État ecclésiastique, après avoir accompagné fon Pere au premier Voïage de Christophe Colomb, avoit emploié la plus grande partie de sa vie à prêcher aux Espagnols qu'ils devoient traiter les Indiens avec douceur, & leur donner des exemples de religion & d'humanité. L'inutilité de ses efforts, & peut-être les perfécutions qu'il avoit essurées lui-même, l'avoient porté à se jetter dans l'Ordre de St Dominique. Mais la Cour d'Espagne, qui reconnut la droiture de ses intentions. l'ajant forcé d'accepter l'Evêché de Chiapa, dont il remplit les fonctions pendant plusieurs années, & que ses maladies l'obligerent de quitter en 1551, il donna le reste de sa vie à la composition de plusieurs Ouvrages, entre lesquels celui qu'on vient de nommer tient le premier rang. Autant que tous les autres respirent la douceur & la piété, autant celui-ci se ressent du chagrin qui l'avoit fait entreprendre. Le Prélat, qui n'avoit de foible que sa santé, y répand toute l'amertume d'un zele aigri par de longues traverses & par le souvenir toujours présent des injustices & des cruautés dont il avoit été témoin. Il porta cette espece de vangeance, ou si l'on veut, cette chaleur pour la

<sup>(8)</sup> La troisieme Décade n'a paru qu'en (9) Relacion de la Destruycion de las In-1671, après la mort du Traducteur) & le dias occidentales por los Castellanos. Edition recle n'a jumba éci traduit.

défense des Indiens, jusqu'à déclarer la guerre, par plusieurs Traités, à ceux qui entreprenoient de justifier la violence & la barbarie des Espagnols. Cependant son Ouvrage renferme un grand nombre d'événemens historiques, qu'on ne peut soupconner d'infidélité, & qui ont le mérite extrêmement singulier d'être fortis de la plume d'un Homme de bien, qui ne les avoit presque pas perdus de vue, depuis la premiere Découverte des Indes, c'est à dire, pendant l'espace d'environ einquante ans. Mais pour lever tous les serupules, sur un témoignage que la faveur qu'il a trouvée chez les Protestans semble avoir un peu décrié dans l'esprit des Catholiques, il suffit de rapporter le jugement d'un Historien moderne, qui ne doit être suspect pour aucun Parti, dans un problème de cette nature. » On ne peut » disconvenir, dit le Pere de Charlevoix, qu'il regne dans » l'Ouvrage de Las Casas un air de vivacité & d'exagération, » qui prévient un peu contre lui , & que les faits qu'il rappor-» te, sans être altérés dans la substance, ont, sous sa plume, je » ne sais quoi d'odieux & de criant, qu'il pouvoit peut - être » adoucir. Il n'avoit pas assez fait réflexion qu'il ne suffit pas à » un Historien d'être véridique, & qu'il doit encore être extrê-» mement en garde contre ceque la prévention , la haine , l'in-" térêt, l'amitié, l'engagement, un zele trop amer, ou trop » ardent, peuvent donner de couleurs, ou étrangeres, ou trop » vives, aux faits d'ailleurs les plus certains. Mais on peut bien » affurer que le St Evêque de Chiapa, dont, malgré ses dé-» fauts, ou, pour parler plus juste, les excès de ses vertus, le » nom est demeuré très respectable dans les Annales du Nou-» veau Monde & dans les Histoires d'Espagne, ne prévoïoit » pas les mauvais effets que son Ouvrage produisit, peu d'an-» nées après sa publication, lorsqu'il cût été traduit par un » Hollandois (10). Comme l'Histoire ne demande que la vérité des faits, & que les motifs de l'Ecrivain n'y changent rien , lorsqu'ils ne lui font pas blesser les régles de la bonne soi , on doit conclure que le reproche de chagrin & d'amertume ne pouvant tomber que sur les expressions de Las Casas, son témoignage n'en a pas moins de poids pour le fond des évenemens (\*).

(10) Il confirma les Rebelles des Païs-bas
(\*) On ne dit rien, icr, de la vie de Christeire Bier haine pour les Efpagnols. Hissoire tophe Colomb, par Fernand son Fils, Vouez-de St Domingue, Liv. 60, p. 33, 5 autre. ci-dessus , les Notes qui le regardent.

Bernard Diaz del Cassillo ne s'est attaché qu'à l'Histoire des Caffillo. Voïages & des Guerres de Fernand Cortez, dans la fameuse Expédition du Méxique. Un Ecrivain, qui fait profession d'avoir fuivi constamment son Heros, & qui ne rapporte rien dont il n'ait été fans cesse Acteur ou Témoin , mérite , sans doute , une confiance proportionnée à ces deux titres. Aussi ne l'accuse t on point d'avoir manqué de respect pour la vérité; mais on le foupçonne d'un excès de jalousie & d'ambition, qui lui fait quelquefois condamner la conduite de son Général, ou donner de malignes interprétations à ses vues. Solis, qui lui fait ce reproche, n'en reconnoît pas moins que son style, rude & grossier (11), porte une apparence de bonne foi, qui lui donne du crédit, &c qu'en mettant à l'écart ses conjectures & ses raisonnemens , on trouve, fous ces deux nuages, beaucoup de lumieres dans fes détails historiques. Son Ouvrage ne fut publié (12) qu'en 1632, c'est-à-dire, long-tems après sa mort, par un Religieux de la Merci, qui le tira d'une Bibliothéque, où il étoit comme enfeveli.

Lettres de Correz.

Les Lettres de Fernand Cortez sont une autre source de vérité, pour l'Histoire des mêmes événemens. Elles furent écrites à Charle-quint, pendant l'Expédition même, & dans la confufion des armes : mais quoiqu'elles portent un caractere de noblesse & de bonne foi, qui doit les faire passer pour un monument respectable, il ne faut pas y chercher de longues & curieuses explications. Les premieres contiennent une courte peinture de la fituation de Cortez, qui ne peut servir qu'à vérifier l'ordre & la date de ses entreprises. Dans les autres, on ne lit que des demandes & des plaintes (13).

Solis.

L'Histoire de la Conquête du Mexique, par Antoine de Solis (14), quoique postérieure, de long-tems, à celles qu'on a nommées, & composée même d'après elles , ne peut être négligée pour toute entreprise historique, où ce grand événement sera rap-

. . -

Madrid , 1684.

(11) Solis dit qu'il s'expliquoit mieux avec Mexico, al Emperador. Gemelli Carreri fe l'épée qu'avee la plume. (12) Sous le titre de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, es-

crita por el Capitan Bernal Diaz del Castillo. in fol. Madrid', 1631. Nous n'en avons pas de Traduction.

(13) Elles ont été publiées, à Madrid, fous le titre de Carras de D. Hernando Corres , Morques del Valle , de la Conquista de

fait honneur d'en avoir vu quelques-unes , en manuferit , dans la Nouvelle Espagne. Voiet fon Journal, au Tome XI de ce Recueil. (14) Hiltoria de la Conquifta de Mexico, Problacion y progressos de la America septentrional conocida por el nombre de Nue-va España, por D. Antonio de Solis, in-fol.

pellé.

pellé. D'ailleurs, en reconnoissant cequ'il doit aux anciennes fources, l'Auteur assure qu'il en a découvert de nouvelles; & quoiqu'il se dispense de les nommer, le suffrage constant de sa Nation prouve affez que cette noble hardiesse n'a jamais été démentie. Ce n'est pas faire un éloge excessif, d'un Historien dont la réputation est si bien établie , que de le compter entre les meilleurs Ecrivains d'Espagne. Le succès de la Traduction de son Ouvrage, en François (15), n'empêche pas qu'elle ne soit fort in-

férieure à l'Original.

Corneille Wytfliet , Jean de Laët , Montan , Ogilby , Torquemada, & quelques autres dont nous avons des Histoires ou des Descriptions générales de l'Amérique, n'ont fait que répéter, fous différentes formes, cequi avoit été publié avant eux. Si l'on considere la juste distinction qu'il faut toujours mettre, entre les Auteurs originaux & ceux qui n'ont écrit qu'assez long-tems après, on ne s'étonnera point que je cité rarement des Productions si tardives, du moins dans cequ'elles ont de commun avec les premieres, dont elles empruntent leur autorité : & que je ne les emploie qu'à titre de supplémens pour les événemens postérieurs, qui ne peuvent se trouver dans les Historiens des premieres Découvertes. Par la même raison, lorsqu'aiant présenté l'Amérique ouverte aux Européens par les Espagnols, il faudra passer à l'Histoire des Découvertes particulieres, dont plusieurs Nations de l'Europe ont partagé la gloire, je ne confulteral point d'autres Relations que celles que je nomme originales; & je referverai tout ce qui s'est publié depuis, pour la troisieme Partie de mon nouveau Plan.

Autres Hif.

Exceptons néanmoins l'Histoire de Saint Domingue, parceque remontant jusqu'à l'origine des Découvertes, elle em- Charlevoix, braffe une partie de mon sujet. L'estime dont elle est en possesfion doit la faire regarder comme une fource avouée du Public: & quoique dans la premiere moitié de fon Ouvrage, l'Auteur n'ait pas eu d'autres sources que les miennes , les Mémoires anecdores du P. Pers, & les Actes du Dépôt de la Marine (15), dont il déclare que la seconde est composée, en font une Histoire originale. Tont ce que j'emprunte d'elle est cité fidélement: feul mérite que j'en veux tirer, avec celui d'avoir un peu réparé le style.

(15) Par Citri De la Guerte, in-4º. Paris, (16) Préface de l'Histoire de Se Domingue. Tome XII.

Ceft done à cette fuire de récits & de témoignages, que l'enreprens de donner une forme hiftorique ; autant du moins qu'il est possible, dans une matiere dont les parties ont souvent peu de liaison. L'exécution de ce projet me jetre dans un travail extrémenent pénible, mais j'y suis engagé par d'anciennes promesses, le n'aurai rien à regretter, si le Public s'apperçoit que mes nouvelles vues apportent un changement avantageux

au Plan des Anglois.

II. Enfuite, n'oubliant pas que je marche sur leurs traces, & qu'il n'est pas question de jetter si tard les fondemens d'un autre Ouvrage, je reviendrai aux véritables Journaux des Voïageurs. Mais ils recevront tant de jour, de l'exposition qui va les précéder, qu'on ne doit plus craindre d'être arrêté par des récits obscurs, ni fatigué par des répétitions, trop souvent nécessaires pour les éclaireir. Comme la route, aux dissérens Ports de l'Amérique, est sujette à peu d'incidens, parceque les difficultés n'ont été que pour les premiers Navigateurs, & que depuis les grandes Découvertes, on n'a qu'une Mer fort connue à traverser, le détail des Navigations sera court, à la réserve néanmoins des Voïages entrepris pour chercher un Pallage au Nord-Fst & au Nord-Ouest, que leur singularité doit faire excepter. D'un autre côté, je me confirme plus que jamais dans la réfolution d'abréger les Journaux, & de supprimer même, comme je l'ai déja fait dans les derniers Tomes, ceux qui ne contiennent rien d'important ou qu'on ne trouve dans les autres, en les bornant à l'honneur d'être nommés dans un Index. Si j'ajoûte qu'avec plus de fidélité que les Anglois pour leur propre Méthode, j'en détacherai tout ce qui regarde la Géographie, la Religion, les Mœurs & les Ulages, pour en faire un corps mieux ordonné, sous le titre ordinaire de Description. on concevra que chaque Journal, réduit aux avantures personnelles du Voiageur, à ses observations particulieres, & aux fimples recherches de sa curiosité, ne sera jamais d'une longue étendue, ou du moins qu'il ne contiendra rien que d'agréable ou d'utile. Seconde réformation de l'ancien Plan.

111. Ceque je continuerai de nommer les Descriptions sera formé, comme dans les Volumes précédens, des Remarques de tors les Volageurs sur chaque Pais & ses Habitans. Mais la partie historique, qui va conduire à celle des Journaux, no sétendant point au-delà du tems des Découvertes & des Con-

quêtes, qui est celui dans lequel tous les Historiens se sont renfermés, il reste un long espace à remplir; & suivant la nature de cet Ouvrage, il ne peut l'être que par divers lambeaux d'Histoire, qui se trouvent répandus dans les Relations de quelques Voiageurs. Laissons le soin de recueillir d'autres Mémoires & d'autres Actes, au P. de Charlevoix, qui s'est chargé de cette grande entreprise, & qui a déja fait connoître, par les Histoires du Japon, de St Domingne & de la Nouvelle France, cequ'on peut attendre de ses laboricuses recherches. Mais si c'est sortir de mon sujet que de porter les miennes hors des Relations de Voïages, je dois profiter aussi de tout cequ'elles peuvent m'offrir, pour enrichir cette derniere Partie de mon Ouvrage. Ainsi non-seulement je promets plus d'exactitude & de régularité dans les Descriptions; mais tirant des Voiageurs tout cequi appartient à l'Histoire de chaque Pais, j'en composcrai une sorte de Supplément, pour l'Exposition historique par laquelle je vais commencer. Troisieme réformation, qui ne m'a pas semblé moins utile que les deux autres.

IV. Les Voiages au Nord-Elt & au Nord-Oueft, qui feront le terme de mon travail, d'onient annonés dans cet ordre, par la Préface des Anglois. Comme ils forment un corps détaché, qui devient plus important que jamais par les dernières Navigations, & par les nouvelles Cartes de M. de l'Ille, je remets à régler leur distribution dans une Préface qui ne regardera qu'eux, & qui contiendra les moitis de ces fameuses Expéditions.

Tels sont les changemens que je me suis proposés, & donz je devois l'explication. Sils obtiennent la faveur du Public, je remets en Mer à peines voiles, avec un vent si flatteur; &, dans toute la consiance d'un Voiageur exercé, je ne connois plus d'obstacles jusqu'au Port.

(Nota.) En promettant, comme je l'ai fait à chaque Tome, un Errata général, au dernier, pour les fautes inévitables dans un si long Ouvrage, je fais des excusse d'avance; à M. Frezier, sur une Note de la page 130 du Tome XI, où j'ai remarqué qu'il est acques d'aune erreu de 8 dégrés de longitude, sans m'etre jouvenu qu'il s'en est peleinement justissé dans le Mercure du mois de Janvier 1350, page 82, 6 qu'il a fait retomber l'accussation sur son Adversaire.

Laissons le reste de l'espace au Géographe.

### REMARQUES D E M. B E L L I N,

#### SUR LES CARTES GÉOGRAPHIQUES DE L'AMERIOUE.

L'HISTOIRE de l'Amérique, & des Voiages qui y ont été faits tant pour la Découverte de ses différentes Parties, que pour y former des Etablissemens, est trop intéressante pour rien négliger de cequi peut y répandre quelques lumieres. C'est dans cette vue que l'Auteur de cee Ouvrage m'en a consié la Partie giographique, dont je fens toute la difficulté; puisqu'il s'agit de fixer les connoissances qui sont répandues dans tous les Auteurs, avec l'esprit de critique & de combinaison necessaire, & de mettre sous les yeux l'état actuel de ces vastes Contrées.

Quoiqu'il y ait un grand nombre de Cartes géographiques sur l'Amérique, le peu d'exactitude que se trouve dans la plupart laiffe beaucoup à désirer (1). Je n'ai point envie d'en faire l'examen ni la critique, & encore moins d'en attaquer les Auteurs, dont je connois tout le mérite & le savoir : mais les connoissances sur ces Pais étoient alors fort bornées ; elles se sone étendues & multipliées depuis ; desorte que nous sommes aujourd'hui en état de faire mieux , quoiqu'éloignes de la perfection.

Je ne parle point ici de la belle Carte de l'Amérique, publiée par M. Danville en 1746, ni de celle que M. Green a publice à Londres en 1753: La premiere est d'un grand detail , & supérieure à tout cequi a paru ; la seconde , quoique beaucoup moins détaillée , est recommandable par l'esprit de critique & de comparaison qu'on y a emploie pour fixer la position des principaux lieux.

Je fais cette remarque avec d'autant plus de plaisir, que regardant ces deux Ouvrages comme excellens dans leur genre, quoique differens, je compte de faire paffer dans mes Carecs tout ceque je trouverai de bon dans l'un & dans l'autre ; je ne erains poine que leurs Auteurs m'en fachent mauvais gré, nonplus que des changemens que je croirai devoir faire sur plusieurs parties de leur travail. Chacun a ses recherches, ses connoissances, & sa maniere de les mettre en œuvre.

Outre ces morceaux généraux, les Anglois ont donné, en différens tems,

(1) Les Cartes du Canada du P. Coro-

La Carte Angloise, en 10 seuilles, de l'Amérique septentrionale, de M. Poople, & Celles de l'Amérique septentrionale & méquelques autres Cartes publiées à I ondres. A l'égard de celles publiées à Amsterdam, zi lionale de Mrs Sanion.

Les Carres générales & particulieres de l'A elles font, presque toutes, des copies des prémérique de M. de l'Ille, cédentes.

REMARQUES SUR LES CARTES GEOGRAPHIQUES.

des parties détachées qui ont leur mérite, & qui scules peuvent nous donner une connoissance exacte de leurs Cosonies.

A l'égard des parties de l'Amérique que nous profiédous, j'en ai donné des Cettes, en 1744, qui fons insuite si Héfinier de la Nouvelle France du P. de Charlevis. Fofe mine dire que jai ée le premier qui air fais connoine le Canado de la Louifane avec quelque forte de présifon. Les déstits, dans légules je fuis carré, avoions éel inconnass julqu'alors. Pour s'en convainer, in le faut qui peut les yans fair nouvet les Cartes qui one pru varont 1744. Mais j'ai en la faitsfallon, depuis cette époque, de les retrouver dans les 0úvages des nos plus habiles Géorghophes qui les ont adoptés avec une confiance qui me flatte beuxcorp. On vois donc que mon deffein qu' de projet deux sousses les fources, d'en m'approprier, pour sinfé faire, sous ceque je rouversé de bon, pour forme un Cuys de Grogaphie fui l'Amérique 3º Ceque ye joins à ce l'Oume en règle qu' fair de charilloid de ceque je projete pour les Polantes fibrans ; obligé, comme je le fuits d, me conformer à l'Ordre des Décaverses, pour faive mon danse, vare lesquel qu'en sum merche et concert.

Fai comment par une Care générale du Golfe da Mesique & de Ilfes de Amérique, où j'ai trael les rouses des premiers Navigauers: Enfaite, j'ai donné une Carte de l'Îlfe de Se Domingue, jous le nom d'Hesti, selle qu'elle livit poffiée par les principaus de la laquelle j'ai groint les principaus Enthiljemens que les Ejezponds y piera après la Découverte. Cette elle en très petit point, mais juffifient pour ce objet. I'un donnerai, dans la faite, une basacoup plus grande de par décitifée, où les noverus l'état faite, une basacoup plus grande de plus décitifée, où les noverus l'état

actuel de cette Iste, avec tous les Etablissemens François.

La Dicconverte de la Terre-Forme de l'Ambique ainnt faivi de près estile des flets, p'ai donnel far paties Cartes particulters, qui comprenner seuxe la Cête, dapuis la Reviere de l'Orenoque jujul au Maxique instifyirament. Je faivrai de mime noutes les autres parties; que jul formero une faire de Cartes de la mime grandeur, qu'on pourra reffentibre en un faul Corps, à la trie daquet je mettrai une Carte générale, qu'i di indisprable, pour faire conomier l'en-

semble & le rapport de chacune d'elles avec le tout.

Outre les Cartes , je donnerai les Plans des endroits les plas remarquabite. Cuts de l'ancien 6 de nouveau Mexico, qu'on donne dans ce Voilime, font tiris du Recusil Hollandis: mais jy ai joint deux Plans particuliers, qui i non pointeit endus ese juffiel dans aucun Ouverge parlie; l'an gilla Rade de Pera-Cruz, avec les Ifles vojimes ; l'autre, le Port-Rosil 6 jes environs ; finish dans la Beis de Compeche. A l'égard des deux priete Curse de Environs de México 6 de fis Less; on vois aijonens d'où je les si intes ; 6 quoi-les de la compeche. A l'égard de deux priete Curse de la view dans de dutaux ; je la ci 'sligife telle qu'elles tommen qu'on revue dans de dutaux ; je la ci 'sligife telle qu'elles tommen que par le consequer n'étent pas alfit; infiruit du local, pour entreprendre de les corriger avec autous fects.

Il nerefle plus qu'une remarque à faire, far l'accord qu'on eroirois devoir férenconcre coure les Relations des Vocquers, & les Cartes que nous y joignons. Qu'on ne foit point farpris de qualques différence qui 'y prouvent. Les premiers Navigatures ziront plus occupés de la grandeur des enterprés, & des difficultés qu'ils avoinn à vaincre, que de la précision des obfervaisons. Plus brevest que AVIII REMARQUES SUR LES CARTES GEOGRAPHIQUES.

Javans, its nous ont donné det Relations tuniugis & adminables, mais finvent pau exaciles pour la poficion det titux. Je n'en citerai qu'un exemple. Dans le Voiage de 1512, pour la Découvere de la Floride, la Relation de Ponte de Lorn dit que les Martyes, fifes au Sade de la prégue iffe de la Floride, folm per les 20 digrés 15 minutes de latin de la prégue iffe de font par les 25 digrés (1). Dans le même Voisge, on list y dégrés pour la latitude de la Côte du Sud de 17th de Bortyen, aujourde hai Ferroire, au lieu qu'elle eff par les 18 digrés. Cette Relation ne fip na la faut on l'en trouve de ses anciennes creats. Cif du ac Goigraphe à les tripares.

Les changemens de noms ne demandent pas moint d'astention; le l'on y appreçoit bien des variétés depuit la prenier Deceoverte, josqu'à exa qu'i fab-fiftent. Il y en a même un grand nombre, donn il eft impossible de trouver la trace, particulierment de ces Villages ou Bourgades Indiannes, etcletes dans est eurs, asquord hui détruites. Apoiet, que les nons fixes d'econsus se font pas toujour terits de même par les différens Voiageurs. In ne possifrait par plus loin est réflexion; elles me parasfilm fuffire pour mettre le Leileur en tat de juger

de mon Ouvrage, & de cequ'il m'est possible de faire.

(a) Il y a aussi une faure d'impression ; Nord-Eft , pour Nord-Ouest.





### TABLE

#### DES TITRES ET DES PARAGRAPHES

CONTENUS DANS CE VOLUME.

#### LIVRE CINQUIEME.

PREMIERS VOÏAGES, DECOUVERTES, ET ETABLISSEMENS DES EUROPE'ENS EN AMERIQUE.

| AVANT-PROPOS, page iii                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |
| REMARQUES de M. BELLIN fur les Cartes géographiques de l'Amérique, 2V           |
| Introduction,                                                                   |
| Premier Voiage de CHRISTOPHE COLOMB,                                            |
| Second Voiage de CHRISTOPHE COLOMB,                                             |
| Troisieme Voiage de CHRISTOPHE COLOMB, 71                                       |
| 6. I. Voiage d'Alfonse d'Ojeda, de Jean de la Cosa, & d'Amerie Vespuce, 86      |
| 6. II. Voiage d'Alfonse Nino, & des deux Guerres,                               |
| 5. III. Volages d'Yanez Pinçon, 95                                              |
| 6. IV. Voiage de Diego de Lopez,                                                |
| 6. V. Voiage d'Alvarez de Cabral, ibid.                                         |
| 5. VI. Voiage de Gaspard de Corte-Real, 98                                      |
| Quatrieme Volage de CHRISTOPHE COLOMB, 113                                      |
| Voiage de Rodrigue de Bassidas, & second Voiage d'Ojeda & de Vespuce, 114       |
| 6. I. Erat & progrès des Découvertes , apres la mort de Christophe Colomb , 143 |
| 6. II. Votage de Diaz, de Solis & d'l'anez Pinçon, 145                          |
| 6. III. Voiage d'Ocampo, autour de l'Ille de Cuba, 146                          |
| 9. 1V. Voiage & Etabliffement de Jean Ponce de Leon , à Boriquen ou Por-        |
| toric, 146                                                                      |
| Voi AGE d'Alfonse d'Ojeda & de Nicuesfai Découverte du Darien & d'autres        |
| Pais, 155                                                                       |
| DECOUVERTES qui conduisirent à celle du Perou, 167                              |
| PROGRES des Castillans dans les Isles de la Jamaique , l'Espagnole & Cuba , 169 |
| VOIAGES de Ponce de Leon, & Découverte de la Floride, 175                       |
| Suite des affaires des Indes , & Découverte de la Mer du Sud par Nugnez Bal-    |
| boa, 178                                                                        |
| Denuter Vallage de Lan Dies de Colis & Discourres en Cal                        |

| XX TABLE DES TITRES ET DES PARAGRAPHES.                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| DESCRIPTION DE L'ISLE ESPAGNOLE, OU ST DOMINGUE,                            | 207   |
| VOINGES d'Hernandez de Cordoue, & Découverte de l'Yucatan,                  | 241   |
| Voinge de Jean Grijalva, & premiere Découverte de la Nouvelle Espagne       |       |
| Voinge de Fernand Cortez. Decouverte & Conquête du M. xique                 |       |
|                                                                             | 251   |
| DESCRIPTION DU MEXIQUE, OU LA NOUVELLE ESPAGNE,                             | 423   |
| 5. I. Audience de Mexico,                                                   | 424   |
| Nouvelle forme de Mexico après la Conquete                                  | 436   |
| Description de Mexico en 1625,                                              | 438   |
| Description de Mexico en 1678,                                              | 441   |
| Description de Mexico en 1697,                                              | 444   |
| §. II. Audience de Guadalajara ,                                            | 477   |
| 5. III. Audience de Guatimala,                                              | 482   |
| Supplément pour la Province de Guaxaea,                                     | \$22  |
| ORISINE; Monarchie, Chronologie, Cour Impériale, Revenus de l'Empi          | re, & |
| Gouvernement des anciens Mexiquains,                                        | 523   |
| RELIGION , Divinités , Temple , Pretres , Sacrifices & Fêtes des Mexiquains |       |
| FIGURE , Habillement , Caractere , Ufages , Maurs , Arts & Langues des .    |       |
| quains,                                                                     | 556   |
| CLIMAT , Vents , Maries , Arbres , Plantes , Fruits , Fleurs , Animaux      |       |
| néraux , & autres Productions ou Singularités de la Nouvelle Espagne        |       |
| S. I. Climat , Vents & Marées ,                                             | ibid. |
| 6. II. Arbres , Plantes , Fruits & Fleurs ,                                 |       |
|                                                                             | 594   |
| 5. III. Animaux,                                                            | 625   |
| 5. IV. Mines , Metaux , Pierres précieuses , & autres Productions ou Sir    |       |
|                                                                             |       |

Fin de la Table des Titres & des Paragraphes.

#### APPROBATION.

J'At lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, le douzieme Tome de l'Histoire générale des Voiages; & je n'y ai rien trouvé qui en doive empêchet l'impression. Fait à l'axis, ce 23 Septembre 1754.

CAPPERONNIER,

HISTOIRE



## HISTOIRE

GÉNÉRALE DE'S VOÏAGES. TROISIÉME PARTIE.

LIVRE CINQUIÉME.

PREMIERS VOIAGES, DECOUVERTES, Etablissemens des Européens en Amérique.

### VOÏAGES DE CHRISTOPHE COLOMB.

INTRODUCTION.



ANDIS que la Nation Pottugaile pouffoir, avec autant INTRODUCd'urilité que de gloire, ses découvertes & ses conquêtes en Afrique, & dans les Indes Orientales, d'habiles Navigateurs, formés par l'exemple & l'émulation, portoient leurs vûes d'un autre côré du Globe terrestre, après avoir conçu l'es-pérance de s'ouvrir une route à l'Occident, comme les

TION.

en avoient découvert une à l'Orient. L'incertitude du terme les Tome XII.

INTRODUC-TION. Les Anciens four connaices

rint long-tems suspendus. Quelques soupçons des Anciens sur l'existence d'un autre Monde (\*), des récits qui n'avoient pour fondement qu'une obscure tradition, les raifonnemens d'une Philosophie au berceau, dont le goût commençoir à se répandre, mais qui n'avoit point encore de principes tetmes & l'entience d'un bien éclaircis, étoient des motifs trop foibles pour engager les plus hardis dans une si grande entreprise. Mais la Providence du Ciel, qui avoir reglé

Expériences qui

l'ordre des événemens, raffembla dans un espace fort courr, un grand nombre d'expériences qui fortifierent les conjectures, & qui devinrent comme une démonstration sensible. Ces secours, qui paroissent avoit été nécessaires pout animer le courage & l'habileté, mériteut d'être consacrés par l'Histoire, dans le souvenir éternel des hommes (1).

(\*) Voyez l'Avant propos. (1) Les preniers Hiltoriens de l'Amérique s'accordent fut ce récir : mais on fe bornera au témoignage du plus judicienx & du plus célebre , par une simple traduction de ses termes. Martin Vincent , famenx Pilote affura que s'étaur rencontré à 450 lieues au Couchaut du Cap Saint-Vincent en Afrique, il avoit trouvé une piece de bois travaillée par artifice, & dont l'ouvrage n'avoit pas été fait avoc du fer. Les vents d'Ouest aiant regué pendant plusieurs jours, il jugea qu'elle venoir nécessairement de quelque Terre oceidentale. Pedro Correa , qui avoit époufé une des sœurs de la femme de Colomb , eertitia que dans l'Isle de Puerto Santo, il avoit vu une autre piece de bois , que les mêmes vents y avoient jerte, & qui teffembloit à la précédente. Il y avoit vu auffi de fort groffes cannes, dont chacune pouvoit contenit fix pintes desu, qui devoient y avoir été poullées par l'impétuolité des vents, parce qu'elles n'écoient pas connnes dans l'Ific, ni dans toute l'Europe. Les Infulaires des Açores sendirent rémoignage que pendant les venes de l'Ouest & du Nord Fft, la mer transportoit des pins aux Côtes de la Gracicuse & de Faval, où la nature ne produir point de ces arbres , & que dans l'Ille de Flore la mer avoit jetté deux cadavres humains, qui avolent la face fort large & d'un autre air que celui des Européens. Une autre fois, on avoit vu , près des mê-nes Isles , deux canots d'une forme extranrdinaire, qui n'enfoneent jamais, & que le vent y avoit fait aborder. Antonio Leme, qui s'étoit marié dans l'Iffe de Madere, raconta qu'arant couru affez loin au Couchaut avec la caravelle, A crntoit avoir apperçu trois Terres qui lui éroient inconnues. Un Habitant de la même file demanda , vers ce tems , au Roi de Portugal, la permission de découvrir une cer-

taine terre , qu'il prétendoit avoir vue tous les ans, & toujours fous la même apparence. Quoiqu'il ne paroiffe point qu'il cut réuli, c'est de-la, & du témoignage précédent , que dans les Cartes Marines , qui se firent alors, on reptesenta quelques Ifics dans ces mers , particulierement celle qu'on y nommoit Antille , & qu'on mertoit à deux cens lieues au Conchant des Canaries & des Açores. Les Portugais la prirent pour l'Isle de las Siere Ciudadas, e'eft-a-dire, des sept Cirés, peuplée, suivant leut tradition, en 714, au tems de l'invasion des Mores. pat quantiré d'Espagnols qui s'embarquerent, pour fuir la perfécution, avec lept Eveques, dont chacun baiit fa Ville i de quai ils prétendent qu'on fut informé, du tems de Dons Henri de Porrugal , pat un Navire que la tempête y jetta , & qui étant revenu, ne put trouver enfuire le moien d'y reroumer. Ils ajoutent que ce qui empécha l'Equipage d'en rapporter de plus amples informations, fut la crainte d'etre rerenu par les Infulaires, qui obligea le Capitaine de faite temettre promptement a la voile. Diego de Tiene & d'autres Portugais, s'étant embarqués pour l'Isle de Faval avec un Pilote nomme Diego Velafquez , affurerent qu'asant manqué certe lile, ils avoient gagné cent cinquante lieues par un vent de Sud-Fft, & qu'au retour ils avoient découvert l'ille de Flore, guidés par quantité d'oiseaux, auxquels ils voioient prendre cette brifee, & qu'ils n'avoient pas reconnus pout des oileaux matitimes; qu'enfinte ils étoient alles si loin vers le Nord, qu'ils avoient appeiçu le Cap de Clare, en Irlande vers l'Eit, où ils avoient trouvé que les vents d'Ouest foutfloient impétueu'ement, & que la mer néanmoins éroit fort unie ; ce qui leur avoir fait juger que cela venoit de quelque terre peu élo-gnée, qui étojt à l'abri du côté de

INTRODUC-Chriff-phe Ca-

Le premier, qui trouva dans fa grandeur d'ame & dans ses réflexions affez de force & de lumiere pour s'élever au-dessus des obstacles, fut un Génois, nommé Christophe Colomb, si peu connu jusqu'alors, qu'on ne s'est jamais accordé sur son extraction , ni même sur le lieu de sa naussance , ( 2 ) & que ses lomb ett le prepropres enfans n'ont pû lever ce doute. Les ennemis de fa gloire publierent qu'il mirr qui l'y aavoit hérité du Journal d'un Pilote , qui pottant des vins d'Espagne en Angleterre, avoit été contraint par les vents de courit d'abord au Sud, ensuite lui en décobbe à l'Ouest, où il avoir trouvé des terres & des hommes nuds, & qui l'honneur. aïant perdu presque tous ses gens dans cette course étoit revenu chez Colomb fon ancien ami, auquel il avoit laisse, en mourant, ses Papiers & ses Cartes. Mais ce bruit, que la jalousse n'a pas laisse de faire adopter à plusieurs Historiens Espagnols (3), paroît détruit par la navigation même de Colomb, qui ne penfa point à rourner au Sud, & par routes les circonscances de sa conduite. Il n'avoit donc que l'opinion des Anciens , soutenue

s'en approcher, parce qu'étant avancés dans le mois d'Août, ils avoient appréhendé l'hiver. Un autre Pilote racontoit que faifant route en Irlande, il avoit apperçu cette Terre qui depuis a été reconnue pour celle de Racalaos, mais que l'impétuofité des vents l'avoit empêché d'y aborder. Pedro de Velafeo de Galice difoit qu'en faifant la même ronte il étoit passé si loin dans le Nord, qu'il avoit vû des terres au Couchant de l'Irlande. Vincent Diaz, Pilote Portu-gals, venant de Gninée, fort au large de Madere, crot avoir observé à l'Ouest une véritable terre. Il en communiqua le secret à un Marchand Génois, son intime ami, qui arma pour la découvrir, & qui en demanda la permission au Roi de Portugal. Ce Prince donna des ordres favorables à son entreprise : & quoiqu'ils eussent été mal exécutés. Diaz partir avec son ami, qui se nommoit Lucas de Cacana. Mais ils poufferent lenr navigation fort loin, fans rien appercevoit qui répondit à leurs espérances. Gaspat & Michel de Correreal, deux fils du Capitaine qui avoit déconvert la Tercere, se perdirent dans la même entreprise. Enfin , personne ne pouvoit ignorer alors ce que Barros rapporte dans son Histoire des Indes Orientales. Il affute qu'en découvrant Corvo, la plus Occidentale des Isles Açores, on trouva une Statue équestre de pierre, ou de tetre euite, montée sur un piedestal de même mariere, dont les côtés offroient des inferiptions, en caracteres qu'on ne put déchiffrer, & que le Cavalier, vêtu à la maniere des Amériquains, qui ne font point abfolument nuds, montrolt du doigt l'Occident, comme pour

l'Occident ; mais qu'ils n'avoient pas voulu avertit qu'on y trouveroit des terres & des hommes. Ant. Herrera , Liv. t. chap. 1. & 3. (1) Les uns le font naître à Genes , d'au-

tres à Savone, à Cugurco, à Neri, & ne different pas moins sur la condition de sa famille. Plusieurs le mettent dans la lie du peuple. Quelques-uns lni font tirer son origine de Plaifance en Lombardie, Ferdinand le second de ses deux fils , que a composé son Histoire , embraffe ce dernier fentiment ,&c parle des tombeaux des Colombs, qu'on voioit encore dans cette Ville, avec leurs armes. Il paroît que la dispute sur ec point fut portée au Conseil des Indes, fans que personne nous ait appris quel en fut le résultat. Herrera, où l'on trouve seulement qu'elle y devoit être décidée, ajoure qu'on prouvoit que l'Empereur Othon II , en 940 , confirma aux Comres Pierre, Jean & Alexandre Colombos freres, les biens feudataires qu'ils avoient dans la Jurisdiction des Villes d'Agui, de Saona, d'Aste, de Monferrat, de Turin. & de Verceil; qu'il paroiffoit, par d'autres ritres, que les Colombos de Plaifance, de Cucaro & de Cugnreo étoient les mêmes. descendus de ces rrois freres, auxquels le même Empereur avoir fait plusieurs donations confiderables. Herrera , Liv. 1. Ch. 7. Christophe Colomb lui-même, parvenn anx honneurs qu'il obtint après son expédition, affuroit une Dame Espagnole, dans une anuron une Dame Elpagnose, cans une Lettre citée par son fils, qu'il n'étoit pas le premier Amiral de sa famille. Vie de Colomb, T. 1. p. 5. (3) Particulierement, Gomera, Liv. 1. Ch.

14. Oviedo, en le rapportant, déclare qu'il le croit fanx, Liv. r. Ch. 2. Herrera l'attribue à l'envie, Chap. 8.

par quelques expériences récentes, avec sa hardieise naturelle & ses raisonnemens, pour guides, dans une entreprise pleine de difficultés & de dangers, TION. dont le succès a rendu sa mémoire immorrelle.

Obflacter qu'il m uter , & pro-

L'état de sa fortune, dans un établissement médiocre que le hasard lui en chigé de ut. avoit offert à Lilbonne (4), l'affujettifloit à communiquer des vues, qu'il ne pouvoit exécuter qu'avec de puissans secours. Il crut devoir la préférence à . har à pulifiere la Partie : mais les Génois , refroidis pour les voiages de mer par le tort que les découvertes des Portugais caufoient à leur commerce, rejetterent ses propositions comme des fables. On ne trouve, ni l'année, ni les circonftances de certe négociation. Il offrit enfuite ses services à Dom Juan , Roi de Portugal. Cette ouverture fut d'autant mieux recue à la Cour de Lisbonue. que le mérite de Colomb y étoir plus connu que dans la République de Genes, d'où il étoit forti dès l'enfance. On favoit qu'il s'étoit appliqué constamment à l'étude de la Cosmographie, de l'Astronomie, de la Géométrie & de la Navigation, & qu'il avoit joint une longue pratique à fes connoissances. On remarque en particulier qu'il favoit parfaitement l'art d'observer la latitude, ou la hauteur du Pôle par l'astrolabe; ce que parfonne avant lui n'avoit exercé en haute mer , quoiqu'on en fit des leçons publiques dans les Ecoles: & fon frere, qui s'étoit retiré comme lui en Portugal, s'y étoit acquis beaucoup de réputation pour les Cartes marines & les Spheres, qu'il faifoit dans une perfection dont on n'avoit pas encore eu d'exemple, Auffi fat-il écouré si favorablement , que la Cour nomma d'abord des Commissaires (5) pour examiner ses offres. Mais il devint la dupe de leur mauvaife foi. Lorsqu'ils eurent reçu ses explications, ils persuaderent au Roi de faire partir secrettement une Caravelle, avec ordre de suivre exactement ses Mémoires, qu'ils avoient recueillis dans leurs conferences (6). A la vérité, leur artifice ne tourna qu'à leur honte. Le Pilote Portugais, qui n'avoit ni la tête ni le courage du Génois, n'alla pas fort loin sans être effraié par les difficultés de l'entreprise, & revint publier à Lisbonne que les nouveaux projets étoient autant de chimères. Colomb dans

> (4) Son fils raconte qu'aïent couru longtems les mers avec un Corfaire fameux qui se nommoit Colomb le jeune, & qui éroit de la Mailon, le feu prit à la galere, dans un combat contre les Vénitiens, entre Lifbonne & le Cap Saint-Vincent ; qu'il ne fe fauva qu'à l'aide d'une tame , sur laquelle il fit deux lieues, avant que d'arrivet à terre ; qu'étant allé à Lisbonne , oil il trouva quele ses Génois de sa connoissance, il y avoit paru aimable à une Demoifelle, qui avoit uhaité de le connoître & qui l'avoit en-Lite époule; que cette jeune personne éroit fille de Pierre Mueniz Perestrello, après la mort daquel les deux Epoux avoient demeure avee leur mere, & que Colomb avoit bérizé non feulement de fes biens, mais encore d'une Relation des Voyages de son Mari, qui avoir aidé à la découverte des Isles de récompense à son pere.

Madere & de Porto-Santo. De ce mariage nâquit Diego Colomb , premier fils de Chriftophe; & e est apparemment une erreur, fondée sur le nom de sa femme, qui a porté quelques Historiens à le faire descendre des Perestrellos. Etant devenu veuf, il prit en fecondes nôces Beatrix Enriquez , native de Cordoue, dont il eut Ferdinand, qui n'eût de goût que pour une vie paifible, & qui composa la vie de son pere.

(5) Dom Diego Orciz , Evêque de Ceuta., qu'on nommoit auparavant le Pocteur Cal-cadilla, du lieu de sa naissance, & deux Médecins Juifs, nommés Joseph & Rodri-gue, fort habiles dans la Cosmographie.

Herrera , Chap. 7. (6) Fernand Colomb dit netrement que ce fut pour, se dispenser de faire une grande.

l'indignation de fe voir trompé, prit aussi-tôt la résolution de quitter le Portugal. Il n'y étoit plus attaché par sa femme, que la mort lui avoit enlevée depuis peu ; & craignant même d'y être arrêté malgré lui , parce que le Roi n'attribuoit le mauvais fuccès de la Caravelle qu'au défaut d'expérience & d'habileté du Pilote, il s'embarqua furtivement pour l'Espagne. avec fon frere & fon fils (7). Il arriva fans obstacle à Palos, Port d'Andaloufie. La Cour d'Espagne étoit alors à Cordoue. Comme les dégoûts, qu'il venoit d'effuier, lui failoient craindre de n'y pas trouver plus de faveur, il ne voulut s'y présenter qu'après avoir engagé fon frere ( 8 ) à se rendre en Angleterre, pour tenter de faire entrer Henri VII dans les vûes qu'il alloit proposer lui-même aux Espagnols ; résolu apparemment de vendre ses services à ceux qui les mettroient à plus haut prix.

Il parut à Cordoue, vets la fin de l'année 1484. Le nouvel Historien de Saint-Domingue raconte qu'il fir présenter d'abord au Roi, un Mémoire dont il rapporre juiqu'aux termes. Mais on lit simplement, dans les Histoires espagnoles, one, prenant toutes les mesures de la prudence, il commença par se lier avec quelques personnes de distinction & de mérite (9), qu'il crut capables de disposet leurs Majestés Catholiques à goûter ses propositions. Cette voie lui réuflit pour les faire entendre, mais avec beaucoup de lenteur. Hernand de Talavera, Prieur de Prado, & Confesseur de la Reine, reçut ordre de former une assemblée de Cosmographes, pour conferer avec lui. Les Savans étoient rares alors en Espagne ; & Colomb , porté à la défiance par son avanture de Lisbonne, craignoit de s'exposer trop ouverrement. Le réfulrat lui fut si peu favorable, qu'après avoir emploié près de cinq ans à combattre inutilement les préjugés & les objections (10), il

fit en Efpagne. On n'en trouve pas l'année; mais à juger par l'âge de Fernand, qui avoir environ treize ans en 1501, ee ne peut être avant 1489,

(8) Ce Fiere fe nommoit Barthelemy. Fermand, son neven, dit on'il étoit peu savant, mais homme de bon fens, & que dans ce voiage il fut volé par des Corfaires. Il ajoûte que fe voiant dans des Pais inconnus & réduit à la derniere milere, il fit long-tems ulage, pour gagner sa vie, du talent qu'il avoit de composer des Cartes marines; qu'aiant amassé que sque argent, il alla jusqu'à Londres, où il exécuta la commission de fon fiere , en faifant préfent au Roi d'une Mappemonde; que ce Prince la reçut bien, le pria de faire venir Christophe, & promit de faire rous les frais de l'entreprife; mais one Christophe étoit alors engagé an Roi de Castille . Ch. 10. Voicz les Veis de Baribelemy dans l'Avant-propos

(9) Alfonse de Quintanilia, grand Tréforier de Castille fut fon principal protecteur, fuivant Herrera, Mals Fernand Colomb ne

(7) Il paroît que son second mariage se nomme aussi 3 Seigneur Arragonoir, qui renoir un rang fort élevé, & qui pouvoir beaucoup fur l'elprit Roi , Chap. 11. (10) Herrera & Fernand nous ont conferve

les objections : » Les uns disoient que puifso qu'en tant d'années depuis la création silu m Monde , tant de grands hommes , qui so avoient connu- la Navigation , avoient » ignoré les terres que Colomb présendoit » trouver, il n'ésoit pas viaisemblable qu'il » fur plus éclairé qu'eux. D'autres, tirant » leurs raisons de la Cosmographie, asse-» roient que le Monde étoit d'une si grande m ésendat, que trois ans ne fuffisoient pas » pour aller à l'extremité de l'Orient , ou Colomb se flattoit de pouvoir arriver. Ils » alleguoiene Seneque, qui avoit mis en » question si le Monde n'étoit pas infini , & » qui avoir douté du moins qu'on pût a'ler » au delà de certaines bornes. Ils ajourojent que la terre ocenpoir la mobidie partie so du globe, & que sout le refte étoit en mer ; m que pour aller à l'Occident , suivans le » desfein de Colomb , il falloit toujouts desnomme que Louis de Saint Ange qu'Herrera » condre , à caufe de la rondeur de la fphèTION.

obtint pour unique réponse, que la guerre de Grenade, où le Roi se trouvoir engagé, ne lui permettoit pas de se jetter dans de nouvelles dépenses, mais qu'aufli-tôt qu'elle feroit terminée , il se feroit éclaireit des difficultés qu'il sou-

haitoit de pouvoir furmonter. Sa conflance Toutes les eirconstances d'une négociation, qui devoit aboutir à la découdans cette en. aceptife.

verre d'un nouveau Monde, étant importantes pour l'Histoire, suivons Her-rera, qui n'a pas appréhendé qu'on lui reprochât de l'exeès dans ce détail. Colomb perdit l'espérance. Il prit tristement le chemin de Seville, d'où il ne laissa point de faite de nouvelles ouvertures à divers Seigneurs, dont on vantoit le crédit. Enfin, rebuté de trouver la même indifférence dans tous les Ordres de l'Espagne, il écrivit au Roi de France, qu'il etur pouvoir engager, du moins par le motif de la gloire; mais les François étoient alors occupés de leurs guerres d'Italie. Cette obstination de la fortune, à lui fermer toutes fortes de voies, ne paroît point l'avoir abbattu. Il revint aux anciennes vues, qu'il avoit formées du côté de l'Angleterre ; & quoique depuis tant d'années il n'eût reçu aucune nouvelle de son frere, il se promit de le retrouver en prenant la même route. Les premiers Historiens ne font aucune mention de son second mariage ; mais ils lui donnent pour Diego , son fils , qu'il avoit laissé près de Palos, dans un Couvent de Franciscains, nommé la Rabida , une tendresse qui ne lui permit point de quitter l'Espagne sans l'avoir embrasse. Son dessein étoit de l'envoier à Cordoue, apparemment dans le sein de sa famille; car il faut supposer qu'il s'étoir remarié pendant le long scjour qu'il avoit fait dans cette Ville, & qu'il avoit deja un second fils. Le Supérieur du Couvent de la Rabida, qui se nommoit Jean Perez de Marchena, homme d'un mérite connu, ne put l'entendre parler de la résolution où il étoit de porrer ses lumietes aux Etrangers, sans en regreter la perte pour l'Espagne. Il le pressa de suspendre son depart. Il assembla quelques habiles gens, qu'il mit en conference avec lui; & leur voïant approuver fon projet avec beaucoup d'éloges, il fe flatta qu'aïant l'honneur d'être cftimé de la Reine, qui l'avoit emploié quelquefois dans ses exercices de piété, il obtiendroit d'elle, en faveur de son Ami, ce qui avoit été resusé aux instances des principaux Courtifans. Il écrivit à cetre Princesse, qui étoit alors à Santa-Fé , pendant le sièce de Gronade. Il fut appellé austi-tôt à la Cour. Le fruit de ce voïage fut de procurer une audience à Colomb. La Reine ferma la bouche à les Ennemis, en louant son esprit & ses projets; mais elle jugea qu'il portoit trop haur ses prétentions. Il demandoit d'être nommé Amiral, & Viceroi perpétuel & héréditaire, de tous les païs & de toutes les mers qu'il pourroit découvrir. Cette récompense paroissoit excessive, dans les plus heureuses suppositions; & s'il manquoit de succès, la Reine craignit quelque reproche de legeteté, pour avoir pris trop de confiance aux pro-

Perces dans fes prétentions.

messes d'un Etranger.

Ce nouveau refus, quoiqu'adouei par des témoignages d'estime, le détermina plus absolument que jamais à quitter l'Espagne. Quintanille, San-

so re ; que par consequent il servit impossible so la raison , quelque fond qu'on put faire so de retourner , & qu'on se trouveroit dans so sur les vents & sur l'habileté du Pilore, » le eas de remonter comme une espece de » Herrera, ch. VII. & VIII, Fernand Cow montagne, ce qui choquoit absolument w lomb, ch. XI.

tangel, & le Pere Marchena, étoient désesperés de voir négliger une affaire de cette importance, ils engagerent le Cardinal de Mendoza, Archevêque de Tolede & Chef du Conseil de la Reine, à ne pas laisser partir un homme si précieux pour l'Etat, sans lui avoir fait l'honneur de l'entendre. Colomb eut une longue audience du Cardinal, qui parut fort satisfait de son esprit & de son caractere, mais qui n'entreprit rien en sa faveur. L'air de la Cour, suivant les termes d'un Historien, n'étoit pas favorable aux Avanturiers. On y difoit hautement qu'il ne falloit pas être furpris qu'un Etranger sans biens pressar l'exécution d'une entreprise où il mettoit si peu du sien, qui devoit lui affurer un poste honorable. & où le pis aller pour lui étoit de se retrouver ce qu'il étoit (11). Colomb, qui ne put ignorer ce langage, le fit ceffer en offrant de payer un huitième de la dépense, & de ne partager les profits que fur ce pied. Mais cette offre même ne lui aïant rien fait obienir, il partit fort chagrin de Santa-Fé, au mois de Janvier 1492, pour aller faire, à Cordoue, les derniers préparatifs de son départ.

Santangel prit cette heureuse conjoncture, pour représenter à la Reine le tort censsure que qu'elle faisoit à sa propre gloire, en refusant l'occasion d'augmenter la puissance écouse. & l'éclat de sa Couronne ; sans compter que les avantages , qu'elle paroissoit négliger, pouvoient tomber entre les mains de quelque autre Prince & devenir pernicieux à l'Espagne. Il mit tant de force dans son discours, que cette Princesse, déja ébranlée par les sollicitations de Quintanilla, se rendir à leur conseil; & pour ménager les finances, que la guerre avoit épuisces, elle déclara que son dessein étoit d'engager , pour la nouvelle Expédition , une partie de ses pierreries. Santangel, dans le mouvement de sa joie, répondit que cette resource n'étoit pas nécessaire, & qu'il fourniroit la somme de son propre fond. La Reine sit rappeller aussi - rôt Colomb , qui étoit déja au Port de Pinos, à deux lieues de Grenade (12). Son ressentiment ne l'empêcha point de retourner fur ses pas, & l'accueil qu'il reçut à la Cour effaça le souvenir des chagrins qu'il y avoit essurés pendant plus de huit ans. Dom son traité avec

lui expédier un Brevet & des Lettres Patentes , par lesquelles on lui accorda volontairement plus d'honneur qu'il n'en avoit desiré (14).

Ce fut dans ces circonstances que Grenade ouvrit ses portes aux Espagnols.

Hentenfes eir-

Juan de Colonna (13), Secretaire d'Etat, reçut ordre de traiter avec lui, & de la Cont de Caf-

(t1) Hift. de Saint-Domingue , l. t. p. (ta) C'eft ce qu'Herrera dit fimplement, Ch. X. L'Historien de Saint-Domingue prétend qu'il étoit déja patti pour la France. (13) Suivans Fernand Colomb; & Coloma,

faivant Herrera. (14) On nous a confervé ces deux Monumens ; c'est à-dire , le Traité qu'Herrera nomme Capitulation, avec fa datte, qui est le 17 d'Avril 1491, & les Lettres dattées le

30 du même mois. Gardons-nous de fupprimer deux pieces qui apparriennent fi parri-culiérement à l'Hiftoire des Voiages, Le Traité contient , 1º. Que leurs Ma-

jeftés Catholiques, comme Seigneurs des Mers occidentales, créent des à préfent &

pour toujours Christophe Colomb. leur Amiral dans toutes les Ifles & terres fermes qu'il découvrira & qu'il prendra dans les mers, pour jouir de cette dignité pendant fa vie, & la faire paffer après sa mort à ses hénitiers & successeurs, de l'un à l'autre perpétuellement , avec tonses les prééminences & prérogatives, dont Alfonse Enriquez, Amirante de Castille, jouissoit dans la fienne

2º. Que leurs Majestés ercent Christophe Colomb leur Viceroi & Gouverneur général dans tous les mêmes lieux, & que pour les Gouvernemens particuliers il fera choix do trois sujets, entre lesquels leurs Majestés se réservent le droit de nommer.

go. Que sur toutes les marchandises , de

treprise, quoique tout parût se faire également au nom du Roi & de la

TION. te Couconne.

Ces fameux Actes, qui devoient acquerir à l'Espagne la souveraineté d'un nouveau Monde, furent fignés, l'un à Santa-Fé & l'autre à Grenade, dans le tows que leurs Majeftés Catholiques venoient d'achever la ruine des Maures. Tout fe couaprès une domination de huit cens ans. Mais observons, avec un Historien c'at at nom & moderne (15), que la Couronne d'Arragon n'entra pour rien dans cette enaux frais de cet-

> quelque nature qu'elles foient , perles , pierres précienfes, or argent, épiceries, & autres , qui secont apportes des limites de la nouvelle Amirauré , l'Amiral aura un dixiéme, après le remboursement des frais, & que les neuf autres parties seront pour leurs

Majestés. 4º. Que tous les procès & differends ui poorroient naîtte au sujet des marchandites & du commerce , dans l'étendue de la Jurisdiction de l'Amiral, serout soumis à sa décision, ou à celle de ses Lieutenans en son nom, comme il se pratiquoit à l'égate de l'Amirante de Caftille.

5°. Que dans tous les Navires qui setont armés pour le votage, & toutes les fois qu'on en armera d'autres pour le même objet , l'Amiral pourta contribuet d'un huitieme à tous les frais de l'armement , & recevta aoffi la huitieme parrie du profit. Herrera , liv. 1.

Le Brevet se trouve dans la vie de Colomb, pat Fernand fon fils, liv. 1. chap. 41-Il est dans ces termes :

Fernand & Habelle, par la grace de Dieu Roi & Reioe de Castille, de Léon, d'Arragon, de Sicile, de Greuade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Minorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordooe, de Corfe, de Murcie, de Jaën, des Algaeves, de Gibraltat, & des Ifles Canaries, Comte & Comteffe de Barcelone , Seigneurs de Rifeave & de Molena, Dues d'Athenes & de Néopatrie, Comtes de Rooffillon & de Saidaigne, Marquis d'Otiftan & de Gociado , &c. Puisque yous, Christophe Colomb, allez par notre commandement & avec nos Vaisfeaux & nos gens à la conquête des Isles de l'Océan . que vous avez découvertes , & comme noos espérons qu'avec l'aide de Dieu vous en découvrirez d'autres, il est juste que nons vous récompensions des services que vous rendez à notre Etat : Nous voulons donc que vous Christophe Colomb tous soyiez Amiral , Gouverneur & Vicetoi des Isles, & de la terre ferme découverte, & de toutes celles que vous déconveirez ; que vous vons appelliez Dom Christophe Colomb; que vos

enfans fuccedent à toores vos Charges ; que yous puifficz les exercet par your ou pat ceux que vous choifirez pour être vos Lieutenans; que vous jugiez toutes les affaires civiles & criminelles dont la connoiffance appartient & a appartenu à nos Vicerois & à nos Amirant, & que vous nyiez les droits & les prééminences des charges que nous vous donnons. Et pat ces Présentes, Nous commandons à norre très cher fils le Prince Dom Juan , aux Infans , Ducs , Prélate, Matquis , Grands Maitres , Princes & Commandeurs de nos Ordres militaires , & à tous eque de notre Conseil, & Juges en quelque Juftice que ce foit , Cours & Chancelleries de notre Roiaume, aux Châtelains, Gouverneurs des Ciradelles, des Places forces, à toures les Communaorés, Juges, Officiers de la Marine, aux vingt-quatre Cavaliers Jurés, Ecuiers, à tontes les Villes & Places de notre Etat. & à tous les Peuples que vous découvritez & subjuguerez, de vous reconsoirre, comme nous vous reconnoillons, pour noite Amital, vous & vos enfans en ligne droite & poor tourours. Ordonnous à tous les Officiers que vous établirez , en quelque Charge que ce foit , de vous faire conferver vos priviléges, immunités, honneurs, & de vous faire pater les droits & émolumens qui sont dus à vos Charges , fans permetrre que personne y mette aucun obitacle; car tel est porre volonté. Nous commandons à notre Chancelliet , & aurres Officiers de notre Sceau . de vous expédier au plutôt nos Lettres , & de les faire aufli amples & aufli avantageules que vous le souhairerez, à peine de notre disgrace & de trente ducats d'amende contre chacun des contrevenans. Donné en notre Ville de Grenade , le 30 d'Avril 1491. Moi le Roi , moi la Reine. Moi Jean de Colonna, Secretaire du Roi & de la Reine , ai fait expédiet les oresentes Lettres par leut commandement.

Vie de Christophe Colomb , Tom. I. Chap. 45. (15) Le P. de Charlevoix, qui a tiré dans fon Histoire de Saint-Domingue sout ce détail d'Herrera, & qu'on suit volontiers par cette taifon ; avec le foin , qu'il n'a pas eu , de citer les pages de l'Auteur Espagnol.

Reine.

Reine. Comme la Castille seule en fit tous les frais, le nouveau Monde ne fut découvert & conquis que pour elle; & pendant toute la vie d'Isabelle, la permission d'y passer & de s'y établir ne fut guéres accordée qu'à des Castillans : ce qui n'empêcha point que le Roi ne prit tous les honneurs de la Souveraineté, & quelquefois même fans y joindre le nom de la Reine de Caltille au fien , parce qu'il représentoir son Epouse.

INTRODUC-TION

#### VOIAGE PREMIER DE CHRISTOPHE COLOMB.

LEST de ce point que le jour commence à se répandre sur l'Histoire CHRISTOPHE de la découverte & de la conquête des Indes Occidentales, & que Coloma. l'ordre des années va former une méthode certaine pour celui des évenemens, Colomb reçut, avant fon départ de Grenade, des Lettres Patentes qui devoient le faire respecter de tous les Princes du Monde, & l'ordre de ne son deput, point approcher de cent lieues des Conquêtes du Portugal. Enfuite, s'étant hâté de pailer à Cordoue, pour regler les affaires de fa famille, il n'eut plus d'autre empressement que de se rendre à Palos, où les préparatifs étoient déja commencés pour fon armement. Il avoit fait choix de cel Port, parce qu'on y trouvoit les meilleurs Matelots de l'Espagne. Le Pere Marchena continuoit de le fervir avec zele, & lui avoit déja fait aurant d'amis qu'il y avoit de gens de Mer à Palos. On compte particuliérement dans ce nombre les trois Pinçons freres, qui patfoient pour les plus riches habitans & les plus habiles Navigateurs du Pais, & qui ne firent pas difficulté d'engager leurs perfonnes & une partie de leur bien dans la nouvelle Expédition.

La Ville de Palos étoit alors obligée de mettre en mer, pendant trois mois de l'année, deux Caravelles pour la garde des Côtes. Les Habitans eutent ordre de les donner à Christophe Colomb. Il en équipa une autre, qu'il monta lui-même, & qu'il nomma la Sainte-Marie. La premiere des arm man. deux autres étoit la Pinta, à laquelle il donna pour Capitaine Martin Alfonse Pincon; & pour Pilote, François-Marrin Pincon, le plus jeune des trois freres. Vincent Yanes Pinçon commanda la seconde, qui se nommoit la Nitta. L'Equipage de ces trois Navires , n'étoit composé que de quatrevingt-dix hommes, Mariniers & Volontaires, les uns amis de l'Amiral, d'autres qui avoient servi avec honneur dans la Maison du Roi. On embarqua des provisions pour un an, & l'on mit à la voile un Vendredi rroifiéme d'Aout. Dès le lendemain il atriva quelque désordre au timon de la Pinta, & l'on en soupçonna ceux à qui cette Caravelle appartepoit, parce qu'ils faisoient le voiage contre leur inclination. Alfonse Pinçon répara le mal avec des cordages, qui n'empêcherent point que peu de jours après, un coup de mer ne detachât encore le timon. Cette difgrace, à l'entrée du Voiage, étoit capable de refroidir les Superstitieux. Mais, Colomb les aïant ranimés, on arrivale 11 d'Aoûr à la vue de la grande Canarie. On y fit 11 paff: 2015 mettre un nouveau timon à la Pinta; & la voile latine de la Niña fut chan- Canacier.

Tome XII.

renouveller à tous momens les plaintes. L'Amital, se contentant d'observer tous les signes, avoit toujours l'astrolabe devant lui & la sonde à la main. Le 19, on vit un de ces oiseaux, que les Portugais ont nommés Alcatras; & vers le foir, plusieurs autres vintent voltiger autour des Caravelles. On Diren segne. fut consolé par un si bon signe; & dans l'opinion que la terre ne pouvoit être fort loin, on jetta la fonde, avec toute la joie d'une vive efectance. Mais deux cens braffes de corde ne firent pas trouver de fond. On reconnut que les courans alloient au Sud-Est. Le 20, deux Alcatras s'approcherent de la Caravelle de l'Amiral. On prit, vers la nuit, un oiseau noir, qui avoit la tête marquée d'une rache blanche & les pieds d'un Canard. On vir quaneité de nouvelles herbes; mais après les avoit passées sans aucun danger, les plus timides commencerent à se rassurer contre cette crainte. Le lendemain, trois petits oifeaux firent entendre leur ramage autour des Vaisseaux, & ne cellerent point de chanter jusqu'au soir. Quelle apparence qu'ils fufent capables d'un long vol ? on fut porté à se persuader qu'ils ne pouvoient être partis de bien loin. L'herbe devenoit plus épaisse & se trouvoit mélée de limon. Si c'étoit un sujet d'inquiétude pour la sureté des Caravelles, qui en étoient quelquefois arrêtées, on concluoit du moins qu'on approchoit de la terre. Le 21, on vit une Baleine; & le jour fuivant, quelques oifeaux. Pendant trois autres jours, un vent de Sud-Est causa beaucoup de chagrin à l'Amiral. Il affecta néanmoins de s'en applaudir, comme d'une faveur du ciel. Ces petits attifices étoient continuellement nécessaires, pour calmet l'esprit de ses gens , dont la consiance diminuoit tous les jours pour ses promesses. Heureusement, il s'éleva le 23, un vent d'Est-Nord-Est, qui les remit dans la route qu'il vouloir fuivre. On continua de voit plusieurs oifeaux de différentes especes, & même des Tourterelles, qui venoient de l'Occident (16).

Cependant la navigation avoit duré trois semaines; & les apparences tinere des Equin'étant pas changées, on ne se croioit pas plus avancé que le premier pages, jour. Cette réflexion, joint à la crainte qu'un vent, qui avoit toujours été favorable pour aller à l'Ouest, ne rendit le retout impossible en Espagne, produisit tout d'un coup une révolution surprenante. La plupart furent pénétrés de fraieur, en confiderant qu'ils étoient au milieu d'un abîme sans fond & fans bornes, toujours prêt à les englourir. Une idée si terrible agit avec tant de force, que s'étant répandue dans les trois Equipages, on ne parla plus que de reprendre auffi-ror la roure de l'Europe. La Cour, disoient les plus moderés, ne pouvoit s'offenfer qu'après avoit pénétré plus loin qu'on ne l'avoit jamais fait avant eux , l'espérance leut eut manqué plutôt que le courage, & qu'ils euflent refusé de servir à la folle ambition d'un Avanturier qui n'avoit rien à perdre. D'autres, s'emporterent Jusqu'à proposer hautement de jetter cet Etranger dans les flots, & de dite en Espagne qu'il y étoit tombé par malheur, en observant les Astres (17). L'Amital comptit la grandeur du péril. Mais loin d'en être abbattu , il rappella toute sa grandeur d'ame pour de Colomb. conserver un visage tranquille; & feignant de ne rien entendre, il emploioit santôt les carelles & les exhostations, tantôt des raisonnemens spécieux &

(16) Herrra , Liv. I. Chap. 9. & fuiv. (17) Herrers , Chap. 10, Fernand Colomb , chap. 29.

#### HISTOIRE GENERALE

CHRISTO: HE COLOMB. 1492.

des espérances séduisantes, tantôt la menace, & l'autorité du Rot dont il étoitrevêtu. Le Mardt 25, à la fin du jour, Pinçon s'écria, Tetre, Terre, & fit remarquer en effet, à plus de vingt lieues au Sud Eft, une épaisseur quiavoit l'apparence d'une isse. Cet avis , qui n'étoit qu'une invention concertée avec l'Amiral, eut la force de calmer les Mutins. Leur joie devint si vive, qu'ils rendirent à Dieu des graces folemnelles; & pour les soutenir dans cette disposition, Colomb sit gouverner du même côté pendant toute la nuit. Ils furent détrompés le lendemain, en reconnoissant qu'on n'avoir vû que des nuages; mais les fignes, qui repartirent heureufement à l'Oueft, leur firent reprendre cette route avec moins d'inquiétude. Les oifeaux & les poiffons ne

tranpeurs.

Autres fignes celloient plus de se présenter en grand nombre. On vit des positions ailés . qui se trouvent tels que les Portugais en rencontroient souvent dans leur route aux Indes Orientales, des Dorades, des Empereurs, & l'on reconnut que la violence des courans étoit fort diminuée. Colomb se fortifioit lui-même par tous ces fignes, & n'apportoit pas moins d'attention à ceux du ciel. Il observa que pendant la mit, l'aiguille varioit de plus d'un quart du cercle, & que le jour elle demeuroit fixe au Nord. Les deux étoiles, qu'on nomme les Gardes (18), étoient enfemble à l'Occident pendant la nuit; & lorfque le jour commençoit à paroître, elles fe rencontroient au Nord-Eft. Il expliquoit torges ces apparences aux Pilotes, qui en marquoient autant de crainte que d'étonnement : & la confiance, qu'il trouvoit le moien de leur inspiret, se communiquoit aux Equipages.

On res'scort-

Le premier d'Octobre, un Pilote jugea qu'on étoit à 188 lieues des Cade point fur Tefait moins de 650. Colomb étoit sûr d'en avoir fait 707 : mais , pour éloigner tout ce qui étoit capable de caufer de l'effroi , il assura froidement que suivant fon calcul, il y en avoit (84. Chaque jour de la femaine offrit de nouveaux fignes. Le 7, au lever du Soleil, on crur voir une reire : & la petire Caravelle, qui s'étoit plus avancée que les autres, tira un coup de canon, avec d'autres marques de joie. Mais on reconnut encore que c'étoit Neuronxem- une erreur, caufée par quelques nuages. Les murmures & la mutinerie recommencerent. L'Amiral se vit plus en danger que jamais, par le désespoir de ceux à qui les horreurs d'une mort prochaine, qui leur paroissoit inévitable par la faim ou le naufrage, faisoient oublier les loix de l'honneur & de leur engagement. Les Pinçons mêmes ne firent pas difficulté de se déclarer

portemens des Mutins,

fourb les appaife

pour les Mutins. Enfin la révolte devint si générale, que n'espérant plus rien de la severite ni de la douceur, Colomb prit le parti de faire, aux plus furieux, Comment Co- une proposition qui suspendit aussi-tot leurs emportemens. Il leur promit que si dans trois jours la terre ne paroissoit point (19), il reconnoitroit qu'il les avoit trompés, & qu'il s'abandonneroir volontairement à leur vengeance. Cette déclaration les toucha : mais ils jurerent auffi que s'ils ne voioientrien de certain après les trois jours, ils reprendroient la route de l'Europe. On a toujours été perfuadé qu'il avoit couru peu de rifque à prendre unterme si court. Depuis quelque tems, il trouvoit fond avec la sonde; & la.: qualité du fable, ou de la vafe, devoit lui faire juger qu'il approchoit réel-

(18) Les Espannols les nomment Boca de la Bozina...

(19) Oviedo shap. 5.

lement de la terre. On ne peut douter non plus qu'il ne l'eût découverte plutot, s'il cut tourné au Midt, vers lequel tous les petits oiseaux qu'il avoit Christophis vus prenoient leur vol. On continuoit d'en appercevoir de nouvelles troupes, dont le ramage se faisoit entendre. On distinguoit leur couleur. Les Tons étoient en plus grand nombre. Mais les deux jours fuivans offrirent des fignes d'une autre nature, qui ne purent manquer de tendre le courage aux plus timides. Les Matelots de l'Amiral virent passer un gros poisson verd, de l'espece de ceux qui ne s'éloigneur jamais des rochers. Ceux de la Pinta virent flotter une canne fraîchement coupée, & prirent un morceau de bois travaillé, avec un tas d'herbes, qui paroilloient arrachées depuis peu de tems, du bord de quelque riviere. Ceux de la Niha virent une branche d'épine avec son fruit. On respiroit un air plus frais; & ce qui fit encore plus d'impression sur un Navigateur tel que Colomb, les vents étoient inégaux & changcoient fouvent pendant la nuit; ce qui devoit lui faire juger qu'ils commençoienr à venir de terre. Aussi n'attendir - il pas que le troifiéme jour fut pailé, pour déclarer que cette nuit même il comptoir de voir la terre. Il ordonna des prieres publiques, après avoir recommandé aux Pilotes d'être fur leurs gardes; il voulut que toutes les voiles fullent carguées, à l'exception d'une trinquette basse; & dans la crainte que les Caravelles ne fussent téparées par un coup de vent, il donna des signaux pour se réunir. Enfin , il promit qu'à la récompense ordonnée par leurs Majestes Catholiques (20), pour celui qui verroir le premier la terre, il promie à celui

COLOMB. 1491.

Signes qui les

Récompré l' qui découvrisoit la tette.

Vers dix heures du foir, se trouvant lui même dans le château de poupe, il découvrit une lumiere. Aussi-tôt il fit appeller secrettement Pierre Guttierez (21) ancien Valet de Garderobbe de la Reine, qui crut la voit comme lui. Ils appellerent ensemble Rodrigue Salcedo, Contrôleur militaire de la Flotte, qui ne la distingua pas tout d'un conp; mais bien tôt, ils la étentre. virent tous trois que cette lumiere changeoit de place, avec ceux qui la portoient, apparemment, d'une maison à l'autre. À deux lieures après minuit , les Matelots de la Pinta , qui avoit pris le devant , crierent Terre , Terre, & donnerent d'autres fignes. Ils avoient decouvert en effet la Côte, dont ils n'étoient qu'à deux lieues. Le premier qui l'apperçut, nommé Rodrigue Triana, crut sa fortune assurée; mais sur le témoignage de Guttierez & de Salcedo, les dix mille Maravedis furent adjuges à Colomb, auquel L'honneur &

Comment on

ils furent payes, pendant toute sa vie, sur les Boucheries de Seville (22). Les premiers rajons du jour firent reconnoître une Isle, longue d'environ vinet lomb, lieues, platte & remplie d'herbes. La Pinta, qui avoit continué d'avancer la premiere, attendir les deux autres Caravelles; & tous les Equipages fejettant à genoux devant Colomb, réparerent, par des transports d'admiration & de respect, les chagrins qu'ils lui avoient causés. Cet Etranger, qu'ils avoient traité avec tant de mépris, devint à leurs yeux le plus grand de

(10) C'étoient deux mille Maravedis de fait ce récit fort differemment, chap. 16. rente, qui font environ huit eens livres de Maravedis font einq fous d'Espagne.

joindroit une Mante de velours.

(11) Escobedo, suivant Oviedo. Gomera metan. Benzoni, liv. 1. chap. 6.

(22) On raconte que Tiiana, désesperé norre monnoie d'aujourd'hui. Trenre deux de perdre la récompense qu'il crosoit mériter. palla dans la fuite en Afrique & fe fit Maho-

CHRISTOPHE COLOMB.

Country.

Vadue.

tous les hommes; & les excès de leur joie furent portés jusqu'à l'adotation. Malgre la force d'esprit & la constance dont on lui a fait honneur, fur la foi de tous les Hilloriens, observons, avec quelques-uns d'entr'eux, que dans 1492. un procès qu'il eut à fourenit en Espagne, pour ses droits contre le Fise Reproches inroïal, on lui teprocha qu'a'ant éré tébuté pat l'incertitude & les fatigues de foreig qu'il a 4 sa premiere Expédition, il avoit voulu retourner en Espagne, & que les trois Pincons l'avoient forcé de continuer sa route. Mais ses Ennemis mêmes in-

Il nomme la

fifterent pen fur cette ridicule accusation (23). Avec l'autorité de Viceroi , dont il entroit en exercice , il donna fut le emicte Terre champ, à l'Isle, le nom de San-Salvador, qu'elle n'a pas confervé. En contile de San-Salrinuant d'approcher, on vir bien-tôt le rivage bordé d'hommes nuds, qui donnerent de grandes matques d'étonnement. On fut informé , dans la fuite, qu'ils avoient pris les trois Catavelles pout des animaux. L'Amital fe fit conduire à terre dans une Barque armée, l'épée à la main & l'étendart déploié. Les Commandans des deux Caravelles fuivirent fon exemple, avec feurs Enfeignes, fur lesquelles on voioit d'un côté une Croix verte avec une Circonflances F, & de l'autre plufieurs FF couronnées, à l'honneut de Ferdinand. Tous

ment.

de son debarque. Jes Equipages, s'étant emprelles à débarquer, baiserent humblement la terre, & rendirent graces au Ciel du fuceès de leur voïage. Chaeun renouvella aux pieds de Colomb, les rémoignages de fa reconnoillance & de fa foumission, en lui prêtant ferment de fidélité, fous le double titre de Viceroi & d'Amiral. Enfuire, après avoir planté une Croix fur le rivage, il ptir pollellion de l'Isle pout la Castille, au nom de leurs Majestés Catholiques; & les armes de certe Couronne furent gravées fut la Croix. Les Infulaires, observant qu'on écrivoit dans cette cérémonie, s'imaginerent qu'on fettoit quelque fort fur eux & fut lent lile, Ils prirent la fuite avec une vive fraieur. L'Amiral les tofo'sites qu'il fir fuivre. On en arrêra quelques-uns, qui furent comblés de eareilles & de présens, & qui eurent audi-tôt la liberté de joindre leurs compagnons. Cette conduite les rendit extrèmement familiers. Ils s'approcherent des Caravelles, les uns à la nage, d'autres dans leurs barques, auxquelles ils donnoient le nom de Canoas. Leurs cheveux étoient noirs & épais, liés autour de la têre en maniere de treffe, avec un cordon. Quelques-uns les pottoient flottans fur leurs coaules; la plupart avoient la taille degagée, les traits du vifage affez

gereite. Leur fi-Eute.

arreables le front large & le reint couleur d'onve. Ils étoient points d'une maniere bizatte, les uns au vifaze, d'autres aux veux & au nez feulement, teut fronte & qualques-uns par tout le corps. Tandis que les Castillans admiroient leur des Europieus. figure, ces Barbares n'étoient pas moins étonnés de voir des hommes vetus, avec une longue barbe. Ils connoilloient si peu le fer, que voi ant pour la premiere fois des armes de ce métal, ils prenoient un fabre par le tranchant, & se faisoient des bleisures dont ils paroissoient surpris. Leurs javelines étoient d'un bois endurci au feu, avec une pointe aigüe, assez proprement atmée d'une dent de poisson. Leurs Barques , ou leurs Canots , n'étoient que des reones d'arbres creufés, dont les uns ne pouvoient porter qu'un homme, & d'autres en contenoient près de cinquante. Ils les conduifoient avec une feule rame en forme de pelle; & les plus grandes étoient si legeres, que lorsqu'elles se renversoient, ils les tedressoient dans un instant, (21) Oviedo & Fernand Colomb.



Tom XII No A



ils les vuidoient en nageant près du botd; & s'y replaçant avec une extrême agiliré, ils recommençoient à voguer, fans aucune marque d'embarras Christoffe ou de crainte. Les moindres ptésens leur paroissoient précieux. Enfin, l'Isle avoit de l'eau, des arbres & des plantes; mais on n'y apperçut point d'au-

COLOMB. 1492.

tres animaux que des Perroquets. Dès le même jour, l'Amiral fit rembarquer tous ses gens, & quantité de Sauvages le suivirent à botd. En les intertogeant à loifir, par des signes qu'ils donnoient leur tie. entendirent facilement, on apprit d'eux que leur lile se nommoit Guana-

Nom qu'ile

hani, qu'elle étoit environnée de plusieurs autres, & que tous les Insulaires dont elles étoient habitées prenoient le nom de Lucayos (24). Le lendemain on les vit revenir en plus grand nombre, avec des l'erroquets & du coton , qu'ils donnerent en échange pout de petites fonnettes qu'on leur attachoit aux jambes & au cou, & pour des fragmens de vases de terre ou de faience. Vingt-cinq livres de coton ne leur paroifloit pas un prix exceflif pour un morceau de verte. Ils n'avoient aucune forte de parure, à la réferve de quelques feuilles jaunes, qu'ils portoient comme collees au bout du nez, & qu'on ne fut pas long-tems à reconnoître pour de l'or. On leur demanda d'où ils tiroient cet ornement. Ils montrerent le côté du Sud, en faisant entendre qu'il s'y trouvoit plusieuts grandes Isles. L'Amiral ne balança point à prendre cette route. Mais il voulut connoître auparavant le reste de l'Isle, En rangeant la Côte au Nord-Ouest, il trouva une espece de Port, dont l'accès lui parut facile aux plus grands Vaisseaux. Les Insulaires continuoient de le fuivre, par tetre & dans leurs Canots. Ils appelloient leurs compatriotes, pour venir admirer avec eux une race d'hommes extraordinaires à & levant les mains, ils montroient qu'ils les croioient descendus du Ciel. Dans le même lieu , les trois Caravelles découvrirent une Presqu'Isle, qu'on pouvoit environner d'eau avec un peu de travail, & dont on autoit pû faire une Place très forte. On y voïoit six maisons & quantité d'arbres, qui

fembloient fetvir d'ornement à quelques jardins. Mais l'Amiral , penfant à chercher quelque lieu, d'où il pût tirer des rafraîchissemens, renvoira les Sauvages qui l'avoient fuivi (15), à l'exception de fept, qu'il emmena pour leur apprendre la langue Castillane; & le 15, après avoir apperçu quantité

seption, à sept lieues de la premiere. Elle lui parut si mal pourvue de vivres, qu'il ne s'y arrêta que pour y passer la nuit à l'ancre. Mais le 17, il alla faire de l'eau dans une troisième, dont les habitans avoient l'air plus civilifé. Les femmes y étoient couvertes, depuis la ceinture jufqu'aux genoux;

d'épouvante, mais qu'ils regretterent de n'avoir pas mieux connus, lorsque le tems leur eut appris que la chair de cette espece de Serpens est une ex-

11 décec vre d'Illes, vertes & peuplèes, il s'approcha d'une autre, qu'il nomma la Con-

les unes, de pieces de coton, les autres de feuilles d'arbres. Elle reçut le 11 en propine nom de Fernandine. Les Castillans virent plusieurs sortes d'oiseaux, la plus une tenaudine. part différens de ceux de l'Europe; des poissons de couleurs différentes & Cequily tous fort vives : des Lézards d'une groffeur demefurée , qui leur causetent beaucoup

((14) De-là le nom de Lucayos, qu'on a donné à toutes les lstes, qui sont au Nord & à l'Ou:ft des grandes Antilles , & qui se terminent au Canal de Bahama.

(15) C'est à Fernand Colomb qu'on s'attache ici. Herrera fait visiter l'isse par terre à l'Amiral ; mais il n'est pas vraisemblable qu'il! ait pu le fier fitôt aux Sauvages ..

Сикізгорна Содона. 14/2. cellente nourritures (16); des Lapins de la groffent des Rats, & quantité de Perroqueux, mais nual nimila terreitre dost its puffert fe nourra avec confance. Cependant l'Illo officie plus de maifons qu'ils rén avoient encret vi. Elles étouces ne forme de tentes, avec une forte de pottail, couvert de branches qui les gazantificient de la plaie & des vents, & platieurs uitaux pour le paffage de la famées. Il n'y avoit point d'autres medibles que des uthenciles groffiers, & quelques picces de coon. Les lits qui fervoient au repos de la nuit étonier une forte de rotts, que les Indiess nommoient Hamast (17), faifpendus à deux poreaux. On y vir quelques petits chiens, mores. Eure les Influities e, one n'itinga un qui protrota un est un perite picce d'or, marquée de quelques caracteres, que l'Amiral prit d'abord pour des lettres : mass il apprit enfluie que l'afge de l'écriture révoir pas coma

ifie de Saaen co , qu'il

dans les Indes.

Il pass de-là dans une quatriéme Isle, que les Habitans appelloient
elle. Saamoto, & qu'il nomma Jabelle. Mais, se reprochaut le tems qu'il perdoit, il prit sa route à l'Est-Sud-Est. Les deux jours suivans lui firent apper-

liles d'Acena.

eevoir du Nord au Sud huit nouvelles Illes , qui furent nommées Illes d'Arena, parce que les Caravelles y rrouverent peu de fond. Le 27 avant la nuir, il découvrit une grande Terre, à laquelle il entendoit donner le nom

" Ifie de Cuba , nommée d'abor I Juana.

de Éule, par les Indiens qui l'accompagnoient; il hi donna celui de Juana, qui ne s'ells pas mieux conferve que celui de Fernandine qu'on lui a voulta fubilituer, és qui n'a pu prévaloir far celui qu'elle avoir reçu de fes Habitans. Le 38, il entra dans un grand Fleuve, qu'il appelle San-Subador. Les bois y étoient fort épais, les arbors d'une hauteur extraordinaire, les riuis different des niores, és les oifeaux en fort grand nombre. Deux maifonts, qu'on y appetque és qu'il fit viniter, fetrouveent fans Habitans. Il d'avança vers un autre fleuve, auguet il donna le nom de Luar; és plus loin ; il entra dans un autre, qui fut nommé Marz. Les rives en parareut fort pouplées: mais la vide est rois Caravelles fre pendre auli-fre la fuite aux Indiens. Ceux que l'Amital avoir la bord lui frent enfendre qu'il trouverie de l'or dans cette fle, és pulitieux apparences fembloient confimer confimer

Décorrertes qu'on y fait.

> aux intolens. Cash quet i fait a soul de respentance i constituer qu'il rouse le me de la companie de la companie de la constituer de la companie de different et au fait par la craine d'allarmer trop les Infulsires : mais ainnt choif deux hommes intelligent (83), dont l'un avoit c'ét puit de Raivei les langues anciennes, il les envois dans un canot , avec deux de ces Indiens , pour vitier le Pair. Il leut donna fix jours pour certe expédition ; de dant l'intervalle , il fir radoubor fon Navire. On remarqua que rout le bois , qui fur brillé , tendoit une force de gomme ou de mailie, « & que les fauilles refinabloirent à celles du lentique. La profondem du Flewer évoir de Gre on him braffes, à l'empre du le mailie, de considerat de l'entique. La profondem du Flewer évoir de Gre on him braffes, à l'empre du me Montagnes et & du côré de l'Ell-Noed-Ell, pat un fort beau Cap, qui a pris le nom de Baracea , quoiqu'enfuire Diego Valafquez lui sit donné c'edui de l'Affomption (3).

Ricit de diver-

Au retour des deux Castillans, qui amenoient trois Indiens de l'Isle,

(16) On les nomme Guanas ou Ignanas. branle.

(27) C'eft d'eux qu'on a pris ce nom, (28) Rodrigue Xerez, & Louis de Torrez.

OR.

COLOMB.

1492.

on apprit d'eux qu'aïant fait vingt-deux lieues dans les terres, ils étoient Christofia arrivés à l'entrée d'un Village composé de cinquante maisons, qui contenoient environ mille Habitans, nuds, honimes & femmes, mais d'un caractere fi doux, qu'ils s'étoient empresses de venir au-devant d'eux, de leur baiser les pieds, & de les porter fur leurs bras; qu'on les avoit fait afleoir fur des fieges d'une forme bizarre & garnis d'or ; que pour alimens , on leur avoit donné des racines cuites, dont le goût relfembloit à celui des châtaignes; qu'on les avoit presses de passer quelques jours dans l'Habitation, pour se reposer; & que n'aïant pû les arrêter par leurs prieres & leurs carelles, ces bons Infulaires avoient permis à trois d'entr'eux de les accompagner jusqu'au rivage. Ils ajoûterent que dans le vojage, ils avoient rencontré plusieurs Hameaux, dont les Habitans leur avoient fait le même accueil; que le long du chemin, ils avoient vû quantité d'autres Indiens, la plupart avec un tifon à la main , pour faire cuire leurs racines , ou certaines herbes dont ils se parfumoient, & que leur méthode pour allumer du feu, étoit de frotter un morceau de bois avec un autre, ce qui servoit facilement à l'enflammer; qu'ils avoient remarqué une infinité d'arbres, fort différens de ceux qu'on voïoit fur la Côte, & diverses especes d'oiseaux, entre lesquels ils n'avoient reconnu que des Perdrix & des Rossignols; mais qu'ils n'avoient pas apperçu d'autres animaux terrestres que plusieurs de ces Chiens qui ne japent point, que les terres étoient convertes d'une forte de grains, qu'ils avoient entendu nommer Mais, & dont ils avoient trouvé le goût fort agréable; qu'aïant demande s'il y avoit de l'or dans l'Isle, on leur avoit fait comprendre qu'ils en trouveroient beaucoup dans Bohio qu'on leur avoit

montré à l'Est, & dans un Pais qui se nommoit Cubannacan (30). L'Amiral scut bien-tôt que Cubannacan éroit une Province située au milieu

de l'Isle, parce qu'il ne fut pas long-tems à reconnoître que Nacan, dans la nom de Boblo. langue du Païs, fignifioit le milieu : mais il n'apprit que dans la fuite la fignification de Bolijo, qui étoit moins le nom d'un lieu particulier, que celui de toute terre où les maifons & les Habitans font en grand nombre. Cependant l'espérance de découvrir une Région , dans laquelle on lui promettoit qu'il trouveroit beaucoup d'or , l'obligea de partir , avec plusieurs Indiens de Cuba, qui s'offrirent à lui fervir de guides. Il accepta d'autant plus volontiers leurs offres, que dans la multitude de ceux qui confentoient à le fuivre, il pouvoit s'en trouver un qui apprit la langue Castillane avec plus de facilité que les autres; & chaque instant lui faisoit fentir l'importance de ce fecours : fans compter que dans le dellein qu'il avoit d'en transporter plufigurs en Espagne, il vouloit qu'ils fussent de divers Pais, pour rendre un quelques lutémoignage plus certain du nombre & de la variété de ses découvertes (31). Il diens, en prit douze, d'age & de fexe différens. Les vents, qu'il trouva contraires en quittant Baraçoa, l'obligerent de se retirer dans un autre Port de la même Isle, qu'il nomma le Port du Prince. Cette Mer reçut le nom de Nuestra Senora. Tous les Canaux, qu'elle forme entre les Isles, se trouve-rent fort profonds; & les rivages étoient couverts d'une verdure charmante, Nuestra Senara. qui formoit un délicieux spectacle pour les Castillans. Quoique les perites Isles ne fusent pas peuplées, on y voioit de toutes parts des seux de Pè-

(30) Herrera, chap. 14. Tome XII.

(31) Le même, chap. 15.

CHRISTOPHE Согомв. 1492. wolrance.

cheurs. Les Matelots des Caravelles y passerent dans leurs barques ; & leur étonnement fut d'abord extrême d'y voir manger aux Indiens de grandes Araignées, des Vers engendrés dans du bois pourri, & des Poissons à demi cuits, dont ils avaloient les yeux crns : mais ne pouvant se persuader que Nourriture téce qui paroifloit de bon gout à des Créatures de leur espece fût nuitible pour d'autres hommes, ils se hasarderent à suivre l'exemple des Sauvages, & personne ne s'en trouva plus mal. Ils tuerent à coups d'épée, un animal qui refembloir à nos Sangliers. Entre plutieurs Poissons, qu'ils pritent au filet, il s'en trouva un, de la forme d'un Pourceau, mais couvert d'une écaille fort dure. Les Nacres de perle s'offroient de toutes parts. L'Amiral. observa que l'eau croissoit & diminuoit beaucoup dans cette Mer, ce qu'il attribuoit à la quantité d'Isles. Mais il lui parur plus difficile d'expliquer le cours de la marce, qui étoit directement contraire à celle de Caffille.

Herrera lui fait juger que la Mcr devoit être plus basse dans cette partie du Monde; la Lune y étoit au Sud-Eit quart-de-Sud (32). Le 19 de Novembre, après avoir fait élever une fort grande Croix à

Port del Principe, où Colomb

cipe, où Colomb l'entrée du Port del Principe, il remit à la voile, pour découvrir l'Ille qu'il cherchoit encore fous le nom de Bohio; mais il eut les vents à combattre, & la Fortune lui préparoit un chagrin beaucoup plus vif, qui fut d'apprendre le 21, que la Pinta s'étoit separée volontairement de lui. Alfonse Pincen Martin-Alfonse Pincon, qui la commandoit, excité par la passion de l'or, avoit voulu profiter des avantages de sa Caravelle, qui étoit très-légere à la voile, pour arriver le premier dans cette lile si riche, que les Indiens

le lipare de lui-

avoient annoncée. On fit inutilement quantité de fignes, pour le rappeller à la foumission. L'Amiral pénétra le fond de ses desseins; mais pour ne rien donner au hafard des conjectures, il réfolut de passer quelques jours à l'attendre dans un troisième Port de Cuba, également sur & spacieux, qu'il nomma Sainte Catherine, parce qu'on étoit à la veille de cette Fête. En faifant de l'eau & du bois, il vit, à peu de distance du rivage, des pietres qui sembloient renfermer de l'or. Quelques Indiens érrangers qu'ilrencontra dans ce Port, & qui furent témoins de ses observations, lui apprirent que l'Isle qu'il cherchoit sous le nom de Bohio, étoit leur Patrie, & qu'elle se nommoit Hayti. Ils lui confirmerent qu'il y trouveroit beaucoup de ce métal, fur-tout dans une Contrée qu'ils appellerent Cibao: Ce nom réveilla l'idée qu'il n'avoit jamais perdue, d'un Cipango, fort vanté par Marc Paul de Venife. Il se hâta de remonter vers le Sud-Est de Cuba . . où il ne cessa point de trouver de fort bons Ports. Une Riviere, dont l'en-

fes arbres, & le chant d'une multitude d'oifeaux, à remonter affez loin dans les terres. Il y vit, fous quelques arbritleaux, une Fuste de douze banes; & dans une maifon voitine, qui fut abandonnée à fon approche, il trouva un pain de cire & une tête d'homme. Ses gens n'ajant pas découvert la moindre trace de cire dans toute l'Isse de Cuba, il fit prendre ce pain, qui fut porté en Espagne; & l'on jugea, dans la fuite, qu'il venoir de l'Yucatan,

Port de Sainte-Catherine,

Copango. trée lui parut fort commode, l'invita par la clatté de l'eau, la beauté de

par quelques liaifons de commerce qui n'ont jamais été pénétrées. Colon-b strive L'Amital, continuant de ranger la Côte de Cuba, se trouva le 3 de: 11 lie de Havi. (11) Ibidem.



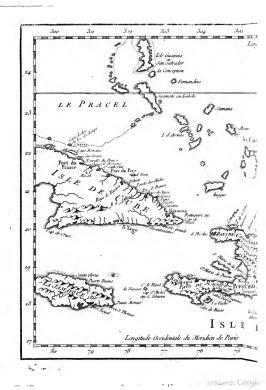





COLOMB.

Décembre à la pointe orientale de cette Isle, il prit à l'Est vers l'Isle de CHRISTOPHE Hayti, qui n'en est qu'à dix-huit lieues; mais les courans ne lui petmirent d'y aborder que le jour d'après. Il entra dans un Port, auquel il donna le nom de Saint-Nicolas, dont on célébroir la Fète. Le mouillage y étoit sûr & commode. Une Riviere, qui s'y déchargeoit tranquillement, offroit quantité de grands Canots qui bordoient ses rives. Mais une juste inquiétude pour la Pinta, & le confeil des Indiens, qui vouloient qu'on allât plus loin pour s'approcher des Mines de Cibao, firent remettre à la voile vers le Nord, jusqu'à un petit Port, qu'il nomma la Conception (33), au Sud d'une petite lile éloignée d'environ dix lieues, qui fut nommée la

L'isle de Hayti patut si grande à l'Amiral, le terrein & les arbres y avoient tant de ressemblance avec ceux de Castille, le poisson même, que ses Matelots prenoient en abondance, se trouva si conforme à celui qu'on prend fur les Côtes de l'Europe, que toutes ces raisons le déterminerent à ui donner le nom d'Isle Espagnole (34). Il avoit nommé la première, San-Haytiresolt le Salvador, à l'honneur du Rédempteur des Hommes; la feconde, Isle de la pagnole. Conception, à l'honneur de la Sainte Vierge; & les trois autres, Fernandine, Isabelle & Juana, par respect pour leurs Majestés Catholiques & le Prince leur fils, le nom de l'Espagnole, pour la sixième, lui parut un tribut de reconnoissance qu'il crut devoit à l'Espagne. Cependant on lui fit ensuite un reproche de ne pas l'avoit nommée Castillane, parce qu'en vertu de son Traité, elle devoit appartenir proprement à la Couronne de Castille (45).

Les Insulaites marquoient d'abord peu de disposition à s'approcher des Cara-Combute de velles. Ceux qui les avoient apperçues les premiers avoient pris la fuite, & leur infulier. récit avoit déja répandu l'allarme dans toures les parries de l'Ifle, Ceux mêmes, qui étoient venus avec l'Amiral, s'étoient échappés à la nage. Ils avoient excité les antres à la défiance; & de toutes parts on ne voïoit que des Côtes & des Campagnes défertes. Quelques Matelots, qui pénétrerent dans un Bois, y découvrirent une troupe de ces Indiens, accompagnés de leurs femmes & de leurs enfans, que la erainte y avoit rassemblés. Ils prirent une femme, qu'ils menetent à l'Amiral. On lui fit toutes fortes de caresses. Elle fut habillée proprement, & reconduite à sa Troupe par les mêmes Matelots, avec trois Sauvages de San-Salvadot, qui entendoient fa langue. Le lendemain l'Amiral envoia du même côté neuf autres Castillans, qui trouverent cette femme dans une Bourgade, éloignée de quatre lieues au Sud-Eft, & composée d'environ mille maisons. Leut vue mit tous les Habitans en fuire; mais un Infulaire de San-Salvador, par lequel ils s'étoient fait conduire, inspira d'autres sentimens à ceux qu'il put rencontrer. Il leur rendit un témoignage si favorable aux Etrangers, que les aïant fair confentir à les recevoir, tous les autres futent animés par l'exemple, & revinrent avant la nuit. On se fit des présens mutuels ; & les Castillans ne firent pas difficulté de passer la nuit dans l'Habitation.

Le lendemain, on vit un grand nombre d'Infulaires, qui prenoient vo-Iontaitement le chemin du Port. Quelques-uns portoient sur leuts épaules

(33) C'est un Port auquel les François ont (14) Herrera, ibidem. donné, depuis, le nom de Port-l'Ecu. (35) Ibidem.

Соломв. 1492.

la femme qu'on leur avoit renvoice; & fon mari l'accompagnoit, pout en faire ses remercimens à l'Amiral. Ces Indiens étoient plus blancs que ceux des autres Isles, de taille moins haute & moins tobuste, d'un visage assez difforme, mais d'un caractere doux & traitable. Ils avoient la tête toujours découverte, & le crane si dur, que dans un tems moins paisible les Castillans le trouverent quelquefois à l'éprenve du fabre (36). L'Amiral leur aiant parlé du lieu qu'il prenoit encore pour Cipango, ils crurent entendre Cibao; & lui montrant de quel côté il devoit le tronver , avec des fignes qui lui promettoient plus d'or que dans toutes les autres Isles , ils setvirent à confirmer fon erreur.

Il eft vifité pa un Cacique de Pitte.

Avant leur départ, on vit arriver au rivage un Seigneut du Canton, accompagné d'environ deux cens perfonnes, qui le portoient fur leurs épaules, & qui lui donnoient le titre de Cacique. Il étoit fort jeune; & la curiofité l'amenoit , pour voir les Vaisseaux. Un Indien du Bord de l'Amiral alla audevant de lui, & lui déclara que les Etrangers étoient descendus du Ciel. Il monta d'un air grave dans la Caravelle, fuivi de fes deux principaux Officiers; & lorfqu'il fut fut le pont, il fir figne au rette de ses gens de demeurer à terre. L'Amiral lui préfenta quelques tafraichiffemens , dont il ne fir pas difficulté de goûter; mais il ne toucha point aux liqueurs, & ne fre que les approcher de sa bouche. Un autre Indien de San-Salvador, qui commençoit à fervir d'Interprête, lui dit que l'Amiral étoit Capitaine des Rois. de Castille & de Leon , les plus grands Monarques du Monde. Il refusa de le croire, toujours perfuadé, fur le rémoignage du premier, que les Etrangers étoient des Habitans du Ciel. Le lendemain, il revint avec la même fuite; & l'on vit paroître en même-tems un Canor, qui venoit de la Tortue, chargé d'environ quarante hommes. Le Cacique prit un ton menaçant pour leur ordonner de se retirer, & leur jetta même de l'eau & des pierres (37). Ils obéirent avec de grandes marques de foumilfion; les Caltillans s'emplorerent librement pendant tout le jour, à troquer des grains de verre pour des feuilles d'or. Leur passion, ou plutôt celle de l'Amiral étoir de porter de l'or en Castille (38).

Aurre vilice d'un Roi du Pa-4.

Les deux Vaiifeaux remirent à la voile, pour aller moniller la veille de Saint Thomas, dans un Port qui recut le nom de ce faint Aporte, (39) & d'on l'on déconvrit quelques Habitations. Il n'est pas aife de demêler , dans le recit des Historiens, si le Cacione, qui avoir deia paru deux fois, ust le même qu'un autre Prince auquel ils donnent enfuite le nom de Roi, ni oans lequel de ces Ports il rendit à l'Amiral une visite beaucoup plus folemnelle. Fernand Colomb raconte que le Mardi 18 de Décembre, un Roi qui faifoir fa demeure à la distance d'une journée, parut sur le rivage,. vers reois heures après midi , pendant que plutieurs Castillans y étoient des-

re Port, qui fut nommé l'alparaifo, & que les F:ançois nomment aujourd'hui Port de · Paix, dans le Canal qui est entre la Torrue & l'Iste Espagnole, Fernand Colomb la met dans l'isse même de la Tortue.

(17) Herrera, chap. 16. & Fernand Co- de l'Acul, Tom. L pag. 122.

(16) Herrera met cette vifite dans un au- lomb', cap. 10.

(38) Herrera , ibidem. (39) C'eft, fuivant l'Historien de Saint-Domingoe, celui que les François ont depuis ampellé la Bare du Can de Louife, & qui porte aniourd hul plus communament le nom :

## DES VOÏAGES. LIV. V.

COLOME. 1492.

eendus; qu'il étoir suivi d'une troupe de Gardes, & porté par quatre Indiens fur un brancarr; qu'à la vue des Caravelles, il se repola un peu, & que s'avançant enfuire avec beaucoup de familiarité, il entra dans celle de l'Amiral avec tous fes gens (40). Le Mardi est le même jour auquel Herrera fair lever l'ancre aux deux Caravelles. Il les fait arriver le Jendi d'après au Port de Saint-Thomas; & lorfqu'il parle d'un Foi, nommé Guacanagari, qui faifoir son sejour à quatre ou cinq lieues de ce l'ort, & qui fut connu enfuire pour un des Souverains de l'Ifle, il patoit le diftinguer du Cacique, & le nommer pour la premiere fois. Cependant il attribue au Cacione, dans une visite qu'il donne pour la troisieme, tout ce qui est contenu dans la Lettre de l'Amiral ; pendant que Fernand Colomb , qui diffinene auffi le Cacique du Roi, ne celle point de faire regarder la vilitedu Roi comme la premiere, & comme le fondement de l'affection qu'il concur pour les Cafiillans. Quelque parti qu'on prenne dans ces obscurités, il paroit certain que ce fut dans le Port de Saint-Thomas, le 22 de Décembre, que l'Amiral recut une députation du Roi Guacanagari, qui le faifoit prier de se rendre à sa Cour , & qui lui envoïoit un présent affez riche; c'étoir un Masque, dont les oreilles, la langue, & le nez, étoient d'or battu, avec une ceinture de la largeur dequatre dolgres, bordée d'os fait à Colomb. de Poisson fort menus, & travailles en forme de perles. L'Amiral promit aux

Préfers qu'il

Hiltorien , puisqu'il se fonde sur une Lettre de son Pere au Roi d'Espagne, apparemmeot du nombre de celles que l'Amiral écrivit à ce l'tince, de Lithonne & de l'alos. Elle métite d'etre confervée ici dans festetmes : » Votre Majesté auroit pris plaisir à » voir la gravité de ce jeune Roi , & la » vénétation que ses gens avoient pour lui-» Aufli-rôt qu'il fut entré dans mon Vaulleau, » & qu'il fout que je dinois dans la chambte » de poupe, il y vint fans me faire avertit: 20 & me trouvant à table . il s'affit près de » moi. Il commanda à ses Gardes de fortit; n ce qu'ils firent auffi - tôt , après l'avoir » falué d'une profonde tévérence. Il ne so tetint que deux Indiens , bommes d'àso ge, qui s'affirent à les pieds. Comme je » erus qu'il s'étoit venu mettre à table pour » manget , je lui préfentai ce qu'on m'avoit » fetvi. Il en prit un peu ; & lotiqu'on lui so offiit à boire, asant approché le verre de . sa bouche, il envoia le teste à ses gens, » comme il avoit fait pour la viande. Ils » étoient tous trois fort graves; mais ils » parloient en même-teme, & il me patnt » au ton de leur voix qu'ils s'entretenoient » de choses d'importance. Après le diner, » uo des Officiers da Roi Iti apporta une » ceineute, Il la prit , & me la donna , avec 20 deux morecaux d'or bien travaillés. Je lui fis

(40) La préference doit être accordée à cet » présent d'une converture que j'avois sur » mon lit , d'un collect d'ambie , d'une paire » d'escarpins touges , & d'une phiele d'ead ss de ficut d'orange, dont il paint foit con-» tent. Il marquoit du charrin de ne pas-» entendre mon langage, & fes fignes me » firent connoître qu'il m'eft.oit tout ce qui » dépendoit de lui. Fenvous prendre alors so un porte Lettre où j'avois mis le l'orso trait de Votre Majeste. Je le lui montrai. » Je lui dis que vous étiez un grard Prin-» et , & que vous gouverniez la plus grande » partie de la Terre, Infoire, je lui fis » voir nos Etendares, qu'il confidereit avec so admiration. Sa vifite dura jufqu'au foit, » Il s'en alla. On le condustit au tivage, » dans ma Paique, avec beautoup d'hop-» neut, & je le fis falvet de l'astilletie de so mon Vaiifeau. Itant a terre, il remonta? » dans foo Françart & s'en retoutea. Il " » avoit uo Fils, qu'un Scignent portoie » après lui sur ses épuiles. Son Frete mar-» choit à pied, au milieu de deux hommes so de marque qui lui donnoient la main. Le » Roi lit conner à manger à ceux de mes » gens qu'il ttouva en chemin. Un Pilote » me dit qu'il faifoit porter devant lui, pat so les principaux de la Cout , tous les pré-» fens que je lui avois faits. l'ic de Chrifton phe Colomb , chap, 31.

C iii,

CHRISTOTHE COLOMB. 1492.

T - C mineror s'it is it entre les Cabri lans & les In-quarterla prudence, d'y envoier d'abord quelques-uns de fes Otheiers. Ceux qu'il chargea de cette commission revinrent si satisfairs de l'accueil & des préfens du Roi , qu'il ne balança point à faire le même vollage (41). Guacanagari faifoit fon féiour ordinaire, à quatre ou cinq lieues du Port de Saint-Thomas. Le fruit de cette entrevûe fut un Traité de Commerce, qui parut établir la confiance. On vir aufli-tôt un concours furprenant d'indiens, de tont âge & de tout fexe, autour des deux Caravelles. Les grains d'or, le coton & les Petroquets furent prodigués aux Castillans. Ceux qui viliterent les Bourgades y furent traités comme des hommes céleftes. Cette heureufe prévention ne diminuoit point dans l'esprit des Insulaires. Ils baisoient la terre où les Castillans avoient passé, & tous les biens de l'Isle étoienr comme abandonnés à leut discrétion.

Naufrage d'un

La Mer fut extrêmement agirée pendant deux jours. Mais, au retout du des nois Vanf- beau tems, l'Amiral réfolut de s'approcher d'un lieu qu'il avoit nommé Punta Santa. Il fut secondé par un petit vent. Comme il avoit passé ces deux jours fans dormir, la nécultiré de se reposer l'obligea de se jetter sur fon lit, après avoir recommandé aux Pilotes de ne pas quitter le gouvernail; mais n'étant pas moins pressés que lui du fommeil, ils confierent leur office à un jenne homme fans expérience, qui fut entraîné, par les courans, fur un banc de fable où le Navire échoua. L'Amital fut reveillé par les cris qu'il lui entendit jetter au milieu du péril. Mais il étoit rrop tard; & les ordres qu'il fe hâta de donner furent si mal exécutés, que n'aïant pû tirer aucun secours de ses propres gens , qui penserent uniquement à sauver leur vie, il eut le chagrin de voir périt la Catavelle à ses yeux (42). La Niña,

> (41) Herrera, chap. 17. (41) L'Historien de Saint - Domingue observe que le banc, sur lequel elle avoit touché, étoit à l'entrée d'un Port qui est à moitié chemin de Saint Thomas, ou de l'Acul, au Cap François; que les Espagnols l'érablirent ensuite sous le nom de Puerto Real, & que les François le nomment aujourd'hui Baye de Caracole. Herrera fait un long récit de ee naufrage : mais à qui s'en fiera-t'on plus volontiers qu'à l'Amiral même, qui le rapporte dans une de fes Lettres? Elles font en si petit nombre, qu'on ne croit pas de-voir perdre l'occasion de les faire entrer dans quelques notes. » Le ¡Lundi 14 , la Mer fut » calme. On n'eut qu'un petit vent, qui me conduifit de Saint-Thomas à la Pointe so Sainte. Je veillai environ julqu'à onze » heures; & n'aiant pas tepolé pendant 
> » denx jours & une nuit, je me retirai 
> » dans ma chambre. Favois souvent désenas du aux Pilotes de laisser gouverner le tiso mon aux Mariniers, pendant le calme me-so me. Mais ils ne m'obéirent pas. Quand ils

so repos, celui qui étoit de service le mit so entre leurs mains & s'endormit. Il est » vrai que je ne craignois ni écueils, ni » bancs de fable, parce que mes Barques » avoient palle trois lieues vers l'Ouest de » la l'ointe Sainte, & qu'elles avoient fondé » les endroits dangereux, pour s'en éloi-» gner. Pendant que les Pilotes dormoient, » l'eau, quoique fort tranquille, ne laifla » point de menet infensiblement le Vaisscau » vers un bane, que l'on pouvoit facile-» ment éviter, ear le bruit le faisoit enten-» dre d'une lieue. Le Matelot, qui tenoit le » gonvernail, fentant le sable, se mit à » erier. J'entendis sa voix, & je me levai » austi-tôt. Aucun des Pilotes ne savoit que » nous eustions échoué. Ils vintent à moi » Je leur commandai de décharger le Vaif-» feau d'us une Barque qui y étoit atta-\* chée. Ils fautereut véritablement dans la » Barque ; mais au lieu d'exécuter mes or-» dres, ils prirent la fuite, & m'abandonso tent au danger. Dans eet embarras, je » priai ceux qui étoient demeurés, de cou-» scurent que j'érois à prendre un peu de » per le mât, pour soulager la Caravelle,

## DES VOYAGES. LIV.

commandée par Yane Pinçon, étoir éloignée d'une lieue. Elle refusa de prendre à bord ceux qui avoient quirté l'Amital ; & ne pouvant arriver aflez tôt CHRISTOLIE pour secoutir son Vaisseau, elle servit du moins à sauver sa personne &

ceux qui avoient couru le même danger.

Guacanagati ne fur pas plutôt informé du malheur de fes nouveaux Allies, qu'il accourut avec le plus vif empressement, pour leur offrir toutes du Rei Guana a fortes de fecours. Il les fit aidet, par fes Sujets, à recueillir les débris de leur le cantilant nautrage. Dans pluficurs vifites qu'il rendit à l'Amital, il le conjuroit les larmes aux yeux, fuivant les termes de tous les Hithoriens, d'oublier une pette dont il se reprochoit d'avoit été l'occasion. Il lui présenta tout ce qu'il possedoit, pout la réparer. Tous les Habitans de certe parrie de l'Isle entrerent dans les fentimens de leur Souverain; & voïant l'ardeur des Caftillans pour l'or, ils leur apporterent tout ce qu'ils avoient de ce précieux métal. A la vériré leur passion n'étoit pas moins ardente pour les bagatelles qu'ils recevoient en échange, mais sur-tout pout les sonnettes. Ils approchoient comme à l'envi de la Caravelle, en levant des fames d'or sur leut tète. Ils paroiffoient craindre que leurs offres ne fussent refusées. Un d'en- Passon ées intr'eux, qui en renoir à la main un morceau du poids d'un demi-mare, di ni peur les fonnties, étendit l'autre main pour recevoir une fonnette, donna fon or, & se mir à fuir de toutes ses forces, dans la crainte apparemment que le Castillan ne le crût trompé (43).

Des marques si constantes de simplicité & d'amitié, joint à l'espoir de Colombsonge patvenir fans violence à découvrir la fource de tant de richeffes, firent blakmant de pa naître à l'Amiral le dessein de former un Erablissement dans les Terres de l'ille tibyi est Guacanagari. Ses gens applaudirent à cette ouverture, & jugerent que Dieu gue, n'avoit permis la perre de fon Bâtiment que pour le conduire par dégrés à

Emperff. meng

» & pour tenrer de la tirer du fable. Nous » ple plus donx, ni un Pais plus charmant son en puntes venir a bout. Elle souvrit, so & plus fertile. Les Habitans parlent d'une so se remplit d'eau, & périt. Je pris une somaniere agréable, & rient presique tou-" Barque, pour nous fauver; & l'on paila » le reste de la nuit dans cet endroit. A la » pointe du jour, je dépêchai Diegne de » Arana & Pierte Guttierez vers le Roi de » l'Isle, pour lui dire que l'allant visirer dans » son Port, comme il m'en avoit prié deux » jours auparavant, j'avois perdu un de » mes Vailcaux dans les bancs de fable. Ce » Prince fut rouché de mon malheur jusqu'à » pleurer, & m'envoia tous les gens, avec » de grandes Barques pour me secourir. On » se mit à décharger la Caravelle, & tout » fot achevé en peu d'heures. Le Rol vint » ensuite me consoler, accompagné de » toure sa famille. Il prit soin lui-meme de ss ee qu'on avoit sauvé. Il le fit porter dans » fon Pa'ais, & te fit garder par des Sol-- date. Tous ces Infulaires regrettoient mon » infortune, & s'efforçoient de l'adoucit » par leurs carelles. Enfin, je jure à Votre . Majefté qu'u n'y a pas au monde un Peu- geufe, ibidem.

» Jours. Its vont nuds, Lours loix font juf-» res. Ils servent leur Roi avec un profend \* » respect, sont retenus entr'eux, & fur. so tout devant leurs femines. l'ai remarqué, so par les questions qu'ils me fuiloienr, » qu'ils ont l'esprit eurieux, & un grand » desir de connoitre la cause de tout ce qu'ils so voient dans la nature, Vie de Christophe » Colomb , ch. 11.

(43) Herrera, parlant avec admiration de cette facilité des Indiens à donner ce qu'ils avoient de plus précieux, fait une reflexion fort singuliere. Il semble, dir-il, que Dieu voulant faire commencer par cetre tile ta Prédication du Christianisme, & voiant que les Européens n'écoient pas espables d'entreprendre un travail si pénible sans l'espérance d'aucun gain, se soit conduit comme un Pere, qui pour mariet une fille forr laide, supplée à ce défaur par une dor forr avanua-

## HISTOIRE GENERALE

CHRISTOPHS. COLCMB.

la feule réfolution qui pût affurer le fruit de fes travaux (44). C'étoit le feul moien d'acquerir une parfaire connoillance du Pais & d'en apprendre la langue. Il n'étoit question que de faire gouter ce dessein au Roi. L'Amir. I s'attacha plus que jamais à gagner fa confiance, par des careffes &

Co entres Gracoungsed dans

des préfens. Mais comme il n'étoit pas moins nécellaire de lui infpirer du comment il respect, il fit faire quelques décharges de son Artillerie. La foudre, descendue fur les Infulaires, ne leur autoit pas caufé plus de fraieur. Ils tomboient à terre, en se convrant la tête de leurs mains. Guacanagari n'étant point exempt de cet effroi, l'Amital se hâta de le tassurer. Avec ces armes, lui dit-il, ie vous rendrai victorieux de tous vos Ennemis (45); & pour le perfuader par des effets, il fit tirer un coup contre le Navire échoué. Le boulet, aïant percé le Navire, alla tomber dans la Mer. Ce spectacle causa tant d'étonnement au Roi, qu'il s'en retourna chez lui dans une réverie profonde. & perfuadé que ces Etrangers étoient les Enfans du Tonnerre.

Dans cette disposition, il leut accorda volontiers la liberté de bâtir un

1! bleit un Fort.

Fort, qui fut composé en dix jours des débris du Vaisseau, & dans lequel on mit quelques pieces de canon. Il reçut le nom de la Navidad, parce que c'étoit le jour de Noel qu'on étoit arrivé dans ce Port. Un foile affez profond, dont il fut environné, & la feule vûe de l'Artillerie, parut fuffire pour renir en respect des gens nuds, & deja subjugés par la crainte. Pendant ce travail, l'Amiral, descendoit chaque jour à terre, où il passoit toutes les nuits. Guacanaguri prit cette occasion pour le surprendre par divers honneurs, auvquels il ne s'attendoit point. Un jour, en descendant de sa Chaloupe, il rencontra un des Freres de ce Prince, qui le conduifit par la main dans une Maison fort ornée, où le Roi vint le trouver aussi-tôt & lui mit Abondanced'or au cou une lame d'or. Un autre jour, einq Caciques, fujers du Roi, qu'il reçoit de l'étant venu voir avec des couronnes d'or fur la tête, ce Prince observa le de las Caciques, moment où l'Amiral descendoit au rivage, pour se présenter avec ses Vasfanx, la tête couverte auffi d'une couronne; & l'aïant conduit dans le même lieu, il le fit affeoir avec beaucoup de vénération, & lui mit fa eouronne sur le têre. L'Amiral portoit un collier de grains fort menus. Il · fe l'ôta fur le champ, pour le mettre au cou de Guacanagari; il fe dépouilla d'un fort bellhabit qu'il avoirce jour là, & l'en couvrir de ses propres mains;

en tetour.

il se fit apporter des bottines rouges qu'il lui fit chausser; enfin, il lui mit ce qu'il donne au doigt un anneau d'argent. Cette cérémonie fut comme un nouveau Traité, qui parut augmenter l'affection des Infulaires pour les Castillans. Deux Caciques accompagnerent l'Amiral jufqu'à fa Chaloupe, & lui présenterent, en le quittant, chacun leur lame d'or. Ces lames n'étoient pas (44) C'eft le même Historien qui leur at- fines, avec lesquels il étoit sans cesse en

tribue cette idée ; mais quelques - uns ont même soupçonné l'Amiral d'avoir concerté fon naufrage avec fes Pilotes, pour avoir, aux yeux de Guacanagari , un prétexte à laiffer dans l'Isle une partie de ses gens. Oviedo, ch.sp. 6.

(45) Ces Ennemis, dont il saifoit souvent des plaintes & qu'il nommoit Caraibes, écoleur des Habitans de plusieurs Isles voi-

guerre, & qu'il représentoit comme les plus eruels de tous les hommes. Pierre Martyr en fait iei une afficule peinture ( Decad. Liv. 1. ); mais comme les Castillans n'en rapporterent, dans ce Voiage, que des informations fort obseures, telles qu'ils ponvoient les recevoir par des fignes, il n'est pas tems de s'arrêter à ces descriptions.

fondues,

fondues, elles étoient composées de plusieurs grains. Les Indiens, n'arant pas l'industrie de les mettre en œuvre, prenoient les parties d'or, telles qu'ils COLOMB! . les tiroient des Mines, & n'emploioient que des pierres pour les allon-1492.

ger (46). Dans cet intervalle, les Infulaires avertirent l'Amiral qu'ils avoient dé- Alfonfe Pinçon couvert un Navire, qui rodoit à l'Eft, autour de la Côte. Il ne douta point retrante la preque ce ne fur la Pinra, dont la défertion lui causoit beaucoup plus de cha-miete nouvelle des découverres, grin , depuis la perte de sa Caravelle. Il dépêcha une Chaloupe , avec ordre de la chercher , mais il remit à l'Officier , qu'il chargea de ce foin , une Lettre pour Alfonse Pinçon, par laquelle, dissimulant son ressentiment, il l'exhortoit à rejoindre son Chef. La Chaloupe sit inutilement plus de vingt lieues. Oh ne doura plus que Pinçon n'eût fait voile en Espagne, pour y porter la

premiere nouvelle des découverres, & pour s'en attribuer peut-êrre toute

la gloire. Ce foupçon dérermina l'Amiral à presser son départ, & lui sit

remotrre à d'autres tems la visite des Mines. Il assembla tous ses gens, entre lesquels il choisit trente-neuf hommes, des plus forts & des plus réfolus. Il lour donna pour Commandant, un Garnalou qu'il Gentilhomme de Cordoue, nommé Diego d'Arana, qu'il revêtit d'un pouvoir absolu, tel qu'il l'avoit reçu lui - même de leurs Majestés Catholiques. Il nomma Pedro Guttierez & Rodrigue d'Escobedo , pour le remplacer successivement, si la mort ou quelque autre accident l'enlevoit à la Colonie. Un Cordonnier, un Tailleur d'habirs, & un Charpentier, farent les feuls Ouvriers qu'il crut nécessaires, dans un Etablissement où tout autre art étoit inutile. Mais il y laissa tout ce qu'il put se retrancher de vin, de biscuit, & d'autres provisions, avec diverles sortes de grains pour semer, & quantité de marchandises, qui devoient servir à l'entrerien du Commerce avec les Infulaires. Comme l'engagement de ceux qu'il avoir choisis étoit volontaire. il n'eut à leur reptésenter que l'importance dont il éroit pour eux & pour leur Parrie, de vivre dans l'union, de ménager les Infulaires, & d'apprendre la langue de ces Peuples. Les provisions, qu'il leur laissoit dans le Fort, fuffisoient pour une année; & son absence ne devoit pas durer si long-tems. Il ne lui restoit qu'à prendre congé de Guacanagari. Certe entrevûe fut célebrée par de nouveaux témoignages d'estime & de confiance. Les présens ne dispositions il furent point épargnés, & l'Amiral promit d'en apporter bien-tôt de plus gatiriches, de la parr du grand Roi qu'il ne faifoit que représenter. En recom-

mandant ses Gens à Guacanagari, il l'assura qu'il leur avoit ordonné de le fervir contre les Caraïbes, & que ces machines rerribles, qu'il leur laissoit pour sa défense, étoient capables seules de le délivrer de tous ses Ennemis. Ce Prince s'engagea folemnellement à trairer les Chrétiens comme ses Enfans; & pour gage de ses promesses, non-seulement il consentit que plufieurs de ses Sujets fissent le Voyage de l'Europe, mais il confia un de ses

Colomb fe hites

Parens à l'Amiral.

(46) Herrera, chap. 19. Il ajoûte que n'entendoit pas la langue. Il y a fans doute l'Amiral ne perdoit pas l'occasion de s'infor- un peu d'exageration dans cette quantité de mer d'où venoit tant d'or, & qu'il écrivoit lames, de linguts & de couronnes. Pierre Mar-les noms des lieux qu'on lui nommoit, mais tyr dit simplement que les Cassillans trouveavec beaucoup de confusion, parce qu'il rent une certaine quantité d'or, aliqua copia, Tome XII, CHEISTOPHE COLOMB. 1493. Son retous en Caltile.

L'antre fut levée, le 4, de Janvier. On prit d'abord la toute de l'Eft., Ants e deffini de reconnoître toute la Côte de l'Îlle. Après svoit doublé le premier Cap, que l'Amiral avoit nommé Pauta-Santa, & qui et aujouril hui le Cap François, on apperçut une Monagee, fort haute et & fans-arbres, qui en di 3 div.-huit l'eure, & qui reçut le nom de Monte-Chriffo (47). Un grand Fleuve, qui fort à côté de ce Monr, reçut cefui de Ro de 100, pacc, qui on y trouva quedques pailles d'or dans le fable. A cette vie, l'Amiral le perfudad phis que jamai que l'Îlle Épapoule teini le veritable Cipange, & s'il sécte et u., d'il Petrava, audit proche qu'il l'étoit des Mines et qu'il de l'abord le distinction de l'abord l'abord

Alfonfe Pinçon reparoit & s'exsuit mal.

Le Dimanche 6, en fortant de Rio del Oro, il découvrit la Pina, qu'il rálioti voile avec le même vent. Pinçon, l'aiant aborde, rigitera la longueir de fon abfence fur le mauvais rems. La faulteré de certe excufe n'empêcha point l'Amiral de recevoir fes foumillions (49). Il raconta qu'êtra allé de Port en Port, il avoit troqué fes marchandles pout de l'or, dont il avoit ris la moiné pout lui de distributé l'autre à lou Equipage. L'Amiral ferma les yeux fur certe nouvelle rémerité; & les deux Caravelles arriverent enhelp epts d'un Cap qui fui funominé Punta Roxa (10), trente lucas i l'Eft de Monte-Cliriflo, De-là elles fe rendirent dans un Port, ou Pinçon avoit fait es échanges, & d'oui la voir enlevé quatre Indiens, que l'Amiral l'obligea de temettre au rivage. De-là peut être le nom de Paurt di Graita, qu'il tu donné à ce Port; gooqu'ou air public dans la fuite que ce fui en mé-

moire de l'annifie qui fut accordé à Pinçon. En remettant à la voile, on découvrir une haute Montagne, dont le

Monte de Plara & Fuceto de Pla-

fommer parut couvert de neige, ou comme argenté, ce qui flui fir donnet le nom de Monte de Plata. U Port qui cit au pirci, de la forme d'un fet 2 debeal, reçut celui de Plata (1) L'Amiral, continuant de range; Ia Cois, renconna plulieurs autres Caps, autoqués il donna des noms quit'erreta nous a confervés, fais expliques leur fuzzion (12). Le 12, il fir tre ene fueste, avec beaucons d'economemen, de rouver l'ille fi 12, il fir tre ene fueste, avec beaucons d'economemen, de rouver l'ille fi cupille que les Infialites nommoient Scinana, & qui porte encore aujorchai le nèmes nom. il entrepetri de la faire vifire. Quelques Marchots,

Prefqu'Isle de Batnana, -

> (4") L'Historien de Saint-Domingue remarque que nos Cares françolies lei ont conferré ce nom, & que exu qui erolent que c'elt ce que nos Marins nommen la Granter. (not dans Ferreur. Monte-Christo ett à trois lieues au vent de la Grange, autre Montagne aioù nommée, parce que de la Mer on la prenduit en efter pour une

Grange.

(48) Herrera, liv. 2. chap. 1.

(49) Oviedo prétend que ce fot la crainte d'otre artété, pour avoit condamné le defection de laiffer garnifon dans l'iffe. qu'Alfonfe Pingon avoit ptis la fuite, chap. VI.

(50) L'Amiral vit dans ce lieu trois Sirenes, qu'il ne trouva pas fi belles que les Poètes representent. Herrera, ibidem.

(51) Les François l'ont nommé par corruption Portoplatte.

(31) Les noms font, del Angel, la Penna del Yeng, El Redonde, El Francet, El Cabo de Even Tiurpo, El Tajado, El Cabo de Pales y Pijo Puerto fatro, El las Enamonados. On prétend, (úlvant l'Hilbottein de Salvit-Dominique, que celhi qu'en appelle auvourd hui le vieux Cap, & quiellà 35 lieux du Cap François, ell celui qui fur-nomuné-alors Cab François.

CHRISTOPHI Сотом в. 1493.

ou'il envoïa dans une Chaloupe, obsetverent sur le rivage un grand nombre de Sauvages, armés d'arcs & de fleches. Ce spectacle, qui étoit jusqu'alors fans exemple pour les Castillans , ne les empêcha point d'aborder. Ils furent fi bien reçus, qu'après avoit donné des bagatelles en échange pour quelques armes des Indiens, ils en engagerent un à les accompagner jusqu'à Bord. L'Amiral lui fit diverses questions sur les Mines d'or & sur les Caraïbes, auxquelles il fatisfit avec beaucoup d'intelligence. Lorsqu'il eût ésé renvoïé, avec quelques présens, les Matelots, qui le conduisoient, furent surpris en descendant à terre, de se voir environnés d'une Troupe de Sauvages armés, qui s'étoient tenus cachés derriere les arbres. Ils se crutent en danger. L'Indien qu'ils avoient ramené s'apperçut de leur défiance, & s'efforça de les rassurer. Mais quelque nouveau tumulte aiant fait renaître leurs foupçons, la crainte d'are prévenus leur fit prendre le parti de se sauver ; & pour se faire redouter de ces Barbares , ils en blesserent deux de quelques coups de fabres. Tous les autres prirent la fuite, en jettant leurs arcs & leurs gool font couler fleches. Ce fut la premiere fois que les Castillans firent couler du sang dans dans de nouveau . cette Isle. L'Amiral en parut d'abord affligé; mais il reconnut ensuite que ce n'étoit pas un mal, d'avoit appris aux Insulaires que les Castillans savoient faire usage de leurs armes (53), sur-tout lorsque le jour suivant on eut fait la paix avec le Cacique du Canton, qui vint le faluer à Bord, & qui lui fit présent d'une couronne d'or. Cet évenement sit donner, à la Baïe, le hom de Baïe des Fleches, qu'elle n'a pas conservé.

Cependant l'ennui d'une si longue navigation, autant que le mauvais état des Caravelles, qui faisoient beaucoup d'eau, déterminerent l'Amiral à ptendre directement la route de l'Europe. Les voiles furent tournées au Nord-Eft, le 16 de Janvier; & l'on découvrit phisieurs petites Isles, que personne ne fut tenté de reconnoître. La navigarion fut heureuse jusqu'au Mardi, 12 de Février (54) quoiqu'assez incertaine, par la variété des observations & des Equipages. du jugement des Pilotes. Mais, après avoir fait environ cinq cens lieues, les deux Caravelles effurerent une si futiense tempête, que le naufrage parut inévitable (556. On fit diverses fortes de Vœux, pour obtenir la protection

(c1) Herrera, ibidem.

(14) C'eft Herrera qu'i marque cette datte. D'autres la metrent quelques jours plus rard. A la vérité, Herrera donne la fienne pour celle du premier jour de la tempêre.

(15) Le même Historien l'a décrire fort au long; mais on en verra plus volontiers quelques eirconstances dans une troisiéme Lettre de Christophe Colomb au Roi d'Efpagne. » J'aurois souffert mon malheur » avec plus de patience, si j'avois été seul » en danger. J'avois vû fi fouvent la mort so de près, que je ne l'aurois pas appréhen-» dée; mais ma douleur éroit de voir périr » tant de gens , que Votre Majesté m'avoit » confiés pour mon entreprife. D'ailleurs , » j'étois dél'esperé de ne pas porter moi-» même à Votre Majesté la nouvelle de mes

» découvertes, pour faire connoître à ceux » qui s'étoient oppolés à mes desseins, que » j'avois feu les exécuter. Je penfois aufli à so mes deux Fils , qui sont à Cordone. Leur » jeunesse m'astligeoit. Je me représentous » l'état malheureux où ils pouvoient tom-» ber après ma mort, abandonnés de tout » le munde, & peut-être oubliés de Votre » Maiesté, qui n'auroit jamais sçu le service » que j'avois en le bonheur de lui rendre. Il » y avoit des momens, où je croiois que pour le châtiment de mes péchés, la ju-» ftice de Dieu ne vouloit pas me laisser » jouir de ma gloire. Cependant je ne pou-» vois me perfuader que mes découverres

» ne vinifent quelque jour à votre connoil-" fance; & pour vous en informer moi-" même, j'avois éctit, pendant la tempête,

Солома. 1493. L'Antical jette fes Memoires dans "let fitt ,

du Ciel (66). Enfin l'Amiral, croïant toucher au dernier moment de fa vie. & s'affligeant moins d'un malheur dont il ne pouvoit se garantir que de la perre de ses Mémoires, qui alloit rendre son Voïage inutile à l'Espagne, prit le parti de les téduire en peu de lignes fur un parchemin, qu'il enferma foieneufement dans un baril: & fans communiquer fon fecter à fes gens, il jetta le baril dans les flots. Ils s'imaginerent que c'étoit quelque avec des priesa. nous pont les nouvelle reflource de Religion (57); & le vent s'étant appaifé tout d'un coup, Herrera fait entendre qu'ils attribuerent cet heuteux changement à la piété de l'Amiral. Cependant l'autre Caravelle avoit disparu, des le commencement de la rempête; & n'éant point ramenée par le beau tems, on ne douta point qu'elle n'eût peti. Le 15, on apperçut la terre à l'Est-Nord-Eft, mais fans aucun figue qui pur aider à la reconnoître. Les uns la prenoient pour l'Isle de Madete, & d'autres pour le Roche de Cintra, qui est proche de Lisbonne. Colomb seul jugea par ses observations que c'étoit une des Açotes (58), qu'on reconnut bien-tôt en effet pout Sainte-Marie.

Sainte Matie des Acores.

> so quelques lignes fur un parchemin, avec » le nom des Terres que j'avois acquises à so votre Couronne, la toute qu'il fal'oit » tenir pour y aller & le tems que j'avois » emploié à mon Voiage. J'informois Votre » Majesté des coutumes des Habitans, de la » fertilité du Pais, & de la Colonie que j'y » avois laissée pour vous en conserver la » possession. J'avois fermé le parchemin de » mon cachet. Je l'avois enveloppé d'une » toile circe, puis dans de la eire, & je » l'avois mis dans un baril bien bouché. so avec une inscription à Votre Maiesté. Je » l'avois jetté dans la Met, dans l'espérance » que si nous avions péri tous dans les flots, so quelque Navigateur qui l'autoit trouvé » vous l'eut porté en Espagne. Bien plus , » craignant que la tempére ne poufsat le so baril trop loin , j'avois mis dans un autre. so que je gardois à Bord, un second parcheso min, tel que le premier, afin qu'après » notre naufrage, l'un des deux pitt être ren-» du à Votre Majesté. Vie de Christophe Co-» lomb , chap. 36. On a reproché a l'Amiral d'avoit ici manqué de prudence; ear les barils pouvoient tumbet en tuute autre main que celle d'un Espagnol, & ses lumieres auroient tourné au profit de quelque autre Cont. (16) Herrera les explique. » L'Amiral,

» dit il , ne fachant plus a quoi se résoudre, so ordonna que l'on tirât au fort , pour faire » un Pelerinage à Notre-Dame de Guadaso loupe , & que celui fur qui le fort tom-» beroit y porteroit un Cierge du poids de » cinq livres; c'est un devoir des Mari-

miers, lorsqu'ils sont en grand pétil, & m Colomb, chap. 37.

Il aborda, le 18, au Nord de cette lsle. Dom Juan de Castaneda, qui y " Dieu les exauce souvent. Le sort tomba » fur l'Amiral, qui promit aufii tot de " l'accomplir. On tira une autre fois, pour » aller à Notre Dame de Lorene, lieu très-» faint dans la Marche d'Ancone, & le fore » étant échu à Pierre de Villa, Marinier, » l'Amiral lui promit de sournir à la dé-» penfe. Comme la Tempéte ne lasfloit pas de continuer, on fit encore un autre » Vœu, qui fut d'aller veiller une ouit dans » Sainte - Claire de Mogues, & d'y faire » dire une Messe. Le sort romba pour la seso conde fois fur l'Amiral. Enfin, voiant » que le tems ne changcoir point, ils firent » yœu tous ensemble de sortir en chemise » à la premiere terre où ils arriveroient, & » d'aller en procession dans une Felise dé-» diće à la Sainte Vierge. Mais, malgré » tout cela, le mauvais tems ne disconti-» moit point, ubi fup, chaps 2.

(57) Ibidem. (48) C'est Herrera, qu'on suit. Cerendant l'Amiral même ne s'attribue point tant de lumieres, dans un fragment de Lettre eité par son Fils, » le Samedi té de Février, » j'arriva: la nuit à une de ces Ifles; mais » le tems éroit si obscur, que je ne pus sa-» voir où j'étois. Je-dormis un peu, parce n qu'il y avoit trois jours que je n'avois » repofé. En méveillant, je me fentis les » jambes con me perdues, par la grande » fatigue & l'humidité de l'air. Les vivres » nous avoient presque man jué. l'appris, » le Lundi fuivant , que nous étions à l'Hle » Sainte - Marie , une des Açores. Vie de

DES VOÏAGES. Liv. commandoit pour le Portugal, l'envoira complimenter aussi-tôt, & lui fit

porter quelques rafraichissemens. Cette politesse lui inspira tant de con-Colonie. fiance, que ne penfant qu'à rendre graces au Ciel, par l'exécution du Vœu public, il fit descendre le lendemain une partie de ses gens, pour se rendre en procession dans une Chapelle voisine, où il se proposoit d'aller lui-même le jour d'après, avec le reste de l'Equipage. Les Castillans étoient nonfeulement fans armes, mais nuds en chemife, suivant la promesse qu'ils avoient faite au Ciel. A peine eurent-ils perdu de vue le rivage, qu'une Troupe de Portugais fondit sur eux & les fir prisonniers. L'Amiral , surpris de ne pas les revoir à la fin du jour, fit avancer son Vaisseau vers une Pointe, d'où l'on pouvoit découvrir la Chapelle. Il y vit sa Barque; mais Les Casillan. au lieu de ses gens, qu'il se disposoit à recevoir, il apperçit un grand it. nombre de Cavaliers armés, qui descendoient de cheval, & qui entrerent dans la Barque, apparemment pour le venir attaquer. Il se mit aufli-tôt fous les armes, dans la résolution neanmoins de ne pas commencer les hostilités. Les Portugais, s'étant avancés à la portée de la voix, demandetent un

figne de sureré. Il ne balança point à le donner : mais voïant qu'ils ne s'en tenoient pas moins éloignés, il leur dit qu'il avoit quelque étonnement de

ne voir ancun de ses gens dans la Barque; qu'il ne s'étoir pas imaginé qu'on ne l'eût fait saluer que pour le trahir ; qu'il avoit l'honneur d'être Colomb à 10. Amiral de l'Océan & Viceroi des Indes pour l'Espagne, & qu'il étoit prêt poutier l'actoire à montrer ses Provisions. Un Officier Portugais lui répondit qu'on ne connoissoit dans l'Isle, ni le Roi d'Espagne, ni ses Lettres, & qu'il seroit traité comme ses gens, s'il avoit l'audace d'entrer dans le Port. Un langage si offencant fit douter, à l'Amiral, si depuis son départ les deux Couronnes n'avoient pas rompu la paix. Il prit tous ses gens à témoins de ce qu'ils avoient entendu; & s'armant de herré à fon tour, il jura qu'il ne partiroir

point fans une vangeance éclatante. Le tems devint si mauvais, qu'aprèsavoir perdu quelques ancres, il fut contraint de chercher un abri dans l'Isle de Saint-Michel : mais l'orage, qui continua toute la nuir, ne luiaïant pas permis d'y aborder, il revint le jour fuivant à Sainte-Marie, dans la réfolution d'attaquer cette Isse , & d'emploïer toutes ses sorces pour tirer vangeance des Portugais. Pendant qu'il fe disposoit à cette entreprise , un Of-

dûs à fa dignité. L'Amiral feignit de croire ce compliment fincere, & leur montra non-seulement ses Provisions, mais les Lettres du Roi son Maître, qui le recommandoient à toutes les Puissances du Monde. Alors, on lui rendit fa Barque & ses gens, avec des excuses dont il affecta de paroittefatisfait, Mais il apprit, des Prifonniers qu'on lui ramena, que tous les Sujets du Roi de Portugal avoient ordre de l'arrêter, dans quelque lieu du Monde qu'il pût tomber entre leurs mains, & qu'il n'auroit pas évité cette

ficier de l'Isle & deux Prêtres, avec cinq Matelots, s'approcherent de la Caravelle dans une Barque, & demanderent la permission de monter 4 Bord. Ils venoient, dirent-ils, de la part de leur Commandant, pour s'informer s'il étoit vrai que le Vaisseau portât un Amiral d'Espagne ; avec ordre, dans cette supposition, de lui rendre tous les honneurs qui étoient

difgrace, s'il étoit descendu avec la premiere partie de ses gens, com-

me les Portugais se l'étoient persuadé (59).

CHAISTOI HE Le tems étant devenu favorable à la navigation, il fit prendre la route GOLO MB. de l'Eft, qu'il fuivit heureusement jusqu'au second jour de Mars. Un oiseau 1493. Nouvelle Teme père, a vaur fur comme l'avant-toureur d'une seconde tempère, aussi terrible que la

fort gros, qu'il prit pour un Aigle, & qui vint se percher sur un mât, zcuouy elles. premiere. Elle fit recommencer les Vœux pour un Pelerinage; & l'Historien observe avec admiration, que le Ciel fit tomber encore une fois le sort fur l'Amiral (60). On s'abandonna aux vents, peudant deux jours, sans regle & sans espérance. Enfin , le 4 , après avoir vû la terre de près dans une nuit fort obscure, on reconnut à la pointe du jour la Roche de Cintra; & quoique le vent parut bon pour s'avancer vers l'Espagne, la Mer courinuoit d'être si grosse, qu'on se crut obligé d'entrer dans la Riviere de Lis-

L'Amital entre dans la Riviete de Lifbon

bonne. Le Roi de Portugal se trouvoit alors à Valparaiso. L'Amiral, après avoir commencé par dépêcher un Courier à la Cour d'Espagne, écrivit à ce Prince, pour lui demander la permission de mouiller dans le Port de sa Capitale; avec la précaution de l'avertir qu'il ne venoit pas de Guinée , mais des Indes. Cette déclaration n'empêcha point que son Vaisseau ne sût visité par un Officier Portugais, qui lui fignifia l'ordre de descendre à terre avec lui, pour rendre compte de sen Voiage au Commandant du Port. Il répondit qu'il étoit Amiral d'Espagne, & que cette qualité le dispensoit d'une soumission que ses pareils n'avoient jamais rendue. On lui proposa d'y envoier du moins sou Pilote, ce qu'il ne refusa pas avec moins de fermeté : mais il consentit à montrer ses Lettres; & l'Osficier n'eut pas plutôt fait son rapport, que le Capitaine (61) d'un Galion, qui attendoit cet éclaircissement, s'approcha de la Caravelle, au bruit des timbales & des trompettes, & vint lui offrir à Bord toutes fortes de secours & de rafraîchissemens.

Civilitàs qu'il rouge à la Cout de Fonugal.

Le bruit de son artivée s'étant répandu dans Lisbonne, tous les Habitans s'emprellerent de venir admirer des Hommes qui avoient découvert un nouveau Monde, & la Riviere fut bien-tôt couverte de Barques. L'Amiral reçut le lendemain une Lettre du Roi de Portugal, qui l'invitoit à se rendre à la Cour, avec parole de lui faire un accueil diftingué, & qui lui conseilloit de prendre d'abord quelques jours de repos à Sucaben. L'ordre étoit deja donné de fournir gratuitement à tous ses besoins. Il ne sit pas difficulté de se fier aux promesses d'un Monarque, ami de ses Maîtres; & dès le sour suivant, il se rendit à Valparaiso. Tous les Seigneurs de la Cour vinrent au-devant de lui , & l'accompagnerent jusqu'au Palais. Le Roi le recut avec beaucoup d'honneurs ; le fit affeoir & couvrir devant lui , & prit long-tems plaifir à lui entendre raconter toutes les circoustances de son Voiage. Cependant, après l'avoir felicité de sa gloire, il ajoûta que suivant les conventions entre les Couronnes de Castille & de Portugal, toutes Set explications les nouvelles découvertes devoient lui appartenir. Colomb répondit qu'il

avec la Ker-

(59) Ce qui lui fir juger, dit Herrera, que le Ciel l'accompagnoit toujours, afin qu'il s'humiliat au milieu des faveurs qu'il en avoit reçues.

(60) Ibidem. (61) Son nom , fuivantHerrera, eft Alvare Daman ; & Alvaro d'Acufia , fuivant Fernand Colomb.

ignoroit les Traités; mais que suivant les ordres qu'il avoit reçus de leurs Majestés Catholiques, il s'étoit bien gardé de passer en Guince, ni vers les Mines du Portugal. » Je suis persuade, lui dir agréablement le Roi, w que nous n'aurons pas besoin d'un tiers pour juger ce differend. L'Audience finit avec les mêmes égards, pour un homme que l'envie même ne voioit pas sans admiration; car tous les Historiens observent qu'on senrit alors, en Portugal, le tort qu'on avoit eu de négliger fes offres. Le chagrin d'en voir recucillir le fruir aux Espagnols alla si loin , s'il en faut croire Roi de le faite Herrera, que plusieurs Parriculiers ottrirent leurs bras pour le poignarder & poignarder & lm enlever ses papiers (62). Mais Jean II. rejetta cette proposition avec horreur. Il donna ordre, aux premiers Seigneurs de fa Cour, de loger & de traiter l'Amiral. Il le revit deux fois, avec la même fatisfaction; & l'aiant comblé d'honneurs & de présens, il le fit conduire jusqu'à Lisbonne par Dom Marrin de Norolia. Colomb vir la Reine, en paifant à Villa-Franca, & n'en fut pas reçu avec moins de distinction. A peine fut-il entré dans la Capitale, qu'on lui offrit, au nom du Roi, la liberté de faire le reste du Votage par terre, avec une escorte & toutes les commodités qu'il pouvoit defirer jusqu'à la Frontiere. Il marqua beaucoup de reconnoissance pour cette nouvelle favent; mais n'aïant pas jugé à propos de l'accepter, il remit à la voile pour l'Espagne, le 13, avec un vent si favorable, que le Vendredi 15, il entra vers midi dans le Port de Palos. On temarque qu'il en éroit parti le même jour de la femaine, troisième d'Août. Ainsi, dans l'espace d'en- Espagne. viron fept mois & demi, il avoit acheve une entreprife, qu'il avoit peut-être regardée lui-même comme l'ouvrage de plutieurs années (63).

Cet heureux rerout fut célebré par des transports de joie; & dans la pte- Comment il est miere furprise d'un événement si merveilleux, on avoit peine à ne le pas teçu. prendre pour une imagination. Sans attendre les ordres de la Cour, les Bouriques furent fermées à Palos, toures les Cloches fonnerent, & l'Amiral, en fortant de la Caravelle, reçut des honneurs qu'on n'avoir jamais rendus qu'aux Têtes couronnées. Sa modeffie ne l'abandonna point dans cette efpece de triomphe. Son premier foin fut d'éctire à leurs Majellés Catholiques , & de leur envoier une exacte Relation de fon Voiage. La Pinta , qui avoit été féparée de lui par la tempête, avoit pris terre à Bayonne; &c quelques Historiens racontent que Pinçon s'étoit rendu par le plus court che : il resure Pinmin à Barcelone, où la Cour étoit alors, dans l'esperance de paroître le son attire à ana premier aux yeux du Roi, & d'y recueillir peut-être le prix du conrage & de l'habileté d'autrui; mais que ce Prince, à qui il fit demander audience, refusa de l'écouter, & que le chagrin qu'il en eut le mit en peu de tems au tombeau (64). D'autres ont écrit que de Bayonne, il alla droit à Palos, où il atriva le même jour que l'Amiral; que cette rencontte, à laquelle il ne s'étoit pas attendu, , l'affligea d'autant plus que Colomb avoit déja fait des plaintes de sa défertion, & l'accusoit d'avoit empêché par ce contretems qu'il n'eût visité les Mines de Cibao, d'où il pouvoit apportet beaucoup d'or en Espagne; & que la crainte d'être arrêté le fit fortir sur le champ

(61) Il est étonnant que son Fils n'en dife (64) Vie de Christophe Colomb, chap.

(63) Herrera, wbi fupra, chap. 4.

de la Ville, où il ne laissa point de revenir après le départ de son Chef. CHRISTOPHE mais si malade de farigue & de chagrin , qu'il y mourur peu de jours COLOMB. 1493. après (65).

11 fo read & Seville.

Colomb ne differa point à partir pour Seville, avec toutes les richesses qu'il avoit apportées du nouveau Monde , & fept Indiens qu'il avoit embarqués. Il lui en étoit morr un fur Mer, & deux resterent malades à Palos. L'imparience de le voir étant auffi vive à la Cour, que celle qu'il avoit lui-même de se présenter à leurs Majestés Catholiques, il en reçut une Lettre à Seville, avec cette infeription : « A Dom Christophe Colomb, " notre Amiral fur l'Océan, Viceroi & Gouverneur des Isles qui ont été » déconvertes dans les Indes ». Ferdinand & Ifabelle l'affuroient dans les termes les plus flatteurs, de leur affection, de leur estime & de leur reconnoissance ; le pressoient de se rendre auprès d'eux , & le consultoient d'avance fur les ordres qu'ils avoienr à donner pour achever fon ouvrage. Il fit une réponse modeste, à laquelle il joignir un Etar des Vaisseaux, des

Fareits qu'il My this Catho hapiet.

Son artivée à Barcelone où étoit la Cour.

Troupes & des Munitions, qu'il croioit necessaires à ses grandes vues. La renommée aïant deja publié fon retour & sa marche, lorsqu'il sortit de Seville, fon Voïage, jusqu'à Barcelone, fut un véritable triomphe. Les chemins & les campagnes rétentirent d'acclamations. On s'empreffoir, dans tous les lieux habites d'aller au-devant de lui , pour contempler cet Homme extraordinaire, qui s'étoir ouvert, par des routes inconnues avant lui, l'entrée d'un nouveau Monde. Les Indiens, dont il étoit accompagné, les Perroquets rouges & verds, & quantité d'autres curiolités, qu'il ne manquoir pas d'étaller aux yeux des Spectareurs , eurent aussi beaucoup de part à leur admiration. Il arriva, vers le milieu d'Avril, à Barcelone.

Marnificence

On lui fir une réception, digne du fervice qu'il avoir rendu à l'Espagne. de la reception. L'Historien de Saint-Domingue s'éleve au-dessus de la simplicité ordinaire de son style, pour donner une peinture fort noble de cette cérémonie (66). On n'avoit rien vû, dit-il, qui représentat mieux le triomphe des anciens Romains. Tous les Courtifans, fuivis d'un Peuple innombrable, allerenr fort loin au-devant de lui; & lotfqu'il eur reçu les premiers complimens, de la part du Roi & de la Reine, il marcha jusqu'au Palais, dans cet ordre : Les fept Indiens paroifloient les premiers. Ils ornoient d'autant mieux fon triomplie, qu'ils y prenoient part; au lieu que les Triomphateurs Romains fondoient une parrie de leur gloire, fur le malheur de ceux qu'ils traînoient après leur char. On voioit enfuite des couronnes & des lames d'or, qui n'étoient pas le fruir de la violence & de la rapacité du Soldat victorieux; des balles de coton, des caisses remplies d'un poivre, qu'on croioit au moins égal à celui de l'Orient (67); des Perroquets, portes sur des roseaux de vingr-cinq pieds de hauteur; des dépouilles de Caymans & de Lamantins qu'on donnoit pour les vétitables Sirenes des Anciens ; des Quadru-

(65) Ovielo, liv. 1. chap. 6.

(66) Il doone un détail d'ordre , que j ne trouve dans aucun Historico; mais sa frdélité, que je vérifie continuellement sur tont le refte , dans l'occasion que j'ai de confulter les mêmes fources, ne doit laiffer ici trop caustique.

aucun ferupule. (67) C'étoit du Pimeot; & la jalousie du

Commerce, enrre les Espagnols & les Portugais, doona d'abord cours à ce poivre amériquaio; mais on reconnut bientôt qu'il étoit

pedes

pades & des Oifeaux de plufieurs espaces inconnues, & quantité d'antres sarctés que la nouveauté rendoit précieuses. Cette multitude d'objets étrangers, exposée à la vûe d'un Peuple, dont l'imagination & la vanité portent ordinairement les chofes au delà du naturel, fembloir le transporter dans ces nouvelles Régions, d'où il se flattoir de voir bien-tôt conler des richesses inéquifables dans le fein de l'Espagne. Aussi les acclamations redoubloiont-elles à chaque instant, & jamais homme n'eût peur-êrre un jour plus glorieux & plus flatteur; fur tout s'il rapprochoit, comme il est narurel de le penfer , fa fituation préfente de celle où il s'étoit vii quelques mois auparavant. Il fur conduir, avec cette pompe, au travers d'une grande partie de la Ville, à l'audience des Rois Catholiques, qui l'attendoient hors du Palais, sous un dais magnissque, revêrus des habits rosaux, le Prince d'Espagne à leut côté, au milieu de la plus brillante Cour qu'ils eussent raffemblée depuis long-tems. Aufli-tôt qu'il apperçut leurs Majettes , il courut fe prosterner à leurs pieds, pour leur baiser la main : mais Ferdinand le fit relever, & lui ordonna de s'alfeoir fur une chaife qui lui avoit été préparce; après quoi, il recur ordre de raconter, à haute voix, ce qui lui étoit arrivé de plus remarquable. Il parla d'un air si noble, que son récit

CHRISTOPHE 1493.

Depuis ce grand jour, le Roi ne parut point dans la Ville, fans avoit Houseurs qu'il à sa droire le Prince son fils, & Colomb à sa gauche. Tous les Grands, à reçoit du Roi & l'exemple du Souverain, s'accorderent à comblet d'honneurs l'Amiral - Viceroi des Indes. Le Cardinal d'Espagne, Pierre Gonzalès de Mendoze, aussi diftingué par son mérire que par son tang & sa naissance, sut le premier qui le traita dans un Festin, où non - seulement il lui sit prendre la premiere place, mais il le fit fervir à plats couvetts (68) avec otdre de ne lui rien présenter dont on n'eût fait l'essai; ce que tous les Seigneurs observerent en le trairant à leur tour. Barthelemi & Diego Colomb, ses deux Fretes, eutent part aux liberalités du Roi, quoiqu'absens tous deux Armet & Titres de ses Etats. Le titre de Dom leur fut accordé, avec de magnifiques Ar- accordes à sa moiries pour roure la famille (69).

parut charmer toute l'Assemblée. Tour le monde se mir ensuire à genoux, à l'exemple du Roi & de la Reine, qui rendirent graces au Ciel les larmes aux yeux ; & les Hymnes de joie furent chantés par la Musique de la Cha-

oiries pour roure la famille (69).

Quoique leurs Majeftés Catholiques n'euffent tien de plus pressant que le suite sire en de consults, se et de consults de consul de renvoier l'Amiral aux Indes, pour y continuer fes découvertes, leur l'espagne respect pour le Saint Siège les sit penser à donner avis au Souverain Pon-tieut l'inventiontife, du fuccès d'une si belle entreprise; non qu'elles se crussent obligées, Monde. fuivant l'observation d'un sage Historien, d'obtenir une investiture, ou des

(68) Herrera observe cette circonstance , ubi fupra, chap. 1. de Leon. Au troisiéme, une Mer d'azur, Semée d'Isles d'argent, la moitié de la eirconference environnée de la terre - ferme , des grains d'Or répandus par-tout , les Terres vers Castillans par deux vers François ; & les Isles couverres d'arbres roujours verds. Au quarriéme , d'azur à quatre ancres d'or , Tome XII.

pelle.

avec les Armes des anciens Colombs de Plaifance an-deffus; & pour eimier, un globe (69) Au premier de Castille. Au second, surmonté d'une Croix, avec cette devise :

Por Castilia y por Leon Nucro Mundo hallo Colon. Nos anciens Traducteurs ont rendu ces deux Pour la Caltille & pour Léon ,

Moade nouveau trouva Cylon.

CHRISTOPHE COLOMB. 1493.

permissions, pour jouit légitimement du nouveau Monde (70) : mais c'étoit une cérémonie de bienscance, dans laquelle on risquoit d'autant moins, que le Saint Siège étoit alors occupé par un fujet de la Couronne d'Arragon. C'étoit Alexandre VI. de la Maifon de Borgia. Ferdinand chargea fon Ambaffadeur à Rome d'affurer Sa Sainteré, que l'Expédition qui s'étoit faire pat fes ordres ne caufoit aucun préjudice aux droits du Portugal , & que fou Amiral s'étoit contenu fidélement dans l'ordre qu'il avoit reçu de ne pas s'approcher à plus de cent lieues des Possessions de cette Couronne; mais que pour l'intérêt de la Religion, qu'il se proposoit d'étendre autant que fon Empire, il ne laitfoit pas de demander des Bulles. Le Pape en envoïa deux, qui furent expédiées le 2 & le 3 de Mai, avec les mêmes claufes & les mêmes conditions que fes Prédéceffeurs avoient jugés néceffaires pour celles qu'ils avoient accordées aux Rois de Portugal. Mais, dans Perrugal, nome la vue de prévenir les différends qui pouvoient naître entre les deux

me have de .6 Couronnes, il y fit ce fameux partage qu'on a nomme Ligne de démarcation, par legnel il régloit leurs bornes pour les Païs deja découverts, & pour cenx qu'on découvriroit à l'avenir, & qui ne feroient occupés par aucun Prince Chrétien, avant le jont de Noel de l'année précédente. Cette ligne imaginaire, tirée d'un Pôle à l'autré, coupoit en deux patties égales l'espace qui se trouve entre les tiles Açores & celles du Cap-Verd. Tout ce qui se trouveroit au Couchant & an Midi, devoit appartenir à la Couronne de Castille, & tout ce qui étoit à l'Orient demeuroit au Portugal (71). Les Décrets arriverent en Espagne, dans le tents que l'Amiral avoir déja reçu ses dépêches, & tout ce qu'il avoit demandé pour son retour aux Indes.

> avoit déja confulté plusieurs personnes d'eminente doctrine, & que tous furent d'avis que cette formalité n'étoit pas du tout nécessaire, ubi supra, Chapitre

(71) Gomera nous donne la Bulle qui contient ce partage, par un motif qui ne s'accorde point avec les idées d'Herrera & de la Cour d'Efpagne : c'eft , dit-il , afin que tout le monde fache oue cette Conquête & conversion des Indes est faite avec l'autorité & donation du Grand Vicaire de Jefus-Chrift. On ne pent refuser place lei à est étrange

ALLMANDRE, Evêque, Serviteur des Servireurs de Dieu, à notre très cher Fils en Jesus Christ Ferdinand Roi, & a notre très chere Fille en Jesus Christ Habelle Reine , de Castille, de Léon, d'Arragon, de Sicile & de Grenade; Salut & Benediction Apoltolique. Entre toutes les œuvres agréables à la Majesté divine & que nous desirons le plus, eté que la Foi Catholique & la Religion Chrétienne foient, principalement en notre teme, exaltées , & par tout amplifiées & ré-

(-o) C'est Herrera, qui rapporte qu'on pandues, & que le salut des ames soit proeuré d'un chaenn, & que les Nations barbares, foient subjuguées, & réduites à la Foi : ee qui est cause que Nous, étant parvenus par la seule divine Clémence, &c non pour nos mérites, à cette sacrée Chaite de saiut Pierre, nous devons à bon droit, de notre bon gré & avec toute faveur, vous donner les moiens & occasions pour exécuter & poursuivre de jour en jour avec un ardent courage, à l'honneur de Dieu & de l'Empire chrétien, une fi lorable & fi fainte œuvre, que vous avez commencée par l'inspiration de Dieu immortel, considérant que comme veais Rois & Princes Catholiques, tels que Nous vous avons toujours connus, & comme il est affez notoire à tout le monde par vos grandes entreprifes, vous n'avez pas sculement le même desir que Nous, mais, ee qui est davantage, que de tout votre pouvoit, foin & diligence, vous exécutez ce bon vouloir fans épaigner auenns travaux ni dépenfes, fans vous foucier d'aucuns périls, même en répandant votre p:opre fang, & oue vous avez voué des longtems à cela tout votre cœur & toutes vos-

Il obrint un Brevet particulier, qui lui donnoit le commandement de la Florre jufqu'à l'Isle Espagnole, d'ou elle devoit revenir sous les ordres d'An-

forces, comme le démontre affez le recouvrement ou'avez fait n'agnerre du Roisume de Grenade, de la tirannie des Sarrazins, avec une si grande gloire de votre nom-Nons avons entendu comme ci-devant vous aviez proposé de saite chercher quelques lifes & Terres-fermes loiniaines & inconpues, & non encote découvertes, pour téduire leurs Habitant à faire profession de la Fol & reconnoître notre Rédempteur ; mais que vous n'aviez pu conduire à fin cette fainte & louable délibération pour la guerre de Grenade, en laquelle vous étiez alors empêchés; & que depuis, ce Roiaume étant recouvert par la permission Divine, vous avicz, non fans grands périls & dépenfes, envoié fur eette grande Mer, on personne n'avoit eneote vogué, Christophe Colomb, homme digne, recommandable, & propre à telle entteprise, pour diligemment chercher ces Terres-fermes & Ifles loimaines & inconnues ; lesquelles , apiès avoir cinglé au travers cet Ocean , il autoit trouvees pat fa grande diligence, avec l'aide de Dieu, toutes peuplées & remplies d'hommes, vivant paifiblement ensemble, se renant puds. & fe nourriffant de chair, & qui, felon le rapport de vos Ambasfadeurs, crnient qu'il y a un Dieu Createur au Ciel , & lefquels femblent capables d'embrailer la Foi Carholique . & d'être instruits aux bonnes mœurs ; ce qui Nous donne espérance que le Nom de notre Sauveur Jefus Chrift feroit facilement répandu dans ces Terres & ces liles, fi leurs Habitans étoient endocttinés. De plus, Nous avons été informés qu'en la principale de ees Isles ledit Colomb a bati un Fort, dans lequel il a mis quelques Chrétiens qui l'avoient fuivi, tant pour le garder que pour s'enquerir des autres Illes & Tertesfermes, lesquelles lui étoient encore inconnues; qu'il a rapporté qu'aux liles qu'il a déja découvertes, on trouvoit de l'Or, des Epiceries & plusieurs autres choses précieuses : ce qu'étant par vous diligemment confidéré, principalement ce qui regarde l'exaltation & ampliation de la Foi, comme il appartient à des Rois Catholiques , vous avez propolé, fuivant la bonne courume de vos Prédéceffeurs, Rois d'éternelle mémoire, de subjuguer avec l'aide de la divine Clémence toutes ces Terres , Ifles fuidites , &c tous leurs Hibitans & les amener à la Foi chrétienne. Voiant votre délibération telle ,

Nous, qui defitons affectueusement qu'une fi fainte & fi louable entreptite foit bien fornb pen'e 4 commencée, & encote micux achevée, vous faire un tront exhortons par le faint Bateme , par lequel Votage. vous étes obligés aux commandemens Apoftoliques , & vous sommons par l'intérieur de la misericorde de Notre Seigneur Jesus-Christ, que quand avec un bon zele de la fainte foi vous commencerez ceste Expedition, vous-induisiez les Habitans de ces Ifles & Tetres - formes à recevoir la Religion chrétienne, sans que les périls & les travaux puissent jamais vnus désourner, vous frant affurément que Dieu Tout-puilfant conduira en toute prospériré vos en-trepisses. Es afin que par la largesse Apostolique vous entrepreniez plus courageufement la charge d'un fi giand ouvrage, de notic propie mouvement, fans égard à aueune tequere, qui par vous on par autruit pourrois nous avoir été présentée, mais seulement mus par notre pure & franche liberalité, & pout secrette cause, Nous vous donnons toures les Isles & Terres sermes qui ont déja été trouvées & qui sont encore à trouver, lesquelles sont découverres & à découvrit vers l'Occident & le Midi, tirant une ligne droite du Pôle arctique au Pôle aniar lique , foit que ces Ifles & Tetres-fermes foient trouvées & à trouver, foir vers l'Inde , ou vers oncloue aure quarrier, Nous enrendons, toutefois, que cette ligne foir distante de cent lieues vers l'Occident & le Midi des Isles que vulgairement on appelle Acores & du Cap Verd. Nons done, pat l'autorité de Dicu tout-puissant, qui nous a été donnée en la personne de faint Pierre, & de laquelle nous jouissons en ce mande comme Vicaire de Jesus-Christ, vous donnons, avec leurs Seigneurics, Villes, Chateaux, Lieux, Villages, Droits, Jutildietions, & toutes autres appartenances & dépendances, toutes les liles & Terres-fermes trouvées & à trouver, découverres & à découvrir, depuis ladite ligne vers l'Occident & le Midi, qui pat autre Roi, ou Prince chrétien, n'étoient pointactuellement possedées jusqu'au jour de Noel dernier, auquel commence la présente année 1493, lorsque quelques-unes des Isles susdires one été trouvées par vos Licurenans & Capitaines. Lequel don Nous ésendons en la petionne de vos Hétiniers & Successeurs Rois de Castille & de Léon, les en faifant Seigneurs avec pleine

Соломв. 1493 L'Aprical Co. CHRISTOPHE COLOMB. 1493.

toine de Tortez, & de neuvelles Patentes, qui confirmoient celles dont il avoit déja fait un glotieux usage (72). Dans l'espace d'environ deux mois, qu'il avoit passes à Barcelonne, il avoit pris soin de faite instruire les sept Indiens: & fur la demande qu'ils firent volentairement du l'atème, cette Ses préparatifs.

cérémonie sut célebrée avec beaucoup de pompe. Le Roi, la Reine & le Prince leur Fils, fe firent honneur d'offrir eux-momes au Ciel ces prémices de la gentilité du nouveau Monde (73), en leut fervant de Patrains. Le

Parent de Guacanagari fut nommé Dom Ferdinand d'Arragon. Un autre reçut le nom de Dom Juan de Castille, qui étoit celui du Prince d'Espagne, à la Cout duquel il fut retenu (74). La prudence obligea de renveier tous les autres dans leur Patrie, pour y publiet les bienfaits qu'ils avoient recus en Espagne & les apparences de grandeur dont ils avoient été témoins. Enfuite Prêttet & Rell- leuts Majeflés, tournant leurs feins à la publication de l'Evangile, firent procher Peran. choix de douze Prêttes, séculiers & Religieux, & leur donnerent pour Su-

& libre puissance, autorité & Jurisdiction; cité nonparcille à tout le Peurle chrérient fans déroger néanmoins au droit d'aucun Prince chrétien , qui actuellement en auroit postede quelques unes, jufqu'au jour fuidit de la Nativité de Notre Seigneur. Davantage. Nous yous mandons que, fuivant la fainte obéissance que vous nous devez, & fuivant la promesse que vous nous avez saite, laquelle nous ne doutons point que vous ne gardiez entiérement , pour la grande devotion & roiale matefté qui est en vous . vous envoyiez aux fufdites Ifics & Terresfermes, des gens de bien, craignant Dieu, doctes & experts, pont instruire les Habitans futdirs en la Foi catholique, & pour les abreuver de bonnes mœurs, vous chargeant de vous y employer foigneusement. Et d'autre part, Nous défendons, sous peine d'excommunication, à toures personnes, de quelque dienité qu'elles foient, fut ce Impériale ou Rosale, de quelque état, ordre, ou condition que ce puille être, d'aller ou envoier fans avoir permission de vous . de vos Héritiers & Successeurs fusdits, à aucune de ces liles & Terres-fermes qui sont déja découvertes , & font encore à découvrir vers l'Occident & le Midi, fuivant ladite ligne que nous entendons passet du Pôle arctique au Pole antarctique , cent lieues loin des Itles Açores , & du Cap Verd , nonobliant toutes autres Conflitutions & Ordonnances Apoltoliques à ce contraires à aiant bonne · confiance que celui qui est distributeut des Empires & Scignouries conduira vos actions, fi vous pourfuivez une fi fainte & louable entreprise, & que vos prines & tra-vaux ausont bientot une fin ties heureuse, qui apportera une grande gloire & une feli-

Mais parce qu'il feroit difficile que ces l'réfentes fusfent portées aux lieux où il fercis befuin, Neus voulens que parcille foi foit ajourie, comme à ces Prefentes, aux copies qui seront signées par main de Notaite public, & secliées du sceau de quelque perforne conftituée en dienité Feclefialtique . ou de quelque Cour d'telife. Qu'aueun ne foit donc fi teméraire que d'enfraindre ce qui est porté par notre Mandement , Exhortation , Requere , Donation , Concellion, Aflignation, Conflitution, Décret, Defen'e, & velonte. Et fi quelqu'un avoit la hardielle d'attentet au contraire, qu'il s'affure d'encousit l'indignation de Dicu Tout-puitlant , & des Aportes Saint Pierre & Saint Paul.

Donné à Rome, à Saint Pierre, l'an de l'Incarnation de Notre Scigneur 1493 , le 4 des Nones de Mai, & la premiere année de notre Pontificat. Herrera , Liv. 1. Chap. 19. (71) Ce nouveau titre d'honneur se trouve

au Chapitre 43 de sa Vie. (73) Herrera, L 2. ch. 5.

(74) Il mourut deux ans après. Hertera ; ibidem , & Oviedo , Chap. VII. Ici Oviedo proteste qu'il ne rapportera plus rien qu'il n'ait vu. Il observe que Ferdinand avoit befoin de courage pout entrer dans cette quantité d'affaires , parce qu'il étoit encore ties foible d'un coup d'épée fort dangereux qu'il avoit reçu fut le cou, à Barcelone, par la main d'un Fou, nommé Jean de Canamures, qui s'étoit mis dans la tête qu'il étoit Roi, & qu'on avoit usurpé sa Cou-

du Pape qui contenoit des pouvoirs forr étendus, & l'ordre particulier de veiller fur la conduite qu'on devoit renir à l'égard des Indiens, pour empêcher qu'ils ne fussent maltraités. On leur fournit tout ce qui étoit nécessaire à leurs fonctions, & pour relever l'éclat du culte, le zele de la Reine alla jusqu'à leur faire donner des ornemens de sa Chapelle.

périeur un Bénédictin Catalan (75) d'un mérite distingué, avec un Bref CHRISTOPHE COLOMD.

## SECOND VOIAGE DE CHRISTOPHE COLOMB.

'A MIRAL, en prenant congé de leurs Majestés, obtint la permission de laiffer fes deux l'ils à la Cour, en qualite de Pages, pour y recevoir y o a a cr. une éducation diene de leur Pere & convenable à leurs efpérances. Il fe rendir à Seville, où il trouva la Flotte, qu'il devoit commander, presqu'en état de mettre à la voile. L'ardeur des Commissaires avoit répondu à l'imparience de la Cour. Dix-sept Vaisseaux , dont cet armement étoir composé, fe rrouvoient deja bien pourvus d'Arrilletie & de Munitions , non-feulement fest Vandan , pour le Voiage, mais encore pour les Colonies qu'on se proposoit d'établir, nouveau Notale, On y avoit embarqué un grand nombre de Chevaux, des ferremens de toute espece, des instrumens pour travailler aux Mines & pour purifier l'or, des Marchandifes pour le Commerce & pour les présens, du Froment, du Riz, des graines de toutes fortes de légumes, enfin tout ce qui peut servir aux progres d'un nouvel Etabliffement. Quinze cens Volontaires (76), entre lesquels on comptoir beaucoup de jeune Noblesse (77), attendoient l'Amiral,

avec une égale passion pour l'or & pour la gloire. Pendant le séjour qu'il fir à Seville, l'éclat de ses nouveaux préparatifs, joint à la renommée des richesses qu'il avoit apportées en Espagne, fit re- leurs tenteives.

(75) Herrera lui donne le nom de Boyl, Gomera celui de Beuil, & Oviedo celui de

(76) Oviedo ne fait monter le fond de l'armement qu'à einq eens hommes, sans y comprendre les Volontaires.

(77) Herrera nomme les principaux; leurs noms Incritent d'autant plus d'être remarqués, qu'on les verra reparoître sonvent avee honneur. On a deja dit qu'Antoine de Torrez avoit été nommé pour commandet . la Flotte au retour. Les deux Chefs Militaires étoient François de Penalofa & Alfonse De Vallejo , Bernard De Pifa fut fait Tiéforier des Indes, & Diego Marca Con-tréleur. Les Volontaires de distinction étoient le Commandeur de Gallegos, Sebastien de Campo le Commandeur d'Arrogo, Rodrigue d'Abarca, Micer de Girso, Jean de Luxan, Pedro de Navarro, Pedro Hernaudez de Coronel, nommé Major de l'Isie

Espagnole, Moses Pierre de Margarita, Alionfe Sanchez de Cardajal , de Gorbalan , Louis d'Arriaga , Alfonse Perez de Martel, François de Zuniga, Alfonse d'Ortez, Fran-çois de Villalobos, Perasan de Ribera, Melchior de Maldonado , & Alfonse de Malavera. Alfonse d'Ojeda, qui devint ensuite fort celebre aux Indes, étoit un Gentilhomme arraché au Due de Medina Celi , homme de petite taille, mais bien proportionné, beau de visage, adroit, fort, & si leger, qu'étant monté dans la Tour de Seville à la fuite de la Reine Isabelle, il s'avança sur la char-pente, qui a vingt pieds de faillie hors d'œuvre, & la mesura de ses pieds aussi vite; aussi adroitement, que s'il cut été dans une salle, il leva le pied en l'air au bout de l'espace, & retourns dans la Tour avec la même vitelle; ce qu'on auroit jugé impollible " à tout autre , uti fup, chap. s.

E iii

COLOMB. II. Voiage. 1493.

grettet plus que Jamais au Roi de Portugal, d'avoir laissé échappet un nouvel Empire, & de voit tomber, entre les mains d'autrui, des avantages qui étoient comme fortis des fiennes. La politique l'obligeoit de tenir fon chagrin renfermé : mais il arma fécrettement, pout envoier du même côté, dans l'efpérance d'y faire d'autres découvertes; & ne tenonçant point encore à tirerparti de ceiles des Espagnols, il emploïa Ruy de Sande à la Cour des Rois

Ambaffades entre les deux Couronnes.

Catholiques, pour faire valoir premiérement l'accueil qu'il avoit fait à leut Amiral, & pour déclarer enfuite qu'il se prometroit de leur justice, que le hazard leur aïant fair découvrir des Isles & des Terres qui lui appartenoient, ils lui conserveroient ses droits, avec les égards qu'il auroit eus pout eux dans le même cas. Cette déclaration, foutenue pat des prépararifs qui ne pouvoient être ignorés en Espagne, sit prendre à leurs Majestés deux réfolutions également indispensables ; l'une , de mettre leur Flotre en état de se défendre & d'attaquet, si les Portugais entreprenoient d'apporter quelque obstacle à sa navigarion; l'aurre, d'envoïer un Ambassadeur à la Cout de Lifbonne, pour communiquet au Roi les Bulles du Saint Siege, & lui déclarer à leur tour, qu'étant résolus de se contenir dans leurs bornes, ils espétoient qu'en faveur de la paix & de la Religion, il se renfermeroit auffi dans les fiennes. On demeura , quelque tems , incertain du fucees de cette importante négociation. Mais dans l'intervalle, les Rois Catholiques aïant fait représenter à Rome que les chicanes du Porrugal arrêroient l'effet des Bulles & retardoient l'avancement de la Religion, Alexandre prit le parti de confirmer par une nouvelle Bulle , revêtue de toute l'autorité du Saint Siege (78), le partage qu'il avoit fait au mois de Mai, & ne laiffa aux Portugais qu'une ardente jaloufie, qui leur fit tenter du moins de pouffer plus loin leurs bornes du côté de l'Occident (79).

D'part de la Floric.

Enfin, le 25 de Septembre, la Flotte Espagnole sortit de la Baïe de Cadix; & le 2 d'Octobre, elle cut la vue de la grande Canarie. Trois jours après, elle entra paisiblement dans le Port de Gomere, pour y faire de nouvelles provisions, fur tout de Veaux, de Chévres, de Brebis, de Pores, & de Poules, dont font fortis, remarque Hertera, tous ceux dont l'Amérique est aujourd'hui peuplée. L'Amiral donna au Commandant de chaque Vaisseau, un Ecrit soigneusement cacheté, qui contenoit des instructions fur la route qu'on devoit tenir, si l'on éroir séparé par la tempête ou par d'antres accidens, avec défense de l'ouvrir fans une pressante nécessité. Il fouhaitoit que cette route ne fût connue de perfonne, dans la crainre que les Portugais n'en fussent informés (80).

L'Amiral change un peu de

On remit à la voile le 7 d'Octobre ; & l'Amiral fit prendre un peu plus au Sud que l'année précedente, jufqu'au 24, qu'il crut avoir fait 450 lieues.

(78) Dattée du 16 Septembre 1491.

(79) Par accord entre les deux Couronnes, la ligne de démarcation fut reculée de 370 lieurs à l'Oueft, » & les Portugais en con-» cluent, dit Oviedo, que tout le Levant » leur demeure; en quoi ils se trompent, so parce que les Moluques & toutes les Ifles so ou l'on prend la Canelle & l'Epicerie , & » le reste du Monde, retournant par l'O-

» rient jusqu'à la premiere ligne du diamé-» tre, font comprises dans la premiere do-

so nation faite à la Couronne de Cafalle . » ubi fuprà, Chap VIII, (80. C'eft ce qu'Herrera dit positivement

(Liv. 2 Chap 9. ) quoique l'Historien de Saint-Domingue, dife qu'il n'a pû trouver la raison d'une conduite si mysterieuse.

& fort élevé, d'où fortoit quantité d'eau, avec un fi grand bruit qu'on l'entendoit à cette diffance. Chelques Soldats, qui furent envoiés pour reconneitre l'iffe, n'y tronverent d'abord qu'un petit Village abandonné : mais ils furent furpris de rencontrer fur le rivage une piece de Navire, qui paroifloit un ouvrage de l'Europe. Ils virent dans les cabannes, des Oyes; des l'erroquets de la groffent d'un Coq & de différentes couleurs , anxquels ils donnerent le nom de Guacamayas; quantité d'excellens fruits; des herbes extraordinaires; plusieurs de ces filets de coton, que les Indiens nommoient Flamacs & qui leur servoient de lit, des arcs, & un grand nombre de fleches. Ce qui leur caufa le plus d'étonnement fut une l'iaque, qu'ils prirent pour du fer, mais qui n'étoit que d'une pierre noire & luisante, & qui

La vue d'une Hirondelle, qui s'approcha des Vaisseaux, & celle de quelques groffes nuées, dont le Ciel éroit couvert, lui firent juger que la Terre ne CHRISTOFHE pouvoit être éloignée. On cargua les voiles pendant la nuit. Le Dimanche ; de Novembre, teute la Flotte découvrit une Isle, qui fut nommée la Dominique. On en apperçue plusicurs autres (81) au Nord Ouest & au Nord. & l'odeur des fleurs & des herbes commençoit à se faite fentir. L'Amital, la Dominique, Gaienant de prendre trop à l'Est, fit gouverner directement vers la seconde, & de la Gazze & lui donna le nom de Marigelante, qui étoit celui du Vaiiseau qu'il mon- louge. toit. Il y fit descendre quelques Officiers , pour en prendre possession, Le 4 . il s'approcha d'une autre lile qu'il nomma la Guadeloupe, comme il l'avoit promis, en Espagne, aux Religieux d'un Couvent de ce nom. A trois lienes de la Côte, on ne vit pas, fans quelque fraïeur, un tocher pointu

II. Voiege. 1495. Diccuvere de

servoit de foier aux Habitans. Après avoir erré long-tems sans en rencontrer un feul, ils revintent à Bord; mais l'Amital, qui s'étoit proposé d'emmener quelques-uns de ces Infulaires, pour en tirer diverfes lumieres fur les autres Ifles & fur fa route, fit descendre le lendemain d'autres Soldars, qui lui amenerent deux jeunes Garçons. On apprit d'eux qu'ils étoient d'une Isle Lumirre qu'en nommée Borriquen, & que les Caraïbes, Habitans de la Guadeloupe, les tire de quelque l'action de la Guadeloupe, les temmes lapeuravoient enlevés de leur Patrie. D'autres Espagnols trouverent six Femmes, ass. qui leur demanderent du fecours, en leur faitant comprendre, par des fignes capables de les attendrir, que les Habitans de l'Isle mangcoient les hommes & tenoient les femmes dans l'esclavage. Elles furent mences à Bord Caraines. avec denx Enfans, après avoir fait connoutre qu'elles aimoient nieux s'a-. bandonner à des hommes inconnus, que de demeurer exposées à la barbarie des Caraíbes. Elles firent entendre qu'il y avoit quantité d'Isles, du côté du Midi; les unes peuplées, & d'autres désertes, qui se nommoient Giaramachi . Cairoaco . Huino , Buriani , Arubeira , Sixibci , & une Terre ferme , qu'elles appelloient Quarica; que le Roi de la Guadeloupe étoit allé conrir les Isles voitines, avec dix groffes Barques, & trois cens Indiens, pour enlever des hommes; & que le fort de ces malheureux Prisonniers étoit de servir à " la nourriture de leurs Ennemis. Elles donnerent aussi quelques lumieres,

fur la route qu'il falloit fuivre infqu'à Haity, ou l'Isle Espagnole. L'Amiral autoit levé l'ancre aussi-tôt, s'il n'eût attendu plusieurs de ses gens, qui s'étoient écartés fans la permittion de leurs Officiers. Le chagrin , de voit si peu de discipline à Bord, lui fit feindre de vouloir les abandonner à la (81) Herrera , ibid , Chap. 10, & Vie de Colomb , Chap. 45.

CHAISTORNE Соцомв. H. Vorsge. 1494. nmuselles de la Luadeloupe,

leurs amis, il les tit chercher par quarante hommes, qui ne purent les découvrir, & qui rapporterent, pour unique fruit de leur course, du Bois d'aloës & de sandal, du Gingembre, de l'Encens, du Coton, & plusieurs Plantes dont l'odeur approchoit de celle de la Canelle. Ils avoient paffe à gué vingt-deux petites . Rivieres, Enfin, ceux qu'ils avoient inutilement cherchés revinrent d'un autre côté, & ne purent donner pour excuse de leur absence, que la difficulté de retrouver leur chemin dans des bois fort épais. L'Amiral, à qui cette licence patut dangereufe, prit le parti de faire respecter l'ordre par un exemple de rigueur. Il fit mettre les principaux à la chaîne , fans égard pour le rang & la naiffance : & les Soldats furent punis par le retranchement d'une partie de leurs vivres. Dans l'intervalle, il étoit descendu lui-même à terre, où il avoit viì, dans quelques cabannes, plusients têtes d'hommes & divers offemens fuspendus; triftes monumens de la cruante des Infulaires,

Discouverte de l'Irle de Moutfemat ,

Le 10, après avoit rangé l'isle au Nord-Ouest, on en découvrit une affez liaure, qui fut nommée Moniferrat, pour sa reflemblance avec les rochers de Notre - Dame de Montfertat , en Catalogne. Bien-tôt , on en appercut une autre, que sa forme tonde, & si escarpée de toutes paris qu'il sembloit impossible d'y monter sans échelles, sit nommet Sainte-Marie de la Rotonde. Elle étoir suivie d'une autre, qui ne présentoit pas moins de quinze ou seize lieues de Côte, & qui reçut le nom d'Antigoa. On en découvroit quelquesunes du côté du Nord, fort hautes & couvertes de bois épais. Celle, où l'on

que ses coureurs imprudens se crurent trop heuteux d'avoir évitée.

d'Antigos,

aborda le 18, fut nommée San Martino; & le jout fuivant on en découyrit une autre à laquelle on donna le nom de Santa-Cruz. L'Amiral n'oublia pas saint Christo le Saint dont il portoit le nom, & nomma Saint-Christophe une fort belle Ille, qui a confervé ce nom jusqu'aujourd hui. La multitude de celles, qui ne cessoient plus de se présentet, sui fit donner, à la plus graude, le nom de Sainte-Ursule, & à toutes les autres celui des Onze mille Vierges. Cependant de Bosipien . après avoir fuivi la Côte d'une autre , que ses Indiens appelloient Boriquen .

nommée depuis Potfotie.

phr.

il la nomma Saint Jean-Baptifle (82). Il s'y arteta quelques jours, dans une Baie à l'Ouest, qui offroit d'assez belles Maisons, défendues par des rours de cannes & couvertes de branches entrelaifces, avec une forte de halcons, qui donnoient fur la Mer. On y vit des Faucons & des Vignes fauvages; mais l'artivée de la Flotte avoit fait ptendre la fuite à tous les Habitans. Les Raies, les Alofes & les Sardines, qui étoient en abondance dans la Baje, furent un délicieux rafraîchissement pour les Espagnols (83). Ils étoient plus proches de l'Isle Espagnole, qu'ils ne se le figuroient. Le

La Flotte arrive

à l'un Espagno. 22 de Novembre, à 15 lieues de Puerto Ricco, ils reconnurent la Baie de Samana, où l'Amital fit mouiller, pout mettte à terre un de ses Indiens, qui étoit de cette partie de l'Isle, & qui devoit servir à répandre une haute opinion de la magnificence des Rois Catholiques & de la puissance de l'Espagne : mais quoiqu'il se fut offett volontairement, on n'entendit plus parler de lui; & les informations qu'on prit inutilement dans la fuire, firent juger qu'il étoit mort à son arrivée. On s'avança vers le Cap Angel, d'où (82) On ajoura dans la suite, à ce nom, ment Portorie,

celui de Portoricco, & les François la nom-(83) Herrera , ubi fupra , chap. 7.

quelques

quelques Indiens apportoient des vivres, qu'on reçut en échange pour CHRISTOPHE des marchandises. Le 25, en passant devant Monte Christo, l'Amiral envoïa sa Chaloupe à l'embouchure d'une Riviere. Ceux qui descendirent à 11. Voïage. terre y trouverent deux hommes morrs, dans une situation qui fur regatdée comme un facheux présage. L'un avoir une corde de narre aurour du cou, les bras érendus, & les mains arrachées comme en croix à deux trespoteaux : mais on ne put reconnoître s'ils étoient Indiens ou Castillans. Le lendemain, quelques Soldats, envoyés dans un autre endroir du rivage, pour s'informet de l'étar de la Forreresse, trouverent quantité d'Indiens qui s'approcherent d'eux sans défiance, & qui prenoient plaisit à toucher leurs habits & leurs chemises, en répétant Jubon, Camisa, pour faire connoîrre qu'ils en savoient les noms. Quoiqu'on n'eut pû en tirer d'autres éclaircissemens, l'Amiral, donna une explication favorable à ces apparences. Le 27 au soir, on jerra l'ancre à l'entrée de Puetro real. Quelques Indiens s'approcherent dans un Canor, en criant Almirante. On les pressa de monter à Bord. Ils demanderent à voir auparavant l'Amiral; & lorsqu'il se fur montré, ils aborderent sans crainte. Après l'avoir salué de la part de Guacanagari, ils lui firent un présent assez riche en or. Il L'Amiral se leur demanda pourquoi il ne voïoit aucun de les gens ? Ils répondirent que ét les gens dans les uns étoient morts de maladie, & que les aurtes étoient entrés dans le 110e, Païs avec des femmes. Malgré les cruels foupcons qu'il devoit concevoir de ce discours, il prit le parti de la dissimulation, & les Indiens furent renvoïés avec des présens.

COLOMB. 1493. Préfages finif-

Le lendemain, en s'avançant dans le Port, le premier spectacle qui frappa se yeux, fur la ruine enriere de la Forteresse, qui paroissifici avoirée resurréssante détruire par le feu. Il en sit visirer les débris. Non seulement il ne s'y rrouvoit aucun Espagnol, mais la terreur sembloir répandue parmi les Indiens, crès, & l'on n'en découvrit point un feul aux environs. L'Amiral fit nétoiet un puirs, dans lequel il avoit recommandé aux Officiers de la Garnison de jetter leur or, & ce qu'ils avoient de plus précieux, s'ils étoient pressés de quelque danger; on n'y trouva rien. Il s'approcha des Habitations les plus voilines; elles étoient déferres. Enfin, la vue d'un endroit, où la rette avoir éré fraîchement remuée, lui fit naîrte l'idée d'y fouillet : on y trouva sept ou huit corps, qui paroiffoient enterrés depuis un mois, & que leurs habirs seuls, dont ils étoient encore revêtus, firent reconnoître pour des Es-

pagnols. Pendant qu'on poussoir les recherches, & qu'on délibéroit sur ces étranges sesemplications conjonctures, un Prince de l'Isle, Frere de Guacanagari, parur avec une avec les luies. fuire affez nombreuse, & fir demander audience à l'Amiral. Les Historiens remarquent qu'il avoit deja fait quelques progrès dans la langue Castillanne. Il raconta qu'après le départ de l'Amital, la discorde avoir bientôt commencé à regner dans la Colonie; que les ordres du Commandant n'étant plus respectés, chacun éroit sorti du Fort, & s'éroit livré aux plus odieux emportemens; que les Insulaires avoient vû ravir leurs femmes, enlever leur or, & commettre à leurs yeux toutes forres de brigandages & de difsolutions; que le Roi son Frere n'avoir pas laissé de contenir ses Sujers dans la soumission, en leur promettant que le retout de l'Amiral mettroit fin à

Tome XII.

CHRISTOPHE Согомв. H. Voiage. 1491. Forcer du Roi les Espagnols.

cet affreux désordre; mais que Guttierez & d'Escovedo, après avoir tué un Indien du Païs, étoient passés, avec neuf de leurs Compagnons, & les femmes qu'ils avoient enlevées, dans les Etats d'un Cacique nommé Caonabo, qui les avoit maifacrés jusqu'au dernier; que ce l'tince, dont les -Mines de Cibao dépendoient, allarmé apparemment pour ses richelles, -Caonabo contre avoir pris la réfolution d'exterminer tous les Etrangers; qu'il étoit venu affiéger la l'osterelle avec une puillante Armée, & que n'aiant pu l'emporter d'affant, quoique la Garnison sut réduite à dix hommes, qui étoient demeurés fidèles à Diego d'Arana, il y avoit mis le feu pendant la nuit, avec tant de fureur, & dans un si grand nombre d'endroiss, qu'il avoit été impossible de l'éteindre; que les Assiégés avoient senté de se fauver par la Mer, mais qu'ils s'étoient noiés tous, avec leur Commandant, en voulant passer à la nage de l'autre côté du Port; qu'à la premiere nouvelle du siège, . le Roi Guacanagati s'étoit liâté de tailembler des Troupes , pour la défenfe de ses amis & de ses Allies; qu'il étoit arrivé trop tard pour les seconrir. mais qu'il avoit entrepris de les venger; qu'il avoit livré bataille au Cacique, & qu'il l'avoit défait, avec le malheur néanmoins d'avoir reçu, dans le combat, quelques bleffures qui lui avoient dérobbé les fruits de sa victoire, & dont il n'étoit pas encore gueri; que le reste des Castillans étoit dispersé dans l'Isle, & que jusqu'alors il avoit eu le chagrin de ne pouvoir decouvrit leurs traces: enfin , qu'à de si justes douleurs , il joignoit celle d'être encore trop foible, pour aller témoigner lui-meme à l'Amiral, combien il étoit sensible à l'infortune de ses gens; mais qu'il lui demandoit une vifite, dans laquelle il promettoit de ferrer leur alliance & leur amirié par de

magati. -

pourer de l'A-. Il paroît que ce discours ne persuada point entiétement Colomb. Tout le mital (se labon-portoir à la défiance; & dans ses retherches mêmes il avoit trouvé des circonstances qui lui faisoient soupçonner son Allié, de tout le mal qu'il rejettoit sur Caonabo (85). Cependant loin d'écouter l'avis de ceux qui l'excitoient à la violence, il leur représenta qu'on ne pouvoit s'établit dans l'Isle sans le consentement d'un de ses principaux Princes; qu'autrement il falloit s'attendre à des guerres fanglantes, dont le fuccès n'étoit pas affez Sa politique les certain pour lui faire choisir une voie si dangereuse; que si Guacanagari étoir

un traître, il paroissoit disposé du moins à garder les apparences de la bonne foi : qu'il n'étoit question que de se conduire avec affez de prudence pour n'être pas surpris; que lorsqu'une fois on seroit bien fortifié, il seroit rems de punir les Coupables, & que l'avenir apprendroir infailliblement à les distinguer. Cette sage Politique emporta tous les suffrages. L'Amiral ne fit pas difficulté de se rendre à la Cour du Roi, qui lui fit, d'un air trifte, le récit du malheur des Castillans, & qui lui montra ses blessures. La Préfern qu'ils confiance & l'amitié reprirent une nouvelle force. Guacanagari fir préfent

se font munel à l'Amiral, de huit cent petites coquilles, fort estimées des Indiens, sous

nouveaux nœuds (84).

(84) Herrera, chap. 9. Vie de Colomb, avant que d'y aller lui-même, cei Officier, chap. 49.

(85) Pierre Martyr (uppofe la trahifon de bleffare ( re Det. Ein a.) Cependant ecreaine, & raconte que l'Amiral aiant en tous les Hiftoriens Epggnols format un té-

vosé un de les Officiers vers Guacanagari, moignage oppolé.

e nom Cibas, de cent plaques d'or, d'une couronne de même métal, & de trois petites calebaces remplies de grains d'or, dont le poids montoir ensemble à deux cens livres. De son côté, l'Amiral lui donna quantité de petits vases de vetre, des couteaux, des cizeaux, des épingles, des aiguilles & de petits mitoirs, qui furent reçus comme des richesses inestimables. Il y joignit une image de la Vierge, qu'il lui pendit au cou (86). La vue des Chevaux d'Espagne, auxquels on sit faire le manege en sa présence, lui causa beaucoup d'admiration.

Сик ізторив COLOMB. II. Voiage. 1493.

Après ce nouveau Traité, l'Amiral ne pensa qu'à donner une forme solide à fon Etablissement. Son inclination le portoit à rebâtir le Fort sur ses premiers fondemens; mais, jugeant du Païs pat la connoissance qu'il en nic. avoit prife en rangeant la Côte, il craignoit que les eaux dormantes n'en rendiffent l'air fort mal fain. Il avoit remarque aussi qu'on y manquoit de pierres, pour les Edifices; & d'ailleurs, il vouloit s'approcher des Mines de Cibao. La réfolution, à laquelle il s'arrêta, fut de s'avancer plus à l'Est; & le 7 de Décembre, il partit de Puerto Réal avec toute sa Flotte, pour aller former une nouvelle Colonie à Puerto di Plata, où le Païs lui avoit paru plus agréable & le terroir plus fertile. Dans une route si courte, il sur surpris par une de ces tempêtes, auxquelles les François ont donné depuis le Norde. noms de Nords, parce qu'elles viennent de ce point. Tous les Vaisseaux n'auroient pû se garantir d'être jettés à la Côte, si quelques instans de lumiere ne leur eussent fait appercevoir, deux lieues au-dessous de Monte Chri-

L'Amiral pen-

sto, une Riviere qui leur offrit une retraite.

Ville barie four le nom d'1;

Quoiqu'elle n'eût pas plus de cent pas de large, elle formoit un Port affez commode, mais un peu découvert au Nord-Est. L'Amiral descendir près d'un Village d'Indiens, qui bordoit le rivage; & remontant la Riviere, d'cù l'on découvrit une Plaine fort agréable, il remarqua qu'on pouvoit détourner les eaux, & leur faire traverser le Village, pour les emploier à des Moulins, & les rendre utiles à tous les besoins d'une Colonie. Les terres lui parurent fertiles. Il y trouva des pierres pour bâtir & pour faire de la chaux. Tant de commodités le déterminerent à ne pas chercher d'aurre lieu. pour y jetter les fondemens d'une Ville. Il fit bâtir d'abord une Eglise & un Magazin. Enfuite il dressa le plan des quartiers & des rues. Les Edifices publics furent bâris de pierres; mais tous les autres ne l'aïant été que de bois, de paille & de feuilles de palmiers, ou vit bientôt rout le monde à couvert. Certe nouvelle Ville, la premiere apparemment qu'on eur jamais vûe dans le nouveau Monde, reçut le nom d'Habelle, à l'honneur de la Reine de Castille, que l'Amiral regardoit comme la source de sa fortune & de sa gloire (87).

Mais, foir que les provisions n'eussent pas été ménagées, ou qu'elles se fussent corrompues; on ne fut pas long-tems sans tomber dans la disette de vivres. D'ailleurs, la continuité d'un travail, dont personne n'étoit dispense, les fatigues du vorage, la difference du climat & l'extrême chaleur, causerent de fâcheuses maladies. L'Amiral, qui ne s'épargnoit pas plus que le moindre Castillan, fut un des premiers qui s'en ressentit. De son lit même, où la force du mal le retint pendant plusieurs jours, il ne cessa

(86) Herrera, chap. 9.

(87) Le même, chap. 10.

CHRISTOPHE COLOMB. II. Voïage. 1493.

point de donner des ordres , & d'en presser l'exécution. Il avoit observé que l'idée des tréfors, dont tous fes gens avoient l'imagination remplie, fervoit à les foutenir contre la faim & la misere. Non-seulement il profitoit de cette disposition, pout les animer continuellement par les plus hautes espérances; mais craignant qu'à la fin, ils ne fussent plus découragés par le retardement que par les obstacles, il résolur de ne pas differer plus long tems la découverte des Mines; & dans l'impuissance où il étoit d'y marcher lui-même, il chargea de cette entreprise Alfonse d'Ojeda, dont on a déja vanté le courage, la force & l'adresse:

Alfinse Oirda est envoit à la lécouvette des Mines,

Ojeda partit à la tête d'un détachement de quinze hommes bien armés. Il s'avança au Midi , l'espace de huit ou dix lieues , par un Païs désert , qui fe terminoit au pied d'une Montagne; où trouvant une gorge fort étroire, il ne fir pas difficulté de s'y engager. Elle le conduifit dans une grande & belle plaine, qu'il fut surpris de voir entourée d'Habitations, & coupée d'un grand nombre de ruisseaux, dont la plupart se rendent dans la Riviere Yaqui. Il ne lui restoit pas plus de douze lieues jusqu'à Cibao; mais l'agréable accueil qu'on lui faifoit dans chaque Bourgade, & la quantité de Ruisseaux qu'il avoit à traverser, retarderent sa marche de cinq jours. Dans une route si lente, chaque pas lui faisoit découveir des apparences de il trouve de richesse. Les Indiens; qui lui servoient de guides, ramassoient à ses yeux des l'or en abunianpailles & des grains d'or dans le sable. Il jugea , par cet heureux essai , quelle devoit être l'abondance de ce métal dans les Montagnes; & jugeant avec prudence qu'il n'avoit rien de plus pressant que de porter à la Colonie de fi flatteufes nouvelles, il teprit le chemin d'Isabelle, avec une assez grosse quantité d'or qu'il avoit recueillie. Son récit, & les preuves qu'il en fit briller aux yeux des Castillans, ranimerent ceux que la faim & les maladies

Colomb renroie la flotte en Lipogue, .

er. 0.

Cette conjoncture parur heureuse à l'Amital, pour renvoier la Flotte en Espagne. Il remit à Torrez, qui devoit la commander, l'or d'Ojeda, avec tous les présens qu'il avoit reçus de Guacanagari; & des dix-sept Vaisfeaux, qu'il avoit amenés, il en terint deux de moienne grandeur, & trois Caravelles. Le reste avoit déja mis à la voile, lorsqu'il sut informé qu'une troupe de Mécontens, aïant choisi Bernard de Pise pour leur Chef, avoient formé le dessein d'enlever quelques-uns des ring Batimens qu'il s'étoit résérvés, & de retournet en Espagne. La rigueur lui parut nécessaire , pour arrêter cette conspiration dans la nausance. Bernard de Pife fut sais , & renvoir en Espagne dans un des cinq Navires, avec les informations & les preuves de fon crime; mais ses principaux complices recurent leur châtiment aux yeux de la Colonie. Un Historien remarque qu'il ne fur pas aussi severe (88), que fembloit le demander une premiere fédition, dont il étoit important de

commençaient à jetter dans un mortel désespoir:

à lui reprocher de la cruauré; & cette fausse opinion qu'on prit de son caractere, sur un acte de Justice, où toutes les sormalités avoient été gardées, (\$8) Ceft Herrers même (chap. 11.); tende jene fai fur quelle autorité, que Co. polque l'Historien de Saint-Domingue, qui lomb fit pendre les principaux, ... lais-d'aitleurs profession de la suivre, pré-

faite un exemple fignalé. Cependant les Ennemis de l'Amiral commencerent

produifit dans un autre tems des effets funestes pour lui & pour toute sa Famille.

Après avoir rétabli le calme dans la Colonie, il prit la réfolution de visiter lui-même les Mines de Cibao, & d'y faire transporter des matériaux, pour la construction d'un Fort. Il se fir accompagner de ses meilleurs Soldats & d'un grand nombre de Volontaires, tous à cheval; & laissant fait lui-mine · Diegue son Frere pour commander dans Isabelle, il se init en marche le 12 de Mars, Enseignes déploiées, au son des tambours & des trompettes. Le premier jour, il ne fit que trois lieues, jusqu'au pied d'une montagne fort escarpée, d'où il envoia, sous la conduite de quelques Hidalgos, des Pionniers à la même gorge, par laquelle Ojeda s'étoit ouvert un passage; les chemins des Indiens n'étant que des fentiers, il falloit élargir ce détroit pour la Cavalerie. En y arrivant le Jeudi, Colomb lui donna le nom de Puerto et qu'il restande los Hydalgos; & montant au fommer de la Montagne, il découvrit ut, avec admiration cette belle & vaste Plaine qui la fuir, & qui n'a pas moins de vingt lieues de longueur. Elle fut nommée Vega Real, c'est àdire, Campagne roïale. Il la traversa dans sa largeur, qui n'est que de cinq lieues en cet endroit; & tous les Indiens, d'un grand nombre d'Habitations, dont elle est remplie, lui firent un bon accueil. Il arriva au bord d'un grand Fleuve que ces Peuples nommoient Yaqui, à peu près de la même largeur que l'Ebre à Tortole; & ne faisant point attention que c'étoit la même Riviere qu'il avoit appellée Rio d'Oro , à son premier Voiage , & qui se décharge dans la Mer au-dessous de Monte-Christo, il la nomma Rio de las,

Canas (89). On passa tranquillement la nuit, sur la rive. Les Indiens, que l'Amiral avoit amenés d'Isabelle : entroient dans les maifons qui se trouvoient sur la route, & prenoient librement ce qui tomboit sous leurs mains, comme si tous les biens eussent été communs; sans que les Habitans donnassent la moindre marque de fut prife ou de mécontentement. Ils en ufoient de même dans les logemens des Éspagnols; & l'on n'eut pas peu de peine à leur faire perdre une habitude, dont ils n'apprirent à se corriger qu'aux dépens de leur simplicité & de leur innocence. Le lendemain, après avoir passe la Riviere dans des Canors & fur des Radeaux, on arriva une lieue & demie plus loin, fur le bord d'une autre, que les Indiens appelloient Nicayaga ; & qui fut nommée Oro, parce qu'on y trouva quelques grains de ce métal. Elle reçoit trois Ruiffeaux, dont le premier, qui se nommoit Buenieum, prit le nom de Rio Seco. Le fecond & le troisième ont conservé ceux de Coatenieu & de Ciba , qu'ils avoient portés jusqu'alors. Au-delà de cette Riviere, on s'approcha d'une groffe Bourgade, dont la plupare des Habitans prirent la fuite; tandis que les aurtes, se croiant plus en sureré dans leurs maisons, en barricaderent les portes avec des cannes. L'Amiral admira leur simplicité, & les rassura facilement par les carelles. Il palla plus loin une troisième Riviere, que la fraicheur de ses eaux fir nommer Rio Verde. Toutes les terres voilines n'offroient que des pierres fort vives & de forme presque rande. Le Samedi 15', on traversa plusieurs Villages, dont les Habitans se crutent à couvert auffi de toures fortes de dangers après avoir mis des cannes & d'autres (89) Herreta , chap. 21.

CHRISTCHE

COLONB. II. Voiage. 1494.

Vollage qu'il

tréfors.

Соцома. II. Voiage, 1494. du l'ait de Ci-

forres de rofeaux devant leurs portes. Enfin , l'on se trouva le foir au pied d'une haute Montagne, qui fait la féparation du Pais qu'on avoit traverse, d'avec la Province de Cibao. Il fallut emploïer les Pionniers , pour s'ouvrir l'accès de cette Montagne. L'Amiral, aïant eu la curiolité de monter au fommet, découvrit de-là l'Isle presqu'entiere. Description

Le nom de Cibao, que les Infulaires donnent à cette Province, vient de la nature du terroir, qui n'est compose que de Montagnes pierreuses, & de rocs ou de cailloux, qui s'appellent Ciba dans leur langue. Quoique l'entrée du Pais soit affreuse, on s'apperçoit bientor que l'air y est doux & fort sain. Il y coule de toutes parts des Rivieres & des ruiffeaux. L'ombrace y est rare fur les Montagnes; mais les lieux bas & le bord de toutes les eaux font couverts de Pins d'une extrême hauteur, qui sans être fort près les uns des autres, paroissent former, dans l'éloignement, de grandes & belles Forets. Herrera ne donne pas moins d'étendue, à toute la Province, qu'au Roïaume de Portugal (90). Il affure que la plupart des Ruisfeaux y rouloient alors des grains d'un or très pur , dans la plus belle eau du monde (91). On ne peut douter, du moins, que les Castillans n'en aient tiré d'immenses

Colomb v bltit des Forts.

La vue d'un Païs si riche les fir penser sérieusement à s'en assurer. A dix-huit lieues d'Isabelle, ils avoient déja trouvé quantité de Mines d'or, une Mine de cuivre, & deux Carrieres d'ambre & d'azur. Il étoit si difficile de revenir fouvent à cheval, ou de conduire des voitures, dans un Païs rempli de pierres & de Montagnes, que cet obstacle seul auroit suffi pour les obliger d'y former un Erabliflement, Mais l'Amiral ne sentit pas moins l'importance de bâtir un Fort, pour mettre les Habitans fous le joug. Il en traça lui-même le plan, fur une Montagne, dont la Riviere de Xanique faisoit une Presqu'ille. Quoiqu'il n'y eût pas beaucoup d'or dans cette Riviere, le Canton qu'elle arrose étoit rempli de Mines. La Forteresse fut bâtie de pierre & de bois , & ceinte d'un bon fossé dans l'endroit où la Riviere laissoit un passage par terre. On lui donna le nom de St Thomas, pour railler les incredules, qui n'avoient pas voulu croire ce qu'on publioit des Mines de Cibao, fans les avoir vues de leurs propres yeux. Il se trouva, dans les fondemens, des nids de paille, qui parurent assez anciens, & qui contenoient des œufs pétrifiés, aussi ronds & aussi gros que des oranges, La vertu minerale, qui les avoit convertis en pierre, pouvoit, fuivant la remarque d'un Historien, leur avoir donné par dégrés cette grosseur extraor-

Ocufs petrifies que fe trouvent dans les fondement.

dinaire (92).

L'Amiral confia le Gouvernement de cette importante Place au Comman-L'Amiral ceoutne à Mabeldeur Dom Pedro de Margarita, & lui laissa einquante-six hommes, qui étoient unmélange de Soldats & d'Ouvriers. Enfuite, eraignant pour Isabelle. dans une si longue absence, il se hâta d'y retourner par la même route. Une grande pluie, qui n'avoit pas cesse depuis quelques jours, lui fit trouver rant de difficulté au passage des Rivieres, qu'il fut obligé de camper plufieurs fois entre les Habitations des Indiens. C'étoit aurant d'occasions de se Proprès de fes les artacher, par fes careffes & fes bienfaits. En approchant de fa Colonie . il fut furpris du progrès de tout ce qu'il avoit fait femer deux mois aupa-

detrichemens.

(90) Herrera, chap. 11. (91) Ibidem. (92) Ibidem,

ravant. Il y trouva d'excellens Melons. Les Concombres étoient venus en vingt jours. Le Bled, qui n'avoit été mis en terre qu'à la fin de Janvier, étoit en épis. Tour germoit en trois jours, & la plupart des fruits étoient mûrs dans l'espace de trois semaines. Cette extrème terrilité du terroir venoit de l'admirable temperature de l'air & des eaux, qui pénétroient auffi-

tôt les germes, & qui fournissoient une nourriture cominuelle aux racines (93). Cependant des secours si foibles ne suffisant point à la subsistance de la La mifère file Colonie, on y étoit ménacé de toutes les extrémités du besoin. Les pro- Musins. visions qu'on avoit apporrées touchoient à leur fin. La chaleur & l'humidité, qui servoient si promprement à la végération des plantes, corrompoient les vivres de l'Europe. On a remarqué d'ailleurs qu'ils n'avoient pas été bien ménagés dans la navigation. La farine commençant à manquer, il fallut dresser des Moulins pour moudre le Bled. Ce travail demandoit de la vigueur. Les Soldars & les Ouvriers , qu'on avoit occupés fans relache à bâtir la Ville, étoient foibles ou malades. L'Amiral se vit obligé d'employer les bras de la Noblette; humiliation insupportable pour des Volontaires, qui ne s'étoient embarqués que par des motifs de fortune & d'honneur. Les mécomentemens éclarerent; & la violence, qui parut nécessaire pour les appaifer, ne fervit qu'à les aigrir. Boyl, Chef des Missionnaires, fut un des plus emporiés. Il traita l'Amiral de cruel (94). La principale caufe de fa L'Amiral mouhaine, qui ne fit qu'augmenter de jour en jour, paroit avoir été le chagrin tofquer dans les de n'être pas excepté dans le retranchement des vivres : mais il est cer- Gras d'aglife. rain aussi que la sévérité de Colomb à punir les plus légeres fautes l'avoit fouvent choqué, & qu'après lui en avoit fait des reproches, il étoit allé plufieurs fois jufqu'à mettre l'Eglife en interdir. L'Amiral n'avoit rien rabbasu. d'une rigueur qu'il jugeoir indispensable; & suivant le récit d'un Historien. il faifoit lever l'interdit en retranchant tout à fait les vivres au Missionnai-

re (95). Dans ces circonstances (96) on recut avis, du Fort de Saint-Thomas, que dispose à la guarles Indiens abandonnoient les Habitations voifines, & que le redoutable re-Caonabo se disposoir à chasser les Castillans de ses Etats. L'Amiral se haia d'y envoier quatre cens hommes, fous le commandement d'Ojeda, avec ordre de garder le Fort, tandis que Margarita, tenant la campagne avec les siens, s'efforceroit de contenir les Indiens dans la soumission. Un autre

COLONS. 11. Voisce.

- (94) Herrera, liv. 2. chap. 12. (95) Histoire de Saint-Domingue, liv. 2.
- pag. 161. (96) Elles devintent encote plus facheufes, pat les maladies mortelles qui commençoient à regner dans la Ville, & par la difficulté d'y temedier. Une partie des Habitant en fortit; & comme le merveilleux se trouve toujours mélé dans les avantures
- des Espagnols, ecux qui avoient quitré la » avoient ôré leut tête de leur corps, aptès Ville » ditent qu'on avoit entendu dans leur » quoi ils avoient aufli-tôt disparu; ee qui » quartiet des voix épouvantables. ils assu- » n'avoit pu manquer d'effraier t » rerent, que quelques-uns d'entr'eux avoient ' » les Spechateurs. Herrera, ibidem,
- (93) Vie de Christophe Colomb, chap. so apperçu, dans une rue, deux tangées d'homso mes fort bien verus, l'épée au côté, so avec des bounces retrouffes, comme on n les portoit alors en Castille; que dans si l'étonnement de voir des gens dont on " n'avoit pas entendu parler dans l'ifle, ils » les avoient falués, en leur demandant » comment & quand ils étoient arrivés ; & » d'où ils étoient venus, que ces inconnus » n'avoient répondu que par des fignes , & » qu'en frant leurs bonnets pour faluer , ils m n'avoit pu manquer d'effraier beaucoup

COLOMB. 1494.

II. Voiage. Rigueurs politi diens.

les provisions d'isabelle, & d'accoutumer les Castillans à la nourriture des Indiens. Ojeda fe fit redouter dans cette route, par quelques exemples de févérité. Après avoir fait couper les oreilles à un Indien, pour avoir pris la fuite avec quelques hatdes qu'on lui avoit confices, il fit conduite à ques , exercites l'Amiral quarre ou cinq autres criminels , dont il lui remettoit la punition. Colomb, entrant dans ses vues, fit publier à son de trompe qu'ils devoient avoir la tête tranchée; mais, avant le jout de l'exécution, il feignit d'accorder leut grace aux instances d'un Cacique qui avoit rendu service à la Colonie. La nouvelle, qu'il recut en même-tems, qu'un feul Cavalier du Fort de Saint-Thomas avoit mis plus de quatre cens Indiens en fuite par la vûe & les mouvemens de son Cheval, lui fit juger que les révoltes

pour ses nouveaux Etablissemens. Il lui tardoit de pouvoir exécuter les ordres de leurs Maiestés Carholiques, qui lui avoient recommandé particuliérement d'étendre leur Domaine & leur gloire, par de nouvelles découvertes. Cette entreprise demandant une Confeil érabli longue absence, il commença par établir dans la Colonie un Conseil, ou dans la Colonie. un Tribunal, composé de Boyl, de Pero Fernandez Corroel, d'Alfonse Sanchez de Carvajal, & de Jean de Luxan, auxquels il donna pour Pré-

d'une Nation si simple & si rimide ne seroient jamais fort dangereuses

fident Dom Diegue son Frere, qui n'avoit pas ceise de commander dans la Ville. Ensuite, aïant donné ses ordres & ses instructions, il partit le 24 d'Avril, avec un Navire & deux Caravelles. d'où il passa dans l'Isle de la Tortue; mais un vent contraire l'obligea d'en-

trer dans une Riviere, qu'il nomma Guadalquivir. De-là, s'étant rendu

Sa route fut d'abord à l'Ouest, par Monte-Christo & Puetto de Navidad.

L'Amiral Colomb enteprend de nouvelles de-C:MYCTECS.

La Jamas que,

le 29, au Port de Saint-Nicolas, il apperçut la pointe de l'Isle de Cuba, que les Indiens appelloient Bayatiquiri, & que des raisons inconnues lui hrent nommer Alpha & Omega. Il traverfa le Golfe, qui fépate les deux Ifles, par un espace d'environ dix-huit lieues, d'une pointe à l'autre; & rangeant la Côte méridionale de Cuba, il découvrit une grande Baie, à laquelle il donna le nom de Puerto-Grande. Le Dimanche, 1 de Mai, en fortant de ce Port, il continua d'en découvrit plusieuts autres, dont il admita la beauté. Il vit de hautes montagnes & quantité de Rivieres , jufqu'à la Côte Sud-Sud-Est, qu'il entreprir de suivre aussi, pour s'avancer vers une grande Isle que les Indiens nommoient Jamaica. Elle lui parut la Dicouverté de plus belle, de toutes celles qu'il avoit vûes dans cetre Mer; & l'approche d'une quantité innombrable de Canots lui apprit qu'elle étoit fort peuplée : mais ses Barques, qu'il envoïa pour jetter la sonde à peu de distance du rivage, y déconvrirent un corps d'Indiens armés, qui ne leur permit pas d'y aborder. Il trouva la même résistance dans un autre Port, qu'il nomma Puerto-bueno; & s'offençant de cette barbarie, il fit faire une décharge de fes arbalères, qui rendir les Infulaires moins audacieux, en voïant tomber fix ou sept hommes de leut Troupe. Le 18, il suivit la Côte à l'Ouest. Mais, aïant à combattre le vent, il prit le parti de retournet à Cuba, dans la

réfolution d'approfondir si c'étoit une Isle ou la Tetre-ferme. Cap de la Cruz. Il arriva fous le Cap de Cuba, qu'il nomma de la Cruz, apparemment parce

de table, d'autres remplies d'arbres, mais plus hautes & plus vertes à proporrion qu'elles étoient moins éloignées de Cuba , & la plupait à deux , trois , ou quatre lieues de distance entr'elles. Leur nombre paroissant croître, le

rouges & de la forme des Grues, qui ne se trouvent que dans ces Isles, où ils vivent d'eau falce, ou plutôt de ce qu'ils y trouvent de propre à les

périence, ou le témoignage des Indiens, y fit reconnoître une autre prepriéré, qui n'est pas moins singuliere. Avec une corde déliée, d'environ cent brasses de long, qu'on seur artache à la queue, & dont on retient le bout, ils nagent entre deux eaux, vers les Tortues qui ne font pas audelà de cette distance; & lorsqu'ils en trouvent une, ils s'attachent si fort à la parrie inférieure de fon écaille, qu'en retirant la corde, on attire quelquefois une Tortue qui pese plus de cent livres (97).

parce que ses Vaisseaux y essurement une horrible tempêre, dont ils ne se crurent délivrés que par l'invocation de la Croix. Enfuite, continuant de ranger la Côte, ils rencontrerent quantité de perites Isles, les unes couvertes II. Voiage,

troisième jour, l'Amiral perdit l'espérance de les compter, & leur donna Illes commètes le nom général de Jardin de la Reine. Elles font fépatées par des Canaux, le Jardin de la où les Navires peuvent passer. On y vit diverses sortes d'oiseaux, les uns Reine.

nourrir. On y prir des Reves, espece de poissons, de la grosseur des Hamanger rôtis, il faut les mettre en pieces avant que de les vuider. L'ex- l'urs propriétée,

L'Amiral, apprenant des Pêcheurs Indiens qu'il trouveroit plus loin beaucoup d'autres Isles, continua sa route à l'Ouest, sans être arrêté par le danger continuel d'échouer fur les fables, ou de se briser contre les Côtes. Une lile, plus grande que les autres, reçut le nom de Sainte-Marthe. On y trouva quantité de Poissons, des Chiens muets, de grandes troupes de Grues rouges, des Perroquets & d'autres Oifeaux; mais la crainte fit fuir les Habitans du feul Village qu'ou y découvrit. L'eau commençoir à manquer fur les trois Bords Castillans. On avoit des ressources présentes dans l'Isle de Cuba, si l'Amiral n'est fouhsité de faire auparavant quelque liaison avec les Infulaires. Enfin, presse austi par ses gens, il abandonna les petires Isles, pour retourner au Cap de la Cruz. Un Matelot, qui descendit seul au rivage, rencontra rrente hommes armés de lances, & d'une forte de fervations. massues plattes, que les Indiens nommoient Macanas. Il en distingua un, qui portoit une longue robbe de coton : mais cette Troupe arant disparu, sans laisser aucune esperance de pouvoir suivre ses traces, on continua d'avancer l'espace de dix lienes, jusqu'à la vue de quelques maisons, d'où l'on vir sorrir plusieurs aurres Insulaires, qui eurent la hardiesse de s'approcher des trois Vaisseaux. Ce sut d'eux que l'Amiral apprit par ses Interprétes que Cuba étoit une Isle, & que le Roi qui la gouvernoit, depuis la Côte occidentale, ne se faisoit obeir de ses Sujets que par des fignes. Pendant qu'il recevoir ces explications, il s'apperçut que les courans l'avoient jetté fur un banc de fable, d'où il n'eut pas peu de peine à se dégager, pour aller jetter l'ancre dans un Canal fort profond. Il y vit les flots tout couverts de Tortues; & dans le même-tems, plusieurs nuées d'oiseaux, qui ve-

noient de la Mer vers l'Isle de Cuba, lui dérobberent la vûe du Soleil. Le

(97) Herrera, chap, 13, Tome XII.

lendemain, on vit arriver, autour des Vaisseaux, un si grand nombre de CHRISTOPHE COLC MB. II. Votage. 1494

Papillons, que l'air en étoit obscurci; & cette espece d'orage ne se dissipa que vers le foir. On prit le parri de faire de l'eau & du bois, dans une Isle qui ne paroifloir pas avoir moins de trente lieues de tour. Elle fut nommée Supportation de l'Evangeliste, & l'on croit que c'est l'Isle des Pins d'aujourd'hui. L'Amiral la route de l'Ala crut éloignée d'environ sept cens lieues de la Dominique. Cette derniere déconverte étant de rrois cens trente-trois heues, il jugea par la mesure astronomique de son Voiage, que depuis Cadix il avoir parcouru l'espace de foixante-quinze dégrés en longitude, qui faifoient pour le tems, une

différence de cinq heures (53).

Le 13 de Juin , il fit gouverner vers le Sud; mais , étant forti par un Canal qu'il avoir jugé le plus sûr, il eur le chagrin de le rrouver fermé. Les murmures de ses gens, & sa propre inquiétude, ne rallentirent point fon courage & fon incustrie, Il retourna fur ses rraces jusqu'à l'Evangeliste, d'où il prit sa route au Nord-Est, pour reconnoître quelques Isles qui se Mertachette de préfentoient à la distance de cinq lieues, On s'y trouva dans une Mer tache-

yerd & blanc,

musi.

tée de verd & de blanc, dont le fond n'étoit que d'environ deux braffes. A fept lieues de-là, elle parut fort blanche & comme figée. Sept autres lieues plus loin, on fut beaucoup plus furpris de la trouver aussi noire que de l'encre; les plus habiles Matelots admiroient certe différence de coulenrs, dans un espace si coutt. On se rapprocha de Cuba, d'où l'on prit la route de l'Est, avec des vents fort variables, & par des Canaux remplis de sable. L'Amiral y échoua fort dangereusement, & ne sut redevable de la conservation de fon Vaisseau qu'à sa propre habileté. Il continua d'avancer, sans dessein & fans ordre, en suivant les Bancs & les Canaux dans une Mer fort blanche, exposé chaque jour à la violence des marées & des conrans. Enfin , les trois Vaisscaux se retrouverent près de Cuba , sur la même Côre d'où ils avoient pris leur route à l'Est. On y sentit les plus douces odeurs, qui venoient des feux d'une Isle où les Habitans ne brûloient que des her-

1 'Amiral échoue avec danger,

n 'recok un Cacique de l'Ille de Cuba.

bes aromatiques & des arbres odoriferans. Le 7 de Juin , pendant que l'Amiral faisoit célébrer les Saints Mysteres, fur le rivage, on y vit arriver un vieux Cacique, qui parut furpris du refpectueux filence que les Castillans gardoient au pied de l'Autel. Il contempla long-tems toutes les cérémonies ecclefiastiques; & reconnoissant la supériorité de l'Amiral, à la Paix que le Prêtre lui fit bailer, il s'approcha de sa personne, pour lui présenter modestement quelques fruits de l'Isle. Enfuite s'étant affis à terre, les genoux pliés jusqu'au menton, il lui rint ce discours, d'un ton dont Colomb fut si frappé, qu'il se le sit expliquer auffi-tôt par fes Interprétes. » Tu es venu dans ces Terres, que tu n'avois » jamais vues , avec des forces qui répandent l'effroi parmi nous. Apprens

Diftenry de Carique, & fes idees for une » néanmoins que nous reconnoissons, dans l'aurre vie, deux lieux où doiauter Tie.

- » vent aller les ames ; l'un redoutable & rempli de ténébres , qui est le » partage des méchans; l'autre , bon & délectable , où repofent ceux qui » aiment la paix & le bonheur des hommes. Si tu crois mourir, si tu crois
- » que le bien ou le mal que tu auras fait te fera rendu, j'espere que tu ne » feras point de mal à ceux qui ne t'en feront point. Tout ce que tu as fair --

(+8) Le même , chap. 14.

## DES VOÏAGES. Liv. V.

» jufqu'à présent est sans reproche, parce qu'il me semble que tes def-" feins ne tendent qu'à rendre graces à Dieu (99).

Dans l'étonnement d'enrendre fortir ce discours de la bouche d'un Indien , l'Amiral lui répondit ; » Qu'il se réjouissoit beaucoup de voir l'im-» mortalité de l'ame au nombre de ses connoissances; qu'il lui apprenoit, » & à tous les Habitans de fa Terre, que les Rois de Castille, leurs Sei- ramial.

meurs, l'avoient envoir pour favoir s'il y avoir, dans leurs Pais, des » hommes qui filent du mal aux autres, comme on le disoit des Caraï-» bes; qu'il avoit ordre de les corriger de cer usage inhumain , & de faire # regner la paix entre tous les Habitans des Isles. Le Cacique, à qui l'on expliqua aufli cette réponfe, versa quelques larmes après l'avoir entendue. Il fit dire à l'Amiral que s'il n'eût été retenu par son affection pour sesfemmes & ses enfans, il autoit fait volontiers le Voïage de Castille avec lui. On lui fit quelques préfens. Il les reçut avec admiration ; & metrant les genoux à terre , il demanda plusieurs fois si c'étoit du Ciel que ces

Hommes étoienr descendus (1) ?

En quitrant ce lieu, les Castillans essurerent une si furieuse tempête, qu'ils ne crurent devoir leur falut qu'au secours du Ciel. D'ailleurs, les vivres étoient presqu'épuisés sur les trois Vaisseaux, & l'on y étoit réduit à vivre de Poisson, qui ne manquoit pas, à la vétité, dans les Canaux & fur le bord des Isles. Le 18, on revit encore le Cap de la Cruz, où les récits du vieux Cacique avoient rendu les Habitans si traitables, qu'ils apporroient volontairement à Bord des fruits & d'autres provisions. L'Amiral Colont donne prit, avec confiance, trois jours de repos parmi eux; & le 22, il se rappro- le nom de St Jacha de la Jamaique, à laquelle il donna le nom de St Jago, qu'elle n'a que. pas confervé. Ses observations sur la Côte, en descendant vers l'Ouest, lui firent découvrir quantité de beaux Ports & reconnoître les excellentes qualités de la terre. Il vit dans une très belle Baie, un grand nombre d'Habitans, fans recevoir des Infulaires aucune invitation à descendre; ce qui ne l'empêcha point de prendre une exacte mesure de l'Isle, qu'il trouva longue

d'environ cinquante lieues, & large de vingt. Le tems n'avoit pas cesse d'être orageux; mais d'autres vents l'aïant fait changer tout d'un coup, il résolut de prendre la route de l'Est, vers l'Es- l'Espagnole. pagnole, pour s'avancer jusqu'à l'extrêmité de cette Isle. Un Cap, qu'il y découvrit pour la premiere fois, & d'où l'on voit l'Isle entiere, reçut le nom d'El Cabo de Farol. Le Mercredi, 20 d'Août, il apperçut le Cap oc- Cap de Perol & cidental de la même Isle , qu'il nomma San Miguel , & qui s'appelle de St Mi aujourd'hui Tiburon, éloigné d'environ trente lieues, de la Pointe orienrale de la Jamaique. Vers la fin du mois, il alla mouiller près d'une perite Isle fort haute, à laquelle il donna le nom d'Alto velo, à douze lieues d'une autre qui fut nommée la Beata. Un coup de vent l'aïant féparé de ses deux autres Vaisseaux, il sit monter au sommet d'Alto velo, pour les découvrir. Ses Matelots tuerent, dans cette Isle déserte, plusieurs Loups marins, qui dormoient sur le sable, & prirent à la main quantité d'Oifeaux, que la vue des hommes ne paroissoit point effraier. Les deux Na- que autre parvires arriverent six jours après. Ils n'avoient pas été jettés plus loin que la tie de l'hiya-(1) Ibidem.

(99) Le même, chap. 14.

Gij

CHRISTOPHE Соломв. II. Voiage,

Réponfe Ja

CHRISTOPHE COLOMB. II. Voiage. 1494.

Beata; d'où s'étant rapprochés de l'Espagnole, ils avoient découvert une campagne fort peuplée, qui prit ensuite le nom de Catalina, de celui d'une Dame indienne à qui elle appartenoit. L'Amiral fir remettre à la voile vers l'Est, & vit sut la même Côte une grande Habitation, où ses Barques trouverent moien de faire de l'eau. Mais les Indiens se présenterent sur le rivage, armés d'arcs & de fleches. Ces Peuples, dont la Ptovince se nominoir Higuey, passoient pout la plus belliqueuse partie des Insulaires. Ils avoient l'att d'envenimer la pointe de leuts fleches, avec une préparation de certaines herbes qui croiffoient dans leurs Montagnes. Cependant auffi-rôt qu'ilsvitent aborder les Barques, avec des fignes de paix & d'amitié, ils s'empresserent d'y apporter de l'eau & des vivres.

Dans le couts de cerre navigation, qui fur continuée vers l'Est, on vit

Pointon mea-Gracus.

un Poisson fort monstrueux. Sa grandeut étoir celle d'une petite Baleine. Il portoit fur le dos une espece de conque , qu'on auroir prise pout un bouclier. Sa têre, qui patoilloit hors de l'eau, n'étoit pas moins groile qu'un tonneau de mer; & fa queue, affez femblable à celle d'un ton , alloit toujours en groffiffant vers le corps. Deux ailes, qui lui fervoient à nager, étoient d'une grandeut extraordinaire. L'Amital prit moins de plaisir que ses gens à le confideter, parce que fon expérience lui faifant recueillir les moindres fignes , il conclut de la vue de ce Monstre & de quelques autres observations, qu'il étoit menacé d'une nouvelle tempête. Il s'efforça de se mettre à couvett, sous une Isla que les Indiens nommoient Adamanay, & qui recut de lui le nom de Saona. Elle fotme un déttoit d'une lieue de largeur, qui la fépate de l'Espagnole, & long d'environ deux lieues. Mais lorsqu'il y entroit fott heureusement, ses deux autres Navires furent enlevés à sa vûe, pat un tourbillon qui les porta bien loin en haute Mer. La tempête aïant duté huit jours, qu'il passa dans cette rettaite, il eut la fatisfaction de voir repatoîtte ses deux Bâtimens & de parrir avec eux le 24 de Septembre. Ils arriverent au Cap de l'Espagnole, qu'on a nommé depuis del

Cup San Ra. Engano, & qui recut alors le nom de San Raphael. De-là ils s'avancerent pharl, nommé encore plus droit à l'Est, jusqu'à une petite Isle, qui n'est qu'à huit lieues Be de la Mona. & dangereuse course. L'Amiral y tomba dans une léthargie si prosonde, que tous fes gens, allarmés pour sa vie, tournerent aussi-tôt la proue vers leur Colonie d'Isabelle (2).

Quoique sa santé sut foible encore, à son artivée, la joie qu'il eut d'y

L'Amiral trou-Son Frere , à lia-

ve Burhelemy, trouver Dom Barthelemy, son Frere aîné, servit promptement à la rétablir. Ils ne s'étoient pas vûs depuis environ treize ans. On doit se rappeller les premieres avantures de Barthelemy, après leur féparation. Il étoir passé en Angleterre, où son séjour, qu'Herrera fair durer sept ans, ne peut être expliqué que par des suppositions arbitraires, telles que la lenteur de la Cour à l'écouter, & l'avantage qu'il trouva lui-même à s'arrêter dans cette Isle, pour y vendre des Cartes Géographiques & des Sphères. Il n'en est pas moins étrange qu'il eûr laissé passer tant d'années sans donner de ses nouvelles

à fon Frere, & qu'il n'eût apptis qu'en France, en y passant à fon retout, l'inu-

zilité des ouvettures qu'il venoit de faire au Roi Henri VII. Ce fut à Paris , (1) Ibid. chap. 15c.

#### DES VOÏAĞES. LIV.

dans une audience qu'il obtint de Chatles VIII, qu'il fut informé, par la Bouche de ce Prince, de la découverte d'un nouveau Monde. Il fit beaucoup de diligence pout atriver en Espagne avant le second Voiage de son Frere; mais la Florte Castillane aiant deja mis à la voile, on lui remit une instruction, que l'Amiral avoit laissee pour lui. Il trouva ses deux Neveux. Diego & Fernand Colomb , Pages du Prince d'Espagne. Leurs Majestes Catholiques le recurent avec des témoignages extraordinaires de faveur, & lui donnerent presque ausli-tôt le commandement de trois Vaisse-ux , chargés de vivres, qu'elles envoyoient à l'Amiral. Il avoit mouillé dans le Port d'Isabelle au mois d'Agril, peu de jours après le départ de son Frere (3).

Les provisions qu'il avoit apportées à la Colonie ne pouvoient arriver dans des Zut et l'Amicirconftances plus pressantes; mais elles ne suffisoient pas pour tant de colonie. bouches, & la nécellité recommença bientôt à se faire sentir. Une autre fource de défordre fut la licence des Gens de guerre, que l'Amiral avoit laisses sous la conduite de Margareta. Cet Cfficier avoit reçu ordre de visiter toutes les Provinces de l'Isle, en faisant observer une exacte discipline; c'étoit trop exiger d'un corps de Troupes, qui manquoit du nécellare. Aufli les Soldats Castillans, qui trouverent les Indiens peu difpofés à leur fournir des vivres, emploierent-ils la violence pont s'en procuter. Alors tontes les Puissances de l'isle se réunirent contr'eux, à la réferve de Guacanagari, dont les Etats portoient le nom de Marien, Dom Divisions entre Diegne, Converneur d'Ifabelle, fit faire à Margareta des remontrances de la Calillana, la part du Confeil, Elles ne fervirent qu'à l'irtiter. La fierté de fa naissance lui faifant fouffrir impatiemment l'autorité des Colombs, il se tetira dans le Fort de Saint-Thomas, d'où ses gens eurent la liberté d'emploier toutes sortes de voies pour remedier à la faim qui les pressoit. Il y étoit exposé lui-même : & les Historiens lui font honneur d'une action fort noble, qui mériteroit plus d'éloges, s'il y avoit fçu joindre un peu de modération dans la conduite. Un jour , que les Indiens lui avoient apporté deux Tourterelles, il les recut, & les paia liberalement. Elles étoient vivantes entre ses mains. Il de Dom l pria ses Officiers de monter avec lui dans la partie la plus élevée du Forts & donnant la liberté aux deux Cifeaux, il dit à ceux qui l'avoient fuivi. qu'il ne pouvoit se résoudre à faire un bon repas, tandis qu'il les voioit

CHRISTOPHE II. Voiage.

(3) Ibidem , chap. 14. (4) Les Hiltotiens ne s'accordent pas dans l'ordre de tous ces Evenemens. Oviedo , fur tout , n'en garde aucun , & femble ne consulter que sa mémoire; mais il fait une peinture fort étrange des extrémités où les Castillans furent reduits. » Ils mangerent , » dit-if , tous les Chiens Gelques de l'Ifle, so qui étoient muets & n'aboioient point, » Ils mangerent auffi toutes les Flutious, so tous les Quemis, & autres animaux, tant » Molmys que Coris, qui font comme une se foite de petits Lapins, qu'ils prenoient

mourir de faim (4).

» d'Espagne. Enfin , ils mangerent leurs propres Chiens , & lorfqu'ils eurent des euolé » l'Isle de ces cinq especes de Beres a qua-» tre pieds , ils furent contraints de manger » des Serpens, ne pardonnant , ni aux Ié-» zards, ni aux Couleuvres, qui étoient en ' » grand nombre, tachetées de couleurs di-» yerfes, mais fans être vénimeufes. Le » même Hiltorien s'érend beauceup fur un m autre mal qu'ils avoient à combattre, &c » qui étoit celui qu'en a nommé mal-2-» propos le mal de Naples & le mal Franse soite de petits Lapins, qu'ils prenoient se cois. Il rend compte aussi naturellement se avec les Chiens qu'ils avoient amenés se de son origine, que de la maniere dont il

CHEISTOPHE Colous

II. Voiage. 1494. te fort errouiner en Elpagne avec d'autres Meconcont.

Ce n'étoit pas le feul mal qui le tourmentoit. Depuis quelque tems-il fouttroit de vives douleurs, qui troubloient jufqu'a fon fommeil. On a cru qu'elles venoient d'un commerce trop libre avec les femmes de l'Ifle. Mais les attribuant au climat, ou à la manvaise qualité des nourritures,

ses inhemités il prit enfin la réfolution de retourner en Espagne. Ce dessein le condustit à l'abelle, où son mécontentement, & le mepris qu'il avoit pour la nouvelle Noblesse du Gouverneut, lui firent évitet de le voir. Il ne garda pas plus de ménagement dans ses discours; & cette conduite lui fit un grand nombre de Partifans, entre lesquels Boyl affecta de se distinguer. Cet imprudent Millionnaire publia qu'il alloit detromper les Rois Catholiques des fausses idees qu'on leur faisoit concevoit de l'Amiral & de ses entreprises; & joignant l'effet aux menaces, il parrit, avec Margareta, fut les mêmes Navires qui avoient apporté Dom Barthelemy. En arrivant à la Cour d'Ef-

c: qu'ils y renaux Co-Lonist.

pagne, leur haine se déchaîna contre les Colombs. Ils publicrent qu'à la vérité l'Iste Espagnole avoit un peu d'or , mais qu'on en verroit bien-tôt la fin , & qu'un avantage si léger ne valoit pas tant de dépenses , ni le sacrifice d'un si grand nombre d'honnêtes gens; & que s'il étoit question néanmoins de fourenir la Colonie, on lui devoir donner des Chefs plus capables de la gouverner. Telle fut la fin de l'apostolat du Pere Boyl , le premier, dit un Auteur de son Ordre, qui ait annoncé l'Evangile dans le nouveau Monde, & qu'il se plaint qu'on n'ait pas mis dans les Fètes de l'Eglise, avant Saint François Xavier (5).

L'Amiral, qui le trouva parti à fon retour (6), s'affligea d'un mal anquel il ne pouvoit plus remédier. Il reçut une visite de Guacanagari, qui lui témoigna fon chagrin, de n'avoir pû fauver plusieurs Castillans de la fureur de leurs Ennemis, & qui lui offrit son secours pour les vanger. Ces offres furent acceptées. L'Amiral réfolut de porter la guerre aux Caciques : mais avant son depart, il revêtit son Frere d'un titre qu'il crut capable de le Barth-lemy Co- saire respecter. Ce fut celui d'Adelantade, ou Lieurenant Genéral dans toutes les Indes. La Cour d'Espagne trouva d'abord assez mauvais qu'un Emploi de cette importance eût été donné fans fa participation ; mais elle ne faissa point de le confirmer. Au fond , Dom Barthelemy en étoit digne.

Inmb eft jevetu de titre d'Adelantado.

Son caractere.

Il entendoit parfaitement la Navigation. Il avoit de la prudence & du courage. Tous les Historiens conviennent qu'il auroit pû rendre de grands services à l'Espagne, si son humeur un peu violenre n'eût excité des jalousies & des haines, qui firent manquer plufieurs fois ses plus sages & ses plus glorieuses mesures. Cependant quelques jours de réflexion firent juger à l'Amiral , que le

» est passé en Europe. Liv. 2, chap, 14. & Reine, qui vouloient être instruits de la

L'Amiral ener prend la guerperit nombre de Troupes, avec lequel il se proposoit de tenir la Campagne, te contre les Cate contre ter ca-

> 20 14. Voiez ei-dellous la description de » l'Espagnole.

p. 167. (6) On lit dans Oviedo, que Margareta & Boyl furent rappelle's par le Roi & la

conduite des Colombs, contre lesquels ils avoient déja reçu des plaintes. Herrera dit (5) Hiltoire de Saint-Domingue, Liv. a. que ce fut la crainte du châtiment qui fit partir Margareta, & qu'il fut accompagné de Boyl & de quelques-uns de leurs Partifans.

& la rufe , avant que de faire éclater fes desseins. Caonabo lui paroissant le Christopia plus redoutable des Caciques, il tourna tous ses soins à le faite enlever au milieu de ses Etats. Il favoit que ce Prince , qui prenoit le sitre de Roi de Maguana, faifoit beaucoup plus de cas du cuivre & du laiton, que de l'or , & qu'il avoit fouvent marqué une vive passion d'obtenir la Cloche de l'Eglife d'Ifabelle, parce qu'il s'éroit imagnié qu'elle parloit. Il fe fervit de cette connoillance, pour le faire donner dans un piège, dont Gjeda, qui commandoit toujours dans le Fort de Cibao, prit fur lui l'exécution. On fit courir le bruit que les Castillans souhaitoient une Paix constante; & que pat des fenrimens particuliers d'estime pour Caonabo , ils pensoient à lui faire des préfens confidérables. Ojeda partit du Fott, avec neuf Cavaliers bien Attifice d'Ojeda des prefens confideracies. Ofesta partir du 10tt, annotés, fons prétexte de porter les préfens de l'Amiral. Une fuite fi pou prur le la in de Casolado. nombrante ne pouvant inspirer aucune défiance, il fut reçu fort civilement à Magnana, qui éroit la rélidence ordinaire du Cacique. Aptès quelques explications, il lit voir à Caonabo les préfens qu'il avoit à lui offrir. C'étoient des Fers, tels qu'on les met aux pieds & aux mains des Forçars, mais de laiton si poli , qu'ils paroissoient d'atgent. Il lui dit que ces instrumens étoient des marques d'honneur, dont l'usage étoit réservé aux Rois de Castille, & que dans le dessein où l'Amiral étoit de le traiter avec la plus haute diffinction, il ne faifoit pas difficulté de lui envoier ce qui n'avoit appartenu jusqu'alors qu'à ses Maîtres : qu'il lui conseilloit de se retiter à l'écart , pour fe parer de ce précieux ornement, & que se présentant ensuite aux yeux de fes Sujets, il paroitroit avec autant de majesté que les Rois de Castille. Caonabo donna dans le piège; & ne se défiant pas que nens ou dix hommes eussent la hardiesse de l'insulter au milieu de sa Cour, il sit signe à ses gens de fe retirer. Ceux d'Oicda lui mirent les Fers, fe faisirent brusquement de lui , après l'avoir intimidé par la vue de leuts armes , & le placerent en l'emmine pui croupe derriere leur Chef, qui se l'étant fait liet autour du corps, reprit augalop le chemin d'Isabelle, avec sa proie. La joie de l'Amiral sut extrême, en se voïant maître du Destructeur de son premier Etablissement, & du seul Ennemi dont il redoutât l'audace. Il le tint enchaîné dans sa Maison, sans pouvoir adoucir néanmoins ce caractere farouche. Loin d'en tirer quelque marque de respect & de soumission, il remarqua qu'il affectoit de ne le pas faluer. lorfqu'il le voioit paroître ; tandis qu'il en ufoit plus civilement à l'égard d'Ojeda. Il voulut favoir de lui-même la raifon de cette différence : c'est, lui répondit Caonabo, que tu n'as pas osé me venir prendte dans ma Maison, & que ton Officier a plus de cœur que toi. Un homme si résolu chaises, parut dangereux jusques dans ses chaînes. On prit ensuite le parti de l'envoïer en Espagne, & de l'embarquer malgré lui fur un Navite, qui étoitsprêt à faire voile ; mais une tempête , qui ensevelit dans les flots ce Bâtinient & plusieurs comment il autres, fit périr le malheureux Cacique, avec tous ceux qui l'accompagnotent (7). iute.

II. Votage.

(7) Herrera, Livre a. Chapitre 16. de se voir conduit en Espagne, Liv. a. Ovido & Pierre Mattyr ne s'accordent vihap. 1. Lautre die que Caonabo folisieri de posite isi avec herrera, a in deme en par Opda d'entrer en sicolation a, alla le nie'ar. Et permiter asconte simplement que te couver avec une fuite nombreuse, pour le Colique, asant de fai personnier avec une cherte l'occassion de neur l'Amiria j que de fes Freres, mourut en Mer du chagrin dans la nécessité de le prévenir, on trouva

#### HISTOIRE GENERALE

1494.

la Cour.

COLOMB. II. Vorage. Atrivée d'une a Elpagne,

On vit bientor arriver au Port d'Ifabelle Antoine de Totrez , qui étoit renvoié avec quatre grands Vaisseaux, bien fouruis de vivres & de munirions , & qui remit à l'Amiral des Lettres du 16 d'Aoûr , par lesquelles le Roi & la Reine lui remoignoient une extrême fatisfaction de ses services. Ils lui demandoient le récit de ses Observations , les nous & les distances des Islas, & toutes les especes d'Oiseaux, qui n'étoient pas connus en Es-

pagne ; & pour établir un Commetce régulier entre le nouveau Monde & l'aucien, ils regloient que des deux côtés on feroit partir tous les mois une Caravelle, qui n'auroit pas d'obstacle à redouter dans sa course, parce que tous Informations & les différends étoient reminés avec le Portugal. On avoit fixé , par de nouvelles mefures, la ligne de démarcation. Leurs Majestés Catholiques envoyoient à l'Amital reçost de miral une copie du Traité, en le pressant de veiller à l'exécution, lui ou Dom Barthelemy son Frere, pour le tems dont on étoit convenu entre les deux Couronnes. A l'égard d'Isabelle, du Forr de Saint-Thomas, & de tous les nouveaux Etablissemens, comme de l'emploi des Troupes Castillanes, le Roi & la Reine approuvoient, faus exception, ce qu'il avoit jugé conve-

nable ou nécessaire, par des raisons générales d'estime & de confiance, qui leur auroient fait prendre son conseil , s'ils eussent éré présens (8). Ces marques de la plus haute faveur le confolerent des chagrins qu'il effuioit cor-

tinuellement, & donnerent beaucoup plus de poids à son autoriré.

Soulevement toute l'Ife Espagnole.

L'année touchoit à fa fin , lorsqu'il apprit que l'enlevement de Caonabo avoit foulevé l'Isle entière, & que les trois Freres de ce Prince assembloient une nombreuse Armée dans la Vega-Real. Il ne s'étonua point de leurs préparatifs. Le Roi de Marien, qu'il fir avertir du dessein où il étoit de se mettre à la têre de fes Troupes, vint le joindre avec un corps de fes plus braves Sujers. Les Castillans, capables de service, ne montoient pas à plus de deux cens homnes d'Infanterie & vingr Cavaliers; mais l'Amiral y joignir vingr Chiens d'attache, dans l'opinion que leurs morfures & leurs aboremens contribueroient aurant que le fabre & la moufquererie, à répandre l'épouvante dans une multitude d'Indiens nuds & fans ordre. Il partir d'Isabelle , le 24 de Mars , avec l'Adelantade & Guacanagati. A peine fut-il entré dans la Vega-Real, qu'il découvrit l'Armée ennemie, forte de cent mille hommes (9), & commandée par Man cate, un des Freres

1495. L'Amiral va comb street Keotlics.

de Caonabo. L'Adelantade entreprir fur le champ de l'attaquer. Il y trouva peu de réfutance. Ces malheureux Infulaires , dont la plupart n'avoient que leurs bras pour défense, ou qui n'étoient pas accoutumés du moins à des combats fort fanglans, furent étrangement surpris de voir tomber parmi eux des files entieres, par le prompt effet des armes à feu, de voir trois ou quatre hommes enfilés à la fois avec les longues épées des Espagnols , d'être foulés aux pieds des Chevaux, & faisis par de gros Mâtins, qui leur fautant à la gorge, avec d'horribles hurlemens, les étrangloient d'abord, ou les renverfoient, & mettoient facilement en pieces des corps nuds, dont au-

3. 6 4. Il femble que ces premiers Hifto-riens n'étoient point encore informés du fond (8) Herrera, chap. 17. de l'arrifice , dont on peut proire en effet que

le moien de se faisse de sa personne, & les Castillans ne se firent pas d'abord honqu'il mourur de chagrin sur mer. Decad liv. neur. L'occasion & les circonstances du départ

(9) Oviedo dit quinze mille.Liv. 3. ch. z.

cune

cune partie ne résistoit à leurs dents. Bientôt le champ de bataille demeura couverr de Morts. Les autres prirent la fuire. On les poutsuivir, & les CHRISTOPHE Prisonniers furent en grand nombre. L'Amiral emploïa neuf ou dix mois à II. Voiage. faire des courses, qui acheverent de répandre la rerreur dans toutes les parties de l'Isle. Il renconrra plusicurs fois les trois Caciques, avec le reste de 11 soumet tes leurs forces; & chaque rencontre fut une nouvelle victoire. Enfin ces trois principaux Caci-Princes, & Guarinoex, qui étoient les Puissances de l'Isle, pritent le parri de la foumission (10).

Après les avoir affujertis, l'Amiral leur imposa un Tribut, qui consistoir, Tribus & Loie pour les voifins des Mines , à paier par tête , de trois en rrois mois , une qu'il leur inpetite mesure d'or; & pour rous les autres, à fournir vingt-cinq livres de coton. Guarinoex, Roi de la Vega-Real, offrir de faire labourer la rerre & femet , par ses Sujers , le Blé que les Castillans voudroienr lui confier, à l'exemple de Guacanagari, qui leur avoit déja rendu cet important service. Sa proposizion sut rejertée, sans qu'on puisse comprendre les raisons de ce refus , dans un tems où la difficulté de faire venir des vivres d'Espagne avoit réduir plusieurs fois la Colonie aux dernieres extrêmités. Mais, comme ce Prince ne cherchoir qu'à se dispenser de fournir de l'or, fous prérexre que ses Peuples ignoroient le moien d'en recueillir , un Historien juge, avec assez de vraisemblance, que l'Amiral, faisant peu de fond sur la faveur des Espagnols, & se voiant exposé à de grandes révolutions par sa qualité d'Etranger, rapportoit routes ses vues à s'enrichir, & préséroir l'or à tour autre foin (11). Il obligea Manicatex, principal auteur de la révolre, de lui en fournir, chaque mois, une mesure qui montoit à cenr cinquante écus (12). En même-rems il fir fabriquer des Médailles de cuivre ou de lairon, qu'on donnoit à ceux qui apporroient le rribur, & qu'ils étoienr obligés de porrer au cou , pour faire foi qu'ils avoient païé , avec ordre de les La Veuve de changer à chaque païement. Bohechio, puissant Cacique, dont les Erats Caonabo excite étoient les plus éloignés d'Isabelle, fur le seul qui continua de résister aux vangesses. Vainqueurs, animé par Anacaona, sa Sœur, & veuve de Caonabo, dont il

avoir embraffé la vangeance (13). Tous les aurres sentirent bientor le poids du joug : mais , dans la simpliciré D'autres Re-Tous les aurres sentirent bientor se poids du joug : mais, dans la implicire du ils conservoient encore, ils demandoient sans cesse à leurs nouveaux dans les Monta-Maîtres s'ils ne retourneroient pas bienrôt en Espagne (14). Cependant, lorf- gots. qu'ils eurent perdu l'espérance d'en être délivrés par une rerraite volontaire. ils résolurent de s'en défaire en leur coupant les vivres ; c'est-à-dire , de renoncer à la culture du Mais, & de se retirer dans les Montagnes. Ils se flattoient que les productions naturelles de la terre y suffiroient pour leur nourriture, pendant que les Etrangets péritoient de faim, ou seroient forcés de quitrer l'Îfle. Guacanagari même , qu'on cessa de ménager , & qui se vir forcé aux travaux les plus humilians pour farisfaire l'avarice de ses Alliés, ou pour fournir à leur subsistance, suivir l'exemple des sugirifs. Cette résolurion désesperée produisit une partie de l'effet qu'ils en avoient attendu. Les de aufi functie Conquérans de l'Espagnole retomberent bientôr dans le même excès demisere, a con-

<sup>(10)</sup> Herrera, ubi fuprà. (11) Herrera . Liv. s. chap. 17.

<sup>(15)</sup> Oviedo , Liv. 3. chap. 2, (14) Martyr, Décad. 1. Liv. 4.

<sup>(11)</sup> Ibid. Tome XII.

CHRISTOPHE COLOMS. II. Voiage. 1495.

qui les avoit déja réduits à se nourrir de ce que la nature a de plus révoltant: Mais les Indiens n'en tirerent pas d'autre fruit pour eux-mêmes, que de se voir poursuivis par des Ennemis affamés, qui ne leur firent aucun quartier, ou qui les forcerent de fe tenir cachés dans des Cavernes , fans ofer faire un pas pour chercher leut nourriture. On affure que la faim, les maladies, & les armes des Castillans firent périr, en peu de mois, la troisième partie des Habitans de l'Isle. Guacanagari eut le même fort; & pour récompense de tant de services qu'il avoit rendus à l'Espagne, les Histotiens ont noirci fa mémoire par les plus odieuses accusations (15).

# fire det plaintes de Margarera & de Boyl , à la

Pendant ces tragiques avantures, Boyl & Margareta étoient arrivés à la Cour d'Espagne, & fasfoient retentir leurs plaintes contre l'Amiral & ses Lour d'appare deux Freres. Ils traitoient de chimeres rout ce qu'on avoit publié de la découverte des Mines d'or. Ils accufoient l'Antiral d'imprudence , d'orgueil , & de cruauré; & n'épargnant pas même ses intentions, ils lui reprochoient de comptet pour tien la vie des Castillans, qu'il avoit emploies aux plus vils travaux, & qu'il avoit enfuite abandonnés pendans quatre mois, pour aller découyrir de nouvelles Terres, ou des tréfors qui étoient demeurés apparemment dans fes coffres. On avoit reçu d'ailleurs, au premier retour de Torrez, des Lettres particulieres de quelques Mécontens, qui n'avoient pas fait une peinture avantageuse de la conduire des Colombs. Quelque prévention que le Roi & la Reine easseur en leur faveur , il étoit difficile de réfister à tant de preuves. Leurs Majestés prirent le parti d'envoiet à l'Espagnole un Commissaire, chargé de l'ordre vague d'approfondir la vérité, & d'une simple Lettre de créance pour le faire respecter. Cette voie leur parut, avec raison, la plus prudente & la plus sure; mais elles se trompetent malheureusement dans leur choix.

eft envoit à l'Efagnole, avec la

Jean d'Aguado, qui fut honoré de leut confiance pout cette Commission, étoit un esprit vain, qui s'enfla trop d'une faveur à laquelle il ne s'étoit point attendu (16). Il arriva au Port d'Isabelle vers la fin du mois d'Octobre , lorsque l'Amiral étoit occupé à terminer quelques nouveaux mouvemens dans la Province de Maguana. L'Adelantade commandoit, dans l'abfence de son Frere. Aguado le traita d'abord avec beaucoup de hauteur. Il emploïa même les menaces; & fous prétexte d'écouter les plaintes qu'on avoit à faire contre le Gouvernement, il prit une autorité qui excedoit beaucoup ses pouvoirs. Ensuite, étant parti pour chercher l'Amiral, il publia dans fa route qu'il étoit venu pour faire le procès aux Colombs, & pour en délivret la Colonie. Ses gens le représentoient aux Indiens comme un nouvel Amiral, qui devoit tuer l'autre; & ce bruit fut répandu avec tant d'affectation, que plusieurs Caciques en prirent occasion de s'assembler, pout tirer parti de ce changement. Aguado n'alla pas loin sans apprendre que l'Amiral, rappellé par un Courrier de son Frere, étoit rentré dans Isa-

(11) Outre le reproche de trahison 2 18 de laPromiété des choses; au Livre 12, Oviedo le charge d'un affrenz emportement chap. 3, & Pline, Liv. 10, chap. 61. Oviedo, pour les plus sales débauches. Il avoit, Liv. s. chap. 3. die-il, certaines femmes avec lesquelles il (16) C'étoit un des Maîtres d'Hôtel dele

prenoit le plaisir des viperes ; & pour ex- Reine. plication il cite Albert le Grand, au Livre-

belle. Il y retourna aussi-tôt; & sa suite aïant été grossie par tous les Méconrens, il y entra comme en triomphe. Sa Commillion fut proclamée au son des trompettes. L'Amiral aida sui-même à la solemniré de cette publication, & se présentant au Commissaire, il l'assura d'une soumission absolue pour les ordres de leurs Majestés. Ausli-tôt, les informations futent commencées dans les plus rigoureuses formes. Indiens & Castillans, la plû-de l'Amiral. part failirent ardemment l'occasion de perdre des Etrangets qu'ils n'ai-informet contre moient pas, & que la Cour sembloit abandonner. D'ailleurs les plaintes lai. étoient bien reçues, & la faveur du Commissaire se déclaroit ouvettement pour les plus graves. Pendant cette humiliante cérémonie, l'Amiral fe conduifit avec une modération dont on ne l'auroit pas cru capable. Il défera tous les honneurs à son adversaire. Il souffrit patiemment l'insolence de ses reproches. Il affecta même de la tristesse & de l'embarras dans son extérieur, jusqu'à négliger ses cheveux & sa barbe, & se revêtir d'un habit de deuil, qu'un Historien nomme un habit gris de Moine (17). Enfin, loin de relever les fausses démarches d'Aguado, il ne considera que l'aurorité dont il tenoit ses pouvoirs, quoiqu'ils ne fussent pas clairement expliqués (18) dans ses Lettres.

Après les informations, lorsque le Commissaire se disposoit à retourner L'Amiralprod en Espagne, un furieux ouragan brisa, dans le Pott, les Navires qui l'a- la résolution voient apporté. Il n'en restoit pas d'autres , aux Indes , que deux Caravelles, en Espagne, que l'Amiral avoit fait construire depuis peu. Il offrit noblement le choix de l'une des deux à son advetsaire; mais il déclara qu'il monteroit l'autre, pour aller plaider sa cause au Tribunal incorruptible de ses Maîtres, leut rendre compte de ses nouvelles découvertes, & leur donner les avis qu'ils lui avoient demandés sur la ligne de partage entre les Couronnes de Castille & de Portugal. Aguado n'ofa combattre une réfolution si ferme (19). L'Amiral, continuant de lui laisser de vains honneurs, n'en retint pas moins les droits essentiels de sa dignité. Il confia, pendant son absence, le Gouver- Ordre qu'il nement général à ses deux Freres. Roland, dont il connoissoit l'habileté, avant on départ, fut nommé Chef de la Justice. Plusieurs Fotteresses, qu'il avoit bâties en différens lieux, pour contenir les Caciques, reçurent des Commandans de sa main; sur-tout celle de la Conception, dans la Plaine de la Vega, qui devint ensuire une Ville considérable. L'avis qu'il reçut dans les mêmes circonstances, qu'on avoit découvert, au Sud de l'Isle, des Mines d'or fort abondantes, sui sit suspendre son départ, pour éclaireir cette importante nouvelle. Il y envoïa Garay & Diaz, avec une escorte & des Guides, qui leur firent traverser la Vega Réal, d'où passant entre des Montagnes, ils

entrerent dans une autre Plaine, qui les conduisit au bord de la Hayna,

CHRISTOPHE COLOMB. II. Voiage.

Confuite fage

Aguado fait

(17) Oviedo , Liv. 2. chap. 13.

(18) Herrera & Oviedo les rapportent: so Geneilshommes , Ecuiers , & autres Per-» fonnes qui étes dans les Indes par notre » ordre, Nous vous envoions Jean Aguado » notre Maître d'Hôtel, qui vous parlera

» de notre part 3 & Nous vous mandons » d'ajoûter foi à ce qu'il vous dira. A Ma-

se drid le 9 d'Avril 1495. Herreia, Liv. 2.

» chap. 18. Oviedo, ubi fupra.
(19) D'autres racoutent que ce fut par

l'ordre du Commissaire, qu'il fit le Votage d'Espagne ; mais on s'en tient au réeit d'Herrera, qui a d'autant plus de vraisemblance qu'Aguado n'avoit pas cette autorité, & n'autoit pas du en uler pour son propre intérét, quand il l'auroit eue.

CHRISTOPHE COLOMB. II. Votage. 1495.

d'or & de fable. La terre , qu'ils firent ouvrir en divers endroits , leut offrit une abondance de grains d'or. L'Amiral n'en fut pas plutôt informé, qu'il fit construire dans ce lieu une Forteresse qu'il nomma Saint-Christophe; & ces Mines, auxquelles il donna le même nom, fournirent long-tems 11 fair découwrit les Mines de d'immenfes richeffes. Il ne pouvoit rien arriver de plus heureux pour lui , St Chailtophe. dans sa situation. Cette nouvelle découverte sufficit pour faire tomber la principale accufarion de ses Ennemis; & quand leurs autres reproches auroient été mieux fondés, il n'ignoroit pas qu'on obtient grace aiscinent de fes Maîtres , lorfou'on leur apporte le fecret d'auementer leur puillance & leurs tréfors (20).

1496. Son dépatt pour l'Aurope.

Les deux Caravelles mirent à la voile, le 10 de Mars 1496. L'Amiral fit embarquer, dans la fienne, environ deux cens vingt Efpagnols, les plus pauvres & les plus infirmes de la Colonie, que leurs Femmes & leurs Parens avoient redemandés à la Cour, & que ses bons traitemens, dans le cours de la navigation, disposerent à prendre parti pour lui contre Aguado. Il se fit accompagner de l'Adelantade , jusqu'à Puerto de Plata , qu'il vouloit visirer avec lui, dans le dessein d'y bâtir une Ville. Enfuite, prenant congé de son Frere, qui retourna par terre à la Colonie, il sit gouverner à l'Est, vers le Cap d'Engano; & l'aiant doublé le 22, il al orda le 9 à Marigalante. Mais la difficulté d'y faire de l'eau & du bois l'obligea d'aller mouiller, le jour fuivant, à la Guadeloupe. Sa fui prife fut extrême d'y voir le rivage bordé d'un grand nombre de femmes, armées d'ares & cequi bi arti- de fleches, qui s'opposerent à l'approche de ses Batques. Deux Indiens, de ve avec des fem. Trence qu'il avoit amenés de l'Espagnole, se jetterent à la nage, pour De Murgelante, avertit certe troupe d'Amasones, qu'on ne pensoit point à leur nuire, &

qu'on ne leur deniandoit que des vivres. Elles répondirent que leurs Maris étoient de l'autre côté de l'Ille, & que c'étoit à eux qu'il falloit s'adresser : & voient que les Barques n'avançoient pas moins, elles tiretent une nuée de fleches, dont personne ne fut blesse. On les salua anili-10t d'une décharge d'arquebuses à croc, qui les mirent en fuite. Les Castillans entrerent dans l'Isle, sans être sûrs que ce ne fût pas la Terre-ferme. Ils y trouverent de très gros Perroquers, du Miel, de la Cire & quantité de ces Plantes dont les Infulaires faifoient du Pain , & qu'ils nommoient Cozabi , d'où les François ont fait Cassave. Un détachement, qui fut envoié dans les terres, amena quarante femmes, entre lesquelles étoit l'Evouse du Cacique, qu'on n'avoit pas eu peu de peine à joindre dans sa fuite : lorsqu'elle s'étoir viie preffee par celui qui la pourfuivoit, elle s'étoit tournée tour d'un coup; & l'aïant faisi de ses deux bras, elle l'avoit renverse avec tant de force, que fans le secours qu'il teçut, il confessa qu'elle l'autoit étoussé. Cependant les careffes & les préfens, que l'Amital fit à toutes ces femmes, établirent bientôt la confiance & l'amitié. Elles procurerent toutes fortes de rafraîchiffemens aux deux Caravelles, pendant neuf jours que les Castillans pafferent dans l'Isle; & lorfou'on remit à la voile, l'Epouse du Cacione offrit de s'embarquer avec fa Fille, pour fuivre l'Amital en Espagne (21).

(10) Herrera, chap. 18. Hift. de Saint-(21)-Herrera, Liv. 3. chap. t. Demingue , Liv. s. | pag. 180.

On continua de porter à l'Est, sans avancer guéres au-delà de 12 dégrés, parce que l'expérience n'avoit point encore appris qu'il est plus sûr & plus court d'aller jusqu'aux trenre-deux & plus loin, pour évirer de rudes vents 11. Venage, d'Est, qui soufflent presque route l'année dans cette Mer. Aussi la navigation fur-elle si longue, qu'elle exposa les Castillans à soussir beaucoup de la Diffeate de sa faim. On ne découvrit point la rerte, avant l'onze de Juin. L'Amiral la reconnut pour le Cap de Saint-Vincent, contre l'opinion des Pilotes, qui fe croioient à la vue des Açores. En entrant le lendemain dans le Port de Cadix , il y rrouva rrois Vaisseaux prêts à faire voile, avec des vivres & des munitions pour l'Espagnole; & n'olant les arrêter, après avoir vû les or- Espagne. dres du Roi, il eut du moins le rems de faisir cette occasion pour animer,

par ses Lettres, le courage & la constance de ses Freres. Il se tendir à Burgos, où leurs Majestés Catholiques tenoient ordinairement leur Cour; mais il n'y rrouva ni le Roi, qui étoit occupé, en Rouffillon, d'une guerre contre la France, ni la Reine, qui s'étoit transportée à Loredo, pour ordonner les préparatifs du Voiage de l'infante Jeanne, sa Fille, qui alloit époufer en Flandres l'Archiduc Fhilippe, Fils de l'Empereur Maximilien. A leur rerour, ils vinrent attendre à Burgos la Princesse Marguerite, Sœur de l'Archiduc, qui devoit épouser le Prince d'Espagne. Les circonstances étoient heureuses. Colomb parut à l'Audience avec aurant reçu de la Cour. de fermeté que de modestie. Loin de le traiter comme un Criminel , dont on attend les justifications, on ne lui parla ni des informations d'Aguado, ni des accufarions de Boyle & de Margareta. Il ne reçur que des éloges &

des remercimens, pour ses nonveaux services (22).

Dans la joie d'un accueil ; qui couvroir fes Ennemis de honte , il fit glo- Demandes qu'il rieusement le récit de ses découvertes; & proposant de les continuer, il y sait. demanda huir Vaisseaux , donr il destinoit deux à porter des vivres & des munirions à la Colonie d'Isabelle, & les six autres à demeurer sous ses otdres. Cette demande lui fut accordée. Enfuite, aiant répréfenté qu'il étoir question de former un Etablissement solide, qui pût servir de modele à l'avenir pour d'autres Colonies, il obtint que leurs Majestes feroient passer dans l'Espagnole un corps de recrué de 300 hommes, composé de 40 Cavaliers, cent Fantaffins, 60 Matelots, 20 Ouvriers en or, 50 Laboureurs, & 20 Artifans de différentes profeilions, auxquels on joindroit 30 femmes, que le fond de leur folde feroir, par mois , de foixante Maravedis , & d'un Flanega de blé, qui revient à fix boilleaux de France, & que par jour on leur donneroir 14 Maravedis pour vivre; qu'on enverroir des Religieux pour le Service divin & pour l'instruction des Indiens; des Médecins, des Chirurgiens & des Apoticaires , pour connoîrre la nature des maladies qui avoient emporté tant de monde, & pour en chercher le remede, enfin,

put contribuer à mettre leurs Majestés dans cette disposition. » Il leur fit un riche présent liv. 3. chap. 1. Marryr affure qu'il vit & » d'or à fondre, tel qu'il s'étoit trouvé dans qu'il toucha de les mains un lingot de vingt o les Mines, composé de grains aussi gros onces, & un morceau d'ambre qu'il avoit » que des poids , des féves & même des noix. peine à foutenir. Décad , 1. liv. 4. or il-leur donna quantité de Perroquers , &:

(22) La vue des richeffes qu'il rapportoit » de masques , dont les yeux & le nez étoient » d'or, & d'autres sarerés des Indes. Hersera.

CHRISTORIUS 1496.

CHRISTOPHE COLOMS. H. Vorage, 1496.

Jusqu'à des Musiciens & des Joueurs d'instrumens, pour bannir la tristesse qui fait ordinairement la guerre aux nouvelles Colonies. Outre les 300 personnes qui devoient être entretenues aux dépens de leurs Majestés , l'Amiral eut la permission d'en mener cinq cens à ses propres frais. Il fut per-Order & Re- mis auffi, à tous ceux qui voudroient paffer aux Indes fans aucune folde, de s'embarquer fur sa Flotte, avec cet avantage séduisant, qu'ils auroient Ataptiès pour la nouvelle Colo le tiers de tout l'or qu'ils pourroient découvrir , dans d'autres Mines que celles dont on avoit deja pris possession, & qu'ils ne païeroient à leurs Ma-

jestés que le dixième de tous les autres profits du commerce.

· Toutes ces melures étoient fages; mais comme on ne pouvoit se promettre de trouver beaucoup de Volontaires, qui fussent disposés à se transporter aux Indes pour y patfer toute leur vie, fur tout depuis le retour de ceux qui n'en avoient rapporté qu'une couleur livide & diverses fortes de maladies, l'Amiral propola de changer la peine des crimes, à l'exception des plus noirs (23), dans un exil perpétuel aux nouvelles Colonies. Sur cette ouverture, qui fut approuvée, on statua que les Criminels qui avoient mérité la mort serviroient deux ans sans gages, & les autres une année feulement; après quoi, ils feroient à couvert de toutes les poursuites de la Justice, sans autre condition que de ne jamais retourner en Europe. D'un autre côté, l'ordre fut donné à tous les Tribunaux d'Espagne, de condamner désormais au travail des Mines, ceux qui avoient mérité quelque punirion équivalente. Ces deux Réglemens, qui reçurent le Sceau de l'autorité fouveraine le 12 de Juin, à Medina del Campo, répondirent mal aux espérances de l'Amiral. Ils curent des suites facheuses, qui ne devoient point échapper à fa pénétration, & qui ont fait juger à quelques Historiens qu'il s'étoit laisse tromper par de mauvais conseils. Les nouveaux Etats, remarque un des plus judicieux, doivent être établis sur de meilleurs fondemens (24). Colomb obtint auffi le pouvoir de distribuer des terres à eeux qui seroient en état de les eulriver & d'y bâtir; avec réserve des droits du Souverain, fur l'or l'argent & les autres métaux. Enfin, la Reine, qui s'attribuoit justement l'honneur des premieres entreprises qui avoient conduit son Amiral à la découverte du nouveau Monde, fir publier une défense de passer dans les Indes, pour tous ceux qui n'étoient pas nés Sujets de sa Couronne de Castille (25). Cependant il paroît qu'elle joignit au motif de la gloire celui de faire fatisfaction à l'Amiral, fur sa conduite & les discours de Boyl & de Margareta, dont le premier étoit Catalan, & l'autre Sujet de la Couronne d'Arragon. Les Historiens, qui lui attribuent ce dessein, ajoûtent que l'Amiral fut soupçonné de l'avoir obtenue, comme une récompense de ses services : mais il ne porta pas plus loin la vengeance.

Les Vaisseaux qu'il avoit rencomrrés à Cadiz aïant achevé leur I. Amiral recoit des informations Vollage au commencement de Juillet, l'Adelantade, encouragé par la noude Dom Barthevelle qu'il avoit reçue de l'arrivée de son Frere en Espagne, se hâta de les lemy.

> (13) Les crimes exceptés furent eeux Roiaume. Herrera, Liv. a. ch. a. (14) Ibidem. d'héréfie, de leze-Majesté, de trabison, de guer-à-pens commis par le feu ou le fer, (25) Ibidem., Il patoît que Ferdinand ne de fausse monnoie , de Sodomie , ou d'a- fut pas consulté. La Reine , dit l'Historien , voir enlevé de l'or & de l'argent hors du le voulut ainfi.

Сотомв.

renvoier avec de nouveaux tréfors , & trois cens Infulaires , accufés CHRISTOFIE d'avoit repris les armes, pour lesquels leurs Majestés avoient jugé que la meilleure punition étoit de les condamner à l'efclavage. Dans le compte II. Voisge, qu'il rendoit de ses opérations à l'Amiral, il lui faisot sentir que le choix du terrain n'avoit pas été heureux pour sa Ville d'Isabelle, & que s'il vou-

loit formet une Colonie durable, il falloit fonget à d'autres Etablissemens. La Cour, à qui l'Amiral fit cette proposition, s'en étant remise à ses lumieres, il se rappella que dans son dernier Vorage, en rangeant la Côte du autre trabliste-Sud, il avoit remarqué de bons Ports, d'excellens Pâtutages, & des Terres qui lui avoient paru fertiles; sans compter que cette partic de l'Isle ne devoit pas être fort éloignée des Mines aufquelles il avoit donné le nom de Saint-Christophe. Il fit partir austi-tôt nne Caravelle , pour communiquer ces idées à fon Fiere, avec ordre de travailler incessamment au transport de la Colonie. Elle arriva dans les plus heureufes circonstances, lotfque par d'aurres informations Dom Barthelemy étoit à la veille d'exécuter fon deilein dans le même lieu. Oviedo fait le récit de cet événement.

Un jeune Atragonois, nommé Michel Diay, le même qui avoit re-connu les nonvelles Mines avec Garay, s'étoit battu contre un autre Efpa- le havait enhe gnol , & l'avoit dangetensement blessé. Quoiqu'il sût au Service particulier my de l'Adelantade , la crainte du châtiment l'avoit fait fuir. Il avoit pris fa de Dias. route, avec cinq ou fix de ses Amis, vers la Partie orientale de l'Isse, d'où cotoïant le rivage au Sud, il fut arrêté par l'embouchure d'un Fleuve, fur la rive duquel il trouva une Bourgade Indienne. Les Habitans, qui n'avoient point encore été maltraités par les Espagnols , ne firent pas difficulté de le recevoir. Une Femme, qui les commandoit, & dont on a déja parlé fous le nom de Catalina qu'elle ne prit néanmoins que dans la fuite, concut tant d'inclination pour lui, qu'elle réfolut de se l'attacher pat ses caresses & ses bienfaits. Après l'avoit traité pendant quelque tems avec toutes les familiarités de l'Amout (16), elle lui découvrit des Mines, qui n'étoient qu'à sept lieues de sa demeure ; & dans la crainte de perdre un Homme si cher , elle lui proposa d'engager les Espagnols à s'établir sur ses Terres. Le Païs étoit agréable & fertile. Diaz ne balança point à faisir cette occasion, pour se réconcilier avec la Colonie. Catalina lui donna pour Guides quelques Indiens, dont elle lui garantit la fidélité. Isabelle étoit éloignée d'environ cinquante lieues. Il y arriva fecrettement. Quelques Amis, qu'il trouva le moien de voir en fecret , lui apprirent que son Adversaire étoit guéri de sa blessure. Rien ne l'empêchant plus de se montrer, il se présenta devant Dom Barthelemy, qui le revit avec joie, parce qu'il avoit regreté sa perre, & qui ne fur pas moins farisfait de ses offres.

perte, ocupi ne ul a force de le déterminer à faire un Etablissement du Originé de la côté du Sud, lorsqu'étant construé dans cette résolution par les Lettres de Domingo. son Frere, il partit aussi-tôt avec Diaz & les plus robustes de ses gens. Après quelques jours de marche, il arriva au bord de la Riviere, que les

(16) Cette Princesse Indienne, raconte L'Historien de Saint-Domingue lui prêre plus mettement Oviedo , » mit son amour en lui , de délicatesse , & dit , » qu'elle lui fit en-» & le traita comme un homme à qui elle » trevoir qu'il ne tiendroit qu'à lui de l'éponao s'étoit abandonnée. Elle en eut deux Enfans. » fer,

CHAISTOPHE LOLOMB. Il Voisge. 1:96.

Indiens nommoient Ozama, & dont il fut surpris de trouver les rives fort bien peuplées. Le Port étoit fur, & capable de recevoir des Vaisseaux de plus de trois cens touneaux. Les Terres paroifloient excellentes, & tous les l'abitans fort prévenus eu faveur des Lipagnols. L'Adelantade ne balança point à tracer le Plan d'une nouvelle Ville, à l'embouchure du Port, fur la Rive orientale. Il y fit venir , en pen de tems , la plus grande partie des Habitans d'Ifabelle, où il ne lailla qu'un petit nombre d'Ouvriers. Elle prit le nom de San Domingo ; les uns difent, du nom du Pere des trois Colombs, qui s'appelloit Dominique; les autres, du jour où l'Adelantade v étoit arrivé, qui étoit la Fête de ce Saint, & tout-à la-fois un Dimanche: mais il paroit que l'Amiral avoit fonhaité qu'elle fut nommée Nouvelle Habelle; & l'on remarque, du moins, qu'il ne lui a janiais donné d'autre nom (17).

Dona Barchelemy year femant tre le Pare de Xaragua.

Doin Barthelemy ne manqua point d'y joindre une Fortereffe , dont il fit jetter les fondemens en la préfence. Enfinte , laissant ses ordres pour la continuation du travail , il forma le dessein d'un autre Voiage , à la Côte de l'Ouest, pour reconnoître le Païs de Xaragna, où regnoit Bohechio, le seul des Caciques de l'Isle qui ne s'étoit pas soumis au Tribut. Ce Prince, dont on vantoit beaucoup la prudence & les forces (18), fembloit avoir compté d'abord fur l'éloignement des Habitations Castillanes : mais allarmé par la fondation de San-Domingo, qui lui apprenoit avec quelle facilité ses Ennemis pouvoient passer d'une extrêmité de l'Isle à l'autre, il penfoit sérieusement à rassemblet des Troupes. C'étoit pour dissiper ces deffeins dans leur naissance, que l'Adelantade étoit résolu de s'approcher de ses Etats; sans compter que se croïant bien informé qu'Anacaona, Sœur du même Cacique, & Veuve de Caonacabo, étoit presqu'entièrement revenue de ses ressentimens , il se flatta d'échausser par ses présens & ses slatteries l'inclination qu'elle commençoit à prendre pour les Espagnols. Mais, volontairement ou de force, il jugeoit fort important de réduire une fi puissante Province à suivre l'exemple de toutes les autres.

Snenês de cette entreptife.

Il parrit de San-Domingo à la tête de trois cens Hommes, en ordre de bataille, au fon des Instrumens militaires (29); & publiant dans sa marche qu'il alloit rendre une visite d'amitié au Cacique Bohechio, il feignit d'ignorer qu'il étoit attendu par un corps de Troupes Indiennes , au paffage

do , Liv. 3. chap. 13. L'Historien de Saint-Domingue regarde comme l'opinion la plus vraisemblable, que la premiere Eglise de la nouvelle Ville aunt été confactée sous le nora de Saint Dominique, qui est encore le Patron du Diocese, ce nom a été donné avec le tems à toute la Ville ; comme , de la Ville même , les François l'ont étendu a toute I'tile. Liv. 1. p22. 140. Oviedo confond ici les tems , & renverse par consequent l'ordre des faits, qui paroit plus natutel dans Hertera.

(18) Toute la Côte occidentale est une

(17) Herrera , Liv. 1. chap. 5. & Ovie- fort grande Paie , à laquelle les François ont donné le nom de Cul - de . fac. Outre cette Baie, les Etats de Bohechio comprenoient non-seulement le Cap de Tiburon & le Mole Saint-Nicolas, qui en sont les deux pointes, mais encore toute cette partie de la Côse du Sud, qui s'étend jusqu'à l'ife

> (29) Il semble néanmoins, par quelques termes du récit d'Herrera, que ce Voiage fe fit par mer, autour des Cotes; mais les principales eirconstances ne conviennent qu'à un Voiage par terre.

> > d'une

CHRISTOPHE COLOMB. 1496.

d'une Riviere, qui faisoit la moitié du chemin. On ne comptoit pas moins de soixante lieues , de San-Domingo à Xaragua. En approchant de cette Riviere, qui se nommoit Nayva, loin de changer de langage à la II. Verage. vue de l'Ennemi, il députa quelques Officiers au Cacique, pour l'avertir civilement de son dessein, qui étoit de faire une liaison d'estime avec un Prince & une Princesse, dont la réputation étoir venue jusqu'à lui. Bohechio parut charmé de ce compliment, & sa joie se répandit aussi-tôt dans son Armée. La plupart de ses gens, qu'il menoit combattre malgré eux des Ennemis dont le nom & les armes les faisoient trembler, se persuaderent a volontiers qu'ils n'avoient plus rien à craindre, qu'on les vit courir aussitôt, comme de concerr, au-devant des Espagnols. Ils les rencontrerent à peu de distance de la Nayva. De part & d'autre, on se donna des Bolechio. marques éclarantes de bonne foi & d'amitié. Les Indiens se chargerent du bagage de leurs nouveaux Alliés, & leur rendirent, pendant le reste du chemin, toutes fortes de services, jusqu'à les porter sur leurs épaules au passage des Rivieres. A l'approche de Xaragua, grande Bourgade, où le Cacique tenoit sa Cour, & d'où le Roïaume tiroit son nom, on vit sortir d'abord les principaux Habitans, pour célébrer leur joie par des chants & des danses. Ensuite trente Femmes , qui étoient celles du Cacique , parurent avec des Rameaux verds à la main, couvertes de Pagnes fort blancs, depuis la ceinture jusqu'à la moitié des jambes , dansant & chantant avec décence. Elles s'approcherent du Général : & fléchiffant les genoux devant lui , elles lui présenterent leurs Palmes. Quantité d'autres Indiens , qui venoient après elles , rendirent le même hommage à tous les Espagnols. L'Armée , conduite avec cette pompe , arriva au Palais de Bohechio , où elle trouva un grand Festin, que ce Prince y avoit fait préparer, composé de Cazabi, d'Utias, & de diverses fortes de Poissons de Riviere & de Mer. Chacun eur son logement, & son Hamac garni de coton, avec des Festins & Speci ornemens affez riches. Le lendemain Bohechio, & la Princesse sa Sœur, tacles que les s'étant présentés fort eivilement à l'Adelantade , lui proposerent un Spec-indiens donne tacle dans le goût de leur Narion. Deux Troupes d'Indiens, armées d'arcs & de fleches, s'approcherent l'une de l'autre en ordre de bataille, & donnerent une image de la méthode qu'ils observoient dans les Combats. Ce divertissement ressembla d'abord aux Jeux de Cannes, dont l'usage est commun en Espagne; mais les Combattans s'échaufferent, & l'action devint si vive qu'il y en eut quatre de tués. Le nombre des blessés fut plus grand , & n'auroit fait qu'augmenter, si les prieres de Colomb & des Castillans n'eussent arrêté un exercice d'autant plus dangereux qu'il paroissoit animé par la joie, fans aucune attention pour les blessés & pour les morts.

Après ces réjouissances, l'Adelantade représenta au Cacique & à sa Sœur qu'ils étoient les feuls Princes de l'Isle, qui n'eussent pas recherché la pro- sœur de sommettection des Rois Catholiques; que l'Amiral, son Frere, étant allé rendre tent au tribut. compte à leurs Majestés de la disposition de tous les Caciques , il étoit à craindre qu'il ne revint avec l'ordre de porter la guerre dans le Roiaume de Xaragua; & que l'expérience devoit avoir appris, à tous les Insulaires, qu'il leur étoit impossible de résister aux armes Espagnoles. Bohechio, perfuadé par ce raifonnement, & follicité par fa Sœur, qui prenoit de jour Tome XII.

CHRISTOPHE Согомв. II. Votage. 1496.

en jour plus d'affection pour les Chrétiens, ne fir valoir que l'impuissance où il étoit de se soumettre au Tribut, parce qu'il n'avoit pas d'or sur ses. Tetres. On lui répondit que les Espagnols avoient trop d'équité pour exiger l'impeffible, mais qu'il pouvoit fournir une certaine quantité de coton -& de vivres. Le Traité d'alliance fut conclu à cette condition (10).

Trifte état des Cafolians d'lfabelle, .

Après avoir soumis la Province avec si peu de peine & de danger, l'Adelantade se rendit par Terre à Isabelle, où il trouva que la misete & les maladies avoient emporté presque tous le reste des Habitans. Dans le chagrin de nevoir arriver aucun Navire d'Espagne, il ptit le parri d'en faire construire, pour y envoier chetcher des vivres : & dans l'intervalle , il dispersa les Espagnols, foibles ou malades, dans les Villages Indiens les plus voifins des Forteresses, Mais les Habitans se lasserent bientôt d'entretenir des Hôtes qu'ils ne ponvoient raffafier, & dont ils ne recevoient que de mauvais traitemens pour récompense. Les Sujets de Guarinoex, qui se ressentoient le plus de cette vexation, furent les premiets qui résolurent de secouer un joug . insupportable. Leur Cacique étoit ami de la paix; mais ils le forcerent de se mettre à leur tête, par la menace de se donner un autre Maître. L'Adelantade, informé de ce foulevement à San - Domingo, dont il avoit fait sa principale résidence (31), ne laissa point le tems à ce Prince de grossit ses Troupes, ni aux autres de suivre son exemple. Il se hata de marcher contre lui ; & l'aïant rencontré à la tête de quinze mille Hommes ,

armes contr'eux.

Le Réi Gua-

zinoex prend les

il l'attaqua si brusquement pendant la nuit, qu'après avoit mis en pieces une partie de ses gens , il le fit lui-même Prisonnier. Il le relâcha néanmoins, à la priere de ses Sujets, qui le lui redemanderent avec les plus vives instances; mais ce ne fut qu'après avoir fait justice de ceux qui l'avoient excité à prendre les armes.

Dom Barthele le tribut de Bo-

Vers le même tems, il recut avis de Bohechio & d'Anaceana, que leur Tribur éroit prêt , & qu'ils éroient disposés à le livrer. Il chargea Dom Diegue son Frere, qui commandoit roujours dans Isabelle, de faire passer une Caravelle à la Côte de Xaragua ; mais il voulut s'y rendre lui-même par terre, & recevoir le premier hommage que ces Caciques rendoient à l'Espagne. L'accueil, qu'ils lui fitent, le confirma dans l'opinion qu'il avoit prise de leut bonne foi. Ils allerent au-devant de lui , avec un cortege de trente-deux Seigneurs; tandis qu'un grand nombre de leurs Sujets apportoient à leur suite quantité de Coton , cru & filé , & toutes sortes de Provisions. La Caravelle aïant abordé au Port de Xaragua, qui n'étoit éloigné du Palais de Bohechio que d'environ deux lieues, Anacoana ne fit pas difficulté de se rendre à Bord avec son Frere. Elle avoit fait prépa-

(30) Herrera, ubi fupra, chap. 5.
(31) Les Espagnols du Fort de Bonao en furent avertis par quelques Indiens qui leut furent fidéles. Un Historien tapporte que pour communiquer cette nouvelle à Colomb , ils profiterent de l'idée où ces Infulaires étoient encore que les Lettres parloient. Il falloit traverser le Pais ennemi. On mir une Lettre pour l'Adelantado dans à cette ruse. Liv. t. chap. 6. -

un bâton ereux , après avoir fair entendre à l'Indien, qui en fut chargé, que s'il manquoit de diligence, la Lettre ne manquequolt de dingene, sa tette se manuer toit pas de le dite, pat le même pouvoit qu'elle avoit d'expliquer et qu'on y avoit écrir. Elle fut portée avec une adresse & une promptitude surprenante; & les Espagnols fe erurent redevables de leur confervacion " de la reconnoissance & de l'admiration. Mais les ménagemens d'humaniré & de justice, que les Espagnols gardoient encore avec les Insulaires, cesferent par degrés, à mesure que leur puissance parut s'établir; & les dissensions, qui s'éleverent bientôt entr'eux, leur aïant fait oublier ce qu'ils devoient à leur propre Nation, ils respecterent beaucoup moins de miséra-

rer, vers le rivage, un logement fort bien meublé pour l'Adelantade, où CHRISTOPHE II. Voiage. 1496.

dénance dans la Barque Espagnole. C'étoit la premiere fois qu'on voïoit un Bâriment de l'Europe fur cette Côte. Les Castillans firent une décharge de l'Arrillerie, qui causa une fraieur extrême aux Indiens : mais Anacoana, remarquant que l'Adelantade ne faifoit qu'en tire , fut la premiere à les rassurer. Elle monta sur le Tillac, où le bruit de plusieurs Instrumens de Musique fit succeder les réjouissances à l'effroi. Elle prir plaisir, avec son coana. Frere, à viliter toutes les parties du Vaisseau; & l'Adelantade n'en eut pas moins à considerer leur étonnement, à la vûe de cette merveilleuse machine. On s'arrêre volontiers, avec tous les Historiens, à relever le mérite d'Anacoana , & furtout un caractere de politesse & de galanterie fort singulier dans une Indienne ; pour disposer le Lecteur à la plaindre , lorsqu'il la verra indignement traitée par ceux qui croïoient ne lui devoir alors que

bles Indiens, aufquels ils accordoient à peine la qualité d'Hommes. Pendant que Dom Barthelemy apportoit tous les soins au bien public, Onigine d'un Roldan Ximenès, que l'Amiral avoit tevèru, en parrant pour l'Espagne, de sessité par Rol l'Office d'Alcalde Major, c'est-à-dire, de Juge supérieur, ou de Grand Séné- dan Ximente, chal de l'Isle , Homme d'esprit , mais ambitieux & violent , forma des desseins qui faillirent de causer la ruine enriete de la Colonie. Il paroît que les hauteurs d'Aguado avoient jetté dans son esprit des idées d'indépendance & des semences de révolte. La présence de l'Adelantade servit d'abord à le contenir : mais le voiant engagé dans un Voiage de longue durée. & fe persuadant que l'Amiral, accable par les accusations de ses Ennemis, ne retourneroit jamais dans les Indes, il forma le projet de se saisir du Gouvernement. Les Artifans lui étoient dévoués, depuis qu'il les avoit commandés au second Voïage de l'Amiral. Il leur fit entendre que les Colombs aspiroient à l'autoriré souveraine ; qu'ils avoient déja commencé à les traiter en Esclaves; que la faim & la misere étoient les moiens qu'ils avoient réfolu d'emploier, pour les tenir dans la plus rigoureuse dépendance : qu'il ne falloit pas chercher d'autre raison du retardement des Vaisseaux, ni douter que les Provisions qu'on envoïoit à l'Espagnole ne fussent adroitement détournées. Par ces odieuses infinuations, il engagea les plus hardis à demander qu'une Caravelle , qui étoit fort mal équipée dans le Port , fût mise en état de faire voile en Espagne, pour représenter au Roi la malheureuse situation de la Colonie. Doin Diegue, qu'ils presserent aussi-tôt de leur abandonner la Caravelle, eut d'autant moins de peine à pénétrer leur desfein, qu'ils ne déguisoient pas même celui de poignarder l'Adelantade, ausli-tôt qu'il tomberoit entre leurs mains. Cependant, comme il ne pouvoit s'imaginer que les Séditieux fussent en grand nombre , il se flatta de

CHRISTOPHE COLONS. II. Voiage. 1497 ...

remédier au mal, en trouvant un prétexte pour éloignet Roldan, qu'ils avoient reconnu pour leur Chef. Il lui proposa de se mettre à la têre de quelques Troupes, qu'il vouloit emploiet à presser le Tribut des Caciques. L'Alcalde, voiant sous ses ordres une troupe de Soldats choisis, ne pensa qu'à tenter leur fidélité. Il congédia ceux qui refuserent de s'attacher à lui ; & loin de porter les Caciques à la foumition, il ne travailla qu'à leur infpirer de la haine pour les Colombs, & par confequent de la rélistance à leurs ordres (32).

Violences de Rolden , dans Hibilie,

A peine fut-il tentré dans Isabelle, que levant le masque, & s'autorisant du nom du Roi , il emploia la force pour se faisir des clefs du Magasus Roial. Il protesta qu'elles ne devoient pas demeurer plus long-tems entre les mains de Dom Diegue; & foutenu par fes Complices, il enleva autant d'atines & de ptovisions qu'il jugea convenable à son entreptise. Les troupeaux du Roi ne furent pas plus épargnés. Il en prit la meilleure partie; & forçant Diegue, par les menaces & ses insultes, de se retiret dans le Château, pour mettre fa vie à couverr, il prir le chemin de la Conception, avec foixante-dix Hommes. Son espérance étoit de s'emparer de ce Fort. Mais Ballester, qui y commandoit, lui ferma les pottes; & le bruir -

Il'en fort avec des Tsoupes.

Niencistions

trompeufer.

de tant de défordres ajant fait accourir l'Adelantade avec ses Troupes, les Rebelles n'oferent foutenir sa présence. Il n'en fat pas moins étonné du progrès de la revolte, furtout forsqu'il apprit que plusieurs Officiers de distinction, tels qu'Escobar, Gouverneur du Fort de la Madelaine, Moxica & Baldivielle, y étojent entrés ouvettement. Son inquiétude, pour Dom Diegue, lut fit tourner sa marche vets Isabelle. En y artivant, il reçut avis de Ballester que sa vie n'y étoit pas en surcré; & la crainte de se trouver ttop foible, en effet, pour rélifter à la multitude de ses Ennemis, l'obligea de retourner à la Conception , dans la vue d'emploier les voies de la douceur, pour appailer des Furieux qu'il désespéroit de réduire par la force. Il fit représenter, à Roldan, tout ce qu'il crut capable de le rappeller au devoir. Malaber, qui fut emploié à cette négociation, parvint à reglet une entrevue entre les deux Chefs. Elle se fit dans la Conception même, avec la précaution de se donner mutuellement des otages, & d'une fenêtre à l'autre. Mais on ne fit que s'aigrir dans les explications. On étoit certain (33) que Roldan s'étoit flatté de pouvoir se faisir du Fort & de la personne même de Colomb. Après avoir reconnu que ses forces ne suffisoient pas encore, ou qu'on avoit déconcerté ses mesures, il se retira chez le Cacique Manicaotex , dont il reçur le Tribut en or. La licence qu'il accordoit à ses Troupes les grossissoit de jour en jour , tandis que la faim faifoit déserter toutes les Garnisons : & Dom Barthelemy commençoir à craindre de se voir accablé par le nombre, lorsque l'arrivée de deux Caravelles, chargées de vivres, lui donna le tems de respirer.

1498. Dom Barthelemy reçois un fe-

C'étoient celles que l'Amital avoit fait partir , du nombre des huit qu'il avoit obtenues du Roi , & qui devoient être bientôt suivies par le reste de l'Armement. Elles mouillerent à San - Domingo , le 3 de Février cours d'Efpagne. 1498, fous le commandement du Sergent Major, Pierre Fernandez Co-

<sup>(32)</sup> Herrera, Liv. 3. chap. 7.

<sup>(34)</sup> Par le témoignage de Gonçal Gomes Collado, Herrera, ibid.

ronel. L'Adelantade connoissoit le mérite de cet Officier & son attachement pour l'Amiral. Il se hâta de le joindre; mais Roldan poussa l'audace jusqu'à s'approcher auffi de San-Domingo, dans l'espérance apparemment de disposer les Caravelles à prendre parti pour lui ; mais se voiant prévenu par la diligence de son Ennemi , & n'asant rien à se promettre des Habitans de la Ville , qui s'étoient déclarés contre sa révolte, il assit son Camp à quelques lieues des muts. L'Adelantade publia les Lettres qu'il avoit reçues du Koi Catholique, l'honneur que Sa Majetté lui faifoir de confirmer fon titre , la haute faveur où son Frere ézoit à la Cour, & son retour qui ne pouvoit tarder avec six Navires. Enfuire, desirant encore que l'Isle tut pacifice avant l'arrivée de fon Frere, il envoïa Cotonel même à Roldan, pour l'exhorter à rentrer pacific l'ille. dans la foumission, & lui promettre un oubli général de ses excès. D'aussi loin que les Rebelles l'apperçurent, ils le coucherent en joue, en le traitant de Traitre, & lui reprochant d'être arrivé huit jours trop tôt pour le fuccès de leurs desseins. Cependant Coronel vit leur Chef, & lui reptésenta vivement le tort qu'il caufoit à la Colonie; mais il ne recut de lui & de ses Complices; que des réponses infultantes, & des matques d'arrogance. On sçut, peu de jours après, qu'ils avoient pris le chemin de Xaragua, où, dans l'abondance des vivres, dont ce Pais étoit rempli, ils se promettoient de vivre avec la demiere licence. En arrivant dans cette Province, Roldan Complicer fe déclara au Cacique qu'il venoit de délivrer d'un Tribut qui lui avoir été imposé sans la participation du Roi. Il tenoit le même langage à tous les gua autres Princes, quoiqu'il ne fut pas long-tems fut leurs Terres, fans exiper beaucoup au-delà du Tribut dont il les délivioit. L'Adelantade, après plusieurs proclamations contre lui & ses Partifans , les fir enfin déclarer

Rebelles, & condamner au châtiment, fuivant les Loix d'Espagne.

CHRISTOPHE COLOMB. II. Voiage. 1408.

Rolden & fee Part de Xara-

Guarineex fe

Dans l'intervalle, on apprit, à San-Domingo, que les Sujets de Guarinoex, également vexés par les deux Partis, l'avoient profié de profiter de Montagnal, iss leur division pour secouer le joug ; mais que ce paisible Cacteque , instruit par ses disgraces, avoit pris le parti de se retirer avec un grand nombre de scs gens chez les Ciguayos, Peuple guerrier, qui habitoit les Montagnes du Nord, vers le Cap del Cabron, & qu'il y avoir été bien reçu de Mayobanex leur Souverain. La retraite de ce Prince faifoir perdre aux Castillans. le Tribut auquel il s'étoit engagé. C'étoit affez pour lut en faire un crime, & l'Adelantade se crut obligé de l'en purir. Il eur à passer des Montagnes forr escarpées, après lesquelles il descendit dans une Plaine, qui est arrosée par une grande Riviere. Bientôt il y découvrir une Armée nombreuse, qui fembloit l'attendre de pied ferme. Mais, s'étant avancé avec beaucoup L'Adelantale de résolution , il en fut quitte pour essure une grêle de fleches , qui ne l'y poursur. blessa point un Castillan; & ses Ennemis se distiperent auffr - tot dans les Montagnes. Quoiqu'il ne pensat point à les poursuivre , la perte de quelques uns de ses gens, qui furent massacrés à l'écart, lui sit prendre la résolution de donner la chasse à ces Barbares. On en rua plusieurs ; & l'on apprir des Prisonniers, que Mayobanex s'étoit fortifié dans un Village avec l'élite de ses forces. L'Adelantade ne differa point à s'avancer vers cette retraite. Cependant, comme il cherchoit, dans la fituation de les affaires, à gagner les Indiens plutôt qu'à les vaincre a il prit le parti de faire offrir

CHRISTOPHE COLOMB. II. Voiage. 1498. Noble fierte du bancr.

Mais le fier Indien répondit « que fon Allié étoit un homme d'honneur » » à qui l'on ne pouvoit reptocher d'avoir jamais fait tort à personne : au " lieu que les Espagnols ne devoient passer que pour des Brigands & des " Usurpateurs , dont il méptisoit les offres & l'amitié. Il ue rejetta pas Cacrque Mayoavec moins de constance les représentations de ses Sujets, qui commençoient à craindre les suites de la guerre. Il sit appeller Guarinoex , pour l'informer de sa résolution ; & l'embrassant tendrement, il lui promir de périr plutôt que de le livrer à ses Ennemis. Ensuite, il sit occuper routes les avenues des Montagnes qui l'environnoient, avec ordre de faire main-basse sur

eft prie par les Cattillans

tous les Castillans (14). Cette injurieuse obstination n'empêcha pas Dom Barthelemy de renvoïer au Cacique, trois de ses Sujets qu'il avoit faits prisonniers, & d'en prendte occasion de lui faire de nouvelles offres. Il s'avança même avec de meilleurs esperances; mais, pour unique réponse, Mayobanex sit donner la mort à ceux qui avoienr ofé se charger de cette commission. Alors les Castillans furieux se mirent en mouvement pour l'attaquer; mais au premier coup de feu, tous les Indiens prirent la fuite vers les Montagnes, & les deux Caciques, abandonnés presque seuls, se virent forcés de chercher leur salut dans la même retraite. L'Adelantade, quoiqu'obligé par la difette des vivres de renvoier une partie de ses Troupes, ne craignit point de s'engager dans ces lieux fauvages, avec trente Hommes qui s'offrirent à le fuivre. Il étoit réfolu de donner la chasse aux Fugitifs, de Montagnes en Montagnes: mais deux jours après , quelques Indiens étant tombés entre ses mains. la force des tourmens leur fit découvrir celle que Mayobanex avoit choisse pour azile. Aussi-tôr douze Castillans se déguiserent à la maniere du Pais, en se mertant nuds, & se frottant le corps d'une couleur rouge & noire (15), composce du fruit de certains Arbres, que les Indiens nommoient Bixa. Ils ne prirent point d'autres armes que leurs épées, qu'ils envelopperent dans des feuilles de Palmier; & se faisant conduire par leurs Prisonniers, ils pénétrerent sous cette forme jusqu'à la retraite de Mayobanex. Ils le trouverent avec sa femme & ses enfans. A la vue de leurs épées, qu'ils fitent briller tout d'un coup devant lui, ce malheureux Cacique ne fit point de résistance. Il fut conduit au Général, qui reprir aussi tôr le chemin de la Conception, avec sa proie. Les douze Castillans avoient enlevé dans la même expédition une forr belle Indienne, Niéce de Mayobanex, & Femme d'un des principaux Seigneurs du Païs. Son Mari, qui s'étoit aussi réfugié dans les Montagnes, fut si désesperé de sa perte, que sans redouter le péril qui le menaçoit lui-même, il se hâta de suivre l'Amiral; & l'aïant

Tendreffe d'un In-leen pour fa rencontré dans son retout, il le conjura, les latmes aux yeux, de lui ren-(14) Avec le motif de la probiré, qu'il fit » Reîne sa femme, le Branle de Magua.

" C'éroir une force de danse, que les Efvaloir à ses Sujets, Herrera lui en fait apporter un qui mérite d'être temarqué : » Il » pagnols nommerent le Branle de la Vega, » leur répondit qu'il n'étoit pas raisonnable » ou le Roiaume de Guarinoex étoit fitué, so ubi fupra, chap. 8.

» de livrer à ses Ennemis un homme qu'il » avoit pris fous fa prorection; que d'ail-(35) C'est apparemment ce que toutes nos

» leuts il avoit toujours été son ami, parce Relations nomment du Rocou.

» que Guarinoex avoit appris à lui & à la

Denization Cooper

dre une Femme qui lui étoir plus chere que la vie. L'Adelantade fut tou-ché de cette rendresse de cœur, dans un Barbare. Il lui rendit sa Femme, fans exiger aucune rançon, Mais ce bienfait ne fut pas perdu pour les Caftillans. Ils furent furpris de revoir bientôt ce généreux Indien, avec quatre ou cinq cens de ses Sujers, dont chacun portoit un Coas, espece de bâtons brûlés qui leur fervoient à remuer la terre. Il demanda un terrain pour fance peus la le cultiver. Son offre fut acceptée; & le travail de ses gens, animé par la reconnoissance, eur bientôt défriché de vastes Champs, où l'Adelantade fit semer fort utilement du Blé (36). Cet exemple fit espèter, aux Sujets de Mayobanex', qu'ils obtiendroient aussi facilement sa liberté. Ils vinrent la demander en grand nombre . & chargés de préfens , avec promesse de demeurer fideles à l'Espagne. L'Adelantade se crut obligé de donner un exemple de rigueur, pour retenir tous les aurres Caciques dans la fournif- Mayobanex eff sion. Il rendir aux Ciguayos toute la famille de leur Prince, mais il fut supplice, inexorable pour sa personne. Ce refus, dont ils parutent consternés, leur afant fait tourner leurs ressentimens sur Guarinoex, ils le livrerent aux Caftillans, comme la premiere cause du malheur de leur Mairre. La vie de Guarinoex fur ménagée, par des raifons qui ne font pas expliquées dans l'Histoire ; randis que Mayobanex , condamné à la mort (37) dans toutes les formes de la Justice Espagnole, expia leur faute commune par le plus infame fupplice. .

II. Voiage.

# TROISIÉME VOÏAGE

### DE CHRISTOPHE COLOMB.

PENDANT que les progrès de la Colonie étoient retardés par tant d'a-TROISIN'ME VOIAGE. Ports d'Espagne. Mais les obstacles qu'il avoit trouvés, de la part de ceux Obstacles qu'il qui avoient été d'abord les plus adens à le servir, lui avoient fait douter arrient l'A plusieurs fois si le but de cette conduite n'étoit pas de rebuter son zele & sa constance. Cependant il n'avoit point à se plaindre du Roi & de la Reine, qui ne se lassoient point de le combler d'honneurs & de biens. Après avoir confirmé tout ce qu'ils avoient fait jusqu'alors en sa faveur, ils lui offrirent, dans l'Isle Espagnole, un terrain à son choix, de cinquante lieues de long , fur vingt-ring de large , avec le ritre de Duc ou de Marquis. Mais il n'accepta point cette grace, autant pour éviter toutes fortes de difenssions avec les Officiers Roiaux, que dans la crainte d'irriter la jalousie des Grands, qu'il voïoit déchaînée contre lui. Ensuire, leurs Majestés, Nouvelles fa: en confidération de la découverte de Cuba & de la Jamaique, dont il n'a verse qu'il revoit tiré aucun avantage, le déchargerent du huiriéme des avances, auquel vont la Cour.

p.108. & préced. Herrera & Oviedo ne parlent rera , Liv. 3. chap. 4.

(36) Herrera dis qu'ils firens en peu de point de cette mort. L'autre Cacique fut épara ubi fup. chap. 9.

(37) Histoire de Saint-Domingue Llv. 5. qu'il ne les eus point encore embrasses. HerCHRISTOPH E COLOMB. III. Votage. 1498.

il étoit obligé pour recueillir la même portion des profits , fur tous les Navires qui faifoient le Voiage des Indes. Elles lui accorderent, dans sa Jurisdiction des Indes, rous les droits & les honneuts dont l'Amirauté de Castille jouissoit dans la sienne; & malgré les représentations de l'Amirauté, qui se plaignoit que cette faveur avoit trop d'étendue, elles ne changerent à ses provisions que quelques termes génétaux, contre lesquels il y avoit plus de justice à se récrier. En même-tems, elles lui tecommanderent de prétérer toujours la douceur à la févérité , du moins quand elle pourroit s'accorder avec les droits de la Justice. Ce conseil paroît avoit été la seule matque que le Roi & la Reine euffent fait quelque attention aux plaintes & aux acculations de ses Ennemis (38),

Incident qu Chreent les dif colitions de la Reine.

Mais les trois Navires, qu'il avoit vûs partir de Cadix en arrivant dans ce Port, y étoient revenus dès le 20 d'Octobre 1496. Ils avoient amené les trois cens Indiens que l'Adelantade avoit pris le parti d'envoier en Efpagne. Alfonse Nigno, qui les commandoit, avoit malignement affocté d'écrire, de Cadix à la Cour, qu'il apportoit beaucoup d'or ; & ces richesses prétendues, qu'on attendoit impatiemment, se trouverent réduites à trois cens Miserables, qui n'étoient propres qu'à l'esclavage. Soit que Nigno cût agi de concert avec les Ennemis de l'Amiral, ou qu'ils eussent pénétré d'abord cet indécent badinage, ils en avoient pris occasion de faite un autre emploi des fommes destinces à l'armement, sous prétexte qu'elles alloient être remplacées par l'or de Nigno; & les affaires des Indes furent d'autant plus décréditées après l'éclaircissement, que la même malignité ne manqua pas de publier que tout ce qu'on en avoit dit jusqu'alors n'étoit pas plus réel. Leurs Majeltés mêmes ouvrirent quelque tems l'oreille à l'imposture; & dans leur chagrin, elles désapprouverent l'envoi des trois cens Esclaves, jusqu'à dire hautement que si ces Insulaires s'étoient soulevés contre les Castillans, ils y avoient sans doute été contraints par la rigueur avec laquelle ils étoient traités. L'Amiral n'eut pas d'autre parti à prendre que de blâmer fon Frere, & de se botner, en attendant de nouveaux fonds, à faire équiper les deux Bâtimens qui furent confiés à Pietre Hernandez Coronel. Heureusement, néanmoins, Jean Rodriguez de Fonseca, Doien de Seville, qui avoit toujours eu la direction des armemens pour les Indes, & qui étoit devenu son Ennemi, sut nommé à l'Evêché de Badajos, & sa Commission sur donnée à Torrez, qui avoit ramené la Flotte du fecond Voïage. Cette révolution accélera l'atmement ; mais il fut encore retardé par la mort du Roi Jean de Porrugal , & par celle du Prince héréditaire d'Espagne, qui arriverent successivement. Ensuite, Totrez aiant fait des propositions qui déplutent à la Cour, on y rappella l'Evèque de Badajos, qui, par haine pout les Colombs, ou pat dégoût pour l'entreptife des Indes, fit naître mille difficultés qui retarderent encore les préparatifs du départ. Cependant les ordres de la Reine devinrent si pressans, par les sollicitations continuelles de l'Amiral, qu'enfin la Flotte fut en état de mettre

ment.

à la voile.

Elle partit, fous ses ordres, le 30 de Mai 1498, composée des six Vais-Dipart de l'Afeaux qu'il avoit obtenus; & pour éviter une Flotte Portugaife , qu'on crai-

(38) Herrera, Liv. 3, chap. 9.

gnoit



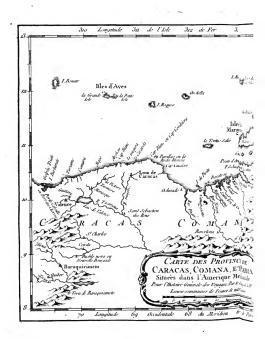





gnoit de rencontrer vers le Cap de Saint-Vincent , elle gouverna droit à l'Isle Porto-Santo, où elle arriva le 7 de Juin. Après y avoir fait de l'eau, Colone. elle se rendit à Madere. Le 19, elle jetta l'ancre à la Gomera, où l'Ami- III. Voiage, ral, apprenant qu'un Vaisseau François avoit pris deux Caravelles Espagnoles, lui donna la chatle & reprit une des deux Caravelles. Enfuite, étant passé à l'Isle de Fer, il se livra au desir d'entreprendre de nouvelles découvertes : mais pour ne pas laisser sa Colonie sans secouts , il résolut d'envoier directement trois de ses Vaisseaux à l'Isle Espagnole; le premier, pirison qu'il fous la conduite d'Alfonse Sanchez de Carvajal, Officier de mérite & de fait de la Florie, naiffance : le fecond , fous celle de Pierre d'Arana , parent de l'ancien Gouverneur du Fort de Navidad, qui avoit été détruir par Caonabo; & le troisième, sous celle de Jean-Antoine Colomb, Génois, qui lui appartenoit par le sang. Ces trois Capitaines devoient commander tour à tour. Ils eurent ordre de faire l'Est-quart-de-Sud-Est, pendant l'espace d'environ huit

cens lieues; enfuire, de porrer à l'Ouest-Nord-Ouest, pour reconnoître l'Isle

de Portorie, d'où la navigation est aisce jusqu'à San-Domingo.

Pour lui, s'étant pourvu de tout ce qu'il jugea nécessaire pour une longue it se separe course, il prit la toute de l'Isle de Fer, la derniere des Canaties à l'Ouest, pour aller taire Son intention, suivant les termes d'Herrera, étoit de suivre, au nom de couverte. la Sainte Trinité, le Sud jusqu'à la Ligne, & de prendte ensuite à l'Ouest, jusqu'au Sud-Est de l'Isle Espagnole, dans l'espoir de rencontrer des Isles ou la Terre-ferme. C'étoit une route qu'il croïoit encore inconnue : mais il avoit appris des Insulaires de l'Espagnole qu'il étoit arrivé, dans leur Isse, des hommes noirs, avec des lances garnies d'un fort beau métal, qu'ils nommoient Guanin. Il avoir eu, entre les mains, quelques bouts de ces gents étoient lances, qu'il avoit envoïés en Espagne, & dans lesquels on avoit trouvé !! d'or, 6 d'argent & 8 de cuivre. Toutes ses lumieres le porterent à croire qu'on ne pouvoit venir d'aussi loin que de l'Afrique aux Antilles, sur des Bâtimens aufli fragiles que ceux des Afriquains ; d'où il concluoit que

ces hommes étoient venus d'un Païs beaucoup moins éloigné (39).

Après avoir doublé l'isse de Fer, il prit la route des Isses du Cap Verd, il passe ses qu'il se plaignoir qu'on avoit mal nommées, parce que dans ses anciens tout de Cap Voïages il les avoir toujours vûes seches & stériles (40). Le 27 de Juin, il apperçut celle de Sal, qui se présente la premiere. Ensuite, passant à celle de Buenavista, il se rendit le 30 à San-Jago. Son dessein étoit d'y ptendre quelques Bestiaux, pour les transporter à l'Espagnole : mais les maladies, qui commençoient à regner dans ses Equipages, lui fitent craindre le mauvais air de cette Isle. Il ne pensa qu'à s'en éloigner, en regrettant d'avoir vals air de cette inte in the parties of the following and allongé intuliement fa route. Le 4 de Juiller, il fit gouverner au Sud-Eit, jusqu'à cinq dégrés de latitude du Nord. Le 13, à cette hauteur & fous Embarras et la la la la la la first fracté de un Ciel fort couvert, il effuïa une chaleur si excessive, que le godron n'y la chaleur. réfistant point, son Vaisseau fir eau de toutes parts. Ses vivres se corrompitent. Le bled jettoit des flâmes. Le lard couloit en graisse, & le vin

(39) Herrera , Liv. 5. chap. 9. nom , parce quelles en font voifines , & one (40) Il ne faifoir pa artention que c'est ce Cap est en effer d'une charmante ver-du Cap Verd que ces îsles ont tiré leur dure. Tome XII.

CHRISTOPHE COLONB. III. Votage. 1498.

fuïoit des tonneaux entr'ouverts (41). Mais Colomb, quoiqu'affligé de la goute & fatigué d'un travail continuel, voulut avancer plus au Sud, pour tourner ensuire à l'Ouest. Il ne changea point de résolution jusqu'au 11, que l'eau commençant à lui manquer, il fe crut dans la nécessité de prendre

au Nord-quart de Nord-Eft, pour s'avancer vers les Isles des Caraibes. Il avoit vu, le 22, un grand nombre d'orfeaux, qui paffoient de l'Eft-Sud-Eft an Nord-Eft, & qui lui avoient fait juger qu'il étoit proche de quelque

"Il découvre une Tests sucofinue.

terre : cependant il fembloit avoir perdu cette espérance, lorsqu'après avoir changé de route, & pendant qu'il regrettoit d'avoir manqué son dessein, un Matelot nommé Perez, natif de Buelva, qui étoit à la Hune, découvrit la Terre à quinze lieues au Sud-Ett. Cétoient trois Montagnes. On porta aufli-tôt vets la Côte. En approchant, l'Amiral apperçut un Cap à l'Oueft, fons lequel s'ouvroit un Port, formé en pattie par un Rocher de la forme d'une Galere à la voile. Il lui donna le nom de Galera : mais aïant tenté inutilement d'y entrer, parce qu'il ne s'y trouvoit point allez d'ean, il tourna vers un autre Cap, qu'il découvrit à fept lieues vers le Sud. Il n'y tronya point de Port, & toute la Côte étoit revêtue d'arbres infqu'à la Mer.

C'foit une iffe. Trimité.

On reconnut que cette Terre étoit une Isle. Elle reçut le noin de la Trinité, apparemment parce qu'elle s'étoit présentée fons la forme d'une Montagne à trois têtes; quoiqu'un Historian alfure aussi (42) que l'Amiral s'étoit proposé de donner ce nom à la première Terre qu'il pourroit découvrir. Le lendemain, on rangea la Côre à l'Ouelt, l'espace d'environ cinq lieues, jusqu'à une langue de terre où l'on fit de l'eau, & qui fut nommée Punta de la Plaga. Les Castillans, aiant pénetré dans l'Isle, y trouverent des traces d'hommes & des instrumens de pêche. Ils crurent voir austi plutienrs habitations dans l'éloignement, & une autre Ille vers le Sud, à a diftance d'environ vingt lieues, qu'ils nommerent Ifla Santa. Mais , continuant de chercher un Port, ils s'avancerent le jour d'après vers un Cap à l'Oueft, qui recut le nom de Punta de l'Arenal ; & ce fut fans s'en être appercus qu'ils se trouverent dans un Golfe, auquel ils donnerent le nom de la Vallena. La longueur de l'Isle, depuis la Galera jusqu'à Funta de l'Arenal, ne parut pas moins de quarante-cinq lieues. L'Amiral fit descendre une

· Golfe qu'il nomine la Vallena, ou la liace-

> partie de fes gens à cette Pointe ; & fes incommodités l'aïant obligé luimême de prendre un peu de repos fur le rivage, il fut furpris de voir paroître un Indien qui s'approcha de lui fans dénance, & qui lui voiant un bonnet de velours cramoifi, le prit hardiment, s'en couvrit la tête, & mit fur celle de l'Amiral une couronne d'or qu'il avoit fur la sienne. On ingea que c'éroit le Cacique de l'Isle, quoiqu'il se fiit présenté sans aucune fuite. Le même jour, un grand Canor s'approcha des Navires, chargé de 25 Indiens, jeunes, de fort belle taille, & plus blancs que les Infulaires

Un Indien loi met fur la tête wire contours d or.

> (41) Oviedo fait effuier à la Flotte une ge le second Fils de Colomb, Dom Fetterrible tempête. Il pent ne pas se tromper nand, qui étoit Page de la Reine, depuis la fur ce point , puisqu'il cite le témoignage more do Prince d'Espagne. du premier Pilote de l'Amiral : mais il te (42) Herreta, ubi jupral, chap. 10.

trompe fans doute lorfqu'il met de ee Voia-

des Antilles. Ils avoient la tête enveloppée d'une toile de coton de diverfes Chaistofhe couleurs, & le devant du corps, depuis la ceinture jusqu'aux genoux, couvert de la même toile. Leur cheveux étoient longs, & coupés à la maniere III, Voiage, de l'Espagne. Leurs armes n'étoient que des arcs, des fleches & des boucliers. L'Amiral fir tirer quelques coups de moufquet, pour fe faire refpecter; & ce bruit leur fir tomber les rames des mains. Ils parloient enrr'eux avec affez de chaleur; ce qui fit juger qu'ils fe demandoient quels pouvoient être les Etrangers. On leur montra quelques bagatelles de l'Europe, pour les attirer par cette vûe. Leur effroi paroissant le même, l'Amiral fit jouer de divers inftrumens, tels que le Tambourin & la Flutte, & donna ordre à quelques jeunes gens de danfer fur le tillac. Mais les Indiens, prenant cette symphonie pour un signal de combat, se couvrirent de leurs boucliers & lancerent quantité de fleches. Deux coups d'arbaletes, qui furent rires dans la seule vûe de les intimider, leur firent quitter aussi-tôt les armes. Ils vinrent se ranger sous la Poupe d'un des Navires, dont le Pilote descendit hardiment dans leur Canot , & leur sit quelques présens. Ils l'inviterent à les suivre à terre; mais tandis qu'il alla consulter sa-dessus ses Officiers, ils s'cloignerent à force de rames (41).

Rien ne causa plus de surprise, à l'Amiral, que le froid qu'on ressentoir tous les matins sur cette Côte, à dix dégrés de la Ligne & dans les jours de l'Amiral sur caniculaires. Il remarqua auffi que les eaux couroient fort rapidement vers l'Ouest, & que la marée montoit & descendoir soixante pas plus qu'à Saint-Lucar de Barameda (44). La grande étendue d'eau qu'il avoir devant lui, dans le Golfe de la Vallena, lui fit prendre encore pour des Isles, quelques terres qu'il voioit à peu de distance, quoiqu'elles fussent des par ties du Continent. Il en nomma une , Grana. Enfin , paffant le Canal , dont 180 de Gratia. la largeur n'est que de deux lieues, avec un danger conrinuel, qui venoit de l'impéruofité du courant, & qui lui fit donner à ce passage le nom de Boca de Sierpe, ou Bouche du Serpent, il aborda heureusement à la Terre- Passage nommé ferme, mais sans la distinguer encore. La Côte, qu'il trouva fort agréable, Boca de Sierye. recut le nom de Paria. Les fruits y étoient semblables à ceux de l'Isle Espagnole, les huîtres fort grandes & le Poisson en abondance. On ne fut pas long-tems à découvrir que le mouvement & le bruit des eaux venoit d'une grande Riviere, nommée Yuyapari (45), qui se décharge dans le Golfe. L'Amiral apperçut deux petites Ifles, au milieu d'une autre embouchure formée par un Cap qu'il nomma Boto, parce qu'il s'avance peu en mer. Caps de Boto, Il découvrit enfuite un autre Cap, qui lui parut appartenir à la Trinité, & de Laps. qui fut appelle Lapa. Les deux Isles reçurent les noms d'El Caracol & Ma de Caracol d'El Delfin. De la pointe du Cap de Lapa, on vit, à la distance de vingt-fix lieues vers le Nord-Est, une Terre fort haute, que sa beauté sit nommer Bella Forma. La multitude des enfoncemens, qui paroissoient aurant de Canaux ou de passages, continuoit de faire prendre toutes ces Terres pour

(43) Herrera, ubi supra. (44) Ibidem.

pari. L'Historien de Saint-Domingue pré- Singes.

tend que c'étoit aux Singes, que les Habitans donnoient ce nom; mais il se peut (45) C'étoit l'Orenoque. On fuit Herre- aussi qu'ils nommassent une des bouches de ra, qui lui donne toujours le nom d'Yuya l'Orenoque, Yuyapari, ou Riviere des COLOMB.
III. Voinge.

opput de Illes. On s'avança, a d'envison cinq lienes, au de-là du Cap de Lapa 3.

82. d'ann cet efjace, on obferva de tres beans Porrs, fort proches les una des autres. Quelques Marclors qui firent envoiés au rivage, y trouverent real de fie, des autres. Quelques Marclors qui firent envoiés au rivage, y trouverent real de fie, des sentiers, & une cabane découverte. En rangeant la Gore, huit une sipul loin, on ne cella point de voir de très bons Ports, des terres caltivées, & quantié de Reivieres. On trouva des tatinis d'excellent gour,

Indiens du Païs,Se leur couleur,

& divers autres fruits. Le 6 d'Août, après avoir fait encore cinq lieues, on vit paroîtte un Canot, qui portoit cinq Indiens. Ils s'approchoient, pour répondre à l'invitation des Castillans; lorsqu'un coup de vent aiant renverse le Canor, ils s'efforcerent de fe fauver à la nagé. On en prit quatre. Ils étoient de la même couleur que le commun des Indiens. L'Amiral leur fit donner des fonnettes & des grains de verre, avec lesquels ils retournerent gaiement au rivage; mais ce fut pour revenir bientôt avec quantité d'autres, qui apporterent des boucliers, des arcs & des fleches, du pain, de l'eau, diverfes viandes, & deux fortes de liqueurs, l'une blanche & l'autre verte. Avant que d'entrer dans les Barques, où ils se présentoient volontairement, ils flairoient & les Barques & les Marelots. De tous les préfens qu'on leur fir, ils ne paroiffoient estimer que les sonnettes, & les moindres morceaux de laiton. Les mouchoirs de coton , dont ils se couvroient la tête & la ceinture, étoient de diverses conleurs & fort bien travaillés. La mit, qui commençoit à s'approcher, les fit partit si légerement à la nage, que l'Amiral ne put exécuter le dessein qu'il avoit eu d'en retenir quelques-uns. Mais , le lendemain, il en prit fix, avec lesquels il sit voile vers une Pointe, qui sut nommée Punta del Aguia, & d'ou l'on découvroit de fort belles terres. Il aborda dans un lieu, qu'il nomma tos Jardinos. La peripective en étoit char-

pal executer te dentire qui avoire ut chin retenit quateperature. Australia de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania

Indiens parés de morceaux d'or.

Les deux Vuilfeaux revintent mouiller à los Jatdinos, & fe vitent bientor environnes de Canores, chargée d'Indiens, qui portoisen au cou des revintonnes de Canores, chargée d'Indiens, qui portoisen at cou de se son control de paradeur d'un fer à cheval. Quoiqui le paruffuer ellimer es control de la paradeur d'un fer la control de la c Pointe & la Terre-ferme. Il trouva tous ces Peuples fort traitables, de très ; belle mille, & plus blancs que les autres Indiens. Leurs cheveux, qui étoient proprement coupés, & les mouchoits qu'ils portoient fur la tête, leur don- 111. Voiana, noient beaucoup de grace (48).

Le 10, on fit voile vers l'Ourse, non pour continuer de si riches l'Ambaltent échanges, que la diminution des vivres, & celle des fonnettes obligeoient divertes par de remettre à d'autres tems, mais pour se dégager de tant de Canaux, pout ett illes. qui faisoient croire à l'Amiral , qu'il voioit autant d'Itles que de separations. Il donna les noms d'Ifatella & du Tramontana, à deux Terres qu'il

prit encere pour deux Isles, & qui étoient d'autres parties du Continent. Le 11, prenant à l'Est, dans l'espérance de sortir entre la Pointe de Paria, & la Côte opposée, il travetsa le Golse; & le 13, il entra dans un très beau Port, qu'il nomma el Puerto de Gatos, rrompé par la vue d'un grand Port de Greet, nombre de tres gros Singes , qu'il prit d'abord pour des Chats. Ce Port est ou des Cours. proche de la bouche de l'Orenoque, qu'Elerrera nomma Yuyapari, & qui contient les deux petites lifes del Caracol & del Delfin. A peu de diffance. on visita un autre l'ort, qui fet nommé Puerto de las Cabanas, parce qu'on y vit quantité de Cabanes. Le 14, on doubla le Cap de Lapa, pour fortis du Golfe au Nord. Entre ce Cap, qui fait la pointe de la Côte de Paria, & le Cap Boto, qui est au Nord-Ouest de la Trinité, la distance est d'environ deux lieues; mais un peu au-dessus, le Canal en a cinq de largeur. Les trois Vaisseaux, y étant entrés avant midi, trouverent les flots dans un mouvement terrible, & fi couverts d'écume, par le combat du courant avec marée, que le danger leur parur extrême. Ils s'efforcerent en vain de mouiller. Les ancres furent enlevées par la force des vagues. Ils avoices trouvé la Mer aussi fougueuse, en entrant dans le Golse par le Canal qui avoit reçu le nom de Sierpe; mais ils y avoient eu la faveur du vent : au lieu que dans le passage, où ils se voioient engagés, le vent avec lequel ils espetoient fortir s'étant calmé tout d'un coup , ils demeuroient comma livrés à l'impétuofité des flots , fans aucun molen d'avancer ou de terous-

ner dans le Golfe. L'Amiral sentit la grandeur du péril. Il confessa que s'il en éroit délivré par le Ciel, il pourroit se vanter d'erre sorti de la gueule du Dragon; & cette idée fit donner au Détroit le nom de Boca del Drago, Escadel Prove. qu'il a confervé jufqu'aujourd'hui. Enfin la marée perdit sa force, & le origin de o courant des eaux douces du fleuve jetta les trois Vaiilleaux en hante nem-Mer (49).

De la premiere Terre de la Trinité jusqu'an Golse, qui sur nommé Golfe des Perles, on n'avoit pas compté moins de cinquante licues. L'Amiral fuivoit la Terre, qu'il prenoit pour celle qu'il avoit nommée Isle de Gracia, & tourna Nord & Sud autour du Golfe, dans la vue d'approfondit si-cette grande abondance d'eau venoit des Rivieres , suivant l'opinion des Pilotes, mais contre la fienne; parce qu'il ne pouvoit s'imaginer qu'il y eut un Fleuve au Monde, qui produsfit tant d'eau, ni que les Terres semante vivi qu'il voioit en puffent tant fournir non plus , à moins qu'elles ne fuffent La Terre ferme. Il trouva, fur cette Côte, quantité d'excellens Ports, &

Pro.Ec Tel-

(49) Herrera, Liv. 3. ch. 11. Voyez ci-dessous, le Voïage d'Ojeda & d'Americ Vespire.

CHRISTOPHE

plusieurs Caps, auxquels il donna successivement des noms, tels que Cabo de Conchas , Cabo Luengo , Cabo de Sabor , & Cabo Ricco. En fortant du Canal il avoit decouvett , à vingt-fix lieues au Nord , une Isle qu'il avoit Ill. Voiage. nominée l'Allomption , une autre qui fut nominée la Conception , &c trois autres qui reçurent le nom de los Testigos. Une cinquieme prit celui Cars de Conchas, de Lurnde Cabellos el Romero , & pluficurs perites celui de las Guardas. Après an ir Samor , oc toutes ces Isles , il trouva celle qui reçut & qui porte encore le nom de Dr. erres Illes. la Marguerite, près de laquelle il en trouva trois petites à l'Eft-Sud Eft. & deux vers le Nord au Sud. El Martinete, Cubagua & Cochem, futent

les noms qu'il impofa aux principales, mais qui ne se sont pas confervés. Ce ne fut qu'après avoir fait environ quarante lieues au-delà de Boca del Drazo, que voiant la longueur de la Côte, qui continuoit toujours de descendre à l'Ouest, il crut pouvoir juger, avec une véritable cerritule. L'amital croft qu'une fi vafte étendue de terre ne pouvoir être une life, & que c'étoit le avair decouvert Continent. Il fit cette déclaration le Mercredi , premier jour d'Août, Ainfi . malgré les pretentions de quelques autres Navigateurs, dont on verra par degrés les Voiages & les découverres, c'est à Christophe Colomb qu'on croit devoir attribuer la gloite d'avoit teconnu le premier une partie du Continent de

l'Amerique (50)

y are is easion de Paradis ter-

un Cantingat.

Mais , dans l'étonnement d'avoir vû de l'eau douce fi loin en Mer , & de trouver l'air li temperé proche de la Ligne, qui avoit toujours passé pour inhabitable, il lui tomba dans l'esprit une idée fort singuliere, à lait s'imagine statile il demeura long-tems attaché. Comme il avoit observé d'ailleurs aver a moure la qu'à la distance d'environ cent lieues des Acotes, & dans la même haureur du Nord au Sud , l'aiguille déclinoit d'un quart au Nord-Onest , & que plus il avançoit à l'Oueit, plus l'air étoit doux & ferein, les Peuples moins noirs & d'un caractere plus traitable, le Pais plus beau & plus fertile. il s'imagina que c'étoit de ce côté du Monde, que le Paradis terreitre devoit être firmé à que la Mer montoit infensiblement vers le Ciel ; que la Terte n'étoir pas ronde, & qu'en pénétrant plus loin, on arriveroit au fommet d'une éminence où se terminoit le Monde, & sur laquelle éroit le Paradis terrestre. (\*) Il jugea même que l'eau douce , à laquelle il avoit trouvé tant d'abondance & de force , dans une étendue de cinquante lieues de Mer , pouvoir venir de la Fontaine, dont les Livres faints nous apprennent que ce lieu de délices étoit arrofé , & qui descendant dans le Golfe , produisoit , par-deflous la Terre & le fond de la Mer, les quatre grands Fleuves qui font nommés dans la Genefe. Herrera, qui s'étend fur cette Chimere. excufe l'Amiral par les tenebres où l'on éroit encore fur toutes les merveilles qu'on commençoit à découvrir dans le nouveau Monde; & l'Historien de Saint-Domingue veut qu'on la regarde » comme un de ces délires , auxquels » les grands Hommes font fouvent plus fujets que les autres; d'autant plus

> comme une chimere, le bruit qui avoit coura » bout de l'essieu élevé, ou au téton d'une des ses premieres découvertes , qu'il avoit pro- » femme ; que le côré élevé de l'estieu éroit fité des Mémoires d'un Pilote mort chez lui. » plus haut & plus proche de l'air & du Ciel; Voyez ci-deffus, page 1.

( \* ) Ibidem. Voici les termes d'Herrera :

(10) Herrera , Liv. 4, ch. 11, On regarde so fembloit à la moitié d'une poire , aïant le » qu'il croit sous la Ligne équinoxitle, & » que c'étoit sur le haut de cet essieu qu'é-

» Son imigination étoit que la terre sef- » toit fitué le Paradis terrefire, Ibid, ch. 13,

» excusable dans Colomb , qu'il étoit peut-être un peu ébloui du merveil-

» leux de fes découvertes ( \* ). Ses infirmités, qui augmentoient de jour en jout, ne lui permettant point d'écrire le rette de sa Navigation, il en lausa le soin à ses Pilotes, dont il ne paroir pas que les Journaux aient jamais été publiés. L'Histoire ajoute seulement qu'après avoir formé la résolution de retourner à l'Espa- time téragnels, gnole , il gouverna au Nord-Est-Quart de Nord. Avec l'attention qu'il apportoit à tous les effets de la Nature, il fit réflexion qu'en allant des tions, Canaries à l'Espagnole, lorsqu'il eut passe trois cens henes à l'Est, l'anguille nordestoit d'un quarr, & que l'étoile du Nord ne s'élevoit que de cinque degres; au lieu que dans la route qu'il venoit de faire , l'aignille n'avoir point varié, jufqu'à ce qu'elle nordefta tour-d'un-coup d'un quarr & demi, & même d'un demi vent, qui fait deux quarts entiers. Il remarqua aussi que l'Etoile du Nord étoit au quatorzieine degré , lorsque les Cardes avoient passe au-delà de la tête l'espace de deux heures & demie. Dans les premieres Lettres qu'il écrivit aux Rois Catholiques , il les pria d'attacher une grande importance à ces Observations (51). Il éroit parti, le 15 d'Aour, du petit Golfe, qui est fermé par les Ides voifines de la Marguerire, après avoir reconnu que les Indiens y péchoient de fort belles Perles. Les vents & les conrans lui furent si favorables , que le 19 il se trouva devant la Beata, c'est-à-dire, vingt-cinq lieues au-delà de San-Domingo. Ce ne sut pas fans chagrin, qu'il s'apperçut de l'erreur de ses Pilotes. Elle venoit de la nécessité où l'on étoit encore, dans un tems où ces Mers étoient si peu connues, de vocuer toutes les nuits en tournoiant, foit pout évirer les bancs ... dont on ignoroit la lituation, foit pour fe dérobber aux courans, qui baiffent

arbalete Espagnore, qu'un vir conte leurs mainte, qu'elle lui fit rappeller les premiers malheurs de la Colonie, Mais Marter 1 lu vie de auchoon avoit vû passer ses trois Navires au-dessous de San-Domingo; & l'Ade-mones

L'Amiral entra le 12 dans San-Domingo, qu'on nommoir deja la Capi- il ne treve tale de l'Isle. Il fut reçu avec beaucoup d'acclamations & d'honneurs autre Vailleure Mais la joie, qu'il en devoit ressentir, sut temperée par de facheuses informations. Ontre le trifte état de la Colonie, qui avoit eu fi long-tems la faim & la difcotde à combattre, les trois Vailleaux qu'il y avoit envoiés des Canaries n'étoient point encore artivés. Ils avoient été emportés par

lanrade, ne doutant pas que ce ne sur les siens, avoir ausli-tot dépêché une

à l'Onest, & qui pouvoient jetter fort loin les Navires. Loriqu'en se vie entre la Beara & l'Espagnole, où la distance n'est que de deux lieues d'une Isle à l'antre, l'Amiral envoïa ses Barques au rivage, pour se faire amener quelques Infulaires , qu'il vouloit charger d'une Lettre pour fon Frere. Une arbalete Espagnole, qu'il vit entre leurs mains, lui parut d'un si trisse

(\*) Hiffoire de S. Domineue , Liv. 2. (11) If les prioit auffi de ne pas préter Poreille à la calomnie. Il les assuroit qu'il avoit trouvé des fieux où il se trouvoit des grains d'or du poids de vingt onces; des morceaux de cuivre de cent cinquante livres, de l'azur, de l'ambre, du coton, du poiwre, de la canelle, du ftorax, du citiin La Cour.

Caravelle, qui ne tarda poinr à les joindre.

de l'alcès, du gingembre, de l'encens, des mirabolans de toute espece , & de la cabuva, herbe à côte, dont on pouvoit faire de trèsbonne toile. Mais il ne parloit pas apparemment des perles qu'il avoit vues en fi grand nombre, puisque ses Ennemis l'accuserent d'avoir déguilé cette précieuse découverte à CHRISTOPER COLOMB. III. Voiage.

1498.

CHRISTOPHE

24.0514

Солома. III. Vorage. 1498. Rorte qu'ils aro-cut prife.

des courans, dont les Pilotes ne connoissoient point encore la violence, plus de cent foixante-dix lieues au-delà du Port de San-Domingo : & n'aiant pû reprendre leur roure, ils se trouverent sur la Côte de Xaragua, fort près de la retraite que Roldan avoit choifie avec sa Troupe. Ces Rebelles furent d'abord allarmés de voir paroître trois Navires, & les crurent envoïés pout leut faire la guerre ; mais un peu d'explication les aiant détrompés , ils allerent à Bord, avec la précaution de diffimuler leur révolte. Ils deman-

derent des nouvelles de l'Amiral; & randis qu'ils jouissoient des rafraichisfemens qu'on envoioit d'Espagne à la Colonie, ils eurent l'adresse de perfuader aux trois Capitaines, que dans la difficulté de remonter à San-Domingo, contre les vents & les contrans, qui portent presque toujours à

Keb Hes.

l'Ouest dans ces Mers, ils n'avoient pas d'autre résolution à prendre que d'y envoier par terre une parrie de leurs Malades & de leurs Ouvriers. Frisma que Cet avis convroit des vues fort malignes. Il fut fuivi ; & Jean-Antoine Colomb, un des trois Commandans, fut prié de prendre sous sa conduite quarante Hommes qu'on fir débarquer. Mais à peine furent-ils à terre, que Roldan leur exagera la longueut & les difficultés du chemin. Il leur représenta les travaux qui les attendoient aux Mines , la faim & la misere qui regnoient dans les Forts , la hauteur & la dureré des Colombs ; & leur offrant le moien d'éviter tant de malheurs, s'ils vouloient s'attacher à lui dans une Province agréable, où les vivres étoient en abondance, il n'eut pas de peine à féduire des Miférables, dont la plupart avoient été tirés des Prifons & détobbés au fupplice. Il ne s'en trouva que huit , qui demeurerent fideles à leur Chef', & qui retournerent à Bord. Après avoir fait des efforts inutiles pour rappeller les autres , le Confeil des Vaisseaux , très certain de la trahifon de Roldan, prit le parti d'envoier Carvajal par terre, mais avec une escorte mieux choisse, & plus capable de se faire respecter; pendant qu'Arana & Colomb couduitoient les Navires à San-Domingo. Carvajal se chargea aussi d'emploïer tous ses soins, pout faire rentrer les Rebelles dans la foumilion. Heureusement l'Adelantade, averti, par les Indiens, qu'on avoit vû trois Vaisseaux sur les Côtes, s'étoit hâre d'envoiet une Caravelle post leur fervir de guide. Ils la rencontrerent; & malgré quelques nouveaux accidens, qui firent perdre à l'un fon gouvernail, ils arriverent au Port de San-Domingo, peu de jours après l'Amiral. Mais la plus grande partie de leuts vivres aïant été confommée dans un fi long Voiage , ils n'apportoient à la Colonie que de nouvelles bouches, qui augmenterent la famine.

Fn quel Erat ily answent à Sair-Damingo.

Carvajal fuivit de près ses deux Collégues. Il avoit renoncé à l'espérance de ramener Roldan par la douceur. Mais la voie de la force, qui restoit feule à tentet, étoit contraite aux inclinations de l'Amiral. Quoiqu'en arrivant il eut commencé par se faire montrer le Procès que l'Adelantade avoit infrruit téguliérement contre les Rebelles , & qu'il en eût fait lui même un autre, dans lequel il avoit recueilli les témoignages de tont ce qu'il y avoit d'honètes gens dans l'Isle , il espera plus de succès d'une négociation animée pat sa présence & par ses soins. Cependant il ne crut pas s'y devoit engager, fans avoir mis, dans fes intérêts, tous ceux dont la fidélité lui fem-Lastral post bloit suspectes. Comme il n'ignotoit pas que plusieurs souhaittoient vivement de retourner en Espagne, & que la disticulté qu'on avoit faite jusqu'a-

Fredlient de apparter les Mircontent.

lors de leur accorder cette grace n'avoit pas peu servi à grossir le Parti des Mécontens, il fit publier, le 12 de Septembre, que non-feulement il CHRISTOPHE feroir permis de repaller la Mer , à ceux qui ne s'accommoderoient pas du III. Voiage. féjour de l'Isle, mais qu'on leur fournitoit des Bâtimens & des vivres. Cette offre fut acceptée d'un grand nombre, & fidellement remplie.

Négociations

D'un autre côté, Roldan n'eur pas plurôt appris le retout de l'Amiral, qu'il s'approcha du Fort de Bonao , dans une Plaine agréable & fertile , avec Rollant, à vingt lieues de la Capitale. On douta d'abord si son dessein n'étoit pas de l'attaquer. Mais l'Amiral prévint cette réfolution, en lui faisant offrie fon amitié. Carvajal & Ballester, qui lui furent envoiés à Bonao, le trouverent avec Escobar , Mexica , Gamits & Riquelme , ses trois principaux Officiers. Ils n'épargnerent rien pour lui faire comprendre que fon propre intérêt devoit le porter à se reconcilier avec un Chef, qui l'honoroit encore du nom de son Ami, & qui étoit disposé à païer sa soumission par de nouvelles faveurs. La négociation dura quelques femaines. On s'écrivit de part & d'autre, dans des termes affez mefurés. Mais la conclusion n'en paroifloit pas moins éloignée , suttout lorsque les Complices de Roldan se surent opposés à l'entrevue que l'Amiral demandoit avec lui, dans la crainte apparemment d'être sacrifiés au ressentiment des Colombs. Enfin Ballester sit avertit l'Amiral que ce délai n'étoit pas sans danger; que le nombre des Mutins eroiffoit de jour en jour ; qu'ils avoient déja féduit plufieurs Soldats de son Escotte, & qu'ils patoissoient attendre que ce pernicieux exemple leur en attirât d'autres, pour se trouver en étar de pouffer plus loin leurs entreprifes. Cette Lettre jetta l'Amiral dans un cruel embarras. Il fentit la nécessité de prendre une résolution vigoureuse. Les Tributs n'étoient pas pailés, ou passoient entre les mains des Rebelles; & les Infulaires, charinés de voir leurs Vainqueurs prêts à s'enttedétruire, laissoient la terre sans culture, dans l'espétance que la famine acheveroir de les en délivrer. Il étoit même-à craindre qu'ils ne faisissent une si belle occasion pout recommencer la guerre. Des raisons si puissantes firent penser, aux Colombs, qu'il étoit rems d'emploier la rigueur.

lution de marcher à Bonao, la plùpart de leurs Soldars refuerent de les empleases la fuivre. Il ne s'en trouve que foivre. les armes (52); & quelques-uns si suspects, que l'Amiral, comptant peu garur. fur leur fidélité, sit publier une Déclaration, qui portoit l'abolition du passé, pour ceux qui, dans l'espace de seize jours, ou d'un mois s'ils étoient trop éloignés, rendroient l'obéissance qu'ils devoient au Roi, leur Souverain; avec promaffe de les traiter humainement, de leut païer ce qui étoit dû de leur folde , & d'accorder le passage à ceux qui souhaiteroient de retourner en Espagne. Cette espece d'Amnistie fut affichée le 9 de Novembre aux Portes de San-Domingo. En même-tems il envoïa , nonfeulement pour Roldan, mais pour tous ceux qui voudroient l'accompa-

(12) L'un faifoit le boiteux, l'autre le disoit son parent. Herrera , ibidem , chap. malade; un autre donnoit pour excuse que 14. son ami étoit avec Roldan, & un autre se

Tome XII.

gner, un Sauf-conduit (53), revêtu des plus fortes affurances de l'honneur CHRISTOPHS & de la bonne foi.

COLOMB.

Dans l'intervalle, il comprit que les Navires ne pouvoient plus différer III. Voiage. leur départ pour l'Espagne. Le terme present étoit expiré depuis près de 1498. trois femaines. Quantité d'Indiens, qu'on y avoit embarqués, y mouroient Retorar des Navires en Eipafans pouvoir être fecourus; & les Equipages, dans la crainte de manquet pagne. de vivres, demandoient impariemment qu'on mit à la voile. Il se vit dans la nécessité de les faire partir, & par conséquent d'informer la Cour

Demandes & repré entations or l'Amiral fait & la Cour.

des défordres aufquels il s'efforçoit de remédier. Il demandoir en mêmetems des Religieux, pour annoncer l'Evangile aux Infulaires; & quelque personnage d'un mérite distingué pour l'administration de la Justice, sans quoi il se promettoit peu de fruit du zéle des Missionnaires. Il mandoit auffi que malgré les maladies, que la fubrilité de l'air, l'excès de la chaleur, & la mauvaife qualité des eaux, avoient caufées dans l'origine, les Castillans s'accoutumoient an climar, & se portoient mienz avec les alimens Indiens , qu'avec le pain de Blé ; qu'ils ne manquoienr point de Porcs & de Volaille, & que leur principal besoin étoit de Vin & d'Habits, que l'Isle étoit remplie de gens oissis ; qu'il lui paroitsoit nécessaire de renvoïer en Espagne à chaque Voïage, ceux qui manqueroient de conduite ou de foumission, & que c'étoit le plus rude châtiment qu'on pût leur impofer; d'autant plus que depuis la révolte, il étoit devenu fort difficile d'exercer la Justice , fans augmenter le nombre des Mécontens : qu'à l'égard de Roldan , il croïoit devoir renvoier à leurs Majestès le Jugement d'une Caufe qui regardoit particulierement l'Adelantade, & qu'il les prioit ou de faire venir les Parties en Espagne, ou de faire prendre des informations par des Commissaires définteresses; qu'il consentoit volonriers que les Coupables choisissent des Avocats, auxquels ils remettroient leur intérêts, pourvû qu'en attendant la décision de leurs Majestés, ils fussent exacts aux devoirs du Service, ou que pour lever le scandale d'un exemple dangereux , ils passaffent dans l'Ifle de Portoric ; mais que s'ils continuoient leurs brigandages, il ne répondoit pas que pour fauver la Colonie, il ne fut bientôt obligé d'emploier contr'eux toutes les forces qu'il avoit entre les mains : que leur obstination dans la révolte étoit l'unique raison qui l'eut empêché de faire partir l'Adelantade, pour continuer la décou-

(51) La fingularité de sa forme l'a fait - ment de ce qui regarde l'Adelantade, à » Amiral de l'Océan, Viceroi & Gouver-» neur perpétuel des Isles & Terre-ferme » des Indes pour le Roi & la Reine nos Sei-» gneurs, leur Capitaine Général . & de leur » Confeil. Comme il eft néceffaire, par rap-» port aux différends qui se sont élevés » entre l'Adelantade mon Frere , & l'Alealde » François Roldan, & fa Compagnie, penand ant moo absence, & pour y apporter suelque remede, afin que leuts Altestes . ftruire de ce qui s'eft paffé , patticulière- » Herrera , Liv. 4. chap. 14,

conserver : " Moi , Christophe Colomb , " cause qu'il est moo Frere : Je doone par w ces Présentes . au nom de leurs Altesses , » toutes les affurances qu'il peur fouhaiter, » tant pour lui que pour eeux qui voudront » l'accompagner en cette Ville, promet-» tant que pendant leur voiage & leur fé-» jour ici, comme dans leur retour à Bo-» nao, il oe leur fera fait aucun tort ni-» déplaifir. Dequol je donne ma foi & ma » parole de Gentilhomme, fuivant la cou-» quelque remede, afin que leuts Altesses » tume d'Espagne, en témoignage dequoi » foient sinceres, que l'Alcalde vienne m'inverte de la-Tetre ferme, avec trois Vaisseaux qu'il tenoit prêts pour cette expédition; mais qu'il ne pouvoit se priver de cette ressource, & surtout CHRISTOPHE du fecours d'un aussi brave Homme que son Frere , tandis qu'il étoit à III. Voiage. peine en sûreté dans la Capitale. En effet, il paroît certain que sans cet obstacle, l'Adelantade eût découvert la Nouvelle Espagne (54). L'Amiral envoïa, par les mêmes Vaisseaux, cent soixante-dix Perles, & quelques yenveie. pieces d'or, avec quantité de ces Mouchoirs de différentes couleurs & d'un fort beau tissu, qu'il avoit rapportés de sa derniere course. Il y joignit une Description des Terres qu'il avoit découvertes , le Plan des Isles , & la Relation de toures les circonstances de son Voiage (55). Mais ses Lettres ne furent pas les feules qui partitent de l'Isle. Roldan & ses Amis envoïerent à Fonseca, Evêque de Badajos, des Mémoites, où tout leur fiel étoit répandu , & qui devintent , entre les mains de ce Prélat . le fondement d'une infinité de mauvais offices contre les Colombs. Ce fut de lui, du moins, que l'Amiral crut avoir teçu les plus tudes coups (56),

Après le départ de la Flotte, Roldan, se voiant sans prétexte pour re- Nouvelles infuser le Sauf conduit qu'on lui avoit envoie, prit le parti de se rendre à solences de Roi-San-Domingo; mais avec autant de diffimulation que d'audace, & moins dans la vue de se reconcilier avec l'Amiral, que pour débaucher une partie de ses gens. Il y passa quelques jours , pendant lesquels on lui fit diverses propolitions, dont il affectoit de ne pas s'éloignet. Cependant il répondit ensuire qu'il ne pouvoit se déterminet à rien sans la participation de ses Amis , & cette feinte parut justifiet son retour à Bonao. L'Amiral , maleré toute son indignation, le fit accompagnet par Diego de Salamanca. Homme grave & judicieux, pout recevoit les explications du Confeil des Rebelles. Mais elles futent exprimées dans des termes infolens; & les ai-

ricles blessoient également l'autorité de la Cout & l'honneut du Viceroi-Roldan, qui sçavoit bien qu'elles ne pouvoient être acceptées, n'attendit point la réponse, & partit brusquement pour la Conception, qu'il se flattoit de surprendre. Cette Forteresse éroit en sureté sous le commandement de Ballester. Cependant, après avoir désesperé de l'emporter d'assaut, les Re-

belles se promirent de la prendre par famine, & commencerent à détourner les eaux. Ils ptessoient ardemment le travail, lorsque l'Amiral, sans se tebutet Traité de l'Ade tant d'indignités, leut envoia Carvajal, pour lequel ils avoient toujours Resellet. marqué de la confidération , avec une espece de plein pouvoir , qui n'étoit borne que par la justice & l'honneur. L'arrivée de cet Officier fit recommencer les négociations. Elles se terminerent par un Trairé, dont la conclusion fut qu'ils retourneroient tous en Espagne; que l'Amiral leur seroit conduire, au Port de Xaragua, deux Vaisseaux bien équipés; qu'ils auroient la liberté d'y embarquer, avec eux, leurs Maîtresses Indiennes, grosses ou nouvellement accouchées; que l'Amiral leur donneroit des Certificats de setvice & de fidélité, & qu'il leut fetoit restituet tout ce qu'ils se plaignoient qu'on leut avoit pris (57). Roldan figna ces Atticles , le 14 de

Novembre, à condition qu'ils setoient rarisses dans l'espace de dix jouts ;

(54) Herrera, Liv. 3. chap. 15. (55) Ibidem.

(56) Ibid. (57) Ibid.

Lij

CHRISTOLHE COLONS III. Votage. 1498.

que les Rebelles partiroient dans einquanie jours. Il donna ausli-tôt des ordres, pour faire préparer les deux Vaisscaux, & Roldan reprit le chemin de Xaragua. Plusieurs de ses Complices aïant témoigné qu'ils n'étoient pas disposés à passer en Espagne, l'Amital leur sit declarer qu'ils étoient libres de demeurer dans l'ille, de s'y établir, & de s'y remettre nième à

11 eft remou pat 'a perfidie de Kuldan.

la folde, fans autre condition que le respect & la fidélité qu'ils devoient aux Loix. Les Pâtimens, qu'il leur avoit promis, partirent pour Xaiagua; mais afant été battus d'une violente tempète, ils n'y purent arriver dans le tems dont on étoit convenu. Roldan prit ce prétexte pour rompre absolument le Traité, en publiant que l'Amiral n'avoit eu dessein que de le tromper. En vain Carvajal, au désespoir de cette perfidie, sit retentir ses plaintes, & fomma même les Rebelles, par un Acte authentique, d'exécuter des conventions qu'il avoit garanties (58). Mais tout le poids d'un chagrin si sensible tomba sur l'Amiral, qui avoir

facrifié fes deux Vaitfeaux au falut de la Colonie. Les Ifles des Perles & la découverte du Continent étoient deux objets dont il ne pouvoit se déracher; & la fidélité, qui lui faifoit préferer un rigourcux devoir à de 6 belles espérances, lui sit sentir une extrême douleur, de voir ses soins si mal reconnus. Cependant il écrivit encore à Roldan , & dans des termes qui n'auroient pas manqué de faire impression fur un cœut moins farouche; mais il n'en recut qu'une réponfe arrogante & préfomptueufe. On ne s'arrêteroit pas si long-tems au récit de cette odieuse querelle , si tous les Historiens n'avoient jugé ce détail important , pour l'explication des événemens qui doivent le suivre. Enfin , Carvajal aiant renoue la négociation , sa fermeté parut en imposer aux Rebelles. On sit un nouveau Traité, dont le principal Article rétabliffoit Roldan dans l'exercice de fon Emploi , & laissoit à ses Complices la liberté de partir ou de demeurer, avec des avantages que les plus fideles Sujets de l'Espagne n'auroient ofé demander pour de longs fervices (59). L'Amiral accorda tout, avec une modération qui lui fit étouffer jusqu'à l'apparence du ressentiment. Il consideroit que le mal étoit devenu plus contagieux que jamais; que dans plusieurs parties de l'Isle, les Indiens paroissoient prets à se soulever; & que les Castillans même, qui lui avoient été le plus attachés, commençoient à porter envie aux richesses des Rebelles. Quelques-uns parloient deja de se retirer dans

Modération avec laquelle il eff renoue par l'Amiral.

(59) » Le Traité portoit que François Rol-» dan seroit erce de nouveau Alcalde Major, » par des Provisions roiales; qu'il pour-» roit envoier, de son propre choix, quinze m hommes en Castille ; qu'a tous ceux qui » demeureroient, il seroit donné des Dé-» partemens en propre, des terres pour la-» bourer , & a chacun une Ordonnance pour se être paies de leur folde; que l'Amiral » feroit publier à son de trompe, que tout

» ce qu'on attribuoit de mal à Roldan & à » ses Amis, étoit supposé par de faux té-

» moins, qui leur vouloient du mal, & qui-» n'aimoient pas le service du Roi. Ces ar-» ricles arant été accordés , Roldan en alla so rendre compre à ses Complices; & deux » jours après , ils envoierent un modéle des » Provisions roiales, qui contenoit plusieurs . » articles indécens, ridicules & insupporta-» bles. Le dernier portoit que si l'Amiral " n'effectuoit pas ce qu'il avoit promis, il » leur seroit permis de se raffenibler & de » réunir toutes leurs forces pour l'y conw traindre. Herrera , Liv. 3. chap. 16 ..

la Province de Higuey, vers le Cap de San-Rafael, où ils se flattoient de trouver de l'or, & de vivre dans l'indépendance. D'un autre côté, l'Amiral avoit reçu des Lettres de l'Eveque de Badajos, qui, s'appuiant fur la III. Voige. faveur de la Reine, lui reprochoit de manquer d'habileté pour faire regner la paix dans fon Gouvernement. Ces raifons eutent tant de pouvoir sur fon esprit & sur celui de ses Freres, que, n'aïant fait difficulté de rien, les Articles furent fignés & s'exécutetent enfin de bonne foi. Roldan rentra Rollan morre comme triompliant dans la Capitale. Il reprit les fonctions d'Alcalde Major, dans fis 1 m avec quantité de nouvelles prétentions, qu'il fit valoir infolemment, & que perfonne n'ofa lui contester (60).

Les deux Caravelles mirent à la voile pour l'Espagne. L'Amiral avoit été tenté de s'y embarquer , pour aller rendre compte lui-même à la Cour . d'une affaire à laquelle il voïoit qu'on ne donnoit point un tour favorable en Espagne. Il regretta dans la fuite de n'avoir pas suivi ce mouvement. Mais sa présence lui parut nécessaire dans l'isse, où la Province des Ciguryos commençoit à remuer ; & l'intérêt public l'emporta sur le sien. Cependant il fit partir Ballester & Garcias de Barantes , chargés de routes Comment PAles informations qu'il avoit fait recueillir contre les Rebelles. Dans la Lettre mual rendeon qu'il y joignit, il exposoit les sunestes effers de la révolte, la nécessité où als cour, il s'étoit vu, pour conferver la Colonie, de figner des articles dont il gémiffoit, & combien il feroit dangereux que leurs Majestés ratifiassent un Traité qui bleffoit tous les droits de l'autorité suprême. Il ajoûtoit que depuis la conclusion du Traité, les Rébelles tenoient une conduite qui autorifoit la Cour à défavouer ce qu'on leur avoit promis en fon nom; que d'ailleurs ils étoient redevables de tous les tributs des Rois & des Seigneurs Indiens, qu'ils avoient détoutnés; qu'il n'avoit pû leur donner un acquit de ces dettes, ni révoquer deux Seniences par lesquelles ils avoient été déclarés Traîtres, convaineus de rébellion, & condamnés à ce titre. Il faisoir de nouvelles instances pour obtenir un Magistrat habile, auquel il demandoit qu'on joignir un Intendant des Finances & un Tréforier roïal. Il représentoit que si leurs Majestés vouloient être fidellement servies, par les Gouverneurs qu'il établissoir sous leurs ordres, il étoir important de leur accorder des honneurs & des récompenses proportionnées à leurs services. Enfin, il supplioit le Roi & la Reine de considerer qu'il touchoit à l'âge. caduc; que Dom Diegue, fon Fils aîné, commençoit à se trouver capable de les fervir, & qu'étant destiné à lui succeder, il étoit à propos de qu'on fon lite, l'envoier aux Indes, pour le former aux affaires, & le rendre digne de leur confiance, dans les deux grandes Charges d'Amiral & de Viceroi. (61).

A peine les Caravelles furent parties, que Roldan présenta un Mémoire à l'Amiral, au nom d'une centaine de ses Partisans, qui demandoient des-Terres dans la Province de Xaragua. Cette proposition avoit ses dangers. La prudence ne permettoit pas de laisser prendre des Etablissemens, dans le même Canton, à tant de gens qui faisoient profession des mêmes principes, & qui étoient capables de perpétuer la révolte. L'Amiral traina faréponse en longueur. Il fit naître adroitement des occasions, qui inspire- prest traffic rerent, aux Meeontens, du goût pour d'autres parties de l'Isle. Les uns fement qui le (60) Ibidem. (61) Ibidem-

Pittle Espagnoise.

Liii

CHRISTOPHS COLOMB. III. Votage. 1498.

s'établirent à Bonao: d'autres au milieu de la Vera Réal, fur les botds de Rio-verde. Quelques-uns pafferent fix lieues au delà de San-Yago, dans la même Plaine, en tirant vers le Nord. L'Amiral leur distribua des terres, avec environ vingt mille pieds de Manioc (62), & nomma, dans leurs Patentes, les Caciques de chaque Canton , pour obliger ces petits Princes de faire cultiver, par leurs Sujets, les terrains qui étoient dans leur dépendance. Telle cit l'origine de ces partages Indiens, qui se multiplierent enfuite fous les noms de Repartimentos, & fous d'autres titres. Roldan demanda pour lui-même des terres confidérables, qui lui furent accordées, avec routes fortes d'avantages, aux environs d'Isabelle (62). Quoiqu'il ne changeât rien à fa conduite, l'Amiral diffimuloit des infultes dont il esperoit d'êtte vangé par la Cour. Il se dérermina même à lui donner sa confiance, dans une occasion fort délicate, où les vues de sa politique ne furent pas trompées , & dont le récit appartient à l'article suivant.

### I.

## Voiage d'Alfonse d'Ojeda, de Jean de la Cosa, & d'Americ Vespuce.

1 Evêque de Badajos fufcire des Concuerens à I Amiral.

L'A découverte du Continent & des Perles , dont les premières nouvelles Étoient arrivées en Espagne par la Flotte que l'Amiral y avoit renvoïée à son retour, avoit causé beaucoup de satisfaction à leurs Majestés Catholiques; mais un événement, qui lui faifoit tant d'honneur, n'avoit pas manque de réveiller la haine & la jalousie. L'Evêque de Badajos, qu'on pouvoit alors nommer le Ministre des Indes, parce qu'il étoit chargé de rous les ordres qui regardoient les nouveaux Erablissemens, prit cette occasion pour lui nuire. Il recevoit familiérement Alfonse d'Oreda, qui étoit retourné depuis peu à la Cour d'Espagne. Cet adroit Avanturier , n'aiant pas pas eu de peine à découvrir qu'il avoit pris de l'aversion pour les Colombs, lui inspira le desir de parrager avec eux la gloire des découvertes. Après de nouvelles de- avoir obtenu la communication des Plans & des Mémoires de l'Amiral, il follicità la permission d'armet, pour continuet une entreprise, qui ne demandoit plus que de l'industrie & du courage. Il l'obtint de l'Eveque, qui la figna de fon nom; mais elle ne fut point fignée, & peut-être fut-elle ignorée, des Rois Catholiques. Elle portoit qu'Ojeda pourroit découvrir le Con-

Attente Oicla eft envoié tente con verter.

Velpuce,

découvertes au nom de l'Espagne, jusqu'à l'année 1495. C'étoit violer formellement les conventions de l'Amiral avec la Couronne. Cette Commission, d'un Ministre à qui leurs Majestés avoient confié toutes les affaires des Indes, eut bientôt raisemblé quantité d'Espagnols & d'Etrangers, Dieda rafforie qui brûloient de tenter la forrune , ou de se signaler par des avantures extraoravec Jean de la dinaires. Ojeda trouva des fonds dans Seville, pour armer quatre Vailleaux. Cofe & Americ Il prit, pour premier Pilote, Jean de la Cosa, natif de Biscaye, homme

rinent, & tout ce qui s'offriroit à ses recherches, sans autre condition que de ne pas entrer fur les Terres du Portugal, ni fur celles qui avoient été

(61) Herrera dit, » vingt mille, plus ou » vigne durent long-tems, & que ces fouches

39 moins, de ces fouches qui produifent le 30 ne durent pas plus de trois ans faus les re-20 pain ; on diroit des seps de vignes , ajoû- so nouveller.

» te-t'il, avec cette différence, que les feps de (6) Ibidem.









1.

d'expérience & de résolution. Americ Vespuce, riche Négociant Florentin, versé dans la Cosmographie & la Navigation, s'interessa dans l'armement, & voulut courir auffi tous les dangers du Voiage (64). La Flotte se trouva

prête le 20 de Mai, & mit le même jour à la voile.

On prit la route de l'Ouest; & tournant ensuite au Sud, on ne sut pas plus de vingt-sept jours à découvrir une Terre, qu'on reconnut bientôt pour le Conrinent. La crainte des écueils obligea de monillet à quelque distance du rivage; mais plusieurs Matelots, s'en étant approchés dans les Barques , y virent un grand nombre d'indiens nuds , qui patoissoient les tonfidérer avec beaucoup d'admiration, & qui s'éloignerent promptement lorsqu'on s'efforça de les attirer par des signes. Comme la Flotte étoit dans une Rade ouverre, où les moindres vents étoient redoutables, Ojeda comment de résolut de suivre la Côte pour chercher un Port. Après deux jours de navigation, il en découvrit un; & la vûe d'une multitude d'Indiens, qui accouroient de toutes parts , ne l'empêcha point d'y faire descendre quarante I fommes, avec des fonnettes, dont le bruir eut plus de pouvoir que les témorgnages de paix & d'amitié, pour arrêter ces Barbares. Cependant, la nuit aïant rappellé les Castillans à Bord, ce ne fut que le lendemain, à l'aide des fonnettes & de diverses bagarelles de l'Europe, qu'on vit naître tout-d'un-coup la confiance. Ces Indiens étoient d'une taille médiocre, mais bien proportionnée. Ils avoient le visage & le front larges, la peau. d'une couleur qui pouvoit être comparce à celle du poil de Lion , & toutes

les apparences d'un caractere fort humain. Ojeda se crut assez sur de leurs dispositions , pour espeter d'eux tous les rafraichissemens qu'ils pourroient fournir à la Flotte. Il fit descendre une partie de ses gens , pont visiter le Païs. Les Plantes & le Poisson y paroifsoient faire la principale nourriture des Habitans, avec une espece de Pain , composée d'une racine , qu'ils nommoient Yuca. Mais les Animaux fauvages, qui s'y trouvoient en abondance, offritent une chasse facile aux Castillans. L'eau y éroit si faine , que pour guérir les malades , surrout ceux qui étoient attaqués de la fiévre , l'usage du Canton étoit de les plonger dans l'eau froide, & de les mettre ensuite devant un grand seu, après quoi quelques heures de fommeil achevoient de les rétablir. La si- Poir qu'il de

Sisturios de

(64) C'est le même, qui a donné au Con-tinent du nouveau Monde, le nom d'Amérique, malgré toutes les réclamations des Espagnols. Ils l'accusent de s'en être attribué injustement la découverte, & d'avoir dé-robbé cet honneur, soit à leur Amiral, soit à Ojeda & Jean de la Cosa, tous deux de leur Nation. La question est de savoir de quel côté est l'injustice : cer examen demandant des discussions qui ne conviennent poine ici, on croit devoit fe borner aux Remarques de l'Introduction , & répeter seulement que Vespuce est même accusé d'avoir publié de fausses Relations, pont en imposer micux au Public. Il y a transpose, dir-on, les pandues.

tems & les faits. C'est le doute où l'on est resté là-dessus, qui empêche de leur donner lace ici. Elles se tronvent au nombre de trois, a la suite des Décades de Pierre Martyr, & dans le Recueil de Ramusio ; & quelque idée qu'on doive prendre de la bonne foi de leur Antent, elles s'accordent affez avec ce qu'on va lire d'après les Espagnols. Herrera ne ménage point Vespuce; & l'Historica de Saint Domingue soutient la-dessus toutes les prétentions des Espagnols. Mais il paroit impossible de démêler exactement la vérité daos un fi grand éloignement, au travers des ténébres que les deux Parties y ont ré-

CHRISTOPHE III. Votage. 1499.

Sa rouse.

COLOMB.

tuation & la fraîcheur des Terres en rendoient la vûe & le séjour fort agréa-CHRISTOPHE bles. Mais on n'y découvrit aucune apparence d'or. Ce Païs, autant qu'on en pûr juger par la fuite du Voïage, est d'environ deux cens lieues au-dessus III. Voiage. de l'Orenoque.

Pendant vingt-fept jours, que les Castillans donnerent au repos, ils de-Cartifiere &c mitges des 114vinrent affez familiers avec les Habitans , pour reconnoître une partie de leurs usages. Ces Peuples ne conservoient pas, sur le corps, d'autre poil que les cheveux , pour ne pas reffembler aux Bêtes. Ils étoient extrêmement agiles & fort bons nageurs. On ne remarqua point qu'ils euffent un Roi , ni des Chefs auxquels ils fussent obligés d'obéir. Ils n'avoient point de regle, ni d'henre fixe pour leurs repas. Chacun mangeoir lorsqu'il y étoit excité par la faim. Ils mangeoient affis , & toujours fort peu. Leur vaisselle étoit des vases de terre, qu'ils fabriquoient eux-mêmes, & des Calebasses de diverses formes. Ils dormoient dans des Hamacs de coton , suspendus à des arbres, par les quatre coins. Quoiqu'ils observatsent devant les Femmes une forte de décence, ils ne se retiroient point à l'écart pour les besoins naturels. Leurs mariages étoient libres ; c'est-à-dire , qu'ils marquoient aussi peu de jalousie que d'attachement pour leurs Femmes , & qu'ils ne paroiffoient rirer aucun droit de la qualité de Maris. Elles ne laissoient pas de multiplier beaucoup, & la groffesse ne les dispensoit pas du travail. L'accouchement leur causoit si peu d'embarras & de douleur , qu'après s'être lavées dans une Riviere, elles sembloient n'avoir rien perdu de leur vigueur & de leur gaieté : mais, au moindre sujet de plainte contre le Pere, elles prenoient le jus de quelques Herbes qui détruisoit infailliblement leur fruit, & cette facilité à se faire avorter , leur attiroit de la part des Hommes beaucoup de complaifance & de ménagement. Les deux Sexes étoient nuds, à l'exception des reins, qu'ils se couvroient d'une ceintute de feuilles ou de coton; mais ils étoient fott propres, par le foin continuel qu'ils avoient de se laver. Leurs Maisons étoient communes, & la plupart assez grandes pour contenir foixante personnes. Elles pouvoient passer pour de simples retraites, contre l'excès de la chaleur & les autres injures de l'air; car elles n'étoient habitées que passagerement, & dans les occasions où les Animaux mêmes cherchent à se mettre à convert. Dans cette grandeur, leur forme étoit celle d'une cloche, quoique le toît ne fut composé que de branches d'arbres & de feuilles de Palmier ; les murs étoient affez folides, pour réfister à la violence des vents. On crut comprendre, par les fignes qui fervoient à s'expliquer , que les Indiens en changeoient de huit en huit ans, pour évirer les maladies qu'ils craignoient de l'infection de l'air. Leuts richesses ne confistant que dans leurs ornemens personnels . qui étoient quelques plumes de diverses conleurs, de petites boules d'os de Poisson , & des pierres vertes ou blanches , qu'ils portoient pendues aux lévres & aux oreilles, ces transmigrations n'avoient rien d'embarrasfant : & de-là venoit , fans doute , l'indifférence qui les empêchoir aussi d'avoir plus d'attachement pour une Maison que pour une autre. Ils n'avoient aucune idée de commerce ni d'échange; & leurs desirs ne s'érendant pas au-delà de leurs besoins, dont la Nature faisoit presque tous les frais, par l'abondance des Herbes, des Racines & du Poitlon, ils donnoient libéra-

CILDA ET VasPuce.

lement rout ce qu'on leur demandoit, mais ils prenoient, avec la même CHRISTOPHE franchise, ce qui piquoit leur curiosité, qui étoit satisfaite néanmoins par un moment de pollestion ; comme si le même fond de caractere , qui leur faisoir III. Voiare, desirer peu, ne leur eût pas permi de s'attacher beaucoup. Cependanr, ils paroifloient fensibles à l'amitié; & parmi les Castillans, ils diffinguoient ceux dont ils avoient reçu le plus de caresses. Ils leur amenoient leurs Femmes & leurs Filles, avec lesquelles ils les excitoient à se réjouir : & les vivres du Païs étoient offerts de même à ceux qui vouloient les accepter. On observa qu'ils ne pleuroient point leurs Morts , & qu'ils ne paroissoient pas même touchés de leur perte. Lorsqu'un de leurs Parens étoit attique d'une maladie mortelle, & qu'ils le crojoient proche de fa dernière heure, ils le portoient à la Montagne voisine, dans un Hamac qu'ils attachoient aux arbres; ils chantoient & danfoient tout le jour autour de lui. Enfuite, lui laissant à boire & à manger pour trois ou quatre jours, ils se retiroient, sans lui rendre d'autres soins dans l'intervalle. S'il reprenoit affez de force pour revenir à l'Habitation , il y étoit reçu avec beaucoup de joie & de cérémonie. Si la langueur continuoit, on ne cessoit de lui fournir de l'eau & des alimens; mais lorsqu'on le trouvoit mort, on l'enterroit sur le champ, dans une fosse assez profonde, sans autre formalité que de mertre encore des alimens & de l'eau dans le même trou-Outre la méthode de plonger les malades dans l'eau froide, la diéte étoir un remede si commun parmi ces Indiens, qu'à la moindre incommodité, ils passoient ttois ou quatre jours sans manger. Ils avoient aussi l'usage de la saignée; mais au lieu de se faire ouvrir la veine du bras, ils se faisoienr tiret du fang des reins & des flancs. Leurs autres reniedes étoient plusieurs fortes de vomitifs, qu'ils composoient de différentes herbes (65).

remit à la voile pour la fuivre, jusqu'à la vûe d'un Port où il fut surpris comme venise, d'appercevoir un Village bâti comme Venife, c'est-à-dire, dans l'eau & fur des pilotis. Le nombre des maisons étoit de vingt-six, qui se communiquoient par des ponts-levis. Il lui donna le nom de Venezuela (66). Les venezuela, Habitans, effraïés à la vûe des quatre Navires, leverent aussi-tôt leurs ponts, & se retirerent dans leurs édifices. Cependant ils envoïerent bientôt, vers la Flotte, douze Canots, charges d'Indiens, qui ne s'approcherent d'abord qu'avec des marques extraordinaires d'admiration. Les fignes, par lesquels on crojoit exciter leur confiance, ne fervirent qu'à les faire retourner au rivage. Ils fortirent de leurs Canots, pour se mettre en chemin vers une Montagne voiline. Mais lorsqu'on avoit perdu l'espérance de les revoir, ils revinrent fur leurs traces, avec feize jeunes Filles qu'ils amenerent jufqu'à la Flotte, & dont ils firent entrer quatre dans chaque Navire. On les reçut avec tant de civilité, que la joie & l'amitié paroissant succeder à la crainte, on vit fortir des maisons un grand nombre d'Habitans, qui s'approcherent des Vaisseaux à la nage. Mais , par une révolution , dont les Castillans ne purent découvrir la cause, quelques vieilles Femmes, qui nageoient cassistant aussi, se mirent à pousser des cris affreux. Aussi tôt les seize Filles se pré- les ladices. cipitetent dans les flots; & les Indiens des Canots s'éloignèrent de la Flotte, (66) Qui fignific petite Venile.

COLOMB. OIEDA ET VESPUCE.

Ojeda, satisfait des rafraschissemens qu'il avoir rrouves sur cette Côte, ojeda découvre

(61) Herrera, Liv. 4: chap. I. Toms XII.

CHRISTOPHE COLOMB. HI. Voïage.

1499. OHPA ET VESPUCE. pria tite des Mé-

en y lançant une grêle de fleches. Ojeda les fit poursuivre par ses Barques . qui renverserent plusieurs Canots, & qui ne tuerent pas moins de vingt Indiens. Il n'avoit pû se défendre de cet emportement de colere, à la vue de cina de sescens qui étoient dangereusement blesses. On prit deux jeunes Filles, & la Flotte remit à la voile.

Elle continua de ranger la Côte pendant l'espace de quatre-vingt lieues, vullet qu'o- jusqu'à celle de Paria, que l'Amiral avoit découverre. Ojeda n'eut pas de moiris de Co. peine à la reconnoître, sur les Mémoires qu'il avoit reçus de l'Evêque de Badajos. Mais les Indiens, qui se presenterent au rivage, ne devoient pas être ceux que l'Amital y avoit rencontrés l'année précédente; puifqu'ils firent connoître par leur effroi , que les Vaisseaux de l'Europe étoient un spectacle qu'ils n'avoient jamais vu. Cependant, après avoir été rassurés par des pré-

eucil que fes gens reçoivent Indianne,

sens & des rémoignages d'amitié, ils presserent les Castillans de se rendre à leurs Habitations, qui étoient à trois lieues du Port. Ojeda ne fit pas diffi-Agréable ac- culté d'y envoier vingt-trois hommes armés. Trois jours qu'ils y pafferent. au milieu d'une foule innombrable d'Indiens qui s'y étoient raffemblés, furent un tems de Fête, où fans pouvoir se faire entendre autrement que par des signes, ils goûterent de tout ce que le Païs avoit d'agréable en chansons, en danses, en alimens, & même en Femmes, qui leur furent offertes avec une importunité à laquelle ils eurent peine à réfifter (67). Ils se laisserent engager, par tant de careiles, à pénétrer dans des Villages plus éloignés; & leur absence, qui dura neuf jours, ne causa pas peu d'inquiétude à Bord. Mais ils revintent avec un air de fatisfaction, qui rendit témoignage à l'humanité de leurs Hôtes. Un prodigieux nombre de ces bons Indiens les escorrerent jusqu'au rivage. S'ils s'appercevoient qu'un Castillan filt las, ils le portoient dans un Hamac. Au passage des Rivieres, ils s'empressoient d'offrir leurs épaules. En arrivant aux Barques, ils y entrerent avec tant d'ardeur & de confusion, qu'ils faillirent de les submerger. On en compta plus de mille, qui ne monterent pas moins impétueusement sur les quatre Vaisseaux, & qui firent tomber leur admiration sur tout ce qui fe présentoit à leurs yeux. Ojeda se donna le plaisir de faire jouer tout d'un coup son artillerie. Cette Troupe curieuse & timide s'élança dans les flots; » comme on voit au moindre bruit, suivant la comparaison de l'Auteur » Espagnol, des millions de Grenouilles sauter dans l'eau, lorsqu'elles sont " & fec fur la rive ", Mais l'air tranquille & riant des Matelots , aïant bientôt diffipé leur crainte, ils revintent avec un nouvel empressement, & l'on n'eut pas peu de peine à les congédier. Leurs terres produifent, fans interruption, une grande variété de fleurs & de fruits. On y voit aussi une extrême abondance des plus belles especes d'oiseaux.

voir decouvert le Con:inent de l'Amérique , &c

Les Castillans fortirent avec regret de ce beau Golfe d'eau douce, qui est formé par la Côte de Paria & l'Isle de la Trinité; deux noms, qui s'étant conservés, avec celui de Boca del Drago, suffisoient pour ôter, à Vespuce, le dessein d'une odicuse injustice, & du moins pour lui faire perdre l'espérance qu'elle pûr jamais trouver la moindre faveur aux yeux du Public. C'est dans ces termes que les Historiens Espagnols parlent de l'entreprise qu'il forma, de s'attribuer l'honneur de la découverte du Continent :

L Coppela

(67) Herrera , Liv. 4. chap. 1.

mais leurs plaintes n'ont point empêché que le nouveau Monde n'ait pris fon nom; & quelque jugement qu'on doive porter de ses droits, il est trop tard pour les contester après une si longue possession. De Paria , la Flotte se III. Voiage, rendit à la Marguerite, qui tenoit aussi son nom de l'Amiral. Ojeda se rapprocha ici du Golfe de Venezuela, que les Indiens nommoient Coquibocao. Ensuire s'étant avancé vers un Cap, auquel il donna le nom de la Vela, il rencontra une longue fuite d'Ifles, qui s'étendent de l'Est à l'Ouest, & p dont quelques-unes reçurent celui de Gigantes. On avoit compré environ Olida. quatre cens lieues, depuis la premiere Terre où la Flotte avoit abordé; c'està-dire deux cens jusqu'à Paria, & deux cens de Paria au Cap de la Vela. Les Caftillans trouverent de l'or & des perles fur cette Côte. De la Marguerire, ils passerent à Cumana & Maracapana, deux Villages situés sur le rivage du Continent, à sept lieues de cette Isle. Un Golfe, qui s'ouvre audessus de Cumana, & qui étoit environné d'Habitations, leur parut s'enfoncer d'environ quatorze lieues dans les rerres. Ils virent dans une grande Riviere, dont ce Village est arrose, quantité de ces monstrueux Poissons, qui se nomment Lagaros en Espagne, & que les Indiens appellent Caymans, mais qu'on ne croit pas différens des Crocodiles. Le mauvais état de la Flotte l'aïant obligée de mouiller à Matacapana, on y déchargea tous les Navires pour les carener; & pendant vingt-sept jours; qui furent emploïes à ce travail, on reçut, des Indiens, plus de secouts qu'on n'en auroit esperé dans un Port d'Espagne. Outre les services du radoub, ils apporterent continuellement, au rivage, toutes fortes de rafraîchissemens & de commodités. Les Castillans eurent la liberté de se répandre dans les Villages,

Mais ce zele étoit interesse. Les Indiens avoient beaucoup à souffrir de quelques infulaires voifins, qui leur faifoient une guerre cruelle, & qui étoient dans real e barbare ufage de manger leurs Caprifs. Ils attendirent que la Flotte fût la gente à leur prête à lever l'ancre, pour supplier Ojeda de les venger. Cette priere fut Ennemis. accompagnée de tant de respect, & des marques d'une si vive douleur, que tous les Castillans en furent touchés. Qieda résolut de rendre cet important service à ses Hôtes. Mais, quoiqu'ils s'offrissent à l'accompagner, il n'en prit que sept, à condition même qu'il ne seroit point obligé de les ramener dans leur Patrie, & qu'ils y retourneroient dans leurs Canots. Il avoit compris que ces Ennemis, qu'on lui donnoir à combattre, étoient des Caraïbes; & malgré l'opinion qu'il avoit prife de leur férocité, dans son séjour à l'Espagnole, il se flattoit que le bruit de son artillerie suffiroit pour les réduire. Sept jours d'une heureuse navigation le conduisirent à leur Isle (68). En approchant du rivage, il fut surpris de le voir bordé de plus de quatre cens hommes, armés d'arcs, de fleches & de boucliers, qui l'attendoient avec une audace dont il n'avoit pas encore vue d'exemple parmi les Indiens. Loin de reculer à l'approche des Barques, ils s'avancerent jusqu'au bord de l'eau, pour y lancer une grêle de fleches. Cependant le bruir de l'artillerie & des arquebuses parut leur causer quelque épouvante, sur-tout lorsqu'ils virent tomber parmi eux un grand nombre de morts & de blessés. Ojeda

& furent traités avec tant d'abondance & de foins, qu'ils y rétablirent par-

fairement leurs forces.

(68) L'Historica ne la nomme point ; mais il paroît que c'étoit une des Antilles. Ibidem.

OTEDA ST VESPUCE. Divers lieux

Service qu'il

CHRISTOPHE COLOMB. III. VOINGE. 1409. CHEAL ET VESPUCE. faisit ce moment, pour faire descendre quarante hommes. Mais les Cataibes, bientôt gevenus de leur étonnement, firent face avec une intrepidiré merveilleufe, & combattirent vaillamment pendant deux heures. S'il en périt un grand nombre, les Castillans eurent beaucoup de blessés. Ojeda, commençant à fe défier du fuccès , envoia cinquante-fept hommes , qui firent abandonner le champ de bataille à ces redoutables Ennemis. Mais le jour fuivant, ils reparurent en plus grand nombre; & les Officiers Castillans fe virent obligés d'emploier leur habileté pour former une attaque régulière. Ils diviferent leur gens en quatre bandes, qui prirent des pottes où le feu des uns ne pouvoit incommoder les autres; & dans cette lituation , qui rendoit presque tous leurs coups certains, ils renverserent tant de Caraïbes, que ces malheureux Sauvages prirent le parti de se retirer dans leurs Monragnes, en pouffant d'horribles eris. Les Castillans ne perdirent qu'un homme; & dans la fuite de leurs Ennemis, ils en prirent vingt-cinq, fans compter ceux qui étoient demeurés à demi-moits dans le lieu du combat, & dont ils ne jugerent point à propos de charger inutilement leurs Vaiffeaux. Une partie des Prifonniers fut abandonnée aux fept Indiens de Macarapana, qui partirent fort contens avec cette proie.

Ojeda, se voiant si proche de l'Isle Espagnole, prit la résolution d'y

tourner ses voiles. L'Histoire n'explique point dans quelle viie; quoiqu'on

Ojeda polic par Pinte Elpagnole, eù il cit mai re-

Roldan eft

puisse juger, par sa conduite, que pour faire apparemment sa cour à l'Evêque de Badajos , il ne penfoit qu'à braver l'Amiral , en lui apprenant le fuccès de fon expédition. Il aborda, le 5 de Septembre, au Port d'Yaquimo, dans les Etats d'un Cacique, qui fe nommoit Haniguayaba. Les Castillans de cette Province en donnerent avis à l'Amiral, qui n'augura pas bien de l'arrivée de quatre Vaisseaux , sous le commandement d'un Homme de ce caractere. Ce fut dans cette occasion qu'il crut devoir emploier Roldan, dont il ne connoissoit pas moins la hardiesse. Il lui donna deux Caravelles, avec ordre de se faire expliquer les motifs qui amenoient Ojeda, & de lire fa Commission. Roldan ne put arriver que le 29 au Port d'Yaquimo. Il n'y trouva point la Flotte, qui étoit à l'ancre huit lieues au-dessus ; mais apprenant qu'Ojeda étoit descendu avec quelques-uns de ses gens dans un Village voilin, il s'y rendit avec cinq ou fix Hommes d'escorte. Leur entrevue fut d'autant plus tranquille, qu'Ojeda, éloigné de ses Vaisseaux, affecta toute la modeftie qui convenoit à fa fituation. Roldan lui aïant demandé ce qui l'amenoir dans cette Isle , & pourquoi il s'arrêtoit dans un. lieu si écarté, sans avoir commencé par se présenter à l'Amiral, il répondit que la nécessité de se radouber l'avoit obligé de se jetter dans le premier Port, & qu'aïant été chargé de découvrir le Continent, par des ordres de la Cour qu'il avoit exécutés, il avoit regardé comme son premier devoir de penfer à la confervation des Vaisseaux qu'on lui avoit conhés. Roldan voulut voir ses ordres, & sçavoir parziculiérement s'il en avoit pour tirer des fecours & des provisions de l'Epagnole, sans la permission de celui qui la gouvernoit. Sa réponse sut embarrassée. Cependant, il déclara que fes ordres ne portoient aucune exception, mais qu'il les avoit faisse à Bord. La vanité du commandement, ou le defir de répondre à la confiance de l'Amiral, fit prendre à Roldan un parti qui trompa la pénétration d'Ojeda. Il se hâta de retourner à ses Caravelles ; & levant l'ancre auffi-tor, il fe rendit à la Flotte, où il fe fit montrer les Provisions du Général, qu'il trouva fignées feulement de l'Evêque de Badajos. Après cet éclaircissement, il n'eut rien de si pressant que de retourner à San-Domingo, pour en instruire l'Amiral. Mais Ojeda , bientôt instruit lui-même de ce qui s'étoit passé dans son absence, & plein des informations qu'il s'étoit procurées fur les derniers mouvemens de l'Ifle, descendir vers l'Ouest, au 11 Ribilli de Golfe de Xaragua, dans l'espérance de s'y faire autant de Partisans qu'il y haragua. trouveroit d'anciens Rebelles. En effet, il fut recu, avec joie, de ceux qui s'y étoient établis : & reconnoissant bientôt qu'ils conservoient encore des fentimens de révolte, il les anima contre l'Amiral avec tant de chaleur & de malignité, que sous prétexe de les faire païer de ce qui leur étoit du par le Gouvernement, il leur fit prendre les armes. Les plus fideles aïant réfifté à ses follicitations, il se forma deux Partis, entre lesquels on en vint aux mains dans quelques occasions sanglantes. Roldan sut envoie dans la Province, avec une Escorte assez nombreuse pour se faire respecter. Cependant, comme il regrettoit de ne s'ètre pas faisi d'Ojeda, dans leur premiere entrevûe, il crut encore que l'adresse étoit une voie plus fure que la force; & pendant quelques jours il s'efforça de l'engager dans une négociation, qui n'étoit qu'un piège pour le faire tomber entre ses mains. Mais l'autre, étant retourné sur ses Vassseaux, passa dans la Province de Cahay (69), douze lieues plus loin fur la même Côte. Roldan l'y fuivit. Alors, ces deux esprits, qui étoient à peu près de la même trempe, s'observerent comme à l'envi , & chercherent mutuellement à se tromper. De part & d'autre, on s'enleva quelques Officiers. Enfin l'Alcalde fut le plus adroit ou le plus heureux. Un straragême assez bien conçu le rendit Maître de la Barque Rollan le serre d'Ojeda, qui ne pouvant aborder à terre, ni remettre à la voile fans ce de remettre à la fecours, se vit obligé d'entrer en composition pour l'obtenir. Elle lui sut rendue fous des conditions qu'il n'ofa violer, & donr la principale fut de lever l'ancre. Mais , en partant , il déclara que n'aïant pû perdre l'Ami-nombre des finral dans fon Isle, il alloit le faire connoître à la Cour, & foulever contre nome de l'Amb lui toute l'Espagne (70).

III. Votage. OTEDA ET

Il va ercelle le salen Efpagne.

#### S II.

#### Voiage d'Alfonse Nino & des deux Guerres.

Sll'artificieux Ojeda farisfir fon reffentiment contre l'Amiral, par quantité de Autres Aran Aran Mauvais offices qui contribuetent à sa ruine, il eut le chagrin de trouver, à ruines qui en Seville, d'autres Avanturiers, qui ajant tenté la fortune comme lui, étoient découverus. revenus avec plus de diligence, & lui avoient ravi l'honneur d'apporter le premier à la Cour une Relation du Continent. Après son départ, Pedro Alfonse Nino, qui avoit accompagné l'Amiral à la découverte de Paria, & deux Marchands de Seville , nonumés Christophe & Louis Guerre , s'étoienr hâtés d'armer à fon exemple, & n'avoient pas trouvé plus de difficul-

<sup>(69)</sup> Elle se nomme aujourd'hui Arcahay.

<sup>(70)</sup> Il ne partir qu'a la fin de Février 1500, Herreta, Liv. 4 chap. 4

CHRISTOPHE COLOMB.

HI. Votage. 1499. NO IT LES D. UX GUER-

té que lui à se procurer une permission de l'Evêque de Badajos, pour aller découvrir de nouvelles Terres. Ils avoient pris aussi vers le Sud , & le hafard les avoit conduits à la Côte de Paria. Plus heureux qu'Ojeda, ils avoient recueilli quantité de Perles , dans le Golfe qu'il avoit nommé las ALFONSE Nt. Perlas , & qui est formé par les Isles voisines de la Marguerite. De-là , ils étoient patfes à Cumana, à Venezuela, & dans d'autres lieux qui avoient été déja visités; d'où s'étant avancés beaucoup plus, ils avoient découvert une Baie semblable à celle de Cadiz. Cinquante Indiens y étoient venus au-devant d'enx, le con & les bras chargés de Perles, qu'ils leur avoient

lie vititent les licax qu Ugida.

données volontairement. Le lendemain , ils étoient descendus dans un Village, nommé Curiana, où ils avoient été traités avec une abondance furprenante de toutes fottes de Venaison. Mais, ce qui leur avoit causé plus d'étonnement, ils avoient obsetvé que les Indiens portoient, entre les Perles de leurs colliers, des Grenouilles & d'autres Infectes d'or. Ils avoient demandé d'où venoit ce précieux métal. On leur avoit répondu qu'il s'en trouvoit beaucoup à fix journées de-là , dans une Province qui se nommoit Curiana Canchieta. Ils s'y étoient rendus ; & les Habitans s'étoient préfentés, en effet, avec quantité d'or & de joiaux, qu'ils avoient troqués pour des bagatelles de l'Eutope. Mais , quoiqu'ils portassent aussi des Perles, ils avoient refuse de s'en défaire. Les Cattillans, aiant voulu pénétrer plus loin, s'étoient vus arrêtés fur les Côtes suivantes par des légions d'indiens, armés d'arcs & de fleches, qui bordoient le rivage pour s'oppofer à leur descente : & ne se trouvant pas capables de leur faire la loi avec un seul Vaiifeau, ils étoient retournés à Curiana, où ils avoient été recus avec la même joie qu'i leur palfage. Pour des Epingles & des Aiguilles , ils avoient tiré des Habitans plus de cent cinquante marcs de Perles , dont quelques-unes étoient de la groffeur d'une Aveline, & d'une très belle eau, the décourteme sans autre désaut que d'être mal percées (71). Ils avoient repris de-là vers la pointe d'A- Paria & la Boca del Drago, d'où remontant le long de la Côte, ils avoient découvert la Pointe d'Araya, au Nord de la Pointe occidentale de la Marguerite; & li, descendant pour faire de l'eau & du bois, qui commencoient à leur manquer , ils avoient découvert , les premiers , ces fameuses Salines, qui font formées, à douze ou quinze pas du bord de la Mer, par un Lac, au fond duquel on trouve continuellement du fel, & qui en porte même fur la furface de fes eaux , lorsqu'il se passe quelques jours ians pluie. On voit arriver à cette Pointe une infinité de Raies, d'un excellent goût, & quantité de Sardines. C'étoit de-là que le Vaisseau Castillan avoit remis à la voile pour l'Espagne, où il étoit atrivé le 6 de Février 1500 (72).

rara, & les sa-

(71) Herrera, chap. 5. (71) Ibidem.



'U w autre côté, Vincent Yanez Pinçon, qui avoit accompagné l'A-

#### III.

## Voiage d'Yanez Pinçon.

CHRISTOTHE COLOME. III. Voiage. 1499. YANIZ LIN-

miral dans le premier Voiage, étoit forti du Port de Palos, au mois couveits. de Décembre, avec quatre Vailleaux armés à scs frais (73). Il prir la route du Sud, comme ceux qui l'avoient précédé; mais rournant enfuire au Levant, il s'avança l'espace de sept cens lieues, jusqu'à ce qu'aïant petdu le Nord , il passa la Ligne équinoctiale. C'est le premier Castillan qui l'air traversée, malgré la violence de plusieurs rempêtes, qui fuillirent de l'enfevelir fous les flots. Enfin, pénétrant deux cens cinquante lieues plus loin, il découvrit un Cap auquel il donna le nom de Conjolatione, & qui poite qui palle la laaujourd'hui celui de Saint-Augustin. La Mer y étoit bourbeuse & blanchatre, gnecomme l'eau d'une Riviere. On y jetta la fonde, qui donna feize bratles. Les Castullans ne virent paroître personne au rivage; mais ils y ttouvetent quelques traces d'Hommes, C'est cette Terre, que les Portugais nommetent enfinte Terra in de Santa Cruz, & qui n'a pas laisse de conserver le nom de Brésil, que lui donnoient ses anciens Habitans. Vincent Yanez en prir possession, au nom des Couronnes de Castille & de Leon. Quelques feux , qu'on apperçur pendant la nuit, firent marchet le lendemain vers le même lieu quarante Hommes, qui turent rout-d'un-coup furpris pat la vûe de trente-fix Indiens, armés d'arcs & de fleches, & d'une taille extraordinaire. Le combar paroifloir inévitable, entre deux Partis presqu'egaux, qui se voioient avec un même étonnement, & que rien n'avoit disposés à la confiance. Les Castillans firent briller des miroirs & des grains de vetre. Ils firent entendre, furtour, le bruit de leurs fonnettes, qui avoit caufé tant de fois de l'admiration aux Indiens. Mais ces fiers Sauvages en parurent fi peu touchés, qu'après avoir confideré froidement ce qu'on leur offroir , ils s'éloignerent d'un pas grave & fans aucune marque de crainte. Un caractere si ferme, on si farouche, détermina Yanez à lever l'ancre avant la nuit.

Il s'approcha de l'embouchure d'une Riviere, qui n'avoit point assez d'eau pour recevoir fa Flotre; mais quelques Soldats, descendus dans les Barques. apperçutent un affez grand nombre d'Indiens armés , vers lesquels ils prirent le parti d'envoïer un l'lomme feul, fans autres armes que fon épée. Le Caftillan, qui ne pouvoit avoir accepté cette commission sans beaucoup de courage, s'avança vers eux, de l'air qu'il crur le plus propre à les adoucir, & leur jetta une fonnetre. De leur côté ils lui jetterent un bâton doré, d'un ou deux pieds de long. Mais lorsqu'il se sut baissé pour le prendte , ils se précipirerent sur lui, dans le dessein apparemment de le tuer ou de s'en un Coffillan 36 faisir. Il fut abbattu par le premier effort ; mais se relevant aussi-rôr, il plusieus la se servit de son épée avec tant de vigueur & d'adresse, qu'après les avoir diens. écartés affez loin , il les réduifir à faire un cercle autour de lui , dans lequel il continua de se désendre, & dont il leur ôta la hardiesse de s'ap-

(75) Ibid. chap. 6.

lil. Verage. YANEZ PIN-CUN.

procher. Ce courage extraordinaire, qu'ils n'attendoient pas d'un Homme feul, parut les frapper d'admiration. Mais, voiant accourir les autres Caftillans, qui venoient au fecours de leur Compagnon, ils décocherent fur eux une grêle de fleches, qui en tuerent huit ou dix, & qui en blefferent un plus grand nombre. Le combat devint furieux; & les Castillans, forcés de reculer, se virent poursuivis jusques dans leurs Barques, où les Indiens entreprirent de faisir leurs rames. Ils enleverent même une Barque, après avoir tué celui qui la gardoit, malgré les coups d'épées & de lances dont on leur perçoit le ventre, & qui en firent tomber une partie dans les flots. Enfin , ils se retirerent ; & les Castillans , fort affliges de leur perte ,

Maragnon,

ne penferent qu'à rentrer dans leurs Vaisseaux (74). Ils descendirent à l'Ouest, l'espace de quarante lieues, jusqu'à une grande Riviere qu'ils nommerent Maragnon (75), dont l'embouchure n'a pas moins de rtente lieues; & l'eau se trouvant potable dans cette étendue, ils en remplirent leurs tonneaux , avec la fatisfaction de pouvoir se vanter d'avoir fait de l'eau douce en Mer. Mais en traversant cette vaste embouchure, qui est coupée vers la terre par quantité de perites Isles , ils trouverent les vagues si fortes , qu'elles élevoient les Vaiifeaux à deux ou trois picques de hauteur. Yanez descendit ensuite avec trente Hommes, pour s'avancer vers la Côte de Paria : mais il fut arrêté en chemin par une autre Riviere, qui, fans être aussi forte que celle de Maragnon , à , comme elle , vingt-cînq ou trente lieues d'embouchure, & ne mêle pas moins d'eau douce à celle de la Mer. Auffi lui donna-t-il le nom de Rio Dolce. Mais on a jugé, depuis, que c'étoit un des bras de l'Orenoque, ou le Golfe même qui fépare l'Isle de la Trinité, de la Côre de Paria (76) ; & vraifemblablement c'étoit le bras dont les bords font habités par la Nation des Aruacas. Les Castillans, étant passes de-là aux Isles qui se rencontrent sur la toute de l'Espagnole, y essuierent une horrible tempère, qui fir périr deux de leurs Vailleaux à la vûe des autres ; & le reste de cette malheureuse Flotte rentra dans un Port d'Efpagne au mois de Septembre, avec la feule gloire d'avoir découvert fix cens lieues de Côre au-delà du Golfe de Paria.

trincon revient en mauvais or-

> nez Pincon (75) On a reconnu depuis que ee n'étoit qu'une Baie, dans laquelle se déchargent trois Rivieres; elle contient une Isle qui a retenu

(74) Relation Espagnole du Voiage d'Ya- le nom de Maragnon, ou Maragnan, & qui le donne à toute une Province du Brefil. (76) Acuna, Description de la Riviere des Amazones.



CHRISTOPHE

COLOMB. III. Voiage.

Dieco DE

LOPEZ.

Dirgo de Lopez

## IV.

## Voiage de DIEGO DE LOPEZ.

E fut encore avant la fin de 1499, que Diego de Lopez, Négociant, del Palos , partit avec deux Navires , qui pénétrerent heureusement jusqu'au Cap de Saint-Augustin. Les Historiens Espagnols prennent toujours les découvertes. foin d'observer que ces premiers Navigateurs faisoient autant d'Actes de posfetlion, qu'ils reconnoissoient de lieux, au nom de la Couronne de Castille. Un d'entr'eux, pour confirmer le droit de ses Maîtres, écrivir son nom sut un arbre d'une si prodigieuse grosseur, que seize Hommes, se tenant par la main , ne ponvoient l'embrasser (77). De-là , Diego Lopez alla visirer le Fleuve Maragnon; mais l'effroi que Vincent Yanez venoit d'y répandre, avec ses rrente-fix Hommes, aïant armé tous les Habitans, il les trouva disposés à défendre l'entrée de leurs Terres ; & la tenrative qu'il fit pour aborder , lui coûta dix Castillans. Il patoît que d'autres combars, dont il ne remporta pas plus de succès sur certe Côte, & la diminution de ses vivres, que tant d'obstacles ne permettoient pas de répater , lui firent prendre le parti de retournet en Espagne (\*).

### 6 V.

# Voiage & ALVAREZ DE CABRAL.

MAIS, dans le même-tems, une Florte Porrugaife de treize Navires, que le Roi Dom Manuel envoïoit aux Indes orientales , & qui pout éviter la Côte de Guinée, où les calmes sont fréquens, avoir ptis le large aux Isles du Cap-Verd , en titant droir au Sud , dans la vûe de doubler plus facilement le Cap de Bonne-Efpérance, aborda le 24 d'Avril, après un mois de navigation en haute Mer, à la Côte d'une Terre inconnue, qui, fuivant le calcul des Pilotes, pouvoit être éloignée d'environ quatre cens cinquante lieues de la Côte de Guinée, & vers les dix dégrés de latitude australe. Alvarez de Cabral, qui commandoit la Flotte, s'imagina si peu que cette Terre pût être le Continent, qu'il ne la prit d'abord que pout une grande Isle. Mais, après l'avoir suivie assez long-tems, il sir descendre quelques gens éclairés, qui lui en firent prendre une autre opinion. Les Indiens, qui se présenterent en grand nombre, étoient noirs, quoiqu'ils ne le fussent pas autant que ceux de Guinée. Leurs cheveux étoient moins crépus & reffembloient beaucoup plus aux nôtres. A l'approche des Portugais, ils se retirerent sur une Montagne, d'où ils paroissoient les observer avec un mélange d'étonnement & de crainre. Le mauvais rems n'aïant pas permis aux Barques d'entrer dans un Port voisin, Alvarez en fit chercher au-deffous un plus commode, où il y mouilla le même jour, & qu'il nomma Puerro Seguro. Ses gens y prirent deux Indiens, qu'il fit vêtir propremenr, & qu'il renvoïa au rivage. Bientôt, on en vit arriver un grand

Les Portugais

(77) Herrera , Liv. 4. chap. 7. Tome XII.

(\*) Ibid.

N

CHAISTOFH E COLOMB. III. Votage. 1 (00. ALVARIZ DE CABRAL.

noient de grandes marques de joie. C'étoit le jour de Pâques. Cabral étant descendu avec la plus grande partie des Equipages, pour entendre une Meise folemnelle fous un grand arbre, au pied duquel il avoit fait dteffer un Autel, la vûe de cette auguste cérémonie fit approcher les Indiens, avec une confiance qui parut venir d'un fentiment de Religion. Il se mitent à genoux, & se prosternerent comme les Chrétiens; ils se frappetent l'eftomach, ils imiterent toutes les actions du Prêtre & des Affiftans; & pendant la Ptédication, dont les faints Mysteres furent suivis, ils marquerent autant d'attention & de piété, que s'ils euflent compris les vérités qu'on leur annonçoir. Cette apparence de docilité ne put être attribuée qu'à la force de l'exemple. Mais Cabral en augura bien pour l'avenir; & dans la joie d'une si belle découverte, il sit partit un Vaisseau pout en porter la premiere nouvelle à Lisbonne. Il planta, dans le même lieu, une Croix de pierre, qui lui fit donner au l'ais le nom de Santa-Cruz : origine &c ritte de possession respectables, suivant la temarque de l'Historien Portugais, mais qui n'a point empêché qu'à la longue, le nom de Brefil, ou Brafil, qui étoit celui que les Habitans naturels donnoient à leut Patrie, n'ait prévalu en Portugal comme dans toutes les autres Nations, Cabral, appellé aux grandes Indes par des ordres plus importans, remit à la voile, après avoir laisse au rivage deux Bannis, du nombte de ceux qu'il avoit à Bord, pour apprendre la langue des Indiens & se familiariser avec leurs usa-

Alvarez Cabral prend policilion da Pais,

# S VI.

### Voiage de Gaspard de CORTE-REAL. →A jaloufie des Portugais, qui, malgré le Traité de Partage, leur faisoit toujours regardet les découvettes & les progrès des Espagnols comme autant d'usurpations sur leurs propres droits, porta, dans le couts

CORTS-REAL.

ges (78).

de certe année, Gaspard de Corte-Réal, Gentilhomme d'une haute distincrion, à tourner ses recherches vers le Nord de l'Amérique, tandis que les Rivaux de fa Nation fembloient porter toutes leurs vues vets le Sud-Quelques Auteurs ne le font partit néanmoins que l'année d'aptès. Il Il aborde à l'Isse paroît que le feul hazatd fit aborder fon Vaisseau à l'Isle de Terre-Neuve, daus une Baie , à laquelle il donna le nom de la Conception , qu'elle : conserve encore. Il visita toute la Côte Otientale de l'Isle; & de - là, poullant julqu'à l'embouchure de la grande Riviere du Canada, il décou-II découvre une vrit un Pais, qu'il nomma Terre - Verte, & qui fut nommé enfuite Terre partie du Contide Corte - Réal. C'est la partie Septentrionale de la Terre de Labrador , nent qu'il nomdont les Habitans se nomment Esquimaux ; Sauvages , absolument différens de tous les autres Peuples de l'Amérique, auprès desquels ils paroissent étrangets. Ils sont si fatouches & si défians, qu'on n'est jamais

de Terre Neuve.

me Terre-Verre.

parvenu à les apprivoifer. Corte-Réal vint rendre compte de son expé-(78) Relation Portugaife du Voinge d'Alvarez Cabral , & Herrera , Liv. 4. chapitre 7.

dition au Roi son maître; mais s'étant hâté de retourner vers les mêmes lieux, il eut le malheur d'y périr, fans qu'on air jamais fcû s'il y fût tué par les Sauvages, ou s'il fut enféveli dans les flots. Michel de Corte- III. Voiage. Réal, son frere, entreprit de marchet sur ses traces avec deux Vaisseaux; & n'étant jamais revenu en Portugal, son sort n'est pas mieux connu. Corte Real. Le Roi, qui regrettoit la perte de ces deux Officiers, ne voulut pas il périt dans un permettre à Jean Vasquez de Corte-Réal, leur aîné, & Grand-Maître de fectod Votage la Maison, de tenter le même Voïage, dans l'espérance de les retrouver. & son stere après Il ne laiffa point d'y envoier d'autres Vaisseaux, qui revintent plus heureusement, mais dont routes les recherches furent inutiles pour vérifier la funeste avanture des deux freres (a).

HAckluyt a publié, dans son Recueil, des Lettres Parentes du Roi JEAN CAROT, Henri VII, qui accordent à Jean Cabot, Marchand Vénitien, établi à \*\* sas trois Londres, & à ses trois fils, Louis, Sébastien & Sancius, la permission de faire des découvertes dans le nouveau Monde. Plusieurs Ecrivains se fondant sur la datte de ces Lettres, qui est l'onzième année du régne vettes sont doude Henri, font partir Jean & Sébastien Cabot dès l'an 1497, leur font reconnoître alors l'isse de Terre-Neuve & la Terre de Labrador , & supposent qu'ils s'éleverent jusqu'au cinquantiéme dégré de latitude du Nord (b). Mais d'autres raisons portent à croite que ce Voiage ne sur entrepris que plusieurs années après (e), & qu'il est postérieur à celui de Corte-Réal.

Les Vénitiens prétendent aussi à l'honneur d'avoit découvert le Nord de l'Amérique, ou d'avoir été les premiers qui en aïent répandu la con- Vénisiens. noissance en Europe. «Ils font valoir le témoignage d'Antoine & de Ni-

(b) Ramusio dit, julqu'à soixante-sept dégrés & demi. Préface de son III. Tome. Gomara dit, plus de tinquante-huit. Liv. 2.

Chap, 4. (c) 1º. Les Patentes de Henti VII ne contiennent que la permission vague de de partir & de faire des découvertes ; & ce Prince u'y joignit que deux ans après, celle de prendre un certain nombre de Vaisseaux dans les Ports d'Angleterre. Hackluyt rapporte auffi cette feconde permiffion. 10 Pierre Martir , Gomara , & Ramusio , qui parlent du premier Voïage de Sébastien Cabot , ne marquent point l'année . & ne nomment point son pere. 3°, Sébastien Cabot anême , dans un Discours que Ramusio ( II Tome de son Recueil ) rapporte de lui à Galeas Butrigarius, Légat du Pape en Efpagne, affure que ee fur après la mort de ou pere , & lotfqu'on fçût en Angleterre que Christophe Colomb avoit découvert les

(a) C'eft à Champlain qu'on doit ce dé- Côtes de l'Amérique , qu'il fut envoié par tail. Voiez ci dessous, la Relation de son Henri VII, pour trouver un Chemin au Cathay par le Nord. A la vériré , il ajoûte que fi fa mémoire ne le trompe point , ce fue en 1496. Mais il paroît évidemment que la mémoire l'a trompé, puisque Christophe Colomb n'avoit pas encore découvert le Conrinent de l'Amérique en 1496, & puisqu'il n'est pas moins certain , par les l'arentes d'Henti VII , que Cabot le pere vivoir alors. Auffi l'Auteut de l'Introduction à l'Histoire Universelle, ne met il ce premier Voïage qu'en 1516, sans dire néanmoins sut quel témoignage il se foude. Chap. 10, de l'Amérique , p. 392. Au milieu de ces obscurités. on prouve clairement, & personne ne con tefte, que des l'aonée 1504, des Bârimens Bafques , Normands , & Bretons , falfoient la Pêche de la Morue fur le grand baue de Terre-Nenve , & le long de la Côte Maritime du Cauada; ee qui doir faire présumer qu'ils avoient connu ces lieux plurôt, & peut-êrre les premiets. Voiez ci-deflous, anuée 1523.

colas Zeno, freres, & Nobles Vénitiens, qui étant partis des Côtes CHRISTOPHE d'Irlande en 1390, furent poullés, par une tempéte, fur le Frifland, COLOMB. qu'on ptend pour une partie du Continent de Groönland (d), où ils Suite du III. furent informés, à la Cour même du Roi, que l'Efforiland, nom qu'ils Votage. ont donné à la partie Seprentrionale de la Terre de Labrador, venoit d'être

découvert par quelques Pêcheuts, Sujets de ce Prince.

On a vu, des l'entrée de ce Volunie, que les Anglois s'attribuant le Prétention des même honneur, font remonter leurs prétentions jusqu'à l'an 1170, dans un Voiage qu'ils donnent à Madoc, frere de David, his d'Owen-Guyned, Prince de Galles, auquel ils font découvrir une belle Tetre au Nord de l'Amérique. Malheureusemeut cette navigation ne se trouve appuice sur aucun monument certain; & les preuves qu'on en apporte (e) n'aïant paru qu'après la découverte de Colomb, on peut les regarder comme un ouvrage de la jalousie & de l'ingratitude , pour lui enlever un honneur. qui paroît n'appartenir qu'à lui.

## Suite du troisième Voiage de CHRISTOPHE COLOMB.

PENDANT que les Ennemis de l'Amiral attenroient à fa gloire, ou que par un motif plus noble, d'autres cherchoient à la partager, il avoir à réprimer dans son Isle les flammes de la fédition , qu'Ojeda y étoit venu rallumer, & des foins à prendre dans l'éloignement, pour se défendre contre les accufations dont on le noircissoit en Espagne. La préference qu'il crut devoir au ptemier de ces deux objets, parce qu'il ne mettoit rien en balance avec les obligations de fon Emploi, lui fit oublier trop long-tems ses intérêts personnels. Un Castillan, nommé Fernand de Guevare, proche parent de ce Moxica, qui étoit entré dans les anciens complots de Roldan, enleva, au Cacique Bohechio, une jeune & belle Indienne, qui se nommoit Hygueymota. Il s'étoit flatté de pouvoir se dérobber avec sa Maîtresse, fur les Vaisseaux d'Ojeda; mais les aiant trouvés partis, il ne pensa qu'à fusciter de nouveaux troubles, pour se mettre à couvert sous le voile des mécontentemens publics. Il trouva quantiré de Partifans, entre ceux qui s'étoient déclarés pour Ojeda; & sa révolre autoit eu des suites dangereuses, si Roldan, qui commençoir à respecter sincérement les Loix, n'euttrouvé le moien de se saisir de lui , & de sept ou huit de ses principaux Consplices, qu'il fir conduire prisonniers à San-Domingo. La tranquillité paroissoir

Nouvelles foditions dans l'Ifle Espagnole.

Angloss.

rérablie, lorsque Moxica, informé de la disgrace de son Parent, parcourut

à ces deux Freres. Leur Relation est dans Ramusio. Il parolt certain, par un Acte de Lonis le Débonnaire , que le Groenland étoir connu au neuvième siecle, comme l'Islande, & d'autres isles du Nord. Cet Acte est un Privilége accordé à l'Eglise de Hambourg, du 11 Mai 814.

(e) Recueil d'Hacloyt, p. r. Ces Preuves se trouvent dans l'Histoire du Pais des Galles, par Powell. On rapporte ausli une

(d) On attribue la découverte du Frisland Epigramme, de Meredith, en Langue Galloife; mais ee Meredich ne vivoit qu'en 1477. Madoc Wyf, Mwyedie Weedd,

Jawn genau, Owyn - Gynedd , Ni fynnnm dir , fy enaid oedd , Na da mawr , ond v moroedd.

Cest - à - dire , Je suis ce Madoe , fils d'Owen Guyned , à qui sa patrie & ses richeffes ne plurent point . mais qui prit plaifir : à chercher de nouvelles Terres.

rous les Villages de la Vega pour exciter le Peuple à se soulever, en déclarant avec la derniere audace qu'il étoit résolu de ruer l'Amiral & l'Alcalde. Dans la nécessiré de se défendre , l'Amiral négligea d'envoïer ses Mémoires Suite du III. en Espagne, & d'informer la Cour de l'injuriense conduite d'Ojeda. Il prévint les Rebelles, en leur portant la guerre dans leurs retraites. Il les défit; & Moxica étant tombé entre ses mains avec quelques autres , il les fin pendre aux crencaux de la Forterelle. L'Adelantade en prit ausi plusieurs, Releiler. qui furent destincs au même sorr, mais une étrange révolution leur sauva la vie . lorfqu'on s'y attendoit le moins.

Volage. 1500. L'Amiral fait

Dès l'année précédente, un grand nombre de Mécontens, qui étoient Révolution fuifortis de l'Isle Espagnole, avoient entrepris, comme de concert, de soulever lombs. toute l'Espagne contre les Colombs. Ils s'étoient rendus à Grenade, où la Cour étoit alors ; & répandant les plus noires calomnies contre l'Amiral, ils avoient également réussi à le rendre odieux au Peuple, & suspect au Roi. Un jour quelques-uns de ces Seditieux , aiant acheté une charge de raifin , s'étoient ailis à terre pour la manger, au milieu d'une Place publique, &c s'étoient mis à crier que le Roi & les Colombs les avoient réduits à cette mifere, en refufant de leur païer le falaire qu'ils avoient mériré dans les pénibles travaux des Mines. Si le Roi paroifloit dans les rues de Grenade, ils le poursuivoient, pour lui demander leur païe avec de grands cris; & let succes en s'ils voioient passer les deux Fils de l'Amiral , qui étoient encore Pages de la Reine, » voilà, s'écrioient-ils, les Enfans de ce Traître, qui a découvert » de nouvelles Terres pour y faire pétir toute la Noblesse de Castille (\*). Le Roi, qui n'avoit pas pour l'Amiral autant d'affection que la Reine, ne fe défendit pas fi long-tems contre le foulevement général; & la Reine même, après avoir fair plus de réfutance, fur entrainée par la force du torrent. Mais rien ne fit tant d'impression sur elle, qu'une circonstance qui n'avoit point été prévue. On doit se rappeller qu'une des conditions du-Traité de l'Amital, avec Roldan, portoit que les Rebelles, qui voudtoient retourner en Espagne, auroient la liberré d'emmener leurs Maîtresses Indiennes qui se trouvoient enceintes, ou qui étoient nouvellement delivrées. Plufigures ne se bornant point à leurs Maitresses, avoient apparemment embarqué des hommes sans la participation, ou par la connivence, de l'Amifal, qui étoit fouvent réduit à fermer les yeux fur ce qu'il n'avoit pas le pouvoir d'empêcher. On vit arriver ces Esclaves, au nombre d'environ troiscens; & la Reine, qui n'avoit rien recommandé avec tant de foin quede ne point atrenter à la liberté des Indiens, ne put apprendre fans une vive colere, que ses ordres avoient été si peu respectés. Non seulement elle en fit un crime à l'Amiral, mais elle jugea qu'il ne pouvoit être plus innocent fur rout le reste; & commençant par ordonner, sous peine de mort, que tous les Esclaves qu'on tenoit de lui sussent remis en liberté, e le prir en même tems la réfolution de lui ôter l'autorité dont elle l'avoit l'autorité revêtu. Jamais, fuivant la remarque d'un fage Historien, elle n'en prit aucune dont elle ait eu plus d'occasions de se repentir. L'Amiral lui auroit paru moins coupable, si rendant plus de justice à son caractere, elle eût jugé de sa conduite par les embarras & les nécessités qu'elle ne pouvoir-

La Reide fe"

(\*) Vie de Colomb , par fon fils , Liv. 1 , Chap. 13 6 24.

ignorer. Avec un peu de modération , pour attendre de lui plus d'éclaireif-CHRISTOPHE fement, elle auroit appris qu'il avoit extirpé enfin jufqu'aux moindres fe-COLOMB. mences de révolte; qu'il gouvernoit avec une autorité abfolue; qu'il voïoit Suite du III. Voiage. les Caltillans foumis, les Infulaires disposés à recevoir le joug de l'Evan-1500. gile, & celui de la domination de Castille; & qu'il ne demandoit pas plus de trois ans pour augmenter de foixante millions les revenus de la Cou-

ronne, en y comprenant, à la vérité, la Pêche des Perles, dont il pensoit à s'affurer par une bonne Fortereffe (79).

Dom François de Boyadilla eft envoie & l'Eipagnole en qualicé de Gouverneur ginéral.

Dans cette fatale conjoncture, les accufations d'Oieda vinrent achever fa pette. Cerendant elle ne fut signée qu'au mois de Juin; comme si le Roi & la Reine euffent affecté de prendre du tems, pour ne confulter que la justice. On publia, pour colorer sa déposition, qu'il avoit demandé luimême un premier Administrateur de la Justice dans l'Isle Espagnole, & qu'il avoit prié leurs Majestés de faire juger ses différends personnels avec l'Alcalde Major, par des Commissaires définteresses, que ces deux propositions paroilloient raifonnables, mais qu'on ne jugeoit point à propos de partaget deux Emplois qui demandoient une autorité abfolue; & que d'ailleurs on ne pouvoit en revêtir qu'un Homme de distinction, avec lequel il ne convenoit pas de laisser un Erranger, qui exerçoit deux aussi grandes Charges que celles d'Amiral & de Viceroi perpétuels. Le Roi & la Reine crurent rrouver toutes les qualités qui convenoient à leurs vûes, dans François de Bovadilla, Commandeur de Calatrave. Avec le titre de Gouverneur Général, ils lui donnerent celui d'Intendant de Justice, & l'ordre de tenir ses Provisions secrettes jusqu'au jour de sa réception à San-Domingo; d'où les mêmes Historiens croient pouvoir conclure, que les Rois Catholiques avoient prêté l'oreille au bruit que les Ennemis de l'Amiral avoient répandu, qu'il pensoit à se rendre Souverain du nouveau Monde (80), Boyadilla mit à la voile, vers la fin du mois de Juin, avec deux Caravelles; & le 23 d'Août on apperçut, de San-Domingo, ces deux Bârimens, qui s'efforcoient d'eutrer dans le Port, d'où ils étoient repousses par le vent de terre. L'Amiral étoit alors occupé à fortifier la Conception de la Vega; & l'Adelantade s'étoit rendu avec Roldan, vers Xaragua, pour y faire une exacte recherche

Il arrive à San-Domineo.

> des Complices de la derniere révolte. A la vue des deux Caravelles, Dom Diegue Colomb, qui commandoit dans l'absence de ses deux Freres, les envoia reconnoître par Christophe Rodriguez de la Lengua, avec une vive impatience d'apprendre fi le

Premieres circontiances l'arrivée de Buvaditia.

> (79) Herrera, ubi sup. Histoire de Saint- » bles, de se saisit d'eux après avoir reconnu Domingue , Liv. 3. Oviedo , ubi fup.

(80) Elles porroient = que l'Amiral aïant » donné avis , à leurs Majestés , que penw dant le Voiage qu'il avoit fait à la Cour, so un Alcalde & quelques autres Officiers » s'étoient foulevés avec un grand nombre

» de Partifans, & que toutes fes exhorta-» tions n'avoient pu faire cesser le désordre, » au grand préjudice du Service de Dieu & » de leurs Majestés, elles ordonnoient au

» Commandeur François de Bovadilla de

so faire une exacte perquifition des Coupa-

» la vérité, de sequestrer leurs biens, & » de proceder contr'eux, comme il le ju-» geroit à propos, suivant les formes de la » Juffice : mandant en outre à l'Amiral. » à tous les Officiers, Gouverneurs de Po-» lice, Nobles & Roturiers, & générale-» ment à tous leurs Sujets de l'Isse, de

» préter la main à l'exécution de leurs or-» dres. Cette Provision étoir signée du Séereraire d'Etat, Michel Perez d'Almanzan, Hetrera, liv. 4. chap. 8.

jeune Diego, l'aîné des deux Fils de l'Amiral, n'étoit pas fur l'un des deux CHALSTOPRE Vaisseaux. Ce fût Bovadilla même, qui se présenta sur le bord de sa Ca-Colons. ravelle . pour répondre aux questions de Rodriguez. Il lui déclara , non- Suite du III. feulement fon nom, mais la Commillion d'Intendant de Justice qu'il venoir exercer contre les Rebelles; & s'informant à fon tour des affaires de l'Ise, il apprit l'exécution de Moxica & de ses Complices, l'ardeur des Colombs dans la recherche des Coupables, & la résolution où ils étoient de faire encore un exemple de Guevare, de Riquelme & de quelques autres qui étoient destinés au supplice pour le même crime. Ces informations irritetent le Commandeur. Quoiqu'on ne puille douter que le Roi & la Reine, en l'honorant de leuts ordres, n'euffent ctû trouver, dans fa perfonne, toutes les qualités qui convenoient à leurs vûes, on reconnoîtra bientôt qu'il étoit ambitieux, violent, interesse, & que par conséquent leurs Majestés s'étoient trompées dans leur choix. Soit qu'il eût apporté d'a- son establese. veugles préventions contre les Colombs , ou que la jalousie de l'autorité lui fit deja regarder tout ce qui ne venoit pas de lui comme une usurpation de la sienne, il ne pur entendre, sans indignation, qu'on lui parlat de supplice, pour des Criminels dont il devoit être l'unique Juge. Cette disposition ne fit qu'augmenter, à la vûe de deux Gibets, & de quelques Castillans qu'il y vit attachés, en arrivant dans le Port. Un ressentiment, si mal conçu, lui sit

prendre la réfolution de patfer la nuit dans fon Vaiffeau.

Le lendemain , 24 d'Août , étant descende dans la Ville , il se rendit d'abord à l'Eglife, où il entendit la Messe avec une grande ossentation de tion. piété. Dom Diegue Colomb , & Perez , Major de l'Isle , y assisterent , accompagnés de la plûpart des Habitans de San-Domingo. En fortant, il tira des Lettres qui portoient le Sceau Roial d'Espagne, & les temit à un Notaire de fa fuite , avec ordre de les lire devant l'Assemblée, C'étoient celles qui le crécient Intendant de Justice. Ensuite, s'adressant à Dom Diegue, il demanda, au nom de leurs Majestés, qu'on lui livrat tous les Prisonniers qui étoient arrêtés pour la révolte. Dom Diegue lui répondit qu'ils lui avoient été confiés par l'Amiral , dont l'autorité , fans doute , étoit supérieure à la sienne, & qu'il n'en pouvoit disposer sans son ordre-Je vous ferai connoîtte, reprit Bovadilla, que vous & lui devez m'obéir-Le reste du jour se passa dans une extrême agitation. Mais le lendemain après la Messe, à la vûe de toute la Colonie, que la curiofité n'avoit pas manqué de rassembler , Bovadilla fit lire d'autres Patentes , qui le conftituoient Gouverneur Général des Isles & de la Terre-ferme du nouveau Monde, avec un pouvoir fans bornes (81): Ensuite, aïant prêté le serment

Vouge.

(81) Elles contenoient » que leurs Ma- » l'Office d'Intendant de Justice , Civile & » jestés Catholiques, pour l'accomplisse- » Criminelle ; & qu'elles entendoient qu'a-

ment du Service de Dieu & du leur, pour » près qu'il auroit précé le Serment dans » l'exécution de la Jaftice , pour l'établif- » les formes établies, tous leurs Sujets le fement de la paix & du bon Gouvernement » teconnufient & lui rondifient obfifance ,

<sup>»</sup> tems qu'elles le jugeroient à propos, avec mission étoit du 21 de Mai. Herrera, ibid-

so des Istes & de la Terre ferme, avoient so comme à leur Gonverneur & leur Juge ; so ordonnée que le Commandeut François de sour l'exécution de quoi elles lui accor-sour l'exécution de l'e

CHRISTOPH COLOMB Suite du III. Voiage. 1500.

List ton autorité.

il renouvella la demande des Prifonniers. On lui fit la même réponfe, & cette fermeré l'embarratla. Il fit lire deux autres Mandemens des Rois Catholiques. par l'un desquels il étoit ordonné à l'Amiral, & à tous les Commandans des Forterelles & des Navires , aux Tréforiers & aux Gardes Magafins de le reconnoirte pour Supérieur. L'autre regardoit la folde Militaire & la paie des Artifans & des Engagés. Après cette lecture, qui mit tous les gens de guerre dans ses intérêrs, il somma pour la troisiéme sois Dom Diegue de lui remettre les cles de La Prison. Sur son refus, il se rendit à la Ciradelle, où Michel Diaz commandoit en qualité d'Alcalde; & lui ajant fait fignifiet ses pouvoits, il ordonna que sur le champ tous les Prisonniers fullent amenés devant lui. Diaz demanda du tems pour en informer l'Amiral, dont il tenoit sa Commulion. Mais le Commandeur, appréhendant que ce délai ne fur emploié à faire exécuter Guevare & ses Complices, fir merre à l'inflant fous les armes toutes les Troupes qu'il avois amenées . & celles même de la Ville, qui reconnoissoient deja ses ordres. La Citadelle étoit encore sans défense; & quoique Diaz se montrat, l'épée à la main, fur les creneaux, avec Alvatado, fon Lieutenant, il y entra fans réfistance. Il fe fit conduite à la Prison, où il trouva les Coupables chargés de chaînes. Un leger interrogatoire parut le farisfaire; & leur aïant fait espérer leur grace, il fe contenta de les laisser sous la garde d'un de ses gens.

Emborras de Cameral.

L'Amiral, bientôt informé de cette révolution, en reçut affez tranquillement la premiere nouvelle. La confiance qu'il croïoit devoir aux bontés du Roi & de la Reine, après les avoit si bien servis, lui sit juger que Boyadilla étoit quelque Avanturier, tel qu'Ojeda, dont il ne lui fetoit pas plus difficile de se defaire ; ou du moins que sa Commission n'auroit pas plus d'étendue que celle d'Aguado. Mais, lotsqu'il eut appris que le Commandeur s'étoir rendu maître de la Forteresse, & que toures les Troupes ctoient foumités à fes ordres, il confidera cette affaire d'un autre œil. L'opinion, qu'il conservoir encore, que c'étoir quelque nouvelle sourberie dont il avoit à se désendre, ne l'empêcha point de prendre des mesures pour le fontien de fon autorité. Il se tendit à Bonao , après y avoir donné rendez-vons aux Castillans qu'il croioit dans ses intétets, & l'ordre à plusieurs Caciques de l'y venir joindre, avec toutes les Troupes qu'ils seroient capables de railembler. En y arrivant, il y trouva un Huissier à Verge, qui lui remit des copies de chaque Provision du nouveau Gouverneur. Après les avoir lues, il declara que la premiere ne contenoir rien qu'il n'eûr demandé lui-même; mais que l'autre ne s'accordant point avec les Patentes irrévocables de Viceroi & d'Amiral, qu'il avoir reçues de leurs Majestés, il ne pouvoit se perfuader qu'elle vint de cette respectable source ; qu'il ne s'opposoit point à l'administration de la Justice, dont Boyadilla étoit chargé; mais qu'il alloit écrire en Espagne ; & qu'en attendant les explications de la Cour, fur des évenemens qui lui parouloieur obscurs, il sommoit tous les Sujets des Rois Catholiques , de demeurer dans la foumission qu'ils lui devoient. On ne doura point alors que cette querelle ne dégénérât en guerre civile, furtout lotfque le Commandeur eut affecté de ne pas répondre à une Lettre qu'il reçut de l'Amiral , & qu'on apprit au contraîte qu'il avoit écrit

1% le eft mérache l'une guttte sulle.

à Roldan & à ses anciens Complices dans la Province de Xaragua (82). Ce-CHRISTOPHE pendant on fut détrompé, quelques jours après, par l'arrivée de Velasquez, Tréforier Roïal , & d'un Religieux Franciscain , nommé Tras Sierra , qui suite du III. remirent à l'Amiral une Lettre fignée de la main du Roi & de la Reine. Elle étoit dans ces termes : » Dom Christophe Colomb , norre Amiral dans " l'Ocean : Nous avons ordonné au Commandeur , Dom François de Boya- Lettre du Roi " dilla, de vous expliquer nos intentions. Nous vous ordonnons d'y ajoutet qui coline l'A-» foi , & d'exécuter ce qu'il vous dira de notre part. Moi le Roi , moi la molien. Reine. Les réflexions que l'Amiral fit sur cette Lettre, dans laquelle il ne manqua point d'observer qu'on ne lui donnoit pas le titre de Viceroi , le dé-

terminerent à reconnoître Boyadilla dans toutes les qualités qu'il s'attribuoit.

Il partir aussitôt pour la Capitale. A fon exemple, tout ce qu'il y avoit de Castillans à Bonao, dans la Boradilla informacounte loi. Vega, & dans tous les nouveaux Etablissemens, prirent le chemin de San-Domingo. Bovadilla, pour les attirer par l'intérêt, avoit déja fait publier

que pendant vingt ans, ceux qui travailloient à chercher de l'or n'en païeroient au Roi que le vingtiéme ; qu'il alloit acquitter les arrérages de la solde Militaire, & contraindre l'Amiral de satisfaire tous ceux auxquels il avoit donné quelque fujet de plainte. Les Mécontens s'empresserent de venir dépofer contre les trois Colombs , & toutes leurs accusations furent reçues. Ils chargerent l'Amiral de les avoir maltraités, dans la fondation des Villes & des Forts, en les assujettissant à d'indignes travaux, qui en avoient fait périr un grand nombre, & de leur avoir refusé les secours les plus nécessaires à la vie : d'avoir imposé pour des fautes légeres, des châtimens trop rigoureux, fouvent injustes, & quelquefois deshonorans; de n'avoir pas voulu confentir que les Infulaires fullent baptifés , parce qu'il aimoit mieux les voir Esclaves que Chrétiens, de leur avoir fait la guerre, sous de vains Toutemonde prétextes, pour avoir occasion de les condamner à l'esclavage, & pour les sédictate faire passer en Castille ; de n'avoir pas permis qu'on tirâr tout ce qu'on pouvoit trouver d'or, pour ne pas diminuer trop les richesses de l'Isle, dans la vue de s'y rendre un jour indépendant, ou de la livrer à quelque Puissance ennemie de l'Espagne; enfin d'avoir excité les Castillans & les Indiens à se foulever contre. le nouveau Gouverneur. L'Historien remarque que parmi rant d'imputations & de plaintes, il ne se trouva point une déposition favorable à l'Amiral : étrange effet de l'infortune , qui fait oublier toutes les loix

de l'amitié & de la reconnoissance, & qui ne saisse voir, dans un Malheureux, qu'un objet de haine & de mépris (83),

Christophe Colomb fut extrêmement surpris, en arrivant à San-Domingo, fues d'apprendre que le Commandeur s'etoit logé dans sa Maison, qu'il avoit faili ses papiers, confiqué ses meubles, ses chevaux, & tout ce qu'il avoit d'or & d'argent, sous prétexte de païer ceux qui se plaignoient de ne l'avoir pas été; qu'il avoit fait arrêrer Dom Diegue, son Frere, sans aucune formalité de Justice, & qu'il l'avoit fait transferer dans une des Caravelles qu'il avoit amenées, avec ordre d'emploïer les fers pour l'y retenir. A peine avoit-il eu le tems de se faire expliquer tant de violences, qu'il se vit enlevé lui-même & conduit dans la Citadelle, où il fut enfermé les rient

(81) Herrera, Liv. 4. chap. 9. Tome XII.

(81) Ibidem.

fers aux pieds. Herrera, quoique fort ptévenu en faveur de la Nation ; CHRISTOPHE COLOMB Suite du III. Voiage. 1500.

donne ici le nom de Tyran au nouveau Gouverneur. Il traite de cruel & de détestable, un emportement de cette nature, contre un Homme que les Rois Catholiques avoient élevé aux premiers degrés d'honneur , & qui avoit acquis tant de gloire à l'Espagne. La fuite des événemens fit même connostre que le Commandeur avoit passé ses pouvoirs, & que s'il étoit chargé d'informer , c'étoit avec respect pour la personne des Colombs (84). Mais fa cruauté ne fur pas plus furprenante, que l'applandiffement qu'elle recut de tous les Castillans de l'Itle. Ceux mêmes qui devoient leur fortune à l'Amital , & qui ne subsistoient que par sa faveut , eurent la lâcheté de l'outrager; & pendant que ses Ennemis se conten-

toient du moins de le noircir par leurs accufations, ce fut son propre Cuifecs aux pieds.

finier, qui s'offrit indignement à lui mettre les fers aux pieds.

Il fouffrit sa disgrace & roures les humiliations dont elle sur accompafrancie il tou- gnée, avec une fermeré qui fut peut-êtte le plus glorieux trait de fon ca-Avec quelle tient la diffrace. ractere. Cette force d'esprit, qui ne l'abandonna jamais, parut bientôt avec un nouvel éclat. Il y avoit toute apparence que l'Adelantade, qui étoit encore en liberté , ne ménageroit rien pour arracher ses Freres d'entre les mains d'un Homme, dont il devoit appréhender les derniets excès. Bovadilla , qui en comptit le danger , envoïa ordre à l'Amiral de lui écrire , non-feulement pout atrêter l'exécution de plusieurs Criminels dont il s'étoit faili, mais pour le presser de revenit promptement à San-Domingo. L'Amiral écrivir. Il joignit , à ces deux ordres , les plus vives instances . pour engager fon Frere à venir partaget sa mauvaise fortune avec lui. " Notre ressource, lui disoit-il, est dans notre innocence. Nous serons

11 engage fon Fiere a te fou-

» menés en Espagne. Qu'avons nous à desirer de plus heuteux , que de pou-» voir nous justifiet ? Cette proposition dut révoltet , sans doute , un Homme du caractere de l'Adelantade. Mais il ne laissa pas de se rendre à l'avis de fon Frere. Il vint à San-Domingo. A peine y fut-il arrivé qu'il fut chargé de chaînes, & conduit dans la Catavelle qui fervoit de Prison à Dom Diegue. Bovadilla mit le comble à ses injustices, en accordant routes fortes de faveurs à Roldan , à Guevare & à leurs Partifans. Après avoir tourné ses premiers soins à sauver une troupe de Séditieux, qui étoient tur le point d'expier leurs crimes par le dernier supplice, on s'étoit arrendu qu'il feroit, du moins, des informations sur leur conduite; mais il leur rendit la liberté, fans s'embarraffer même de fauver les bienféances.

Des emportemens si peu ménagés firent craindre pour la vie des trois Le procès des min Colomba Freres. Leur Procès fut instruit. Bovadilla fembloit avoir été trop loin, ett utffreit.

> » Rois n'avoit jamais été que Bovadilla . » quelle que fut la force de fes Provisions, - dut attaquer la personne de l'Amital ni » de ses Freres , & que comme sa prudence » suffisoit pour lui faire voir qu'il ne le » devoit pas, ils ne l'en avoient pas averti. Liv. 4. ch. 10. Oviedo s'exprime à peu près

(84) Voici les termes d'Herrera : » Beau- de même : » Les uns disent qu'on n'avoit so coup de gens affurent que l'intention des so pas commandé à Boyadilla de prendre " Amiral , & qu'il n'étoit venu que comme » Juge de résidence, pour l'inforner seule-» ment de la rébellion. Liv. 3. chap. 6. Gomera dit qu'il avoit ordre d'envoier en Espagne ceux qu'il trouveroit coupables. Liv. 1. chap. 23.

#### DES VOÏAGES, LIV. V.

pout s'imposet des bornes, ou si la facilité qu'ils eurent à détruire des acculations vagues, dont la plûpart ne regardoient même que leurs intentions , parur lui causer de l'embarras , c'étoit un motif de plus pour se défaire de trois Ennemis, dont la justification entraînoit intailliblement fa perte. Cependant, il n'ofa pouller l'audace jusqu'à faire conduire au fupplice un grand Officier de la Couronne; & se se contentant de rendre un Arrèr de mort contre lui & ses Freres, il prit le parti de les envoier en Espagne, avec l'instruction de leur Procès, dans l'idée apparemment que le nombre & l'uniformité des dépositions, l'importance des articles, & la qualiré des Accusateurs, dont la plupart avoient eu d'étroites liaisons avec les Accusés, feroient confirmer sa Senrence. Les Prisonniers n'étoient pas fans inquiétude pour la décision de leur sort. Un Historien raconte qu'Alfonse de Vallejo, Capitaine de la Caravelle qui devoit les conduire, étant alle prendre l'Amiral pour le faire embarquer, cet illustre Vieillard lui dit triftement : » Vallejo, où me menes-tu ? En Espagne , Monseigneur , ré-» pondit le Capitaine. Est-il bien vrai? reprit l'Amiral. Par votre vie, » repartit Vallejo, j'ai ordre de vous faire embarquer pour l'Espagne. Ces assurances calmerent son esprit. Mais, pour ne laisser rien manquer à son humiliation, Bovadilla fit publier, avant fon départ, un pardon général pour ceux qui avoient eu le plus de part aux révoltes passces, & remplit plufieurs Brevets, qu'il avoit apportés en blanc, des noms de Roldan, de Guevare & des Mutins les plus décriés par le mal qu'ils avoient cause. Vallejo reçut ordre, en mettant à la voile, de prendre terre à Cadix & de remettre ses Prisonniers, avec toutes les Procedures, entre les mains de l'Evêque de Badajos & de Gonçalo Gomez de Cervants , Parent du Com-

mandeur, tous deux Ennemis déclarés des Colombs (85). En fortant du Port , Vallejo voulut ôter leurs chaînes aux trois Freres : mais l'Amiral protesta qu'il ne les quitteroit que par l'ordre du Roi & de quitter ses sus. la Reine; ce qui ne l'empêcha point d'être fort sensible, pendant toute la navigation, aux civilités qu'il reçut du Capitaine. On affure qu'il ne cella vier qu'il n jamais de conserver ses fers, & qu'il ordonna même, par son Testament, ficenm qu'après sa morr on les mît avec lui dans son Tombeau, comme un monument de la reconnoissance dont le monde paie les services qu'on lui rend (86). Vallejo mouilla devant Cadix, le 25 de Novembre. Un Pilote nommé André Martin, touché des malheurs de l'Amiral, fortit secrettement du Vaisseau, & se hâta de porter ses Lettres à la Cour, avant qu'on

Le Roi & la Reine n'apprirent point sans étonnement & sans indignation, qu'on cur abusé de leur autorité pour s'emporter à des violences dont ils se crurent deshonorés. Ils envoierent, fur le champ, l'ordre de délivrer les reçoit, trois Fréres, & de leur comprer mille écus, pour se rendre à Grenade, où la Cour-étoir alors. Ils les y reçurent, avec des témoignages extraordinaires de compassion & de faveur. La Reine consola particuliérement l'Amiral. Comme il avoit plus de confiance à sa bonté qu'à celle du Roi, il lui demanda une audience s'ecrette, dans laquelle s'étant jetté à ses pieds, il y

CHRISTOPHE Сотомв. Suite de III. Voiage. 1500.

L'Amiral eft

Il refuse de

Son arrivée en

(85) Herrera, ubi fupra, chap. 10.

y pût recevoit la nouvelle de son arrivée.

(86) Ibidem.

CHRISTOPHE COLOMB. Suice du III.

demeura quelque tems, les larmes aux yeux, & la voix étouffée par ses fanglots. Cette excellente Princesse le fit relever. Il lui dit les choses les plus touchantes, fur l'innocence de ses intentions, sur le zele qu'il avoir toujours eu pour le fervice de leurs Majestes, sur le témoignage qu'il se Voiage. rendoit, au fond du cœur, que s'il avoit manqué dans quelque point, 1500. Comment il eft

c'étoit pour n'avoir pas connu de meilleur parri dans l'occation, & fur la traité par la Rei- malignité de fes Ennemis, que la feule jalousie de son élévation portoit à lui chercher des crimes; peu contens de lui nuire, s'ils ne le deshonoroient. La Reine parut fort atrendrie de son discours (87). L'Historien de Saint-Dominque, qui fait profession d'avoir suivi des Mémoires sideles, prête à cette Princesniferent de de tenir à l'égard de l'Amiral. On ne fera pas difficulté de l'adopter, parce

erice Princeffe.

fe une réponfe véritablement noble, qui convient parfaitement aux circonftances. & qui ne s'accorde pas moins avec la conduite qu'elle ne cessa point qu'elle supplée au filence des Ecrivalns Espagnols. » Isabelle , dit-il , en qui " l'indignation prit la place de la douleur , releva l'Amiral , & fut quelque " tems aussi sans trouver le pouvoir de parler. Elle se remit enfin , & lui » dit avec beaucoup de douceur : Vous voïez combien je suis rouchée du » traitement qu'on vous a fait. Je n'omettrai rien pour vous le faire ou-» blier. Je n'ignore pas les fervices que vous m'avez rendus . & je conti-» nuerai de les récompenser. Je connois vos Ennemis, & j'ai pénétré les » artifices qu'ils emploient pour vous détruire : mais comptez fur moi. " Cependant, pour ne vous rien dissimuler, j'ai peine à me persuader que » vous n'aïez pas donné lieu à quelques plaintes. Elles font trop univer-» felles pour n'être pas fondées. La voix publique vous reproche une séve-» rité peu convenable dans une Colonie naissante, & capable d'y exciter » des révoltes, qui peuvent ébranlet des fondemens encore mal affermiss » Mais ce que je vous pardonne moins, c'est d'avoir ôté, malgré mes » défenses, la liberté à un grand nombre d'Indiens, qui n'avoient pas mé-» rité une si rigoureuse punition. Votre malheur a voulu qu'au moment » que j'ai appris votre défobéiffance, tout le monde se plaignoit de vous & » personne ne patloit en votre faveur. Je n'ai donc pû me dispenset d'envoier aux Indes un Commissaire, que l'ai chargé de prendre des infor-» mations & de me les communiquer, avec ordre de moderer une autorité » qu'on vous accufoit de porter trop loin. Dans la supposition que vous " fussiez coupable de tous les crimes dont vous étiez accusé, il devoit suc-» ceder au Gouvernement général, & vous envoier en Espagne, pour y » rendre compte de votre conduite. Mais ses instructions ne portoient rien » de plus. Je reconnois que j'ai fait un mauvais choix; j'y mettrai ordre, » & je ferai de Bovadilla, un exemple qui apprendra aux autres à ne point » passer leurs pouvoirs. Cependant je ne puis vous promettre de vous ré-

» tablir fitôt dans votre Gouvernement. Les esprits y sont trop aigris contre . » vous. Il faut leur donner le tems de revenir. A l'égard de votre Charge

" d'Amiral, mon intention n'a jamais été de vous en ôter la possession, " ni l'exercice. Laiflez faire le reste au tems, & fiez-vous à moi (88).

(87) Tout ce qui précede est tiré d'Her- prenne point comment une fi belle réponse. nera , Liv. 4. chap 10. est venue jusqu'a nous.

(88) Il refte à regretter qu'on ne nous ap-

Colomb , suivant le même Historien , comprir pat ce discours , plus que la Reine n'avoit eu dessein de lui faite entendre. Il jugea que son rétabliffement auroit blessé les regles de la Politique Espagnole; que le Roi Suite du III. étoit vraisemblablement sa Pattie secrette; en un mot, qu'on se répentoit de l'avoit fait si grand, & qu'il ne devoit pas se flatter de faire changer la Cour en sa faveur. Ausi, sans s'arrêter à d'inutiles instances, après avoir ce qui roppose remercié la Reine de sa bonté, il la supplia d'agréer qu'il ne demeurat pas su résolution de l'Annual, inutile à fon fervice, & qu'il continuat la découverte du nouveau Monde, pour chetchet, par cette voie, quelque passage qui pût conduire les Vassscaux de l'Espagne aux Moluques. Ces Isles étoient alots extrêmement célebres, par le trafic que les Portugais y faisoient des Epiceries; & les Espagnols fouhaitoient ardemment de partager avec eux un Commerce fi lucratif. Le projet de l'Amiral fut approuvé avec de grands éloges. La Reine lui promit de faire équiper autant de Vailleaux qu'il en demanderoit, & l'affura que si la mott le surprenoit dans le cours de cette Expédition, son Fils aîné seroit rétabli dans toutes ses Charges (89).

Voiage,

QUOIQUE les affaires de l'Isle Espagnole cessent ici d'appartenit à l'Hisroire générale des Indes occidentales, & que dans le nouvel ordre qu'on se propose, elles soient renvoïees à la description particuliere de cette Isle, le juste intérêr qu'on a du prendre à la fortune des Colombs ne permet pas de rentrer dans le cours des nouvelles découvertes, sans avoir expliqué les réparations qu'ils reçutent de la Reine, & qui furent confirmées par la justice même du Ciel. On s'attachera d'autant plus volontiers au dernier Historien, que c'est la partie de son Ouvrage à laquelle il

paroîr avoit apporté le plus de foin. Rien ne servit tant, dit-il, à justifiet l'Amiral dans l'esprit de ceux qui Evtormets qui iugeoient de lui fans passion, que la conduite de Bovadilla. Il s'esforça colombe, d'abord d'augmenter de plus en plus la haine qu'on portoit dans les Indes aux Colombs; sans faire réflexion que cette animosité leur faisoit honneur dans l'esprir de ceux qui connoissoient les Habitans du nouveau Monde. En effer, à la réserve de quelques Officiers, le reste n'étoit qu'un assemblage de la plusvile Canaille, ou d'un grand nombre de Criminels, fortis des Prifois de Cafrille, fans mœurs, fans religion, & qui n'étant venus fi loin que pour s'enrichir, se persuadoient que les Loix n'étoient pas faites pour eux. D'ailleurs, malgré toutes les précautions de la Reine, il s'en trouvoit de toutes les Provinces d'Espagne, entre lesquelles on sait qu'il y a des antipathies infurmontables ; fource de quetelles & de divisions d'autant plus funestes infurmontables 3 tource de quescuis de sur de la constant des Mécontens , & Combiér de dia su mouve l'Exhibilement, qu'il sy trouve toujours des Mécontens , & Combiér de die les Loix y font moins en vigueur. On doit conclure qu'en voulant pren- té du nouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de le contrepted de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'Amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'amiral , le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de la contrepte de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverneur de l'amiral ; le mouveau Gouverneur ne put évire de Gouverne commettre de grandes fautes. Il n'y avoit , au fond , de reptéhenfible dans l'ancien Gouvernement, qu'un peu trop de séverité pour les Espagnols. Prendre une méthode entiérement opposée, c'étoit se déclarer pour des Brigands. Bovadilla donna dans cet exces avec si peu de mesure, qu'on en-

(32) Ibidem,

tendoit les plus honnêtes gens se dire entr'eux tous les jours, qu'ils étoient bien GHRISTOFRE malheureux d'avoir fait leut devoir, puisque c'étoit un titre pour être exclus COLOMB. des graces.

soupçons qu'il avoit répandus contre la fidélité de l'Amital.

Saire du III. Voiage. 1 500. Lile révolte Infoluces.

Le Commandeur ne traita pas les Infulaires avec plus de prudence & d'équité. Après avoir réduit les droits du Prince à l'onzième, & donné la libetté de faire rravailler aux Mines, il falloir, pour ne rien faire perdre festeurne les au Domaine, que les Particuliers tirassent une prodigieuse quantité d'or-Lipaynols & les Auffi les Caciques se virent-ils contraints de fournir à chaque Espagnol un certain nombre de leurs Sujets , qui faisoient l'office d'autant de Bêtes de charge. Enfin, pour retenir ces Maiheuteux fous le joug, on fit un dénombrement de tous les Insulaires, qui furent rédigés par classes, & distribués, fuivant le dégré de faveur où l'on étoit dans l'esprit du Gouverneur. Ainsi l'Isle entiete le trouva réduite au plus dur esclavage. Ce n'étoit pas le moien d'inspirer de l'affection pour le Christianisme & pour la dominarion des Rois Catholiques; mais Bovadilla ne pensoir qu'à s'atracher les Castillans, qui étoient sous ses ordres, & qu'à faire en même tems de gros envois d'or en Espagne, pour se rendre nécessaire, & pour confirmer les

Effectivement, dans l'espace de quelques mois, on rira tant d'or de rou-

Avec quelle gridsté Boyadil-La Luc de l'ota

tes les Mines, que fans un malheur, qu'on étoit fort éloigné de prévoir, l'arrivée d'une scule Flotte auroit pû dédommager l'Espagne de toutes ses avances, & les paier même au centuple. On se hâtoit de profiter du tems. parce qu'on prévoioit qu'il duretoit peu. Il en couta la vie à un si grand nombre d'Indiens', qu'en peu d'années l'Isle Espagnole parut déserte. On ne lit point fans horreur, dans le récit même des Espagnols, les traitemens barbares auxquels ces Infortunés furent affujettis. Si l'inhumanité pouvoir être justifiée par le profit qu'elle rapporte, jamais on n'avoit trouvé des Mines plus abondantes , ni d'un or plus pur. Herrera raconte que Diaz & Garay s'étant affociés pour faire travailler au Mines de Saint-Chtiftophe, un de leurs Esclaves, qui étoir à déjeuner sur le bord de la Riviere de Hayna. s'avisa de frapper la terre d'un bâton, & sentit quelque chose de fort dur. Il le découvrit entièrement. C'étoir de l'or. Un grand cri , que l'Esclave ietta, dans l'étonnement de voir un si gros grain, sit accourir aussi-tôt ses Maîtres. Ils ne le virent pas avec moins d'admiration. Garay transporté de joie, fit tuer un Porc, le fit servir à ses Amis sur ce grain, qui se trouva affez grand pour le tenir tout entier, & se vanta d'être plus magnifique en vaisselle que les Rois Catholiques. Bovadilla l'achera pour leurs Majoltés. Il pesoit 1600 Ecus d'or; & les Orsévres, après l'avoir examiné, jugerent qu'il n'y en auroir que trois cens de diminution dans la fonte. On y voïoit encore quelques petites veines de pierte, mais qui n'étoient guétes que des taches, & qui avoient peu de profondeur. Cette découverte étant sans exemple, on peut juger combien elle anima les espérances de ceux qui

Hiftoire d'un prodigieux mor

s'occupoient à la même recherche. 1501. Cependant, on apprit, à la Cour, la maniere dont les Habitans de Boradilla de l'Espagnole étoient traités ; & le Roi & la Reine en conçurent une égale coas Orando indignation. Le rappel de Bovadilla étoit déja réfolu, comme une fatisfacnonroé pour lut tion que leurs Majeltés croïoient devoir à l'Amiral ; mais cette nouvelle fucceder.

devant le hâter, elles nominerent, pour succeder au Gouvernement de l'Isle, Dom Nicolas Ovando, Commandeur de Larex, de l'Ordre d'Al-CHRISTOPHE cantara , qui devint bientôt Grand Commandeur de l'Ordre entier par la Suite du III. mort d'Alfonse de Santillane. Ses Provisions ne furent que pour deux ans; apparemment perce que la Reine vouloit rétablir, à la fin de ce terme, Christophe Colomb dans la dignité de Viceroi. Ovando étoir homme de mérite, fenfé, Ami de la justice, & si modeste, qu'il refusoit jusqu'aux marques de distinction qui étoient attachées à ses Emplois. On lui fir équiper en diligence un Flotte de trente-deux voiles, fur laquelle on embarqua deux mille einq cens Honimes, saus y comprendre les Equipages, pour remplacer dans l'Isle Espagnole quantité de personnes dont la Reine vouloit purger la Colonie. Entre ces nouveaux Habitans, on comproit plufieurs Gentilshommes , tous Sujets de la Couronne de Caftille. Ifabelle fe confirmoit, de plus en plus, dans la réfolution d'exclure du nouveau Moude tous ceux qui n'étoient pas nés Sujets de la Castille. Cependant , après sa mort, on ne mit plus de diffinction entre les Castillans & les Arragonois » & fous Charles-Quint, tous les Sujets des différens Etats, qui composoient la Monarchie Espagnole, obtinrent la même liberté. Comme la Cour étoit réfolue de rappeller particuliérement l'Alcalde Major , Roldan Ximenès , & que l'administration de la Justice convenoir mal à un Homme de guerre, chargé d'ailleurs du Gouvernement Général, elle nomma pour certe imporrante function Alfonse Maldonat, habile Juriseonsulte. Les instructions de Orders dontées ces deux Officiers suprêmes furent dressées avec des soins, qui répondoient en saveur des aux viies de leurs Majestés. Celles d'Ovando portoient particuliérement Colombs. d'examiner la conduite & les compres du Commandeur de Bovadilla , de le renvoïer en Espagne par la même Flotte, & d'apporter toute son attention à faite dédommager l'Amiral & ses Freres de tous les totts qu'ils avoient foufferts. Carvajal, dont on a déja vanté le mérite, & qui étoit dementé fort uni avec les Colombs pendant leur difgrace, eut ordre de refter dans l'Isle, pour veiller à leurs intérêts.

L'année s'étant passée en préparatifs , Ovando reçur ordre enfin de mettre à la voile. Dans sa derniere audience, un Conseiller d'Etat lui fit un difcours fort long & fort touchant (90), fur la conduite qu'il devoit tenir dans fon administration. Il s'embarqua le 13 de Février 1502. Une tempête, qu'il essura près des Canaries , dissipa sa Flotte , & fit périt un de ses plus 01502. grands Navires, avec cent einquante Hommes. Tous les autres se rejoi- à l'actif pagirent à la Gomera, qui étoir le rendez-vous génétal, où l'on acheta un Navire, pour remplacer celui qui avoit été fubmergé. Quantité d'Espagnols, Habitans des Canaries, en formerent l'Equipage. Enfuire Ovando parragea sa Flotte en deux bandes, prit sous ses ordres celle qu'il crut la meilleure à la voile, & laissa le reste sous ecux d'Antoine de Torrez, qui devoir tour commander au retour. Il arriva , le 15 d'Avril , au Porr de San-Domingo.

Boyadilla s'attendoit pen à recevoir firêt un Sucresseur. Cependant il vint le recevoir fur le rivage, & le conduistr à la Forteretse, où les nouvelles

(00) Herrera le rapporte en entier , Liv. 4 chap. 3. mais ces longues harangues fons su pectes dans l'Hittoire.

lafelaires.

Provisions furent lûes devant tous les Officiers de la Colonie. Ovando fut CHRISTOPHE aufli-tót reconnu & falué fous tous ses titres, tandis que Bovadilla se vit Su'te du III, tout-d'un-coup abandonnné. Quelques Historiens ont ecrit qu'il avoit été COLOMB.

fait Prisonnier. Mais on n'en trouve aucune trace dans ceux qui paroissent 1 (02. les mieux instruits, & l'on y voir même qu'il fut toujours honorablement Econnement de traité. Roldan fut moins ménagé. Le nouveau Gouverneur, après avoir Boyanila, qui tratte. Rolldan lut moins menage. Le nouveau Gouverneur, après avoit (evut abandon informé contre lui & contre fes principaux Complices, les fit tous arrêter, & les distribua sur la Flotte, pour être conduirs en Espagne avec l'instruc-

Roldan & les tion de leur Procès. Aussi-tôt les Indiens furent déclarés libres, par la pufout confues blication d'une Ordonnance du Roi & de la Reine, qui portoit aussi qu'on Lipague,

Pironniers en païeroit au Domaine la moitié de l'or qu'on titeroit des Mines , & que pour le passé on s'en tiendroit au tiers, suivant les Réglemens de l'Amital. A la vétité, cette Ordonnance ne fut pas plutôt en exécution, que le profit des Mines cella tout-d'un-coup. Toutes les offres qu'on fit aux Insulaires n'eurent sut eux aucun pouvoit, lorsqu'ils se crutent assurés qu'on ne pouvoit les forcer au travail. Ils préférerent une vie tranquille , dans leur pre-Nouveaux Ré- miere simplicité , à la fatigue de recueillir des biens dont ils ne faisoient trmens pour les aucun cas. D'ailleurs, tout le monde fut tévolté, qu'on obligeat de païet

au Souverain la moitié de ce qui coûtoit tant de peine & de dépenfe. Une partie des Castillans, qui étoient atrivés sur la Flotte, s'offtirent pour remplacer ceux qui s'étoient retités; mais ils ne furent pas long-tems à s'en repentir. L'ouvrage le plus facile étoit fait. Il falloit déia creuset bien loin , pout trouvet de l'or. Les nouveaux Ouvriets manquoient d'expérience : & les maladies , dont ils furent attaqués , en emporterent un grand nombre. Ils se dégoûterent d'une entreptise, qui les accabloit sans les enrichir. Le mauvais succès des Ordonnances fit juger au Gouverneur qu'elles demandoient quelque modération. Il écrivit à la Cour, pour engaget leurs Majestés à se contenter du tiers; & cette espérance rendit le coutage à quelques Ouvriers. Ses teprésentations furent écoutées; mais, dans la suite, il fallut se relâcher encote. On se borna au quint des Métaux , des Petles & des Pierres précieuses; Réglement qui a toujours sublisté depuis,



QUATRIE'ME

C = (-00m)

## OUATRIÉME VOIAGE DE CHRISTOPHE COLOMB.

CHRISTOPHE BARTHELEME COLOMB. IV. Votage. 1501. Objet de cette nouvelle entre-

VANDO continuoit de faire regner le bon ordre & la tranquillité dans l'Isle, lorsqu'on y vit arriver une Chaloupe, envoice par l'Amiral, qui demandoit la permission d'entrer dans le Port de San-Domingo. pour y changer un de ses Navires, qui ne pouvoit plus tenir la Mer. Après le dépait de la Floire, Ferdinand avoit goûté le projet que les Colombs avoient formé dans leur inaction, d'entreprendre de nouvelles découveries; & quoique le délai des Minuftres à leur fournir des Vaisseaux eût été capable de les rebuter, ils avoient été foutenus par une Lettre de ce Prince, qui reconnoissant entin le mérite de leurs services , s'étoit expliqué dans des termes qui ne pouvoient leur laisset aucun doute de ses intentions (91). Cette Lettie avoit été fuivie des ordres les plus pressans; & les préparatifs n'avoient pas langui, pour le départ de quatre Vailleaux qu'on avoit accordes à l'Amiral, il étoit parti du Port de Cadix, le 9 de Mai, avec Dom L'Amiral part Barthelemi son Frere, & Dom Fernand, le second de ses Fils, âgé d'en- de Cadix. viron treize ans. La Forieresse d'Arzilla , sur la Côte d'Afrique , étant alors affiégée par les Maures, il s'en étoit approché pour la fecourir; mais l'aïant trouvée libre, par la levée du Siège, il ésoit venu mouiller, le 19 de Mai, devant la grande Canarie, d'où les vents lui avoient été fi favorables, que sans changer de voiles, il étoit arrivé le 13 de Juin à la vûe de l'Isle Marinino, qui a pris depuis le nom de la Martinique. Il y avoit passe trois jours ; après lesquels s'ésant apperçu que son plus grand Navire, qui étoit de foixante & dix tonneaux , ne foutenoit plus la voile , il avoit pris le parti de se rendre à l'Isle Espagnole.

Le nouveau Gouverneur , qui n'avoit point encore fait partir Bovadilla , ni les aureurs des anciens troubles, lui fit dire qu'il craignoit que sa préfence ne causai quelque désordre dans la Colonie, Cette réponse, à laquelle il devoit s'artendre, ne laissa point de le mortifier : mais apprenant que la Flotte étoir sur le point de mettre à la voile, il sit le sacrifice de son chagrin, au bien public; & par un sentiment de générosisé, digne de son caractere, il fit avertir Ovando que si l'on vouloit s'en rapporter à son expérience, on étoit menacé d'une tempête prochaine, qui devoit engaget

l'itte Espagnoli hent Ovando de l'y recrubic,

Torrez à différer son départ. Son avis sut méprisé, & la Flotte leva l'ancre.

(91) Cette Lettre eft venue julqu'à nous, » res. Nous vous confirmons vos Privilédans la Vie de Christophe. » Vous devez » ges, & nous voulons que vous en jouif-» être perfuadé du déplaifir que oous avons » eu de votre Priloo, puisque oous vous » avons mis en liberté aussi-tôt qu'il nous - a été possible. Tout le monde connoît so votre innocence. Vous favez avec quel so honneur & quelle amitié nous vous avons accordées ne seront pas les dernie- m 25. Tome XII.

= fiez , vous & vos Enfans. Nous vous » offrons même de les confirmer de oouveau. so & de mettre votre Eils ainé en possession so de toutes vos Charges, quand vous le

» souhaiterez Nous vous prions donc de » partir au plutôt. A Valence, le 14 de » Mars 1502. Vie de Colomb. Liv. 2, cha.

IV. Voiage. 1502.

plus grands ouragans qu'on eur vûs dans ces Mers en fit périr vingt & un Na-BAPTHELIMI VIRCS, charges d'or, fans qu'on en put fauver un feul Homme. Ce beau grain d'or, dont on a raconté la découverte, périt dans cette fatale occalion ; & jamais l'Océan n'avoit englouti rant de richesses (92). Mais c'étoit le fruit de l'injustice & de la cruauré. Le Ciel voulut vanger , fans doute, par la perre de tant de tréfors, le fang d'une infiniré de Malheureux,

Nutrage de qu'on avoit facrifiés pour les acquérir. Le Capitaine Général, Antoine de de tucheffes

novadita ed un Torrez; le Commandeur, François de Bovadilla, Roldan Ximenès; un Cacique Chrétien , dont on ignore le nom ; l'infortuné Guarinoex , qui avoir été retenu jusqu'alors dans les fers des Castillans , & tous ceux qui avoient fait profession de haine pour les Colombs, furent ensevelis dans les flors. Mais ce qui ne put laisser aucun doute qu'une disgrace si terrible ne fut l'effet de la justice du Ciel , c'est que les onze Navires , qui surent épargnés, étoient les plus foibles de la flotte; & que celui dont on fe promettoit le moins, sur lequel on avoit chargé tous les débris de la fortune des Colombs, fut le premier qui toucha au rivage d'Espagne.

11 eft regatét comme un per de la confluentation, qu'un fi funcité événement répandit comme un per muoa de Gel. dans les deux Mondes. Il fur regatét, par les plus infenfibles, comme un hundre Gel. dans les deux Mondes. Il fur regatét, par les plus infenfibles, comme un hundre de l'injustice qu'on avoir faite à l'Auviral à & Jorfqu'on fuit informé de l'avis qu'il avoit donné au Gouverneur de l'Espagnole, il est impossible de représenter les regrets de la Cour & du Public. Mais la Flotte ne se ressentit pas scule de la colere du Ciel. San Domingo, dont les Maisons u'ézoient encore que de bois & de paille, en fut presqu'entiérement renversée.

## Voyage de RODRIGUE DE BASTIDAS, & second Voiage d'OIEDA & de VESPUCE.

A feule perfonne de distinction, qu'on vit arriver en Espagne avec les débris de la Flotte, fut Rodrigue de Bassidas, Homme d'esprit & d'honneur, qui s'étant affocié avec Jean de la Cofa, pour tenter de nouvelles découvertes, avoit armé deux Navires à Cadix, & s'étoit mis en Mer dès le commencement de l'année précédente, avec Commission du Roi. Il avoit Découverte du cherché la Terre-ferme, par la même route que l'Amiral avoit fuivie dans Bolfe d'Uraba, fon troisième Voiage; & du Golfe de Venezuela, où il étoit arrivé heureu-Carchipeno & fement, il avoit pouffe sa navigation jusqu'au Golse d'Uraba, cent lieues nembre de Dios plus loin que ceux qui l'avoient précédé. Il avoit nommé Carthagene, le Port où l'on a vû naître, depuis, une fameuse Ville du même nom ; & con-

tinuant de suivre la Côte à l'Ouest, il avoit découvert un autre Port, qu'ilavoit appellé, Port del Retrette, nom qui s'est changé dans la suite en celuide Nombre de Dios. Ses deux Vaisseaux n'étant plus en état de tenir la Mer , il étoit venu pour les radouber, dans l'Isle Espagnole, où ils avoient échoué fur la Côte de Xaragua. De-là, s'étant rendu par terre à San-Domingo,. il y avoit été fait Prisonnier par Bovadilla , sous prétexte qu'il avoit traité avec les Infulaires, fans la participation du Gouvernement. Mais la Cour, in-

(91) Les sommes en or montoient à quatre ron quatre millions , & qui seroient le quacens mille Pefor, qui faifoient alors envi- druple aujourd'hui. .



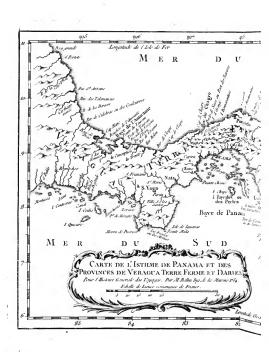



America, Chook



formée par d'autres témoignages, rendit plus de justice à sa conduite; & dans fon retour, il fut vangé d'une odieuse persecution (93).

C'étoit peu de tems après son départ , qu'Alfonse Ojeda & Vespuce étoient BARTHELEME encore une fois fortis du Port de Cadix ; l'un toujours rempli des grandes espérances qu'il fondoit sur sa hardiesse & son habileté; & l'autre, dans la vanité, qu'il confervoit toujours, de s'attribuer la découverte de la Terreferme. Mais ils ne firent que suivre Bastidas , sans sçavoir qu'il cût pris fet d'Oloda & cette route. Ojeda, croïant artiver le premier dans le Golfe d'Uraba, où «Americ ves-Bastidas avoit déja passé, y bâtit un Fort de bois & de terre, pour s'aisurer une entrée libre dans le Continent. Il visita aussi le Port del Rerrette. Mais fon avarice, dans la distriburion des vivres, fouleva contre lui fon Equipage. On lui mir les fers aux pieds, & les Mutins se rendirent au Port d'Yaquimo, dans l'Isle Espagnole, Ojeda, voiant son Navire à l'an- jeda. cre fort près de la Terre, eut affez de confiance à sa force & à sa légereté naturelles, pour esperer de se sauver à la nage en se jettant la nuit dans les flots. Mais comme il n'avoit que les bras libres , & que le poids de fes fers entraînoit ses jambes vers le fond, il fut obligé d'implorer le secours " de ses gens , qui le prirent dans la Barque au moment qu'il se noioit (94).

gré ses lumieres, il n'eut pas peu de peine à se défendre de l'horrible agitation des voile. Elemens, qui fit périr ses Ennemis presqu'à ses yeux. Trois de ses Vaisseaux, qui furent séparés de lui par la violence des flots, ne purent le rejoindre de plusieurs jours. Enfin, les aïant tous raffemblés, il se rendit au Port d'Yaquimo (96), d'où il parrit le 14 de Juillet , dans le dessein de gouverner vers la Terreferme. Il s'approcha des Isles voisines de la Jamaïque; mais les vents contraires, les calmes, pendant lesquels il étoit entraîné vers de petites Isles, au Sud de Cuba, qu'il avoit déja nommées les Jardins de la Reine (97), & une nouvelle tempête aussi terrible que la précedente, lui firent emploier rei, & Tempéte plus de deux mois à faire foixante lieues. La premiere terre, qu'il apperçut alors, fut une petite Isle, suivie de quelques autres. Il les nomma toutes Los Guanajos (98), du nom de la premiere, que les Indiens nommoient 1861 qu'il nom Guanaja. Mais Dom Barthelemi Colomb, qui se chargea de la visiter, ne l'aïant trouvée remplie de Pins, elle reçut particuliérement le nom d'Isla des Pins. Sa fituation est à douze lieues du Cap de Honduras & de la Ville de Truxillo. D'autres ont voulu s'attribuer l'honneur de cette découverte ; mais il fut prouvé dans la suite que personne, avant l'Amiral, n'avoit tourné sa

En approchant de l'isse des Pins, l'Adelantade rencontra un Canot, à- canot qu'on peu-près de la forme d'une Galere, large de huit pieds, & d'une longueur croit venu de proportionnée, qui portoit vingt-cinq hommes, avec quantité de femmes

(93) Herrera, Liv. 4. chap. 11. (94) Ibidem.

navigation du même côté (99).

(91) Herrera le nomme Puerto Hermofo, on Puerto Escondido. (96) Les Castillans sul donnerent le nom

de Port de Brefil.

(97) Dans un Voiage qu'on a rapporté,

l'Historien de sa vie dit qu'il en nomma quelques-unes les Puits , parce qu'aiant fait creuser le sable il y trouva de bonne eau. Liv. 1. chap. 17. (98) Guanari , suivant Fernand Colomb.

Ibidem. (99) Herrera , Liv. 5. chap. 5.

CHRISTOPHE Соломв. IV. Voiage. 1502.

Pendant la tempère, l'Amiral s'étoit retiré dans le Port d'Azuac (95), où, mal-

CHRISTOPHE Соломв. IV. Voiage. 1502.

& d'enfans. Dans ce petir Bâtiment, qui fur conduit à l'Amiral, il se tronva diverses fortes de marchandises, dont quelques-unes devoient venir de BARTHELEMI l'Yucatan. C'étoit des couvertures & des tapis de coton ouvragés, des nattes de Palmiers, des épées d'un bois fort dur, des couteaux de cailloux, de petites haches de cuivre, des fonnettes, des médailles, des creufers pour la fonte du métal, avec une espece d'amandes que ces indiens nommoient Cacao, & qui leur fervoient de monnoie. Leurs alimens étoient du Mais & des racines; & leur breuvage, une liqueur composée auffi de Mais, qui reffembloit affez à la Bierre. Ils paroiffoient honteux de leur nudité, qu'ils s'efforcoient de cacher de leurs mains; & les femmes,

Eclairciffemens

fur-tout, eurent beaucoup d'empressement à se couvrir la tête & le corps, d'une forte de Mantes. L'Amiral, augurant bien de cette décence, leur fit beaucoup de caresses, & les renvoïa chargés de présens. Mais il retint un que l'Amiral dire Dealte de l'action de l' rirer des connoissances favorables à fes desseins. Sa premiere question fut celle qu'on faifoit toujours aux Indiens ; c'est-a-dire , s'il y avoit de l'ordans fon Païs? Le Vieillard, qui comprit aufli-tot ce qu'on lui demandoir par des signes, fit entendre de même, qu'il y avoit de ce côté-là des Régions où ce métal étoit si commun, que les Peuples en pottoient des couronnes fur la tête, & de fort gros anneaux aux bras & aux pieds; que lestables, les sieges & les coffres en étoient revêtus; & que les Mantes des femmes, ou les couvertures, qui leur servoient de robbes, n'étoient paspiffues d'autres matieres. On lui montra du Corail, des Epiceries, & d'autres marchandises précieuses : il donna les mêmes espérances sur tout ce qui lui fut demandé, foit qu'il ne cherchât qu'à plaire par cette complaisance, ou que de part & d'autre on s'entendit mal. Il fit même connoître que dans le Païs dont il parloit, on trouveroit des Navires, de l'artillerie, toutes fortes d'armes, en un mot, tout ce qu'il voioir à bord ou dans lesmains des Espagnols (1).

Anciens preju

Ces assurances étoient si conformes aux anciens préjugés de l'Amiral, qu'il les crut capables de lever tous fes doutes. Il s'imaginoit encore que le Catay devoit être peu éloigné; que la Mer baissoit vers Ciguaro, qui devoit être une Province, ou une Ville, des Etats du Grand Kam, & qu'à dix journées de-là, il devoit trouver le Fleuve du Gange, Ce Païs, que le Vieillard Indien représentoit si riche en or , étoit vraisemblablement le Perou : mais Colomb fe perfuada que le Roiaume du Grand Kam & le Catay étoient fitués à fon égard comme Tortole l'est à l'égard de Fontarabie; sus la deux Mers differentes, mais peu éloignées l'une de l'autre. Dans cette idée, que l'Indien paroissoit confirmer, il ce la de gouverner à l'Ouest; ce qui nuisst beaucoup à ses espérances, puisqu'en continuant de suivre cette route,

Yucana & da Mexique,

il eut bientôt rencontré l'Yucatan', dont il n'étoit qu'à 30 lieues, & route la Côte du Mexique (2). Mais, après avoir rendu la liberté au Vieillard, la premiere Terre qu'il découvrit au Levant, fut une Pointe qu'il nomma Cafinas, parce qu'il y

trouva quantité d'arbres qui portoient une espece de petites ponimes, auxquelles il entendit donner ce nom par les Habitans. Ces Indiens.

(1) Herrera , ibidem.

(1) Ibidem.

étoient vetus d'une forte de camifoles, en forme de chemife. L'Adelantade CHRISTOFIE prit possession de certe Terre, le 17 d'Août, au nom des Rois de Castelle. Quantité d'Habitans s'empresserent de lui apportet du Maïs, diverses sortes BARTHILIMI de viandes & de Volailles, du Fo.flon & des fruits. Le Pais lui parut agréa- Colone. ble, par sa fraicheur & sa verdure. Intre les arbres, il vit des Chenes, des IV. Voiage. Pins , & fix ou fept fortes de Palmiers. Quelques jours de commerce lui firent reconnoître que les Peuples de cette Core parloient differentes langues. prent positifica. Ils avoient le corps marqué, par le feu, de plusieurs figures, qui repréfentoient des Lions, des Cerfs & d'autres animaux. Les principaux por- ufagendes Hatoient des bonnets de drap de coton, blancs & touges. Quelques-uns avoient bitant. le visage peint de noit, d'autres de rouge, ou raié de diverses couleurs; & d'autres se peignoient seulement les levres , les narines & les yeux. Leurs oreilles étoient fort grandes, & quelques uns les avoient petcées d'un trou de la grandeur d'un œuf. L'Amiral en prit occasion de donner , à leur Pais , le coffa de Offia nom de Costa de Ojeja, ou Côte de l'oreille (3).

Le 12 de Septembre, on doubla un Cap, qui fut nommé Cap de Gracias à dios ; parce que la Terre y tournant au Sud, on trouva plus de facilité cias à dios. pour la navigation. Mais la perte d'une Barque qui fut submergée par la violence de la marée, à l'embouchure d'une Riviere voifine, fir donner à cette Riviere le nom de Rio del desastre. Le 17, on mouilla près d'une Autres écoure petite Isle, nommée Quiritini, vis-à-vis d'une grosse Bourgade du Conti-vene. nent, que ses Habitans nommoient Cariari. On n'avoit point encore trouvé de fi beau Païs, ni des Indiens fi doux. Ils fe présentetent d'abord armés d'arcs, de fleches & de dards, pour désendre leur Patrie. Les Hommes portoient leurs cheveux tresses autour de la tête, & les femmes an contraire les avoient fort courts. Aussi-tôt qu'on les eut excités à la confiance . par les signes ordinaires de paix & d'amitié, ils apporterent au tivage ce qu'ils avoient de plus précieux, tel que des couvertures de coton, & des camifoles. L'Amital défendit qu'on prit tien d'eux, & leut fit donner di- Accord avectes verses bagatelles de l'Eutope, qu'ils accepterent d'abord avec joie : mais tadens voïant qu'on n'avoit pas pris ce qu'ils avoient apporté, ils lierent ensemble tont ce qu'ils avoient reçu , & le laisserent dans l'endroit le plus proche des Vaisseaux. Le lendemain, s'étant sans doute imaginé qu'on se déhoit d'eux, ils envoïerent à Bord un Vieillard vénérable, accompagné de deux jeunes Filles, dont la plus âgée n'avoit pas plus de quatorze ans, avec une forte d'Enseigne, qui voltigeoit au bout d'un bâton. Ce Député fit entendre aux Castillans, par des signes fort humains, qu'ils pouvoient descendre sans etainte, & leur laissa les deux jeunes Filles, qui ne parutent point allarmées. de se trouver seules au milieu de rant d'Etrangers. L'Amital les sit vêtir-& les renvoïa au rivage, chargées de présens. Mais le jout d'après, on: fut futpris de les voit revenir nues avec le Vieillard, qui rapportoit leshabits & tout ce qu'on leut avoit fait accepter. Dans l'admiration de cedéfintéressement, l'Adelantade tésolut de prendre plus de connoissance du: Païs. Deux Indiens, qui paroissoient d'une condition relevée, le reçurent, à sa descente, le pritent par les bras, & le menerent entr'eux sur un rasd'herbe fraiche, où ils le firent affeoir. En leut faifant des questions, par Directer mat-

(3) Ibidem , chap, 6. & Yie de Colomb , Tome 1 chap, 18.

Caps de Grad

pes de leur firo-

CHRISTOPHE BARTHELEMI COLOMB. IV. Vorage.

divers fignes, il donna ordre à quelqu'un de sa suite, d'écrire ce qu'on pourroit comprendre à leurs réponses. Mais , à la vûe de l'encre , du papier & des plumes, ils parurent si troublés, qu'ils prirent tous la fuite. Ils revinrent néanmoins; mais ce fut en jettant, vers les Castillans, une sorte de poudre, qui fembloit se diffiper en fumée, & dont ils chassoient la vapeur 1 (02.

vers l'Ecrivain. On crut comprendre, alors, pourquoi-ils avoient refusé tout

Tombeaux In-

ce qu'on leur avoit offert. L'Adelantade n'en alla pas moins jufqu'à leur Bourgade. Il n'y vit rien de plus remarquable qu'un grand Edifice de bois, couvert de roseaux, qui contenoit plusieurs sépultures, dans l'une desquelles il trouva un corps fort sec, enveloppé d'un drap de coton, & si bien embaumé qu'il n'avoit aucune marque de corruption. Au-dessus de chaque Tombeau, on voïoir un portrait d'homme, qui étoit apparemment celui du Mort, gravé fur une forte de tableau, entre plusieurs figures de Bètes; & près du corps, ce qu'il avoit possedé de plus précienx (4). Ces Indiens ne paroiffant pas moins diftingués par leur esprit que par la douceur de leur caractere, l'Amiral ordonna qu'on en prit deux pour lui fervir de guides, mais avec des mefures de politeile & d'amitié qui fuilent capables de raffurer une Nation fi douce. Cependant on vit fortir le lendemain de la Bourgade, une multitude d'habitans, qui s'étant avancés jusqu'au rivage, envoierent quatre Députés, dans un Canot, pour supplier qu'on leur rendit les deux Prisonniers. Ils apporterent deux Porcs; & dans le discours qu'ils tinrent à l'Amiral, on comprit qu'ils offroient, pour la rançon de leuts Amis, rout ce qu'il lui plairoit d'exiger. Mais il demeura inflexible, & fe contenta de leur présenter divers bijoux qu'ils refuserent.

Païs où l'amil'or.

Le Vieillard des Isles de Guanajos avoit affuré qu'on trouveroit de l'or, dans un lieu qu'il avoit nommé Caravaro. On crut avoir tiré, des deux Guides, affez de lumieres pour s'y faire conduire. Les ancres furent levées , le s d'Octobre, pour avancer vers le Levant, où la Mer formoit une Baie lonque de six lieues & large de rrois, dans laquelle on découvroit plusieurs petites Isles. Cette Baie avoit quatre bouches, par où les Navires pouvoient entrer & forrir fans danger, & qui formoient autant de Canaux, où des deux côtés les branches des arbres touchoient aux cordages. L'Amiral fir defcendre quelques Soldats dans une des Isles. Ils y rrouverent des Hommes nuds, avec des plaques d'or au cou, en forme de Patenes, & si luifantes, que les Historiens leur donnent le nom de Miroirs. Ces Infulaires parurent peu timides, après avoir parlé aux deux Indiens de Cariari. Ils donnerent, pour trois fonnettes, un Miroir qui pefoit dix écus; & lorsqu'on leur en demanda davantage, ils répondirent qu'on en trouveroit en abondance au Continent (s).

Miroirs , pla-

En effet, les Barques s'érant approchées, le 7, du rivage de la Terreque & aigles ferme, rencontretent deux Canots, charges d'Indiens, qui avoient presque tous des Miroirs au cou, & quelques-uns une autre figure d'or, femblable à celle d'un Aigle. On prit deux de ces Indiens, dont les Miroits pesoient, l'un quarorze écus, & l'autre vingt-deux. Mais l'on vit bientôt paroître un fi grand nombre de Canots, & les Indiens, armés d'arcs & de zagaies,

<sup>(4)</sup> Herrera, & Vie de Colomb, même (c) Ibidem. chapitre.

montrerent tant de disposition à défendre l'accès de leur Côte , que les Barques pritent le parti de retourner à Bord. Elles reçurent même quelques infultes, qui obligerent l'Amiral de faire titet un coup de canon, dont le BARTHELEMI bruit fit disparoitre tous les Indiens. Il devint fort difficile, après ces hoftilités, de renouer avec eux. Ausli n'en tira-t'on que dix-neuf Mitoirs. De 1V. Voiage. cette Terre, on s'avança vers une autre, qui se nommoit Catiba, où l'Amiral fit mouiller à l'embouchure d'une grande Riviere. Les Habitans s'affemblerent d'abord sur le rivage; mais avec autant d'humanité que de pru-badence, ils envoïcrent deux Hommes, dans un Canot, pour s'informer de ce qu'on desiroit d'eux , & quel étoit cet appareil étranger. Les Députés entrerent , d'un ait ferme , dans le Vaisseau de l'Amiral ; & se liant toutd'un-coup avec les Guides de Cariari , ils donnerent volontairement leurs Miroirs. Le commetce suivit aussi-tôt cette marque de confiance. Les Caftillans, descendus au rivage, trouverent le Roi du Païs, qui n'étoit distingué des autres que par un Parafol de feuilles, qu'on lui foutenoir fur la tête . & par les respects qu'il recevoit de ses gens. Ce fut lui qui troqua le premier son Miroir; mais son exemple ne fur imité que par dix-neuf de ses Sujets. L'Amiral, n'espérant point de la force ce qu'il ne ponvoit obrenir pat la douceur, s'avança vets une Bourgade, nommée Huriran, où il trouva les Indiens si favorablement disposés, que pour trois douzaines titande sonnettes il obtint quatre-vingt-dix marcs d'or. De-là, il passa dans une autre Habitation, qui se nommoit Cubiga, où finissoit l'usage de potter des Miroirs & des Aigles. Cette riche Côte est d'environ cinquante licues,

depuis la Bourgade de Caravaro (6). On arriva, le 2 de Novembre, dans un Port, que fa beauté fit juger Découverte d'ou digne du nom de Porto Bello. C'est celui dont le nom s'est corrompu de- rai pomme por puis, en Portobele. On y passa sept jours, à la vue d'un Pais fort agréa- to beko. ble, où les terres étoient si bien cultivées, qu'elles avoient l'apparence d'un Jardin. Mais on n'y reçut, des Habitans, que des fruits, des vivres & ducoton filé. Quatre ou cinq lieues plus loin , l'Amiral s'arrêta dans un autre Port, que la multitude de ses Habitations & des terres cultivées lui fir: nommer Puerto di Bastimentos. Il y demeura jusqu'au 23, pour réparer le désordre de ses Vaisseaux. Ensuite, après avoir passé devant un lieu nommé Guiga, où les Castillans perdirent l'occasion de se procurer des vivres, & quelques pièces d'or, que les Habitans portoient au nez & aux oreilles . il entra , le 26 , dans un troisième Port , fort étroit , mais extrêmement profond, qu'il nomma El Retrette. La disposition du Canal permetrant aux Pon el Restette. Vaiiseaux de s'approcher beaucoup de la terre, les Castillans, qui pouvoient descendre sans le secours des Barques , profiterent de cette facilité pour se lier tout d'un conp avec les Indiens du Païs. Cependant , lorsqu'ils voulurent porter la familiarité jusqu'à s'introduire dans leurs Maisons, ces Barbares, qui leur avoient d'abord paru fort affables , prirent les armes & semblerent menacer les Navires. L'Amiral crut les intimider, en faisant tirer quelques Les Indient Le coups de caron à poudre feule; mais loin de s'effraier du bruit, qu'ils sufficient pour prirent apparemment pour celui du tonnerre, ils y répondirent par de grands eris , en frappant les arbres avec des bâtons. Cétoient les plus hauts & les

Согомв.

Tetre de Cari-

Roi du Palt.

Bourg d'Ha-

(6) Herrera, Liv. 3. chap. 6. Vie de Colomb , ubi fupra.

plus vigoureux Indiens qu'on eût vûs jusqu'alors. Un seul boulet, qui en CHRISTONS abbatit quelques - uns , diminua leur audace & les mit en fuite. Leur Païs est fort uni , & couvert de grandes herbes , dans lesquelles il se trouvoit BARTHELEMI des Caymans d'une prodigieuse grosseur, qui rendoient une très forte odeur COLOMB. IV. Votage. de Musc.

1502.

L'Amiral, défefpérant de renit plus long-tems la Mer, au milieu des tempètes qui commençoient à s'élever, & contre les vents d'Est & de Nord-Est qui devenoient fort impetueux, prit la réfolution de retourner fur fes traces, pout chercher les Mines d'or qu'on lui avoit annoncées, proche d'un Fleuve que les Indiens nommoient Veragua. Il reprit vers Porto-Bello, où il arriva le 5 de Décembre. Mais à peine eut-il remis en Mer, qu'il y effuia, pendant trois femaines, les accidens les plus redoutables à la Navigation. Une furieuse agitation des flots, le seu du Ciel, la faim, la soif, furent autant d'ennemis qui fembloient avoir conspiré sa perte. Dans un si long intervalle, on n'avoit fait qu'environ rrente lieues, depuis Porto-Bello, lorfqu'enfin on se rapprocha de la Côte. L'Amiral lui donna le nom de los Contraftes. Outre le danger continuel de fes Vaisseaux , qui n'étoient échap-

Contralies.

pés au naufrage que par une faveur extraordinaire de la Providence, il vou-lut exprimer, par ce nom, fes douleurs particulieres, dans les accès d'une cruelle goute, qui ne lui avoit pas laisse un instant de repos (7).

1503. Riviere d Yabra, que l'amiral no.ume Balem.

Il prit d'abord, pour le Veragua, une Riviere que les Habitans du Païs nommoient Yabra, & qu'il nomma Belem, après l'avoir reconnue, parce qu'il y étoit entré le jour de l'Epiphanie, auquel les Mages enrierent dans Berbleem. Le lendemain, fur les lumieres qu'il recut des Naturels du Pais, il passa dans la Riviere de Veragua, dont il n'étoir éloigné que d'une lieue. Après quelques obstacles, qui furenr terminés par un traité d'amitié avec les Indiens de cetre Riviere, il recur d'eux beaucoup d'or; mais pour tirer plus d'avantage de leur commerce, ils feignirent qu'ils alloient chercher fort loin ces richesses, dans des Montagnes escarpées, & qu'ils étoient obligés de se préparer à cette recherche par le joune & la continence. L'Amiral affecta des difficultés à fon tour ; & la Riviere de Belem lui aiant paru plus commode pour ses Vaisseaux, il prit le parti d'y retourner. Bientôt les Indiens y accoururent en foule, pour faire avec lui divers échanges. Ils appotterent auffi de l'or, qu'ils donnerent pour des grains de verre, des épingles & des fonil envoie son nertes. Cependant , comme l'Amical ne perdoit pas de vue la Riviere de Veragua, qu'il regardoit comme la source des véritables trésors, il y renvoia Dom Barthelemi, fon Frere, avec les Barques, pour remonter jusqu'à la demeure d'un Cacique, nommé Quibia, dont on lui avoit vanté les richesses. Quibia se laissa facilement persuader de rendre une visite au Général des Espagnols ; mais , dans la difficulté de s'entendre , cette entrevue

Frece à la Riviere de Veragua.

> (7) Herrera fait une horrible description de spectacle inconnu aux Castillans , leur causa l'état des Castillans. Entre les Phénomenes ex- un genre de fraieur qu'ils n'avoient point traordinuires de la Tempêre, il raconte que encore fenti. Cependant, dit-il, » ils y l'écume de la Mer bruloit comme de l'eau » trouverent un fouverain remede, qui fut bouillante ; que ce qui reftoit de bifenit se » de dire l'Evangile de Saint Jean ; & l'aiant trouva si rempli de vers, qu'il fut impol- » ainsi coupée, ils s'en erurent garantis par

> fible d'en manger ; & qu'une trombe d'eau , » la vertu divine , ubi fupra , chap. 9.

n'aboutit

## DES VOÏAGES. LIV. V.

n'aboutit qu'à des présens mutuels. Les avantages, que l'Amiral s'en étoir promis, furent encore retardés par un prodigieux débordement de la Riviere CHRISTOPHE de Belein , qui causa beaucoup de dommage aux Vaisseaux. Ces accidens , BARTHELEME auxquels elle est forr sujette, sont attribues à de forts hautes Montagnes, Colonn. qu'on rencontre en remontant le Veragua , & qui reçurent , de l'Amiral , le IV. Voizge.

nom de Saint Christophe (8). Enfin, le calme aiant succedé à l'orage, Dom Barthelemi rerourna, le Montagnes qu'il 6 de Février, à la Riviere de Veragua, avec foixante & huit Hommes, & Christophe. monta l'espace d'une lieue & demie jusqu'au Village de Quibia, pour s'informer du chemin des Mines. Le Cacique lui donna trois Guides, qui le Quibia, conduifirent, vers l'Ouest, dans des lieux fort abondans en or. Pendant deux heures, les Castillans en recueillirent assez pour s'en retourner fort contens de cet essai. Ils apprirent bientor que ces Mines n'étoient pas celles d'utira, de Veragua, dont Quibia n'avoit pas voulu leur donner connoissance, mais celles d'Urira , demeure d'un autre Cacique avec lequel il étoit en guerre. Cependant, comme elles étoient fort riches, & que les noms importoient peu, l'Adelantade se rendit le 16 à la Riviere même d'Urira, six ou sept lieues à l'Ouest de celle de Belem. Il y fut agréablement reçu , non-seulement par le Cacique & ses Sujets; mais aïant pénétré plus loin vers d'autres Bourgades , qui se nommoient Dururi , Zobrada & Cateba , il ne fut pas moins fatisfait de leurs Habitans, qui occupoient un Païs fort bien cultivé, & qui troquerent avec lui quantité de Miroirs d'or, dont chacun ne valoir pas moins de dix ou douze écus. La crainte de s'éloigner trop des Vaisseaux l'y fit rerourner avec ses richesses. L'Amiral, charmé de certe vûe, prit la réfolution de former un Etablissement sur les bords du Belem , affez près Etablissement de son embouchure, & d'y laisser son Frere, avec la plus grande partie de bords de Belema ses gens , tandis qu'il retourneroit lui-même en Espagne , pour en ramener de plus grandes forces. Il donna un Vaisseau & quatre-vingt Hommes à l'Adelantade, qui commença auffi-tôt à faire bâtir des Maifons de bois, cou-

vertes de feuilles de Palmier, à la maniere des Indiens. On en fit une plus spacieuse, qui devoit setvir de Magasin, & dans laquelle on mit d'abord l'arrillerie & tous les instrumens nécessaires au rravail. Les vivres furent laissés à Bord, pour la sûreré d'un fond si nécessaire; quoiqu'on ne se crût pas menacé d'en manquer sur une Côte, où le Poisson, du moins, est dans une extrême abondance. Les Indiens faisoient d'excellens rets, & des hamecons d'os ou d'écaille de Tottue. Au lieu de fer, qui leur manquoit, ils se servoient des fils d'une espece de Chanvre, qui coupoient comme le fer même. Ils avoient du Maïz donr ils faifoient du Pain , & différentes fortes de breuvages; fans compter leur vin de Palmier, & d'autres arbres, qu'ils rendoient fort agréable en y mêlant des épices & divers fucs. Le fuccès du travail répondit à la diligence des Ouvriers; & cet Etablissement,

quoique de courte durée, fut le premier que les Espagnols formerent dans le

(8) Vie de Colomb, Tom. 2. chap. 33. Petit-fils de Christophe, & passa par sa Sœut Herrera, ubi fupra. chap. 10. (9) Herrera, chap. 10. Vie de Colomb. chap. 35. La Province de Veragua fut érigée celle de Liria Berwick. cafuite en Duché, pour Louis Colomb,

Tome XII.

Continent (9).

Isabelle dans une Branche de la Maison de Bragance, qui est tombée de nos jours dans

CHRISTOPHE

BARTHELFMI COLOMB. IV. Voiage.

IV. Votage.

1 (0 ).

Guerre contre
les Cariques du
Pars.

Mais l'Adelantade remarqua bientôt que les Indiens fouffroient impatienment fon entreprife & Qu'ille focient offentôt de voir bitait à leurs yeux,
fans avoir éré confulies. L'Amiral éroit recenu dans la Rade par les vents
contraires, qui avoient fair pérife fa Chaloupe; Se le danger continuel de fe
brifer contre la Côre lui évoir le moira d'erre informé de ce qui fe paffort
au rivage. Sa vien énamoirs avoir contreu les Indiens dans la foruntifion.

Mais, Jugeant enfin des oblateles qui l'artécoient, ils érinoignerent affic a de chagrin, pour faire foupçonner qu'après fon départ its penforent à filez de chagrin, pour faire foupçonner qu'après fon départ its penforent à filez de hagin, pour de l'artécoient de l'artécoient, ils érinoignerent affic ade hagin, pour de l'artécoir de l'artécoir de la contrait de l'artécoir de la contrait de l'artécoir d

Comment Cacique de Qu bia est pris.

nuer fon chemin , mais avec cinq Hommes seulemenr , après avoir donné ordre, à ceux qu'il paroissoit laisser derriere lui, de filer deux à deux, & de le fuivre de si près, qu'au bruit d'un coup d'arquebuse ils pussent être en état d'environner la Maison. En avançant , il rencontra un second Messager de Quibia, qui le faifoit supplier de ne pas entrer dans sa Maison, & qui lui promettoit de fortir pour le recevoir. L'Adelantade jugea que cette priere du Cacique venoit moins de sa défiance, ou de sa crainre pour lui même, que de sa jalousie pour ses Femmes. Comme il n'étoit plus qu'à vingt pas de ses murs, il lui laissa le tems de venir à sa Porre ; & donnant ordre à ses cinq Hommes de se jetter sur lui , lorsqu'ils le lui verroient saisir pat le bras, il s'approcha de lui avec un feul Indien, qui entendoit affez les deux langues pour fervir d'Interpréte. Il cut avec lui quelques momens d'entretien, pendant lesquels il trouva le moien de le prendre au collet. Les premiers mouvemens furent très vifs, parce que le Cacique étoit d'une force égale à la sienne. Mais les cinq Castillans, ciant accourus, en titant un coup d'arquebuse, qui fit paroître aussi-rôt tous les autres, n'eurent pas de peine à se rendre maîtres, & du Cacique & de cinquante personnes qui étoient dans sa Maison. C'éroient ses Femmes, ses Enfans, & plusicurs Indiens, de ses Amis ou de ses Sujets. Cette malheureuse troupe offrit de grandes richesses, pour sa liberté. Mais l'Adelantade, assez sur que l'or du Pais ne lui échapperoit point , lorsqu'il en auroir les Maitres dans ses chaînes , les envoia fur le champ vers son Vaisseau, & s'arrêta dans la Maison avec le reste de son détachement, pour faire face à ceux qui pourroient enrreprendre de les secourir.

Il échappe à ceux qui le menoient prifor-

Quibàs fur livré, pietà & mains liés, à un Cafillan for réfolu, qui répondit de lui fur fa cet. On fientre tous les Prisoniere dans les Braques, pour leur faire décendre la Riviere. Le Carique, qui étoit fous les youx de fon Carde, & lié même au bord de la Braque, fe plaigire, pendant la roure, d'avoir les mains fi ferrées contre le bois, qu'il fouffroir une vive douber : un fentiment de compatifion porra le Carde (10) è le déscher, pour

[13] Cest, Herrera qu'on sust iel. Fernand avoir passé l'embouchure du Fleuve, d'une Colomb s'en étaire un peu. Il nomme ce devie lacce, que Quibla, ou Quiblo, de Cattillan Sancies. Ce fut, da-il, après plaiguit que se mains étoient trop servées.

fe contentet de le tenit en laule. A l'entrée de la nuit , lorsqu'on s'approchoit de l'embouchure du Fleuve, Quibia prit un moment où il se sentit CHRISTOPHE moins ferré, & se précipitant dans l'eau, il y entraîna son Homme avec lui. BARTHELEME On n'a pas fcû comment il avoir trouvé le moien de nâger avec ses liens ; mais les ténébres aiderent à fa fuite, & l'on fut bientôt assuré de sa vie par IV. Voiage. les entreprises qu'il forma pour se vanger. Les autres Prisonniers furent conduirs plus heureusement jusqu'au Vaiileau.

L'Adelantade y retoutna, quelques jours après, avec les dépouilles du Baria des Caf-

Cacique, qui consistoient en quantité de Miroirs & d'Aigles d'or, en grains tillans. du même métal, dont les Indiens faisoient des colliets & des brasselets, & en tresses dont ils se faisoient des couronnes. Il avoit visité les Terres voifines, qui lui parurent couvertes de Bois & remplies de Montagnes. Les Habitations, d'ailleuts, étoient si éloignées les unes des autres, qu'il avoit désesperé de tiret d'autres avantages de cette expédition. A son retour , la Mer devint affez calme pour lui petmettte de conduite ses Prisonniers & son butin à l'Amiral, qui distribua l'or entre ses Equipages, aptès en avoit ptis la cinquieme partie pour le Roi.

Rien ne s'opposant plus à son départ , il laissa de nouveaux otdres pour Vangeance la sureté de la Colonie; & pendanti que sa Barque étoit à faire de l'eau, il alla Quibia mouiller au-dessus de l'embouchure du Belem. Quibia, furieux de son avanture, & furtout de la perte de ses Femmes, observoit tous les mouvemens de ses Ennemis. Il avoit eu le tems de raisembler un corps d'Indiens affez considétable; & voïant les trois Navires éloignés, il vint fondre avec une horrible furie sur le nouvel Etablissement. On ne s'étoit point apperçu de son approche, parce qu'il s'éroit couvert de la Montagne; & les cris épouvantables, qu'il fir jetter à ses gens, en descendant sur la rive du Fleuve, firent trembler les plus braves Castillans. Leurs Maisons, qui n'étoient couvertes que de feuilles féches, furent en danger d'être brûlées au premier instant, pat une grêle de dards, que ces Barbares avoient allumés pat un bout. Mais, cer artifice aïant produit peu d'effer dans l'éloignement, l'Adelantade rappella tout fon courage pour s'avancer vers eux avec une partie Colomb fe de de ses gens , & les repoussa jusques sur la Montagne. Envain firent - ils nouvelle Coloface plufieurs fois, pour lancer leurs dards. Les fabres des Castillans, dont nie. chaque coup leur emportoir quelque membre, & les cruelles morfures d'un gros Dogue, qu'ils redoutoient autant que le tranchant du fer, leur firent chercher leur falut dans la fuite. Ce ne fut pas néanmoins fans avoir tué un de leurs Ennemis, & fans en avoir blesse dangereusement plusieurs. L'Adelantade même reçut un coup de dard, au milieu de l'estomac. La Barque de l'Amiral, qui entroit alors dans la Riviete, n'eut que le spectacle du combat. Ceux qui la conduisoient crurent les Indiens peu redoutables , après une déroute qui devoit avoir répandu l'effroi dans toute la Nation. Ils s'avancerent, malgré les avis de l'Adelantade, jusqu'à des Canaux d'eau douce, où celle de la Mer n'a point de communication. Mais, pendant qu'ils y

11 eft bleilé.

lantade, aïant (çu qu'il étoit bleffé , demanda

Le même Historien rapportrant la maniere à voir sa blessure, & que pendant qu'il dont Quibia fut calevé par l'Adelantade, sotors sande, il le saiste & le tint si bien dit qu'il vint assessir assessir l'Ade-qu'il ne put lui chapper, chap. 35.

CHRISTOPHE BARTHFLEMS COLONE. IV. Vo12ge. 1503.

remplissoient tranquillement leurs tonneaux, des légions d'Indiens, qui s'étoient caeliés dans des lieux couverts d'arbres, romberent sur eux avec leurs armes & leurs cris ordinaires. Le Capitaine, nommé Tristan, après s'être long tems défendu, fut frappé dans l'œil droit d'un coup de dard, dent it expira fur le champ. Tous les autres furent accablés par le nombre, à l'exception d'un feul, qui, étant rombé dans la Riviere, se laissa emporter si heureusement au fil de l'eau, qu'il arriva devant la Pourgade Castillane. Les triftes nouvelles, qu'il y apportoit, y jetterent la consternation. L'Adelantade comprit que les Indiens, animés par l'avantage qu'ils venoient d'obtenir, se raisembleroient en plus grand nombre, pour l'attaquer dans ses foibles murs; & qu'avec beaucoup de malades & de bleffes, il ne feroit pas long-tems en état de leurs réfister. Son Vaisseau étoit échoué, par la retraite des eaux. Les corps des Marelots de la Barque, qui flottoient sur la Riviere, & fur lesquels on voïoir voltiger diverses fortes d'Oiseaux de proie : furent regardés de tous ses gens comme un présage funeste. Il se vit forcé, par leurs plaintes, de passer dans une presqu'Isse, où la Riviere ne laissoit qu'un passage étroit du côté de l'Est. Un Boulevard, qu'il y sit faire avec les tonneaux des vivres, & devant lequel il pointa fon artillerie, lui donna quelque relâche; parce que les Indiens n'oferent paroître à la portée des bou-

Pluficure Prifonniers t'echtp int du Vaiffeau de l'Amiral.

lets (1:). D'un autre côté l'Amiral, qui n'avoit pas vû sa Barque depuis huit jours, & qui ne recevoir aucune information de fon Frere, fouffroir tous les tourmens d'une vive inquiétude. Elle fut augmentée par une autre difgrace. Les Femmes, les Enfans & les Amis de Quibia, qu'on avoit amenés dans fon Navire, étoient enfermés, chaque jour au foir, fous le tillac, près de l'écontille, qui est une coulisse quarrée, dont on fermoit la chambre de poupe, avec une chaîne, fon cadenar & fa clé. Ils ne pouvoient atteindre à la coulisse; mais aïant concu qu'ils n'avoient pas d'autre voie pour s'échapper , ils eurent l'adresse de se faire des dégrés de pierres de lest , qui étoient au fond du Vaisseau; & les aïant élevées jusqu'à la coulisse, sur laquel e quelques Marelots étoient couchés, fans y avoir passe la chaîne, qui auroit rendu leur firuation fort incommode, ils la poufferent de leurs épaules avec tant de force, qu'ils renverserent tout à la fois, l'ais, & les Matelots qui dormoient dessus. Les plus heureux, c'est-à-dire, ceux qui passerent les premiers, se jetterent auffi-tôt dans la Mer. Mais, le bruit aiant attiré d'autres Matelots, qui fermerent aufli-tôt l'écourille, ceux qui se trouverent enfermés ne consulterent plus que leur désespoir, & se pendirent aux cordages. Le lendemain, en les visitant, on les trouva rous étranglés, soit que successivement ils se fusient rendus ce functe office jusqu'au dernier, ou que l'emporrement de leur rage leur eût fait vaincre les difficultés, car ilsavoient les pieds, & même les genoux, fur le fond du Navire, parmi le Lett, qui ne leur avoir pas laissé assez d'espace pour le pendre dans toute leur

Vin difefperee des autres.

étendue (12).

ourage d'un . Au milieu de ces horreurs, & fans autre reffou c que les cables, qui tenoient encore aux ancres, quelques Matelots offirent à l'Amiral de se rendre au rivage, quoiqu'on en für éloigné de plus d'une lieue, & que (11) Herrera & Vie de Colomb , ibidem, (11) Ibidem.

depuis plusieurs jours on eut tout à craindre de la fureur des vents. Mais ils étojent encouragés par l'exemplé des Indiens, qui n'avoient pas redouté le danger, pour fauver leur vie. Ils demanderent uniquement que la feule BARTHILIME Chaloupe qui restoit aux trois Vaisseaux, & trop précieuse pour être risquée témérairement, les menât jusqu'à l'endroit où les vagues perdoient un peu IV. Voiage. de leur force , & d'où ils étoient réfolus de passer le reste de la distance à la nage. Cette offre fut accepiée. Pierre Ledesma, un des Pilotes, fut celui qui ent le courage de se jetter dans la Mer irrirée, & qui nageaut tantôr sur les vagues, tantôt entre-deux ou dessous, aborda heureusement à la Côte. Après avoir vû l'Adelantade, & jugé par fes yeux du miferable état de la Colonie, il retourna aux Vaisseaux avec le même bonheut. Son récit détermina l'Amiral à tout entreprendre, pour fauver fon Frere & les Malheureux qu'il avoit sous ses ordres. La rigueur du tems ne cessa pas de s'y sauves son bese. opposer pendant plusieurs jours : mais enfin , les vents s'étant appaisés , l'Adelantade, qui ne vit plus de péril qu'à traverser le courant du Fleuve, amarra fa Chaloupe entre deux grands Canots; & dans l'espace de deux jours, il fit transporter, fur les deux Vaisseaux, ses gens & tout ce qu'il La Colonie se avoit de précieux. Il ne resta sur la rive du Fleuve , que le corps de son Na- abandonnée,

vire, dans un état qui le rendoit inutile, & qui ne permettoit pas de le regretter (13).

Alors, on profita du premier vent pour remertre à la voile; & remon- Retour de l'Avtant à l'Est, fans pordre de vue la Côte, on arriva dans peu de jours à musi & de Porto-Bello, Mais on fut contraint d'y abandonner un des trois Vaisseaux, qui faisoit eau de toutes parts, & qu'il fut impossible de radouber. Delà , les deux autres passerent au-dessus du Port del Resrette, vers plusieurs perstes deux autres patierent au-denus du Poit des Renette, ves plantes per de l'Amiral nomma las Barbas, & qui ont pris, depuis, le nom de lis denatus der Saint-Blaife. Dix lieues plus loin , on résolut d'abandonner le Continent , nome, & de prendre la route du Nord pour retourner à l'Isle Espagnole. Un si long Voïage & tant de diferaces avoient reburé tous les Castillans. Il ne leur restoit qu'un peu de biscuit rongé de vers. Les jours & les nuits étoient emploiés à faire jouer trois pompes, qui ne suffisoient pas pour soulager les-Vaisseaux. Ils aborderent, le dix de Juin, à deux petites Isles, dont les bords étoient couverts de Tortues; ce qui leur fit donner le nom de las Tortugas. On les a nommées depuis, los Caymanes. Elles font éloignées do vingt lieues à l'Ouest de la Jamaique , & de quarante-cinq au Sud de Cuba ; avec l'avantage d'être les seules sur toute la route que l'Amiral avoit suivie. De-là, il entreprit d'aller mouiller aux Isles de los Jardinos, qui no font qu'à dix lieues de Cuba; mais il s'éleva tout d'un coup un vent si furieux, que les deux Navires s'étant choqués avec beaucoup de violence futent confidérablement endommagés, & n'eurent pas d'autre ressource que d'aborder à l'Isle de Cuba, dans un Village nommé Maxica, où ils recitent quelques fecours. Enfuite, aiant voulu tourner vers l'Espagnole, les vents & les courans les forcerent de relacher à la Jamaique. Ils étoient entr'ouverts & l'eau montoit sur le tillac, lorsqu'ils arriverent dans un Port, de reischet à la que la joie de s'y voir en sûreré fit nommer Puerto-Bueno, quoiqu'il ne s'y trouvat point d'eau ni de vivres. On s'efforça de passer dans un autre, auquel

COLOMB. 1503.

CHRISTOPHE 84

BARTHELEMI COLOMS. IV. Votage.

échouer. Dans cet état, ils furent amarrés ensemble, avec de bons cables, & par des échataudages, qui les rendoient immobiles. Bientôt ils futent remplis d'eau juiqu'au tillac; & l'Amiral fit conftruire des Barraques aux 1504. deux bouts, pour le logement des Equipages (14).

Triffe fest de leurs Vanicaux. Mefores & Re-

glumens de l'Ameal, pour fa fuscte.

La plus prellante de ses nécessités étoit les vivres. Il en obtint des Insulaires , par l'échange de diverfes marchandifes de l'Europe , pour lesquelles ils étoient pationnes. Ils donnoient deux Oies pour une feuille de laiton, deux de leurs Pains pour deux grains de verre, & ce qu'ils avoient de plus

précieux pour des fonnettes. L'Ille étoit abondante en toutes fortes de commodités, & les Habitans, d'un naturel fort humain. On obtint d'eux dix Canots, pour fervir aux Vaitfeaux échonés. L'Amiral, dans la crainte de voir troubler, par la mauvaise conduite de ses gens, une bonne intelligence si nécessaire à sa situation, les retint dans leurs logemens par des ordres fort séveres. Ensuite, se trouvant sans Ouvriers, & ne voiant aucune apparence de pouvoir rétablir ses deux Vaitseaux, il prit la résolution de donner de ses nouvelles au Gouverneur de l'Espagnole, & de faire acheter dans cette Isle, par Carvajal, auquel il avoit remis le soin de ses affaires, un Bâtiment Diff ul f qu'il tout équipe, pour s'y transporter avec les débris des siens. Ce Voiage n'étoit trouve 2 donort pas une entreprise aisée. On ne comptoit pas moins de deux cens lieues, du de fes nouvelles licu où l'on ctoit jusqu'à la Capitale de l'Isle Epagnole, du moins en suivant les Côtes des deux Illes; car la traverse n'étoit que de trente lieues: mais quel moien de prendre cette toute, avec de petits Canots qui n'avoient presque pas de bord, & que la moindre vagua étoit capable de templir ou de renverser ? Le Golfe n'a d'aillents qu'une teule Isle, on plutôt une Roche,

> nommée Navafa, à fept ou huit lieues de l'Espagnole; & quoique vingtquatre heures suffisent ordinairement pour faire ce rrajer de l'Est à l'Ouest, les vents y font quelquefois emploier plus d'un mois dans la position contraire,

A l'ille Efpagao

Hardieffe de deux Geftellans qui l'eutrepreuneue.

qui étoit celle des Castillans. Cependant, il se trouva, parmi eux, deux Hommes assez hardis pour se charger du fuccès d'une fi réméraire entreprise : l'un nommé Dicco Mendez . qui faifoit l'Office de Notaire fur l'Escadre ; l'autre , Génois , qui se nommoit Fiefchi , & que ses grandes qualités rendoient cher à l'Amiral. Ils prirent chacun, dans leur Canor, fix Castillans & dix Indiens, avec tous les vivres qu'ils y purent faire entrer. Mendez eut ordre de prendre la premiere oceasion pour passer en Espagne; & Fieschi, celui de revenir promptement, Lettre de l'A. avec le Vailleau qu'on esperoit de Carvajal. Ils reçurent tous deux des Letmital aux Rois tres de l'Amiral; le premier, pout leurs Majestés Catholiques (15); & l'au-

Catholiques.

(14) Hetrera, Liv. 6. chap. 1. & 1. Vie de » travaux, depuis qu'il s'étoit atraché à Colomb. chap. 39. » l'Espagne. Il v peignoit vivement sa pri-» son & celle de ses Freres, la rache qu'elle (15) Elles étoient fort touchantes, Her-

rera nous en a conservé la substance. » Après » avoit imprimée à l'honneur de sa Famil-» y avoir tendu compte de son Voiage, des » malheurs & des périls qu'il y avoit essuies, so le , & la perre du fruit de toutes ses » peines. Jamais personne n'avoit acquis de » des Terres qu'il avoit découvertes, & des » tiches Mines de Veragna, il faifoit un » plus justes titres à la faveur de ses Maiw tres , & jamais on n'avoit vu de Servitent » dénombrement de ses services & de ses » plus maitraité. Il leur demandoit de le tte, pour Ovando, qui n'avoit encore donné aucun sujet, aux Colombs, CHRISTOPHE de se défier de ses dispositions.

Les deux Canots se mirent en Mer le 7 de Juillet. Mendez, Fieschi, & BARTHILIMI les autres Castillans n'avoient que leuts épées , & des boucliers. Avec si peu d'envie d'attaquer & de nuire, ces atmes suffisoient pour leur désense. Les Indiens surent chargés du soin des vivres, & de l'eau qu'ils avoient dans des Calebaffes, & pour ménager une provision si précieuse, on leur fit pro- Navigation sinmettre, sur leut vie, de suivre les loix qu'on leut avoit imposées. L'Adelantade Avanueries Casconduifit ses deux Canots jusqu'à la pointe de l'Isse, dans la crainte qu'ils ullans. ne fussent arrêtés par les insulaites de cette partie , avec laquelle on n'avoit encore fait aucune liaison. Là, sur le soir, après avoir imploré atdemment le secours du Ciel, ils commencerent à prendre leur route vers le milieu du Golfe. Les Indiens ramoient incessamment; & lorsqu'ils étoient fatignés de la chaleur ou du travail , ils se jertoient un moment dans la Mer , d'où ils sortoient avec un renouvellement de fraîcheur & de force. A l'arrivée de la nuit, on avoit déja perdu de vûe la Jamaique. Les Castillans se mêletent alors avec leurs Rameuts, non-feulement pour les foulager, mais dans la crainte que se rebutant d'une fatigne si continuelle, ils ne fussent capables de quelque funeste entreprise. Le jour suivant , ils se trouverent tous si las , que les deux Capitaines se virent obligés de mettre aussi la main à la rame. Le plus terrible obstacle étoit un Soleil brûlant, à l'action duquel on ne pouvoit rien opposer. Il en sit bientôt naître un autre. Les Indiens, ne resistant plus au feu dont ils étoient consumés , oublierent la loi qui menaçoir leur vie , & se hâterent trop de vuider les Calebasses. On se vit dans la nécessiré de fermer les yeux sur un désordre, dont les suites ne laissoient pas d'êtte effraïantes. Avant midi , les Castillans furent réduits à leur petite provision de liqueuts , avec l'obligation même d'en distribuer une pattie aux Indiens , pour les foutenir jusqu'à la fraîcheur du foi . Le second jour apporta d'autres inquiétudes, parce qu'après de si longs tourmens, on ne dé-

couvroit point la perite Isle de Navasa, où l'on avoit esperé de trouver du

» réparation pour les torts qu'il avoir reçus, » & fur tout de faire punir ecux qui l'a-» voient traité avec tant d'injustice. Il inso viroit le Ciel & la Terre à pleuter ses » difgraces. Je n'ai eu jusqu'à présent , dit-» foir-il, que des sujers de larmes, & je n'ai » pas cessé d'en répandre. Que le Ciel me » pout moi! Que ecux qui ont de la cham rité, de la bonne soi & de la justice, » mélent leurs larmes avec les miennes! Il m faifoit observer au Roi & à la Reine, se qu'après vingt ans de service, après des so fatigues fans exemple, il ne favoit pas so s'll possedoir un sou; qu'il n'avoit pas o une maifon à lui, & oue dans toute l'é-

s tendue de leurs Etats, fa scule ressource,

» rétablir dans un état qu'il n'avoit pas mé» pont la nourriture & le sommeil, c'est» rité de perdre, de lui accorder quelque » à-dire pour les besoins, les plus communs » de la nature, étoit les !lôte!leries publi-» ques. Il parloit avec beaucoup de res-» rect de la Religion, & de la nécessité où » il seroit bienrot de recevoir les secours » de l'Eglise, accablé, comme iléroir, d'anso nées & de maladies. Il prorestoir que » dans cette langueur, ce n'eroit pas le de-» fasse miserieorde, & que la Terre pleure » sir de la sorrune & de la gloire qui lui avoit » fait entreprendre son deinier Voiage, mais n le put vele & la fincere intention de fatvir » leurs Majestés jusqu'an dernier épuisement » de ses forces ; apres quoi , s'il lui en resso toit affez pour retourner en Caftille, il so faire le Pelerinage de Rome , & de vifirer » d'autres lieux de pieté. Herrern, ibidem.

CHRISTOPHE At. BUTTHFLEMS Сотомв. IV. Voiage. 1403.

moins de l'eau fraîche, & qu'on craignit d'avoir manqué la route. On avoit deja jetté dans les flots un Indien mort de foif. D'autres étoient étendus sans connoillance, & les plus robustes s'attendoient au même fort. Les liqueurs mêmes étant épuitées, leur unique rafraichitsement étoit de prendre dans la bouche un peu d'eau de Mer, qui ne faisoit qu'augmenter leur

altération. Enfin la lumiere de la Lune, qui parut à demi couverte en fe levant, leut fit juget que c'étoit l'ifle qui canfoit cette espece d'Eclipse. Ils y arriverent heureusement à la pointe du jour. Elle n'a pas plus d'une demie lieue de circuit; & loin de contenir de l'eau douce, elle n'est composce que de Rochers sort pointus. Cependant, il s'y trouva des restes d'eau de pluje, dans diverses fentes. Mais ce secours devint funeste aux Indiens. Ils en burent avec tant d'avidité, que plufieurs en mouturent fur le champ, & d'autres tomberent dans de grandes maladies. L'expérience aïant appris aux Castillans à se modérer dans ces dangereuses circonstances, ils prirent d'abord quelques Poissons qui se présenterent sur le tivage, pour appaiser, par degrés, l'excès de leur foif & de leur faim. Un jour de repos, dans l'îsle, rendit un peu de vigueur à ceux qui avoient été capables de cette

tfe gerivent à l'ille Lipagnole.

modération. Comme ils découvroient déja le Cap de l'Isle Espagnole que l'Amiral avoir nommé Saint-Michel, & qui a pris dans la fuite le nom de Tiburon , il leur fut aisc d'y arriver avant la fin de la nuit (16). Ils y apprirent que le Gouverneur Général étoit dans la Province de Xaragua. Mendez rentta dans fon Canot, pour se hâter de prendre cette route, en suivant la Côte , pendant que Fieschi se rendit avec la même diligence à San-Domingo. Mais ils furent long-tems arrêtés tous deux, pat les fuites d'un événement qu'on ne peut se dispenser de rapporter après les Ecrivains Espagnols, quoiqu'il fasse peu d'honneur à leur Nation.

Barbare entreprite d'Ovando.

Il fembloit alors, fuivant la réflexion de l'Historien de cette Isle, que la qualité de Gouverneur fut contagieuse, & qu'elle transformat les Hommes du naturel le plus doux & le plus moderé, en Tyrans suscités pour la destruction des Indiens. Ovando, dont on loue d'ailleurs la fagesse & la piété, ne se vit pas plutôt en possession du pouvoir suprême, qu'entre les mesures qu'il jugea nécelfaires pour contenir ces Malheureux dans la foumission, il prit la résolution de dépeupler une de leurs plus grandes Provinces. On n'a jamais bien expliqué quels furent particuliérement ses motifs; mais, par un incroïable oubli de son propre caractere, il ne fit pas difficulté d'y emploier également la perfidie & la ctuauté. On a vû que depuis le foulevement de l'Alcalde Major, Roldan Ximenès, il étoit resté, dans le Xaragua, un affez grand nombre de fes Complices, qui n'avoient pas ceffe d'y vivre avec beaucoup de licence, & fur lesquels on croioit avoir beaucoup gagné en les empêchant de causer de nouveaux troubles. Le Cacique Bohechio étoit mort, depuis peu, fans enfans; & fa Sœut Anacoana te étuit de la pours eu pour les Castillans, s'étoit d'abord appliquée à bien traiter ceux coma, & de qu'elle y avoir trouvés établis mais elle n'en avoir s'en le sour les ses de coma de la sour de la sour les ses de la se & peut-être la haine avoit-elle succede à son affection. Ils se le persuaderent du moins, parce qu'ils devoient s'y attendre; & de part & d'autre, ce

gneues du Xaragus,

(16) Herrera, Liv. 6. chap. 3.

changement -

changement produifit quelques hostilités. Quoiqu'elles eussent peu duré, les CHRISTORIS Callillans manderent au Gouverneur Général que la Reine de Xaragua méditoit quelque dessein, & qu'il étoit important de la prévenir. Ovando con- BARTHELIME noissoit le caractere de ceux qui lui donnoient cet avis. Cependant, il prit ce prétexte pour se rendre dans la Province, à la rête de trois cens Hommes de pied & foixante & dix Chevaux, après avoir publié que le fujet de fon Vorage étoit de recevoir le Tribut que la Reine devoit à la Couronne de Castille, & de voir une Princesse qui s'étoit déclarée dans tous les tems en faveur de la Nation Espagnole.

IV. Votagea

Anacoana reçut cette nouvelle, avec de grandes apparences de joie. Soit qu'elle n'eût rien à se reprocher, ou qu'elle le crût sure du secret, elle ne parut occupée qu'à faire au Gouverneur une réception digne d'elle & de lui. Elle assembla tous ses Vassaux, pour grossir sa Cour, & donner une haute idée de sa puissance. Les Ecrivains Espagnols en comptent jusqu'à trois cens, auxquels ils donnent le titre de Caciques. A l'approche du Gouverneur, elle fe mit en marche pour aller au-devant de lui , accompagnée de cette Nobleffe & d'un Peuple innombrable , tous dansant à la maniere du Païs , & faifant retentir l'air de leurs chants. La rencontre se fit assez proche de la Ville de Xaragua, & l'on se donna mutuellement des marques de confiance & d'amitié. Après les premiers complimens, Ovando fut conduit parmi des acclamations continuelles au Palais de la Reine, où il trouva, dans une Salle très spaciense, un Festin qui l'attendoit. Tous ses gens furent traités avec profusion, & le repas fut suivi de danses & de jeux. Cette Fête dura plusieurs jours, avec autant de variété que de magnificence; & les Castillans ne purent voir, fans admiration, le bon goût qui regnoit dans une Cour Ovando proposa de son côré, à la Reine de Xaragua, une Fête à la ma- Cruelle persidie

niere d'Espagne, pour le Dimanche suivant, & lui sit entendre que pour du Gouverness y paroître avec plus de grandeur, elle y devoit avoir toute sa Noblesse autour d'elle. Cer avis étant plus capable de flatter fon ambition que de lui inspirer de la défiance, elle retint ses trois cens Vasfaux, & leur donna le même jour un grand dîner, à la vûe d'un Peuple infini, que la curiofité du spectacle n'avoir pas manqué de rassembler. Toute la Cour Indienne se trouva réunie dans une Salle spacieuse, dont le toît étoit soutenu d'un grand nombre de piliers, & bordoit la Place qui devoit fervir de Théâtre à la Fête. Les Espagnols, après s'être un peu fair attendre, parurent enfin en ordre de bataille. L'Infanterie, qui marchoit la premiere, occupa fans affectation routes les avenues de la Place. La Cavalerie vint enfuite, avec le Gouverneur Général à sa tête, & s'avança jusqu'à la Salle du Festin, qu'elle investit. Tous les Cavaliers Castillansmirent alors le sabre à la main. Ce spectacle fir fremir la Reine & tous ses Convives. Mais, sans leur laisser le rems de se reconnoître, Ovando porta la main à sa Croix d'Alcantara ; signal, » dont il étoit convenu avec ses Troupes. Aussi-tôt l'Infanterie fit main-basse fur le Peuple dont la Place étoir remplie ; randis que les Cavaliers , metrant pied à terre, entrerent brufquement dans la Salle. Les Caciques furent attachés aux colomnes; & dans ce moment, si l'on en croit qua sont builde Tome XII.

Tops let Sel-

CHRISTOPHE BARTHELEMI Согомв. IV. Voiage.

1503. La Reine eft praduc.

Oviedo (17), ils avouerent le crime de révolte, dont les Castillans de Xaragua les avoient accufes. Enfuite, fans autre forme de Justice, on mit le feu à la Salle, & tous ces Infortunés y furent bientôt reduits en cendre. La Reine, deltinée à des traitemens plus honteux, fut chargée de chaînes, & préfentée au Gouverneur, qui la fit conduire, dans cet état, à San-Domingo, où fon Procès fut instruit dans les formes d'Espagne. Elle fut déclarée convaincue d'avoir conspiré contre les Lipagnols, & condamnée au plus ignominieux fupplice (18). On fit périr , dans la fatale journée de Xaragua,

un nombre infini d'Indiens, fans distinction d'âge & de fexe. Quelques Autres cruaunés. Cavaliers afant fauvé , par un melange d'intérêt & de pitié , plusieurs jeunes Enfans qu'ils menoient en croupe & qu'ils réfervoient pour l'esclavage, d'autres venoient percer derriere eux ces petits Miferables, ou leur coupoient les jambes & les abandonnojent dans cer état. De ceux qui échapperent à la fureur du Soldat, quelques-uns fe jetterent dans des Canots que le hafatd leur fir trouver fur le bord de la Mer, & passerent dans une sile nommée Guanabo (19), à huit lieues de l'Espagnole; mais ils y furent poutsuivis, & s'ils obtintent grace de la vie, ce fut pour romber dans une servitude plus

donne le Pass.

Le refle des dure que la morr. Un Parent de la Reine, nommé Guarocuya, se cantonna dans ses Montagnes de Barruco, les plus hautes & les plus inaccessibles de l'Isle, qui s'étendent, par l'intérieur des Terres, depuis le Xaragua jusqu'à la Côte du Sud & dont les Habitans étoient d'une extrême férocité. Plufieurs pénérrerent dans celles qui forment le milieu de l'Isle. Ovando fit marcher des Troupes vers ces deux Retraites. Les Indiens s'y défendirent quelque tems : mais Guarocuya , Haniguayaya & leurs autres Chefs , aïant été pris & condamnés à la mort, le reste fut si généralement dissipé, que dans l'espace de six mois, on ne connut plus un Insulaire qui ne sut soumis au joug Espagnol (20).

Plaficuts Villes fondées dans l'ilie Espagnole.

Ce fut après certe sanglante guerre, qu'Ovando tournant tous ses soins à l'affermissement de la Colonie, entreprit de fonder des Villes dans les lieux dont il goûtoir la fituation. Il obligea les Castillans qui restoient dans le Xaragua, de se réunir pour en former une, qui sut nommée Santa Maria de la Vera Paz, affez proche d'un fameux Lac de cette Province, à deux lieues de la Mer, dont elle fut encore approchée dans la fuite fous le nom

(17) Herrera ne cesse point de répéter que les indices & les preuves, comme l'acculation, ne venoient que des Complices de Roldan. Il traite l'action de barbare , plus barbare , dit-il, que les Barbares mêmes. Cependant il ne la donne pas comme un desfein formé contre tous les Caciques. Il raconte qu'Anacoana, dont il pensoit peut-être uniquement à se faisir, lui dit que les Caciques seroient bien aifes de voir les Jeux Efragnols, & que la-dellus il lui die de les affembler tous. Liv. 6. chap. 4.

(18, Elle fut pendue. Herrera , L. 6. ch. 4. (19) Que les François nommerent la Gonava.

(20) Malgré les efforts d'Ovando pour justifier sa conduite, les Rois Catholiques en fnrent extrémement irrités; & l'on entendit dire à Dom Alvare de Portugal, premier Comte de Gelbes, qui éroit alors Prefident du Confeil Roial de Justice, Fo le haro tomar una residencia, qual nunca fue tomada; c'est à dire, Je lui serai rendre un compre de ses actions qui n'aura jamais eu d'exemple. Hetrera , ibidem. Cependant la Reine étant morte peu après , Ovando sçut fe rendre nécessaire, & ne fut tappelle qu'en de Santa Maria del Puerto : mais le nom d'Yaguana , que les Infulaires donnoient à ce lieu, ne laissa pas de se conserver dans l'usage vulgaire, & les François en onr fair celui de Leogane (\*). A huit licues de la Capitale, BARTHELEME an Nord , Ovando fonda la Ville de Buenaventura ; & dans le milieu de l'Ifle, entre les deux Rivieres de Yaqui & de Nayoa, il fonda celle de San Juan IV. Voiage, de la Maguana. A 24 lieues de San-Domingo, un Commandeur de Galice, dont les Hiltoriens n'ont pas confervé le nom, avoit commencé une Habitation proche du Port d'Azua, sur les fondemens d'une Bourgade de Sauvages : on en fit une Ville, qui fut nommée Azua de Compossella. Celle du Port d'Faquimo , ou du Brefil , & de Salvatiera de la Savana , s'eleverent avec le même fuccès. Dans le même tems, Rodrigue de Mefeia, qui avoit beaucoup contribué à la réduction des Infulaires, fut chargé d'en bâtir trois ; l'une à Puerto Real , une autre à seize lieues de San-Domingo, vers le Nord, sous le nom d'el Cotuy; & la troisième sur la même Côre du Nord, dans un Canton que les Naturels nommoient Guahaba, Elle fut appellée Larez de Guehaba, du nom de l'ancienne Commanderie d'Ovando. Ainsi, dès l'année 1504, on comptoit, dans l'Isle Espagnole, quinze Villes, ou Bourgades, toures peuplées de Castillans; outre deux Forteresses, dans la Province de Higney, à la place desquelles on bâtit encore deux nouvelles Villes , au commencement de l'année fuivante. Isabelle, & plusieurs Forteresses, qui avoient d'abord été construites pour s'assurer des Mines de Cibao & de Saint-Christophe, furent entiétement abandonnées, Le Gouverneur Général Armoities acobtint de la Cour, avant la fin de son administration, des Armoities pour toutes ceaplices. toutes ces Places, & pour l'Isle en général (21).

Согомв. 1503.

Quand cetre variété d'entreprifes & de foins n'auroit pas été capable de ovando paroît diminuer l'intérêt qu'il devoit prendre à la trifte situation des Castillans de la Jamaique, il avoit un autre prétexte pour y paroître moins fenfible; c'étoir l'Amiral, la crainte que les Envoiés de l'Amiral ne s'entendiffent avec lui pour groffe ses infortunes, & pour lui ouvrir, par cette feinte, l'entrée de l'Isle Espagnole. Aufli rerint-il long tems Mendez , fans prendre aucune réfolution ; & ce ne fut qu'après avoir été fatigué par ses instances, qu'il lui accorda la permission de se tendre à la Capitale, Mendez y acheta un Navire; & suivant les ordres qu'ils avoient reçus en commun , Fiefchi fe chargea de le conduire à la Jamaïque. Mais on lui fit naître des difficultés, qui retarderent encore son départ; & dans l'intervalle, Ovando sir partir secrettement Diego d'Efcobar, avec une Barque, pour aller prendre des informations plus certaines fur l'état de l'Amiral & de son Escadre.

On peut s'imaginer à quelle extrêmité les Colombs & leurs Gensétoient réduits, par le delai du secours qu'ils atendoient de plus de six mois. La réduits à la 14mauvaife qualité des nourritures & les fatigues d'une si rude navigation maique, avoient déja caufé patini eux un grand nombre de maladies. S'ils avoient reçu quelque foulagement de l'humanité des Indiens de la Jamaïque, il ne leur avoit pas ôté la crainte de se voir abandonnés dans une Isle sauvage, & condamnés à ne revoir jamais leur Patrie. Cette idée qui n'avoit agi que foiblement

(\*) Histoire de Saint-Domingue, ubi sup. de l'Isle étoient un Ecu de gueules à la ban-(21) Elles se trouvent exactement blazon de d'argent, accompagnée de deux tetes de Lees dans Herrera, Liv. 7. chap. 1. Celles Dragon d'or , & pour orle , Castille & Léon.

fur les Equipages, tandis qu'ils avoient esperé quelque chose du Voiage de CHRISTOPHE Mendez & de Fiefchi, produifit des monvemens proportionnés à leurs allar-BARTHELEMI COLOMB.

mes, lorsqu'ils enrent commencé à perdre cette elpérance. Ils soupçonnerent l'Amiral de n'ofer retourner à l'Isle Espagnole , dont on lui avoit refusé l'en-IV. Voiage. trée; de n'avoir envoié Mendez & Fielchi que pour faire fa paix à la Cour, 1503. où l'on ne vouloit plus entendre parler de lui ; & de s'embarrailler si peu-

fe révalte contre

du forr de tous ses Gens, qu'il n'avoit peut-être fait échouer ses Navires, une paniede que pour faire servir cer accident au tétablissement de sa sortune. Ils en conclurent qu'une juste prudence obligeoir chacun de penfer à foi , & de no pas attendre que le mal fût fans remode. Les plus violens ajouterent qu'Ovando, qui n'étoit pas bien avec les Colombs, ne feroit un crime à personne de les avoir quittés; que le Ministre des Indes, leur Ennemi, n'en recevroit pas plus mal ceux qu'il verroit arriver fans eux; & que la Cour, perfuadee enfin que perfoane ne pouvoir vivre avec ces Etrangers,

prendroit une fois le parri d'en délivrer l'Espagne (22).

1504. Les Rebelles prenneut les ac-

Ces discours, qui avoient d'abord été secrets, se communiquerent avec tant de chaleur, que les Mécontens ne gardant plus de mefures s'affemblerent le 2 de Janvier 1504, & prirent les armes, fous la conduite des Portas; deux Freres, dont l'un avoit commandé un des quatre Vasileaux de l'Efcadre, & l'autre étoit Tréforier Militaire. L'Amiral étoit retenn au lit par la goute. L'aîné des

l'Amiral.

Porras vint le trouver , & lui dir infolemment , qu'il voioit bien que fon Maladie de dessein n'étoit pas de retourner si-tôt en Castille , & qu'il avoit rétolu de faire périr tous les Equipages. L'Amiral répondit qu'il ne comprenoit pas d'où pouvoit lui venir cette idée; que tour le monde favoit, comme lui, que fi l'on avoit relâché dans cette ifle & fi l'on y étoit encore, c'étoit parce qu'on n'avoit pas eu d'autre choix ; qu'il avoit envoié demander des Navires au Gouverneur de l'Isle Espagnole . & qu'il ne pouvoit rien faire de plus; qu'il n'étoit pas moins intéreffé que tous les autres à repaffer en Calidle; one d'ailleurs il n'avoit rien fait fans avoit demandé l'avis du Confeil . 86 que si l'on avoit quelque chose d'utile à proposer, il étoit toujours disposé à l'embraffer avec joie. Ce discours auroit satisfait des gens moins emportés ; mais l'esprit de révolte ne connoissant point la raison, Porras, dont la Sœut éroit Maîtresse d'un Homme fort puissant à la Cour, reprit encore plus brusquement, & déclara qu'il n'étoit plus question de discourir, mais de s'embarquer à l'heure même ; qu'il vouloit retourner en Castille , & que ceux qui ne vouloient pas le fuivre pouvoient rester à la garde du Ciel. Il s'éleva ausli-têt

genlent part it.

un bruit confus des Gens de guerre, qui crioient; les uns, nous vous suivrons; d'autres , Castille , Castille ; & d'autres , Capitaine que ferons-nous ? Que!ques-uns même firent entendre, en parlant sans doute des Colombs ; qu'ils meurent, L'Amiral voulut se lever, mais il ne put se soutenir, & l'on for Leurs violenees , & fermert obligé de le remettre fur fon lit. L'Adelantade parut, une hallebarde à la de l'Adelantade, main . & se posta courageusement proche d'une pourre qui traversoit le Vaisseau, pour couper le passage aux Mutins. Ses meilleurs Amis le forcerent de rentrer dans sa chambre; & prenant le ton de la douceur avec

Porras, ils lui repréfenterent qu'il devoit lui fustire qu'on ne s'opposat point à fa réfolution. Il fe rerira; mais ce fut pour se faitir des dix Canots que (11) Herrera, Liv. 6.chap. 5.

l'Amiral avoit achetés des Indiens, & pour s'y embatquer aussi-tôt, lui & tous les Mutins, avec autant d'empressement & de joie, que s'ils euslient été prêts de débarquer à Seville. Il ne reita gueres, avec les Colombs, que BARTHELFME leurs Amis particuliers & les Malades. L'Amiral, les aiant fait affembler autour de lui , les excita par un discouts fort touchant à prendre confiance au IV. Voïage, Ciel, & leur promit de se jetter aux pieds de la Reine, pour saire técom-

CHRISTOFIIE COLCMB. 1504.

penfer leur fidelité (23) Des le même jour , les Séditieux prirent le chemin de la Pointe otientale Déparde Rede l'Isle. Ils s'y arreterent, pour commettre les dernieres violences contre les beiles.

Indiens, auxquels ils enleverent tout ce qui fe trouvoit dans leurs l'iabitations, en leur difant qu'ils pouvoient se faire paier par l'Amiral, ou le tuer, s'il refusoit de les satisfaire. Ils ajouterent qu'il étoit résolu de les exterininer. qu'il en avoit use de même avec les Peuples du Veragua, & que le seul moien de se défendte contre un Homme is cruel étoit de le prévenit. Lorsqu'ils se virent à l'extrêmité de l'Isle , ils entreprirent d'abotd de traverser le Golfe, fans faire réflexion que la Mer étoit fort agitée. A peine eutent- Orfizelet cost ils fair quelques lienes, que leurs Canors s'étant remplis d'eau, ils crutent les litantient foulager en jettant leur bagage dans les flots. L'inutilité de cette ressource leur lit ptendre le parti de se délaite des Indiens, qu'ils avoient embarqués pour la rame. Ces Malheureux, voiant des épées nues, & quelques-uns de leurs Compagnons deja étendus à leurs pieds , fauterent dans l'eau; mais. après avoir nage quelque tems, ils demanderent en grace qu'on leur permit de se délasser, pat intervalles, en tenant le bord des Canots. On ne leur répondit qu'à coups de fabre, dont on leur coupoit les mains; & plusieurs se noierent. Le vent augmentoit , & la Mer devint si grosse , que cette troupe de Furieux fe vit contrainte de retourner au rivage. Apiès y avoir délibere fur leur fanation, & proposé plusieurs partis, qui ne pouvoient venir que d'un excès d'aveuglement & de désespoir, ils tenterent encore une fois le passage : mais la Mer ne devenant pas plus calme , ils se répandirent dans les Bourgades voitines, où ils committent toutes fortes d'excès. Six femaines après, ils tenterent de passer pour la troisième fois, & leurs efforts ne furent pas plus heureux. Alors, abandonnant un dessein dont l'execution leur parut impossible, & ne doutant plus que Mendez & Fieschi n'cussent l'use, péri dans les flots , ils sc mirent à faire des courses dans toutes les parries de l'Itle, en caufant mille manx aux Infulaires, pour en titer des

Fuces qu'ile

vivtes. L'Amital étoit réduit à vivre aussi par le secours des Indiens; mais sa conduite étoit fott différente. Il faisoit regner , patmi ses gens , une exacte discipline, qu'il adoucissoit par des attentions continuelles sur leurs besoins. & par des exhortations aufli tendres que fes manieres. D'ailleuts, il ne pronoit jamais tien qu'en païant, & jusqu'alors il n'avoit rien reçu d'eux qu'ils n'eussent volontairement apporté. Cependant, comme ces Barbares n'étoient pas accoutumés à faire de grandes provisions , ils fe lasserent enfin de nourrir des Etrangers affamés, qui les exposoient eux-mêmes à manquer du nécessaire. Les discours des Mutins pouvoient avoir fait aussi quelque impresfion fut eux. Ils commencerent à s'éloigner, & les Castillans se virent mo-

Sige conduite

CHRISTOPHE COLOMB.

IV. Votage. 1504. Colebre ftrata

ragême qui iui réudit. Ses lumières aftronomiques lui avoient fait prévoir qu'on BIRTHILLINI auroit bientot une Eclipse de Lune. Il sit dire, à tous les Caciques voilins, qu'il avoit à leur communiquer des choses fort importantes pour la conservarion de leur vie. Un interêt si pressant les eut bientôt assemblés. Après leur avoir fait de grands reproches de leur refroidifiement & de leur dureté, il leur déclara, d'un ton ferme, qu'ils en seroient bientôt punis : & ou'il gione par lequel contrent les éroit fous la protection d'un Dieu qui se préparoir à le vanger. N'avez-

In ulastes. vous pis vu, leur dit-il, ce qu'il en a couté à ceux de mes Soldats qui ont refule de m'obeir? Quels dangers n'ont-ils pas couru, en voulant paffer à l'Isle Hayti, pendant que ceux que j'y ai envoics ont traverse sans peine? il lear prédit Bientôt vous ferez un exemple beaucoup plus terrible, de la vangeance du une Eclipte , Dien des Espagnols ; & pour vous faire connoître les maux qui vous megrance du Ciel. nacent, vous verrez, des ce foir, la Lune rougir, s'obscureir, & vous re-

fuser sa lumiere. Mais ce n'est que le prélude de vos malheurs, si vous vous obstinez à me refuser des vivres (24).

En effet, l'Eclipfe commença quelques houres après ; & les Barbares époqvantes poniferent d'effroiables cris. Ils allerent aufli-tôt fe jettet aux pieds de l'Amiral , & le conjurer de demander grace pour eux & pour leur Isle. Il fe fit un peu presser, pour donner plus de force à son artifice; & seignant de se tendre, il leur dit, qu'il alloit se renfermer, & prier son Dicu, dont il esperoit d'appaiser la colere. Il s'enferma, pendant toute la durée de l'Eclipfe, & les Indiens recommencerent à jetrer de grands cris. Enfin, lorfqu'il vit reparoitre la Lune, il forrit d'un air joieux, pour les affirer que fes prieres étoient exaucées, & que Dieu leur pardonnoit cette fois, parce qu'aïant répondu pont eux, il l'avoit assuré qu'ils seroient désormais bons & dociles, & qu'ils fourniroient des vivres aux Chréciens. Depuis ce jour, non-feulement ils ne refuferent rien aux Espagnols, mais ils éviterent avec soin de leur caufer le moindre mécontentement.

Ce secours étoit d'autant plus nécetsaire à l'Amiral, qu'il se formoir sous fes yeux un nouveau Parti , qui l'autoit jetté dans de mortels embartas. Un

La vie des deux Apociquaite, nomnié Bernardi, & deux de ses Compagnons, Villatora & Zamora, avoient entrepris de soulever tons les Malades, par d'anciens resfentimens, qu'ils crurent avoir trouvé l'occasion de faire éclater, & qui ne menaçoient pas moins que la vie des Colombs. L'effet n'auroit pû manquer d'en être extremement funeste, si l'arrivée de la Barque d'observation; qu'Ovando avoit fait partir de l'Espagnole, n'est arrêté ceux que le seul chagrin de leur mifere avoit engagés dans cette conspiration. Le Capi-Activite d'une raine , nommé Diezo d'Escobar , etoit un de ceux qui s'étoient révoltés avec Roldan Ximenès, & que l'Amiral avoit destinés au supplice. Ovando l'avoit choisi pour cette commission, parce qu'avec la haine qu'il lui connois-

Eurque d'Ovan-

Colombs cit me-

M.HGCC.

foir pour les Colombs, il l'avoit jugé plus propre que personne à remplir Orden officur exactement fes vues. Les ordres, qu'il lui avoit donnés, portoient de ne 4 or l'Capitate point approcher des Vailleaux de l'Amiral; de ne pas descendre au rivage; de n'avoir aucun enfretien avec les Colombs , ni avec ceux qui les accom-

> (24) Herrera, ubi fapral. Ce trait est si connu, qu'on ne fait pas difficulté de le rapporter, quoiqu'il faise peu d'honneur à la religion de l'Amiral.

pas recevoir d'autre que la téponfe de l'Amiral ; enfin de concevoir qu'il u'é- Сикізтогни toit envoié que pour reconnoître l'état de l'Escadte (25).

Escobar exécuta tous ces points avec une brutale exactitude. Apiès avoir mouillé à quelque distance des Vaitscaux échoués, il alla feul à terre, dans IV. Vougeun Canot, il fit débarquer un baril de Vin & un Porc, il fit appeller l'Amiral, pour lui remettre la Lettre d'Ovando; & s'étant un peu cloigné, il commutates lui dit, en élevant la voix, que le Couverneut Général étoit bien faché de esteute. fes mailieurs, mais qu'il ne pouvoit encore le tirer de la ficuation où il fe trouvoit, quoiqu'il fut dans le deffein d'y apporter toute la diligence possible : & qu'en attendant, il le prioit d'agtéer cette légere marque de fon amitié. En achevant ses mots, il se retira, pour aller attendre à Bord que l'Amiral eut écrit sa réponse, qu'il prit ensuite avec les mêmes précautions. Elle contenoit le récit des peines qu'il avoit effuiées, avec celui de la découverte d'une grande Contrée & de la tévolte de Potras. Il remercioit Ovando de ses bonnes intentions, quoiqu'il en reçût de si mauvaises preuves. Il lui tecommandoit Mendez & Fielchi; & pour l'attendrir, du moins par la compassion, a Ovando. il lui représentoit son logement, & la dépendance où il étoit, pour vivre,

des secours d'une Nation barbare.

L'Historien s'efforce de justifier cet étrange procedé. Ovando craignoit Remarques for avec raison, dit - il, que si la Barque s'étoit approchée des Navires, on ne la conduite de ce l'eût chargée de Lettres pour l'Isle Espagnole, où l'Amiral avoit plusieurs créatures & un plus grand nombre d'Ennemis , qui autoient pû former de nouvelles factions & caufer du trouble. Il ajoute que dans cette crainte le Gouverneur n'avoit pû faire un choix plus judicieux que celui d'Escobar : enfin, qu'il ne s'imaginoit pas que les vivres pullent manquer aux Espagnols dansune Isle aussi grande que la Jamaïque. Mais le Public n'en porta pas le même jugement. On regarda, comme une infulte pour Christophe Colomb, le choix d'un Envoié de ce catactere, qui, d'ailleurs, fuivant les ordres de la Cour, ne devoit plus être aux Indes; & la modicité du préfent ne fut pas moins blàmée, pour un Homme de ce rang, dont on pouvoit juger que la fituation n'étoit pas abondante. L'Amiral s'apperçut aufli-tôt du mauvais effet que la conduite d'Ovando avoit produit fitt ses gens. Il les assembla, pour les assurer qu'ils recevroient de prompts fecours ; mais il ne perfuada pas les plus clairvoians, qui jugeant mal de l'affectation d'Escobar à ne converser avec personne, commencerent à craindre que le dessein du Gouverneur ne fut de laisser périr les Colombs, & tous ceux qui leur marquoient de l'attachement. Cependant les promesses de l'Amiral calmerent la multitude. Il se flatta Effotts de l'Amême de pouvoir engager , par la même voie , les Déferteurs à rentrer dans le mital pour radevoir. Il leur communiqua l'agréable nouvelle qu'il venoit de recevoir, & tias. leur fit porter un quartier de la Bète dont on lui avoit fait préfent. Mais cette honètere fut mal reçue. Porras jura que de sa vie il ne se fieroit aux Colombs, & que jusqu'à l'artivée du fecours, il continueroit de vivte dans l'indépendance. Il ajouta que si l'on envoïoit deux Vaisseaux, il en prendroit un pour lui & pout sa troupe; que s'il n'en arrivoit qu'un, il se contenteroit de la moitié; & qu'au reste, ses gens aiant été forces de jetter à la Met toutes leurs

BARTHELIME COLOME.

(15). Herrera , Liv. 6. chap. 7.

## HISTOIRE GENERALE

Countrollie

IV. Voiage. 1504. Ils repondent 11000.

hardes & leurs marchandites, il convenoit que l'Amiral partageât avec eux ce qui lui en retoit. Les Envoiés arant repréfenté qu'ils ne pouvoient faite des BANCH LEND propositions de catte nature à leur Chef commun , la fureur des Rebelles aug- . COLOMB. menta, jufqu'a leur faire protefter que ce qu'on ne vouloit pas leur accordet de bonne grace, ils l'enleveroient par force; & Porras, se tournant vers cux, leut dir que l'Amiral étoit un Cruel, dont ils avoient tout à craindre in reponarot pour leur vie; qu'il joignoit la perfidie à la cruauré, pour les faire tomber entre fes mains ; que certe Barque , qui n'avoit patu qu'un initant , étoit l'effet de quelque preftige; qu'il excelloit dans ces inventions, & que si la Barque ear été réelle, il n'autoit pas manque, dans l'extrêmité à laquelle il écoit réduit, de s'y embatquer avec fon Fils & fon Frere; que le plus fur étoit de le vititet l'épée à la main, de se saisit de sa personne, & d'enlever tout ce

He Cavancent Paul Pattaguer.

qu'il avoit fut fes Vaisseaux (26). En effet, il s'avança bientot julqu'à la vue des Navires; & s'étant arrêté dans un Village d'Indiens , nomme Mayma , où , quelques années après , on vit naître une Bourgade Castillane, sous le nom de Seville, il parut se disposet à forcer les Colombs dans leur retraite. L'Amiral étoit encore attaché au lit , par les douleurs de la goute. Il frémit d'indignation , en apprenant que les Rebelles étoient ptêts à l'attaquer ; cependant sa prudence l'emportant fur fa colere , il chargea Dom Barthelemi , qu'il envoia contr'eux avec cinquante Hommes, de les exhorter encore à la foumission, & d'offrir un pardon général à ceux qui voudtoient l'accepter. Mais ils ne lui donnerent pas le tems de faire cette proposition. A peine eurent-ils apperçu sa Troupe, qu'ils s'avancerent les armes à la main , en criant Tue , Tue. L'Adelantade excita fes gens par les motifs de l'honneur. & ne leur demanda tien dont il ne promit l'exemple. Le combat fut engagé. Une décharge , qui se fit à propos , renversa d'abord six des Conjurés. L'ainé des Porras , futieux de les voir tombet, s'élança vers l'Adelantade, & fendit fon bouclier d'un coup

Combat. Pottas , lete Cirti , e teulevé par Dom Barrhec.nt.

de fabre, qui le bleffa même à la main. Mais Dom Barthelemi, qui étoit d'une vigueut extraordinaire, le faiût par le milieu du corps & le fit fon Prifonnier. Ensuite, pressant ceux qui continnoient de résister, il en tua plusieurs, & le reite se sauva par la fuire. Ainsi l'Amiral sur redevable de son salut à la valeut de son Frere ; car les Rebelles avoient juré de ne pas ménaget sa vie . ti la victoite s'étoit déclatée pour eux (17).

Pluffruts Cuf-

Elle ne coura qu'un feul Homme à l'Adelantade ; mais quelques-uns futent tillans font suits. dangereusement blesses. Un Maître d'Hôtel de l'Amital reçut à la hanche un coup de lance, dont il mourut peu de jours apres. Ledefina, ce même Pilote dont on a déja vanté le courage & la force , fut si maltraité d'un coup de sabre à la tête, que la cervelle étoit à découvert ; un autre coup faillir de lui abbatre le bras, & d'un troisième il eut la jambe fendue jusqu'à l'os, depuis le jarret jusqu'à la cheville du pied. Comme on l'avoit cru mort, & qu'il étoit demeure fut le champ de bataille, les Indiens du Village de Mayma, furpris de voit étendus par terre, & fans mouvement, des Flommes qu'ils avoient crus immortels, s'approcherent de lui, entre plusieurs vigueur du Pi- autres , & voulurent toucher fes bleffures , pour observet , dit l'Historien , quelles plaies faisoient les épées. Ce mouvement aiant rappellé ses esprits :

lose Lodelma.

(16) Le même, Liv. 6. chap. 8. (17) Le même, Liv. 6. chap. 11.

Si

Si je me leve ! s'écria-t'il d'une voix terrible; & de ce seul mot, il causa tant d'épouvante à ces Barbares, qu'ils se mirent à fuir, sans ofer tourner les yeux derriere eux. On observe, comme une singularité merveilleuse, qu'il fut plus de vingt-quatre heures dans cet état; & qu'après l'avoir reconnu vivant, & l'avoir transporté à Bord, on n'eut pas d'autre moien de le panfer qu'en brûlant ses plaies avec de l'huile. Elles étoient en si grand nombre, que pendant la premiete femaine, le Chirutgien jura qu'il en découvroit chaque jour de nouvelles (28).

Le lendemain du combat , vingtième jout de Mai , tous les Rebelles qui étoient échappés par la fuite prirent le parti d'aller se jetter aux pieds de soumetrest. l'Amiral, & de s'engager à la fidélité par d'hottibles fermens (29). Il les reçut avec bonté, mais à condition que Porras, leur Chef, demeureroit dans les chaînes, & qu'ils recevroient eux-mêmes, jusqu'au départ pour l'Isle Espagnole , un Capitaine de sa main , sous la conduite duquel ils auroient la liberté de s'établir dans le lieu qu'ils voudroient choisir , pour y subsister du commerce de quelques marchandises qu'il leur feroit déli-

vrer (30).

Il se passa une année entiere, avant l'arrivée du Navite que Mendez & Fieschi (31) avoient acheté à San-Domingo. Diegue de Salcedo, que l'A- la Jamaique miral y avoit envoïé dans l'intervalle, pour presser le Gouverneur, parut avec leurs gens. en même-tems avec deux Caravelles , qu'il avoit équipées , comme le Navire, aux frais des Colombs. Enfin, tous les Castillans s'étant tassemblés le 28 de Juin, on mit à la voile pout l'Isle Espagnole. Les vents contraires rendirent le passage si difficile, qu'on eut beaucoup de peine à gagnet l'Isle Beata, à vingt lieues du Port d'Yaquimo. L'Amital ne voulut pas aller plus loin, fans en avoit fait demander la liberté au Gouverneur Général ; & non-feulement il l'obtint, mais étant attivé à San-Domingo le 13 d'Août, il y fut recu avec les plus grandes marques de joie & d'honneur. Ovando vint lui- con même, à la tête de tous les Habitans, le recevoir à sa descente. Il lui sal est requidans donna un logement dans sa Maison , & ne cessa point de le traiter fort civilement. Cet accueil furprit un peu les Colombs, qui ne s'y étoient pas attendus; mais ils devoient s'attendre encore moins à quelques actions du Gouverneur, qui sembloient démentit de si belles apparences. Il les obligea de lui livrer François Porras, qu'ils avoient laisse à Bord, & qu'ils se proposoient de menet en Espagne. C'étoit à lui , leur dit-il , qu'appartenoit la griss qu'il y to-

CHRISTOPHS BARTHELEME

COLOMB. IV. Voïage. Commen: il eft gueri de ses bles-

Les Rebelles fe

Les deux Co-

(18) Ibidem.

(19) L'Historien en rapporte les termes : » Ils le supplierent d'uler envers eux de » miserieorde , reconnoissant bien que Dieu

- » les avoir châtés. & prometant de fetvit
  » fidelement, ce qu'ils jurerent fur un Crueifix & un Miffel : & que s'ils violoient
  leur ferment, pas un Confesser ou antre
  » Chrétien ne les put entendre en confes-
- » fion ; que la Pénirence lenr fut inurile ;
- m qu'ils renonçoient anx Sacremens de l'E-» glife; qu'au tems de leur morr, ils ne
- » participeroient point aux Bulles & Indul-Tome XII.

so gences accordées par N. S. P. le Pape ; &c

so qu'on traireroir leurs corps comme cenx so des Renegats, ne les enterrant point en » Terre fainre, mais les exposant en pleins

» champs comme les Hérériques. Ils renon-» cerent aussi à toute absolution de Papes , » de Cardinaux , d'Archevêques , d'Evêques

» & d'autres Pretres. Herrera , Liv. 6. chap. (30) Ibidem.

(31) On avoit ôté à Fieschi tous les moiens de revenir plutôt

BARTHELIMI COLOMB. IV. Voiage.

nier entre ses mains, qu'il lui rendit la liberté. Ensuite, il déclara qu'il vouloit informer fur tout ce qui s'étoit passé à la Jamaique, & juger quels étoient les Coupables, de ceux qui s'étoient fouleves, ou de ceux qui étoient demeurés fidéles à l'Amiral; infulte aufli vive que l'injustice étoit criante, 1504. mais que les Colombs diffimulerent, parce qu'ils n'étoient point en état de s'y opposer. L'Amiral se contenta de dire avec affez de moderation, que les droits de son Amirauré avoient des bornes bien étroires, s'il ne pouvoir pas juger un de ses Officiers, qui s'étoit révolté contre lui sur son propre Bord; & pour fortir promptement d'une Isle, qui étoit devenue le théatre de ses humiliations après avoir été celui de fa gloire, il fretta deux Navires, dont

il partagea le Commandement avec son Frete.

Il retourne cu Espague.

tous ceux qui lui étoient attachés. En fortant du Port , le Navire qu'il montôit perdit son grand mât. Mais cer accident ne fur pas capable de le faire retourner dans un lieu, où il venoit d'essuïer tant de dégoûts. Il aima mieux renvoier le Bâtiment à San-Domingo & passer dans celui de son Frere. Le qu'il effute dans 19 d'Octobre, après avoir essuré une furiense tempéte, & lorsqu'on se ctoïoit délivré du danger, le mât de ce second Vaisseau se sendit en quatre pieces, & ne laissa point d'autre ressource que l'antenne, dont on fut obligé de faire un petit mar, en la forrifiant avec des perches & d'autres pieces de bois. Une nouvelle tempête brifa la contre-mitene. Ainfi la fortune, fuivant la réflexion de l'Historien , vouloit persécuter l'Amiral jusqu'au dernier moment, pour ne laisser aucun rems de sa vie sans disgrace. Il continua sa navigation, l'espace de sept cens lieues, dans ce dangereux état, qui ne

Il mit à la voile pour l'Espagne, le 12 de Septembre, avec son Fils &

11 applies à Sans Lucar.

> l'empêcha pas néanmoins de mouiller heureusement à San-Lucar, avant la fin de l'année (31).

Mais il y étoit comme attendu par une nouvelle, qui devoit mettre le Reins l'abelle, comble à tous ses malheurs. C'étoit la mort d'Isabelle, Reine de Castille, arrivée à Medina del Campo le 9 de Novembre. Toute l'Espagne pleuroit encore une Princelle qui avoit égalé les plus grands Rois par ses qualités personnelles, & que la ruine des Maures, la conquête de Grenade, & la découverte du nouveau Monde, relevent au-dessus de tous les Souverains de fon siècle. Il paroît même qu'il n'avoit pas dépendu d'elle que cette découverte eût été, pour les Habitans de ces vaîtes Régions, la source d'aurant de biens qu'elle leur a caufé de maux. En les affujettissant à fa Couronne, elle s'étoit toujours proposé d'en faire des Chrétiens. Elle ne tecommandoit rien avec tant d'instances , à ceux qu'elle envoioit pour les gouverner, que de les trairer comme les Castillars mêmes; & jamais elle ne fit éclarer plus de sévérité, que contre ceux qui contre-venoient à cette partie de ses ordres. On a vû ce qu'il en couta aux Colombs, pour avoir ôté la liberté à quelques Indiens. Cependant elle les aimoit. Elle connoiffoit tout leur mérite. Elle atrachoit un juste prix à leurs fervices. On ne douta point en Espagne, que sa morr n'eût sauve le Gouverneur Ovando d'un châtiment exemplaire, pour le massacre de Xaragua, dont elle avoit appris la nouvelle avec beaucoup de chagrin; & dans les articles de fon Tellament, elle

(31) ubi fup. chap. 12.

iniita particuliérement sut le bon traitement des Indiens (33).

Mais personne ne perdit plus que les Colombs, à la mort de cette grande Reine. L'Amiral comprit d'abord qu'il tenteroir inutilement de se faire ré- BARTHILIPME tablir dans sa digniré de Viceroi. Cependant pour ne se pas manquer à luimême, après avoir pris quelques mois de repos à Seville, il partit avec son Frere pour Ségovie, où la Cour étoit alors; & dans une audience particuliere du Roi, qui les reçut tous deux avec quelque apparence de fatisfaction, il lui fit un récit fort touchant de ses longs & pénibles services (34). Roi feidmand. Ferdinand lui donna de belles espérances; mais il s'apperçut bientôt qu'elles

pages 4u & 4t. Herrera, Liv. 5. chap. 13. (34) Ou nous a coulervé julqu'aux Pla-

cets, qu'il présenta, pendant quinze ou vingt jours de vie qui lui restoient. Dans l'un » il supplioit le Roi de se suuvenit des » services qu'il lui avoit tendus. Il lui tapso pelluit que trois Princes l'avoient prié » d'entret à leut service; que la Reine » avuir lu leurs Lettres, & qu'elle l'avoit so traité depuis avec beaucoup d'hunneur ; so que Sa Majesté étant fort attachée au » Christianisme, tout le monde attendoit » d'elle qu'elle feroit justice aux Colombs, » non seulement parce qu'elle savoit bien » qu'ils avoient tenda un grand service à la » Religion , en lui ouvrant la porte du » nouveau Monde, mais eucore parce qu'el-» le s'y étoit engagée, verbalement & pat » des Ecrits fignes de la main. Il prumet-» toit de s'en reudre digne, en cuntinuant so de servit l'Espagne pendant toute sa vie, » avec l'espérance que sou service rappor-», teroit ceut puur uu, eu comparaisuu du » passe «. Le Roi répondit ; » Qu'il voioit » affez que les Indes lui capportoient beauso coup , & que l'Amiral mérituit toutes les » faveurs qu'on lui avoit accordées : mais » que cette affaire demandoit plus de déli-» bératiun «. La crainte des longueurs fit revenir l'Amiral à la charge. Il supplia le Rui » de se suuvenit de ses travaux & de » sou iujuste Prison; avec quel mépris de » la personne, de l'état & de l'hunneur où » leurs Majestés l'avoient élevé, il avuir » été dépouillé de tous ses biens. Un Roi » Juste & bien aimé ne devoit-il pas exercer » sa bonté roiale, & lui conserver des pri-» vileges qu'il lui avoit accordés ! Tout ce » qui s'étoit fait contre lui avoit été fait » fans l'entendre , fans lui laisser le moien » de se défendre , faus l'avoir couvaineu ,

o fans aueuue Sentence, en un mot, contre

» toutes sortes de droits. Il rappelloit les

gouvelles promesses que leurs Majestés lui

(31) Histuire de Saint-Dumingue. Liv. 4. avoient faites, lotsqu'il étoit parti pour son

derniet Votage.

Un autre jour, dans une audience qu'il obtint du Roi, il lui dit que sa vieillesse & ses infirmités ne lui permettoient plus d'attendre long tems fes faveurs; que Sa Majesté u'avoit qu'à prendre tous ses Privileges, & lui donnet ce qu'elle jugeroit à propos ; que dans la langueur ou il étoit, il ne defiroit qu'une retraite, & la liberté de s'y rendre promptement. Le Roi lui répondie qu'il ne detiroit pas sou départ ; qu'il se sou. venuit bien de lui avuit donné les Indes & qu'il jugeoit à propos, non seulement de lui rendre tuut ce qui lui appartenuit par ses Privileges, mais encore de le récompenset des biens de sa Courouse Dans un troisième Placet, l'Amiral fit uoe

peinture fort vive de l'infame traitement qu'il avoit reçu de Bovadilla, des violeuces de Roldau & de ses Complices, & de la vangeance éclarante que le Ciel avoit exeteée sur tous ses Euuemis. Il se justifioit, sur le traitement qu'il avoit fait aux Indieus, en affutaut que s'il en avoit covuié quelquesuns en Caltille, » c'étuit afin qu'ils fusseut » iustruirs dans la Foi Cathulique, & qu'ils » apprisseut les coutumes pulitiques du » Roiaume, pour retourner ensuite aux » Indes, où ils seroieut devenus fort utiles » aux Naturels du Pais. Il supplioit Sa Ma-» jesté de recevoir son Fils à sa place, de » le faire jouir des bieus & des Gouverne-» meus qu'on lui avoit accordés à luimème. Cétoit un poiut d'où il faifoit dé-meme. Cétoit un poiut d'où il faifoit dé-meme. Citoit un poiut d'où il faifoit dé-meme. Citoit un poiut d'un peud de la il s'en temettoit au bon plaint du Roi; si il se foumettoit à toutes ses vuloutés; & » l'affliction qu'il avoit du retardement de » ses faveurs lui faisoit affez sentir qu'il » lui restoit peu de tems à vivre. Enfin , le dernier Placet, qu'il fir présenter, fut au nom de Diego Colomb, l'aîné de ses deux Fils. so Ce jeuue homme eonjuroit \$2 Maso jesté d'accorder ce que son Pere lui de-

CHRISTOPHE

CHRISTOPHE

84 BARTHELEMA COLOMB.

IV. Voinge. 1505. partage fur les

zé:ompenfés,

étoient peu finceres. Ce Prince, s'il faut s'en rapporter à l'Historien, lui portoit une haine fecrette, qu'il déguifoit à la verite fous le voile de l'estime, mais qui l'empecha soujours de lus donner la moindre marque de faveur &

d'amitié. La Cour étoit d'ailleurs affez parragée sur les intérêts des deux Freres. Les uns fouhaitoient qu'on leur tint tout ce qu'on leur avoit promis. On comptoit dans ce nombre Dom Diegue de Deza, Archeveque de Seville,

La Cour le Précepteur du Prince Hétéditaire, & Dom Francois Xinienes de Cifnetos, Arpartare fur les chevêque de Tolede. L'autorité de ces deux Prélats entraînoit une partie des Courtifans dans leur opinion : mais les autres disoient hautement que les prétentions de l'Amiral étoient au dessas de ses services, & qu'il ne

Ils for mal convenoit pas de rendre un Etranger fi puissant. Malheureusement pour l'Amiral, le Roi s'étoit déclaré au fond du cœur pour le second de ces deux Parris. Enfin, ce Prince lui fit propofer de renoncer à tous fes Privileges, en lui offrant, pour récompense, des Terres en échange dans la Castille. Il détacha effectivement du Domaine une petite Ville , nonimée Canion de los Condes, à laquelle il joignit quelques pensions; & tel devoit être le frait d'un si grand nombre de travaux que l'Amiral avoit essniés pour la gloire de l'Espagne. Son chagrin en fut d'autant plus vif, qu'il crut avoir raison de conclure que la Cour n'observeroit pas mieux les prometles qu'elle avoit faites à sa famille. Mais aiant appris, en même-tems, que le Roi Philippe d'Autriche & la Reine Jeanne d'Arragon son Epouse, devoient arriver incessamment en Castille, pour prendre postession de cette Couronne, il se flatta encore que la Fille & le Gendre d'Isabelle croiroient leur honneur

font pour obre-nir plus de julti-

Efforts qu'ils interesse à dégager la parole de leur Mere. Aussi tôt qu'ils furent entrés en Espagne, il leur écrivit, dans l'impuissance où ses infirmités le mettoient d'aller leur rendre ses hommages; & Dom Barthelemi, son Frere, se chargea de leur présenter sa Lettre. Ils la reçurent avec beaucoup de satisfaction; & les marques de faveur, qu'ils donnerent à l'Adelantade, dûrent être accompagnées de forres promeiles, puisqu'elles lui firent concevoir de nouvelles espérances. Mais la déclaration de Ferdinand avoit porté le coup mortel à l'Amiral.

Il paroît qu'il mourut avant le retour de son Frere, & qu'il n'eut pas la consolation d'apprendre ce qu'il pouvoit attendre, pour sa l'amille, de la dis-Monde Chris- position de ses nouveaux Protecteurs. Le dernier jour de sa vie fut le 20 de Mai , Fête de l'Ascension. Il se trouvoit alors à Valiadolid , d'où son corps fut porté au Monastere des Chartreux de Seville, & dans la suite à l'Isse Espagnole, pour être inhumé dans la grande Chapelle de l'Eglise Ca-

tophe Colomb.

thedrale de San-Domingo (35). so heureux d'être envoié pour servit l'Espa-» Majesté nommois quelque Officier pour » l'accompagner , il promettoit de fuivre » leurs confeils. Herrera, Liv. 6. ch. 14.

(35) Rapportons la fin de e: grand Homme, dans les termes d'un Auteur Espagnol.

» foit par les incommodités de la fai- » l'heute de la mort, il fe fit donner l'Ex-

20 mandoit. Il ajolitoit qu'il s'estimeroit fort 20 son, soit par l'affiction de se voir abanso donné de tous secours & destitué de biens. m gne à la place de son Pere, & que si Sa m tandis qu'on oublioit ses services, & que » chaque jour les richeffes de la Castille augmentoient par celles qu'il avoit acquifes à so cette Couronne. Voiant donc que ses for-

so ces diminu ient, il se fis apporter le Corps » de Notre-Seigneur, & le reçut avec beau-» Ses douleurs eroifloieus sous les jours, » enup de piété. Enfuite, sentant approcher

Il avoit été marié deux fois , comme on l'a déja fait remarquer. De Philippe Moñiz Perestrello, il eur, en Portugal, Dom Diegue, qui lui succeda dans fes Dignités; & de Beatrix Hentiquez, qu'il avoir époule en Espagne, il eut BARTHELEME Dom Fernand, l'Ecrivain de sa Vie, qui n'eut d'inclination que pour le repos, & dont rous les Historiens ne laissenr pas de parler avec éloge (36). Christophe Colomb mourut dans sa soixante cinquicme année. Tous les

CHRISTOPHE COLOME. IV. Voiage. 1505.

traits de son caractere ont été recueillis par divers Historiens de son tems. Son casallete. Sa vie avoit été mêlée de bonheur & d'adversités, d'opprobres & d'applaudissemens, de ce que la Fortune peut procurer de grandeurs, & de ce qu'elle peut faire effuier d'humiliations. Il jouit peu de sa gloire & des dignités dont il fut revêtu. Au contraire, il ne palla presque pas un jour sans avoir à fouffrir, ou les douleurs les plus aigües, ou les contretems les plus facheux, ou les chagrins les plus cuifans. Il étoit d'une taille haute & bien proporrionnée. Son regard & toute sa personne annonçoient de la nobletie. Il avoit le vifage long, le nez aquilin, les yeux bleus & vifs, & le fond du teint blanc, quoiqu'un peu enflammé. Dans sa jeunesse ses cheveux avoient été d'un blond ardent; mais la fatigue du travail & le poston du chegran y répandirent bientôt la blancheur du grand age. Il avoit d'aittents le corps bien constitué, & autant de force que d'agilité dans les membres. Son abord éroit facile & prévenant; ses mœurs douces & aisèes. Il étoit assable pour les Etrangers , humain à l'égard de ses Domestiques , enjoué avec ses Amis , & d'une admirable égalité d'humeur On a du reconnoître, dans les évènemens de fa vie, qu'il avoit l'ame grande, un génie élevé, l'esprit toujours présent & fécond en ressources , le cœur à l'épreuve de tous les contre-tems, beaucoup de prudence & de circonspection dans toute sa conduite. Quoiqu'il eût passé les deux tiers de sa vie dans une fortune des plus médiocres , il n'eur pas plutôt changé de condition , qu'il prit naturellement des manieres nobles, & qu'il parut né pour commander. Perfonne ne prenoit mieux que lui cette gravité bienféante, & ne possedoit plus parfauement cette éloquence infinuante & judicieuse, qui donnent du poids à l'autorité. Il parloit peu; mais toujours avec grace. Il étoit fobre, & modefte dans fon habillement, plein de zele pour le bien Public, furtour pour la Religion. Il avoit une piété folide, une probité fans reproche, & l'esprit fort orné par les Sciences, qu'il avoit étudiées dans l'Université de l'adoue. En un mot, il ne lui manqua, fuivant l'Historien, dont j'emprunte les termes (37), pour être

» trême - Onction, & rendit l'ame à son » Créateur, dans l'état d'un véritable Chré-» tien. Herrera , Liv. 6. ch. 15.

(36) Oviedo, qui l'avoit connu particu-Herement , loue fon earactere , fon gout pour l'étude des Sciences, & le foin qu'il avoit apporté à se faire une belle Bibliorheque.

(37) A ces rraits généraux, dont le fond eft riré d'Herrera, on joindra lei quelques détails du même Hiftorien

Christophe Colombentendoit parfairement l'Aftronomie & l'art de la Navigation. Il fawoit le Latin & faifoit des Vets. Il étoit fi

bon Chrésien, qu'il commençoit tous ses difcours & toutes fes actions par l'invocation de la Sainte Trinité. A la tête de routes fes Lettres, il mertoit ces mots Latins ; Jejus, Crux, Maria, fint nobis in via. Son ferment étoit quelquefois , Juro à San Fernando ; & lorfqu'il vouloit affarer quelque choie dans les Lettres mêmes qu'il écrivoit au Roi il difoit, Hago juramento que es verdad esto. Une autre de les expressions familieres , foit dans la gaiere, foit en colere, & lorfqu'il réprimandoit quelqu'un , c'étoit Dobos à dias , no os parue efto y efto ; ou porque

l'Idole des Castillans, & dans leur esprit un des plus grands Hommes de son CHRISTOPHE fiécle, que d'être né dans leur Pais. On ne fauroit même douter qu'il 80 n'eut fait beaucoup plus pour cette Couronne, s'il n'eût pas eu le malheur BARTHELEMI

COLOMB. d'y être regardé comme un Etranger (38).

 IV. Voiage. Mais l'Inftorien de Saint-Domingue, dont on emprunte les principaux 1505. traits de ce caractere, observe ausi que tant de qualités éminentes ne furent Défants qu'on point fans quelques défauts. Colomb, étant paile tout-d'un-coup de l'état reproche à Chri-Storice Columb.

de fimple Pilote, à des dignités qui ne lui laufoient voir au-deilus de lui que le Sceptre, conferva, de sa premiere condition, une défiance qui le rendit trop jaloux de son autorité. Il étoit naturellement porté à la colete; mais il trouvoit d'abord affez de force en lui-même, pour en réprimer les faillies. Peut-être ne confidera-t'il point affez qu'il avoit à conduire une Nation fiere, & qui ne reçoit pas volonriers la loi d'un Etranger, quoiqu'elle ait été long-tems fous le joug. On lui reproche de la dureté pour les Indiens , & d'avoit paru trop perfuadé qu'ils étoient nés pour être les Esclaves de leurs Conquérans. Cependant, il ne négligea point leur instruction; & dans le cours de fon Gouvernement, il fe propofa toujours de leur communiquer les lumieres du Christianisme. Son amour pour l'ordre & la discipline lui sit porter la févérité plus loin qu'il ne convenoit dans de nouvelles Colonies. Il ne devoit pas ignorer que dans la natifance de ces Etabliffemens, une fage condescendance, qui sert à faire goûter le joug, est moins dangereuse qu'une dureré inflexible, dont l'effet ordinaire ett de conduire, au défespoir, des efprits déja révoltés contre les fatigues d'un genre de vie si nouveau & si pé-Fogre qu'il a nible (39). Mais de si légeres taches n'ont point empêché les Historiens Efron des little pagnols de rendre à fon caractere toute la juitice qui lui étoit due. Oviedo ne fit pas difficulté de dire à Charles - Quint , qu'on n'autoit pas porté trop loin la reconnoissance & l'estime, en lui élevant une Statue d'or. Herrera le compara à ces Heros des premiers tems, dont l'antiquité profane à fait des

demi-Dieux (40). Gomata même, qui le traite de Cruel, reconnoît que fon nom mérite de n'être jamais oublié, & que l'Espagne lui doit des éloges & des remercimens immortels (41). Le Roi Ferdinand, revenu, fans doute, de l'injuste prévention par laquelle il s'étoit laisse trop long-tems gouverner, ordonna , non - feulement qu'on rendit des honneurs diftingués à fa mé-

hiziestes esto ve esto. Il observolt réguliérement les Jeunes de l'Eglife. Il approchoit fouvent des Sacremens. Il récitoit, chaque jour, les Heures Canoniales. Il éroit grand ennemi des juremens & des blasphémes. Il étoit fort devor à la Vierge & à Saint François. On lui enrendoit répéter souvent que Dieu lui avoit fait de grandes graces comme à David. Lorsqu'on lui portoir de l'or, ou quelque chose de prix dans son cabinet, il s'agenouilloit fur fon Oratoire, pour rendre graces à Dieu de ee qu'il lui avoir fait découvrir tant de biens. Avec un grand zele

pour le Service de Dieu & la propagarion

de l'Evangile, il desiroit particuliérement

que Dieu le rendir digne d'aider à l'acquifition du Saint Sépulere ; & Souvent il supplioit la Reine de s'engager par Vœu à faire usage des richesses, qu'il se promerroit de faire entrer en Espagne, pour acquerir la pofsession de la Terre Sainre, Livre 6. chapi-

(38) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 4. page 45 & précédentes (19) Ibidem.

(40) Outre les Temples & les Statues dit-il, ils lui coffent dédié quelque Eroile dans les Signes céleftes, comme à Hercula

& a Baechus, ubi fup. (41) Liv. 1, chap. 25.

COLOME.

1406.

#### Etat & Progrès des Découvertes, après la mort de Christophe Colomb.

L'ISER Espagnole n'avoit pas cesse, depuis plus d'un an, d'être en ptoie Miserable son à de nouvelles guerres, qui s'étoient terminées, fuivant la méthode d'O- des indiens, vando, par le massacre d'une infinité d'Insulaires, & par le supplice de Cotubama, le dernier de leurs Souverains (43). Le fuccès des armes Castillanes, & la nouvelle de la mort d'Isabelle, mirent le comble à l'infortune de ces miférables Indiens. Le falaire même qu'un ordre de cette Princesse leur fai- Réglement d'ofoit accordet pour leurs fervices, & qui étoit d'une demie Piafite chaque vando mois , parut une charge trop péfante. Il fut retranché tout-à-fait ; & tous ces Malheureux furent condamnés au travail, fans diffinction d'âge, de fexe, ou de rang , & fans autre obligation , pout ceux qui les emploïoient , que de les instruire des principes du Christianisme. Mais cette condition étoit fort mal remplie (44), quoique Ferdinand ne cessat point de la tecommander dans ses Lettres. Il étoit trompé par les fausses représentations d'Ovando, qui lui peignoit la Religion florillante, & qui s'attiroit de la confiance par la grande quantité d'or qu'il envoïoit réguliérement à la Cout. Son administrarion étoit d'ailleurs fans reproche, & la Police étoit bien établie dans l'Isle. Il s'y faifoir quatre fontes d'ot chaque année, deux à Buena-Ventura, pour Organi sitent les vieilles & les nouvelles Mines de Saint-Christophe, & deux à la Con- de l'ide Ligaception de la Vega, pour les Mines de Cibao. Dans la premiete de ces deux Villes, chaque fonte fournissoit cent dix ou six vingt mille marcs. Celles de la Conception donnoient ordinaitement cent vingt-cinq ou cent trente, & quelquefois cent quarante mille marcs (45) : prodigienses fommes, dont la Renommée fit tant de bruir en Espagne, que bientot il ne se ttouva plus allez de Navires pour le passage de ceux qui s'empressoient d'allet partager tant

(41) Outre ceux de la lépulture, qui fu- corps, ils les retiroient, les prenoient avec par l'ordre du Roi, la devise de ses armes : A Castilla y a Leon , Nuevo Mundo dio

Colon. Chap. 46.
(43) Il fur pendu à San-Domingo. Ses Sujets, presses de toutes parts par Diego d'Escobar, Jean Ponce de Léon, Jean d'Esquibel , & un autre Officier Espagnol, qu'Ovando avoit mis à la tête de quatre corps de Trompes, avec ordre d'ôrer pour jamais aux Indiens, le pouvoir de lui eaufer de l'inquictude , furent réduits à de si cruelles extremites, qu'étant bleffes à mort, ils s'enfonçoient de rage leurs fleches dans le

rent pompeux, on grava fur son Tombeau, . les dents , & les mettolent en motecaux , qu'ils jettoient contre les Chiétiens, dont ils erosoient s'etre bien vauges par cette infulte ; d'autres affant été faits Prifonniers, & se voiant forcés par leurs Vainqueurs de courir devant eux pour leur montrer les che-mins, se précipitoient volontairement sur les pointes des Rochers. Herrera , Liv. 6.

(44) Barthelemi de las Cafas reproche au Gouverneur de n'avoir pas eu plus de zele pour la conversion des Insulaires, que s'ils cuffent été des Animaux privés de railon. (45) Herrera , Liv. 6. chap. 18.

DICOUVERIES APRES COLONS. 1506.

plûpart des Seigneurs & des Ministres demanderent des Départemens dans l'Itle Espagnole, & n'eurent pas de peine à les obtenir. Ils y établirent des Christopha Agens, qui eurent à poutser tout-à-la-sois leurs intérêts & ceux de leurs Maitres. Les Infulaires en devintent la victime. On les ménagea d'autant moins, que ceux qui succomboient sous le poids du travail étoienr aussi-tôr Les Scieneurs remplaces, en vertu des Provisions de la Cour. Le Gouverneur Général n'ofant rien refuser à ces impitoïables Maitres , & moins encore châtier leur cruauré, on ne fautoit croire combien de malheureux Indiens furent factifiés,

d'Efrague y participent.

en peu de mois, à l'avidité des Grands & de leurs Emissaites.

les Manages.

Jusqu'alors on n'avoit fait passer dans l'Isle qu'un fort petit nombre de Femmes Castillanes, & la plupart des nouveaux Habitans s'étoient attachés à des Filles du Païs , dont les plus qualitiées avoient été le partage des Gentilshommes. Mais les unes & les autres n'avoient pas le titre de Femmes ; & plusieurs même de leurs Amans étoient mariés en Castille. Ovando ne trouva pas d'autre expédient, pour remédiet à ce défordre, que de chaffer de l'Isse ceux qui étant maries , refuserent de faire venir leurs Femmes , &c d'obliger les autres, fous la même peine, d'épouser leurs Maîtresses ou de s'en defaire. Comme ceux-ci embrailerent presque tous le premier de ces deux partis, on peut dire que les trois quarts des Espagnols, qui composent aujourd hui cette Colonie, font descendus de ces anciens mariages. En 1507, il n'y restoit déja plus que soixante mille Indiens\*, c'est-à-dire , la vingtième partie de ce qu'on y en avoit trouvé dans l'origine de l'Etablissement. Ce nombre ne fulfitant point pour tous les services auxquels ils y étoient emploies, Ovando réfolut d'y transporter les Habitans des Isles Lucayes, qui avoient été découvertes dans le premier Voiage de Christophe Colomb. Il

1507.

Dépendement des literages fit goûter cette proposition à la Cour, sous prétexte de procurer les lumières

lent tromper.

équipé des Bâtimens à leurs frais , pour aller faire des recrues aux Lucayes , ils mirent toutes fortes de fourberies en usage, pour engager ces Insulaires Arrifices par à les suivre. La plupart les assurerent qu'ils venoient d'une Region déliciense, le quels les las où étoient les ames de leurs Parens & de leurs Amis morts, qui les invitoient à venir partager leur bonheur. Ces artifices en féduifirent plus de quarante mille; mais lorsqu'en arrivant à l'Isle Espagnole, ils reconnurent qu'on les avoit trompés, le chagrin en fit périr un grand nombre, & d'autres formerent des entreprises incroïables , pour se dérobber à leurs Tyrans. Un Navire Espagnol en rencontra plusieurs, à cinquante lieues en Mer, sur un tronc d'atbre, autour duquel ils avoient attaché des Calebasses remplies d'eau douce. Ils touchoient presqu'à leur Isle; mais on ne manqua pas de les faire rentrer dans l'esclavage (46). La violence, qui fut emploice après la rufe , rendit , en peu d'années , les Lucayes absolument désertes

de la Religion à tant de Malheureux, auxquels on ne pouvoit fournir un atlez grand nombre de Miffionnaires , & Ferdinand donna dans le piège. La permission ne fut pas plutôt publice, que plusieurs Particuliers aïant

(46) Herrera , Liv. 7. chap. 3.

ETAT DES DECOUVERTES AFRE'S

CHRISTOPHE COLONS.

1507.

## § II.

# Voiage de DIAZ DE SOLIS & d'YANEZ PINÇON.

 ${f J}$  E A N Diaz de Solis & Vincent Yanez Pinçon avoient entreptis , cette année, de fuivre les dernieres découvertes des Colombs. Ils prirent leur route 1's fuivent les par les Isles de los Guanajos, d'où ils tournerent à l'Est; mais reprenant ensuite vers l'Ouest , jusqu'à la hauteur du Golse Dolce , sans le voir néanmoins, parce qu'il est caché par les Terres, ils reconnurent la grande Baie qui est entre la Terre du Golfe & celle de l'Yucatan , & lui donnerent le nom de Baie de Navidad. Ils apperçutent, de-là, les Montagnes de Caria; casas, & retournant vers le Nord, ils visiterent une partie des Côtes de l'Yucatan. Après eux , cette découverte fut suspendue jusqu'à celle de la Nouvelle Espagne; & leur gloire fut médiocre, puisqu'ils n'avoient rien ajouté aux lumieres qu'on avoit deja reçues des Colombs (47).

Cependant, à leur retour en Espagne, ils reçurent ordre de se rendre à la Cour, avec Americ Vespuce & Jean de la Cosa, pour renir un Conseil, dans lequel il fut arrêté que les découvertes feroient continuées vers le Sud, le long de la Côte du Brésil; & que pour tirer quelque avantage de tant de lieux qu'on avoit reconnus, depuis Paria, vers les mêmes Terres, on y formeroit quelque Erablissement. Le Roi fit équiper deux Caravelles , qui furent livrées, avec confiance, à de si fameux Pilotes. Mais on jugea nécessaire d'en retenir un à Seville, pour faire les alignemens & les routes; & Vespuce fut nommé à cet Office. C'est proprement de ce choix, & des Lettres Parentes, par lesquelles il fur confirmé à Burgos, que le nouveau Monde front le a tiré le nom d'Amérique. La justice & la raison demandoient , suivant Her- nouveau Mi desti rera, qu'il ent pris le nom de Christophe Colomb, à qui l'on en devoit la premiere découverte : mais la Déclaration du Roi d'Espagne devint comme une Loi pour toure l'Europe, & fut confirmée par d'autres faveurs, qui continuerent de romber sur Vespuce (48). Solis & Pinçon aïant obrenu le Commandement des deux Caravelles, Jean de la Cofa & Pierre de Ledesma furent chargés de l'Office de Pilotes.

miner tous les Pilotes; ce qui enfla brou-

coup sa vanité, suivant les termes de l'Historien, ibidem, chap. 1. Youez ci-dessus, son

(47) Le même, Liv. 6. ch. 17. (48) Il fut honoré du titre de Pilote Major, avec une penfion annuelle de soixante-quinze mille Maravedis. Cette qualité lui donnoit le droit & l'obligeoit meme d'exa-



injuste usurpation,

Tome XII.

ETAT DES DECOUVERTES APRE'S CHRISTOPHE

## III.

# Voiage d'OCAMPO autour de l'Isle de Cuba.

1503. Cuba étoit une vottine de l'Isle Espagnole, éroit une Isle ou quelque partie du Continent. lile.

COLOMB. A U commencement de l'année 1508, le Roi fit des plaintes, de la négligence qui avoit fait remetrre de jour en jour à s'assurer si Cuba, Terre si

Depuis 1494 , qu'elle avoit été déconverre par Christophe Colomb , on n'avoit pas eu d'autre éclaircissement que ceux qu'il avoit reçus lui-même d'un Roi du Païs. Sebastien d'Ocampo, un des premiers Compagnons de Colomb, reçut ordre de partir avec cette seule Commission. En arrivant à la vûe de Cuba, il porta au Nord, pour fuivre les Côtes. Plusieurs Ports, Plutours Pours. qu'il découvrit dans cette route, ne le tenterent point de s'arrêter, jusqu'à celui qu'il nomma Puerto de Carenas, parce qu'il y entra pour donner le radoub à deux Vaisseaux. C'est le même qui est devenu si célebre depuis, fous le nom de la Havana. Enfuite Ocampo, fuivant la route de l'Ouest, trouva le Cap qu'on nomme aujourd'hui Saint-Antoine, à la distance d'environ cinquanre lieues de ce Port, Il toutna de-là vers l'Orient , le long dela Côte du Sud; & doublant le Cap, il entra dans le Port de Xagua, nomde la Province où il est situé. Sa grandeur & sa commodiré, qui le rendent capable de contenir jusqu'à mille Vaisseaux, causerent de l'admiration aux Espagnols. Ils ne furent pas moins surpris de s'y trouver dans les délices, par l'abondance & la variété des rafraîchissemens qu'ils recurent des Indiens (49). Ocampo continua de faire le tour des Côtes; & son témoignage, après un Voiage de huit mois, ne laissa aucun doute que la Terre de Cuba ne fut une Isle-

Succês du Voiate d'Ocampo,

### 6 I V. .

#### Voiage & Etablissement de JEAN PONCE à Borriquen, ou Portoric.

Expédition.

Motif de cette D Ans le même tems , Jean Ponce , qui commandoit à Salvateon, Ville nonvelle de l'Espagnole, qu'Ovando avoit fait bâtir sur le bord de la Mer, à vingt-huit lieues de San-Domingo, aïant appris de quelques Indiens qu'il y avoit beaucoup d'or dans l'Isle de Boriquen, que Chastophe Colomb avoit nommée Saint-Jean, & qui a pris ensuite le nom de Porroric, obrint du Gouverneur Général la permission de la visirer. Il se mit dans une Caravelle, que ses Guides firent aborder sur la Côte d'une Terre, dont le Seigneur, nommé Agueynaba, étoit le plus riche & le plus puillant de l'Isle. Il y fut reçu avec la plus fainte preuve de l'amitié des Indiens, qui confificit à prendre le nom de ceux qu'ils vouloient honorer singuliérement. Ainsi le

> (49) Ils avoient un fort grand nombre vale, & fepries les uns des antres. Le Port de Chiens de mer, qu'ils tenoient dans des eft fi paifible, que 'es Chiens de mer y étoiene Pares. On en comproit des millions. Ces comme dans des Maifons, qui feroient ba-Pares étoient faits de cannes fichées dans la ties au milieu d'un Etang. L'idem.

Cacique se fit nommer, dès le premier jour, Jean Ponce Agueynaba. Il conduitit fon Hôte dans toute les parties de l'Isle, & fur les bords de deux prouvertes Rivieres , nommées Manatuabon & Cabuco , dont le fable étoit mêlé de beaucoup d'or. Ponce en fit faire des épreuves, & se hâta de porter cette Chaistorne heureuse nouvelle au Gouverneur. Une pattie de ses gens, qu'il avoit laisfée dans l'Isle, y fut si bien traitée dans son absence, qu'également engagé par la richesse du Païs & par l'humanité des Habitans, il y revint pour former une Colonie. La description, qu'il fit de l'Isle, portoit que dans sa Description gle plus grande pattie elle est remplie de Montagnes & de Collines , quelques-mirate de l'inc. unes revêtues de Bois épais & d'herbes fort agréables; qu'elle a peu de Plaines, beaucoup de Vallons, & quantité de Rivieres qui servent à la rendre fertile; qu'elle est éloignée, de douze ou quinze lieues, de la Pointe occidentale de l'Espagnole; qu'elle a quelques Ports d'une bonté médiocre, à l'exception de celui que son Excellence fit nommer Puerto Ricco, d'où s'est formé Portorie; que sa longueur est d'environ quarante lieues, sur quinze ou seize de largeur, & son circuit de cent vingt; que toute la Côte du Sud est au dix-septiéme dégré de latitude du Nord, & celle du Nord au dix-huitième ; enfin qu'il s'y trouvoit beaucoup d'or, mais d'un moindre aloi que celui de l'Isle Espagnole. Le feul mallieur de cette Isle étoit d'être souvent exposée aux attaques des Caraïbes, qui pas-

soient, dans l'esprit des autres Indiens, pour les plus batbares de tous les

La même année apporta des changemens, qui rendirent, à la réputation Rétabliffement des Colombs, un éclat qu'elle fembloit avoir perdu depuis la mort d'ifabelle. Colomb, Fili de Dom Diegue Colomb, l'aîné des deux Fils de l'Amiral', avoit poursuivi avec Christiphe, chaleur les droits qu'il avoit hérités de son Pere. Les plus fortes oppositions

étoient venues du Roi même (51); mais après avoir long-tems effuié les lenteurs de ce Prince, il avoit obtenu enfin la permission de recourir aux voies communes de la Justice. Un Mémoire , composé de quarante-deux Articles, qui ne conrenoient que les anciennes conventions du Roi & de la Reine avec l'Amiral, avoit fait ouvrir les yeux au Conscil. Après une exacte discussion, on avoit reconnu la justice d'une demande si bien établie ; & 'le jeune Colomb avoit gagné son Procès d'une seule voix. Cependant il autoit eu peine à vaincre l'irréfolution du Roi, s'il n'eut trouvé, dans une alliance fort honorable, des fecours qui lui fitent furmonter tous les obsta-cles. Il épousa Marie de Tolede, Fille de Ferdinand de Tolede, Grand

Commandeur de Leon, Grand Veneur de Castille, Frere du Duc d'Albe,

(50) Le même, Liv. 7. chap. 4. (51) Dom Diegue eut la fermeté de lui dire nn jout, » qu'il desiroir savoir pour-» quoi Sa Majeste ne lui faisoir pas la grace » de lui donnet ee qui lui appartenoit, après » lui avoit fait celle de l'élever dans sa so Maifon , & lorfque dans ses demandes il » n'avoit pas d'autre vue que de le servit bien , il fe lui confieroir volontiers , mais leurs Majestes & son Pere , & dont son Pere à condition qu'il-le gardat pout ses enfant & avoit rempli fidélement les conditions, soifes successeurs. A quoi Dom Diegue repli- dem.

qua , que n'aïant point d'enfans & n'étant pas certain d'en avoit jamais , il n'étoit pas naturel qu'il prit d'avance un engagement de cette nature. Ibidem , Liv. 7. ch 4. Mais fes plus cheres présentions regardoient les Emlois de Viceroi & de Gouvernent perpéruel des Indes , tant des Terres découverres que de celles qui restoient à découvrit , suivant fidélement? Le Roi Ini répondit que pour le le Contrat formel qui avoit été fait entre D' COUVIRTES APRI'S Соммв. 1505.

& Coufin-germain du Roi Catholique , dont le Duc d'Albe étoir d'ailleurs forr aimé. Le premier effet de ce mariage fut de porter les deux Freres à folliciter fortement, l'un en faveur de fon Neveu, & l'autre pour son Gendre. CHRISTOPHE Ovando fut révoqué, & Dom Diegue fut nommé pour le remplacer, mais avec le simple titre de Gouverneur Général; quoiqu'en faveur apparemment d'une alliance, qui l'approcheit de la Maifon Roiale, on le trouve fouvent

honoré de la qualité de Viceroi , & Dona Maria de Tolede , fon éponfe ,

de celle de Vicereine (51). Il paroit que la diferace d'Ovando ne vint pas fenlement du crédit de la Maifon de Tolede; & que la Reine Habelle, pour atfurer la punition du matiacre de Xaragua, dont elle avoir toujours parlé avec horreur, avoit prié Ferdinand de tappeller un Officier qui avoir répondu fi mal à fa confiance. D'ailleurs, il avoit commis une faute, bien moins excufable, pour un vieux Courrifan , en s'attirant la haine du Ministre des Indes , qui jouissoir encore de la plus haute faveur. Un l'hitorien , qui paroir trop porté à le justifier, allure qu'Ovando fut regrette dans les Indes. Il ajoute qu'on n'avoit jamais vù d'Homme moins intéreffe; qu'il avoit emploié tous ses revenus à l'unlité publique , & qu'en partant pour l'Espagne , il sut obligé d'emprunter cinq cens Castillans, pour les frais de fon Voiege (53). Le premier accueil qu'il reçut du Roi, ne marquoit point un Homme difgracié. Cependant on fouffrit que divers Parriculiers lui intentallent des Proces, & lui redemandaffent des fommes confidérables , qu'il se dispensa de païer , par la seule raison qu'elles ne lui avoient pas été demandées dans les treute jours que la Cour lui avoit donnés pour rendre ses comptes à son Successeur (54).

Alfonfe d'O. Jeda ett cheife pour de nouve-

Pendant que Dom Diegue, qui ne paroitra plus que fous le titre d'Aour de nouvel. miral, faifoit les préparatifs de son départ & recevoit les ordres du Roi pour fon administrarion, Solis & Pincon, heureusement revenus de leur Voïage, rapporterent, qu'étant arrivés à la Terre-ferme, vers le Cap Saint-Augustin, ils avoient fuivi la Côre jusqu'au quarantième dégré de latitude Australe, &

Vúes de la Cour d'Efpagne,

que dans tous les lieux où ils étoient descendus, ils avoient pris posseillen du Pais au nom de l'Espagne. Quoiqu'ils n'eussent pas tiré d'autre fruit de cette Expédition , le Roi , qui avoit conçu de trop grandes espérances des dernieres découvertes de Christophe Colomb, pour ne pass'affurer la possession de tant de riches Contrées, réfolut d'y établir sa puissance sur des fondemens folides. Alfonfe d'Ojeda, dont la hardiesse & le courage étoient célebres, lui parur propre à cette entreprise; mais les courses & les avantures d'Ojeda, ne l'avoient point enrichi. Loin de pouvoir fournir aux frais d'un Armement Situation d'O. confidérable , il luttoir alors contre la mauvaile fortune , dans l'Isle Espagnole , d'où il ne paroît pas qu'il fut forti depuis le fecond Vouage qu'il avoit fair avec Americ Vespuce. Jean de la Cosa, qui estimoit son caractere; apprenant l'obstacle qui pouvoit faire renoncer à ses services, offrit, non-

jeda dans l'itie Lipagnole,

seulement de lui porter les ordres & les instructions de la Cour, mais de l'aider de son bien pour une dépense dont le Roi ne vouloit pas se charger, (52) Herrera, Liv. 7. chap. 6. (14) Herrera, Livre 7. chapitre 10,

(53) Oviedo, Liv. 4. chap. 5. Cet Hic gerien excuse jusqu'à la cruauté d'Ovando. chap. 1.

Le Ministre des Indes (55) accepta cette proposition. Mais, dans le même tems, un Gentilhomme forr riche, nommé Diego de Nicuella, qui avoit fervi , en qualité d'Ecuter , Dom Henrique Henriquez , Oncle maretnel du Roi , & qui s'étoit fait connoître avantageusement à la Cour, arriva, de l'Isse Christofia Espagnole, chargé d'une Committion qui regardoit cette Colonie. La nouvelle de ce qui se ménageoit en faveur d'Ojeda , lui sit naître du goût pour la même entreprife. Il demanda qu'elle fut partagée entre Ojeda & lui , & Lacti allocte, son crédit le fit écouter. On forma deux Provinces de cette partie du Continent où l'on vouloit s'établir ; on en regla les limites ; & les Provitions de deux Gouverneuts fârent expedices. Le parrage d'Ojeda fut tout l'espace qui est depuis le Cap de Vela auquel il avoit donné ce nom, jufqu'à la moitié du Golfe d'Uraba; & ce Païs fut nommé la Nouvelle Andalousse. Nicuessa obtint ce qui est depuis le même Golfe jusqu'an Cap Gracias à Dios , & cette Province reçur tr'eux le Gourte le nom de Castille d'Or. Jean de laCosa fur créé Sergent Major & Lieutenant Gé-menent des can néral du Gouvernement d'Ojeda, avec droit de survivance pour son l'ils. On devier, toes les abandonna aufi la Jamaique, en commun, aux deux Gouverneurs, pour en mout er bacrirer des vivres & d'autres fecours. L'Amiral fut le feul , à qui ces Provisions fie et cantio cauferent du chagrin. C'étoit donner atteinte à fes Privileges , futreut pout la d'or. Jamaique, dont on paroiffoit cublier que la découverte étoit due à fon Pete (56). Mais les circonstances l'obligeant de dissimulet , il prit le parti d'attendre quel seroit le succès de l'Atmement, pour faire tevivre ses pretentions.

Il s'embatqua, le 9 de Juin 1509, au Port de San-Lucar, avec fa Femme, Dom Fernand son Frere (57), ses deux Oncles, quantité de Noblesse pem 100, res & d'Officiers, & plusieurs Demoiselles qui composoient le cortege de la Espagnole, Vice-Reine. Son Voïage fut licureux, & la Flotte mouilla, le 10 de Juiller, dans le Port de San-Domingo. Son arrivée parut donner, à la Colonie, un lustre qu'elle n'avoit jamais eu. On y célébra des Fêtes (58) ; & quelques différends, qui s'éleverent pour le Gouvernement de la Forteresse, n'empêcherent point la joie de se répandre dans toutes les parties de l'Isle. Elle sut ttoublée, néanmoins, par un affreux ouragan, qui renversa une grande partie de la Capitale, & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , & qui fit périr quantité de Vaisseaux dans le Port. Mais une parant de la Capitale , de les ordres furent donnés aush-tôt pour rétablit la Ville ; & l'Amital , après avoir reçu, par un article exprès de sa Commission, les comptes d'Ovando & de ses Lieutenans Généraux (59), demeura Maître absolu du Gouvernement.

4. chap. s.

On partage en-

ETAT DES

DECOUVERTES

APRL'S

COLONB. 1508.

Diego Nice fla

(55) Fonscea étoit passe successivement de FEveché de Badajos, a ceux de Cordoue & de Placentia, sans cesser d'être chargé particuliézement du Ministere des Indes. (16) Herrera , Liv. 7. chap. 7.

(57) Il pareit que les inclinations de ee feeond Fils de Christophe furent toujours pour une vie tranquille. Herrera fait entendre que Dom Diegue eut ordre du Roi d'emploier son Frere à la fondation des Eglises & des Monasteres. Liv. 7. chap. 6.

(18) Toures les Filles, que la Vice-Reine avoit amendes , furent marices ; aux Prineipaux de la Colonie. Malgré l'ordre d'Ovando , & ce qu'on a rapporté de ses effets sur le témolgnage de l'Historien de S. Domingue, Oviedo affure que la plupart des Castillaus n'avoient pas vouln épouser des Filles de l'Ifle, à cause, dit-il, de lent incapacité & de leur laideur. Il ajoute que ces derniers mariages annoblisent beaucoup San-Domingo, & que c'eft de là , auffi bien que des Gentilshommes & graves Personnages qui aménerent leurs Femmes d'Espagne, que son issus les plus grands biens, richesses & héritages, & les plus nobles fondations de cette Ville. Liv.

(59) Les plus raisonnables, die Herrera. eonlidererent le changement des choses, &c le louvinrent des mégris & des torts qu'on T ni

D COUVERTES

COLOMB. 1509. Erabbillement dons l'inte de

Il avoit reçu ordre, à son départ d'Espagne, de faire un Etablissement dans l'Ifle de Cubigna, qu'on appelloit communément l'Ifle des Perles. Plufieurs Habitans s'offrirent pour cette entreprife, furtout ceux qui avoient à

CONSTORME leur fervice des Efelaves Lucayes. Ces Infortunés avoient une facilité extraordinaire à demeurer long-tems fous l'eau, & l'expérience avoit appris qu'ils étoient moins proptes au travail des Mines. L'Amiral profita de cette connoillance dans fon choix; & pendant plutieuts années, il fe fit, dans cette Isle, des fortunes immenses, par la Pèche des Perles. Herrera fait monter Conagua ou des

le feul quint de la Couronne à quinze mille ducats. Mais bientôt les Plongeurs, qui furent peu ménages, périrent presque tons; & les Perles disparurent en nième-tems des Cotes de l'Ifle. Elle est éloignée, de l'Espagnole, de plus de trois cens licues. Sa fituation est au dixième dégré. Comme la terre en est seche & stérile, remplie de Salpêtre, sans eau douce, & sans autres Plantes que quelques árbtes de Gayac & des ronces, elle fut bientôt abandonnée de fes nouveaux Habitans, qui passerent à la Marguerite. Ils ne regretterent qu'une jolie Ville, qu'ils avoient bâtic dans un excellent Port, fous le nom de Nouvelle Cadix , & une Fontaine odoriferante, dont l'eau palle pour médecinale, & furnâge à celle de la Mer. Les Infulaires Naturels avoient le Les Pontersux corps peint, & vivoient des Huitres dont ils tiroient les Petles. On remarqua que les Pourceaux, qu'on avoit apportés de Caltille, & qui multiplierent beaucoup, prirent une forme qui les faisoit méconnoître. Leurs ongles, s'il en faut croire l'Historien, s'allongerent d'un demi pied en hauteur. Il ajoûte, pour unique observation sur les Perles, qu'elles paroissent d'abord en forme de

petits grains, dans le fein de l'Huitre; que dans leut origine, elles font de la .

molleile du lait, & qu'elles durcissent en croissant (60).

d'E-pagne chandans cette lile,

Exablificment d: Pottoric.

Dans le cours de la même année, l'Etablissement de Boriquen , ou Portoric, dont Jean Ponce avoit jetté les fondemens, prit une forme plus folide, dont on n'eur obligation, néanmoins, qu'aux violences de la guerre. Depuis le rappel d'Ovando. la Cour d'Espagne avoit nommé, pour Gouverneur de cette lile, Dom Christophe de Sotomayor, Frere du Comte de Camina, qui avoir été Sécretaire du Roi Philippes I. Un Homme de cette confidération ne devoit pas s'attendre à trouver des obstacles, dans un Gouvernement qu'il tenoit immédiatement du Souverain. Cependant, il ne put obtenit d'en être mis en possession; & l'Amiral y plaça, de son autorité, un autre Castillan nomme Michel Cerron , auquel il donna Michel Diaz pour Lieutenant. Ce qu'il y eut de plus étrange, c'est que Sotomayor ne fur pas soutenu par la Cour, & qu'Ovando, apprenant ce qui s'étoit passé dans les Indes, demanda & Jean Ponce fe obtint le Gouvernement de Portoric pour Jean Ponce, qui en aïant pris poffession dès la même année, sit arrêtet, sous quelques prétextes, Cerron & ment de caux Diaz , & les envoia Prisonniers en Espagne. Comme Sotomayor étoit demeuré fans emploi , Ponce lui offrit sa Lieutenance , avec l'Office d'Alcalde Major , qu'il ne fit pas difficulté d'accepter : mais le reproche qu'on lui fit , de s'etre réduit à des Emplois subalternes, dans une Isle dont il avoir eu le Gouvernement, l'obligea de les abandonner pour mener une vie privée dans l'Isle.

met en policilion du Gouverenc-

> avoit fait effuier au Pere de l'Amiral ; plu-(60) Herrera, Liv. 7. chap. 9. ficurs en témoignerent du regret. Liv. 7. c. 10.

Cependant le nouveau Gouverneur ne trouva pas autant de facilité à s'y établir, qu'il s'en étoit promis. Agueynaba étoit mort ; & fon Frere, qui lui avoit succedé, n'avoit pas hérité de son affection pour les Espagnols. Ponce commença par bâtit une Bourgade; & voulut faire enfuite des Départemens CHRISTOPHE Indiens, à l'exemple de l'Isle Espagnole; mais il reconnut qu'il s'étoit trop flatté, en croiant pouvoir disposer des Insulaites comme d'un l'ouple conquis, Si la réputation des Espagnols , qu'ils regatdoient encore comme autant de n ficulté qu'il Dieux descendus du Ciel, leur avoit d'abord imposé, ils n'eutent pas plutôt y treuve de la fenti la pélanteur du joug, qu'ils cherchetent les moiens de s'en délivter. tes Ils s'assemblerent; & le premier objet de leurs Délibérations fut d'éclaireir l'immortalité de ces cruels Errangers. Un Cacique, nominé Erayau, firt chargé de cerre Commission. Les Espagnols étant accousumés, dans leurs courfes, à fe loger familierement chez les Infulaires, un jeune Homme, nommé Salcedo, passa chez Biayau, qui le reçut avec de grandes apparences d'amitié. Après s'êtte repolé quelques jouts, il prit congé de son Hôte, qui, le voiant chargé d'un paquet, l'obligea de prendre quelques indiens pour le porter, & pour l'aidet lui-même dans quelques passages difficiles. Salcedo arriva au bord d'une Riviere , qu'il falloit traverser. Un de ses Guides , comment lisse chargé des ordres fecrets du Cacique, se présenta pour le charger sur ses dinas de saccépaules ; & lorsqu'il fut au milieu de la Riviere , il se laissa tomber avec goolfon fardeau. Les Indiens, qui le fuivoient, se joignirent à lui, pour tenir long-tems l'Espagnol au fond de l'eau; & le voiant enfin sans aucune matque de vie, ils tirerent le corps fur la rive. Cependant, comme ils ne pouvoient encore se persuader qu'il sut mort, ils lui fitent des excuses de lui avoit laissé avaller tant d'eau, en protestant que sa chûte les avoit beaucoup affligés , & qu'ils n'avoient pû faire plus de diligence pour le fecourir. Leurs difcours étoient accompagnés des plus grandes marques de douleur , pendant lesquelles ils ne cessoient point de tourner le Cadavre, & d'observer s'il donnoit quelque figne de vie. Cette comédie dura trois jouts , c'est-à- the fe conveindire , jusqu'à ce qu'ils turent raffurés par la puanteur qui commençoir à s'ex- quent que les rehaler du corps. Brayau, qu'ils informerent aufli-tôt de leur découverte, ne mottels, voulut s'en rapporter qu'à ses yeux. Il sit son rapport aux autres Caciques : & se désabusant tous ensemble de la prétendue immortalité de leurs Tyrans, ils prirent la réfolution de s'en défaire à toute forte de prix. Leur entreprife fut conduite avec beaucoup de secret; & les Castillans étant sans défiance, ils en maffacrerent une centaine, avant que les autres enflent ouvert les veux fur le danger. Sotomayor fut enveloppe dans ce nombre. Il avoit the ruem un eu , dans fon Département , le Frere d'Agueynaba ; & quoiqu'averti par la giand nombre, Sœur de ce Cacique, dont il étoit aime, il negligea fi matheurentement fes avis & ceux d'un Castillan, qui favoit assez la langue pour avoir compris que les Indiens chantoient déjà fa mort, qu'il fut atlaffiné le lendemain

Ponce, allarmé pour lui-même, raffembla aufli-tôt tour ce qui restoit de Porce les son-Castillans dans l'isle; & pressant les Indiens dans leurs retraites, malgré l'ar-met, & les conrivée des Caraïbes qu'ils appellerent à leur fecours, il en tira une vangeance une qui leur ôta pour jamais l'espérance de rentrer en liberté. Tous ses gens (61) Herrera, Liv. 7. chap, 15.

avec tous fes gens (61).

ETAT DIS DECOUVERTES APRL'S COLOMB.

FIAT DIS D.C.S"YERTES APRE'S COLOMB. 1409.

étoient d'anciens Soldats, exercés à combattre les Sauvages dans les guerres de l'Espagnole; mais aucun d'eux ne contribua plus à la victoire, qu'un grand Chien, dont l'Hittoire fait un éloge fingulior (62). Cependant une CITUSTOPHE lile fi penplee n'autoit pas cré facilement fubjuguée, fi les Habitans, qui virent leurs Ennemis se multiplier de jour en jour par les secours qu'ils recevoient de l'Espagnole, n'avoient eu la famplicité de se persuadet que ces nouveaux Castillans étotent ceux mêmes qu'ils avoient tues, & qui restusciont pour les combattre. Dans certe idée , qui leur fit regarder la réfiltance comme une folie , s'étant abandonnés à la diféretion de leurs Vainqueurs , ils furent emploiés au travail des Mines, où ils périrent presque tous (63).

La Jamaique fut mife la même année fous le joug. On a fait observer

Dom Diegue pente à s'athurer de la Jamaique.

que Dom Diegue Colomb avoit reffenti fort vivement que la Cour eût difpose, sans sa participation, des riches Contrées que son Pere avoit découvertes, & furtout de la Jamaïque, qui étoit comme à la porte de son Gouvernement. Il trouva l'occasion, qu'il attendoit, de se faire justice à lui-même. La Cofa n'avoit pû fretter qu'un Navire & deux Brigantins, fur lesquels il s'étoit embarque ; tandis que Nicuella avoit arme quatre grands Vailseaux & deux Brigantins, qu'il avoit remplis de toutes fortes de provisions. Ils étoient arrivés tous deux, presqu'en même-tens, à San-Domingo, quoique Nicuella fut parti plus tard, & qu'il se fut arrèté à Santa-Cruz, une des petites Antilles, où il avoit enlevé cent Caraïbes qu'il deltinoit à l'esclavage, fuivant le droit qu'on s'attribuoit alors fur ces Barbares, parce qu'ils paffoient pour Antropophages. Les deux Gouverneurs ne furent pas long-tems ensemble, sans avoir des démêlés fort vifs sur leurs droits. La Jamaique sut le premier Diffreend entre fujet de discorde, & tous deux avoient des prétentions sur le Golse de Darien. Ojeda , qui avoit langui dans la pauvreté, & qui ne connoissoit pas d'antres droits que ceux de la valeur, proposa plusieurs fois à Nicuessa de vuider leur querelle par les armes. Nicuetla lui répondoit, avec la supériorité que donnent les richesses, qu'il consentoit à se battre, mais à condition qu'ils mettroient en depôt chacun cinq mille Castillans, qui appartiendrojent au Vainqueur. Enfin, la Cofa les mit d'accord fur le Darien, & les fit confentir à prendre pour ligne de séparation la Riviere même du Darien, dont le côté du Levant appartiendroit à l'un, & celui de l'Ouest à l'autre.

Oje ia & Nicuela

Echaipel as prendre policique pour Diegus Colomb.

A l'égard de la Jamaique, ce fut l'Amital qui se chargea de les accorder,

(61) » Ils furent admirablement secon- » que les Castillans aïant un jour résolu de » dés, raeonte-le même Historien, par un » Chien qu'ils appelloient Bezerrillo, & qui » faifoit des exécutions surprenantes. Il » favoit diftinguer les Indiens Ennemis, & » eeux qui vivoient en paix. Austi redouw toient-ils plus dix Caftillans avec le Chien, » que cent Caftillans fans lui. Avant la guer-» re ils lui donnoient pour l'appaiser, la so même portion qu'à un Atbalettier , non-

» tance; & lorfqu'ils la virent fortie, ils sa lacherent Bezerriilo. L'Indienne, le voiant » aceourir farieusement; prit une posture » suppliante, lui montta la lettre, & lui » dit : Seigneur Chien , je vais porter eette » lettre a des Chrétiens; ne me faites pas de » (culement en vivres; mais en or, en Ef-» mal. A ees mots, le Chien s'a loueit , la » flaira, leva la jambe, pissa contr'elle, & » revint sans lui nuire. Ibidem. (63) Ibidem , & Livre 8, chap. 13.

» faire dévorer une vicille Indienne, qui

20 leur deplaifoit . ils la chargerent d'une

» lettre, qu'elle devoit porter à quelque dif-

so claves , & autres choses , que son Maltre · recevoir. Entre plusieurs preuves du disso cernement de cet animal, on rapporte

en

en faifant valoir ses proptes droits pour se faisir de cette Isle. Il y envoïa Jean d'Esquibel avec un corps de Troupes, & l'ordre d'y faire un Etablis- pecouvertes fement en son nom. Ojeda porta l'audace jusqu'à déclarer hautement que s'il trouvoir d'Esquibel à la Jamaique , il lui abbatroit la tête. Il partit après Christophe certe menace le 10 de Novembre, avec trois cens Hommes fur deux Navires & deux Brigantins. Nieuessa, retenu quelques jours de plus par les dettes dans lesquelles il s'étoit engagé pour augmenter son armement d'un outile patient Navire, mit à la voile le 22. Mais quoiqu'Esquibel eût levé l'ancre, à peu ch can avec son près dans le même tems, il ne paroît pas qu'ils se soient jamais rencontrés dans l'isle, qui faisoit le sujet de leurs differends (64).

COLOMB.

# Voiages d'ALFONSE D'OJEDA, & de NICUESSA. Découverte du Darien & d'autres Pais. LEs Historiens font observer que le fameux François Pizarre étoit de

l'embarquement d'Ojeda; & que Fernand Cortez, dont le nom n'est pas moins celebre, & qui se trouvoit alors dans l'Isle Espagnole, autoit fait le Voïage avec eux, s'il n'eût été retenu par un abseès qu'il avoit au genou. L'Escadre prit par la Beata; & tournant au Sud, elle arriva dans peu de Route d'Ojeda jours au Port que Rodrigue Bastidas avoit découvert en 1501, & qu'il avoit ven le von de nommé Carthagene. Les Espagnols n'y avoient encore aucun Etablissement. Mais ils savoient que les Habitans du Païs étoient de fort haute taille, extrêmement braves; qu'ils avoient l'usage d'empoisonner leurs fleches; & que les Femmes n'y excelloient pas moins que les Hommes à titet de l'are & à lancer la zagaïe, Christophe Guerra , & d'autres Espagnols , qui avoient visité cette Côte depuis Bastidas, les avoient peu ménages. Les instructions d'Ojeda lui recommandoient de prendre une conduite plus moderée, & d'emploier, avec ces Peuples, la douceur & les motifs de la Religion, avant que de recourir aux armes pour les soumertre à la Couronne de Castille. On lui avoit même sinsulieres înfdonné des Religieux & des Interprêtes, pour leur prêcher la Religion Chrétien- trocions qu'il ne. Mais s'ils s'obstinoient à la rejetter, il avoit ordre de les poursuivre sans condune avoit pitié, & d'en faire autant d'Esclaves qu'il en tomberoit entre ses mains (65). les Indiente

(64) Herreta , Liv. 7. chap. tt. (65) On se gardera bien de supprimer la Formule qui avoit été envoiée d'Espague à Ojeda, approuvée & lans doute compolée par les Docteurs en Théologie & en Droit Canon. Elle est d'autant plus précieuse pour l'Histoire, qu'elle a servi , die Herrera, dans toutes les autres oceasions , où les Castillans ont voulu s'ouvrir l'entrée de quelque l'ais des Indes , ubi fuprà , ch. tg.

Moi , Alfouse de Ojeda , Serviteur de Très hauts & très puissans Rois de Castille & de Léon , Dompteurs des Peuples Barbares , leur Messeger & Capitaine , vous notifie & vous fait savoir, autant qu'il se peut, Tome XII.

une Femme, desquels vous & nous & tous les Hommes du monde ont été procréés, comme le seront tous ceux qui viendront après nous. Mais comme il a fallu, par la multitude des générations qui en sont sotties depuis plus de cinq mille ans, qu'ils se soient dispersés en diverses parties du Monde, & divifés en plusieurs Roiaumes & Provinces , parce qu'un feul Pais n'auroit pu les contenit, & qu'ils n'autoient pû trouver dans un feul de quoi vivre & fe conferver , Dieu, notre Scigneur, donna le foin de tous ces Peuples à un Homme choifi qui fut nommé Saint Pietre, & dont il fit le Seigneur & que Dieu , notre Seigneut, Un & Eternel , le Chef de tout le genre humain , afin que

eréa le Ciel & la Terre, & un Homme &

O fina ET Nicuessa. 1510. Ses premiers démèlés aveceux font langues.

La déclaration d'Ojeda no fir pas plus d'impression sur ces Barbares, que tri ses ofires d'amirité & se propositions de Commerce. Il comprit par la factie de leurs répontes, que pour s'cabit dans leur Pais, il fallout se prépare à die leurs répontes, que pour s'cabit dans leur Pais, il fallout se prépare à die la guerra de la Cofa, qui craignoir leurs déches venimentes, étoit d'avis cour d'abandonner leur Côte, & de pusser dans le Cosse d'Uraba, dont les Ha-bitas étoient moins s'éroces. Muis Oyela, se fant à sun courage, & au bitas étoient moins s'éroces. Muis Oyela, se fant à sun courage, & au

tons les Hommes lui rendiffent obéiffance . en quelque lieu qu'ils fuffent, & dans quelque cicance ou quelque loi qu'ils eufleur été élevés. Il foumit tout le monde à fon fervice 8: à la Junisdiction , & lui commanda d'étal·lir fon siège dans Rome, comme le lieu le plus propre au Gouvernencut du Mon le. Il lui donna auffi le pouvoir d'établir son autorité dans tous les autres Pais, & de juger & gouverner tous les Chrétiens, les Maures, les Juss, les Gentils & tous les autres Peuples, de quelque Secte ou eréance qu'ils poffent être. A lui fur attribué le nom de Pape, qui fignifie Grand & Admirable, Pere & Gardien, parce qu'il est Fere & Gouverneur de tons les Hommes. Ceux qui vivoient en ce tems là lui obciffoient, & le tenoient pour leur Seigneur, Roi , & Supérieur de tout l'Univers ; et qui a toujours été observé depuis à l'égatd de eeux qui ont été élevés au même Pootificat. Ains eette autorité s'est maintenue jusqu'à présent, & continoera jusqu'à la consommation des fiécles.

Un de ces Pontifes, qui ont ainfi gouverné, fit donation comme Sciencur du Monde, de ces Isles & Terre-ferme de la Mer occaoe, aux Rois de Castille qui vivoient alors, & à leurs Succeffeurs, oos Seigneurs, avec tout ce qui en dépend, suivant ce qui est conteou dans certaines Ecritures, qui furcot faites & passées à cette occasion. Ainsi Sa Maiesté Catholique est Roi & Seigneur de ces lifes & Terre-ferme en vertu de cette donation; & tous les Peuples parmi lesquels fes droits ont été notifiés le reconnoissent comme tel , volontairement & fans réfiftance. En même-tems qu'ils ont été ioformés de ce devoir, ils ont obei à des Hommes religieux, envoiés par Sa Majesté pour leur precher l'Evangile & leur enseigner les Mysteres de la Foi. Ils ont tous embraffe le Christianisme, de boone & franche volootés fans cooditioo & fans récompense; & Sa Majesté, les arant reçus sous sa protection, a voulo qu'ils fussent traités humainement comme tous fes autres Sujets. Ainfi, vous à qui je patle, vous êtes tenus & obligés de gnage, ués fuprà chap. 14.

faire de même. Enfin , pour conclusion , je your pric autant ou'll m'eft possible . & your tecommande de bien confiderer ce que je vous déciare, & de prendre, pour le bien concevoir & l'exécuter, le tems que vous jugerez convenable, afin que vous reconnorffier l'Iglise pour Danie & Mairresse de cet Uni er . & le Souverain Pontife . qu'i s'appelle l'ape, & Sa Majetté coome Roi, Superiour & Seignour des Ifles & Terreferme en verru de Ladite donation , & que vous confenticz que des Religieux vous preclient & vous apprennent notre fainte Religion, Si vous le faites, vous ferer bien . & ne ferez que ce que vous êtes oldigés de faire. Alois Sa Majefté, & Mol qui vous parle en fon nom, nous vous recevrons avec amour & charité. Nous vous lattécions. vous, vos Femmes & vos Enfaos, libres & exempts de servitude, & vous vous en trouverez bien, comme presque tous les Habitans des autres Ifics s'en fout bien trouvés. Sa Majesté, d'ailleurs, vous accordera pluficurs privileges, graces & exemptions, dont yous anrez beaucoup d'avantages a titer. Mais, au contraire, fi vous ne le faites pas, ou si par malice vous apportez du rétardement à l'execution, je vous déclare & vous affure qu'avec l'aide de Dieu, je vous ferai la guerre à toote outrance, que je vous attaquerai de toutes parts & de tootes mes forces, & que je vons affujettirai fous le joug de l'obéitfance de l'Eglife & du Roi. Je prendrai vos Femmes & vos Enfans. Je les rendrai Esclaves, je les vendrai ou les emploierai fuivant la volonté du Roi, J'eoleveral vos biens, & vous feral tous les maux Imagioables, comme à des Sujets rebelles & désobérssans, qui refusent d'obéir à leur Seigneur : 8: je proteste que les morts & toos maux qui en réfulterent , ne viendrent que de votte faute & non de celle du Roi , oi de la mienne, ni des S. igneuts qui font ve-nus avec moi. Et de la même façoo que je vous le dis & vous le déclare , j'en demande acte pardevant les Notaires, qui foit figné d'eux & semis entre mes mains pour témoi-

bonheut qu'il avoit eu , dans toutes ses Expéditions , de ne recevoit aucune blessure (66), tejetta un conseil si timide, & prit le parti d'attaquer les Indiens, qui se disposoient à l'investir. Il en rua un grand nombre, sans rirer d'autre utilité de leut mort, que ces perits miroirs d'or qu'ils portoient au cou. Quelques Prisonniers, qu'il força de lui servir de guides, le conduifirent à la vûe de leurs Habitations. Les fugirifs s'étoient ralliés dans un champ voifin, & parurent prêts à foutenir une feconde attaque. Leurs armes étoient des boucliers & des épées d'un bois très dur, des arcs & des fleches garnies de pointes d'os fort aigües, & des zagaies qu'ils lançoient fort habilement. Mais au fignal de l'intrepide Ojeda, qui fit retenrir le nom de Saint Jacques avec un cri terrible, les Cathillans se fitent jour au travers de ces Barbares, & couvrirent en un moment la tetre de Morts. Le reste de leurs Ennemis se sauva pat la fuite, à la réserve de huit, qui n'aiant Castillaus, pu joindre les autres, se retirerent dans une de leurs cabanes, & se défendirent si vivement à coup de fleches, que les Castillans n'en osoient approcher. Ojeda leut teprochant d'être atrêtés par huit hommes nuds , un d'entr'eux s'élança, tête baissée, au travers des datds & des fleches, & touchoit déja au feuil de la maison , lotsqu'il fut frappé , au milieu du sein, d'un coup de fleche qui le fit tomber mort. On remarque volontiets ces grands exemples de valeur, qui ne peuvent laisset aucun doute que le motif de l'honneur n'agit aussi puissamment sut les Espagnols, que la passion de l'ot. Ojeda, furieux de la perte d'un si brave Homme, fit mettre le feu de plusieurs côtés à la maison, qui fut consumée en un instant avec les huit Indiens. Soixante Ptisonniets, qu'on avoit enlevés dans le combat, furent envoiés aux Vaitleaux; & pendant le reste du jour on continua de faire main-baile fut tous les Indiens qu'on put découvrir. Le lendemain, Op la est dans Ojeda s'étant faisi de la Bourgade d'Yurbato, n'y trouva que des maisons basse. nues & défertes. Tous les Habitans s'étoient retirés dans les Montagnes. avec leuts Familles & tous leuts biens. Ces apparences de consternation porrerent trop facilement les Vainqueurs à se disperser. Les Indiens, qui les observoient de leur retraire , jugeant que dans cette séparation ils auroient peine à se tassembler, fondirent sur eux de divers côtés, avec des ctis épouvantables. La Cosa fur un des premiers qui furent surptis, dans des cabanes où ils étoient à se reposer. Il se défendit vaillamment ; jusqu'à ce qu'aiant vû tomber la plûpart de ses gens, & sentant lui-même la sorce 11 per d'un du venin, dans une infinité de bleffures qu'il avoit reçues des fleches In- les gens. diennes, il dit à un brave Castillan, qui se trouvoir près de lui, & qui Mont de la Cosa, n'avoit point encore été bleilé; » Sauvez-vous, s'il se peut. Dieu vous a » conservé pour rendre compte de notre malheur au Commandant. Ce Soldat, dont l'Histoite n'a pas conservé le nom, fut le seul, en effet, qui eut le bonheur d'échappet à la futeur des Indiens.

Valeur de

OIEDA ET

NICUESSA.

1510.

Ojeda ne fut pas moins maltraité. Après avoir petdu tous ses gens , dans Comment Oj-da un enclos, où ils avoient éré percés de fleches, il ne dut la vie, lui-même, dies qu'à son agiliré, qui le fit passer comme un éclair au milieu des Indiens, Il se sauva dans l'épaisseur des Bois & des Montagnes, sans autre guide que

(66) On attribuoit ce bonhear à une pe- toujours avec lui. Herrera , Livre 7. chatite Image de la Sainte Vierge qu'il portoit pitre 15.

OILDA ET NICUISSA. 1510.

le hafard, & prenant tonjours vers la Mer. Les Castillans de l'Escadre, furpris de ne pas recevoir de ses nouvelles, visiterent la Côte dans leurs Barques, & le trouverent à peu de distance du rivige, fous des Mangles fort épais où il s'étoit rétire l'épée à la main, & son bouclier perce de trois cens coups de fleches. La farigue, la douleur & la faim l'avoient rellement affoible, qu'il fut long-terns sans pouvoir prononcer un seul mot-Il ne fut rappelle à la vie qu'a force de foins, & par la vigueur naturelle de sa constitution. Cette fatale avanture avoit coûté soixante & dix hommes aux Castillans.

Pendant qu'Ojeda s'abandonnoit au regret d'avoir perdu tant de braves

Arrivée de Ni coella for la même Cote.

gens, furtout la Cofa, qu'il regardoit comme le meilleur de fes Amis, & dont il se reprochoit amerement d'avoir negligé les conseils ; il apperçut au large plutieurs Navires, qui cherchoient à s'approcher de la Côte. C'eroit Nicuetla, dont l'arrivée imprévue lui cauta d'autres inquiétudes. Les differends, qu'il avoit eus avec lui dans l'Isle Espagnole, lui firent appréhender que ce nouvel Ennemi ne faisit l'occasion de se vanger. Il pria ses gens de le laisser seul, & d'aller au-devant des Vaisseaux qui paroissoient-Nicuella ne fut pas peu furpris des triftes informations qu'il reçut. Mais, jugeant des allarmes d'Ojeda par les précautions avec lesquelles il entendoit Genfrofine parler de lui, il protesta fort noblement qu'il s'en croioit offense, & que Inquelle il traite respectant l'infortune, de son Rival, il vouloit oublier leurs anciennes querelles, pour l'assister de toutes ses forces & vanger avec lui le sang Espagnol, indignement répandu par des Barbares. Ojeda, qui fut instruit de cette déclatation, y prit confiance avec la même noblelle. On débarquaquatre cens hommes des deux Escadres. Les deux Gouverneurs se mirent à leur tête. On marcha vers le Village d'Yurbaco, où l'on ne doura point que l'orgueil de la victoire n'ent rassemblé les Indiens; & l'ordre fut donné de

Djoda.

les traiter sans pitié. Ils y étoient dans une profonde fécurité; lorsque les cris d'une sorte de Perroquets rouges, d'une groffeur extraordinaire, qu'ils appelloient Guacamayas, les avertirent que leurs Ennemis pensoient à la vangeance. Mais l'attaque fut si brusque, que ceux, qui n'avoient pas profité de cet avis pour prendre la fuite, furent passés au fil de l'épéc, ou tués à coups d'arquebuses. Les Vainqueurs mirent le seu à toutes les parties de l'Habiration. Ils fe donnerent le plaifir d'attendre, au passage, le reste de ces Malhenreux, qui étoient échappés à leur premiere furie, & que l'impétuofité des flammes forçoit d'abandonner leurs retraites. Le massacre fut si général, qu'on ne fit aucun Prisonnier; mais lorsqu'on ne vit plus d'Ennemis, on se livra au pillage, qui produisit un butin considérable. Nicuessa eut, pour fa part, la valeur de vingt mille pistoles. Dans les recherches, qu'on fit aux environs de la Bourgade Indienne, on trouva, fous un arbre, le corps de la Cofa, hérissé de fleches, & monstrucusement enflé par la force du poison. Ce spectacle causa tant d'horreur aux Castillans, qu'ils n'oserent passer la nuit dans un lieu si redoutable (67).

Nicuella prend Après cette expédition, les deux Chefs, unis d'intérêts & d'amitié, fe la route de Veséparerent fort civilement pour suivre le cours de leur fortune. Nicuessa

(67) Herrera, Liv. 7, chap. 16,

prir la route de Veraguas tandis qu'Ojeda, qui vouloit prendre celle du Golfe d'Uraba, fur arrêté par les vents contraites dans une petite Isle. voifine de la Côte, où il enleva quelques Indiens & de l'or. Delà, étant entré plus heureufement dans le Goite, il chercha inutilement la Riviere de Darien; & s'étant arrêté devant les Montagnes qui sont à la Pointe orientale du Golfe d'Uraba, il y jetta les fondemens d'une Ville qu'il nomma onda fonde la orientale du Gotte d Utava, il 7 jette de sont le garanti. Ville de saint Saint-Schaftier, dans l'esperance que la protection de ce Saint le garanti. roir des fleches empoisonnées. Cette Colonie fut la seconde que les Caf-le Colfe de Darillans formerent dans le Continent, après celle du Veragua, qui avoit été rica.

la premiere (68). Les Habitans du Pais étant des Cannibales , auxquels il étoit difficile de Il envoie deresister avec si peu de forces, Ojeda prit le patri d'envoier un de ses Navires mander, par à l'îfle Efpagnole, avec fon or & fes Prifonniers, fons la conduite d'un visona à l'îfle

Officier nommé Enciso, auquel il recommanda de lui amener des hommes, des armes & des provisions. Ensuite, il tourna tous ses soins à se retrancher dans un Fott de bois , contre les attaques des Indiens. Mais les vivres lui aiant bientôt manqué, ses gens se virent sorcés d'en elictéhet dans les Campagnes & les Habitations voifines. Ils y trouvetent, de toutes Entérités sur parts, un grand nombre d'Ennemis, si peu rraitables & si bien ar-quelles il est par la laim, mes, qu'ils furent réduits à se renir renfermés dans leurs retranchemens, où ils effuierent bienrôr rontes les horreurs de la famine. Il en étoit déja more un grand nombre, & les autres s'attendoient au même fort, lorsqu'un Bâtiment parti de l'Isle Espagnole vint mouiller à la vue de Saint-Schastien. Il étoit commandé par Bernardin de Talavera, qui s'étant échappé d'une Prison, où il étoit retenu pour ses crimes, avoit trouvé le moien de s'affocier soixante & dix hommes, recherchés comme lui par la Justice. & s'étoit faisi, avec leur secours, d'un Navire Génois qu'il avoit rencontré au Cap de Tiburon. Cette Troupe de fugirifs avoir mis à la voile, fans aucune vue bien éclaircie, & la Providence avoit dirigée leur toute vers Tioppe de Caf. Sainr-Sebastien, dont les Habitans étoient à la veille de mourir de faim. tollats lughtets, four la conduite Le Gouverneur acheta toutes les provisions du Vaissean; & Talavera, qui de Talavera, n'avoit pas de meilleur parri à prendre, s'engagea fous ses ordres avec toute

Mais on a déja vû qu'Ojeda n'étoir pas heurenx dans les pattages. La distribution qu'il fit de ses vivres, entre des gens affamés, fit quantité de Méconrens, donr il eur beaucoup de peine à calmer les plaintes. D'ailleurs il s'éroir flatté en vain que les Indiens respecteroient ses nouvelles forces. & lui laisseroient quelque repos. Ils n'en parurent pas moins acharnés à la perre des Espagnols. Dans toutes les sorties de la Garnison, ils s'étoient Ofedars b'este apperçus que le Général leur ruoit feul plus de monde que tous fes gens d'une flictie san ensemble. L'espérance d'avoir bon marché du reste, s'ils ponvoient se defaire d'un Ennemi fi rerrible, leur fir mettre quatre de leurs meilleurs Archers en embuscade, avec ordre de ne rirer que sur lui. Ojeda sortir le premier du Fort; & dans l'ardeur qui le porroir roujours à donner l'exemple, il s'avança imprudemmeur vers un gros d'Indiens, qui feignoient de fuir pout l'attirer dans le piege. Les quarre Archers lui tirerent plusieurs (68) Herrera , Liv. 7. chap. 16.

OHDA AT NICUESSA. 1510.

CILDA ET NICUESSA. t § 10.

Remaile extra-somaire que los comage lui tait emploiet.

coups, dont l'un lui perça la cuiffe. Il retourna au Fort avec d'autant plus d'inquietude pour fa vie, qu'il n'avoit jamais vu couler son sang, & que la ticche étoit empoisonnée. En effet, tous ses gens s'attendoient à le voir mourir dans une espece de rage, comme il étoit arrivé à tous ceux qui avoient reen quelque blessure. Mais son courage lui fit imaginer un remede, qui ne pouvoit tomber dans un autre esprit que le sien. Il sit rougir au feu deux plaques de cuivre, qu'il donna ordre à son Chirurgien de lui appliquer aux deux ouvertures de la plaie. En vain le Chirurgien refuta d'obeir, dans la crainte d'avoir la mort de fon Général à se reprochet. Ojeda jurant qu'il le feroit pendre, s'il tardoit à le fatisfaire, il fe rendit; & le Malade fourint cette cruelle opération avec une constance hétoique. Il avoit reconnu que le venin des fléches étoit froid au dernier dégré. La chaleur du feu confuma toute l'humeur froide; mais elle causa une li violente inflammation dans la maile du fang, qu'il fallut emploier un tonneau entier de vinaigre à mouiller des linges pour le rafraichir (69).

La famine le contraint d'allet cheicher des vil'Lipsgnole.

Sa guérifon ne fervit qu'à le replonger dans d'autres peines. On avoit déja vu la fin des vivres qu'il avoit acherés de Talavera. Enciso ne revenoit point. vers lui même à La crainte des nouvelles extrêmités, qui paroissoient inévitables, portà tous les Castillans, non - seulement à demauder leur départ, mais à faire des complots fectets pour se faisir des deux Brigantins. Ojeda ne vit pas d'autre remede au défordre que l'offre d'aller lui-même à l'Isle Espagnole, pour hâter le secours qu'il en attendoit, & d'ajouter que s'il ne patoitloit point dans l'espace de cinquante jours, ils feroient dégagés de l'obéitfance qu'ils lui avoient jutée. Cette proposition acant fatisfait les plus Mutins, il s'embarqua sur le Navire Genois, après avoir nommé, pour commander dans son absence, Francois Pizarre, qui se formoit, dans une si rude Ecole, à toutes les grandes entreprises auxquelles il étoit destiné par la Fortune.

Ses gens igrices Pencitainent.

Auffi - tôt que le Vaisseau fut en Mer , Ojeda se crut en droit d'agir en Maître; mais Talavera, qui ne lui avoit pas vendu fon Bâtiment, & qui confervoit le même empire sur son Equipage, commença par le mettre aux fers. C'étoit comme le fort de ce brave Avantutier, de ne pas faire un Voiage fans être enchaîné, par ceux qui lui devoient de la foumillion. Mais fa captivité dura peu. Talavera, & tous ses gens, sentitent le besoin qu'ils avoient d'un tel Chef; lorfqu'après avoit été fort maltraités, par la tempête, ils eurent échoué fur la Côte de Cuba, la nécessité de rélister aux attaques des Infulaires, qui se présentoient sans cesse, lui sit déserer le Commaude-

la Côte de Cuba.

ment (70). Dans un Pais qu'il ne connoissoit point, il ne vit pas d'autre ressource que de s'approcher de la Jamaique, où il esperoit de pouvoir se rendre aisement, avec quelques Canots qu'il comptoit d'enlever aux Indiens. Il suivit Ce qu'il ent à les Côtes pendant l'espace de cent lieues , & le détail de ses peines est incroïable dans le récit des Historiens. Un Marais fort humide qu'il rencontra

fouffrir daus cette Ific.

(69) Le même, Liv. 8. chap. 3. & 4ment ou deux à deux contre lui, il juroit qu'il (70) Dans le tems même qu'ils le te- les extermineroit tous. Pas un n'ofoit lui noient Prisonnier , il les traitoit de lâches répondre , ni même s'approcher de lui , & de traîtres, il les défioit au combar, il ibidan, feut proposoit de se battre tous, successive-

au bout de cette marche, & dont il se flatta de trouvet bientôt la fin, n'avoit pas moins de trente lieues de longueur. Cependant, comme il s'y trouvoit engagé, sans aucune apparence de pouvoit pénétrer dans les terres, au milieu d'une multitude innombrable d'Ennemis, il continua certe route, fouvent avec de l'eau jusqu'à la ceinture, manquant de vivres, n'aiant pour boire que l'eau bourbeule où il marchoit, & trop heureux lotfqu'il pouvoit rencontrer quelques Mangles pour s'y percher pendant la nuit (71), Enfin, reduit à trente-cinq Hommes, de plus du double qu'il avoir en arrivant dans l'ifle, & si foible qu'il avoit peine à se trainer , il entra sur les Terres d'un Cacique , dans lequel il trouva quelques fentimens de pitie. Il obtint du tems & du fecours, pour rétablir les forces & pour fatisfaire sa piété. De là , étant passé chez un autre Cacique, qui ne le reçut pas avec moins d'affection, & qui n'étoit éloigné que d'environ vingt lieues de la Jamaïque, il fit paffer dans cette Isle, un Castillan, nommé Pietre d'Ordas, pour aller demander du fecours à Efauibel.

Ordas prefenta au Gouverneur de la Jamaïque une Lettre de son Général , 11 passe beureu-

qui le conjuroit de ne le pas abandouner dans son infortune. C'esoit une mai pe flatteuse occasion, pour Esquibel, de se vanger d'un Homme qui l'avoit menacé avec tant de hauteur : mais, se picquant de générosité, il se hâta d'atmer une Caravelle, qu'il fit partir sous les ordres de Pamplule de Narvaez. Ce secours arriva heureusement à Cuba ; & Narvaez , qui rendoit suffice au mérite d'Ojeda, lui tendit la main avec autant de respect que d'amitie. Esquibel, affez généreux pour oublier qu'il avoit juré de lui couper la tête, le recut dans sa Maison, & le sit servir comme s'il en cûtété le Maître. Après & dels à l'Esquelques jours de repos, il le fit conduire à l'Isla Espagnole. Talavera n'eut Pagnole. pas la hardielle de le suivre, dans un lieu, où il ne pouvoit éviter le châtiment de ses crimes ; mais , aïant demeuré trop long-tems à la Jamaïque , il n'y fut pas moins arrêté par l'ordre de l'Amiral; & fur la nouvelle accufition d'avoir enlevé un Navire, il fut condamné au dernier supplice (72).

Talavera efi

En arrivant à San-Domingo, Ojeda eut le chagrin d'apprendre qu'Encifo en étoit parti, depuis long-tems, pour conduire à Saint-Sebastien un grand convoi d'Hommes & de vivres. Comme dans toute sa route il n'en avoit appris aucune nouvelle, il ne douta point qu'il n'eût péri dans les flots, ou pat les armes des Indiens; & loin de perdre courage, il se flatta que le secours de ses Amis lui feroit bientôt réparer toutes les pertes. Mais il éprouva que l'amitié ne tient guere contre la mauvaise fortune. Tout le monde Mett d'Orda lui aïant tourné le dos lorsqu'on le vit malheureux, il fut obligé d'abandonner son entreprise; & quelque tems après , il mourat si pauvre , qu'on ne

(71) Il pottoit . dans sa besate, son Image de la Sainte Vierge, qu'il avoit reçue de l'Eveque de Balajos; & lorfqu'il rencontroit quelque Mangle . il la nicitoir fur l'arbre, pour lui adreffer ses prieres, exhortant ceux ui l'accompagnoient à demander fon affiftance. Il fit voru de pofer cette Image dans la premiere Habitation qui se présen-

tetoit; ee qu'il exécuta chez le Cacique qui le reçut. Les Indiens, perfuadés qu'il devoit fa confervation à la Figure qu'ils lui voioient tespecter, eleverent une forte de Temple ou elle fut laitiée, & célébrerent fa puilfance par des chants & des Fétes , ibidem.

(71) Herrera , Liv. S. chap. 5.

OINDA BE NICUISSA. Som caraftere. lui trouva pas de quoi le faite entetrer (73). Dans le peu de sejour qu'il avoit fait à San-Domingo jusqu'à sa mort, il avoit donné une nouvelle preuve de cette intrépidité, qui l'avoit rendu célebre pendant toute sa vie. Il fut attaqué , la nuir , par plulieurs personnes , qui croioient avoir à lui reprocher la perte de leur bien , & qui avoient juré d'en titer vangeance. Loin d'être effraié du nombre, il se jetta au milieu d'eux, comme il avoit tonjours fait dans les combats; & fon épée feule, qu'il manioit avec une adrelle furprenante, le délivra heureusement de tous ses Ennemis. Jamais personne, en effet, ne fut plus propre pour un coup de main, & pour l'exécution des grandes entreprises qui ne demandent que du courage & de la fermeté. Jamais on n'eut le cœur plus haut, ni plus de méptis pour la Fortune. Mais il avoit besoin de la direction d'autrui ; & dans tout ce qu'il tenta par ses propres vues , on remarqua toujours que la conduite & le bonheur lui avoient egalement manqué.

D'un autre côté, les Habitans de Saint-Sebastien aïant vû expirer les cin-

quante jours , pendant lesquels ils avoient promis d'attendre seur Gouver-

Miffere desCaffilllaus qu'il avoit laufes à 34 Sébaltien.

neur, presserent Pizarre de leur faire quittet un Païs où il ne leur testoit aucune affurance de s'établir. Mais lorsqu'ils voulurent s'embarquer , les deux Brigantins qu'ils avoient confervés, se trouverent trop petits pour contenit foixante Hommes, dont leur Troupe étoit encore composée. Ils convintent entr'eux d'attendre que la mifere & les fleches des Indiens euffent diminué ce nombre; & ce qu'ils desiroient arriva plutôt encore qu'ils ne l'avoient prévû. Alors, ils tuerent quatre Chevaux, qu'ils avoient épargnés dans les plus grandes extrêmités, parce que la feule vue de ces Animaux épouvantoit les Îndiens; & les aïant falés, pont leur unique provition, ils se partagerent sur les deux Batimens. Pizarre monta l'un , & donna le commandement de l'autre François Pieur- à un Flamand, qui entendoit fort bien la Navigation. Mais ils n'étoient pas re les sait em- bien loin de la Côte, lorsqu'un furieux coup de Met ouvrit le Brigantin du conte Englo, Flamand, & l'enfevelir dans les flots à la vue de l'autre, fans qu'il fut possible d'en fanver un feul Homme (74). Les vents ne cellant point d'être contraires, Pizarre se vit forcé de retourner au Continent, & tomba vers le Port qui avoit reçu le nom de Carthagene. En approchant du rivage, il découvrit en Mer un Navire & un Brigantin. C'étoit Encifo, qui revenoit de l'Isle Espagnole, avec cent cinquante Hommes d'élite, & toutes les provisions nécessaires pour l'Etablissement d'une Colonie. Comme il croioit encore Ojeda dans sa Fotteresse, il ne douta point, à la vite de Pizarre & de sa Troupe, qu'ils ne fullent des Transfuges , qui avoient abandonné leur Général ; & Pizarre ne guerit ses soupçons qu'en lui montrant par écrit la Commission qu'il avoit reçue d'Ojeda. Mais ils n'en furent pas plus disposés à s'accorder , lorsqu'En-

cifo eut déclaré qu'en vettu de leurs conventions avec leur Gouverneur , ils

(73) Il patoît a par le foin que l'Historien Saint François.

(74) Ceux qui virent ce spectacle assureprend d'affurer ce qu'il raconte de sa mort, rent qu'ils avoient apperçu un Poisson d'une n'on en publia des récits fort romanesques, monstrucuse grandeur, qui avoit brisé le Ojeda étoit né à Cuença. Il demanda d'être timon du Brigantin avec sa queue. On ne enterré à l'entrée de la porte du Couvent de douta point que ce ne fut une Paleine , ibid,

devoient

1510.

devoient retoutner tous & l'attendre à Saint-Sebastien. Cette proposition les aiant fair frémir, ils le conjuretent avec les dernieres instances, de ne les pas reconduire dans un lieu, dont le seul nom devoit leur faire horreur, après ce qu'ils y avoient souffert; & s'il ne vouloit pas leur perinette de reroumer à l'Isle Espagnole, ils le prierent de consentir du moins qu'ils allassent joindre Nicuella dans la Castille d'or. Enciso se garda bien de permettre que cette 11s recoursest Province fut peuplée aux dépens de la Nouvelle Andaloulie. Il emploia heu-en'emble reusement les promesses & l'autorité, pour les engager à le suivre; mais ils ne furent pas long-tems, fans voir toutes leurs crainres vérifiées. En entrant dans le Golfe d'Uraba, le Navire d'Enciso toucha si rudement contre la Pointe orientale, qu'il fut brise en un instant, & qu'on eut à peine le tems de sau- se brise, ver les Hommes, avec une fott petite partie des provisions. Ainsi la Colonie se trouva réduite en peu de jours , à vivre de bourgeons de Palmiers. Pout comble de difgrace , les Indiens avoient réduit en cendres la Forterelle & toutes ses Maisons. Un assez grand nombre de Porcs du Païs, qui descendirent des Montagnes, furent pendant quelques jours une ressource pour les Castillans; mais lorsqu'elle sur épuisée, il ne leur resta plus d'espérance que dans la guerre. Encilo partit, pour chercher des vivres, à la tête de cent Norvelles mi Hommes bien armés. Il n'alla pas loin. Trois Indiens l'arrêterent, avec autant de gloire pour eux , que de perte & d'humiliation pour les Espagnols. Ils eurent l'audice de venir à lui , l'arc bandé ; & tirant leurs fleches , avec une vîtelle étonnante, ils eurent vuidé leurs carquois avant que leurs Ennemis se furent reconnus. Enciso blessé, comme la plûpart de ses Soldats, n'eut pas même la fatisfaction d'arrêter ces deux Braves, qui s'enfuirent comme le vent, après lui avoir ôté le pouvoir d'avancer (75). Son retout, dans ce trifte état, fut le sujer d'un nouveau désespoir pour la Colonie. On ne parloit que d'abandonner cette fatale Contrée; lorsqu'un jeune Homme, du nombre de ceux qui étoient venus avec Enciso, proposa une ouverture qui

rendir l'espérance aux plus abbattus. Il se nommoit Vasco Nugnez de Balboa (76); & cette occasion fut comme Comment ils la premiere source du crédit & de la réputation , qui le conduisirent dans la Origine fuite aux plus haurs dégrés de la gloire & de la fortune. Quelques-uns pré-fettue de Vafco tendent qu'il avoit accompagné Ojeda dans son expédition : mais , outre qu'il boa. paroît difficile qu'un Homme de son caractere sur demeuré si long-tems dans l'obscurité, d'autres racontent, avec un dérail qui donne plus de vraisemblance à leur récit, qu'étant chargé de dettes, & poursuivi par ses créanciers. il avoit trouvé le moien de s'embarquet secrettement avec Encis), en se faifant porter à Bord dans un ronneau; qu'il avoit attendu, pout se faire voir, que le Vaisseau fut ailez loin en Mer ; & qu'Enciso, fort irrité de cetre tromperie, l'avoit menacé de le dégrader dans la premiere Isle déserre, parce que, suivant les Loix que le Gouverneur de l'Espagnole avoit portees en faveur des Créanciers, il méritoit la mort; mais qu'adouci néanmoins par ses soumissions, & par les instances de ceux qui avoient demandé grace pour lui, Enciso s'étoit déterminé à lui pardonner (77).

. noms Elpagnols. (76) C'est-à-dire , natif de Balboa. C'est ainsi qu'il faut expliquer la plupart de ces (77) Le même , Liv. 8, chap, 5.

Tome XII.

Nicuessa. 1510. Service qu'il rend à fes Com pagno se. Cer Avantatier, qui a'roit d'ailleuts goé que de trente-tinq ans. & qui opigonis ; à une belle figure. bancoup d'eprir, de vigueut & d'intréplaire, votant manquer le courage à tous fes Compagnons. & cherchant à fe diffinance par par qualque fevrice important, leur dit que d'ans le Voispe qu'il avoit tatt avec flatidats, il avoit p'enérte infarant fond du Celle, & qu'il fe fou-tuit avec flatidats, il avoit p'enérte infarant fond du Celle, & qu'il fe fou-tuit à vec vittée, à l'Outé d'une belle & grande Riviere, une Pour-pade abondante en vivres, dont les l'abitants nemporifonnoism point leurs flockse. Ce régir fet maintre l'épérance des Cellifains. Ils fe historiere de paffer flockse.

Il les confuit à la Riviere du Datien. fait avec Bastidas, il avoit penetre jusqu'au fond du Golse, & qu'il se souvenoit d'y avoir visité, à l'Ouest d'une belle & grande Riviere, une Pourgade abondante en vivres, dont les l'abitans n'empoisonnoient point leurs fleches. Ce récit fit renaîtte l'espérance des Castillans, Ils se haierent de passer le Goife, dont la largeur n'est que de six henes; & trouvant la Riviere telle que Nugnez l'avoit représentée , ils reconnurent que c'étoit celle du Darien. Mais, à leur arrivée, ils apperçurent un corps d'environ cinq cens Indiens, qui s'étoient raffemblés au pied d'une Colline, & qui s'embloient résolus de s'oppofer à leur descente. Le témoignage de Nugnez, qui les avoit assurés que ces Barbares n'empoi sonnoient pas leurs sleches, ne leur ótoit pas un reste de déhance. Dans ce doute, ils s'engagetent par un vœu folemnel à donnet le nom de Santa-Maria del Antiqua (78) au premier Etablissement qu'ils fonderoient fur cette Côte. Encifo leur fit enfuite jurer qu'ils mourroient plutôt que de fuir ; après quoi il fit fonner la charge. Les Indiens fourinrent le premier choc; mais s'étant bientor ébranlés, ils prirent la fuite, après beaucoup de confusion. Les Castillans marcherent vers la Pourgade, cu'ils tiouverent abandonnée, mais remplie de vivres. Ils parcournirent tout le Pais, fans rencontrer un feul Indien ; & le burin qu'ils enleverent en bijoux , d'or très pur, ne monta pas à moins de dix milie pesos (79).

Batin qu'ils y

Une fi heureule empédition, & l'abondance oi l'on fe trouva tour-d'un-coup acquirent une nouvelle condiction ol Vafon Nugnez. Il propos d'accomplir le vœu commun, & l'on jetta auffi-oi les fondemens d'une Ville, qui fur nommée Sainte-Marie l'antienne de Darien, parce qu'elle fut placée fait le bond de ceue Riviere. Il y a beaucoup d'apparence qu'Enrich on the pas réflexion qu'en transportant fa Colonie fur la livre octioneile du Darien, il la tritori de la nouvelle Andioliné, qui évoit féparée de la Catifile d'or par ce l'eure. Nugnez, après l'avoir adoistement engagé dans cette faullé demarche, et d'oin de faite obbever à les Partifians que la Colonie n'étoir

Nugnez Balboa prompe Encifo.

> plus dans le Gouvernement d'Ojeda, & que partia color la Costonia ropaplus dans le Gouvernement d'Ojeda, & que partia color la commandement. Ces infinations avoient dels remaie les elpriss, jofogi ficilo commit une autre faure, en détendant la traire de lof aux Patrionilests, fous poine de mort. On le fospognona de vouloir ponfire faul d'un fi riche commerce, & l'indignazion porta tout le mondeà lau déclarer, que n'étant plus dans la Nouvelle Andalouile, on me reconnolitoir plus fi jurificiletien. Les Mécontens formerent enfuire une nouvelle forte d'administration, dont la principale auourité fut confire à Vafon Nongrez, avec deux surres Officiers, qui furent Jean Zamudio & Funçois Valdivia. Cependant, comme ce changement ne fur pas univerellement approuvé, il fe format trois Partis, dout la division

Il s'empare du Gouvernement,

(78) Cétoir le nom d'une célébre Eglife gent, your l'Image de la Sainte Vierge.

de Seville. Ils y joignirent la promedie d'en- leid, chun. 6.
voice un d'entreur en l'élerinage à Seville, (79) léiden,
avec quelques offrandes, en or ou en ar-

The state Carrows

faillit de tuiner la Colonie dans fa naissance. Les uns redemandoient Encifo, du moins jusqu'à ce que la Cour leur donnât un Gouverneur. D'autres vouloient qu'on fit appeller Nicuella, & qu'on reconniir ses ordres, parce cu'on étoit dans fon Gouvernement. Entin les Amis de Nugnez foutenoient leur élection , & ne croioient digne de leur commander que celui dont ils faifoient profession de tenit la vie.

Pendant que la discorde augmentoit de jour en jour , on fut extrêmement surpris d'entendre, dans le Goife, le bruit de quelques pieces d'arrillerie, & toutes les factions se réunirent pour y répondre. Bientor on appercut deux Navires. Ils étoient commandes par Rodrigue Enriquez de Colmenarez, qui menares, & fes portoit des provisions & soixante Hommes à Nicuella. Il avoit d'abord été informats, jetté par le vent au Port de Sainte-Marie, éloigné d'environ cinquante lieues de celui de Carthagène; & randis qu'il y faifoit tranquillement de l'eau, un corps d'Indiens, qui étoient tombés sur ses gens avec leurs fleches empoisonnées, lui en avoit tué quarante fix. Il en avoit perdu sept autres, qui s'étant disperses dans leut fuire, n'avoient pû trouvet le moien de retourner à Bord. Le chagrin de fon infortune & la nécessité de se radouber l'avoient conduit au côté orientale du Golfe, dans l'espérance d'y rencontrer Ojeda; mais n'y aiant trouvé que des raifons de le croire mort, lui & tous ses gens, il avoit pris la téfolution de visitet toutes les Parties du Golfe, en tirant par intervalles, & faifant allumer des feux, qui pouvoient fervit à rassembler les

Son arrivée répandit une joie extrême dans la Colonie : mais bien-tôt elle y fit succeder de nouveaux troubles. Comme son inquiétude étoit fort vive pour Nicosalis pour Nicuella, qui étoit fon intime Ami, & dont il n'apprenoit aucune nouvelle, il prêta l'oreille aux desits de ceux qui le demandoient pour Gouverneur ; & le les étant attachés par la facilité qu'il eut à leut donner des vivres. il continua d'emploret la même adretle pour faire entrer les deux autres factions dans les intérêts de son Ami. Il leur représenta, d'ailleurs, l'avantage qui reviendroit à la Colonie de joindre ses forces à celles de Nichessa, qu'il supposoit heureusement établi ; & ce motif fit tant d'impression sur ceux qui paroifloient encore incertains, qu'ils s'accorderent tous à le charger de cette Commission.

malheuteux Castillans, s'il en étoit resté quelques-uns sur cette Côte (80).

On se rappelle, sans doute, que Nicuessa étoit parti de l'Espagnole vers la fin de l'année précédente, avec cinq Bâtimens de différentes grandeurs, & chargés de toutes les provisions qui convenoient à son entreprise. Une tempête les avoit presqu'aussi-tôt dispetses. Lope d'Olano, son Lieutenant, l'avoit quitré pendant la nuit , fous prétexte qu'il lui étoit impossible de tenir la Mer; & s'étant joint au gros de l'Escadre, qui étoit entrée dans le Chagre, il s'en éroit fait reconnoître le Chef, dans la fausse supposition que la Caravelle du Commandant avoit été submergée, Mais n'aiant pù se garantir de la mifere, qui fit périt quantité de ses gens, il avoit formé le dessein de retourner à l'Espagnole.

Nicuella, jetté seul sur une Côte inconnue, y perdit, en effet, sa Caravelle, & se vit forcé de chercher par terre le Vetagua, qui étoit le rendezvous général. Dans cette matche, un très grand nombre d'Espagnols périrent

(80) Le même, Liv. 8. chap. 7.

NICUESSA. 1510.

de mifere, ou par les mains des Sauvages, D'autres abandonnetent leut Chaf, fans furvre de route certaine, & fouffrirent tous les tourmens de la faim, de la foif & de la chaleur. Enfin quatre Matelots arriverent, dans une Chalonpe, à l'entrée de la Riviere de Belem, où ils rencontrerent Olano, qui avoit differé jusqu'alors à mettre à la voile, & lui donnerent avis que Nicuella venoit par terre le long du rivage. Olano crut l'occasion favorable pour rentrer en grace. Il lui envoïa fur le champ quelques provisions dans

Exteômité des Cathilans , qui leur fue manger un Cadavic.

Il retrouve un Brigantin. Ou n'alla pas loin faus le rencontrer. Mais avec quelque joie O'ano, & notai qu'il dut recevoir un feconts auquel il devoit la vie, il demeura long-tems pardonne qu'à ferme dans la réfolution qu'il avoit prife de punir du dernier fupplice la trahifon de fon Lieutenant, qui lui avoit déja coûté environ quatre cens Hommes, & qui l'avoit réduit lui-même aux dernières extrêmités. Cependant il lui fit grace de la vie , à la priere de fes gens , qui fe jetterent tous à ses pieds pour le fléchir; mais il le retint Prisonnier, dans la résolution de le renvoier en Espagne. Les Caltillans tirerent peu de fruit de leur réanion. Ils retomberent bientôt dans tous les maux dont ils s'étoient crus délivrés, & la faim devint

le plus pressant. Nicuessa leut permit de se répandre dans le Païs, & d'emploier la violence pour forcer les Indiens à leur fournir des vivres. Mais ces Barbares, qui étoient bien armés, fe défendirent avec beaucoup de v gueur. Leur réfiftance alant ôté toute reffource à leurs Ennemis, on vit produire au desespoir un effet qui étoit peut-être sans exemple. Trente Casrillans, aiant un jour rrouvé le corps d'un Indien, rué dans quelque rencontre, & rouchant prefqu'à la Fourriture, le mangerent avidement, & moururent tous de cet horrible feltin (81). Enfin Nicuella, desesperant de pouvoir s'établir au milieu d'un Peuple si féroce , laissa une partie de ses gens dans la Riviere de Belem , fous les ordres d'Alfonfe Nugnez ; & conduit par un Matelot, qui avoit été du dernier Voiage de Christophe Colomb, il se rendit avec les autres à Porto Bello. Il y trouva le rivage couvert d'une multirude infinie d'Indiens, armés de zagaies, qui lui tutrent vingt Hommes. Ce cruel accueil le mit dans la nécessité d'avancer six ou sent lieues plus loin, jusqu'au Port qui avoit reçu de Colomb le nom de Bastimentos.

Nicueffa paffe Parto Bello, & delà pius loin.

> il y jetta l'ancre, en difant dans sa langue : Arrétons-nous ici, au nom de Nombre de Dieu (32); & le trouvant commode pour s'y établir, il y jetta aussi tôt les fondemens de la fameule Ville, que cette circonstance a fait nommer Nombre de Dios.

Les Indiens ne s'opposerent pas au travail; mais le Païs n'offroit point Des de Nicoeffa. d'alimens. Aussi la famine y redevint-elle extrême; & les maladies, qui s'y joignirent bientôt, enleverent les trois quarts de la nouvelle Colonie. Les autres étoient si foibles, qu'ils ne pouvoient soutenir leurs armes. Il falloit néanmoins presser l'ouvrage, pour se mettre en sûreté contre les Sauvages, dont on craignoit à rous momens d'être attaqué. Le Général s'empressa de donner l'exemple. Mais quoiqu'il n'épargnat personne, il ne put éviter les murmures & les malédictions de fes gens, à qui le défespoir avoir ôré le courage & la raifon. Ceux qui étoient restés sur le bord du

<sup>(81)</sup> Le même, Liv. 8. chap. 2. (3x) Paremos aqui en el nombre de Dios. Ibidem.

Belem n'étoient pas moins à plaindre. La faim les potta jusqu'à manger des Animaux venimeux, dont la plupart furent empoisonnés; & Nicuella n'en eut pas revû un feul, s'il ne se fût hâté d'en faire amener le reste. Ensuite, il fit partir une Caravelle, pour aller demander du secours à l'Isle Espagnole. Les efforts qu'il fit dans l'intervalle, pout se liet avec les Indiens & pout en obrenir des vivres, n'adoucirent point la férocité de ces Barbares. On entreprir de leur enlever ce qu'ils refusoient. Mais ils firent une si furieuse défenle, qu'ils forcerent toujours les Castillans de se reriret avec perte.

NICUESSA. 1510.

Telle étoir la fituation de Nicuella, lorsqu'il vir arrivet Colmenarez, In quel test avec des propositions qui pouvoient le dédonimager de ses pettes, s'il eur toure. été capable d'en profiter : mais ses malheurs l'avoienraigti, jusqu'à troubler un peu sa raison; & ce qui devoit le conduire à la fortune, ne servit qu'à précipiter fa ruine. Columenarez, qui lui portoit une fincere affection, l'aiant trouvé avec foixante Hommes, tons dans le plus déplorable état du monde, nuds pieds, maigres, décharnés, leurs habits en lambeaux, fut quelque tems fans pouvoit s'expliquer autrement que par ses larmes (83). Il lui apprir enfuite le fujet de lon Votage, qui fut écouté avec des transports de joie. Mais quelle fut la surprise de ce genéreux Ami , lorsqu'après lui avoir fair une vive peinture des richesses qu'on avoit rtouvées sur les bords du Darien , il l'entendit répondre , devant tous ceux qui venoient le reconnoître pour leur Chef, que cette nouvelle Ville aiant été bâtie sur son tet- Improdence que rain, ses Fondateurs meritoient d'être punis, & qu'ausli-tot qu'il y seroit de la pette. arrivé il feroit fentir fa colere aux Coupables? Un langage fi deplace fit une égale impression sur tout le monde. Mais, par une seconde imprudence, qui mir le comble à la premiere, Nicuella fit parrir avant lui une Caravelle pour le Darien, tandis que dans l'espérance apparemment de trouver de l'or, il emploia plusieurs jours à visiter quelques Isles voisines. Ses Députés porterent la nouvelle de ses dispositions, avec celle de son départ. Lorsqu'il parut à la vue du Port, Vasco Nugnez se présenta sur le 11vage, & lui fit crier qu'il étoit le maître de retourner à Nombre de Dios, mais qu'on étoit réfolu de ne le pas laisser descendre dans la l'rovince du Datien.

Une déclaration si peu attendue le jetta dans un étonnement qui lui ôta on result de se d'abord la force de répondre. Après avoir rappellé ses esprirs , il représenta rector dans la aux Castillans qui s'opposoient à sa descente, qu'il étoir venu sur leur invitation, & qu'il ne penfoit qu'à se tendre utile à la Colonie par un sage Gouvernement. Il demanda du moins la liberté de descendre & celle de s'expliquer. Il s'abbaissa jusqu'à protester, que s'ils ne le jugeoient pas digne du commandement après l'avoir enren lu, il consentoir à se voir traité tions comme ils le jugeroient à propos. On ne répondit, à ce discours, qu: p.s des ra lleries & des menaces. Comme il écoit fort tard, il prit le parti de jetter l'ancre, & de passer la nuit dans sa Caravelle. Lorsque le jout parut, on lui fit dire qu'il pouvoit débarquet : mais au moment qu'il toucha la rerre, il s'apperçut qu'on cherchoit à se saint de sa personne; & c'étoit en effet le dessein de ses Ennemis. Il eut assez de legereté pour leur échapper pat la fuire; d'aurant plus que Vasco Nugnez empêcha qu'il ne fût poutsuivi. La

(83) Ibidem , chap. 7.

NICUESSA. 1610.

crainte de tomber entre les mains des Sauvages le fit fortir d'un Bois, où il s'étoit retiré; & s'étant rapproché de la Colonie, il fit dire aux Habitans que sils ne vouloient pas le recevoir en qualité de Gouverneur, il demandoit d'ètre recu du mouis comme leur Compagnon, ou d'ètre enchaîné s'ils le desiroient ; & qu'il aimoit mieux mourir près deux , dans les fets , que de retourner à Nombre de Dios pout y perir par des féches emporsonnées. Cette propolition ne fervit qu'à lui attirer du mépris, & de nouvelles injures. Cependant Nugnez, qui regrettoit de s'être opposé à sa réception, entreprit de faire revenir les esprits en sa faveur. Il fir même punir ceux qui l'avoient outragé; & lui confeillant de tentrer dans fa Caravelle, il lui recommanda de n'en point fortir, s'il ne le voioit lui-même au nombre de ceux qui pourroient l'inviter à descendre. De quelque source que fut parti

Il eft trahi par tros Cathillant.

ce confeil, le dernier malheur de Nicuella vint de ne l'avoir pas fuivi. Trois Castillans de la Colonie (84), feignant de la chaleur pour ses intérêts, se rendirent à fon Bord , rejetterent ce qui s'étoit passe sur l'emportement de quelques Murins, & l'affurerent que tous les honnètes gens le fouhaitoient pour Gouverneur. Il donna dans le piége, malgré l'avis de Nugnez. Ces trois Traîtres, auxquels il ne fit pas difficulté de se fier, l'aïant livré à ses Ennemis, il fur embarqué, peu de jours apres, fur un méchant Brigantin, aveo commin ilett dix-fept Hommes, qui s'attacherent volontairement à sa fortune. En vain, tiult: de 11 Co. prit-il le Ciel à temoin de cette cruauté, & cita-t'il ses Ennemis au Jugemehoteax for, ment de Dieu & des Hommes. On lui reprocha d'avoir fait périr une infinité de Castillans, par son ambition ou sa mauvaise conduite; & les plus modetes furent ceux qui lui conseillerent ironiquement d'aller rendre compte, en Espagne, des services qu'il avoit rendus à la Nation. Il mit à la voile, fans qu'on ait jamais sçu dans quel lieu du monde sa mauvaise fortune l'avoit conduit (85).

(84) Ils se nommoient Barrientos , Albitez

(83) Quelques Ecrivains ont rapporté qu'il étoit arrivé à l'Isf: de Cuba, qu'il y avoit été tué par les Infulaires , & que pendant la conquêre de cette lile, on avoit érat fut englouti par les flots; & que fi trouvé certe inscription fur un arbre : Ici quelqu'un de l'Equipage se sauva sur la Côte, finit le malheureux Nicueffa. Mais Herrera il y mourut de faim & de foif. Ibidem , ch. &,

déclare, fur le témoignage de plusieurs perfonnes dignes de foi, qui étoient alors dans la même lile , que ce récit est absolument fabaleux : ce qu'on eroit certain , dit il , c'eft que son Vaitscau qui éroit en tics mauvais



# Découvertes qui conduisirent à celles du Perou, fous NUGNEZ BALBOA.

DICOUVERTES QUI C NDUI-SIRENT A CEL-LIS DUPEROU. NUGNIZ BAL-

A PRE'S fon départ, Vasco Nugnez Balboa se mit sans poine en possestion de l'autorité. On trouve du moins qu'Encifo aiant ofé se l'attribuer à la faveur d'un nouveau Parri , il le fit arrêter ; & qu'après lui avoir reproché de vouloir usurper une place, dont les Provisions devoient venir du Roi feul, Roisea de Da. il ne lui rendit la liberté, à la priere des principaux I fabitans de la Colonie, nun qu'à condition qu'il s'embarqueroit fur le premier Vailleau qu'on feroit partir pour la Castille, ou l'isse Espagnole. Ensuite, pensant à se procuter des fecours d'Hommes & de munitions , il fit nommer , pour cette Commission , Valdivia, fon Collegue & fon Ami, qui devoit preffer l'Amiral au nom de rous les Castillans de la nouvelle fondation. D'un antre côte, il leur repré- Dip us a l'affenta qu'il convenoit d'informer la Cour de leur fituation dans la Province Caulk. de Darien , & des richeffes qu'ils fe promettoient d'y découvrir ; fur quoi Zamudio, fon antre Collegue, fe laiffa perfuader de paffer lui - même en

Caltille. On attribue ici deux vues à Nugnez ; la premiere, de le conferver toute l'autorité; & la seconde, d'avoir à la Cour un Homme qui sût le mêine intérêt que lui à prévenir le Roi & fes Ministres sur ce qui étoit arrivé d'irrégulier dans le nouvel Etablissement. Cependant, comme Enciso n'étoit pas moins réfolu de porter ses plaintes au Tribunal du Roi, & qu'il se disposoit à partir fur le Bâtiment qui devoit conduite Valdivia & Zamudio à l'Isle Espagnole, Nugnez, apprehendant les suites de ce Voiage, entreprit d'arrèter fon Ennemi par des offres de réconciliation; mais après avoir reconnu qu'il n'étoit pas capable de prendre le change , il se rédussir à charger ses

FOA. Astorné de

deux Envoies de riches préfens en or , pour les principaux Ministres d'Ef-Les négociations, dans l'Isle Espagnole, enrent tout le succès qu'il s'en étoir ptomis. Valdivia revint, non-feulement avec des provisions & des l'ommes, mais avec des Lettres de l'Amiral, qui promettoient de plus puissans secours à la Colonie. Dans l'intervalle, il étoit arrivé de nouveaux événemens, oni avoient beaucoup relevé les espérances de Nuenez, & dont il se hata de donner avis à l'Amiral par le même Député. Il s'étoit mis à la tête de cent ser confer dans cinquante Hommes, avec lesquels il avoit fait des courses dans tout le Païs, le Cousinent. jusqu'à Nombre de Dios, répandant la terreur de son nom parmi les Indiens, & n'accordant fon amitié qu'à cenx qui la rechetchoient au prix de l'or. Cette expédition lui avoit fait raffembler tant de richeffes, que le quint du Roi, dont Valdivia firt chargé, pour le remettre au Tréfor Rosal de San-Domingo,

montoit à 1500 Pesos, c'est-à-dire, à 300 marcs d'or. La fortune l'avoit traité encore avec plus de faveur, en lui donnant les premiers indices de la plus grande & la plus houreuse de toutes les découvertes diet qu'il a du de l'Espagne. Un jour que le l'ils d'un Cacique, nommé Comagre, Allié de la Colonie, lui avoit préfenté beaucoup d'or, il s'éleva, pour la répartition, une querelle fort vive entre les Castillans. Le jeune Indien, étonné de cette furiense passion pour un métal dont il ne saisoit pas le même cas , s'approcha

Premiers lo

SIRENT A CEL-BOA. 1510. Récit d'un jeu

pe indien,

de la balance, la secoua d'un air d'indignation, & tenversa tout l'or qu'il avoit apporté. Enfuire, fe tournant vers les Castillans, auxquels il reprocha de se quereller pour une bagarelle, il leur dit, que puisque c'étoit apparem-EssouPerou. ment ce métal, qui leur avoit fait abandonner leur Patrie, qui leur faifoit NUANEZ BAL-, effuier tant de fatigues , courir tant de dangers , & troubler tant de Peuples qui avoient toujours vécu dans une paix profonde, il vouloit leur faire connoître un Païs, dans lequel ils trouveroient de quoi remplit tous leurs desits; mais que pout y pénétrer, ils avoient besoin de forces plus nombreuses, parce qu'ils y auroient à combattre de puillans Rois, & des Nations guerrieres. On lui demanda de quel côté étoit le Pais, qui tenfermoit de si beaux présens du Ciel. Il répondit que du tien il y avoit six Soleils, c'est à-dire, lix fournées de marche, en tirant au Midi, qu'il montroit du doigt; qu'on trouveroit d'abord un Cacique d'une extrême richesse, & plus loin, une grande Mer, fur laquelle on voïoir des Vaisseaux un peu moins grands que ceux des Espagnols, mais équipés de voiles & de rames; & qu'au-delà de cette Mer, on arriveroit dans un Roïaume où l'or étoit fi commun, que les Habitans mangeoient & buvoient dans de grands vases de ce métal, & le faisoient fervir aux mêmes usages qu'il voioit faire aux Castillans de ce qu'ils nommoient du Fer. Enfin le jeune Cacique s'offrit pour leut servit de Guide, avec une partie des Sujets de son Pere (86). Un avis de cette importance pour tous les Habitans de la Colonie, leur fit pardonnet à l'Indien la hardieile & fes reproches. Nugnez, en faifant partir Valdivia pout l'Espagnole, le chargea particuliérement de communiquet , à l'Amital , une nouvelle si capable de lui faire hâter les fecours qu'il avoit promis. Mais le malheur de l'Envoic retarda, pendant plusieurs années, l'honneur & l'utilité que Nugnez en devoit tirer. Ce ne fut qu'en 1519 qu'on apprit, par hazard, que Valdivia, aïant été jetté par un naufrage dans de petites Isles nommées les Caymans , au Nord-Ouelt de la Jamaique , & voulant passer à la Terre-ferme , du côté de l'Yucatan, étoit tombé entre les mains d'un Cacique, qui le facrifia aux Idoles du Païs, & qui fit un festin de sa chair. Mais la suite de ce récit appartient à d'autres tems (87),

Funefte fin de

(86) Herrera , Liv. 9. chap. 1. (87) Herrera, Liv. 8, chap. 7. & précédens ; & Liv. 9. chap. 1. & 3.



### Progrès des Castillans dans les Isles de la Jamaique, l'Espagnole & Cuba,

PROGRE'S DES CASTILLANS DANS LES IS-

( ) N a dû juger , par le pouvoir où Jean d'Esquibel s'étoit trouvé de secourir Ojeda, dans la Jamaique, que la conquête de cette lile lui avoit peu Callillant dans coîté, & qu'il s'y étoit heureusement établi. Après quelque réfistance, les la Jamaique. Infulaires s'étoient retirés dans les Montagnes; mais la perte de leurs Chefs avoit servi si facilement à les assujettir, qu'ils s'étoient livrés au service des Vainqueurs, pour les nontrir par le travail de l'Agriculture, & pour les vêtir de leurs ouvrages de coton. Quoiqu'ils ne fussent pas riches en or , leur coton, qui étoit également célebre par fon abondance & fa bonté, leur atriroit des Marchands de toutes les Isles voilines. Ils en fabriquoient de grandes pieces d'étoffe, qui servoient à toutes sortes d'usages; & ses Castillans, pour lesquels ils travailloient, en faisoient un Commerce avantageux. L'heureuse multiplication des Bestiaux leur assuroit un autre fond de richesses, auquel ils joignirent bientôt des cannes de Sucre, & même des Vignes, dont ils firent de très bon Vin clairet. Aussi formerent-ils, en peu de tems, deux belles

Villes, ou Bourgades, fous les noms de Seville & d'Oristan (88).

1511.

Tandis qu'on poussoit les Découvertes & les Etablissemens, avec cette variété de fuccès, l'Isle Espagnole vit la confommation d'une affaire que la Reine Isabelle avoit eue fort à cœur, mais que divers contre-tems avoient tetardée. Cette Princelle, perfuadée par les fautles repréfentations de ses Officiers, que le Christianisme faisoit de grands progrès dans l'Isle, avoit Ecclesafiques prié Jules II. qui occupoit alors le Trône Pontifical, d'en ériger quelques guole, Villes en Evêchés. Elle avoit demandé d'abord un Archevêque pour la Province de Xaragua, avec deux Suffragans, dont les Siéges devoient être Larez de Guahaba & la Conception de la Vega. Jules y avoit confenti ; & la Reine avoit nommé trois Sujets d'un mérite distingué (89). Mais quelques obstacles avoient fait différer l'expédition des Bulles. Ifabelle étoit morte ; & les deux premiers des trois lieux qu'elle avoit proposés ne tenoient plus le même rang dans la Colonie. Ferdinand, presse par les dernieres volontés d'une Epouse à laquelle il devoit toute sa gloire, reprit ce dessein avec chaleur, & proposa un nouvel arrangement, qui sur approuvé du Saint Siège. Il consistoir à fupprimer la Métropole de Xaragua, pour ériger San-Domingo, la Conception & Saint Jean de Portoric en Evêchés Suffragans de Seville. La même nomination fut confirmée en faveur des trois mêmes Sujets ; c'est-à-dire , que Deza fut élevé fur le Siège de la Conception , Padilla fur celui de San-Domingo, & Manfa fut celui de Saint Jean. Les Prémices & les Dixmes de A quelles contous les biens de la terre, à l'exception des Métaux, des Perles & des Pierres dinont on y forprécieuses, la Jurisdiction spirituelle & temporelle, enfin les mêmes droits Episcopaux, dont jouissoient les Evêques de Castille , furent attribués par le Pape aux trois nouveaux Sièges. Mais, en agréant cette disposition, le Roi sit avec

1511.

(\$\$) Le même., Liv. 7 chap. 13. ville; le Pere Garcias de Padilla, Francis-(89) Le Docteur Pierre de Deza , Domi- cain ; & le Licencié Alfonse Mansa , Chapiquain, & Neveu de l'Archeveque de Sé- noine de Salamanque, ibid, Liv. 8. ch. 10. Tome XII.

PROCEE'S DES CASTILLANS

les trois Evêques un Concordat , dont les principales conditions portoient qu'ils feroient engagés, pour eux & pour leurs successeurs, à distribuer les Dixines au Clerge, aux Fiópitaux & aux Fabriques, & que les Bénéfices & les DANS LES IS-Dignités feroient à la nomination du Souverait (90).

rend entre les Dominiquains & till im fur le trai-

Dans cet intervalle, il s'éleva aux Indes un différend fort fingulier dans CHIBSE differ fon origine, & plus remarquable encore par fes fuites. L'Ille Espagnole continuant de perdre ses Habitans naturels, fans que les Ordonnances ou Roi les Officies Cafe fussent capables de téprimer la tyrannie des Castillans, l'intérêt de l'humanité & de la Religion porta les Dominiquains, qui s'y étoient établis, à s'armer faitoit aux in- de toute la vigueur Apostolique pour arrêter certe scandaleuse cruauté (91). Un de leurs l'icdicateurs, nominé Antoine Montefino, qui s'étoir fair une grande réputation d'éloquence & de fainteré , mais à qui l'Historien reproche un caractere trop ardent, prir un jour folennel pour monter en Chaire à San-Domingo, devant l'Amiral & tout ce qu'il y avoir de personnes distinguées dans la Colonie . & déclama vivement contre l'injustice & la barbarie avec laquelle il voïoit traiter les Indiens. Cet emportement de zele, qui touchoit Prédications les Caffillans du côté le plus fentible, excita beaucoup de murmures. Les Officiers roiaux presserent l'Amiral de réprimander un Indiscrer, qu'ils accufoient d'avoir manqué de respect pour le Roi. Ils teçurent ordre de se tendre au Couvent, pout s'expliquer d'abord avec le Supérieur. Mais leur furprise fut extrême, lorsque ce Religieux, qui se nommoit le Pere de Cordoue, leur déclara que le Pere de Montesino n'avoit rien dit à quoi son devoir ne l'eût obligé, & qui ne dût être approuvé de tous ceux qui respectoient Dieu & le

Roi. Les Officiets, dans le premiet mouvement de leur indignation, déclarerent à leur tour que le Prédicateur se rétracteroit en Chaire, ou que les-Dominiquains fetoient chaffés de l'Ifle, Cependant, après quelques explications plus moderces, on convint que le Pere Montelino prêcheroit du moins dans un autre style, & qu'ils satisferoit ceux qui se croioient offenses. Le concours fut extraordinaire à l'Eglife. Mais, loin de prendre un autre lan-

a Pere Mont

(90) Ibidem. Une autre condition étoit » que les Eveques, en vertu de la Bulle de » Jules II, réglaffent la maniere de porter » la Couronne & l'Habit Ecclesiastique; que » la Couronne de la premiere Tonsure sur » de la grandeur d'une Réale de Castille; » les cheveux deux doigs au-deffous de » l'oreille, & un pen plus bas par derriere; » que le vésement de deffus fût une Robbe , » ou Soutanne, fermée ou ouverte, mais » fi longue qu'elle allat jufqu'aux talons, » & qu'elle ne fut ni rouge ni verte, ni » d'autre couleur indécense; qu'on ne reçût » aux Ordres que eeux qui entendoient & » parloient bien la Langue Larine, & qu'on » n'y reçût pas plus d'un Fils du même Pere, » afin que personne ne crût qu'on voulût » prendre tous les Enfans pour être Prêtres.

» Ibidem.

(ar) L'Historien reprend son récit de

plus loin. » Un Castillan, dit-il, nommé » Jean Garces , aiant poignarde fa femme » pour l'avoir trouvée en adultere , s'étoit mis à couvert de la Justice dans les Mon-» tagnes, où il avoit passe quatre ans. Mais » l'ennui de cette folitude le fit recourir aux » Dominiquains, qui le recurent en qualité so de Frere-Lay. Il apprit à ces Religieux so comment on s'y étoit pris, avant leur » arrivée, pour convertir les Indiens, & so comment il erosoit qu'ils devoient être » gouvernes. L'Isle étaut fi grande, qu'il » étoir impossible d'envoier partout des Mis-» fionnaires, Montefino fut chargé d'appren-» dre aux Castillans de la Colonie la ma-» niere dont ils pouvoient se rendre miles » au Service de Dieu 3 & ce sur l'occasion » qu'il prit pour se livrer à son zele. Ibiso dem , chap. 11.

gage (92), le Prédicateur sourint avec fermeté celui qu'il avoit tenu la pregage (92), le Predicareur fourint avec reimere centi qu'il avoit tenu la pre-mière fois, en protestant qu'il s'y croioit égaleureur obligé par l'intérêt de Castillans l'Erat & de la Religion. Les Officiers , plus indignés de cette audace que de DANS LES Isla premiere, prirent le parti d'en éctire au Roi, & chargerent de leurs plain- LES. tes Alfonfe d'Espinar, Religieux Franciscain, Homme de vertu, mais d'une capacité médiocre. D'un autre côté , les Dominiquains , voïant l'Ordre de 101 Franciscains S. François déclaré contre eux, & foutenu de plulieurs personnes puissantes, prenent parti firent partir le Pere de Montelino, pout plaider sa propre Cause auprès du muiquain. Roi. Il trouva la Cour fort prévenue contre lui. Mais, quelque répugnance qu'il eut à s'y présenter, après avoir hésité deux ou trois fois, dit l'Historien, son zele lui fit traverser la Garde du Palais, & le conduisit jusqu'anx pieds du Roi. Il en fut reçu avec bonté. Comme il étoit fort éloquent, il n'eut pas Montelino va de paine à faire comprendre à ce Prince qu'on lui avoit déguise la vérité. Ce-platier sa cause pendant, il n'en put obtenir que des ordres pour l'assemblée d'un Conseil pagne, extraordinaire, où cette grande affaire fut plaidee de part & d'autre avec beau-

Ceux qui parlerent en faveur des Indiens représenterent que tous les Hom- Raisons en fames font nes libres, & qu'on n'avoit aucun droit d'attenter à la liberte d'une vest des Inditas. Nation, dont on n'avoit reçu aucun tort. Les autres répondirent que les Indiens devoient être regardés comme des Enfans, qui avoient à cinquante ans l'esprit moins avancé que les Européens ne l'ont ordinairement à dix , incapables par conféquent de se conduire & de concevoir les vérités les plus simples : si peu sensibles à la misere naturelle de leur condition , que malgré le soin qu'on prenoit de les vêtir, ils n'étoient pas plutôt éloignés des yeux de leurs

(91) L'Historien de Saint-Domingue entre dans un fore beau dérail, mais sans nous apprendre d'où il le tire : « Le Prédicateur » parut, dit il, & commença par dire que » si l'ardeur de son rele, dans la cause du » monde la plus juste, l'avoit empéché de » mesurer assez ses expressions, il prioir » ceux qui s'eu étoient crus bleffes , de » lui pardonner ; qu'il favoit le respect qui » éroir dû aux dépolitaires de l'autorité du » Princes mais qu'on se trompoit fort si » l'on prérendoir lui faire un crime de s'être » élevé contre les départemens des Indiens. » Il dir fur cela des choses encore plus fine-» tes que la premiere fois ; eur, après être » entré dans un détail extrémement parhé-» tique des abus communs, il demanda » quel droit, des gens qui éroient forris » d'Espagne, parce qu'ils y manquoient de » pain , avoient de s'engraisser de la subs-» tance d'un Peuple, né auffi libre qu'eux? » Sur quoi fondes ils disposoient de la vie » de ces Malheureux, comme d'un bien » qui leur fut propre? Qui avoit pu les autorifer à exercer fur eux un empire tys rannique? Sil n'étoit pas rems de mettre » des bornes à une cupidiré qui enfantoit Herrera, Liv. 8. chap. 11.

coup de chaleur (93).

» tant de crimes, & si l'on vouloir lui saso crifier eueore quinze à vingt mille In-» diens, qui restoient à peine de plus d'un » million d'ames qu'on avoit trouvé dans » l'ise Espagnole en y abordant. Liv. 5. pa-» ges 111 & 111. (9 t) Ce Couseil étoit composé de l'Evêque de Valencia, qui étoir comme Président, parce que julqu'alors il n'y avoir pas de Conseil particulier pout les Indes; de Fernand de Vega', Seigneur de Grajal, homme d'une prusence diltinguée; du Licencié Louis de Zapara, que sa faveur auprès de Ferdinand faisoit nommer le petit Roi; du Lieencié Moxica; du Licencié Santiago; du Docteur Palacios Rubios , & du Licencié Saffa. Les Théologiens étoient Thomas Duran & Pierre de Covarrubias . Dominiquains , le Licencié Gregoire , Prédicateur du Roi; Marthieu de Paz, Dominiquain, & Professeut de Salamanque'; & d'Espinar. Député des Officiers de l'Ide Espagnole. Ce fut à Burgos, que se tint l'Assemblée; & l'Isle Espagnole y avoit d'autres Agens, pour demander que les Iusulaires fusient donnés à perpéruité, ou du moins pour trois vict.

Maîtres, qu'ils déchiroient leurs habits en piéces, pour courir nuds dans les PROGRE'S DIS Montagnes, où ils s'abandonnoient fans honte à toutes fortes d'infamies; CASTILLANS DANS LES Is- que l'orliveré paroiffoit leur fouverain bien , & que la feule nécesfité du travail pouvoit les tenit dans la foumillion : ensin , qu'ils étoient d'autant moins 1511.. capables de faire un bon ufage de la liberté, qu'aux défauts & à l'incapacité des

Enfans, ils joignoient les vices des Hommes les plus corrempus. Ces accufations n'étoient pas sans fondement ; mais elles étoient fort exa-

gerées, & Montefino s'attacha particuliérement à le faire fentir. Il y réuflit avec tant de force, que le Roi, également poullé par la confcience & par le Testament de la Reine Isabelle (94) , voulut qu'on accordat quelque chose àl'équité de sa Cause. On régla, par provision, que les Indiens seroient ré-Réglemens faits putés libres , mais que les Départemens continueroient de fublifter dans la à cette occasion. même forme. C'étoit , fuivant la remarque d'un Historien , reconnoître le droit de ces Peuples à la libetté , & les retenir en même tems dans un dur esclavage. Comme les Bêtes de charge s'étoient extrêmement multipliées dans l'Iste Espagnole, il sut expressement désendu de faire porter aux Insulaires aucun fardeau , & de se servir du bâton ou du souet pour les punir. Il sur ordonné aussi qu'on nommeroit des Visiteurs, ou des Intendans, qui seroient comme leurs Protecteurs, & fans le confentement desquels il ne seroit pas

permis de les mettre en Prison. Enfin , l'on régla qu'outte les Dimanches & les Fètes, ils auroient dans la Semaine un jour de relache, & que les Femmes enceintes seroient exemptes de toute sorte de travail. Mais de simples Réglemens ne suffisoient pas, pour des abus qui étoient alors dans toute leur force. En mettant à part l'intérêt des Ministres & des Favoris, on ne pouvoit rendre absolument la liberté aux Indiens de l'Isle, sans réduire à l'indigence la plupart des Habitans Espagnols. Aussi la plûpart de ces Ordonnances furent elles sans effer. L'Amiral fongeoir alors à peupler l'Isle de Cuba , dans la crainte apparem-

ment que s'il differoit plus long-tems cette entreprise, la Cour n'en donnat la Commission à quelque autre , & que cette Isle ne sut encore separée de fon Gouvernement. Il choisit Diego de Velasquez, pour la conquérir, & pour y bâtir une Ville, Velasquez étoit un des anciens Habitans de l'Espagnole. Il y avoit occupé les premiers Emplois avec honneur, sous l'Adelantade Barthelemi Colomb; & fa prudence, accompagnée d'une figure & d'un caractere aimables, lui attiroit beaucoup de confidération. D'ailleurs, il avoir rout son bien dans la Province de Xaragua, & proche des Ports de Mer les plus voisins de Cuba. On n'eut pas plutôt public qu'il étoit chargé de l'Expédition, que tout le monde s'empressant d'en partager l'honneur avec

lui, on vit arriver à Salvatiera de la Savana, où se faisoir l'embarquement.

Dom Diegwe de Verafquez reçoit lacommilion Je peupler l'ille de Cuba.

> » tention, comme celle du Roi fon Mari, » les Indiens des Terres conquifes & à con-eft de pacifier & peupler les Indes, de » querir reçoivent aucun torr; taut en leurs « convertir à la Foi les Habitans du Tass, » perfonnes qu'en leurs biens, mais qu'au » & d'envoier des Religieux pour les inf- » contraire ils foient traités humainement, se-truire. Elle supplie très affectuensement » & que s'ils ont déja reçu quelque tort, »-le Roi fon Mari & Seigneur, & com- w on y remedie, Ibidem. mande à la Princesse sa Fille & au Prince .

(94) Let Historiens rapportent cet arti- » son Fils, d'accomplir là-dessus sa der-cle : » Elle déclare que sa principale in- » niere volonté, & de ne pas consentir que

plus de trois cens Volontaires de toutes les Parties de l'Isle. Il mit à la voile avec quatte Vailleaux; & la distance n'étant que d'environ dix-huit lieues CASTILLANS d'une isle à l'autre, il alla débarquer houreusement à l'extrêmité orientale de DANS LIS Is-Cuba, vers la Pointe de Marci.

Ce Canton avoit alors pour Maitre un Cacique, nommé Hatuey, qui étoir né dans l'Ille Espagnole, & qui en étant forri, avec un grand nombre de ses Harvey, Carl. Sujets, pour éviter la tyrannie des Européens, avoit foimé un petit Etat où que figirt de il regnoir paitiblement. Comme il craignoit toujours que ces redoutables Ennemis ne le fuivillent dans sa retraite, il avoit sans cesse des Espions, qui lui donnoient avis de tous leurs mouvemens. A la premiere nouvelle du deslein de l'Amiral, il affembla les plus braves de ses Sujets & de ses Alliés, pour leur repréfentet ce qu'ils avoient à redouter de la perfécution des Castillans, & pour les animer à la défenfe de leur liberté. Mais il les affura que tous leurs efforts feroient inutiles , s'ils ne commençoient par se ménager la faveur anine ses Sujets's du Dieu de leurs Ennemis, qui étoit un Maître fort puissant, & pour lequel ces tillant, cruels Tyrans étoient capables de tout entreprendre. Le voilà, leur dit-il, en leur monttant de l'or dans un petit Panier. Voilà ce Dieu pour lequel ils prennent tant de peine , & qu'ils ne se lassent pas de chercher. Ils ne pensent à venit ici que dans l'espérance de l'y trouver. Célébrons une Fête à son honneut, pour obtenir sa protection. Aussi-tot, ils se mirent tous à chanter & à danser autourdu Panier, Ces Fêtes durent une nuit entiere, suivant l'ancien usage du Païs ; & ne finissent ordinairement que lorsque tour le monde est tombé d'ivresseou de fatigue. On remarque que les chants de Cuba étoient plus doux &: plus harmonieux que ceux de l'Isle Espagnole (95). Après cette cérémonie , Haruey raffembla tous fes Indiens, pour leur dite qu'aiant beaucoup reflechi fur le fuiet de leurs craintes, il n'avoit pas encore l'esprit tranquille, & qu'il ne voioit aucune fureté pour eux, tandis que le Dieu des Espagnols seroit dans leur Canton. Vous le cacheriez en vain, continua-t'il; quand vous l'avalleriez, ils vous éventreroient pour le chercher au fond de vos entrailles. Il ajouta qu'il ne connoitsoit qu'un lieu, où ils pussent le mettre, pour s'en défaire , c'étoit le fond de la Mer ; & que lorsqu'ils ne l'auroient plus parmi eux , il fe flattoit qu'on les laisseroit en repos. Cet expédient leur parut infaillible; & tout l'or qu'ils possedoient fut jetté en effet dans les flots (96), .

Ils furent extremement furpris, lorfqu'ils n'en virent pas moins arriver les il en condamné Espagnols. Hatuey s'opposa d'abord au débarquement ; mais aux premieres au seu par Velasdécharges des arquebuses, une multitude d'Indiens, qui bordoient le rivage, prit la fuite vers les Bois, & Velasquez ne jugea point à propos de les poutfuivre. Cependant, après quelques jours de repos , voulant se délivrer d'un Ennemi qui pouvoit l'incommoder à la faveur de fa retraite, il fit chercher le Cacique avec tant de foin , qu'il s'en faisit ; & pour effraier ceux qui conservoient encore de l'attachement pour lui, il lui fit expier sa résistance par le feu (97). Enfuite tous les Caciques vinrent fuccessivement lui rendre hom-

## (95) Le même, Liv. 9. chap. 3.

(96) Ibidem. (97) L'Historien de Saint-Domingue ob- diens. Hatuey éroit attaché au poteau , lor (ferve que e'eft de lui qu'on rapporte un trait, qu'un Religieux Frauciseain entreprit de

de, & qui sert à faire juger combien les Espagnols étoient devenus odieux aux Infort célebre dans l'Histoire du nouveau Mon- le convertir, & lui parla fortement du Pa-

Y- iii .

mage; & la conquête d'une des plus grandes & des plus belles Isles du Monde ne conta point un seul Homme aux Espagnols (98). CASTILLANS Cette nouvelle, que l'Amiral se hata de communiquer à la Cour d'Espa-

DANS LES IS-LIS. gne, y répandit affez de joie pour faire oublier une partie des plaintes qu'on y avoit portées contre fon administration; & Ferdinand, malgré le peu 1511.

d'affection qu'il avoit pour lui, en fut plus disposé à se persuader que la plupart des Mécontens n'avoient pas d'autre motif que leut jalousie. Cependant il lui envoïa Dom Barthelemi, fon Oncle, avec un Memoire fort détaillé Dom Bartherenvoté à l'Etvertes faveurs de la Cour.

des reproches qu'on faisoir à sa conduite, & de tous les points qu'on lui repageole, are commandoit d'obsetver (99). Dom Barthelemi avoit toujours conservé la dignité d'Adelantade. Le Roi y joignit le Gouvernement & la propriété, pour toure fa vie , de la petite Isle de Mona : avec un Département de 200 Indiens dans l'Isle Espagnole, & la Commission de faire travailler aux Mines qu'on pourroit découvrir dans l'Isle de Cuba. Les Historiens assurent que routes les accufations, qui regardoient l'Amiral, étoient autant de calomnies du Tréforier Paffamonte, dont l'avarice & l'ambition se trouvoient gênées, par un Gouverneur, qui ne confultoir que la justice & le bien public (1).

Premiere cflébrice de Barthr-

Ce fut vers le même tems, que Barthelemi de las Casas, si célebre depuis par fes travaux pour le falut & la conservation des Indiens , sottit de lemi de las Ca- l'obscurité dans laquelle il avoit vécu jusqu'alors , pour commencer l'exercice de son zele & de ses talens. Il étoit passé jeune aux Indes; & s'étant fait Prêtre depuis peu, il avoit fuivi Velasquez à Cuba. Son unique objet fur la convertion des Infulaires , auxquels il rtouva tant de docilité , qu'il ne craignit point de publier, qu'il étoit beaucoup plus aifé de leur faire embrasser le Christianisme, que d'engager les Espagnols à mener une vie chrétienne.

> radis & de l'Enfer. Dans le lieu de délices dont your parlez, lui demanda le Cacique. y a-t'il des Espagnols? Il y en a , répondit le Missionnaire; mais il n'y en a que de bons. Le meilleur n'en vaut rien, reprit Hatuey, & je ne veux point aller dans un lieu ou je puille craindre d'en rencontier un feul.

(98) Cenx qui ont eru que Christophe Colomb l'avoit nommée Fernandine, ont été dans l'erreur. Ce fut le Roi Catholique qui lui donna son nom en 1514; mais le nom Indien n'a pas laiffé de l'emportet.

(99) Ibid. chap. 5. (1) Ibidem.



# Voiage de PONCE DE LEON, & découverte de la Floride.

PONCE DE LION. 1512.

L A conquête de Cuba fut comme un nouvel éguillon, qui excita plusieurs Avanturiers à tenter d'autres entreprises. Ponce de Leon, qui se trouvoit sans Emploi dans l'Ille de Portorie , depuis que le crédit de Cerron & de Diaz l'avoit emporté for le fien, réfolut de faire un Voiage au Nord, où l'on étoit

bien informé qu'il y avoit des Terres à découvrit.

Le premier jour de Mars 1512 , il partit du Port de San-German , dans 11 part de l'ine l'Iffe de Portorie ; & s'étant avancé jufqu'à l'Aguada , pour compter de-là le point de son départ, il emploia huir jours à se rendre près des bancs de Babuna . dans une lile , nommée el Viejo , à vingt & un dégrés & demi de latitude du Nord. Le lendemain, il mouilla fous une des Isles Lucaves; & le jout fuivant, il toucha au rivage d'une autre Isle, qui se nomme Yaguna, au vingr-quatrième degré. Le 11, il arriva dans l'îsle d'Amaguyo, où il prit des rafraichissemens. Ensuite, aiant passé par l'Isle de Manegua, qu'il trouva sous les 24 dégrés & demi , il arriva le 14 à Guahani , d'où il entreprit de traverser le Golfe de Barlovento. Sa route fut par le Nord-Est, jusqu'au 17, jour de Pâque Fleurie, qu'il apperçut une Isle sans pouvoir la reconnoîtte. Le Lundi , 18 , & les deux jours fuivans , il continua de fuivre la même route, jusqu'au 2 d'Avril, qu'il traversa directement à l'Est-Nord-Eit. Vers la nuit, il se trouva près d'une Terre, sur huit brasses d'eau; & la prenant pour une Isle , il lui donna le nom de Floride , autant parce une Terre, qu'il qu'on étoit au tems de la Paque du même nom , qu'en faveur d'une belle inte qu'il nomperspective, qui présentoit quantité de Vergers, & d'autres terres, fort agréa- me flotide. blement plantées. Ponce descendit au rivage, pour en prendre possession au nom de l'Espagne. Le 8, il fit voile, en continuant la même route, jusqu'au 20, qu'il découvrit quelques Cabanes d'Indiens. Il y aborda ; mais le lendemain, aïant levé l'ancre, il fut arrêté par un courant, affez fort pour l'emporter sur la force du vent & sur celle des cables, & pour séparer de lui fes trois Vaisseaux, qu'il perdit de vue. Quantité d'Indiens, partis du rivage - l'inviterent à descendre. Il y envoïa sa Barque , dont ils se saissrent auffi tôt; & dans le doute de leurs intentions, on se contenta de les observer. Mais ils abuserent de cette indulgence, & l'on ne se sépara point fans quelques bleffures. Les Castillans s'avancerent à l'embouchure d'une Riviere voiline, que Ponce nomma la Cruz, après avoir fait élever une Croix. de pierre sur le rivage. Le 20, il doubla le Cap de la Terre qu'il avoir: nommée la Floride, & le nomma Cap de Corrientes, parce que, dans cet: endroit, la force de l'eau l'emporte sur celle du vent. Toure cette Côte est très netre & n'a pas plus de six brasses de fond. Du Cap, qui est par les 28 dégrés 15 minutes, on avança jusqu'aux 27, où l'on trouva deux Isles pirestes tôtes au Sud, dont l'une, qui fut nommée Santa-Marta, offre de l'eau en aboidance. Le 13, on suivit la Côte, jusqu'à la hauteur d'une Isle qui reçur le

nom de Santa-Pola; & le 15, on fit dix lieues le long de pluficurs autres. petites Isles, qu'on nomma los Martires, parce que dans l'éloignement les

DE LION. 1512.

pointes de rochers se présentoient comme des figures d'Hommes souffrans; mais dans la fuite, observe Herrera, elles ont mérité plus justement ce nom par la quantité de Malheureux qui s'y font perdus (2). Leur fituation eft au 26° degré 15 minutes. Après avoir couru au Nord, & quelquefois au Nord-Est, julqu'au 23, on commença le 24 à fuivre la Côte du Sud, fans reconnoître fi c'étoit le Continent, jusqu'à d'autres Isles, où l'on mouilla jusqu'au 3 de Juin. Quelques Indiens s'y présenterent dans des Canors; mais la défiance aiant produit des hostilités qui conterent la vie à quelques Castillans, on se détermina, le 14, à reprendre la route de l'Espagnole & de Portoric. Une Isle, où l'on avoit tué quelques Indiens, reçut le nom de Matanca. Le 21, on arriva près d'onze autres petites Isles, dont les botds étoient si couverts de Tortues , qu'elles en prirent le nom de Tortugas. Le 24, en portant au Sud-Eit-quart-d'Eft, on cut la vue d'une grande Terre, que les uns prirent pour Cuba, quoiqu'on se crût à plus de dix huit lieues de la véritable toute de cette Isle. On continua d'avancer, avec la même incertitude , jufqu'au 3 de Juillet , qu'on découvrit l'Ifle d'Acheeambey; d'où repaffant par Santa-Pola & Santa-Marta, on alla mouiller à Cheguescha, & delà, vers l'Est, à d'antres Isles, qui furent nommées las Viejas, parce qu'on n'y trouva qu'une vicille Indienne. Elles font à 18 degrés (3).

Nom que les Jonnoient à la Fioride.

Dans le doute si la Terre, qu'on avoit nommée Floride, étoit une partie du Continent, Ponce n'avoit pas manqué d'interroget tous les Indiens qu'il avoit rencontrés; mais, pout unique éclairciffement, il avoit appris d'eux qu'ils la nommoient Cantio, du nom de certaines feuilles dont les Habitans se couvroient le devant du corps. Il fut informé aussi qu'une Isle, qui lui avoit paru submergée, & qu'il envoia reconnoître, se nommoit Bahama, Enfuite, après avoir erré jusqu'au 16 d'Août, il fit gouverner au Nord-Eft-quart-d'Eft, pour arriver fous une haute Roche, qui servoit comme de rempart à toutes ces Isles. Le lendemain, changeant de route, il prit di-

rectement celle de Portoric. Mais, en mettant à la voile, il détacha un de ses Vaisseaux sous la con-

Imagination L'ance de Leon.

duite de Jean Perez d'Ortubia, auguel il donna pour Pilote Antoine d'Alaminos, avec deux Indiens fort intelligens; tous chargés d'une entreprife fecrerte, à laquelle il paroît qu'il renonçoit lui-même, quoiqu'elle eûr fait le principal motif de fon Voiage. Ponce de Leon avoit amaffé de grands biens. Il avoit de l'expérience, de l'esprit, & du courage. L'espérance de découvrir de nouvelles Terres avoit fervi de prétexte à fon armement, & ce dessein n'avoit été condamné de personne. Cependant il venoit d'une efpece de folie, qui lui étoit commune avec planeurs autres Espagnols, & qui est devenue comme une tache pour se gloire. Une ancienne tradition des Antilles avoit perfuadé à 10us les Indiens que dans une Ifie, nommée Bimini, du nombre des Lucayes & proch. du Canal de Bahama, il y avoit une Fontaine, dont les eunx avoient la vertu de rajennir les Vieillards qui s'y baignoient. Il paroît que les Infulaires de Cuba avoient été les plus ar-

Fontaine de Jouvence.

> dens à chercher cette préciense source; & l'on voioit encore, dans l'Isle de Bimini , un Village qu'ils avoient foturé. Herrera le place néanmoins dans le Continent de la Fioride, & prétend qu'on attribuoit aussi la vertu de ra-(1) Le même, Liv. 9, chap. 10. (a) Ibidem.

icunir

feunir à un Fleuve de la même Province. Ces Peuples étoient si crédules, qu'il n'est pas surprenant de les voir livrés à cette chimere; mais quelque penchant qu'on suppose aux Espagnols pour le Merveilleux, il est difficile de concevoir à quel point ils le remplirent d'une si folle opinion. Quelques-uns n'en furent jamais détronipés; & quoique plufieurs Avanturiers de leur Nation eussent perdu vrai-semblablement la vie dans cette re- Avantusierscherche, puisqu'on n'a jamais appris qu'ils en fussent revenus, on s'imagina que la feule raifon qui les empéchoit de reparoître, c'étoir qu'aïant trouvé ce qu'ils cherchoient, ils ne vouloient plus fortir de ce délicieux féjour, où ils jouissoient de l'abondance de tous les biens & d'un printems perpétuel. Personne ne sut plus enchanté de ces douces réveries que Ponce de Leon. Un autre égarement d'imagination lui avoit fait esperer la découverte d'un troisième Monde; & comme c'étoit 11 op peu, pour une si vaste entre- de. prise, que les jours qui lui restoient dans l'ordre de la nature, il vouloit commencer par le renouvellement de ceux qui s'étoient écoulés & s'affurer pour toujours d'une vigourcuse jeunesse. Dans la course qu'on vient de représenter, il s'étoit informé continuellement de la merveilleuse Fontaine; il avoit goûté de routes les eaux, jusqu'à celles des Marais les plus bourbeux : ce qui fait voir , suivant la réflexion d'un Historien dont j'emprunte les termes (4), combien les réputations humaines ont quelquefois peu de folidité dans leur fondement ; car la découvette de la Floride , quoique due au seul hasard, n'a pas laisse d'immortaliser un Avanturier qui ne la fit qu'en courant après une chimere. D'ailleurs son Voiage devint sort utile, par la connoissance qu'il donna du Canal qui porte aujourd'hui le nom de réveries sont denouveau Canal de Bahama, & que les Navigateurs commencerent bientôt à suivre, pour retourner en Europe. Delà austi l'établissement du Port de la Havana, qui n'est qu'à deux perires journées du Canal, pour servir d'entrepôt à tous les Vailleaux qui venoient de la Nouvelle Espagne. Mais, d'un autre côté, la formation de ce Port passe pour une des principales causes de

PONCE DE LION. I (12. chée par d'autres

Elle eft cher-

Ortubia & d'Alaminos furent plus heureux que celui dont ils exécutoient 104 de Bimbili les ordres. S'ils ne trouverent pas la Fontaine, ils arriverent du moins à l'isse de Bimini, dont le seul avantage consistoit dans une fraîchent extraordinaire, causce par le grand nombre d'arbres & de ruisseaux dont elle est remplie. Ponce de Leon, dont les vûes ne purent demeurer secretes, & qui arriva fort mal en ordre à Portoric, y elluia les railleries de ceux qui le voioient revenir plus vieux qu'il n'étoit parri. Mais il fe confola par l'honneur d'avoir découvert la Floride; & cette nouvelle, qu'il porta luimême à la Cour, lui fit obtenir un accueil fi favorable, que le Roi lui accorda la permission de mener des Colonies dans les Païs dont on lui devoir la connoissance, & d'y bâtir des Forrs, avec le ritre de Gouverneur, & le droit de lever du monde en Espagne & dans les Indes. On ignore quels furent les obstacles qui l'arrêterent : mais il étoit encore en Espagne vers la fin de Ponte Leon à

la décadence de l'Isse Espagnole (5)

<sup>(4)</sup> Tont ce récit étant fort obscur dans Saint-Domingue. Liv. 5. pages 114 & suiles Historiens Espagnols, on fait ici plus vantes. de fond sur les Mémoires de l'Historien de

HISTOIRE GENERALE

1514; & le Roi l'aïant chargé alors d'aller faire la guerre aux Caraïbes . PONCE qui défoloient l'Isle de Portorie, il tetourna dans cette Isle, d'où il ne sortit DI LION. point avant l'année 1521 (6). 1511.

> Suite des Affaires des Indes, & Découverte de la Mer du Sud par Nugnez de Balboa. N avoit vû, dans le même tems, à la Cour d'Espagne, Perez de

> Cordone, Superiour des Dominiquains de l'Isle Espagnole, qui avoit suivide près Montesino, pour y sourenir la cause des Indiens; & ses sollicitations y avoient fait tenir plutieurs Confeils, où les plaintes de ces deux Missionnaires avoient trouvé qualque faveur. Cependant le Roi fit appellet un jour le Pere de Cordone, & lui dit, après avoir loué son zele, que l'avis de la plûpart des Jurisconsultes & des Théologiens du Roïaume étoit de ne rien changet à l'ordre établi ; qu'on apporteroit du remede aux abus , mais que les Missionnaires devoient cesser leurs invectives contre des usages approuvés d'un si grand nombre de Personnes sages, & se contenter comme ils avoient fait auparavant, d'édifiet les Indes par la fainteté de leur vie, fans se mêler de la Police & du Gouvernement. Ce langage sit comprendre, aux Dominiquains, qu'il leur feroit fort difficile à l'avenir de vivre en bonne intelligence avec les Espagnols du Nouveau Monde. Ils supplierent le Roi de permettte qu'ils allaisent prêcher l'Evangile dans les Provinces où leur Nation n'avoit point encore d'Etablissement; & lui aïant fait goûter leur projet, ils obtinrent un ordre pour l'Amiral, de leut foutnit tout ce qui étoit

Il recourne à nécessaire à leur entreprise. Cordoue & Montelino s'embarquerent pour l'Espagnole, & trouverent

l'Amiral disposé à leur accorder tout ce qu'ils destroient. C'étoit la Côte de Cumana qu'ils avoient choisie, pout y commencer leurs travaux Apostoliques. Cordoue n'y passa point , parce que d'autres ordres de la Cour rendirent sa présence nécessaire pout la sondation de quelques nouveaux Couvents dans l'Isle Espagnole : mais il y envoïa Montesino , avec un autre Cordone, Cordooc eft en. roit à la Côte de que l'Historien distingue par le nom de François, & Jean Garces. Montesino étant tombé malade en passant à Portorie, ses deux Compagnons ne continuetent pas moins leut toute, & débarquerent à la Pointe de Venezuela, dans le lieu où l'on bâtit enfuite la Ville de Cafco, fur les ruines d'une Bourgade Indienne qui avoit reçu d'Ojeda le nom de petite Venife. Cette Bourgade subsistoit encore, & les deux Missionnaires y furent bien reçus des Indiens. Ils ne les disposerent pas moins heureusement à recevoir les lu-

mieres de l'Evangile; & leur zele commençoit à se promettre beaucoup de fuccès, lorsqu'un Navire Espagnol vint ruiner de si belles esperances. On violentes es cherchoit alors à furprendre les Indiens, & à les enlever, pour en faire un odieux commerce, qui fans être ouvertement autorifé, trouvoit de la protection dans les Officiers Roiaux, lorsqu'on leur faisoir part du butin. Cette miuste violence étoit colorée du titre d'Expédition contre les Cannibales, fartout depuis qu'il étoit permis, par une Déclaration du Roi, de réduire à l'Esclavage tous ceux qui étoient accusés de manger de la chair humaine; (6) Ibidem. (2) Ibidem, chap. 10.

Conclusion de Paffriende Mone

l'Espagoole avec le Pere Cordone.

Violences exer-

ton n'apportoit pas beaucoup de foin à diftinguer les vrais coupables. Comme ce n'étoit pas la premiere fois qu'on eut enlevé des Indiens fur la DICOUVERTAGE Côte de Cumana, ces Peuples étoient dans la défiance; mais ils furent raffurés par la présence des Missionnaires; & loin de penser à la fuite, ils firent un accueil fort civil aux Espagnols. Plusieurs jours se passerent dans une profonde tranquillité. Enfin le Capitaine du Vaisseau invita le Cacique & les principaux du Canton à venir diner fur son Bord. Ils y allerent, au nombre de dix-sept : mais à peine y furent-ils entrés, que les Espagnols mirent à la voile avec cette proie , fans en excepter le Cacique & sa Femme, Une action si noire causa des transports de fureur dans la Bourgade, & les Missionnaires faillirent d'en être la victime. Un rette de vénération pour leur vertu fit épargner leur vie , & fervit même à persuader aux Indiens que non-seulement ils n'avoient eu nulle part à la trahison , mais qu'ils en avoient ignoré le dessein. Ils fitent espeter à ce malheureux Peuple qu'on lui rendroit ses Chefs. Un autre Navire arriva dans l'intervalle. Le Capitaine, étant descendu au rivage, parut extrêmement touché de voir toute la Nation en pleurs; & les Millionnaires, qui le crurent honnête Homme, en conçurent l'espérance de le faire servit à l'exécution de leur promesse. Ils le chargerent d'une Lettre pour l'Amiral, par laquelle ils le conjuroient de renvoïer les Indiens; & ne pouvant s'imaginer qu'on leur refusât une faveur à laquelle ils représentaient que leur propre vie étoit attachée , ils ne firent pas difficulté d'engager leur parole, que li le Cacique & ses gens n'étoient pas renvoïés dans l'espace de quatre mois, ils se livreroient volontairement à la vangeance de la Nation. Cette assurance appaisa les ressentimens. Le Ca- Il en coûte la pitaine partie avec la Lettre, à laquelle les deux Missionnaires n'avoient pas vie à qui manqué d'en joindre d'autres pour les Religieux de leur Ordre. Mais lotsqu'elles arriverent à San-Domingo, les Captifs étoient vendus, & c'étoit malheureusement des Officiers de l'Audience Roïale qui les avoient achetés. L'Amiral avoit peu d'autorité sur ces Magistrats, Ensin, ni la considération de deux Religieux, dont la vie dépendoir du retour des Indiens, ni les instances de leuts Supérieurs, ni l'honneur de la Nation Espagnole, ni l'intérêt de la Religion & du bien Public, rien en un mot n'eut la force d'inspirer le moindre sentiment de justice à ceux qui étoient commis pour la rendre. Ainfi les quatre mois étant expirés fans aucune apparence de fatisfaction de la part des Espagnols, les deux Missionnaires furent impitoïablement maffacrés à la vue l'un de l'aurre (8).

1512.

Perfidiet avec

Si les Ordonnances du Souverain étoient violées avec cette audace, par ceux dont le devoir étoit de les faire exécuter, quelle devoit être la conduite du commun des Espagnols à l'égard des malheureux Indiens ? Aussi les accuset-ou de les avoir traités avec des excès de barbarie qu'on ne peut représenter sans horreur (9). » Ils les accouploient pout le travail, comme des Bêtes de » fomme; & les aïant excessivement chargés, ils les forçoient de marcher, " à grands coups de fouet. S'ils tomboient fous la pesanteur du fardeau, on » redoubloit les coups, & l'on ne cessoit point de frapper qu'ils ne se fus-

(4) Ibid, chap. 14. & 15.

(9) L'Ouvrage de Barthelemi de las Cafas à quelques traits généraux. eft entre les mains de tout le monde. Mais,

» sent relevés. On séparoit les Femmes de leurs Maris. La plûpart des Hom-» mes étoient confines dans les Mines, d'où ils ne fortoient point, & les Dicouvertes. » Femmes étoient emploiées à la culture des terres. Dans leurs plus péni-

1512. » bles travaux, les uns & les autres n'étoient nourris que d'herbes & de » racines. Rien n'étoit plus ordinaire que de les voir expirer fous les coups, » on de pure fatigue. Les Meres, dont le lait avoit tari, ou s'étoit cor-

» rompu, faute de nourriture, tomboient mortes de foibleile ou de defef-» poir, fur le corps de leurs Enfans, morts, ou moribonds. Queloues In-

» Julaires s'étant réfugiés dans les Montagnes, pour se détobber à la tyrannie, on créa un Officier fous le titre d'Alguafil del Campo, pour » donner la chaffe à ces Transfuzes; & cet Exécuteur de la vangeance publi-

» que se mit en campagne avec une Meute de Chiens, qui déchiterent en » pieces un très grand nombre de ces Miserables. Quantité d'autres , pour » prévenir une mort si cruelle, avalerent du jus de Manioc, qui est un

» poison très violent, ou se pendirent à des arbres, après avoir rendu ce » funeste service à leurs Femmes & à leurs Enfans. Tels étoient ces Dé-

» partemens qu'on représentoit à la Cour, comme nécessaires pour la con-» version de ces Peuples, & qui étoient approuvés par les Docteurs d'Es-» pigne (10).

NUGNEE

BE BALBOA. Sa Conduire ant le Datien.

La violence n'étoit pas moins emploiée dans l'Etablissement du Darien, où Nugnez de Balboa jugeoit cette voie nécessaire, pour se faire, en Espagne, un mérite de ses services. Il avoit appris , par des Lettres de Zamudio , son Négociant à la Cour, que le Roi étoit fort irrité contre lui ; & que fur les Plaintes d'Encifo, il avoit été condamné, par une Sentence formelle, à l'indemnifer de toutes les pertes qu'il lui avoit caufées. A la vérité , Ferdinand n'avoit pas voulu que la partie criminelle des accufations fut jugée sans avoir entendu ses défenses; mais Balboa ne comprit pas moins qu'il lui seroit difficile de réfister aux mauvais offices de ses Ennemis, s'il ne méritoit l'abolition du passé par quelque action d'éclat ; & ce motif devint la source d'un inclange de cruautés & d'heroiques entreprifes , dont on vetra recueillir d'immenfes tre-

fors à l'Espagne.

Vollages qu'il streptend pour cherchet des ticheffes imagi-

Il avoit appris, de quelques Prisonniers Indiens, que dans une Province, nommée Dabayda, peu éloignée de la Colonie Espagnole, il y avoit un Cacique du même nom, qui comptoit entre ses richesses un Temple plein d'or. Cette nouvelle aïant échauffé le courage de ses gens , il embarqua cent soixante des plus braves, dans deux Brigantins, dont il confia l'un à Colmenares, avec ordre de prendre sa route par une Riviere deux sois plus grande que celle de Darien, & qui en est éloignée de neuf lieues à l'Est. Un Cacique voisin, nommé Comaco, & mal disposé pour les Espagnols, s'étoit retiré dans le Pais de Dabayda, pour y porter l'avis de leur desfein. Nugnez commença lui-même la conquête de ses Terres, d'où il tira la valeur de sept mille Castillans, en pieces & en joiaux d'or. Ensuite, descendant vers la Mer, qui est le Golse d'Uraba, où les deux grandes Rivieres se déchargent, il y effuia une furieuse rempête, qui fit périr un Canot où il avoit mis son Riviere qu'il or , mais qui ne l'empêcha point de joindre Colmenares dans la Riviere où il s'étoit' deja rendu , & qui reçut le nom de Rio de las Redes , parce qu'on

(10) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 5, p. 112,

avoit trouvé quantité de Rets fur fes bords. Un Cacique , nommé Yuriu , leur fournit des vivres en abondance. Après avoir remonté l'espace de douze propuration lieues, ils rencontterent une lile, que la multitude d'arbres à Casse, dont elle etoit remplie, fit nommer Canna Fifiola; & l'avidité des Espagnols à pr. Balboa. manger de ce truit faillit de leut caufer la mort à tous. Ils continuerent de remonter , à la droite de l'isse , jusqu'à la vue d'une autre Riviere , qui se jette dans la grande, & dont l'eau leur parut si noire, qu'ils lui donnerent Canna Fisiola. le nom de Rio Negro. Cinq ou fix lieues de plus les firent arriver fur les Terres d'un Cacique, nommé Abenamechey, où ils découvrirent un Village d'environ cinq cens Matfons, dont la plupart des Habitans pritent la fuite. Le Cacique, aïant entrepris de réfiftet avec les plus réfolus, eut le bras presque abbatu d'un coup de fabre, & n'en tomba pas moins au pouvoir des Espagnols. Icr, Colmenares suivit une des Rives, pout observet les mouvemens des Indiens; & Nugnez rangea l'autre, julqu'à une ttoilième Riviere, qui se joignoit à celle ou ils étoient tons deux, & dans laquelle il ne craignit pas de s'engager avec la moitié de fon monde. Il s'en hoit à fes Guides, qui l'avettitent bientôt qu'il éroit fur les Tetres de Dabayda.

Cette Région étant pleine de Marais & de Lacs, & la terre presque sans cesse inondée, les Maisons y étoient d'une forme dont on ne connoît pas maisons son bad'autre exemple. Elles étoient bâties fur les plus gros arbres , qui les envelop- bres, poient de leuts branches , & qui les couvroient de leur feuillage. On y trouvoir des Chambtes & des Cabinets, d'une charpente aufli forte que dans les Maifons ordinaires; & chaque famille étoit ainsi logée séparément. Chaque Maison avoit deux échelles : l'une , qui conduisoit jusqu'à la moitié de l'arbre : & l'autte, depuis la moitié jusqu'à la potte de la premiere Chambre, Ces échelles étoient de Canne, & par conséquent si légeres, que se levant facilement le soit, les Habitans étoient en suteté pendant la nuit, du moins contre les attaques des Tigres & d'autres Animaux voraces, qui étoient en fort grand nombre dans la Province. Ils avoient leurs Magalins de vivres, dans ces Maifons acriennes; mais ils laissoient leurs Liqueurs au pied de l'arbte, dans des vaisfeaux de terre : & lorsque les Seigneurs étoient à manger , leurs Valets avoient tant d'adresse & de promptitude à descendte & à montet, qu'ils n'y emploïcient pas plus de tems qu'on n'en met du buffet à la table.

Le Cacique Dabayda, qui étoit dans son Palais, c'est-à-dire, sut son arbre , lotfqu'il vit paroître les Castillans , se hata de faire lever les échelles. Catique Dabay Ils l'appellerent , à haute voix , & l'exhotterent à descendre sans crainte. Il samaion,

répondit qu'il n'avoit offenté petfonne, & que n'aiant rien à démèlet avec des Etrangets qu'il ne connoissoit pas , il demandoit en grace qu'on le laissar tranquille dans sa Maison. On le menaça de couper les arbres par le pied. ou d'y mettre le feu; & fur le refus qu'il fit encore, on mit la hache au pied de l'arbre qu'il habitoir. Le bruit & la vue des morceaux , qui voloient en' éclats, l'obligerent enfin de descendre, avec sa Femme & deux de ses Fils. On Ini demanda s'il avoit de l'or. Il répondit qu'il n'en avoit point dans ce lien, parce que ce métal ne lui étoit d'aucun ufage pout vivre ; mais que si les Castillans en destroient avec tant d'ardeur qu'ils se crussent en droit de troubler le repos d'autrus pour en obtenir , il étoit prêt à leur en faire apporter d'une Montagne voifine. Ils prirent d'autant plus de confiance à cette pro-

NUGNIZ

F (11.

Rio Negro,

1512.

DICOUVERTES. NUGNEZ DE BALBOA.

Mais , après l'avoir inutilement attendu pendant plufieurs jours , ils reconnurent qu'ils avoient été trompés par un Sauvage , & que leurs Orages mêmes, qu'ils avoient fait remonrer dans leurs Maifons, d'où ils ne s'imaginoient pas qu'ils puffent descendre sans échelles, avoient rrouvé le moien de s'évader pendant la nuir. Tous les autres arbres érant abandonnés de même par leurs Habitans, Nugnez, qui se voioit à quelque distance de son Briganrin, & qui pouvoir être furpris à tous momens par des forces plus nombreuses que les liennes, dans un l'ais aufli couvett d'eau que de bois, prir le parti de retourner à Bord. Il se hata même de rejoindre Colmenares , sur la Riviere Noite; & pour surcroît de chagrin, il apprit, en y arrivant, que plufieuts Castillans, qui s'étoient débandés, avoient été maisacrés par les Indiens (11).

tous les Caci-

En effer, rous les Caciques du Pais, allarmes pour leur vie & leut repos. avoient déja pris la réfolution de se réunir , pour exterminer de cruels Brigans, qui venoient les attaquer sans avoir reçu d'eux la moindre offense. Abenamechey, qu'on avoir dédaigné d'enlever pour l'esclavage, dans l'état où on l'avoit laisse, couroit par les Bois, en poussant de grands cris, & montrant fon bras coupé à tous ceux qu'il rencontroit. Ils se rassemblerent jusqu'à six cens, qui chercherent leurs Ennemis, avec d'horribles marques de fureur. Cependant, à peine eurent - ils éprouvé l'effer des arquebules, que leut courage se rallentir. Les lances & les épées des Castillans en firent un effroïable carnage. Ceux dont on put se saisir furent envoïés à la Colonie de Darien, pour y être emploiés aux travaux publics; & le reste aïant disparu pat la fuite, alors Nugnez se crut assez supérieur à toure crainte, pour laisset, dans le Village d'Abenamechey, trente Hommes, sous le commandement de Barthelemi d'Hurtado, avec otdre de contenir les Indiens dans la foumition, & de chercher ce qui se trouvoir d'or dans la Province. Enfuire il reprit le chemin de la Colonie, où fa présence étoit déja nécessaire Les Espanola pour arrêter les factions. Mais Hurtado se vit bientôt forcé, par les maladies & par d'autres craintes , d'abandonner son Poste aux Caciques , qui se rassemblerent pour l'attaquet. Il n'arriva pas sans peine à Sainte-Marie de Darien; & l'on y fut presqu'aussi-tôr informé, par une Indienne qui avoit son Frere au fervice de Comaco, que tous ces perirs Princes, résolus de ne pas fouffrir plus long-rems des Etrangers dans leurs Terres, avoient formé une Armée considétable aux environs de Tichiri. Nugnez se hâta d'autant plus

funt forces de ecourner & leur Colonie.

> ment à lui, & qu'ils avoient chargé quarante de leurs plus adroits Tireurs d'emploier la trahison pour le tuer. Il partit, à la rête de soixante & dix Hommes ; tandis que Colmenares , avec une autre Troupe , prit une route différente, pour le joindre au même terme. Les Indiens, qui ne croioient pas leurs desfeins éventés, & qui se promettoient tout de leur nombre, par une fausse prévention, remarque l'Historien, qui leur étoit commune à tous, & qui les abusoit toujours (12), étoient à tenir Confeil dans le Village de vangeance Tichiri, fur la maniere dont ils devoient atraquer la Colonie Etrangere, & qu'ils tirent des sur le partage du butin. Deux cotps de Castillans qui se firent voir tout-d'un-

de les prévenir, qu'il apprit en même tems qu'ils en vouloient particulière-

Indiens,

(11) Ibidem.

(11) Le même, Liv. 9. ch. 6.

coup, & qui les prirent des deux côtés, après avoir commencé à les épouvanter par une furieuse décharge de leurs arquebuses, trouverent peu de réfistance dans cette foible & timide Assemblée. Ils en firent une cruelle boucherie; & ceux qui échapperent à la mort ou à l'esclavage, n'eurent pas d'autre ressource que la fuite. Colmenares , qui avoit été le plus heureux à DE BALEOA. faire des Prisonniers, fit pendre aussi-tôt les principaux, pour augmenter la terreur de ceux qui s'étoient dispersés. Une victoire si complette aïant mis toute la Province fous le joug, Nugnez y fit bâtir un Fort, qui acheva d'y établir la domination de l'Espagne (13).

SUITE DIS DICOUVERTIS. 1512. NUGNEZ

1513. Autre Voisee de Nugnez Bal-

Mais cette conquête ne lui fit pas perdre de vue une entreprise beaucoup plus importante, qu'il n'avoit pas celle de médirer, depuis les lumieres qu'il avoit tirées du jeune Comagre. Après y avoir préparé les gens , par les exhorrations & par les plus hautes espérances, il partit avec cent soixante Hommes & le jeune Cacique pour Guide, dans un Brigantin, qui le porta, par Mer, jusqu'aux Terres d'un Cacique, nommé Careta, avec lequel il avoit fait alliance. De-là, il prit le chemin des Montagnes, pour entrer dans le Païs de Ronca, autre Cacique, qui se cacha dans des sieux fort secrets, à l'approche des Castillans, mais qui se rassurant ensuite, par l'exemple de fon voilin, prit le parti d'aller volontairement au-devant d'eux, & d'acheter leur amitié par l'offre de tout ce qu'il avoit d'or. Nugnez accepta d'autant plus joieusement la sienne, qu'il étoir bien aise de s'assurer la liberté du passage, pour toutes fortes d'événemens. Ensuite, s'étant engagé dans des Montagnes fort hautes, il eut à combattre une nombreuse Armée de Barbares, dont il tua fix cens, à coups d'arquebuse & par les morsures de ses Chiens. Le Cacique, nommé Quarequa, y périt avec honneur : mais son Frere & d'aurres · Seigneurs, qu'on prit en habits de Femmes, furent abandonnés aux Chiens, fur le fimple foupçon qu'ils étoient livrés à de honteufes débauches. Entre les dépouilles des Vaincus, on trouva une affez groffe quantité d'or.

Quoique le jeune Comagre eut assuré, avec raison, qu'il n'y avoit que six jours de chemin depuis les Terres de Ronca jusqu'au sommet d'une Montagne la Met du Sud. d'où l'on découvroit une immense étendue d'eau, la difficulté des passages & celle de trouver des vivres y firent emploier vingt-cinq jours. Enfin l'on arriva fort près de cette élévation , la plus grande de tout le Païs qu'on avoit traversé; & Nugnez y voulut monter seul , pour jouir le premier d'un spectacle qu'il defiroit depuis si long-tems. A la vue de la Mer, qu'il ne pur méconnoître, il se mit à genoux , il étendit les bras vers le Ciel , en rendant graces à Jeie de Balboa. Dieu d'un évenement si avantageux à sa Patrie & si glorieux pour lui-même. Tous fes gens, appellés par ce signal, s'empresserent de le suivre. Il recommença devant eux la même cérémonie, qu'ils imiterent tous, à la vue des Indiens étonnés, qui ne pouvoient s'imaginer le fujet d'une si grande joie (14).

Il ne manqua point de faire observer qu'il ne devoit rester aucun doute de la bonne foi du jeune Cacique, puisque son récit s'accordoit avec toutes les circonstances. Il ajouta qu'avec des richesses immenses, on devoit s'attendre à découvrir de nouvelles Nations , & pat conféquent à voir l'Evan... vangile plus répandu que jamais dans le Nouveau Monde. Nugnez avoit au.

(13) Ibidem , chap. 7. (14). Le même , Liv. 10. chap. 1. DICHIVERTES.

tant d'agrément dans le langage, que dans toures ses qualités extérieures. Il y joignoit des manieres affables , & beaucoup de compafion pour les moindres maux de ceux qu'il voioit fouffrir. Sa haidicife étoit, éprouvée dans les BALBOA. dangers; fa patience, dans les plus rudes travaux, & les reslources de fa pru-1514.

dence dans les occasions les plus embarraifantes. Aussi rous ses gens mar-Sun caractere. querent-ils une extrême fatisfaction de l'enrendre, & beaucoup d'ardeur à le fuivre. Mais, avec fi peu de monde, il ne crut pas devoir s'engaget plus loin, fans s'erre affure de tous les Caciques, dont il avoit de la reinfance à craindre, ou du fecours à espèrer. Il se borna donc à prendre posseilion, pour les Rois ses Maitres, du l'ais qui l'environnoir & de la Mer qu'il venoit de découvrir. Le même jour , après avoir fait élever de gros ras de pierres ,

prend politilian de la Met da Sud au nom de la Cathile.

Michel.

gil be.

planter des Croix, & graver le no.n de Ferdinand fur l'écorce des plus grands arbres, il entra dans la Met jufqu'à la ceinture, l'épée dans une main & le bouclier dans l'autre. Dans cette fituation , adressant la parole aux Castillans & aux Indiens qui bordoient le rivage : Vous êtes témoins , leur dit-il, que je prends pollession de cetre Partie du Monde pour la Couronne de Castille; & je faurai bien lui en conserver le Domaine avec cette épéc (15).

Golfe de Saint-

Enfuite, aïant fournis quelques Caciques voifins, dont les plus redoutables & les plus riches se nommoient Chiapera & Coquera, il embarqua rous fes gens fur neuf Canots, ponr s'avancer fur les Cotes du Golfe où il étoit, Tempète ter- & qu'il avoir nommé Saint-Michel. Mais à peine eut-il quitté le rivage, qu'une furieuse tempête le jetta dans le plus grand pétil qu'il eur jamais essuié. Les Indiens mêmes en parurent épouvantés. Mais, comme ils excelloient à nâget, ils enrent l'adresse d'attacher les Canots deux à deux avec des cordes, pour les rendre plus capables de réfister aux slots, & celle de les conduire,

entre quantité de petites Isles , jusqu'à la Pointe d'une plus grande , où ils ne les amarrerent pas moins habilement aux arbres & aux rochers. La nuir, qui furvint avant le tetour du beau tems, prépara aux Castillans une scène encore plus effraiante. Les eaux aïant crù jusqu'au jour , l'Isle se trouva toute inondée, fans qu'on apperçût aucun reste de rerre; & comme on avoit passe la nuit sur les Rochers, ceux qui visiterent les Canots surent consternés d'en trouver une partie en pieces, & d'autres entr'ouverts ou remplis de sable & d'eau. Extrêmités sux. Le bagage & les vivres avoient été emportés par la violence des flots. On n'eut pas d'autre ressource, dans un si grand péril, que d'arracher l'écorce des arbres, & de la mâcher avec des herbes, pour s'en servir à boucher les fentes des Canots qui n'étoient pas absolument brisés; & l'on entreprit de gagner

quelles Balbas eit reliur.

> la terre fur de fi frèles Bâtimens, en fuivant les Indiens qui les précédoient à la nâge. Nugnez, aussi preste de la faim que tous les autres, avoit recommandé à fes Guides d'aborder dans la Terre d'un Cacique, nominé. Tomaco, dont ils lui avoient vanté l'abondance. Mais voïant les Indiens dispofes à lui rélifter, il fe mir à la tête de fes plus braves gens, avec fes Chiens, qui n'éroient pas moins affamés qu'eux; & dans fa descente il fir un catnage effroïable de ses Ennemis. Le Cacique même y sut bleise; & pendant quelques jours cette difgrace ne parut fervir qu'à redoubler fa fureur. Cependant, aïant appris de ses Voisins que les Castillans avoient bien traité, (15) Ibid , chap. 1.

ternies, parce que les Indiens metroient les Huitres au feu pour les ouvrir.

Mais on leur apprir une méthode plus simple; & Tomaco, voïant l'admira-

tion de ses Hotes pour des biens dont il faisoit peu de cas , leur en fit pêcher douze marcs dans l'espace de quatre jours (16). Il ailura Nugnez que le Cacique d'une Isle, qui n'étoit éloignée que de cinq lieues, en avoit de plus grolles encore, & que toute cette Cote, qui s'étendoit fort loin au Sud, produisoit quantité d'or & d'autres richelles; mais, dans l'affection qu'il avoit conçue pour lui, depuis qu'il avoit éprouvé la douceur avec laquelle il traitoit ses Alliés, il lui conseilla d'attendre une saison où la Mer fût plus tranquille; & les Castillans, rebutés par leut derniere Navigation, & la plûpart accabics de foiblelle ou de maladie, presserent leur Chef de retourner au Datien. Il prit sa marche par une autre route, pout acquérir une parfaite connoillance du Pais. Ce ne fut pas fans peine & fans danger qu'il

voient entr'eux aucune communication, obligé souvent de s'ouvrit un pasfage par les armes , s'attachant , par ses careiles & ses bienfaits , ceux qui lui fournissoient volontairement des vivres & de l'or , & faisant dévoter par ses Chiens tous les Caciques qui entreprenoient de lui résister. Mais, quoique la plupart de ces Malheureux foient nommés dans l'Histoire, on n'y trouve aucune lumiere fur la situation de leurs Terres. Enfin, le 29 de Janvier de l'année suivante, Nugnez rentra glorieux & triomphant dans la Co-

185 ceux qui les avoient reçus civilement, il leur envoia fon Fils, avec des vi-

SUITE DES PECOUVERTES. NUGNEZ

d'une groffent extraordinaire. Les Perles p'avoient que le défaut d'être un peu pa Balboa, 1513. On lui donne

traversa de nouvelles Montagnes, parmi des Peuples si sauvages, qu'ils n'a- Darien,

lonie, avec plus de quarante mille Pefos d'or, qu'il rapportoit de la dépouille des Indiens (17). Son premier soin fut d'informer le Roi & ses Ministres, de tant d'importantes découvertes, & des fuites qu'on devoit s'en promettre. Il chargea Cour de fes dede ses Lettres Pierre d'Arbolancho, & les accompagna d'une très grande quantité d'or & de ses plus belles Petles. Arbolancho partit au commencement de Mars, & son arrivée remplit de joie toute la Cour. Le Ministre des Indes, qui étoit pallé alors au Siège de Burgos, & qui continuoit de gouverner les aifaires des Indes avec une autorité presque souveraine, le reçut avec de grandes marques de faveur, & lui procura le même accueil du Roi. Ce Prince parut fort satisfait des services de Nugnez, & donna ordre au Prélat de ne pas les laisser sans récompense. Mais ce fut un malheur, pour ce brave Avanturier , que son Député ne fut point arrivé deux mois plutôt. Les coups , supplanté à la qui devoient entrainer sa ruine, étoient déja portés. Ferdinand, à qui l'on avoit Cour d'Espagne, fair comprendre que la Colonie du Darien méritoit beaucoup d'attention, s'étoit déterminé à lui donner un Chef, dont le caractere & le rang fussent capables d'y établir l'ordre, & d'y faire respecter l'autorité souveraine. Il avoit d'abord nommé, pour cette Commission, Dom Diegue del Aguila, qui s'étoit difpense de l'accepter. On lui proposa aussi-tôt Dom Pedrarias d'Avila, Officier Pedrarias d'Ade naissance & de mérite, qui joignoit à la gloire des armes une grande réputarion de galanterie. Quelques aurres Seigneurs s'étoient mis sur les rangs ; des

(16) Le même , Liv. 10. chap. 3. (17) lbid , chap. 3. Tome XII.

DECOUVERTES. Nugsiz DE BALEOA.

1513. Il fe rend au Darien r de qui il cit accompa-

mais le crédit de l'Evêque de Burgos aïant fait donnet la préfétence à Pedrarias, on avoit travaillé à ses instructions avec tant de diligence, qu'il étoit parti peu de jours avant l'arrivée d'Arbolancho.

La flotte, qui le portoit, étoit de quinze Vaisseaux bien équipes. Il menoit avec lui Jean de Queredo, Franciscain, sacré sous le titte d'Evêque de Terre-fetme, un bon nombre de Missionnaires, & deux mille Hommes de guerre, ou destinés à peupler la Colonie. Le Roi lui avoit donné pour Lieurenant , Jean d'Ayora ; pour Alcalde Major , Jean d'Espinosa', qui fut dans la fuire Préfident de l'Audience roiale de San-Domingo, & Gouverneur

de l'Isle Espagnole : & pour Alguaril Major , Charge qui répond à celle de Grand Prévot, ce même Encifo dont on a rapporté les avantures. Quelles que fussent les vues de la Cour, ce choix parut de mauvais augure pour Nuenez. à ceux qui le virent tomber fur son Ennemi. La Flotte portoit aussi quatre Officiers roiaux, qui devoient composer, avec l'Evêque, le Confeil du Gouverneur: & l'on comptoit, dans ce nombre, Gonzale Fetnandez d'Oviedo v Valdez (13), Auteur d'une Histoire du Nouveau Monde, qui est une des principales fources d'où les Historiens postérieurs ont tiré leurs lumieres.

Pedrarias arriva vers la fin de Juillet, au Golfe d'Uraba; & faifant mouiller à quelque distance de Sainte-Marie , il y envoia donner avis des ordres

Simplicité de

de la Cour. L'Officier, qu'il chargea de cette Commission, se fit présenter d'abord au Commandant. Il fut surpris de voir un Homme si célebre en simple Camifole de coton, en Caleçon, & en Souliers de corde, occupé à faire couvrir de feuilles une assez mauvaise Case, qui lui servoit de demeute. Herrera, qui rapporte cette circonstance, observe que c'étoit par cette simplicité, que Nuenez étoit devenu la terreut de tant de Nations, & s'étoit tellement attaché tous les Habitans de la Colonie, qu'avec quatte cens cinquante Hommes, qu'on y comptoit à peine, il auroit empêché, s'il l'eût entreptis, routes les fotces de la Flotte d'Espagne de mettre Pedrarias en possession de fon Gouvernement. Ce nouveau Gouverneur ne s'étoit pas même attendu d'y être recu fans obstacle : mais il fut agréablement trompé. Son Officier, ajant déclaré à Nugnez que Dom Pedrarias d'Avila, nommé par le Roi au Gouvernement de cette Province, étoit dans la Rade avec sa Flotte, recut pour réponfe, que toute la Colonie étoit disposée à respecter les volontés du Roi. Cependant il s'éleva dans la Ville un affez grand mutmure. Il se fit des Assemblées, & Nugnez se vit le maître de faire soulever tout le monde en 11 fe foumet à sa faveur. Mais, aiant pris de bonne foi le parti de la soumission, il ne voulut pas même qu'aucun de ses gens parût armé devant le Gouverneur ; &

Pedracias.

Pedragias.

matchant au-devant de lui avec tous ses Braves, il se présenta, suivant les termes d'un Historien, comme un Ptésident à la tête d'un Conseil. Après lui avoir fait un compliment respectueux, il le conduisit dans sa Cabane, où il lui fit fetvit un repas, de Calfave, de Fruits & de Racines, avec de l'eau du Fleuve pour toute liquent. Dès le jour fuivant, l'edtarias vérifia ce qu'on Frat du Datien. & conducte de avoit public des grandes entreprises & des conquêtes de Nugnez: La Met du Sud étoit découverre, & tout le Pais, jusqu'à cette Mer, avoit été soumis: mais les Espagnols qui venoient pour jouir de ces nouveaux avantages, &c qui s'éroient flatrés de trouver de l'or en étendant la main, se virent fort éloimés

(18) Son Emploi particulier ésoit celui de Controlleur des Mines & des Fontes d'or.

de leurs espérances, lorsqu'ils eurent appris ce qu'il en avoit coûté aux Conquerans pour s'enrichir.

SUITE DES DECOUVEPTES. NUGNEZ

Peu de jours après, le Gouverneur fit proclamer l'ordre qu'il avoit apporté, de finir le Procès de Nugnez. L'Alcalde Major commença par faire arrêter DE BALBOA. cet illustre Accusé. On examina les charges contenues dans le Mémoire d'Encito. Un Jugement du Confeil le condamna d'abord à une très große amende : mais il fur mis enfuite en liberté. Pedrarias n'en prit pas moins fes inftructions, pour former de nouvelles Peuplades dans des lieux dont on lui faifoit connoître les propriétés : mais pendant qu'il paroiffoit vivre avec lui dans la meilleure intelligence, il écrivit au Roi que la Colonie du Darien n'étoit pas telle, à beaucoup près, que Nugnez l'avoit représentée. Avec sa Lettre, les anciens Habitans en firent pattir d'autres , qui contenoient de grandes plaintes contre les nouveaux Officiers; & la fuite fit connoître que ces accufations étoient mieux fondées que les premieres. Pedrarias avoir trouvé la Colonie dans un état très florissant. Tout le monde y jouissoit d'un fort heureux. On n'y voïoit que des Fètes; on n'entendoit que des chants de joie, au son de toures fortes d'instrumens. Les terres étoient ensemencées & commençoient à fournir allez de vivres pour la nourriture des Habitans. Non-feulement les Caciques étoient foumis , mais la plûpart portoient tant d'affection à leurs Vainqueurs, qu'un Espagnol pouvoit aller librement d'une Met à l'autre. Ausii la Roi, demelant la vérité au travers des nuages, dont on vouloit l'obscurcir, écrivit l'année fuivante, à Pedrarias, que pour reconnoître les fervices de Vasco Nugnez, il le créoir son Adelantade dans la Met du Sud & Cour pour redans les Provinces de Panama & de Coyba. Il ordonnoit qu'il fût obéi comme compenser Ballui-même , & que tout subordonné qu'il devoit être au Gouverneur Gé-bos. néral, il ne fût gêné en rien fur tout ce qui regarderoit le bien public. Ce Prince ajoutoit qu'il reconnoîtroit le zele de Pedrarias pour sa personne, au

traitement qu'il feroit à Nugnez, dont il vouloit qu'il ptît les avis, dans toutes les entreprises.

Des ordres si flatteurs ne firent qu'avancer sa perte. Pedratias étoit bien 110 se serve éloigné de la douceur qui avoit fair tant d'Amis à l'Adelantade. Oviedo qu'à se pette, étoit déja retourné secrettement en Castille, pour y faire ses plaintes contre lui. Nugnez avoit écrit de son côté, à la Cour, une Lettre du 15 d'Octobre , dans laquelle il ne se plaignoit pas moins du nouveau Gouverneur. L'Evêque entreprit de les réconcilier; mais ses soins enrent peu de succès, puisque Pedrarias, aigri par quelques faux rapports, prit entin la résolution de perdre un Homme dont le mérite fui avoit toujours causé de l'ombrage. Il lui fir un Procès criminel, dans lequel la mort de Nicuella & les violences exercées contre Encifo lui furent encore reprochées. On y ajouta le crime de felonie, qu'on fit consister dans l'intention supposée d'usurper le Domaine du Roi. En vain Nugnez se récria contre ces accusations, dont les unes étoient déplacées, après le Jugement de l'Alcade Major, & les autres absolument fauiles. Il est la tête coupée à Sainte-Marie , à l'âge de 42 ans ; & Pedrain loi sa mort sit perdre au Roi le meilleur Officier qu'il cût alors dans les Indes. fait Ce qu'il avoit fait, en si peu d'années, ne laissa aucun doute qu'il n'eut bientot découvert & conquis le Pérou , fi la Cour ne lui eût pas ôté le Commandement lorsqu'il se disposoit à partir pour cette expédition. Les

DECOUVERTIS. 1513. Plaintet contre Pedramas,

des, témoignerent un vif reffentiment contre Pedrarias, & lui en écrivirent dans des termes qui lui firent connoître ce que toure l'Amérique pensoit de fa conduite. Ils ajoutoient qu'on en faisoit beaucoup d'autres plaintes, 80 qu'il paroifloit avoir oublié les ordres du Roi , qui l'obligcoient de ne rien faire fans la participation du Conseil de sa Province. Mais ces avis venoienttrop tard pour l'infortuné Nugnez, & ne furent pas moins inutiles en faveur des Indiens. Las Cafas, fans nommer ce violent Gouverneur, mais en le défignant avec beaucoup de clarté, & le reptélentant comme une Bête féroce, déchaîné par le Ciel en colere , pour la ruine d'un Peuple qui méritoit apparemment cette punition par l'excès de ses crimes , lui reproche d'avoir desole, depuis le Darien, jusqu'au Lac Nicaragua, cinq cens lieues d'un Pais très peuplé, le plus riche & le plus beau, qu'on puisse s'imaginer, & d'avoir exerce fur les Indiens, fans distinction d'Allies & d'Ennemis, des cruautés qui paroîtroient incroïables, si les preuves n'en avoient été déposées au Fife roial, où cet Ecrivain renvoie fes Lecteurs. Comme on peut juger qu'un Homme de ce caractère se voioit impatiemment dans la dépendance de plufieurs autres Supérieurs , il est naturel de croire que ce fut le desir de fecouer un joug dont il se croioit blesse, qui contribua, plus que tout autre motif, à la destruction de Sainte-Marie du Darien. Il s'imagina qu'en allant s'établir sur la Mer du Sud , l'éloignement pourroit le détobber à l'autorité

Sainte Marie du Darren est abandonice.

Tondstion d'une onvelle Valle à

de ceux qui commanderoient dans l'Isle Espagnole, & le délivrer de l'obligation qu'on lui avoit imposée de prendre les avis du Conseil de sa Province. En 1518, il chargea Diego d'Espinosa, son Alcalde Major, de se rendre à Panama, avec ordre d'y batir une Ville. En même tems il écrivit au Roi que le Païs, où la Colonie de Sainte-Marie avoit été fondée, n'étoit pas propre pour un grand Etablissement , & qu'il convenoit , aux intérêts de l'Espagne, de transpotter le Siège Episcopal à Panama. L'année d'après, aïant reçu des réponses favorables, il envoia ordre à Oviedo, qui commandoit alors fur le Darien , avec la qualité de son Lieutenant , de transporter à Panama tout ce qu'il y avoit d'Habitans à Sainte-Marie. Ces évenemens regatdent quelques années postérieures; mais en faveur de l'ordre, ils deman-

doient d'êtte rapprochés.

1514. Mécontente s de l'Am ral Diegue Co-

Quoique les Castillans eussent commencé à s'établir en Terre-ferme, c'étoit toujours l'Isle Espagnole, qui tenoit le premier rang entre leurs Colonies, & qui, par les secours que les autres ne cessoient pas d'en tirer, autant que par la dignité & le pouvoir général de l'administration , passoit pour le principal Siège des forces de l'Espagne & de l'autorité du Roi dans le Nouveau Monde. Mais, depuis tant d'années, l'ordre & la paix n'y étoient pas encore bien établis-On continuoit de tendre à l'Amital toutes fortes de mauvais offices auprès du Roi, & ce Prince n'étoit pas toujours en garde contre ces fâcheufes impressions. D'ailleurs, le Conseil étoit fort opposé à Dom Diegue. Un Gentilhomme, nommé Dom Rodrigue d'Albuquerque, y eut affez de crédit pour faire créer en sa faveur un nouvel Emploi , sous le titre de Distributeur des Indiens, à la seule condition d'agit de concert avec le Trésosier Passamonte; qui étoit l'Ennemi déclaré de l'Amiral. Cet Office avoit toujours appartenu aux Gouverneurs Generaux. Albuquerque arriva triomphant à San-Domingo.

U. ota Georgia

1514.

ti repalic en

Mort de Dom

& commença par révoquer tous les Départemens actuels, à l'exception de ceux qui avoient été accordés par le Roi même. Comme il ne diffimula point qu'il avoit besoin d'argent (19), on comprit quelles étoient ses vues; & les Départemens aiant été bieniôt mis à l'enchere , on vir passer tout ce qui reftoit d'Indiens dans l'Isle (20), au pouvoir de ceux qui lui en offrirent le plus, Il accordoit des Brevers, dont la forme fembloit justifier ses intentions (21). Mais elles n'étoient pas affez déguifées dans fa conduire, pour ne pas donner prife aux Ennemis qu'il s'étoit taits de ceux qu'il avoit dépouillés. On en écrivit à la Cour. Il eut besoin de tout le credit d'un Parent qu'il avoit au Conseil , pour réfiltet à tant de plaintes. Ce Conseiller , qui se nommoit Zapata, & qui jouissoit d'une haute faveur, obtint un Brevet du Roi, par lequel tout ce qu'Albuquerque avoit fait au fujet des partages étoit approuvé, avec défente à tout autre de le troubler dans l'exercice de sa Commillion. Ce dernier coup parut insupportable à l'Amiral. Il crut sa présence nécellaire en Espagne, pour y soutenir ses droits, & pour se garantir des nouvelles humiliations qu'il avoit à redouter. Son départ ne caufa que de la joie à ses Ennemis, qu'il laissoit Maitres du Gouvernement, & qui craignoient peu ses mauvais offices à la Cour. Ce fut pendant son absence que Dom Barthelemi Colomb, son oncle, mourut dans l'Isle Espagnole; & ce qui lui restoit de crédit ne put empêcher que la petite Isle de Mona, qui avoit lomb. été donnée à l'Adelantade, ne fut réunie au Domaine. Mais les deux cens Indiens, qu'on lui avoit accordés aussi, passerent à la Vice-Reine, qui étoit reftée dans les Indes. Dom Barthelemi fut fincerement regretté du Roi. Toutes les préventions de ce Prince contre la Maison des Colombs , qu'il trouvoir trop puissante, n'avoient pû diminuer son estime pour un Homme dont le mérite s'étoit fait connoître avec tant d'éclat, & qui avoit si bien servi l'Espagne. La prudence & le courage ne s'étoient jamais démentis dans son caractère. Si Ferdinand n'avoit pas voulu l'emploïer aux nouvelles Découvertes , dans la crainte qu'il n'exigeât les mêmes conditions que l'Amiral fon Frere , fon inclination l'avoit toujours porté à lui donner de l'Emploi dans les guerres de l'Europe , pour l'entretenir avec dignité. Mais l'Historien , qui attribue cette idée au Roi, ne nous apprend pas ce qui fut capable d'en arrêter l'exécution (22).

(19) Il donnolt pont raifon qu'il avoit époulé une jeune Dame d'un grand mérite. Herrera , Liv. 10. ch. 12.

(10) On n'en comptoit plus alors que

quatorze mille. (21) Herrera nous l'a confervée. » Moi, so Rodrique d'Albaquerque , Diftribateur des » Caciques & des Indiens pour le Roi & la » Reine nos Seigneurs, en vertu des Paten-» tes rorales que je tiens de lears mains, de » l'avis & du confentement du Seignent Mise chel de l'assamonte, Tréforier Général en se ces liles & Terres-fermes pour lents Maso jestes. Je vons commets tel Cacique, avec es tant d'Indiens, que je vous recommande se pour vous en fervir dans vos labourages, - dans les Mines & dans la Ménagerie, fui-

m vant l'intention de leurs Majestés & leurs » Ordonnances, que vous observerez ponem tuellement ; & vous en aurez tout le tems' n de votre vie & de votre héritier , Fils out m Fille, fi vous en avez, parce qu'ils ne

» vons foht commis qu'a cette condition » par leurs Majestés, & par moi en leur » nom; vons avertiffant que si vous ne gar-» dez pas les susdites Ordonnances, ces în-» diens vous seront ôtés, & que l'obligaso tion de conscience, pour le tems & la so maniere, tombera sur vous & non fur

» leurs Majestés; outre la peine que vous » encourrez, & qui est contenue dans les so mêmes Ordonnances, ibidem,

(11) Le même , Liv. 10. chap. 16.

SUITE DES DECOUVERTES I § 14. Toute la faveur de Zapota ne pur foutenir long-tens Albaquerque. On lui donn an Succelleur , avec le foin de fisur les bottene de fon Lemploi; se pour adoutri la "malheureufe condition des Indiens", austrant que pour réparer les visiles qui trente catiles par une grande montairé, on publis de nouvelles décinafes d'empicher les Marsages des Efragnols avec les Indiennes. Le Confeil s'étoit toujours propofé d'unir étroitemes les deux Nations par ces-alliances : mais les efferires étoiern trop diviles, « Se feal-libertinage formoir des lasdons que pour du remoie. Ils écution avair les differentaires s'ef-moins de autre de défordres « Se de la syramité qu'en continois d'exercer contre les raides, anna soir la libertine de la syramité qu'en continois d'exercer contre les indiens. Anna soir la libertine de la repartie leur plaines.

Entreptifes de las Catas en favour des Indiens. Son caractere.

Las Casas fur le seul qui se crut assez supérieur à tous les ménagemens de l'intérêt, pour déclarer la guerre aux Fauteurs des Départemens. On le peint comme un esprit ferme & solide, d'une étudition sure, d'un naturel ardent, d'un courage que les difficultés animoient; & fortout d'une vertu héroique. Rien n'étoit capable de lui faire abandonner son sentiment , lorsqu'il y croioit l'honneur du Ciel interreffe. Les fervices qu'il avoit rendus dans l'Isle de Cuba lui avoient acquis de la considération dans les Indes : &c l'on ne voit pas que ses Adversaires mêmes lui aient jamais reproché d'autre défaut qu'une imagination trop vive , par laquelle il se laissoit quelquefois dominer. Un Homme de ce caractere n'avoit pû manquer d'applaudir aux entreprifes des Peres Dominiquains. Il entreprit de faire revivre la même Cause; & ce zele, qui lui fir obtenir dans la suite le titre de Protecteur des Indiens, ne se tallentit point jusqu'à sa mort. Dans la dissiculté de se persuader que le Roi Catholique eut été, bien informé, il prit la résolution de passer en Espagne, pour y porter des lumieres auxquelles il croïoit sa victoire attachée.

1 5 1 5.

If fo cend on
Efpague,

Comment II
patle au Roi,

Il ne put arriver à Seville que vers la fin de l'année 1515. Il en partit pour la Cour, avec des Lettres de recommandation de l'Archevêgue; & dans la premiere audience qu'elles lut firent obtenit , il déclata librement au Roi qu'il n'étoit venu de l'Isle Espagnole, que pour lui donner avis qu'on tenoit. dans les Indes, une conduite également nuitible aux intérêts de sa conscience & de sa Couronne. Il ajouta qu'il s'expliqueroit autrement , quand il plairoit à fa Majesté de l'écourer. Le Roi , surpris d'un langage si ferme , lui dit de faire son Mémoire, & lui promit de le lire. Après cette courte audience , s'adressant au Pere Matienco , Dominiquain , Confesseur du Roi , il lui dit, avec la même noblesse, qu'il n'ignoroit point que Passamonte & d'autres Officiers de l'Espagnole avoient prévenu la Cour contre lui ; que le Ministre des Indes (23) & le Commandeur Lope de Conchilos lui seroient contraires, parce qu'ils avoient des Départemens d'Indiens, qui étoient les plus maltraités, & qu'il n'avoit de fond à faire que fur lui & fur la justice. de sa Cause. Ensuite, lui aïant exposé toutes les cruautés qu'on exerçoit sur ces malheureux Infulaires, il l'exhorta, au nom du Ciel, à prendre la défense de la Religion, de la justice & de l'innocence.

(13) C'étoit toujours Fonfeca, ancien Evè- On lui avoit donné Conchilos pour affocié que de Badajos; & qui l'étoit alors de Burgos. dans le Minsflere des Indes.

Matienco rendit compte au Roi de ce qu'il venoit d'entendre , & n'eut pas de peine à lui faire promettre une audience particuliere, dans laquelle DECOUVERTE! il se donneroit le tems de recevoir les mêmes informations. Le tems & le lieu furent nommés. Las Cafas , par le confeil de Matienco , ne laitfa pas de se présenter à l'Evêque de Burgos & au Commandeur de Conchilos, des Mindien. auxquels il falloit s'atrèndre que toutes ses explications seroient communiquees. Il en fut mal reçu, quoique moins durement par le Commandent, Mais il fe flattoit que la recommandation de l'Archeveque de Seville pourroit balancer le crédit de fes Adverfaires; lorsqu'il apprit la mort de Ferdinand. Ce Prince, dont la langueur faifoit connoître, depuis quelques an- Ferdinand. nées, qu'il avoit été redevable à la Reine, sa Femme, de la plus grande partie de la gloire, étoit mort à Madrigalejos, le 23 de Février 1516. Un si facheux contretems n'eut pas la force de refroidir Las Cafas. Il réfolut auffitôt de faire le voiage de Flandres, pour instruire le Prince Charles, avant qu'on eût penfé à le prévenir. Cependant, d'autres confiderations ne lui permertant pas de faire cette démarche, sans l'agrément du Cardinal de Ximenès, qui venoit d'être déclaré Régent du Rojanme, il prit le parti de l'aller voir à Madrid. Il le trouva fort bien disposé en sa faveur; mais

son voïage de Flandres n'en fut pas approuvé.

fouhaita de l'entendre dans une Assemblée de quelques Docteurs (24). En Ximeris Regues suite s'étant fait représenter les instructions qui avoient été dresses n 1512, un nouve la seià l'occasion des plaintes de Montesino, il fit composer un nouveau Réglement, stement pour les dans lequel il recommanda que les intérêts des Espagnols & des Indiens fullent également ménagés. Las Cafas , & cenx qui furent nommés avec lui pour cette conciliation, en furmonterent les difficultés. Il n'en restoit qu'une, qui étoit de rrouver des Sujets propres à l'exécution. Le Cardinal jugea qu'il n'en falloit attendre que de l'Etat régulier ; mais comme les Religieux de Saint Dominique & ceux de Saint François n'avoient jamais été d'accord fur le principal point, il fe crut obligé d'exclure ces deux Ordres : & ses réflexions le déterminerent pour celui de Saint Jerôme. Le Général, auquel il demanda quelques Personnes de mérite, lui envoïa les noms de douze, entre lesquels il l'assura que son choix ne pouvoit tomber que sur des Sujets d'une prudence & d'une capacité reconnues. Il étoit question d'en choisir trois, que le Cardinal Régent vouloit revêtir d'une autorité prefqu'absolue. Las Casas sur chargé de joindre ses lumieres à celles du Général. 1 des Religieux Ils s'accorderent en faveur de trois Religieux, également respectables par Jeronimites. leur favoir & leur piété (25). Le nouveau Réglement portoit que les Indiens feroient instruits dans la Foi, & qu'on les occuperoit utilement, mais sans rigueur, pour les mettre en état de paier à la Couronne le tribut qu'on leur avoit imposé. On ordonnoit, dans cette vue, qu'ils seroient séparés des-Espagnols; qu'on en formeroit plusieurs Villages, dans chacun desquels on

Suitt pre

11 oft mal recu

1516. Mort du Rol-

Le Cardinal, après lui avoir accordé plusieurs audiences particulieres, Le Cardinal de

l'Eveque d'Avila; Carvajal & Palecios Ru-

(14) C'étoit le Doyen de Louvain, qui Myorade d'Olmedo, déclaré Chef de la Comdevint ensuite le Pape Adrien II; Zapata; mission, le Pere Bernardin de Manzanedo, & le Prieur du Couvent de Seville, acquel on substitua enfuite celui du Couvent d'Or-

(15) Le Pere Louis de Fuerva , Prieur de la tega.

placeroit un Missionnaire, avec toute l'autorité nécessaire pour faire respector SUITE DIS son ministere & sa personne; qu'on alligneroit, à chaque l'amille, un heriotcouvertes. tage qu'elle cultiveroit à son profit; & que le Tribut seroit mesuré sur la na-1516.

ture du terrain, & fur les autres avantages de la fituation.

Auffi-tôt le Régent, fans aucun égard pour les repréfentations & les clameurs, fit dreller les instructions des Commissaires. Un Etablissement fi fingulier, qui fut d'ailleurs comme l'essai Politique du fameux Ximenès, merite d'être représenté avec plus d'étendue (16).

(16) Le premier article portoit qu'en arrivant à l'Ile Espagnole, ils commenceroient par licencier les In liens de l'Evéque de Burgos, ceux du Commandeur de Conchilos, de Ferdinand de Véga, & généralement de tous les Ministres & Scigneurs de la Cour, qui avoient obtenu des Département du feu Roi. Par le fecond, il leur éroit enjoint d'affembler les Espag sols, pour leur déclarer qu'ils étoient envoiés pour examiner leur conduite, dont on avoit fait de grandes plaintes, & reinédier aux abus. Le troilième leur ordonnoit de bien faire fentir que dans cette recherche ils auroient uniquement en vue le bico Publie & celui des l'articuliers. Le quatriéme potroit qu'ils appelleroient ensuite les principaux Caciques , & leur parleroient en ces termes : » Le Conseil des Rois Catho-» liques, vous regardant comme un Peuple » libre, fujet de leur Couronne & Chrétien, » nous a envoiés ici pour entendre vos » griefs. Ne craignez point de déclarer les s tores, qu'on vous a faits, afin qu'on y » remedie, & qu'on en punisse les auteurs. » Nous fouhaitons aufli d'appreudre de vous-» memes ce qu'on peut faire pour votre » foulagement; car perfuadez vous bien » que leurs Majeftés ont à cœur vos Intéso ters, autant que vous-memes, & o'é-» pargnerone rien pour vous en donner des » preuves. Les Commissires devoient faire visiter, par des Religieux, toutes les Habirations de l'Isle, pour s'affarer de quelle maniere on avoir rrairé jusqu'alors les lodiens ; s'informer exactement de l'état des Mines; voir s'il étoit à propos de réunit les Naturels du Pais & d'en former des Bourgades; & suppo e qu'on prit ce parti, composer ces Bourgades de 300 Indiens, qui auroient une Eglice, un Hopital, un Cacique 3 prendre foin que les Habitans des Bourgades éloignées des Mines s'appliqualfent aux travaux de la terre, soir pour en tirer des vivres, soit pour cultivet le Coton, le Gimgembre, la Catic, l'Indigo, les

Cannes de sucre, & d'autres Plantes qui faifoient déia le fond d'un très grand Commerce; regler que les Caciques, commandans des Bourgades, auroient quatre fois plus de terrain que les autres, & que ebacun de leurs Sujers seroit tenu de leur donner tons les ans quinze journées de son travail; nommer des Visiteurs Rosaux, dont chacun auroit inspection sur un certaio combre de Bourgades; établir qu'on n'entreprendroit tien de confidérable dans une Bourgade, fans le consentement du Missionnaire, du Caclque & du Visireur; déclarer que ce Visitent feroit toujours un Caltillan , nommé par le Roi , & que son principal soio seroit d'empecher on on ne fit aucun tort aux Indicos de son Diffrict; averrir les Caciques qu'avee l'agrément du Visiteur & du Missionnaire, ils pourroient condamner au fouet. mais que pour les crimes, qui mérireroiene d'autres peines, la connoillance eu seroit réservée aux Tribunaux établis par le Roi; empecher que les Indiens n'euffent aucune emperer que les insiens i entient acome forte d'armes; or pas fouffrir qu'ils fusient nuds; ne leur pas permettre d'avoir plus d'une Femme, ni de changer celle qu'ils auroient une fois prise; décerner la peine du fouer contre les Adulteres ; affigner les appointemens des Vifiteurs, partie for le Domaine, & partie fit les Villages de leur dépendance, & ceux du Missionnaire sur les Décimes, les Messes & les Offrandes : mais lui défendre de rien recevoir pour aucune force de fonction Ecelefiastique , & les obliger rous d'avoir nn Cathechifte, qui apprit a lire aux Enfans, & qui leur cofeignat la Langue Castillane.

Le dernier arricle regardoit l'or. Les Indiens n'étant p'us fous le puissance des Particuliers, il s'ensuivoir qu'ils pourroient travailler an moins pour leur compte. Mais on recommandoit aux Commissaires ; ta, d'en-gager ces Insulaires au travail ; 2º d'ordonner que l'heure de le commencer & de le finir fur fixée; 3" que personne n'y fur em-

SUITE DES DECOUVERTES. 1516.

eur été confulté; foit que les mauvais offices de ses Ennemis eussent prévalu à la Cour; foit qu'on voulût lui épargner la mortification de contribuer à des arrangemens qui refferroient plus que jamais son pouvoir. Sous prétexte même que l'autorité désarmée s'attire peu de respect, & que la con-pas consulté. duire des armes, l'administration immédiate des Finances & l'exercice de la Justice criminelle ne convenoient pas à la profession des Commissaires, Dom Diegue eut le chagrin de leur voir donner un Adjoint séculier, sous Aurres diposle titre d'Administrateur, avec une autorité qui ne fut bornée que par celle tions du Régent de la Commission, parce qu'il devoit exercer seul l'Office des Auditeurs rojaux, qui furent interdits pour avoir abulé de leur pouvoir. Ce fut Alfonse de Zuazo, auquel l'Historien ne donne pas d'autre qualité que celle de Licencié. Mais lorsque le Cardinal eur fait dresser ses provisions, Zapata, irriré apparemment du rappel d'Albuquerque, refusa de les signer, en alléguant qu'il lui paroissoit dangereux d'accorder une si grande autorité, dans les Indes, à un Patriculier sans caractere. Le Docteur Carvajal s'étant déclaré pour le même sentiment, Zuazo, que ses inclinations portoient à une vie tranquille, voulut retoutner dans fon Université : mais le Cardinal fit appeller Carvajal & Zapara, leur reprocha d'avoir ofé blamer sa conduite, & les força de figner ; ce qu'ils ne firent néanmoins qu'avec des précautions qu'ils crurent capables de les justifier auprès du Roi (27). Las Casas, que Lucasurisat ses grandes qualités firent juger nécessaire aux Indes, sur honoré du titre de stour de la Protecteur des Indiens, avec cent pesos d'appointemens, & l'ordre d'ac- dens compagner les Commissaires, pour les aider de son crédit aupres des Naturels du Pais, & les instruire de tour ce qu'ils ne devoient pas ignorer, Dans le même tems, on vit arriver en Espagne quatorze Religieux de l'Ordre de Saint François, tous envoiés de differens Couvents de Picardie, qui vintent offrir d'aller sacrifier leur vie pour la conversion des Indiens. On comproit, entr'eux, un Frere du Roi d'Ecosse, aussi respectable par sa fain-

ploié avant l'âge de vingt ans, ni après einquante ; 4º qu'il n'y cut jamais à la fois plus d'un tiers du Village dans les Mines , & que le même riers n'y passat que deux mois de fuite ; fo que les Femmes n'y fuffent point emploides, à moins qu'elles ne s'y offrissent d'elles-mêmes, avec l'agrément de leurs Maris; 6º que les Mineurs gardaffent iulou au tems de la fonte ce qu'ils auroient tiré des Mineraux, pour le porter alors au tendez-vous, fous la conduite du Visireur & du Cacique, & que du produit on fit trois pares égales , la premiere pour le Roi , & les deux autres pour être distribuées en-tre le Cacique, le Mineur & la Bourgade, en prélevant néanmoins les frais de la fonte, les outils & toutes les dépenfes communes [
7° que dans toute l'ille il y eut douze Mineurs Castillans, dont l'emploi seroit de dé-souvrir les Mines & de les montrer aux

Tome XII.

Indiens, & dont les appointement étoient assurés moltié sur le Trésor, & moitié sur les Indiens; 8º que les Espagnols, qui auroient des Esclaves Caraibes , pourroient les emploier aux Mines, mais à condition de pater au Roi le dixiéme , s'ils étoient mariés, & le septiéme s'ils ne l'étolent pas; & que le Roi fourniroit des Caravelles pour enlever de ces fortes d'Efelaves, mais avec défeuse, sous peine de la vie, de courir sur d'autres que des Cannibales. Il y avoit un grand nombre d'autres artieles, mais moins importans. Herrera , seconde Décade , Liv. 2. chap. 4, 5 & 6. Hift. de Saint-Domingue , Liv. 5. pages \$44 & fuiv.

(17) Signant contre leur gre, dit Hetrera, ils y mirent un certain trait de plume, afin qu'à l'artivée du Roi ils pussent dire qu'ils y avoient été contraints par le Cardinal, ibid , chap. 6,

DECOUVERTES.

1516. Dépare des Commissaires

Jerontantes. tourne à l'ifpateté que par sa naissance (18); & leur Chef, nommé le Pere Remi, avoir deja preché l'Evangile dans les Indes. Le Cardinal, qui étoit du même Ordre, donna des louanges à leur zele & leur procura toutes fortes de com-

modités pour le passage. On avoit arme à Seville, un Navire, qui se trouva trop petit pour le nombre de ceux qui devoient s'y embarquer, & qui fut abandonné aux Commillaires, tandis que Las Calas & Zuazo monterent fur le premier qui

Las Cafas re- fur en état de mettre à la voile. Ces deux Batimens n'aiant pas faisse d'arriver ensemble à Portorie. Las Casas auroir souhaité de faire le reste du voiage sur celui des Commissaires; mais ces Peres, qui n'ignoroient pas ses démêlés avec les principaux Officiers de l'Espagnole, & qui craignirent qu'une liaifon trop étroite avec lui n'eût quelque apparence de partialité . le prierent d'entrer dans leurs vues. Ils mouillerent à San-Domingo le 2 de Décembre; & le Vaisseau, qui portoit Las Casas & Zuazo, n'y arriva que treize jours après (29). D'autres événemens se présentent ici, dans l'ordre des années; mais il est important de suivre un récit, qui conduit à desrévolutions fort interessantes, & de faire une courte peinture du Gouvernement des Jeronimites.

pufitation.

A leur arrivée, les Officiers de l'Isle ajant demandé à voir leurs Provide leur Aimi- fions, ils ne firent pas difficulté de les montrer; & tour le monde en écoura la lecture avec foumition. Ils s'étoient logés d'abord au Couvent des Franciscains; mais après avoir fait reconnoître leur autorité, ils prirent possesfion du Palais de l'Audience roïale. Bientôt il s'éleva quelques murmures, fut le bruit qui s'étoit répandu qu'ils devoient abolir les Départemens. Cependant ils les appaiferent aufli-rôt par un coup de vigueur, qui releva les. esperances de ceux qui avoient des Indiens en leur pouvoir. Un des principaux Officiers, qu'on lui fit connoîrre pour l'auteur du bruir dont on avoit paru s'offenier, reçut d'eux une correction sévere, & fut même interdit peu de jours après, avec une amende de dix pesos d'or, pour avoir maltraire un l'articulier qu'il foupçonnoit de lui avoir attiré cet affront. Enfuire ils firent publier qu'il n'y avoit rien de décidé touchant les Indiens; qu'ils alloient donner tous leurs foins à s'instruire du fond des choses, & qu'ils ne regleroient rien qu'après une mûre déliberation. Dans l'intervalle néanmoins, ils déclarerent libres tous les Indiens dont les Maîtres étoient absens; mais les ordres qu'ils avoient apportés là-dessus étoient si précis, qu'ils ne foutftoient point d'explication. L'Administrateur arriva, & se conduisit aussi avec autant de prudence que de fermeté. Après avoir reglé la: Justice civile, il établit une sage Police, il fit construire plusieurs Edificespublics, & son administration ne fit naître aucune plainte. Les Jeronimites continuant de leur côté, avec le même esprit de douceur, on étoir déjarevenu de la fraieur qu'avoit causée la nouvelle de leur Commission. Ils avoient même distribué, dans la Ville & dans les Habitations espagnoles, les Indiens qu'ils avoient ôtés aux absens; & lorsqu'on leur vit d'ailleurs apporter tous leurs foins à corriger les abus qui s'étoient glissés dans les-Départemens, tout le monde demeura persuade qu'ils n'avoient pas desseind'y porter la moindre arteinte.

Le rele de l'as Onfas fe gallu-

C'étoit effectivement leur intention; mais rien n'éroit si contraire aux (a8) Ibidem .. (19) Ibidem, chap. 18:-

vues de Las Cafas, qui jugcoit indispensablement nécessaire d'attaquer le mal dans sa soutce. Ce qui portoit les autres à le laisser sublister, c'étoit DICOUVERTE. la crainte que les Indiens, rendus à eux-mêmes, ne voulussent plus recevoir les lumieres de la Foi. On affuroit même que leur stupidité naturelle les rendoit incapables d'y rien comprendre; d'où l'on concluoit que le feul moien de les faire vivre en Hommes étoit de les laisser sous le joug. Les Jeronimites se contenterent donc de leur procuter tous les adoucissemens qu'ils pouvoient recevoir dans un véritable Esclavage. Ils mirent en vigueur toutes les anciennes Ordonnances ; ils en firent de nouvelles , avec les plus fages mesures pour en affurer l'exécution. Mais ce frein ne sussission pas pour arrêrer la cupidité, & Las Cafas s'emportoit avec raison contre les Départemens.

1516.

Ses repréfentations furent d'abord affez moderées : mais lorsqu'il les vit fans effet, il passa aux invectives & aux menaces. Il fit valoit sa qualité de Protecteur des Indiens, qu'il voioir, disoit-il, dans une cruelle oppression, malgré les ordres formels de la Cour. Cette conduite, que la douceur conftante des Jeronimites fir regarder comme un emportement, lui attita tant de haine, que pour mettre sa vie en sûreté, il sut obligé de se renfermer dans le Couvent des Dominiquains. Il écrivit en Cour contre les Commiffaires, qui ne manquerent pas d'écrire ausli, & qui étant écoutés avec plus de faveur, reçurent l'ordre de le renvoïer en Elpagne. Mais il l'avoit pré-tt repuvenu; & n'aïant pû contenir son indignation lorsqu'il les avoit vûs dé-Elpagne. clarer enfin qu'on ne toucheroit pas aux Départemens, il s'étoit embarqué fur le premier Vaisseau qui avoit fait voile en Europe.

En arrivant, il s'étoit rendu à Aranjuez, pour y porter ses plaintes au Dans quelle Cardinal Ximenès. Il ne put voit ce Ministre, qui étoit dangereusement titoura la Cout, malade. Le Roi Charles devant arriver bientòr à Valladolid, sa ressource fut de l'aller attendre dans cette Ville. Il y fut fuivi de près par le Pere de Manzanedo, un des trois Commissaires de l'Espagnole, envoié par ses deux Collegues, pour répondre aux accusations du Protecteur des Indiens. Ce Religieux fut d'abord mieux reçu, que son adversaire, de tous ceux qui composoient le Conseil : mais il avoit en tête un Homme, dont la constance n'étoit pas capable de se rebuter. On apprit bientôt que le nouveau Monarque de l'Espagne étoit arrivé à Villa-Viciosa, & que de-là il avoit pris la route de Tordefillas, pour rendre visite à la Reine sa Mere. On fut informé en même tems que le Cardinal Ximenès étoit mort; que les Grands avoient représenté au Roi le tott que ce Ministre leur avoir fair en voulant leur ôter les Départemens; que les Seigneurs Flamands, qui étoient tout-puissans à la Cour, avoient demandé d'entrer en part des avantages du Nouveau Monde, & que ce jeune Prince, fans en prévoir les conféquences, n'avoit pas fait difficulté d'accorder rout ce qu'on lui avoit demandé. Ces nouvelles allarmerent vivement Las Casas, qui, malgré ses liaisons avec M. de Chievres, avoir fait inutilement de fortes représentations sur cette liberalité du Roi. Enfin, il proposa un moien, qu'il crut infaillible, pour assurer quelque soulagement à ses chers Indiens. Ce fut d'envoier des Négres & des propose pour Laboureurs, dans tous les lieux où les Espagnols avoient commencé à s'é- diens tablir. Ce projet, qu'il fit goûter d'abord à M. de Chievres, au Cardinal

SHITE DES DICOUVERTES: 1916.

Adrien , & à d'autres Seigneurs Flamands , passa au Conseil des Indes (30) ; & le Roi figna une Ordonnance, pour faire transporter quatre mille Negres aux grandes Antilles. Un Seigneur Flamand, Grand-Maître de la Maifon de ce Prince, en obrint le Privilege : mais il le vendit aux Génois (31), qui mirent leurs Négres à fort haur prix ; & cet incident fir évanouir rous les

avantages qu'on s'en étoit promis.

On fe dégoûte des Commissaises Icronimites.

Manzanedo n'étoit pas moins actif que Las Cafas; mais il ne trouva point le même zele dans fes Amis; & quoiqu'il eûr obtenu des audiences tavorables, il comprit que le tegne des Commissaires étoit passé (32). La Commission des Jeronimites n'avoit pas dû plaire à l'Evêque de Burgos; & ce Prélat, qui se retrouvoir, par la mort du Cardinal Ximenès, à la rête des affaires des Indes, n'attendit pas long-tems pour la faire révoquer. Un démêlé fort vif, entre les Commissaires & les Officiers roiaux de l'Espagnole, pout l'élection d'an Député qui devoir venir féliciter le Roi fur son avenement au Trône, ne contribua pas peu à cette révocation. Zuazo, qui avoit pris parti pour les Commissaires, se vit entraîné dans leut disgrace, & Rodrigue de Figueroa sut nommé pour lui succeder. Las Casas ne laissa

Das Cafas eft appuie par les Accompany Flamanle.

point échapper une si belle occasion de faire la guerre aux Départemens. Il fit même entrer les Seigneurs Flamands dans la cause; & leurs raisons firent d'autant plus d'impression sur le Roi, qu'ils parloient contre euxmêmes. Mais les Espagnols aiant embrasse l'opinion contraire : le Roi auri ne se crut pas encore en état de porter une décision absolue sur un point si contesté, prir le parti de donner un plein pouvoir à Figuetoa, pour agir d'une maniere convenable aux circonstances, avec l'avis des plus sages & des plus fidéles Officiers que l'Espagne eur alors aux Indes. Las Casas s'étoit plaint, dans une audience particuliere, que sous prétexte d'enlevet des Caraïbes, pout en faire des Esclaves, on enlevoit indifféremment toute sorte d'Indiens. Il avoit représenté, sur rout, le malheur des Insulaires de la Trinité, gens doux & fociables, qui couroient rifque de fe voir détruirs jusqu'au dernier (34), fi l'on n'apportoit quelque remede, à ce brigandage.

(30) Il étoit alors composé de l'Evêque de Burgos, de Fernand de Vega, Grand Commandeur de Castille, de Dom Garrie de Padilla, de Zapata, de Dom Pierre Marryr d'Anglerie , & Dom Francisco de los Cabos; fans parler de M. de Chievres, qui entroir dans toutes les affaires , & du Doyen de Befançon, qui depuis la mort de Sauvage, Grand Chancelier, faifoit toutes les fonctions de cette Charge & entroit dans tous les Confeils.

(11) Pour la somme de 13 mille Ducate. (31) Il prend le parti de retourner dans

fon Couvent.

(33) L'année précédente, Jean Pono, Pilote de Biscaye, arant abordé dans cette lile, y fut reçu plus civilement qu'il ne de-

Nation. Il les affura qu'il étoit venu pour vivre avec eux. Ses eareffes & fes prefens les engagerent à lui bâtir une Maison, de la grandeur qu'il parut defirer. Elle pouvoit contenir environ cent personnes. Lorsqu'elle fue achevée, il invita les Indiens du Canton à venir voir quelque chose de merveilleux, qu'il promit de leur montrer. Ce Peuple erédule entra fans défiance dans la Maifon s & la soule y devint fi grande qu'on ne pouvoit s'y remuet. C'étoit l'occasion sur laquelle Bono avoit compté. Soixante Hommes bien armés, qui composoient son Equipane, s'affemblerent à la porte, présenterent l'épée nue & le bout de leurs arquebufes aux Indiens, & les menacerent nonsculement de les égorger, à mesure qu'ils voit l'esperer, après toutes les perfidies que tenteroient de sortir, mais de les brûler viss ces pauvres Indiens avoic at cilusées de sa s'ils entreprenoient de faire la moindre reSes plaintes furent écoutées favorablement ; & le nouvel Administrateur eut ordre de rendre la liberté à rant de Malhenreux.

Mais il en trouva le nombre fort diminué, dans l'Isle Espegnole, par une maladie qui ne s'y étoit pas encore fait fentir depuis les découverres , &c qui , s'étant communiquée dans les Isles voisines , y fir pétir une si grande lieu qui ache res quanrité d'Indiens , qu'à peine autoit-on pû croite qu'elles eussent jamais et été peuplées. Il y a beauconp d'apparence que ce trifte préfent leur étoit venu de l'Enrope, quoiqu'Herrera paroille perfuadé qu'il éroit naturel aux Habibitans de toutes les l'arties des Indes (34). S'il n'eûr pas été nouveau pour les Infulaires de l'Espagnole, l'expérience leur auroit appris quelque remede; mais lorson'ils se sentirent arraqués, ils ne penserent qu'à se jetter dans les Rivieres, pour chereher du foulagement au feu qui les dévoroit; & le même Historien reconnoîr que la mortalité n'eut pas d'aurre caufe. Ce fléau, qui n'éroir tombé que sur les Indiens , fut suivi d'un autre , dont les effets furent communs aux deux Nations. On vit paroître, dans l'Isse Espagnole & dans celle de Ravagrezirani-Portoric, une si prodigiouse quantité de Fourmis, que la surface de la terre de ante cause part en fut couverre. Celles de Portoric étoient armées d'aiguillons , dont les picquûres causoient une douleur plus vive que celles des Guèpes. Elles pénétroient dans toutes fortes de lieux; & l'on éroit contraint, pour prendre un peu de repos, de placer les lirs fur de grands bassins d'eau. Dans l'Espagnole, elles s'attacherent aux arbres qu'elles attaquerent d'abord par la tacine, & qu'elles

rendoient aufli fecs & aufli noirs que s'ils eustent été brûlés par le feu du Ciel (35). En vain les noïoir-on dans l'eau. Un instant après, il en reparoiffoit le même nombre. On emploia le feu, qui n'ent pas plus de fucces : & fouvent, après avoir brûlé des monceaux de leurs œufs, qu'on trouvoit dans la rerre jusqu'à la hauteur de quatre palmes, on voioit fortir le lendemain des mêmes endroits, de nouvelles légions de ces infectes. Après avoir épuise toutes les ressouces humaines, on s'adressa au Ciel, par des ceremonies & des vœux fort bizarres (36), auxquels on attribua la fin du mal. Toutes

SUITE DIE Dicouva R Tag.

1516. Mala tie fiegee

180, fe laifferent prendre l'un après l'autre, furent liés de même, conduits au Navire, jertés au fond de ealle, & transportés pont l'esclavage à Portorie, où ils ne failorent qu'arriver lorique Las Cafas y avoit patié avec les Jeronimites. Herrera , idem, ch 11.

(14) » Ceux, dit Herrera, qui one re-» eherché les autiquités du l'ais, affurent » que ee mal ne venoit pas de Castille, & » qu'il étoit naturel aux Indiens ; qu'ils en » étoient atteints de tems en tems, & qu'il » en arrivoit de même dans toutes les au-» tres Isles & Terre-ferme des Indes occi-» dentales; que s'il avoit été porté de Cai-

» tille, il n'eut attaqué que les Castillans, » au lien qu'alors & depuis , on n'a pas feit » qu'ils en aient été fraprés; enfin qu'il y » a d'ailleurs, dans les Indes, des maladies so qui attaquent les Castillans & non les

20 Indiens : & d'autres, qui attaquent les préjoulliances possibles, comme ils ont tous

fistance. Ces Malheurenz , au nombre de » Castillans nés dans les Indes ; & non ceux » qui y passent de Castille, ni les Indiens » memes , Liv. 3. ch. 14-

(15) Surtout les Orangers, qui étoient très beaux & en nombre infini , les Grenadiers, & les Cassiers, dont le nombre émit fi grand qu'il ausoit nu fuffire pour en fournir toute l'Europe & l'Aji: , Ibidem. L'rislo-tien de Saint-Doningue fait dire à Herrera , des Cannes de sucre, ee qu'il dit des Caffiers. Il ne s'est pas souvene d'avoir observé dans un autre endroit, que la même an-·née , les Castillans n'avoient encore des Can-

nes de focre que dans louis Jaidins.

(16) » Les Castillans jugerent à propos so de psendre quelque Saint pour Avocat, & » de le tirer au fort. Après une Procession » folemnelle ils jetterent le fort, cul tomba : so auffi tot pour leur l'ation, avec toutes les

S. ITE DIS DECOUVERTES.

les Plantes, qui avoient été attaquées, périrent entiérement; mais celles qu'on leut fit facceder en vintern plas vite, & produitient préqu'auffi-tif des fruits (37). A peine l'îlle étoir-elle délivéré de cette plate, qu'elle ent beautoup à doutiffit de la voracié d'un grand nombre de Chens, échapeis des Habitations. Ils s'attacherent particulièrement aux Ports fluvages, qui avoient multiplé d'une maniere l'unprenante cheps l'Enablifi, ment des Étjagnols, & qui s'e nourrillant d'excellent fluits, ou de racines fort délicates, avoient la claire equific. Les Veux ne flucars pa plut égargnés, à medure qu'ils naillécien dans les Platurages. Enin la donunage fut extrême, & l'on u'eut us se que de neine à l'articét (48).

Les Jeronimites fout tappelles.

Ce lut dans ces circonflances, que l'igueroa mouilla au Port de San-Domingo. Son Prédéceileur, dégoûté de la fortune & de l'ambition par les manyais offices qu'on lui avoit rendus à la Cour, avoit déja pris le parti d'abandonner son Emploi , pour mener une vie privée; & les Jeronimites , à qui le Roi faifoit dire, par le nouvel Administrateur, qu'il étoit content de leurs fervices, mais qu'ils pouvoient revenir en Espagne, n'attendirent pas d'autres ordres pour repatfer la Mer. Ils se rendirent à Barcelone, où le Roi éroit alors : dans le detlein de lui rendre compte de leur administration , & de l'état ou ils avoient lai!le les Indes. Ils vouloient l'informer que le défordre des Colonies du Nouveau Monde venoit du défaut de subordination, & des Partis dont elles étoient déchirées. Ils avoient à se plaindre particuliétement du Tréforier Général, dans lequel ils prétendoient que les Factieux trouvoient toujours une protection fure , & les gens de bien un Eunemi déclaré , qui n'épargnoit pas la calomnie pour les perdre, comme il venoit d'arriver à Zuazo, & qui s'attachoit furtout à perfécuter ceux qu'il croïoit dans les intérêts de de l'Amiral, dont il avoit caufé toutes les disgraces. Mais les Amis de ce redoutable Officier, qui se défierent apparemment de leur dessein, eurent assez de crédit-pour leur fermet l'accès de la Cour. Après avoir long-tems follicité une Audience, fans la pouvoir obtenir, ils prirent enfin, comme leur Collegue, le parti de retourner à leurs Exercices monastiques (39).

Projet bizarre de Las Cafas, post la formaeron d'une nouvelle Colonie.

Las Cafas , auffi peu capable d'être rebuté par l'éxemple d'autrui , que par le mauvais fuccè des deux propositions qu'il avoit fait agréte (40) ; s'et-broçoit alors de faire entre l'Evêque de Burges dans un nouveau projec , dont Il ni pomentori autant d'avantage pour la Contonne d'Étogane, que pour l'avancement de la Religion. Mais , ce Prélat s'enne excelé far le caractère du d'Apardé. Il eu reconst souve su mis Sejaquet n'amment. Il resident voir troit d'Apardé. Il eu reconst souve su mé Sejaquet n'amment. Il resident voir troit d'Apardé. Il eu réconst souve su més Sejaquet n'amment. Il resident voir troit de la comment de la Religion de la Re

» jours fait depuis ; & l'on vit par expénience que le mal diminua; & s'il ne

so fit pas appaifé tout-à-fait, les péchés so des Hommes en furent la caufe. Ibidem. (17) Ibidem.

(18) Ibidem. On verra d'autres effets de ces reribles Animaux, qui avoient tant de part aux conquètes des Castillans.

(39) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 5.

(40) On a vû ce qui fir manquer le premier. Le second avoit été exécuté, quoiqu'avec beaucoup de peine ; mais deux cens Déserteurs, qu'il avoit fait embarquer à Cadir, lui avoient été débauchés tous, en passant protorie. répondre du fuccès, si dans le Pais, qu'il vouloit choisir, on ne permettoit à perfonne de s'établir fans fon confentement. Les cruautés des Espagnols aïant aliené tous les Indiens, il vouloit faire prendre à ses Colons un habit particulier, pour faire croire aux Naturels du Pais qu'ils étoient d'une autre Nation. Cet habit devoit être blanc, avec une Croix à pou près semblable à celle de l'Ordte de Calarrava ; & Las Cafas pottoit fes vucs jufqu'à vouloir fonder dans la fuite un Ordre Militaire de cent cinquante Chevaliers, qu'il fe flattoit de faire approuver par le Saint Siège & pat le Roi Catholique (41).

Ce Plan fut approuve de Chievres & de la Chaux, fes deux Protecteurs

1516.

déclarés. Le Chancelier Garinara promit aussi son sustrate quelques négociations avec la France aiant conduit le Chancelier & de Chievres sur la trassitéologiem: Frontiere, les propositions de Las Casas sutent si peu goûtées du Conseil, que dans le premier mouvement de son imparience, il prit une résolution, où la prudence fut moins confultée que fon zele. Il alla trouver tous ceux qui avoient le titte de Prédicateurs ou de Théologiens du Roi, & les engagea, au nombre de huit, à se rendre au Conseil, pour y déclarer que les Seigneurs dont il étoit composé répondroient à Dieu de tout le mal qui se commettoit dans les

Indes, puisqu'après tant de représentations ils ne vouloient pas y apporter le reméde qui dépendoit d'eux. Le Pete Michel de Salamanque, Dominiquain, qu'ils choisirent pour leut Orateur, exposa, sans ménagement, tout ce Conseil, & par que le Protecteur des Indiens lui avoit inspiré. On eut la patience de l'écou-fettes. ter : mais lorfqu'il eut fini , l'Evêque de Burgos , le regardant d'un œil févere , lui demanda d'où venoit cette hardiesse, & depuis quand les Prédicateurs se mêloient du Gouvernement ? La Fuente, autre Docteur, répondit qu'ils étoient. chargés des intétêts de la Maison de Dieu , pour lesquels ils devoient être prêts à donnet leur vie ; qu'il n'étoit pas surprenant que des Docteuts en Théologie, qui pouvoient être confultés par un Concile général, donnassent des avis aux Ministres des Rois; qu'ils venoient donc , par office , leur déclarer que si l'on ne reformoit pas les abus qui s'étoient introduits dans les Indes, ils monteroient en Chaire, pour attaquer publiquement ceux qui violoient la Loi de Dieu, & qui négligeoient le service du Roi; sans quoi, ils comment il y croiroient manquer à la plus effentielle de leur obligation, qui étoit d'accom- font reçus, plir & de prêcher l'Evangile. Dom Garcie de Padilla , qui étoit Homme de favoit , prit la patole, & dit que jusqu'alors le Confeil avoit fait tout ce qu'il-

Ils entrent 'au"

à son imagination , dans le récit d'Herrera. Il demandoit mille lieues de Côtes, depuis Rio Dolce jusqu'an Fleuve de los Aracuas, à deffein, suivant l'Historien, de débusquet Pedrarias de la Terre ferme. En deux années il se flattoit d'apprivoiset & de civilifer dix mille Indiens. En trois ans, il prometroit de leur impofer un tribut de 1 5000. Ducats, & de le faire monrer à 60000 dans l'espace de dix ans. Il vouloit bacir trois Bonrgades, chacune avec fa ciradelle & einquante de ses Chevaliers. Il devoit s'inftruire avec foin de tous les lieux où l'en-

(42) Le dérail de fes vues fair honneur trouvoit de l'or , pour en informet le Roi ; mener avec lui douze Missionnaires qui lui fusient soumis, dix Insulaires de l'Isle Espa-gnole, & tous les Indiens qui avoient été transportés de la Terre serme dans cette Isle. Pour l'entretien de ses Chevaliers , il ne demandoit que le douziéme de ce que le Roi devoit retirer dn Pais ; mais il vouloit que ce revenn fût continué à lent postérité, jusqu'à la quatrième génération, qu'ils fusient erees Chevaliers aux Epetons dorés . & que toure leur race fut à jamais exempte de taxes & d'impôts. Le même, Liv. 4 ch. 1.

SLITE PRE .SCOUVERTES. 1.516.

avoit du ; témoins les Actes mêmes , qu'on vouloit bien leut communiquer , quoique leur presomption ne méritat point cette condescendance, mais pour leur faire sentir combien ils s'étoient oubliés. La Fuente repartit » qu'on de-

» voit leur montrer en effet ces Actes, & qu'ils étoient disposés à les louer, » s'ils les trouvoient dignes de louanges; mais que si la justice y étoit blessée, " ils prononceroient anathème contre les Auteurs; extremité à laquelle ils ne

» croioient pas que leurs Seigneuries vouluffent les obliger (42).

Le jour suivant, ils surent appellés au Conseil, pour y entendre la lecrare de toutes les Ordonnances qui avoient été dressées pour les Indes. Le Préfi dent reçut leurs objections avec beaucoup de douceur. On leut promit même de les examiner, & d'avoir égard à leurs avis. Las Cafas attendit quel feroit l'effet d'une démarche de cet éclat, & ne cella point de folliciter Gatinara & de Chievres, qui étoient revenus à la Cour. Mais n'apprenant rien de favorable, il fit une nouvelle tentative auprès des Seigneuts Flamands. Ces Etrangers, qui n'étoient pas fâchés de trouver les Ministres Espagnols en défaut, pour en prendre occasion de se rendre plus nécessaires , lui conseillerent de

Las Cafat téerfe le Confeil des Indes.

Cales.

faisit cette ouverture; & pat le crédit de ceux qui lui en avoient fait naître Ce qu'on pense l'idée, il obtint une Junte extraordinaire (43). Son Plan y fut examiné avec foin , & généralement approuvé ; à l'exception que les mille lieues de Côtes, qu'il demandoit, furent réduites à trois cens, depuis le Golfe de Paria jusqu'à Sainte-Marie. A la vérité, cette décision ne fut pas plutôt publiée, qu'elle parut causer un soulevement général. Quantité de personnes, nouvellement arrivées des Indes, & tout le Conseil récusé, en parletent comme d'une extravagance, qui n'étoit propre qu'à jetter l'Etat dans une dépense inutile, & dont on ne pouvoit espèrer de succès. Malheureusement pour Las Cafas, cette opinion ne fut que trop justifice par l'événement. Cependant, malgré les représentations de ses Adversaires, qui demanderent même que les Délibérations fullent recommencées, fon éloquence seur détruire toutes les objections. On lui opposa tout ce qu'on avoit publié jusqu'alors du mauvais naturel des Indiens, de leur stupidité, de leur inconstance, de leur penchant pour

récuser tout le Conseil des Indes , & particuliérement l'Evêque de Burgos. Il

1) obtient la remiffion de Aexicatet.

> leurs nouveaux Maîtres. A ceux qui sembloient mal juger de ses propres intentions, il répondit que sa conduite, ses mœurs, & la dignité du Sacerdoce. dons il avoit l'honneur d'être revêtu, devoient le mettre à couvert de ces injurieuses défiances; sans compter qu'il promettoit, comme il l'avoit toujours offett, de contribuer de vingt ou trente mille écus à son entreprise. Il (41) Ibid , chap. 1

> les vices les plus odieux, de leur perfidie & de leur cruauré, de leur éloignement pour l'Evangile & pour toutes fortes d'instructions; enfin de leur avercomme invincible pour le travail. Il en fit une autre peinture, qui tejettoit la plûpart de ces imputations fur la tyrannie & les barbares excès de

(41) Elle fut composée de Dom Jean Manuel, qui avoit été Favori du feu Roi Philippe I, Pere de Charles, de Dom Alsonse Tellez, Frere alne du Marquis de Vilana, tons deux du Confeil d'Etat & de celui de la Guerre; du Marquis d'Aguilar,

Grand Veneur & Conseiller d'Erat; de Vargas, qui avoit été grand Tréforier du Feu Roi, du Cardinal Adrien, Grand Inquisiteur d'Espagne, & de tous les Seigneurs Flamands qui entroient au Conseil, ibid,

200

SUITE DES 1516.

ne fe défendit pas avec moins de force contre le teproche d'avoir engagé le Cardinal Ximenès à faire passer des Jeronimites aux Indes , & d'avoir bien- DECOUVERTES rôr vécu si mal avec eux , qu'il avoir abandonné sa Commission de Protecteur des Indiens, pour venir apporter ses plaintes en Espagne (44). Enfin, fur l'article du nouveau revenu qu'il promettoit à la Couronne, il fit voir, par des raisonnemens sans réplique, que rout dépendoit du zele & de la fidélité dans l'administration; & fortifiant ses raisons par l'exemple, il prouva que depuis quelques années que Dom Pedratias d'Avila commandoit dans la Castille d'or, le Roi n'avoir pas dépensé moins de cinquante-quarte mille ducats pour cer Etablissement . & n'avoit pas tité pour son quint plus de trois mille Pefos; tandis que les profits du Gouverneur & de ses Officiers montoient à plus d'un million d'or (45). Ses téponfes & ses preuves durent porter la conviction dans rous les esprirs, puisque la décision de la Junte sut confirmée, & que les Provisions du nouveau Gouverneur aïant été fignées, les ordtes furent donnés pour l'armement des Vaisseaux qui devoient transporter la nouvelle Colonie.

Mais il autoit manqué quelque chose à la victoire du Prorecteur des Indiens, fi l'on n'eur rien starué pout le foulagement des Habitans naturels de l'Isse Espagnole & des autres Colonies actuelles du Nouveau Monde. Ce fur comme un second triomphe, qu'il obrint avant son départ, & dont il eut la principale obligation au crédit des Seigneurs Flamands. Herrera entre ici dans un curieux détail.

Dom Juan de Quevedo, Evêque de Sainte-Marie l'ancienne du Darien, éroir arrivé en Espagne pendant le cours de ces contestations; & c'étoir lui qui lui en lavour des avoit apporté les trois mille Pesos, que Pedrarias envoïoit pour le quint du lusieur. Roi. Il s'éroit attaché aux Seigneurs Flamands, après avoir reconnu ce qu'il pouvoir espérer de leur crédir pour le succès de ses prérentions. Un jour que le Docteur Mora, qui avoir succedé à Fonseca dans le Siège de Badajos, & qui étoit un des principaux Partifans de la Caufe des Indiens, donnoir à dîner à ce Prélat, Las Cafas fe trouva au nombre des Convives, avec Dom Juan de Zuniga, Frere du Comte de Miranda, qui fut ensuire Gouverneur de Philippe II. & Dom Diegue Colomb, Amiral des Indes. Après la table, le discours tomba sur les Indes; & Las Casas, plein de ses idées, fit un teproche à l'Evêque du Darien , de n'avoit pas emploié la voie des censures , contre Pedrarias & ses Officiers, pour arrêrer les vexations tyranniques qu'ils exerçoient fur les Naturels du Pais. Comme ils ne s'accordoient pas fur rous les points, la dispure devint si vive, que l'Evêque de Badajos se vit dans la nécessité de l'arrêter. Ce Prélat, étant allé ensuire au Conseil, ne manqua point de rapporter au Roi ce qui venoit de se passer chez lui , entre l'Evêque du Darien & Las Casas. Charles, qui ne desiroir que l'occasion de s'instruire, fit avertir les deux Parties de se trouver au Conseil, deux jours après, & donna ordre à l'Amiral de s'y rendre aussi, avec un Religieux de Saint François, qui éroit arrivé depuis peu de l'Isse Espagnole, & qui gardoit encore

Fameufer dife

Occasion qui

(44) On eut la malignité de prétendre que peu de cas de lui , ibidem. e'étoit par cette raison qu'à son retour il (45) Il explique jufqu'aux rufes qu'on n'avoit pu obtenir une leule audience du emploioit pour cette friponnetie. Cardinal, & que ce Prélat avoit para faire

Tome XII.

DECOUVERTIS.

1516. AtTemb'ée folemneile, où le moins de ménagement que Las Cafas fur les intérèts de la Religion & de l'humanité dans le Nonveau Monde (46). Cette Atlemblée fut accompagnée de tout ce qui pouvoit fervir à lui don-

ner de l'éclat. Le Roi parut dans une grande Salle du Palais, sur un Trône élevé, avec tout l'appareil de la Roïauté. De Chievres, l'Amiral Colomb, Not d'Espagne l'Evêque du Darien & le Licentié Aguirre étoient assis à sa droite, dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Le Chancelier Gatinara, l'Evêque de Badajos, & les autres Conseillers d'Etat étoient à sa gauche. Las Casas & le Francifquain fe tinrent debout, vis-à-vis le Roi. Lorfque chacun fut placé, de Chievres & le Chancelier, montant chacun de leur côté les dégrés du Trône, se mirent à genoux aux picds du Roi, & lui parlerent quelque tems à voix basse. Enfaire ils reprirent leur place; & le Chancelier se toutnant vers l'Evêque du Darien, lui dit : " Révérend Evêque , Sa Majesté (47) vous ordonne de parler ,

Diffeenre de l'Evique de Da-

» si vous avez quelque chose à lui dire. L'Eveque se leva austi-tôt, & repondit que les explications qu'il avoit à donner ne pouvant être communiquées qu'au Roi & à son Confeil, il supplioit Sa Majesté de faire éloigner ceux qui ne devoient pas les entendre (48). Il infifta même, après un fecond ordre; & ce ne fut qu'au troisième, lorsque le Chancelier eut ajouté que tout ce qu'il y avoit de Seigneurs dans la Salle avoient été appelles pour affifter au Confeil, qu'il prit le parti d'obéir. Mais, évitant les détails, il se contenta de déclarer que depuis cinq ans, qu'il s'étoit rendu au Continent de l'Amérique, avec la dignité Episcopale, il ne s'y étoit rien fait pour le Service de Dieu, ni pour celui du Prince; que le Pais se perdoit au lieu de s'établir; que le premier Gouverneur qu'il y avoit vû étoit un méchant Homme, que le fecond étoit encore pire, & que tout alloit si mal, qu'il s'étoit cru obligé de passer en Espagne, pour en informer le Roi. Cependant, comme il ésoit question de donner son avis, sur la conduite qu'on devoit tenir à l'égard des Indiens, il ajonta que tons ceux qu'il avoit vus, foit dans le Pais qu'il venoit d'habiter, foit dans les autres lieux où il avoit palle, lui avoient paru nes pour la fervirude; qu'ils étoient naturellement pervers, & que son sentiment étoit de ne les pas abandonner à eux-mêmes, mais de les diviser par bandes. & de les mettre fous la discipline des plus vertueux Espagnols; sans quoi l'on n'en feroit jamais des Chrétiens, ni même des Hommes.

Lorfque l'Evêque eur ceffe de parler, Las Cafas recut ordre d'expliquer ses idées; & l'Historien lui fait tenir le discours suivant (49):

" Très Haut, très Puissant Roi & Seigneur, je fuis un des premiers Cas-» tillans qui aient fait le Voiage du Nouveau Monde. J'y ai vecu long-

Discours de Las Cafas,

que dignité, ibid , ch. 4.

(47) C'étoit la premiere fois qu'on donnoit ee titte à Chatles , à l'occasion de son élévation à l'Empite dont il venoit de recevoir la oouvelle , ibid.

(48) L'Historien lei fait faite un préambule, qu'il appelle gracieux & élégant : o il y avoit pluticuts jours, lui fait il dire, o qu'il fouhaitoit passionnément de voit » eette préfence roiale ; & maintenaot que

(46) Herrera observe qu'il aspiroit à quel- » Dieu lui faisoit la grace d'accomplir son » desir , il reconnoissoit que la face de » Priam étoit digne du Roratime , ibid.

(49) La-deffus, dir-il, Chievres & le Chanedier tetoutnetent coofultet avec le Roi. Puis, aiant tepris leuts places, le Chanceliet dit à de Las Cafas ; Meffite Barthelemi . Sa Majesté vous commande de parlet. Les Flamands l'appelloient ainfi , & Garinara les imitoit, quoiqu'Iralien, ibidem.

» tems . & i'ai vû de mes propres yeux ce que la plùpart ne rapportent que » fur le témoignage d'autrui. Mon Pere est mort dans le même Pars , après y avoir vécu, comme moi, des l'origine des découverres. Sans m'arrribuet " l'honneur d'être meilleur Chrétien qu'un autre, je me fuis senri porté par » un mouvement de compassion naturelle à tepasset en Espagne, pour infor-" mer le Roi, votre Aïeul, des excès qui se commerroient dans les Indes. » Je le rrouvai à Placentia. Il eut la bonré de m'écourer ; & dans le dessein " d'y apporter du remede , il remir l'explication de fes ordres à Seville : » mais la morr l'aiant furpris en chemin , fa volonté roiale & roures mes te-" présentations demeurerent sans effet. Après son trépas , je sis mon rap-» port aux Régens du Roïaume , les Cardinaux Ximenès & Tortofa , qui » entreprirent de réparer le mal par de fages mesures, mais la plupart mal » exécutées. Enfuire, Votre Majesté érant venu prendre possession de ses Etars, je lui ai repréfenré la fituarion de ses malheurenses Colonies, à la- quelle on auroit alors remédié, si dans le même tems le Grand Chancelier » n'éroit morr à Sarragoille. Aujourd'hui , je recommence mes travaux » pour ce grand objet.

" L'Ennemi de toure vertu ne manque pas de Ministres , qui tremblent » de voir l'heureux fuccès de mon zele. Mais , laissant à parr un moment » ce qui touche la conscience, l'intérêt de Votre Majesté est ici d'une si haute » importance, que les richelles de rous les Erats d'Éurope enfemble ne peu-» vent être comparées à la moindre parrie de celles du Nouveau Monde; & » j'ose lui dire qu'en lui donnant cet avis , je lui rends un aussi grand ser-» vice que jamais Prince en air reçu de son Sujet. Non que je prérende au-» cune espece de gratification ou de salaite. Ce n'est pas seulement à servit » Votre Majesté que j'aspire. Il est certain même, que dans roure autre sup-» polition que celle d'un ordre exprès, le seul motif de son service ne m'au-» roir pas ramené des Indes en Europe : mais je crois en rendre beaucoup à Dieu, qui est si jaloux de son honneur, que je ne dois pas faire un pas pour l'avantage de Vorre Majesté, auquel il n'air la première part. » Aussi le prens - je à témoin que je renonce à toutes fortes de faveurs & de » récompenses temporelles; & si jamais j'en accepte, ou moi-même, ou par » quelqu'un qui les reçoive en mon nom, je veux être regardé comme un " Imposteur & un Faussaire, qui auroit rrompé son Dieu & son Roi. Appre-» nez donc, Sire, que les Naturels du Nouveau Monde font capables de » recevoir la Foi, de prendre de bonnes habitudes, & d'exercer les Actes de » toutes les vertus. Mais c'est par la raison & les bons exemples qu'ils y » doivent être excités, & non par la violence; car ils font naturellement " libres; ils ont leurs Rois & leurs Seigneurs naturels, qui les gouvernent · fuivant leurs usages. A l'égard de ce qu'a dit le Révétend Evêque, qu'ils » font nés pout la fervirude, fuivant l'autoriré d'Aristote, sur laquelle il » paroît qu'il se fonde, il y a autant de distance de la vérité à cette propo-» sirion , que du Ciel à la Terre. Quand le Philosophe auroit été de cette » opinion, comme le Révérend Evêque l'affirme, c'étoit un Genril, qui » brûle maintenant dans les Enfets, & dont la doctrine ne doit être ad- mife qu'autant qu'elle s'accorde avec celle de l'Evangile. Notre fainte Re-" ligion, Sire, ne fait acception de personne. Elle se communique à toutes

## HISTOIRE GENERALE

SUITE DES

» les Nations du Monde. Elle les reçoit toutes fans distinction. Elle n'ôte » à aucune sa liberté, ni ses Rois; elle ne réduit pas un Peuple à l'esclavage. DICOUVERTES. « fous prétexte qu'il y est condamné par la Nature , comme le Révérend 1516.

" Eveque yeur le faire entendre. J'en conclus, Sire, qu'il est de la der-" niere importance, pour Votre Majesté, d'y mettre ordre au commencement

» de son Regne (50).

Difeours du Michigan Franciscain.

Après Las Cafas, le Missionnaire Franciscain recut ordre de parler à son tour. Il le fit dans ces termes : » Site , je reçus ordre de patfer dans l'Itle

» Espagnole, où je demeurai quelques années. On m'y donna la Commis-» fion de faire le dénombrement des Indiens. Il y en avoit alors quantité

" de milliers. Quelque tems après , je fus encore chargé du même ordre , " & je trouvai ce nombre extremement diminué. Si le fang d'Abel , c'est-à-

» dire celui d'un feul Mort, injustement répandu, a crié vangeance & l'a » obtenue du Ciel, Dieu sera-t'il sourd au cri de ce déluge de sang qu'on

» ne cesse pas de répandre? Je conjure donc Votre Majesté, par le Sang de » Notre-Seigneur, & par les plaies du grand Saint dont je porte l'Habit,

» d'apporter un prompt remede à des maux , qui ne manqueroient pas d'at-» tirer fur votre Couronne l'indignation & les rigoureux châtimens du

» fouverain Maître des Rois (51).

Difcouts de l'Amical Dom Dicgue Colomb.

Dom Diegue Colomb eut ordre enfuite de donner fon avis. Les grands maux, dit-il, qu'on venoit de repréfenter, n'écoient que trop manifeltes; & les Ministres de la Religion, qui s'étoient tant de fois élevés contreux, en étoient les véritables témoins. C'étoit justement qu'après avoir vù l'inutilité de leur zele, ils fe croïoient obligés d'apporter leurs plaintes au pied du Trône, Bientôt les Indes ne feroient plus qu'un vaîte défert; & lui, qui n'avoit pas d'autre ressource que l'Erablissement qu'il y avoit obtenu de la Coutonne, ne voioit déja plus de lieu au Monde où il pût se retirer. Il ajoura qu'il n'avoir pas eu d'autre motif pour faire le voiace d'Espagne, & qu'il assuroit Sa Majesté que de toutes les affaires qu'elle avoit

à terminer, c'étoit une des plus importantes pour sa gloire & sa conscience. Aufli-tot que l'Amital eut fini , l'Evêque du Darien demanda la petmifsion de parler encore une fois. Mais, après un moment de consultation avec

le Roi, le Chancelier lui dit que s'il avoit quelque chose à répliquer, Sa Majesté lui ordonnoit de le mettre par écrit , & qu'on y feroit une sérieuse L'Evêque Ja attention. Ce Prélat fit deux Mémoires, qui regardoient uniquement Pedrarias & la Province du Darien; & dans une Allemblée, qui se tint chez le Chancelier, il déclata qu'il approuvoit les vues & l'entreprise de Las Cafas. Mais une fiévre maligne l'aiant emporté dans l'espace de trois jours,

Las Cafas,

& Charles étant attendu par sa Flotte, à la Corogne, pour aller tecevoir la L'affaire des Coutonne de l'Empire, l'affaire des Indes demeura suspendue. Il paroit que ce jeune Prince commençoit à craindre que la jalousie n'eût quelque

Indes eft fufpendue,

> (50) On s'est attaché à rendre ce Discours celle de ses Mémoires, oblige de croise tel qu'il est dans Herrera. L'Historien de qu'il ne l'a pas tiré de son amagination ; Saint Domingue en donne un tout différent; mais il ne eite point sa source, Histoire de & la confiance qu'on doit à un Ecrivain de Saint-Domingue, Liv. 5. pages 174 & suiv. fa profession , lorsqu'il vante sa fidelité & (51) Herrera , Tom. 1. Liv. 4. ch. 5.

part à la protection déclarée que le Chancelier & les Seigneurs Flamands accordoient à Las Casas, & qu'il vouloit attendre des informations moins pecouverts, suspectes sur un point dont il sentoit l'importance (52).

1516.

## Dernier Voiage de JEAN DIAZ DE SOLIS, & Découvertes au Sud.

PENDANT le cours de ces Négociations, qui n'avoient pas duté moins Diaz de Sod'environ trois ans, plusieurs Avanturiers avoient tenté de nouvelles déconvertes; mais la pluparr vers le Sud, par un ordre parriculier du Roi, qui craignoir que les Porrugais ne vinisent moissonner de ce côté-là ses plus belles esperances, & qui se prometroit d'ailleurs, sur les raisonnemens Dias de sous, des Cosmographes, de trouver un passage par cette voie pour le Commerce des Moluques. Son impatience avoit été si vive, qu'aiant fait armer deux Vaisseaux, dont il avoit donné le commandement à Jean Diaz de Solis, le plus habile Navigareur de ce tems, il n'avoit point attendu que tous les préparatifs fussent achevés, pour les presser de lever l'ancre; & l'un des deux s'étoit ouvert au moment du départ. Cependant, on l'avoit réparé avec rant de diligence, que Solis s'étoit trouvé en état de mettre à la voile le 8 d'Octobre 1515. Il n'étoit arrivé qu'à la fin de la même année à Ses décourrers la vue du Cap Saint-Augustin, d'où il s'étoir avancé vers l'embouchure du au Sud de l'A-Fleuve de Janega, fur la Côre du Bréfil, & de là au Cap de Navidad. Ce Voïageur, continuant sa route jusqu'à la vue d'un Fleuve, qu'il nomma los Innocentes, à 23 dégrés 15 minutes de latitude australe, se rendit de la au Cap qu'il nomma Cananée, à 25 dégrés, & proche d'une Isle qui recur de lui le nom de la Plata. Enfuite, il alla mouiller à 27 dégrés, dans une Baie qu'il appella Bahia de les Perdidas ; d'où passant le Cap de Corriente, il prit rerre au vingt - neuvième dégré. De - là, il reconnut l'isle qu'il nomma Saint-Sebastien, & trois autres Isles auxquelles il donna le nom de los Lobos; après quoi, il entra au trentecinquiéme dégré, dans un Port qu'il appella, du nom du jour, N. D. de la Chandeleur . & dont il prit possession au nom de la Castille. Enfin , il mouilla à 34 dégrés 10 minutes, dans un grand Fleuve, qu'il nomma los Platos, & qui a pris depuis le nom de Rio de la Plata. Ce fut le terme de sa navigation & de fa vie. Ses Compagnons rapporterent qu'étant descendu dans sa Barque avec sa fin tragique, quelques Soldats, pour s'approcher d'une Troupe d'Indiens qui se présentoient fur une des rives du Fleuve, il y avoit été tué, mis en pieces & dévoré par ces Barbares , lui & tous ceux qui l'accompagnoient (53).

D'un autre côté, quelques Avanturiers de la Colonie du Darien, sous Découvertes sur la conduire d'Espinosa, avoient poulse leurs découvertes l'espace d'enviton les Corrs de la 1 to lieues, sur les Cores de la Mer du Sud, d'où ils étoient revenus chargés de richesses (54). Un Officier, nommé Dom Diego d'Albiter, se trouvant proche du Fleuve Cocabira , avec un détachement de cette Troupe, plus fonte que

(52) Ibid. Liv. 4. ch. 5. Hift. de Saint-(54) Quatre-vingt mille pefos d'or , & Domingue, Liv. 5. pages 179 & précédentes.
(53) Herrera, ubi fuprà, Liv. 1. ch. 7. 1000 Esclaves.

C c iii

LIS. 1516.

Dale Die Son appeir d'un Cacique, qu'il avoir fait prisonnier, que dans un Edifice I deux lieuss delà, il rouveroir un immense resfor. Il 57 endire, avec toute 1516, allear que cette nouvelle étoir capable de lui infirier. Une femme Indienne, qu'il avoit à fa faite, lui dut que cet Edifice étoir un Temple conface aux Mauvas Espriss, & qu'ils avoient ordonne que la Terte s'ouvrir pour englouir les Catillans. Albivez s'efficia peu d'un avis de cette nature. Le foir, en arrivant au Temple ; il le vis trembler, comme un rofeau agité par le vene. Alors, s'on courage & celui de rous s'es gens ne réstitun point a ce speciale, ils s'armente, pendant toute la nuit, de fignes de Croix & de prieres; & l'artivée du jour out si peu de force pour les rassurer, qu'ils revinnent fans avoir oft coucher aux murs du Temple (55).

Fernand Ponce & Barthelenni Hurtado, firent sulfi des courfes' vers le Golfe Pont 46 Nicoya. d'Oza, & découvrirent le Port de Nicoya, auquel ils donnerent le nom de San-Lucar. Vers le même tems, Pedrataus fit jetter les fondemens d'une Ville Ville d'Audre de Propriet de Principins fur la Mer du Sud.

den voicré de Brigannis fur la Mer du Sud.

, (55) Le même , Liv. 2. chap. 9.



## DESCRIPTION DE L'ISLE ESPAGNOLE.

vulgairement SAINT-DOMINGUE.

L doit paroîtte assez étrange que depuis près de deux cens cinquante ans, Discription que cette Isle est fréquentée des Nations de l'Europe , on ne s'accorde point encore fur sa véritable position. Un Mitsionnaire Jesuite (56), qui pendant Espagnoir. un fort long féjour, a pris foin d'observer toures les Eclipses, prétend avoir trouvé constamment quatre houres 43 minutes & 51 secondes de différence ette lie. entre le Méridien de l'Observatoire de Paris & celui du Cap François; d'où il s'enfuit que ce Port est au 30% dégré de longitude. Le Pere Feuillée, fuivant l'observation des Sarellites de Jupiter, à la Caye Saint-Louis, le met au 104º dégré ; & la différence de longitude , entre la Cave Saint-Louis & le Cap François, n'ett, au jugement de M. Frezier, que d'un dégré & environ 55 minutes. A l'égard de la latitude, il paroît certain que la Pointe de Saint Louis, proche du Port de Paix, qui est l'endroit de l'Isse le plus seprenttional, est par le 10° dégré deux ou trois minutes; sur quoi le nouvel Historien remarque qu'il faut reformer les Carres Hollandoifes, dont 'erreur a caufé plufieurs naufrages fur les écueils voifins.

Son (tendue.

L'étendue de Saint-Domingue est d'environ 160 lieues de longueur, du Levant au Couchant; & de trente, dans fa largeur moienne du Nord au Sud. Son circuit est d'environ 350 lieues; & ceux qui lui en donnent fix cens font le tour des anses. Sa situation ne peut être plus avantageuse, au milieu de quantité d'autres Isles (57) qui forment un grand Archipel, où l'on diroit qu'elle est placée pour leur donner la loi. Elle a trois pointes avancées, vers trois des plus grandes de ces Isles. Le Cap Tiburon, qui la termine au Sud Ouelt, n'est qu'à 30 lieues de la Jamaique. Entre celui de l'Espade, qui est sa Pointe orientale, & Portoric, on n'en compre que 18; & 12 feulement du Cap, ou Mole Saint-Nicolas, qui regarde le Nord-Ouest, à l'Isle de Cuba. Saint-Domingue est d'ailleurs entource de plusieurs autres petites Ifles, qui en font comme les annexes, & dont elle peut tiret de fort grands avantages. Les plus confidérables font la Saona , la Beata , Sainte Catherine, Altavela, Avache, la Gonave, & la Tortue; fans compter la Navazza & la Mona, dont la premiere est à dix lienes du Cap de Tiburon, vers la Jamaïque, & la seconde à moitié chemin du Cap de l'Espade à l'Isle de Portoric.

Il semble que la nature n'ait pas moins pourvû à la sûteté de cette Fronts qui la grande Isle, par quantité de Rochers qui en rendent l'abord dangereux. Le botéeut, côré du Nord est sur-rour bordé d'écueils & de petires Isles fort basses. On

Elles font renfermées entre les 8 & les 18 (16) Liv. 1, pages 5. & 6. (57) Ce sont toutes celles qui sont com- dégrés de laritude ; & leur longitude s'étend prifes fous le nom d'Antilles, & dont les depuis les 19: juiqu'aux 306 degrés. principales seront décrites dans leur ordre.

DESCRIPTION ns L'ISLE ESTAGNOLE.

a crû long-tems que de tous ces écueils , celui que les Espagnols nomment Abrojo, & les François le Mouchoir quarré, étoit le plus reculé à l'Orient; mais on a reconnu, aux dépens d'un grand nombte de Navires, qu'il y avoit d'autres brifans au Sud-Eft; ce qui , joint aux Obfervations fur lefquelles on a reculé l'Isle de 20 minutes vers le Sud, en a rendu l'accès beaucoup plus sût. A l'Ouest du Mouchoir quarré, & presque sur la même ligne, on trouve de fuite plufieurs grouppes de petites Isles affez basses, entre lesquelles il n'y a quelquesois de passage que pour des Canots. Les the Turques unes ont teçu le nom d'Illes Turques, & les autres celui de Caiques. Mais elles ne font pas toutes aufli peu habitables qu'on le croit, & quelques-unes ont même des Côtes fort faines. Un Voiagent respectable (58), en aiant rangé une de fort près, fur un Navire de 400 tonneaux, y remarqua, dans pluficurs endroirs, des Terres affez élevées & d'une bonne nature. Les lifes Turques, qui font les plus orientales, se nomment aussi Amanas. Elles ont

des Salines naturelles , dont les Anglois de la Bermude & de la Jamaïque

& Carques.

liks Lucayes.

rirent un grand profit. Les Lucayes suivent, après les Caïques, & n'en sont séparées que par un débouquement affez étroit. C'est aujourd'hui le passage de rous les Navires, qui fortent du Cap François pour retourner en France. Les plus occidentales des Lucayes ne sont séparées de la Floride que par un Canal, qui n'a nulle part plus de vingt lieues de largeut, & qui tire fon nom de Bahama, la derniere de toutes ces Isles. Depuis les ravages des Espagnols, elles sont demeurées fans Habitans, à l'exception de celle de la Providence, où les Anglois ont un petit Etabliffement. Mais on y voit une quantité prodigieuse de toutes fortes de gibier. Leurs Côtes font aussi beaucoup plus poissonneuses que celles des grandes Isles , & sur-tout que celles de Saint-Domingue, qui le font très peu, si ce n'est aux embouchures des Rivieres, & dans l'étendue de la marce, c'est-à-dire, au plus, l'espace d'un quatr de lieue; fur quoi l'on observe qu'en aucun endroir des Antilles, le flux ne monte jamais plus de trois pieds (59).

de l'itte Espagno-

Son ancienne division en cinq Royaumes. Magua.

On a déja remarqué qu'à l'artivée des Espagnols , l'Isle de Saint-Domingue écoit nommée par ses Habitans, Quisqueia & Hayti, deux noms tirés de leur Langue, dont le premier fignifioit une grande Terre; & le fecond, une Terre montagneuse. Mais elle a petdu l'un & l'autre, en changeant de Maîtres. Ses Conquérans la trouverent divifée en cinq Roïaumes, indépendans les uns des autres, & en quelques Souveraineres moins puissantes, dont les Seigneurs portoient le nom de Caciques, comme ceux des principales divisions. De ces cinq Roiaumes, l'un se nommoit Magua, qui signifie Roiaume de la Plaine. Il comprenoit ce qu'on a depuis nommé la Vega-Réal; ou du moins il en comprenoit le milieu & la meilleure partie. La Vega-Réal est une Plaine de quarre-vingt lieues de long, qui en a dix dans fa plus grande largeur. On affure (60) qu'il y coule plus de trente mille Rivieres, parmi lesquelles il s'en rrouve douze, aussi larges que l'Ebre, & le Guadalquivir. Les autres ne sont que des Torrens & des Ruisseaux,

((3) Le Pere de Charlevoix, Historien de (60) Barthelemi de Las Casas , que y avoit Saint-Domingue, Liv. 1. page 8. fait un long sejour. (59) Ibidem.

dont

dont elle teçoit un prodigieux nombre, d'une longue chaîne de Montagnes qui la bornent à l'Occident; & la plupart rouloient de l'or avec leur fable. Ausli ce Canton est-il voitin des fameules Mines de Cibao, qu'on a nom- Espagnolt, mées tant de fois : mais elles n'étoient pas du Roïanme de Magua , dont le Souverain se nommoit Guarinoex. Ce Prince avoit sa Capitale dans le lieu où les Espagnols bărirent une autre Ville, fous le nom de la Conception de la Vega.

Le second Rosaume étoit celui de Marien, que plusieurs Historiens tepréfentent aussi grand & plus fertile que le Portugal. Il comprenoit toute cette partie de la Côte du Nord, qui s'étend depuis l'extrêmité occidentale de l'Isle, où est le Cap S. Nicolas, jusqu'à la Riviere Yaqué ou Yaqui, nommée Monte Christo par Christophe Colomb, & comprenot toute la partie septentrionale de la Vega-Réal, qui s'appelle à présent la Plaine du Cap François. C'étoit au Cap même, que Guacanagari, Roi de Marien, faifoit sa résidence : & c'est de son nom, que les Espagnols donnent encore aujourd'hui le nom d'el Guaric à ce Port.

Le troisième Roïaume , nommé Maguana , tenfermoit la Province de Cibao, & presque tout le cours de la Riviere Hattibonito, ou l'Artibonite, qui est la plus grande de l'Isle. Caonabo qui y regnoit, étoir Caraïbe. Il étoit venu dans l'Isle, en Avanturier, qui cherche un établissement. Son courage & fon esprit l'aïant rendu tedoutable aux Infulaires, il n'avoit pas eu beauconp de peine à se formet parmi eux un Etat considérable. Sa demeure ordinaire étoit le Bourg de Maguana, d'où son Roïaume avoit tiré son nom. Les Espagnols en firent une Ville, sous le nom de San-Juan de la Maguana, mais elle ne fubfilte plus; & c'est le quattier où elle étoit située, que les François appellent aujourd'hui la Savane de San-Ouan. Caonabo étoit , fans contredit, le plus puilfant Monarque de l'Ifle, & celui qui foutenoit le mieux la

Le Roïaume de Xaragua, qui étoit le quatriéme, devoit fon nom, ou le donnoit, à un affez grand Lac, dont on verra bientôt la Description. C'étoit le plus peuplé & le plus étendu. Il comprenoit toute la Côte occidentale de l'Itle, & une bonne partie de la méridionale. Sa Capitale, nommée aufli Xaragua, étoit à-peu-près dans le lieu qu'occupe aujourd'hui le Bourg du Cul-de-Sac. Les Peuples de ce Roïaume l'emportoient fur tous les autres pat la taille & la figure, par la politeffe des manieres, & pat l'élégance du langage. On y voioit aufli plus de Noblesse. Le Roi , qui se nommoit Bohechio, étoit Frere d'Anacoana, Princelle d'un mérite distingué, dont la honteufe fin deshonore les Espagnols.

Karagua.

Enfin , le cinquieme Roiaume étoit le Higuey , qui occupoit toute la Partie orientale de l'Isle, avec le Fleuve Yaqui pour borne à la Côte du Nord, & le Fleuve d'Ozamo à celle du Sud. Ses Peuples étoient plus aguerris que tous les autres, parce qu'ils avoient fouvent à se défendre des Caraibes, qui faisoient de continuelles descentes sur leurs Côtes. Cependant, comme ils n'entendoient pas bien l'art de se servit de leurs fleches, ils ne se défendoient le plus souvent que par la fuite. Leur Souverain, nommé Cayacoa, étant mort peu de tems après l'arrivée des Espagnols, sa Veuve embrassa le Christianisme, & reçut le nom d'Agnes Cayacoa. Elle ne survécut pas long-

Tome XII.

dignité de son rang.

DISCRIPTION DE L'ISLE ESPAGNOLE. Villes bleier

tems à son Mari; & leurs Etats passerent à Cotubanama, puissant Cacique, qui fit , jusqu'à sa destruction , son séjour ordinaire vers la presqu'isse de Samana (61).

Les Espagnols aïant bientôt changé l'ancienne forme du Gouvernement de par les Lipa l'Isle, on y vit naître par leurs mains quantité de Villes, dont on a rapporté fuccellivement l'origine. Après la ruine de San-Domingo, qui fur renversée en 1502 par un ouragan, Ovando, Gouverneur Général, changca la

guals, San-Domingo fituation de cette Place, qui étoit à l'Orient du Fleuve d'Ozama. Il la transehangs de neua-

porta fur l'autre rive, par la feule raifon qu'il s'y trouvoit déja quelques Habitations espagnoles. On l'accuse de n'avoir pas fait réflexion que pour la commodité d'un petit nombre de Particuliers , il faifoit perdre à la Ville deux avantages confidérables , dont l'un ne pouvoit être remplacé , & l'autre ne pouvoit l'être fans qu'il en coûtûr beaucoup. La Ville, étant à l'Ouest, se trouve continuellement enveloppée des vapeurs du Fleuve, que le Soleil chaffe devant lui; ce qui est fort incommode dans un Païs si humide & fi chaud. D'un autre côté, elle se trouve privée d'une source d'excellente eau, dont elle jouissoit dans sa premiere situation; & comme l'eau des Puits & celle du Fleuve sont saumatres, on n'y a suppléé jusqu'à présent que par des citernes. Un Officier François (62), qui a commandé long-tenis dans une Place de l'Isle, & qui en connoissoit toutes les Parties, rapporte qu'on a découvert une autre fource à cent pas de la Ville, du côté du Nord, & que rous les Navires y font leur provision d'eau; mais que les Habitans, la trouvant presqu'aussi éloignée que celle qui est à l'Est de la Riviere , s'en tiennent aux citernes, malgré leurs mauvaises qualités. On justifie Ovando par le desfein qu'il avoit de faire , au milieu de la Ville , un Réservoir , avec une magnifique Fontaine, pour y recevoir les eaux d'une autre Riviere, nommée la Hayna, qui font excellentes, & qu'il ne falloit faire amener que d'environ trois lieues. Mais il fut rappellé avant l'exécution de fon

Sa description,

projet. Ceux, qui ont vû la Capitale de Saint-Domingue dans rout son lustre, as-& quelle contair furent qu'il ne lui manquoit que cet ouvrage, pour être une des plus belles Villes du Monde. Elle cit fituce fur un terrain parfaitement uni , où elle s'érend du Nord au Sud le long du Fleuve, dont la Rive est bordée de beaux Jardins. La Mer borne la vue au Midi , comme le Fleuve & ses bords la terminent à l'Orient; & ces deux côtés occupent plus de la moitié de l'Horifon, parce que le Fleuve rourne un peu à l'Ouest. La Campagne, des deux autres côtés , est d'une beauré singuliere. L'intérieur de la Ville répondoit à de si beaux dehors. Les rues étoient larges & bien percées , & les Maisons exactement alignées. La plûpart étoient bâties d'une forte de marbre , qu'en a trouvé dans le voifinage. Les autres étoient d'une espece de terre, extrêmement liante, qui durcit à l'air, & qui dure presqu'autant que la Brique.

> (61) Las Casas donne à certe Province une Canton du Hyguey.
>
> (61) M. Buet, Lieutenant de Roi & Reine qu'il nomme Hyguanana. Il ajoûte que les Espagnols la firent pendre, comme Anacoana; mais on n'en trouve aucune trace dans les autres Historiens. C'étoit peut- vel Historien s'est procuré le Journal. Liv. 1. être une Cacique particuliere de quelque page 23, & Liv. 3. pages 187 & fuiv.

Commandant a Bayaha, qui a parcouru toute l'Ise en 1716 & 1717, & dont le nou-



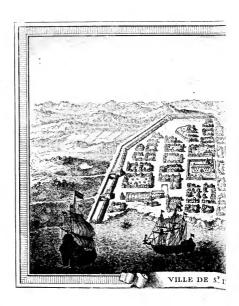



Tom, XII. Nº V.

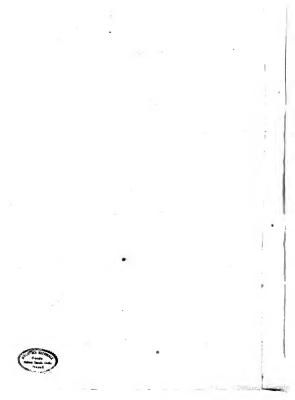

Le pied des muts est encore baigné par la Met, & lui fait une digue assez fotte pour la mentre à l'abri de ses fureurs. Les Navires passent le long de Description la Ville, & le mouillage y est bon par-tour, pour les Vailleaux même de ESPAGNOIF. guerre, s'ils y pouvoient arriver; mais l'entrée du Fleuve est coupée par une barre, qui n'a ordinairement qu'onze pieds d'eau, treize à quatorze en Marée haure , & quinze au plus dans les grandes Marées. La Rade extérieure est assez sûre, excepré depuis le milieu de Juillet jusqu'au premier d'Octobre, qu'il regne sur cette Côte des ouragans d'une violence extraordinaire.

Le rerrain des environs de la Ville n'est pas le meilleur de l'Isse. Il est rabotteux, inégal, semé de petites Collines, & d'un fond de put argile. Aussi pais qui l'enles Espagnols y font-ils fabriquer beaucoup de Briques, & de très belles Poteries, d'une terre plus fine & plus ronge que celle de la Havane, dont on fait d'ailleurs tant de cas ; & l'eau s'y conferve extrêmement fraîche. La stérilité de la terre est compensée par un ait assez frais, qu'on attribue en partie à la Riviete & à la Mer, dont la plus grande moitié de la Ville est environnée, en partie au Salpêtre qui s'y trouve en abondance. Les venrs du Nord, qui y regnent toutes les nuits, & les brises de l'Est & de l'Est-Sud-Est, qui y soufflent ordinairement tous les jours, contribuent aussi beaucoup à cette fraîcheur : ce qui n'empêche point que les Espagnols n'y soient sujets à une maladie qui leur est particuliere , & qu'ils appellent Pasino. Elle at- Maladies dont taque les nerfs, qui se roidissent & se retirent : le lang se congele dans les il en amige, veines ; les Malades soustrent beaucoup du défaut de respiration, & c'est rarement qu'ils en guérissent. On a vû quelques Negres mourir de ce mal, mais on affure qu'aucun François n'en est attaqué. La Lepte est: affez commune auffi dans cette Capitale, & quelques-uns en attribuent la principale caufe à l'eau des Citernes. Il fe rtouva dans l'enceinte de la Ville une Mine de vif-argent fort abondante, qui fur fermée par un otdre de la Cour. On y découvrir même un Mine d'ot, mais elle rapportoit peu. Les débordemens du Fleuve Ozama ne sont, ni fréquens, ni dangereux, parce que ses bords sont forr élevés. Cependant il pleut beaucoup dans ce quartiet de l'Isle . & les plus grandes sécheresses n'y durent pas plus d'un mois. Les pluies , qui viennent ordinairement du Nord-Elt & du Sud-Elt; s'arrêtent à quatre lieues fous le vent, aux environs de la Riviere Yuna; & l'on a observé que tous les quartiers qui font à l'Ouest de la Capitale, jusqu'à ceux qu'occupent aujourd'hui les François, font si souvent exposés aux sécheresses, que les Bestiaux y périroient de soif, si l'on n'avoit soin de les mener dans les doubles Montagnes, pour les y noutrir de feuilles d'arbres; précaurion, qui n'en fauve même qu'une partie. Enfin , les tremblemens de terre font assez fréquens aux environs du Fleuve Ozama; mais ils n'y causent presque jamais d'effets dangereux.

Ovando bâtit une Forteresse, qui s'est conservée jusqu'aujourd'hui. Le Palais, qu'il éleva pour sa demeure, étoit d'une magnificence achevée. Il fonda Edities publica un Couvent pour les Peres de Saint François, & un Hôpital, sous le ritre go. de Saint Nicolas, dont il portoit le nom. Quelques années après, les Religieux de Saint Dominique & de la Metca vinrent aussi s'érablir dans San-Domingo; & le Tréforier Pallamonte fonda un fecond Hôpital, fous le nom

sa grandeur.

DESCRIPTION DE L'ISTE ESCAGNOLE.

Charles Quint.

de Saim Michel. On y cleva une fuperbe Cathelalte (63), & plufeurs beller Eglifes. Jamais Ville ne pavint in prompenente na plus ham diggé de fylondeur. Quelques Particuliers, qui s'écoiert enticlis; le firent homeur de bêt des une contracte de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la limite de la Empereur Charles-Quint, que l'Effiguen e'na voir pes une funde de dire à l'Empereur Charles-Quint, que l'Effiguen e'na voir pes une funde qui pir lui dire préféret, & que se Sa Mi-jelt finipériale habitoit fouvair des Palais qui n'avoient, ni les commodites, ni l'étendue, ni la richallé de quelqua-sumes des Midions de la Capitrel des Indus L'Emporeur Charles-Quint, que le comme direct de la capitre des tindes L'Égrapones (cé). Mais fon câta ne dura guere plus long-tenns que ce titre. Des conquitres plus foil cate ne dura guere plus long-tenns que ce titre. Des conquitres plus foilment fent de la capitre des times frège de fes forces & de milliments fenteur JE frigone, un aume frêge de fes forces & de

Villes & Rossgades de l'Isie,

On a vú qu'après la guerre de 1953, Ovando fir bâtir quantité de Villes de Bourgades, dans des liteur qu'il juyces les puts avantageus pour l'affermillement de la Colonie. Sainte-Marie de la Vera-Paz fur formée dans le Roiamus de Xaragua, des premients Efignoslos qui s'y cionient retricés, afficz près d'an Las da mients nom, à deux lieues de la Mer, dont elle fur plus approchée dans la fuite, fous le nom de Santa-Maria del Pourton. Mais le nom d'Egganna, que les Infulsières donnoient à ce detraire lieu, a sint prériet de la Capitale. A huit lieues au Nord de San-Donniego, Oyando fonda Bananventura ; & vers le milia de

Origine d

nom dYaguana, que les Infulaires donnoient à ce dernier heu, aiant prevalu dans l'usage, les François en ont formé celui de Logane. Cette Viile étoit éloignée d'environ foixante & dix lieues de la Capitale. A huit lieues au Nord de San-Domingo, Oyando fonda Buanaventura; & vers le milieu de l'Ifle, entre les deux Rivieres d'Yaqui & de Neyva, San-Juan de la Maguana. A vingt-quatre lieues de la Capitale, on vit naître, près du Port d'Azua, une bonne Ville, fous le nom d'Azua de Compostel, dans un licu qui n'avoit été jusqu'alors qu'une Habitation d'un Commandeur de Galice. Villa Nueva d'Yaquimo & Salvariera de la Savana furent établies vers le même tems. Pendant que Puerto Real s'élevoir d'un autres côté , Rodrigue de Messia sit batir El Cotuy, à seize lieues au Nord de San-Domingo, & Guahaba (65), fut la même Côte. Ces neuf Villes, jointes à celles de la Conception, de la Vega, de Bonica, de Bonao, de Puerto di Plata, & de Goava, qui devoient leur origine aux Colombs , en faifoient quinze dès l'année 1504 (66), fans y comprendre la Capitale, & deux l'ortereffes dans le Higucy, qui furent auffichangées en Villes, fur la fin de la même année. Mais celles de Salvatiera , d'Yaquimo , de San-Juan de la Maguana , de Bonao , de Buonaventura, de Guahaba & de Puerto Real, ne le foutinrent guere plus d'un fiécle. La Conception de la Vega, que Charles-Quint avoit pris plaisir à faire peupler , fut renversée en 1564 , par un tremblement de terre (67). Yguana & Puerto di Plata furent abandonnées , par diverfes (63) Elle ne fut érigée en Métropole (67) Il n'en est resté qu'un Village qui

qu'en 1547.

(64) Oviedo, Liv. .eh. . Histoire de Saint-Domingue, Liv. 3. pages 292 & pré-

(65) Ou Larez de Gushaha. (66) Hittoire de Saint-Domingue, Liv. 4. page 13.

fe nomme la Vega, formé de fes doiris à deux lieues au Sud-Eff de la Plata. Mais on voit encore, au milieu des mafures de cette Ville, au Monalkere tout entier, deux Fontaines & guelques teffes de Fortifications. Hiltoire de Saint Domingue, Liv. 6, 12ge

327.

raifons, en 1616; & les Habitans de la premiere formerent une autre Ville à l'Orient, fous le nom de Bayaguana, tandis que ceux de Puerto di Plata s'approcherent de la Capitale, & barirent Monte di Plata. Les François, qui Espagnour. partagerent enfuite l'Isle de Saint-Domingue avec les Espagnols , y firent divers Etablissemens, dont la description appartient à d'autres tenis, & fera

naître l'occasion de rappeller l'état de ceux de l'Espagne à leur arrivée. A juger du climat de Saint-Domingue par la fituation de cette life , on Climat de l'ifie s'imagineroit que la chalour y est excessive pendant les six mois que le Soleil Dyagnale. paffe entre la Ligne & notre Tropique. Mais un vent d'Orient, qui se nomme vent de l'onest Brife (68), fert beaucoup à la rallentir. Le nouvel Historien de l'îste s'étend hie, & us beaucoup, après d'Acofia, fur la caufe de ce vent, dont il prérend expli- effet.

quer julqu'aux moindres variations. Il paroit fuffire ici d'ajouter, avec lui, que la Brife ne fe fait guere fentir, fur les Côtes, que vers les neuf ou dix heures du matin, & qu'elle croît à mesure que le Soleil monte sur l'Ilorifon, comme elle décroit à mefure qu'il descend, pour tomber entin tout-àfait avec lui. Les pluies contribuent beaucoup auffi à tempeter le climat de Saint-Domingue, Elles y font frequentes, fur-tout dans les plus grandes chaleurs (69). Mais en rafraichillant l'air, elles caufent une facheuse humidité, qui corrompt la viande en moins de 24 heures, & qui oblige d'enterrer les Morts, peu d'heures après qu'ils ont expiré. La plupart des fruits murs pourrillent prefqu'authtôt qu'ils font cueillis; & ceux même, qu'on cueille avant leur maturité, ne font pas long-tems fans fe gâter. Le pain , s'il n'est fair comme du bifcuit, se moisir en deux ou trois jours. Les vins ordinaires y tournent, & s'aigriffent bien:ôt. Le fer s'y rouille du foir an marin; & ce n'est pas sans peine qu'on conserve le riz, le mais & les féves, d'une année à l'autre, pour les femer (70).

Cependant la différence des qualités du terroir en met affez dans l'air pour causer une extrême variété dans les climats de l'Isle. Un Canton cst goole. continuellement inondé de pluie, pendant qu'il n'en tombe presque jamais dans celui qui le touche. Les nuages s'arrêtent en arrivant fur fes confins. Il s'en détache seulement de petites vapeurs, qui se dissipent après avoir répandu quelques gourres de pluie. Le Tonnerre le fait rarement entendre à Saint-Domingue, depuis le mois de Novembre jusqu'en Avril, parce qu'alors le Soleil ne demeure pas affez long-tems fur l'Horifon, pour enflammer les exhalaifons de la Terre (71). Dans ce tems , néanmoins , les nuits n'y font jamais fi noires, qu'on n'ait affez de clarté pour se conduire, à moins que le Ciel ne foit couvert. On en apporte deux raifons; l'une, que les Planettes, y étant plus élevées fur l'Horison, envoient une plus grande quan-

(48) Ce nom lui vient apparemment de l'autre , à 18 pouces eubiques. ce qu'il brife les raions perpendiculaires du (70) Hiltoire de Saint-Do Soleil On le nomme austi Alife d'un vieux fupra, pages 13 & précédentes. mor François qui fignifie uni , égal. Voicz l'Histoire naturelle des Indes orientales ,

Tome XI. de ce Recueil-(60) Quelques-uns prérendent qu'il y a des font plus cours de quarre heures, & dafemnines où il y tombe autant de pluie , vaniage; & comme , en tout tems , il tombe qu'il en tombe à Paris dans toute une année; perpendiculairement pendant fix mois, le ce que M. Mariotte fait monter, l'un portant crépulcule ne fauroit être fort long , ibidem.

(70) Hiltoire de Saint-Domingue, ubi

(71) Quoique l'élévation de cet Aftre foit plus grande, a l'Équinoxe de Mars, qu'elle n'est à Paris au Solitice d'Été, les jours y

D d iii

DESCRIPTION DL L'ISLE ESPAGNOLE. tité de raions ; l'autre , que l'air y est plus pur & plus serein , parce que les vapeurs, dont il fe charge, retombent plutor en pluies & en rofées que dans les Pais troids. De-la vient encore qu'il n'est pas rare d'y voir des Etoiles en plein midi, vers le Zenith, & d'y pouvoir lire des caracteres aifez menus à la clarté de la Lune, dont les raions ont souvent affez de force pour produire des Arcs-en-ciel. Auffi sôt que les pluies ont cesse dans un endroit, les rofées y deviennent très abondantes; ce qui vient de la quantité de vapeurs que le Soleil éleve pendant le jout, & de la longueur des nuits, qui leur donnent le tems de se condenser. D'un autre côté les brouillards n'y font pas si communs, ou font plutôt dissipés; parce que le Soleil, qui s'éleve perpendiculairement, acquert bientor affez de force pour les résoudre. La même raison fait qu'on s'y plaint peu du serein. Mais les nuits y sont très fraîches, sur-tout lorsque le rems est calme & le Ciel pur; ce qui est très ordinaire dans les Provinces intérieures. Il est tare qu'on y fente un fouffle de vent, le matin ; les rofées y font fi fortes, qu'elles blanchiffent les Plaines, & l'on y voit même des gelées. Le froid est quelquefois si picquant, qu'on est obligé de s'approcher du feu. Ces Plaines étant environnées de Montagnes rrès hautes, on conçoir que le Soleil s'y couche plutôt & s'y leve plus tard qu'ailleurs; ce qui rend toujours les nuits très longues.

Il arrive, de cette variété d'air dans les différentes parties d'une même

Ce qu'on y sppelle l'Iliver &

Isle, que ses Habitans ne conviennent point de ce qu'ils doivent nommer l'Hiver & l'Eté. Ceux qui font à l'Ouest, au Sud, & dans le milieu des Terres, prennent pour l'Hiver le tems des orages, qui dure depuis Avril jusqu'en Novembre. Sur la Côte du Nord, on se rapproche plus de notre maniere de compter; mais le vulgaire ne connoît point de Printems ni d'Automne, Ceux, qui observent de plus près le cours de la Narure, font commencer l'Hiver au mois de Novembre, & le font finir au mois de l'évrier. Alors, les nuits & les matinées font fraîches, & même un peu froides; les Plantes reçoivent peu d'accroiffement, & les herbes prennent peu de nourriture, quoique ce foir le tems des grandes pluies. Il en réfulte fouvent des mortalirés parmi les Bestiaux. Le Printems suir , & dure jusqu'au mois de Mai. La Nature semble renaître alors, les Prairies sont reverues d'une herbe nouvelle, la feve monte aux arbres, les plantes se parent de leurs fleurs, & l'air en est embaumé. Enfuite la sécheresse, qui vient faire disparoitre tous ces agremens, représente l'Eté; & c'est un Eté de la Zone torride, qui dure julqu'à la fin d'Août. Enfin les orages, qui recommencent après quelque interruption , depuis le décours de la Lune d'Août jusqu'au mois de Novembre, merrent affez de reffemblance entre cerre faifou L'air de 1782 & notre Automne (71). Le tempétamment des Européens s'accommode difficilement d'un climat si peu régulier. Il faut y être naturalisé, ou se conduire avec beaucoup de fagelle, pour y vivre long-teins. La plûpart, après quelques années de féjour, s'apperçoivent d'une grande diminurion de leurs forces. La chaleur mine infenfiblement les plus robuftes; & peu à peu l'humide radical se détruit, par une violente transpiration. Le reint du visage se ternit. On sent, dans l'estomach, une grande diminution de chaleur na-(71) Ibidem.

eft dangeraux pour les Europacus.

turelle. Le fang qu'on se fait tirer, même par précaution, est livide. Une saignée indiscrete suffit pout causer l'hydropsie. Si l'on est échaufté par quelque exercice, loin d'avoir cette avidiré que nous fentons pour les ra- ESPAGNOLE. fraichissemens, on recherche au contraire tour ce qui est capable d'échauffer. On vieillir de bonne heure. Les Enfans, qui naitsenr dans l'Isle de Parens venus de l'Europe, font moins formés, moins forts, & meutent en fort grand nombre. Mais l'Historien remarque aussi que tous ces maux viennent fouvent du peu de foin qu'on a de se ménager, & des excès de débauche ou de travail; que d'un autre côté, à mesure que les Créoles s'éloignent de leur origine, ils y font moins fujets ; que les anciens Infulaires fe portoient bien & vivoient long rems; que les Négres y sont forts, & jouisfant d'une fanté inaltérable, aussi bien que les Espagnols, qui y sont établis depuis deux fiécles; qu'il n'est pas rare de trouver parmi eux des Vieillards de 120 ans ; enfin , que si l'on vicillit plutôt qu'ailleuts à Saint-Domingue , on y demeure plus long-tenis vieux, fans reflentir les incommodités de l'extrême vieilletle (73).

Diversité de

Cette différence de climats, qu'on éprouve dans l'Isle, veuant en partie de la diversité de son terroir, on ne seta pas surptis qu'il s'y en trouve de son Terroit. toutes les fortes & de toutes les couleurs. Le meilleur est d'un noir tanné, & mêlé d'un peu de fable, qui le rend leger, meuble & poreux; mais les moins bons ne sont pas sans quelque utilité. La moitié de l'Isle est en Montagnes, dont la plupart peuvent être cultivées jusqu'à la cime. On en voir quelques-unes de ftériles, qui font escarpées, & d'une hauteur extraordinaire ; comme celles qui sont vers le Cap Tiburon, d'où l'on découvre celles de Sainte-Marthe, qui en font éloignées de 180 lieues. En pluficurs endroits, celles des Côtes fervent de digues aux flots de la Mer; & malheur, dir poctiquement l'Historien, aux Vaisseaux qu'un coup de vent jetteroit sur des Côtes fans rivage, où l'on ne découvre que des rocs fourcilleux, qui s'élevent à pic , & que cette raison fair nommet Côtes de Fet. Telle est particuliétement celle dont l'extrêmité orientale aboutit au Cap François , qui en a pris fon nom, & l'occidentale au Port de l'Acul. Dans quelques terres, on ne creuse pas beaucoup sans trouver le tuf, ou l'argile, ou la terre plaife, ou un lit de fable : mais fouvent auffi, la bonne terre a beauconn de Profondeur. Ce dernier tetrain n'est pas toujours le plus garni d'aibres; & Let racines de l'on en donne pour raison que la secheresse, durant trois ou quatre mois depresonation. de fuire, dans les trois quarts de l'Isle, empêche que ces terres ne fournissent -aux arbres un suc suffisant pour les nourrit; au lien que dans les autres, les pluies & les rosées, qui sont atrêtées par des fonds durs, entretiennent le peu de bonne terre qui les couvre, dans l'humidité nécessaire. Au reste, ces terres sans profondeur ne laissent pas de porter des arbres très hauts & très forts; ce qui doit patler pour une des merveilles de l'Isle. Les racines n'y font pas enfoncées de plus de deux pieds, & la plûpart ne vont pas même fi loin; mais elles s'étendent plus ou moins en superficie, suivant le poids qu'elles ont à foutenir, à l'exception du Cassier, qui pousse ses racines àpeu-près comme les arbres de l'Europe : mais il est venu d'ailleurs. Oviedo Référion de la raconte que Christophe Colomb entretenant un jour la Reine Isabelle de cette octaion,

(71) Ibidem.

DISCRIPTION DE L'ISER ESPACNOLE.

Castille de plusieurs propriétés des Païs qu'il avoit découverts , cette Princelle lui dit d'un air chagrin, à l'occasion des arbres de Saint-Domingue, qu'elle craignoit beaucoup qu'il n'en fut des Infulaires comme de leurs arbres, & qu'ils ne manquatient de folidité, de conftance & de fincerité (74). Suivant l'observation du nouvel Hillorien, il auroit pu repondre que les aibres regagnojent, par l'étendue horisontale, ou par le nombre de leurs racines, ce qu'ils perdoient en profondeur; & qu'apparemment il y autoit aufli, pour les Fiabitans de l'Ifle, une compenfation, qui les dédommageroit d'un côté de ce qui leur manquoit de l'autre (75). L'arbie dont les racines s'érendent le plus, est le Figuier. Elles vont au-delà de foixante & dix pieds. Celles des Palmiers , qui font fort courtes , croiffent en si grand nombre, que l'arbre n'en est pas plus incommodé du vent que les autres; quoique fa hauteur ordinaire foit de plus de cent pieds.

L'ifle est arrosée d'un nombre incroïable de Rivieres; mais on a déja fait

remarquer que la plupart ne doivent paffer que pour des torrens & des tuiffeaux,

Rivieres Jone l'ille ell arrofer.

> dont plufieurs font extremement rapides. Les eaux en font faines, & même falutaires, quoique si vives & si fraiches, qu'il en faut boire avec discrétion, & qu'il est dangereux de s'y baigner. On en distingue environ quinze, dont la largeur n'est pas moindre que celle de la Charente à Rochefort; & six principales, dans ce nombre, on ne comprend point les six principales, qui sont l'Ozana, dont l'embouchure forme le Port de San-Domingo : la Neyva, qui n'a de confidérable que la quantité de bouches par lesquelles elle se décharge dans la Mer . & l'incommodité de changer fouvent de lit : le Macoris, qui patle pour le plus navigable de tous les Fleuves de l'Isle, & tout à la fois le plus poissonneux, quoiqu'il ne vienne pas de fort loin; l'Yaqui, ou la Riviere de Monte Christo, à la fource duquel on a trouvé une Mine d'or, & qui charie, avec fon fable, des grains de ce précieux métal; l'Yuna, qui est extrêmement rapide, & dont la source est accompagnée d'une très abondante Mine de cuivre; l'Hattibonite (76) vulgairement Artibonite, qui est la plus longue & la plus large des six. Les trois premieres fe déchargent au Sud; les deux fuivantes au Nord, & la derniere à

Deux Lacs finguliers.

l'Ouest (77). Tous les Historiens vantent deux Lacs, dont ils rapportent plusieurs singularités; l'un, qu'ils nomment le Lac de Xatagua, mais sur lequel ils ne s'accordent pas exactement avec les Cartes & les Relations modernes. Ovie-. do, qui l'avoit vifité en 1515, affure que fa longueur est de dix huit lieues; que dans quelques endroits il en a trois de large, deux en d'autres, & quelquefois moins d'une; qu'il reçoit pluficurs Rivieres, & que par-tour, excepté à leur décharge, il est falé comme la Mer, avec laquelle il ne doute point qu'il ne communique; qu'on y pêche toutes fortes de poissons de Mer, à l'exception des Baleines, & de quelques autres de la premiere Differentes opi- grandeur; qu'on y trouve sur-tout quantité de Turbots & de Requins , & que le Poitlon de Riviere n'y manque point (78). D'un autre côté, le Mif-

mont for le Lac de Xatagua,

venir de Hato Budeno, ou Hato Bonico, (74) Liv. 4. chap. 17. page 57. (75) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 1. (77) Ovicdo , Liv. 6. chap. 7. (78) Liv. . ch. .

(76) Ce nom paroît Espagnol , & semble

fionnaite.

fionnaire, dont le nouvel Historien a tité ses Mémoires, prétend que ce Lac est séparé en deux parties inégales, par un istème assez long; & Pietre Discentifica Martyr semble parler de deux Lacs au lieu d'un (79). Un Journal recent, ESPAGNOLL. dont on a déja fair valoir l'autorité (80), nous apprend que le Cul-de-fac. Bourgade Françoife fituée à une lieue de la Mer, dans un enfoncement affez profond, qui se trouve presqu'au milieu de la Côre occidentale de l'isse, & où l'on croit qu'étoit l'ancienne Xaragua, Capitale du Roiaume de même nom, donne son nom à une espece de Lac, ou d'Etang, de figure irréguliere, qui n'a que quarre lieues dans fa plus grande largeur, & beaucoup moins en plusieurs endroits, qui court Nord-Ouest & Sud-Est, & dont l'eau est douce, mais d'un gout très fade. A l'Est de cet Etang, on trouve une Plaine, connue aujourd'hui sous le nom de Plaine des Verrettes, dont la longueur, qui est de quatre lieues, est bornée des deux côtés par Verrettes. des Montagnes; & dont la largeur, qui est de trois lieues seulement, fépare l'Etang d'avec un autre de plus grande étendue, que les Espagnols nomment Riquille, & les François l'Etang falé. Ce dernier a huit lieues de L'Etang falé, ou long, Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest; & sa situation est à l'Est de la de Riquille, Plaine des Verrettes. Il a deux lieues, dans sa plus grande largeur. Ses eaux font faumâtres; & l'Auteur du Journal, après les avoir observées trois fois. pendant quatre ou cinq heures, ne s'est point apperçu qu'elles montassent, ni qu'elles descendissent, non plus que dans l'Etang du Cul-de-sac. Il a remarqué autli, dans l'un & dans l'autre, quantité de Caymans, fans y avoir appercu de Requins, ni d'autres Poissons de Met; d'où il conclut que l'opinion commune, fuivant laquelle l'Etang salé communique à la Mer, est fans fondement, & que l'acreté de ses eaux vient uniquement des Mines de fel, qui sont en abondance dans les Montagnes voisines. Outre ces deux Etangs, on trouve, à une lieue du fecond, un petit Lac, d'une lieue de circuit, qui s'y décharge, dans le tems des grandes eaux, par des ravines dont tout l'entre-deux est occupé. Suivant le même Journal, ce petit Lac est entre les Montagnes de la Beata, que les Ecrivains Espagnols nomment Montagnes de Baoruco, & donr une des extrêmités se rermine à la Côte du Sud. vis-à-vis la petite Isle Beata. Le nouvel Historien, donnant aux Observations de M. Buter tout le poids qu'elles mérirent, s'efforce de les concilier avec celles d'Oviedo, dont il n'ofe rejetter le rémoignage oculaire. La difficulté de l'étendue, qui est assurément la principale, lui paroît levée par la simple supposition que cet Historien avoit vû le Lac dans le tems de quelque inon-

Un autre Lac , fort célebre par les Castillans , est sur la cime d'une très le Gouvernehaute Montagne. Ovando, troiliéme Gouverneur de l'Isle, en aiant entendu ment d'Orando, ciers de résolution ; l'un notumé Pierre de Lumbreras ; & l'autre , Rodrigue

de Mescia. La Montagne, qui contient ce Lac, est si roide d'un côté, qu'ils ne purent y monter que de l'autre. Il est beaucoup plus long , sans Récit de Lum êtte beaucoup plus aife. Aufli les deux Observateurs, & les Indiens qui les breros,

faire des récits merveilleux, donna la Commission de le visiter à deux Offi-

(70) Décad. t. Liv. 8. (81) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 1. (80) Celui de M. Butet , Commandant à chap. 15.

Tome XII.

**Bayahia** 

dation (81).

Еe

DISCRIPTION pr tilstr ESPAGNOLE.

furent arrêjes pat un grand bruit, qui les effraja beaucoup. Cependant Lumbreros, furmoniant la faiigue & le froid, continua de niarcher par des détours fort penibles. Le froid augmenioit, & le bruit devenoit terrible. Il arriva néanmoins au fommes de la Montagne, où il découvris une forse de Lagune, qui lui parut large d'un trait d'arbalete, fur deux ou trois fois autant de longueur. Mais il n'eut pas la hardieffe d'en approcher de plus pres qu'à dix ou quinze pas, ni celle de la regarder plus de deux ou trois minutes. Le bruit, qui croiffoit joujours, lui caufa tant d'épouvante, qu'il ne penfa qu'à resourner fur ses traces, comme s'il eus perdu le jugement & la vue. Oviedo, qui senoit cette avanture de Lumbreros même, ajoute qu'on n'a jamais rien sçà de plus positif sur un Lac dont on n'a pas cesse de raconter bien des fables. C'est du pied de la même Montagne, que sort une Riviere, nommée Aizao. Celle de Pani, dont Lumbreros fuivit quelque tems les botds, après avoir quitté ses Compagnons, paroit descendre du Lac.

Mises & Pierres de i lule,

De toutes les Isles connues , Saini-Domingue est celle où l'on a trouvé , jusqu'ici, les plus belles Mines d'ot. On y a découvert aussi des Mines d'argent, de cuivre & de fer; & l'on y voit encore des Minieres de tale, de crystal de roche, d'ansimoine, d'étain de glace, de souffre & de charbon de terre, avec des Carrieres d'un marbre blanc & jaspé, & d'autres sortes de pierres. Les plus communes sont des pierres à seu , parmi lesquelles il s'en trouve d'aufli blanches que le crystal, naturellement saillées en pointe de diamant, qui coupent le verre, & qui ont beaucoup d'éclas. On y voit des Pierres ponces, des Pierres à rafoir, & ce qu'on nomme des Pierres aux yeux (83), parce qu'elles ont la vertu de chaffer des yeux les parties étrangeres qui y ont entrées. Les Côtes offrent, en plusieurs endroits, des Salines natutelles; & l'on trouve du Sel minéral, dans une Montagne voifine du Lac Xaragua, plus dur & plus corrosif que le Sel matin; avec cette propriété, que ses bréches se réparent, dit-on, dans l'espace d'un an. Oviedo - ajoute que toute la Monjagne est d'un très bon Sel, aussi luisant que le crystal, & compatable à celui de Cardone en Catalogne (84).

Origine de fes

Si l'on s'en rapporte à quelques Historiens, les ptemiers Habitans de Saintpremiers Habi- Domingue fureni des Sauvages venus de la Martinique, qui, dans l'étonnement de fa grandeur, s'imaginerent que c'étoit la plus grande Terre du Mondel, & la nommerent Quisqueia, du mot Quisquey, qui fignifioit Tout dans leur langue. Enfuire, aiant apperçu de lon ques chaînes de Montagnes, qui occupent presque tout le milieu de l'Isle, & dont plusieurs la traversent d'un bout à l'autre, ils l'appellerent Hayri, c'est-à-dire, Païs rude & montagneux (85). Mais quelle espérance de pouvoir jetter du jour sur ces obscurités? Quelques Ecrivains oni présendu qu'à l'arrivée des Espagnols, le nombre des Habisans de l'Isle montoit à trois millions. D'autres en retranchent les deux tiers. Mais il paroît certain qu'elle ésoit bien peuplée. Le commun des Iufulaires étoit d'une 1aille médiocre & bien proportionnée. Ils avoient Leur feure. Je teint extrêmement bazané, la peau rougeatre, les traits du visage hideux

(81) Oviedo, Liv. 5. & 6. (81) En Latin , Umbilicus marinus. (84) Liv. 6, chap. 6...

(85) Martyr, Décad. 3. Il ajoûte quelques remarques fur le nom de Cipango, qui decreditent les premieres.

dont ils se frottoient souvent, & des atdeurs d'un Soleil fort actif, auxquelles leur nudiré les exposoit. Ils se donnoient aussi, par un espece d'art, cette forme de tête, qui leur ôtoit presque tout le front, & qu'ils regardoient comme un agrement. Leuts Enfans n'étoient pas plutôt nes, que les Meres

& groffiers, les narines forr ouverres, les cheveux longs, nulle forre de poil ; dans le refte du corps , presque point de front , les dents sales & mauvailes , ps L'ISLE & quelque chose de sauvage dans les yeux. Mais on reconnut que cette si- Espagnost.

leur tenoient le haut de la tête fort ferré, avec les mains, ou entre deux petits ais, pour l'applatir par dégrés; & cette méthode, par laquelle le crâne Dureté de leur croit comme replié, le rendoit si dut, que les Espagnols cassoient quelquefois leuts épées, en frappant ces Malheuteux fur la tête. Une opération de certe nature devoit changer leur physionomie, & leur donner cet air fatouche qui révolte les yeux des Européens. Les Hommes alloient nuds, & n'apportoient pas même beaucoup de foin à fe couvrir le milieu du corps. L'ulage des Femmes étoit de porter une cípece de juppe, qui ne leur descendoit pas au-delà des genoux. Les Filles avoient le corps entiérement découvert. Ils étoient tous d'une complexion foible, d'un tempéramment flegmatique, & tourné à la mélancolie. Ils mangeoient fort peu , & leur noutriture commune Leur noutrituétoit des coquillages & des racines. Ils ne travailloient point , ils ne s'in- re, & original de leur vie. quiétoient de rien. Toute leur vie se passoit dans une parfaite indolence. Après s'être amusés une partie du jout à danser, ils emploïoient le teste du tems à dormir : simples d'ailleurs , doux , humains , sans apparence d'esprit & de mémoire, mais fans malignité, fans fiel, & presque sans passions. Ils ne savoient rien, & n'avoient nulle envie d'apprendre. Quelques chansons, qui leur tenoient lieu de Livres & d'éctiture, renfermoient toutes leurs connoissances historiques; mais, comme elles changeoient à la mort de chaque Chansons qui Prince régnant, elles ne pouvoient établir des traditions fort anciennes, à leur mennent lieu d'Hiffoire & d'A. la réferve de quelques Fables sur l'origine du genre humain. Ils faisoient sor- criste. tit les premiers Hommes, de 'deux Cavernes de leur Isle. Le Soleil, irrité de les voir paroître, avoir changé en pierres les Gardiens de ces Cavernes, & métamorphofé les Fugitifs, en Arbres, en Grenouilles & en d'autres fortes d'Animaux; ce qui n'avoit point empêché que l'Univers ne se fuit peuplé. Une autre Tradition porioit que le Soleil & la Lune étoient aufli fortis d'une Grotte de leur Isle, pour éclairer le Monde. On alloit en pélerinage à cette Grotte, qui étoit ornée de peintures, & dont l'entrée étoit gardée par deux Démons, auxquels on rendoit d'abord une forte de culte. Ainfi c'étoit par leur Isle, qu'ils croïoient que la Terre avoit commencé à se peupler ; sur quoi l'Historien observe qu'il y a peu de Nations dans l'Amérique, où l'on n'ait trouvé la même prévention en faveur de leur Païs (\$6).

Ces Chanfons, qui leur fervoient d'Annales, étoient toujours accompa- Lours danfes & gnées de danses. Un des Acteurs regloit le chant & les pas, en commençant leurs directulofeul ce que tous les autres répétoient après lui. La mefute & la cadence étoient observées. Tantôt les Hommes dansoient d'un côté, & les Femmes de l'autre; tantôt les deux Sexes étoient mêlés. Dans les Fères publiques, ces exercices de joie se faisoient au son d'un Tambour, composé d'un tronc

(86) Ubi fuprà , page 51.

110

DISCRIPTION DE L'ISLE ESPACNOLE.

d'arbre, & c'étoit ordinairement un des principaux de la Bourgade, ou le Cacique même, qui touchoit cer Instrument. Le titre de Cacique, que les Espagnols trouverent en usage à Saint-Domingue, significit Prince ou Seigneur. Ils ont continué de l'emploier, dans le meme fens, pour tous les Souverains & les Seigneurs particuliers de leurs nouvelles Conquêtes . à la réferve

Un autre divertissement, qui n'étoit pas moins commun dans l'Isle, se

des Empereurs du Mexique & des Incas du Perou.

nommoit le Batos (87). C'étoit une espece de Balon, d'une matiere solide, mais poreuse, & si légere, qu'il suffisoit de le laisser tomber, pour le voir bondir plus haut que l'endroit d'où il étoit parti. Chaque Bourgade avoit une Place deffinée à cer exercice. Souvent on se défioit, d'une Bourgade à l'autre, & la victoire étoit célébrée par une danse générale, après laquelle on ne manquoit pas de s'enivrer de fumée de Tabac; débauche fort courte, qui ne confiftoit qu'à tirer par le nez , avec un tuiau en forme d'Y, dont on se mettoit les deux branches dans les narines, la fumée d'un tas de feuilles humides de Tabac, qu'on étendoit sur des braises à demi allumées. L'ivresse suivant bientôt, chacun demeuroit affoupi dans le lieu où il étoit tombé, à l'exception du Cacique, que ses Femmes prenoient soin de porter sur son lit. Les fonges, qui pouvoient arriver dans cet état, palfoient pour autant d'avis du Ciel. Observons, avec l'Historien, que le Tabac étant naturel à l'Isle de

Origine du nom

Saint-Domingue, où les Habitans le nommoient Cohiba, & Tabaco étant le nom de l'instrument qu'ils emploioient pour fumer, il ne faut pas cherchet plus loin l'origine d'un mot, qui n'en peut avoir de plus certaine (88). La curiofité des premiers Conquérans se tourna peu du côté des mœurs, des usages, & de la Religion des Infulaires. Oviedo leut reproche de n'avoir

Vices egion a reprochés aux Lutulaices.

pensé à la description du Païs & de ses Habitans, qu'après les avoir détruits. C'est ce qui le rend lui-même un peu suspect d'exagération, dans la peinture qu'il fait de plusieurs vices odieux, qu'il attribue à ces malheureux Indiens, d'autant plus qu'il fembloit intéressé, pour l'honneur des Espagnols, à noitcir une Nation fur laquelle ils avoient exercé tant de cruautés. Il prétend, par exemple, que le péché de Sodome étoit commun dans toutes les parties de l'Isle (89); tandis que d'autres Histotiens assurent que cette abomination n'y étoir pas même connue. Celui qu'on fait ici profession de suivre n'osé prendre parti entre des témoignages si opposés; mais il lui paroît indubitable qu'en d'autres genres de débauche sensuelle, les Insulaires ne connoilsoient aucunes bornes. La masse de leur sang, dit-il, en étoit tellement corrompue; que la plûpart étoient attaqués de cette infâme & cruelle maladie, dont la communication à causé à l'ancien Monde, & surtout à l'Espagne, un tort que toutes les richesses du Nouveau ne peuvent réparer. A peine les Castillans eurent paru fur les Côtes de l'Isle Espagnole, qu'ils en furent empestés. Ceux qui l'apporterent en Europe ont trouvé le secret de préserver leur nom de

Origine du mal Vincrien , &c Infularces s'en gyesitioiens.

> (87) Il se jettoit avec la tête , les hanches, que le Batos étoit fait d'une composition de les coudes & fur tout avec les genoux. Celui sacines & d'herbes , bouillies ensemble, dont qui le pouffoit le dernier, comptoit un Jeu, on formoit une (orte de poix, qui étant (é-& la partie confistoit dans le nombre de che nes attachoit point à la main, L, 6. ch. 1. (88) Ubi fuprà , page 54-Jeux dont on étoit convenu. Les Femmes y jouoient comme les Hommes. Ovicée dit

(89) Ovicdo, Liv. 5. & 6.

cette infâmie (90). Mais ils en ont si peu garanti leur fang, furtout dans l'Amérique, qu'il ne s'y trouve presqu'aucune famille de leur Nation qui ne s'en Discription reffente. Les Infulaires s'en guérifloient, ou du moins y apportoient beaucoup Estagnola. de foulagement avec le bois de Gayac.

Leurs emportemens d'incontinence n'étoient moderés par aucune loi qui réglât le nombre des Femmes. Chacun n'avoit pas d'autre frein que scs tacultés : & le premier dégré du fang étoit le feul, que la Nature leur fit respecrer. Entre les Femmes du même Homme, il y en avoit une qui jouissoit ordi- Leuts Matiers. nairement de quelque distinction, mais fans aucune supériorité sur ses Compagnes. A la mort de leur Mari, quelques-unes se lailsoient ensevelir toutes vives dans le même tombeau; mais ces exemples étoient rares & volontaires. C'éroir roujours les Femmes, qui étoient chargées des Obseques de leurs Maris. Elles enveloppoient le corps de larges bandes de coton , & le mettoient dans une fosse allez profonde, avec tour ce que le Mort avoit possedé de plus précieux. Le cadavre étoir assis sur une espece de banc; & l'on faisoit, avec du bois, une forte de voûte au caveau, pour foutenir la rerre au-desfus. Cette cérémonie étoit accompagnée de chants & de beaucoup de cérémonies dont les Historiens ont ignoré le détail ; mais les corps des Caciques n'é-ment toient enterrés, qu'après avoir été vuidés foigneusement & sechés au feu. C'étoir dans ces occasions que se composoient les Chansons, qui contenoient les louanges du Mort, & ce qui s'étoir passe fous son regne. Elles étoient chantées dans toutes les Fêtes & les actions publiques, pendant le regne de son Successeur. Les Functailles d'un Cacique ne dutoient pas moins de quinze ou vingt jours; & tout ce qui restoit de ses meubles étoit partagé entre les

Leurs Enterre-

Afliftans (91). Si la nécessité ritoit quelquefois ces Barbares de leur inaction, c'étoit pour la Chasse ou pour la Pêche. Ils emploioient, dans le premier de ces exercices, une espece de petits Chiens muets, qu'ils nommoient Goschis. Mais souvent . ils se contentoient de mettre le seu au quatre coins d'une Savanne (92); & dans un instant , ils la rrouvoient pleine de Gibier à moitié rôti. Ils manioient trop mal l'arc & les flecles, pour être tedoutables aux Oifeaux : mais ils suppléoient aux armes, par quelque apparence d'industrie. Dans l'a-

bondance des Perroquets, ils faisoient monter sur un arbre un Enfant de dix

(90) Plusieurs d'entr'eux, s'étant engagés à avoient fait naître; & quoi que dans la suite leur retour, pour la guerre de Naples, donnerent leur mal aux Femmes Napulitaines, qui ne tarderent point à le portet au Camp des François, où il fit encore de plus grands tavages que dans celui det Elpagnols; & où l'on apporta moins d'étude a le ca-cher. Les Italiens, dit le même Ectivain, surpris de voir naître ee Monstre au milieu de leur Pais, s'en prirent à ceux qui en faisoient le plus de bruit, ou qu'ils haisfoient le plus, & le nommerent le Mal François ; comme les François , qui l'avoient reçu des Femmes du Pais, l'appellerent le Mal de Naples. Les Espagnols eurent la prudence de ne pas fe meler dans une querelle qu'ils

Oviedo, Guichardin, & presque tous les Historiens d'Espagne & d'Italie , aient rendu justice aux deux Parties intéressées, les ' noms qu'elles avoient donnés, en dépit l'une de l'autre, à la nouvelle maladie, ont patté dans l'ulage ordinaire, & n'ont par manqué d'etre adoptés par les autres Na-tions, suivant lenr atrachement où leur aversion pour les François & les Italiens. Hist. . de Saint-Domingue, ubi fup. page 58.

(91) Ibid , page 60. (91) Ce mot, que nous avons emprunté des Espagnols, signifie Plaine, & en général tout lieu où il ne croît que de l'heibe,

E-c iij ,

DISCRIPTION DE L'ISLE ESPAGNOLE.

à douze ans , avec un Perroquet privé sur la tête. Les Chasseuts , couverts de feuillages, s'approchoient doucement, & faisoient ctier le Perroquet. Ce bruit attitoit tous les Oiseaux de la même espece, qui s'attroupoient en criant aufi de toutes leurs forces. Alors l'Enfant paffoit au cou du plus proche un nœud coulent, par lequel il le tiroit à foi. Il achevoit aufli-tôt de lui tordre le cou; & le jettant à terre, il continuoit cette opération, qui les lui faifoit prendre tous jusqu'au dernier. Ils prenoient les Ramiers, en imitant affez bien le cti de ces Oifeaux, qu'ils railembloient ainsi en fort grand nombre, & dont ils enveloppoient une grande partie dans des tilets affez bien. ttavaillés, comme ceux qu'ils emploioient pour la Peche (93).

Onelle idée ils avoient de l'or.

Quoiqu'ils n'attachassent point autant de prix que nous à l'or, ils l'estimoient affez pour le rechercher avec soin; mais ils se bornoient à recueillir les grains , qu'ils trouvoient facilement , & dont ils se faisoient des pendans, après les avoit un peu applatis. Peut-être les regardoient-ils comme des particules sactées, car ils n'alloient à cette recherche qu'après s'y être préparés par de longs jeunes, & par plusieurs jours de continence. Les Histotions tacontent que Christophe Colomb entreprit de faire imiter cet exemple aux Espagnols, en les obligeant de se confesser & de recevoir la Communion avant que d'aller aux Mines : mais il eut peine à faire goûter cette nouveauté ; & fes Aumôniers mêmes lui représenterent que l'Eglise n'otdonnant qu'une fois l'année l'approche des Sacremens , il n'appartenoit pas à sa qualité de Viceroi & d'Amiral , d'établir là-dessus de nouveaux préceptes (94).

Comment Ils er-motifance des Arts.

L'Agriculture étoit si peu exetcée dans l'Isle Espagnole, que ses Habitans n'avoient aucune forte d'ontils. Leut instrument universel étoit le fen. Ils brûloient l'herbe de leurs Savannes, lorsqu'elles étoient seches; & remuant légerement la terre avec un bâton, ils y plantoient leut Maïz. Pour faire du feu, ils ptenoient deux morceaux de bois, l'un poreux & léger, l'autre d'une substance plus compacte & plus dure : ils picquoient celui-ci dans le premier, & le tournoient avec tant de viteile, que cette violente collision lui faisoit jetter du feu, qui prenoit facilement dans le plus léger des deux bois. Ce n'est point que l'Isse manquat de pierres, beaucoup plus propres à cet usage; mais ils ignoroient apparemment le secret d'en tirer des étincelles. Le feu leur servoit aussi, presqu'uniquement, à faire leurs Canots ou leuts Briques. Ils choisissoient un arbre, autout duquel ils allumoient du feu, pour le faite mourir. Enfuite, l'aïant laissé secher sur pied, ils y mettoient le feu pour l'abbattre. Les dimensions se prenoient , suivant la grandeur qu'ils vouloient donner au Canot. Ils le creusoient lentement avec le seu, sans autre peine que de levet le charbon, à l'aide d'une espece de hache, composée d'une pierre verte, très dure, dont les Espagnols n'ont jamais trouvé de Carrietes, dans aucune partie de l'Isle. Ils ont jugé que cette pierre venoit de la Riviere des Amazones, dont on prétend que le limon exposé à l'air, se pétrifie ; mais personne n'explique par quelle voie, des Insulaires , qui

(93) Ibid , page 61. qui se trouvoient éloignés de leurs Femmes, rera . Liv. 4. ch. 5.

& réduits à de fort mauvais alimens, étois (94) On ajoutoit que la vie des Espagnols un jeune continuel. Oviedo, ubi suprà. Hern'avoient de commerce avec aucune autre Nation, faisoient venit de si loin ce limon pétrifié.

DESCRIPTION

Leur forme de Gouvernement étoit despotique ; mais les Souverains n'a- ESPAGNOLE, busoient pas de leut pouvoir. Ils avoient peu de Loix , & la plus sévere étoit Lou Gouvente celle qui regardoit le larcin. Le Coupable étoit empalé, fans qu'il fut per-ment. mis à petsonne d'intercéder pour lui. Cette rigueur avoit produit , nonfeulement beaucoup de confiance & de fureté dans toutes les communica-

tions de la vie , mais encore un'extrême éloignement de l'avatice ; & rant de disposition à se secourir mutuellement, que l'hospitalité s'observoit à l'égard de tout le moude, sans qu'il fur besoin d'être connu dans une Maison pour y trouver tous les secours de l'amitié. Aussi voïoit-on naître peu de querelles; & s'il survenoit, entre les Caciques, quelque différend au sujet de leurs droirs, il se tetminoit presque roujours sans effusion de sang; les armes Leur Guerres. n'étoient pas fort meurttieres. Dans les Provinces otientales, on avoit l'arc & les fleches, dont il paroît que l'usage étoit venu des Caraibes; mais les autres Parties de l'Isle ne connoissoient que des Javelots d'un bois fort dur, & une espece de Batons, ou de Massues, qui se nommoient Macanas, larges d'environ deux doigts & pointues pat la rête, avec un manche en forme de garde. La succession aux Principautés ne faisoit jamais naître de guerres, parce qu'on la crojoit fondée sur la Nature, qui substitue d'elle-même les Enfans à leurs Peres ; & l'ordre du sang étant certain par les Femmes , les Etats d'un Cacique, qui mouroir sans Enfans, passoient à ceux de ses Sœurs (95).

Les Maisons des Insulaires étoient bâties sur deux desseins ; & chacun, aïant Leur Maisons, la liberté du choix , ne confultoit que fon goût ou fes facultés. Les plus pauvres plantoient des pieux en rond , à quatre ou cinq pieds de distance. Ils étendoient dessus, des piéces de bois plattes, mais fort épaisses, sur lesquelles ils appuioient de longues perches, qui se joignant toutes par la pointe, formoient un toît de figure conique. Ils attachoient à ces perches, des cannes, qui tenoient lieu de lattes, deux à deux, pour les rendre plus solides, & à la distance environ d'une palme. Ils couvroient cette fabrique d'une paille fort déliée, ou de feuilles de Palmier, ou de l'extrêmité des mêmes cannes. Pour former les murs, ils garnissoient les intervalles des pieux, de cannes fichées en rerte & liées avec une sorte de filasse, nommée Beschiuchi, qui croît fur les arbres, d'où elle pend aux branches, & qui est à l'épreuve de la corruption (96). Il s'en trouve de différentes groffeurs ; & les moins épaisses pouvant se diviser, on s'en sert à lier les choses les plus fines. Les cannes, qui font beaucoup plus grosses que les nôtres en Amérique, étoient si bien affermies par ces liens, qu'elles étoient capables de réfifter aux vents les plus impérueux, & si serrées qu'il n'y passoit pas le moindre souffle. On achevoir de donner une parfaite solidité à l'édifice , en plantant au centre un grandpoteau, au fommet duquel se réunissoient toutes les extrêmités des perches. Les plus belles Maisons étoient construites des mêmes matériaux ; mais la forme en étoit différente , & ressembloit beaucoup à celle de nos Granges. Le toît étoit soutenu par une longue piece de traverse, qui l'étoit elle-même par des fourches plantées au milieu de l'espace, qu'elles séparoient en deux parties.

(95) Ibidem , page 65.

5

(56) On lui attribue aufli quelques vertus médecinales

Ces Bâtimens étoient non-seulement plus étendus que les autres , mais plus ornés, mieux couverts; & plutieurs avoient des vestibules, en maniere de DE L'ISLE ESPAGNOLE, portiques, qui servoient à recevoir les visites. Oviedo assure que les toirs

en étoient mieux travaillés, que ceux des Villages de Handres (97).

Langues de l'Ifie. Quoique le langage ne fut pas uniforme dans toutes les Parties de l'Ifle. on s'y entendoit facilement; & la Langue du Roiaume de Xaragua, qui étoit la plus estimée, s'apprenoit foigneusement dans les autres Provinces. On ajoute qu'elle passoit pour sacrée, c'est-à-dire, apparemment, qu'elle étoit emploice dans les prariques de Religion : mais quoiqu'on vante sa douceut (98), il ne paroit pas que dans cer ulage elle servit à des opérations fort Religion des sensces, ni fort aimables. La Religion de l'Isle Espagnole n'étoit composée

Iniulaires.

que d'un tillu mal ailorti des plus groffieres superstitions. Les premiers Historiens du Nouveau Monde s'accordent à raconter que le Démon se montroit fouvent aux Infulaires , & qu'il rendoit des Oracles , pour lesquels ils avoient une aveugle foumission. Il est même assez vraisemblable que les différentes figures, qu'ils donnoient à leurs Divinités, étoient celles sous lesquelles ils croïotent les avoir vues. Elles éroient fort hideuses. Les plus supportables étoient celles de quelques Animaux, tels que des Crapauds, des Tortues, des Couleuvres, & des Caymans; mais le plus fouvent, c'étoit des figures humaines, hotribles & monftrueuses, qui avoient tout-à-la-fois quelque chose de bisarre & d'affreux. Si cette variété d'Idoles, observe le nouvel Historien, leur persuadoit qu'il y avoit plusieurs Dieux, il n'étoit pas moins naturel qu'un rel excès de difformité les leur fit regarder comme de Etres redoutables, qui pouvoient leut faite plus de mal que de bien. Aussi l'objet de leur Culte n'étoit-il que de les appailer. Ils les nommoient Chemis ou Zemer. Ils les

nucca de l'Itle.

Anciennes Divis faisoient de craie , de pierre , ou de terre cuite. Comme ils n'avoient aucun Temple', leut usage étoit de les placet à tous les coins de leuts Maifons, d'en orner les meubles, & de s'en imprimet l'image en divets endroits du cotps. Il n'est pas furptenant que les ajant sans cesse devant les yeux, ils les vissent souvent dans leuts songes. Ils ne leut attribuoient pas le même ponyoir. Les uns présidoient aux saisons; d'autres à la santé, à la chasse, à la pêche; & chacun avoit son culte. Cependant quelques Ecrivains assurent que les Zemez ne passoient que pour des Divinités subalternes, & pour les Ministres d'un Etre souverain, unique, invisible, tout-puissant, auquel on donnoit une Mere, qui portoit cinq différens noms; mais qu'on ne rendoit aucun culte à ce Dieu suprême, ni à sa Mere. L'Historien de Christophe Colomb raconte, après un Missionnaire, dout il adopte les Mémoires, que les Zemez étoient comme les Esprits tutelaires des Hommes, & que chaque Infulaire s'en attribuoit un, qu'il mettoit au-dessus de tous les autres ; qu'ils étoient placés dans des lieux secrets, où les Chretiens n'avoient pas la liberté d'entrer; qu'un jour quelques Espagnols, s'étant introduits, sans être attendus , dans la Maison d'un Cacique , y apperçurent un Zemez , qui faisoit

> (97) Ubi fuprd , Liv. 6, chap. 1. Amacha & Uracane, doot nous avons fait, conservés de l'ancienne Langue des Visigots. Canot , Hamach & Ouragan. Sayana , qu'on

> trouve dans toutes les Relations , paroîtroit (98) On en peut juger par quelques mots, venir de la même source, si Matiana oe le qui nous viennent de là , tels que Canoa , mettoit entre ceux que les Espagools oot

> > beaucoup

beaucoup de bruir, & qui sembloit dire quantité de choses qu'ils n'eutendoient pas; qu'y soupçounant de l'imposture, ils briserent la Statue à coups DE L'ISLE de pies, & trouverent un long tuiau, dont une extrêmité donnoit dans la tête Espagnols. de l'idole, & l'autre dans un perit coin, couvert de feuillages, fous lefquels ils découvrirent un Homme, qui faisoit dire au Dieu tout ce qu'il vouloir Religion. faire entendre au credule Adorateur; que le Cacique les supplia de ne pas réveler ce qu'ils avoient vu, & leur avoua qu'il emploioit cet artifice , pour se faire païer un tribut, & pour contenir ses Sujets dans la soumission. Il ajoûta que les Caciques avoient trois pierres, qu'ils conservoient religieusement, chacune revêtue d'une propriété particuliere ; l'une de faire croître les grains ; l'autre, de procurer aux Femmes une heureuse délivrance; & la troisième, de

produire du beau tems & de la pluie (99).

On ne nous a donné la description que d'une seule Fêre religieuse sette seligieuse. des anciens Habitans de l'Isle Espagnole. Le Cacique en marquoir le jour, & le faisoit annoncer par des Crieurs publics. Elle commençoit par une nombreuse Procession, où les Hommes & les Femmes mariés portoient ce qu'ils avoient de plus précieux. Les Filles y paroifloient dans leur nudité ordinaire. Un des principaux Habitans, ou le Cacique même, marchoir à la tête, avec un Tambour, donr il jouoit sans cesse; & la Trouppe se rendoit dans un Temple, rempli d'Idoles. Elle y trouvoit les Prêttes, occupés à les servir, & prêts à recevoir les offrandes, dont la plûpart n'étoient que des gâteaux, présentés par des Femmes, dans des corbeilles ornées de fleurs. . Après cerre cérémonie, les mêmes Femmes attendoient le fignal des Prêtres, pour chanter, en danfant, les louanges des Zemez. Elles y ajoûtoient celles des anciens Caciques, qu'elles finissoient par des Priercs pour la prosperité de la Nation. Ensuite les Prêttes rompoient les gâteaux consacrés, & distribuoient les morceaux aux Chefs des Familles. Ces fragmens, qui étoient regardes comme des préservatifs contre toute sorte d'accidens, se conservoient toute l'année. Le Cacique n'entroit point dans le Temple. Il se tenoit affis, à la porte, où jouant fans ceffe de fon Tambour, il faifoit paffer devant lui route la Procession. Chacun eouroit, en chantant, pour aller se présenter à la principale Idole. Il cessoir de chanter devant elle , & se sourroit dans la gorge un bâton propre à le faire vomir. L'esprit d'une cérémonie si bisarre étoit de faire connoître que pout se présenter dignement devant les Dieux, il faut avoir le cœur pur, & comme sur les lévres (1).

Les Zemez se communiquoient particuliérement aux Butios ; nom des Prêtres de l'Isle, qui exerçoient avec cet office ceux de Médecins, de Chirurgians & de Droguilles. Il y entroit beaucoup de fourberie. Lorfque ces Imposteurs consultoient les Zemez, en public, jamais on n'entendoit la réponfe du Dieu . & l'on ne jugeoit de l'Oracle que par la contenance du Prêtre. Les Butios s'appliquoient à la connoissance des Simples. Mais leur maniere de traiter les Malades étoit fort étrange : après diverses eérémonies, ils fuçoient la partie infirme; & feignant d'en tirer une épine, ou quelque chose de même nature, qu'ils avoient eu soin de mettre dans leur bouche. als déclaroient que c'étoit la cause du mal, avec la malignité de l'attribuer

<sup>(1)</sup> Hift. de St. Dom. , Liv. t. p. 72. après Herrera. (1) Ibid. page 73.& Oviedo, L. 5. Tome XII.

Depuis plus de deux siécles, on ne cesse point de rencontrer, dans plu-

à quelqu'un, qu'ils mettoient, par cette calomnie, dans la nécessité d'avoir re-DESCRIPTION cours à leur protection.

DE L'ISLE ESPACNOLE.

étrijent les an-

fieurs endroits de l'Isle, des figures de Zemez, par lesquelles on croit pouvoir juger des lieux, où les anciennes Bourgades étoient fituées. On porte letont juger ou même jugement de divers amas de Coquilles, qui fetrouvent fons terre; parce ciennes Bourga- que les Infulaires mangeoient beaucoup de cette espece de Poillon. En général, il est rare qu'on creuse la tetre, sans y faire d'assez cutieuses découvertes. On y rencontre des pots de terre, des platines, fur lesquelles, ils faifoient cuire la cassave, des haches, de ces petites lames d'or qui leur pendoient des narines & des oreilles, & rout ce qui étoit à l'usage de ces. Peuples; mais fur-tout une grande varieté de Zemez. Il ne rette aucune trace de leurs opinions fur l'immortalité de l'ame. Les Historiens rapportent feulement qu'ils admettoient un lieu où les Ames vertueuses étoient récompenfées, mais fans aucune notion de la durée de cet état; & qu'ils ne parloientd'aucun fupplice pour les Méchans. Chacun plaçoit cette elpece de Paradis, dans une partie invisible de sa Province. Quelques-uns le mettoient néanmoins vers le Lac de Tibuton, où l'on voit de grandes Plaines couvertes de Mameis; espece de fruit auquel nous avons donné le nom d'Abricot de Saint - Domingue. Ils prétendoient que les Ames faifoient leur nourtitute ordinaire de ce fruit; qu'elles prenoient le tems de la nuit pour en faire leur provision, & qu'elles se tenoient cachées, tout le jour, dans des lieux inaccessibles. Cette opinion sembloit répandre quelque chose de religieux sur les Mameis; & les Vivans avoient la modération de s'en abstenir, pour nepas exposer les Morts à manquer de nourriture. On juge que la caverne,

d'où ils faisoient sortir les premiers Hommes, est la même qui se voir encore dans le quattier du Dondon, à six ou sept lieues du Cap françois.

Bondon.

Elle a 150 piés de profondeur, & presque autant de hauteur ; mais elle est fort étroite. Son entrée est plus haute & plus large que nos plus grandes Portes cocheres. La grotte ne recoit de jour que par cette ouverture, & par un conduit pratiqué, dans la voûte, en forme de clocher. On suppose que suivant l'opinion des Infulaires le Soleil & la Lune s'étoient fait un passage par cette voie, pour s'élevet au Ciel. Toute la voûte est si belle & si tégulière, qu'on a peine à la prendre pour l'ouvrage de la seule nature. Il n'y paroit aucun reste de Statue; mais on y appercoir, de toutes parts, des Zemez. gravés dans le roc; & toute la Caverne est partagée en quantité de niches, Prédition qui affez profondes. Les premiers Historiens rapportent unanimement que peut annonçoit aux de tems avant l'arrivée de Chistophe Colomb, les Infulaires avoient été avertis d'un événement qui devoit entraîner la ruine de leur repos & de leur liberté. Colomb se fit raconter les circonstances de cette prédiction. Un jour, le Pere du Cacique Guarinoex aiant eu la curiofité de confulter les Zemez, fur ce qui arriveroit dans l'Isle, aptès sa mott, leur réponse avoit été qu'il y viendroit bientôt des Hommes qui autoient du poil au menton. & qui feroient vêtus de la tête aux piés 5 que ces Etrangers mettroient en pieces les Divinités de l'Ille, & qu'ils en abolitoient le Culte ; qu'ils porteroient leurs ceintures de longs instrumens de fer, avec lesquels ils fendroient un homme en deux; entin qu'ils dépeupleroient l'îtle, de ses anciens Habis-

Infulaires la con-

tans. Certe effroïable menace s'éroit divulguée, & n'avoit pas manqué de Discription ietrer la consternation dans tous les esprits. On avoit composé, là dessus, DE L'ISLE une Chanson lugubre, qui se chantoit à certains jours. Le nouvel Histo Espagnots. tien, reconnoillant qu'on ne peut douter d'un fait si bien artesté, croit, avec la même confiance, que Dieu avoir forcé l'Esprit d'erreur de donnet ces lumieres à des Peuples qu'il féduifoit depuis long-tems (2). Mais il reste à demander dans quelle vue? Lorsque, loin de les disposer au Christianisme, un avertissement de cette nature sembloit devoir les attacher plus que jamais à des Dieux affez éclairés pour pénétrer dans les ténébres de l'avenir, & affez bons pour faire connoître à leurs Adorateurs les maux qui les menaçoient (2).

Quoiqu'on se propose de recueillir, dans un Article séparé, les productions naturelles des Antilles, on n'abandonnera pas la méthode, à laquelle on s'est attaché jusqu'à présent, d'observer, sous le nom de chaque Païs, ce qu'il produit de particulier, ou plus parfaitement, ou dans une plus grande abondance. Entre les Animaux de l'Isle Espagnole, les Quadrupedes ne méritent d'être nommes, que pour faire remarquer qu'en la découvrant on n'y en trouva que de cinq especes; & comme ils étoient sans défenses, les Chiens & les Chats espagnols ne furent pas long-tems à les détruire. Les Infulaires les nommoient Utias , Chonis , Mohuis , Coris , & Goschis. Il paroît que les plus grands ne l'étoient pas plus que nos Lapins ordinaires, dont les trois premieres especes tenoient beaucoup, & que tous avoient la chair assez bonne. L'Utias éroit de la grosseur d'une Souris, & le Cori, de celle d'un petit Lapin. On voioit des Utias tout blancs; mais, dans le plus grand nombre, les couleurs étoient môlées. Le Cori étoit blanc & noir. Il n'avoir point de queue, & sa gueule ressembloit à celle d'une Taupe. Les Goschis croient de petits Chiens muets, qui servoient d'amusement aux Femmes, & qu'elles portoient entre leurs bras. On les emploioit aussi à la chasse, pour éventer les autres animaux. Comme ils n'étoient pas moins bons à manger, ils furent d'une grande ressource pour les Espagnols, dans les premieres famines auxquelles ils se virent réduits. On en distinguoir plusieurs fortes : les uns avoient la peau tout-à fait lisse; d'autres étoient couverts d'une laine fort douce, & le plus grand nombte n'avoit qu'une espece de duvet, fort rendre & forr rare. Leurs couleurs étoient aussi variées que celles de nos Chiens, & beaucoup plus vives.

Les anciens Habitans de l'Espagnole n'avoient aucune sorte de Volaille domestique; & l'on ne voit point dans cette Isle, ni dans les Isles voisines, de l'isle. aurant de fortes d'oiseaux qu'en Europe : mais il s'y en trouve d'une beauté dont les nôtres n'approchent point. Les Hirondelles , les Corneilles , les Tourrerelles, les Ramiers, les Oies & les Canards fauvages y fonr à-peuprès les mêmes. On y voit aussi des Canards dont le plumage est tout blanc, à l'exception de la tête, qui est d'un très beau rouge. Les Espagnols y en ont porté de musqués ; & c'est la seule espece qu'on éleve , autant pour leur groffeur que pour la beauté de leur plumage. Ils font plufieurs pontes par an : &: l'on observe que les Cannetons, qui viennent de l'accouplement de ces Ca-

(3) On trouvera les mêmes prédictions au (1) Histoire de Saint-Domingue, Liv. 1. Mexique & au Perou. page 84 ; après Herrera & Oviedo.

DESCRIPTION pE L'ISLE ESPAGNOLE.

nards étrangers avec les Cannes de l'Isle, n'en font point d'autres. Les Oiesn'ont des l'etirs qu'une fois l'année : mais toutes les autres especes de volailles, qu'on a trouvées dans les Bois de l'Isle, ou qu'on y a portées, produifent indifférenment dans toutes les faifons; & l'on n'auroit pas de peine à les élevet, fi elles n'étoient fujettes à une maladie qu'on nomme les Pians, & qui en fait mourir un fort grand nombre. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus commun dans les baile-cours, ce font des Poules Pincades, qui y tont venues de Guinée; des Paons, qu'on a trouvés en abondance fur les bords de la Riviere Neyva, & des Faifans. L'Isle avoit des Pintades, un peudifférentes de celles d'Afrique, & moins groffes; mais il n'a jamais été poffible de les rendre domestiques. Si l'on met leurs œuts fous une Poule ordinaire, les Poussins n'ont pas plutôt leurs ailes, qu'ils disparoissent (4).

Ce qu'on a pris, dans la même Isle, pour des l'erdrix rouges & des Ortolans, n'est au fond que différentes especes de Tourterelles. Les nôttes, fur-tout, y font fort communes. Le Pic-vert a toutes les propriétés de celuide France; mais il l'emporte beaucoup par la beauté de son plumage, qui oft rouge & noir, fur un fond jaune. Les François l'ont flommé Charpentier, à l'exemple des Espagnols; parce qu'en piquant le bois, de son bec, il fait beaucoup de bruit. Le nombre en est si grand , qu'on est quelquefois contraint d'abbattre des Edifices dont ils ont criblé les poutres. L'Isle a son Rosfignol, quoique par la figure & le chant cet Oifeau approche affez peu du nôtre; mais il doit fon nom au plaisir que les premiers Espagnols ressentirent, de l'entendre chanter, au mois de Décembre. On y trouve une espece de Linotte, dont le ramage est très agréable. Malheureusement elle est rare ; & l'on remarque, en général, que le chant des Oifeaux ne fait pas, dans l'Isle Espagnole, un agrément de la Campagne & des Bois. S'ils plaisent

Prote.

aux yeux, plus que les nôtres, ils flattent moins les oteilles (5). Les Oifeaux de proie y font en grand nombre, & d'especes fort différentes. On y voit sur-tout quantité de grands Gosters, que plusieurs Ecrivains confondent mal-à-propos avec le Pélican, mais qui tiennent de sa nature & de celle du Cormoran. La couleur de cer Oifeau est d'un cendré obscur. De la parrie inferieure de fon bec, qu'il a fort long & fort large, pend une espece de bourfe qui lui fert de magafin, & de laquelle il tire fon nom. Il ne celle point de pêcher , Jusqu'à ce qu'il l'ait remplie ; après quoi il digere à fon aise. Cette description n'a rien qui puisse le faire juger différent decelui d'Afrique. Cependant on ajoûte que sa couleur change, le long des Rivieres, & que dans quelques endroits du moins il est d'un fort beau blanc (6). Un autre Oiseau de proie, fort commun dans l'Isle, est le Malfenis, qui approche du Faucon & de l'Aigle. Quantité d'autres, auxquels on donne indifféremment les noms de Pécheurs, ou d'Aigrettes, sont de vrais Herons, qui different peu des nôtres.

Autres Oifeaux. Flamingos.

Les Perroquets sont des Habitans naturels de l'Isle Espagnole, où l'on en voit de routes les especes & de toutes les couleurs. Les Flaminges, on les Flamands, y bordent les Matais, en grandes trouppes; & comme ils ont les piés d'une extrême hauteur, on les prendroit de loin pour un Escadron

(4) Hift, de Saint-Domingue, page \$9. (1) Ibidem , page 40. après Oviedo , Liv. 5.

(6) Itidem, page 44. & précédentes.

rangé en bataille. Leur groffeur est celle d'une Poule-d'Inde ; & leurs plumes font d'un très bel incarnat, mêlé d'un peu de blanc & de noit. La chair n'en est pas bonne à manger; mais leur langue passe pour un morceau délicat. Le Colibry, que les Espagnols ont nommé Tominejo, parce que dans fon extreme petitelle il ne pele avee fon nid qu'environ deux de ces petits. Tomission poids qu'on appelle Tominos en Espagne, est un peu plus gros néanmoins que celui du Canada, que les François appellent Oifeau mouche, ¿e dont le corps , en comprenant les plumes , n'a que la groffeut d'un Hauneton. Ses couleurs, dans l'Espagnole, sont le tonge, le noir, le verd & le blane, avce des nuances d'or, fur le verd & fur le rouge. Il a fur la rête une parite aigretre noire. Sa gorge est d'un rouge rrès vit; son ventre est d'un beau blanc; & tout le reste, d'un verd de sentile de rotier. Il a le bec un peu crochu, an lien que l'Oifeau-mouche du Canada l'a tout droit. La femelle n'a de toutes les éouleurs du mâle, que le blane sous le ventre. Un cendré clair est celle de tout le reste de son plumage. Le bec & les patres de ce charmant Oifeau font fort longs. Quelques-uns lui donnent un chant fort mélodieux; & d'autres prétendent qu'il ne fait pas d'autre bruit que celui du bruillement de ses ailes, qui est assez fort, parce qu'il a le vol très rapide.

DISCRIPTION BE L'ISLE ESPAGNO: 2. Le Coliney, su'

La Mouche luifante, que les anciens Infulaires nommoient Locuyo, & qui a conservé le même noin parmi les Espagnols, est une espece d'Escarbot, transforants. moins gros, de la moitié, qu'un Moineau. Il a deux yeux à la tête, & deux sous les ailes, d'où il sort un seu qui jette une très grande lumiere. On voiage, on lit même, à sa elatté; & les Insulaires n'avoient pas d'autres flambeaux pour s'éclairer pendant les ténébres. Ils prenoient ces petits animaux la nuit, avec des titons embrafes, dont la vue les faifoit approcher ( & lorfqu'on les avoir fait tomber, ils ne se relevoient point. Ce qui les fait briller est une humeur, qui produit le même effet sur les mains & le visage, quand on s'en est frotté. Mais ils n'ont qu'une faison, qui est celle des grandes chaleurs; & c'est avec beaucoup de peine qu'on les garde plus de huit jours. Nos Mouches communes, qui ont passe dans les Antilles sur nos Vailfeaux, y ont si prodigieusement peuplé, qu'on ne fautoit tuer une piece de gibier, un peu loin des Habitations, qui ne foit converte & corrompue, en peu d'heures, par ces infectes. Les Rars & les Souris, que ces Isles ont recus de nous par la même voie, y causent aussi des ravages incroïables. Parmi les autres infectes, on remarque plufieurs ofpeces de Scorpions, une forre d'Efcarbor qu'on a nommé Rhinoceros, diverses sortes de perits Léfards, d'Araignée & de Fourmis; & des Couleuvres, dont quelquesunes font affez grotles pour avaller des Poules enrieres. Mais rous ees Animaux ne font pas vénimeux, à la réferve de certains Scorpions, qui naiffent dans la Presqu'isle de Samana, & d'une Araignée à cul rouge, la plus grande & la plus monstrueuse qu'on connoisse au monde.

L'Escarbot Rhinoceros est un animal si curieux , qu'il mérite particuliérement une description, d'après Oviedo & le nouvel Historien. Quelque tems après l'Escabot Altequ'on a coupé un l'almier , une espece d'Escarbor y produit quantité de vers cornus, que les Habirans recherchent avec foin, & qui passent pour un niets fort délicat. Ce n'est qu'une graisse, douce & agréable, enveloppée d'une pellicule ondulce, en volure. Sa figure rebute, & cause une sorte d'horreur

Defetiorien de

F f iii

L'Iguana.

que tour le monde ne fauroit vaincte; mais la plupart s'y font bienot. Distrairtion L'Escarbot qui les enfance est celui qu'on a nommé Rhinoceros. C'est une DE L'ISLE forte de Mouche volante, qui a le nez fort allongé, en forme de corne un peu cintrée, d'où lui est venu ce nom. Cette corne est otnée d'une double epoulierte, l'une en dellus, & l'aurre en desfous. Il forr, de ses narines. deux barbillons mobiles, qui ont plusieurs articles terminés par de jolis ombelles veloutes, qui lui servent d'oculaires. Il a la tête couverre d'un cafque tout d'une piece, un peu en bosse, d'un noir luisant très poli, d'une consistance forme, brune & cassanre. Sa gueule, fendue horisontalement. renfernie deux machoires, atmées de bonnes dents. Son thorax est osseux, accompagné de deux bras, qui ont chacun trois nœuds, ou trois articulations. Ces bras fonr recoudes, & termines par une parte fourchue, ardillonnée & velue. Un peu au-dellous, ils s'emboctent dans une échancture. qui se trouve dans la partie superieure du ventre. De chaque côré . il v a un pié, rout semblable aux bras qu'on vient de décrire, enchassé dans un corteler fair de plutieurs pieces, qui s'unissent avec le plastron. Du bas ventre, il fort pareillement deux parres, qui ne font pas différentes des aurres. Pluficurs tuniques, rangées les unes fur les autres, terminent en bas cet infecte, lequel porre en dessus quatre aîles; deux intérieures, fines & rissues comme de la gaze; & deux exrérieures, qui font raices, noires, ovales, feches & raionnantes (7).

C'est dans l'Isle Espagnole qu'on a commencé à connoître une sorte d'Amphibie, que les anciens Infulaires nommoient Ivana ou Iguana, & qu'on voit aufli souvent dans l'eau, que sur le haur des arbres (\*). Il tient du Lesard & du Crocodile; mais il a cet avantage, fur l'un & l'autre, que sa chair est un aliment délicieux. Cependant on assure qu'elle est nuisible à ceux qui sont arreints des maladies honteuses. Quelques-uns le mertent au nombre des Serpens, parce que fa peau a les mêmes couleurs. Sa figure est horrible; mais il n'y a point d'animal plus doux & moins mal-faisant. Les plus grands ont deux palmes & deniie de long, & un peu plus d'une palme de large. L'Iguana a des pattes de Lézard, la tête plus groffe, & une queue . qui est le double de son corps pour la longueur; ses denrs sont fort aigües. Il est muni d'un long & large jabot, qui lui pend jusques sur la poirrine. Ses partes de devant font plus longues que celles de derriete, avec des doigts dont les ongles font comme des ferres d'Oifeau de proje, quoiqu'incapables de rien serrer fottement. Enfin il a, dans toure la longueur du dos, comme une nageoire élevée & crètée, en forme de scie. On en voit souvent de fotts petits, qui font apparemment d'une espoce particuliere. Cet Animal est absolument muer, & n'a aucune sorte de cri. Il est d'une douceur & d'une patience extraordinaires. On peur le renir trois semaines à l'attache, fans aucune nourrirure, & fans qu'il fasse le moindre mouvement pour se dégager. Les alimens qu'on lui donne font de la cassave & des herbes. Il ne peur nager que lorsqu'il est petit; & dès qu'il a toure sa taille, le mouvement manque à ses pattes pour le soutenir sur l'eau. Ses œufs , qu'il fait dans le fable, le long des Rivieres & des Ruisseaux, montent ordinairement à quarante ou cinquante. On observe qu'ils ne cuisent point dans Lhuile, ni dans le beurre, mais uniquement dans l'eau. Ils sont de la groforientales, mais un peu différens. Voicz la (7) Ibidem. page 45.

(\*) Il s'en trouve aussi dans les Indes Description de l'Ille de Cevlan,

feur d'une noix, & leur enveloppe n'est qu'une petite peau fort deliée. Il n'est pas difficile de prendre l'Iguana, parce qu'il se laisse aisement approcher. Discription On le chatouille doucement fut le dos, tandis qu'il se laisse saint par le col avec un nœud coulant (8).

TACY CLI.

Quoiqu'on air parlé des Crocodiles, & des Manares, ou Lamentins, dans les Descriptions de l'Afrique & de l'Asie, il ne sera point inutile. Ille Espaçuole. de représenter ces deux especes d'Animaux dans une autre Hemisphere . pour en faire observer les différences. On a deja remarqué que les Crocodiles portent le nom de Caymans, en Amérique. On n'y a point, commeà la Chine, l'art de les apprivoifer; mais ils y ont un instinct admirable, pour aller chercher leur proie jusques dans les Forêts, où ils dressent fortadroirement des embiches aux Cochons maons, & à d'autres Animaux. qu'ils surprennent presque toujours. Les Chasseurs-mêmes ont quelquefoisle malheur d'y être pris. On vante la legeteté des Caymans de Cuba, qui gagnent, dit on, les Hommes à la course. Ils piquent leur queue en terre, pour s'élancer d'une grande vitelle; mais comme c'est toujours en lignedroite, il futht, pour les évitet, de courir en serpentant. Ceux de l'Isle Efpagnole quittent rarement les Rivieres, où ils se riennent en embuscade aux patlages & aux abrouvoirs. Ils n'attaquent ordinairement les Hommes, qu'après en avoir recu quelque offense; mais ils font la guerre à tons les autres Animaux. La nature leur apprend à les faisir toujours par le museau, pour leur ôter la respiration. Ensuite ils les entraînent au fond de l'eau. où ils les laissent pourrit avant que de les manger. Ils aiment les odeursfortes: & celle qu'ils jettent enx-mêmes approché de celle du musc. Les-Corneilles du Païs font fort avides de leurs œufs , qu'elles éventent fous le fable, où cer Amphibie les cache, & où la feule chaleur du Soleil les fait éclore, comme ceux de la Tortue. On affute qu'il se trouve des Caymans de vingtoing pies de long, & de la groffeur d'un Bœuf. Les Infulaires oui ont à passer un Lac ou une Riviere, jettent sur l'eau des vessies ensices, après lesquelles ces dangereux Animaux content aufli-tôt; & la crainte, que feur vûeinspire , se change en amusement (9).

L'Historien observe que suivant quelques Auteurs, la plupart des singue Lamentias où " larités, qu'on attribuoir anciennement à la Sirene & au Dauphin , se trous Manatis. vent dans le seul Lamentin. Mais il ajoute qu'il n'est pas aisé de les y teconnoître. Le Lamentin, dit-il, n'a jamais chanté. Il jette des lattnes & fe plaint, lorfqu'on le tire à terre; & de-là vient le nom qu'il a tecu des' François. Sa figure n'approche point de celle qu'on suppose au Dauphin ; & la feule ressemblance qu'il ait avec lui , c'est qu'il paroit affez ami de l'espece humaine. Deux nageoires, qu'il a sous les deux épaules, à peu près de la figure de deux mains , & dont il se sert également pour nager & pour porter ses petirs, Cont fait nommer Manati pat les Espagnols. Le premier, comme on doit l'avoir observé, qui ait pris cet Animal pour la Sirene des Anciens; fur Christophe Colomb; mais cette imagination, d'un Homme qui domoit volontiers dans le merveilleux, pour rendre ses découvertes plus célebres, n'a pas fait de fortune après lui. La femelle du Lamentin met bas

(8) Histoire de Saint Domingue , Liv. 1. (9) Ibid. page-36. page 37 & 18.

DISCRIPTION DS L'ISLE ESPAGNOLE.

& allaite ses petits, à la maniere des Vaches; ce qui lui a fait donner aussi le nom de Vache marine. Sa tête reffemble, d'anleurs, à celle d'un Bœuf; mais il a le muscau plus enfoncé, le menton plus charnu, & les yeux plus petits. Sa coulent est d'un biun foncé. Il s'en trouve de vingt piés de long ; & d'environ dix piés de large, du moins vers les épaules, car cette largeur va toujours en diminuant vers la queue. La chair falce du Lamentin a le goût de celle du veau, mais elle est plus agréable & fe conferve plus longrems. La graiffe qu'on en rire est aussi tres bonne , & ne rancir point. Sa peau est un excellent cuir. Il se forme dans sa tête une espece de Bezoard, à laquelle on attribue d'admirables propriétés pour la colique & la pierre. On ne tue gueres les grands Lamentins que sut les bords de la Mer ou des Rivieres, lorfqu'ils y vont paître; mais les petits se prennent souvent dans les filets. On fait des récits fort étranges de leur facilité à s'apprivoiser (10).

Cornill ages &c Positions.

Après les Tempêres, connues tous les noms de coups de Sud, de Nords & d'Ouragans, les Rivages de l'Isle Espagnole se trouvent remplis de coquillages, d'un lustre & d'une beauré extraordinaires. Les plus curieux sont le Lambis, le Burgot, le Pourpre, la Porcelaine, les Cornets & les Pommes de Met. Quoique les Côtes ne foient pas fort poissonneuses, il ne faur pas s'en écarter bien loin pour y pêchet une grande abondance d'excellens Poissons. On nomme, entre les plus cominuns, la Raie, le Congre, l'Ange, le Mulet, le Marfouin, la Bonite, la Dorade & le Pilote. Il s'v trouve, par-tout, des Limaçons & des Ecrevisses de Mer, des Moules, des Crabes & des Cancres. On y a trouvé des Perles. L'Ambre gris y est rare; mais quelquefois les tempêtes en amenent. On n'y a jamais vii de Corail; à moins qu'on ne veuille donner ce nom à diverfes fortes de Madrepores ou de Panaches de Mer.

Efecte de Can-Aga us.

On pêche; dans ces Parages, deux fortes de Cancres; la premiete, qui fe ere . nomme nomme Agama, se prend dans les filets. C'est un Animal d'environ sept pouces de long, fur quatre de large. Son cerapouste, ou sa coque, est de figure quarrée, velue, chagrinée, un peu enflée, marquetée de plusieurs couleurs, rerminée en bas par des pointes dentelées & ornées de poil. Ses yeux, éloignés l'un de l'autre d'environ deux pouces, sont de la grosseur d'un pois, & d'un noir luifant, enchasses dans deux orbicules arrondis sur son

> (10) Gomara taconte qu'un Cacique nnurriffoit un Lamentin dans un petit Lac des Gonaives, où cet Animal est en effet us commun que dans aucun autre lieu. Il p'us commun que trans access l'appellant , l'avoit rendu si familier , qu'en l'appellant , il le faifoir venir à lui. Il le chargeoit, sur Le dos, de tout ce qu'il vouloit, & le Lamentin portoit prifiblement fon fardeau jufqu'à l'autre botd. Un Espagnol s'avisa de l'appeller un jour, & le bleffa d'un cour de fufil. Cet accident le rendit fi circonspect, qu'il n'approchoit plus de la rive, fans avoir bien examiné fi celui qui l'appelloit étoit Infica ou non; ce qu'il reconnoissoit à la barbe. Enfin, il I sparut tont à fait, après une grande crue d'eau, qui l'entraîna peur- crivain.

étre à la Mer, avec laquelle le Lac com-munique. Histoire des Indes, Liv. 1. chap. gr. On lit aufli dans Hettera , qu'un Lamentin de l'IA- Espagnole venoit à terre lotfqu'on l'appelloit, mangeoit ee qu'on lui donnois à la main . & suivoir , jusques dans les maifons , ceux qui le nourrifloient. Il y jouoit avec les Enfans. Il paroissoit pren-dre beaucoup de plaisir à la Musique. Il fouffinit qu'on montar fur fon dos, & paffoit julqu'a dix Hommes à la fois, d'un bord di Lac a l'autre. Il y a beaucoup d'apparence que ces deux Histoires , font la même, avec les alterations qui arrivent aux faits, en changeant de bouche ou d'E;

front,

front , qui est plat , on voit à droite & à gauche deux larges plaques , crenelées , remplies de poil , furmontées de deux autres ; mobiles , toutes quatre en pe L'ISLE divers fens, par le moien de deux jointures. Du milieu de ces plaques for- Espagnots. tent deux cornes, & quatre pointes, dont le bout est fendu en pincettes. La

gueule est au-dessous, dans une fosserte ovale, couverte de plusieurs barbillons. La feconde espece est le Pagurus des Anciens. Il s'en trouve beaucoup sur

les Rochers escarpés, où l'on ne peut douter qu'il ne grimpe. Il fréquente aussi les haurs fonds, & les endroits les plus féconds en Madrepores, en Panaches, en Litophytes, fur-rout dans le voifinage des Isles Caraibes. L'écaille de ce Cancre est presque ronde; le fond en est roussatre, & tout le dehors oft parsemé de piquans. Son museau est armé de cornes peu saillantes. Sesyeux font enfoncés, couchés de travers, & défendus de plusieurs pointes, qui leur servent de paupieres. Il sort, de ses narines, quantité de longs filets pliants & mobiles. Sa gueule n'est pas différente de celle des Crabes, auxquels il reflemble aussi par le plastron. Ses deux bras sont fort grêles, & ses mordans médiocres, en comparaison du reste du corps. Les quatre autres piés, qu'il a de chaque côté sous le ventre, sont grossiers; mais ils ont chacun leur articulation, avec un ardillon noirâtre, à leur extrêmité. La chair est corialle, & d'un goût fauvage (11).

Les Grabes, qui se trouvent en abondance sur toutes les Côtes, sont un des plus utiles présens dont les Insulaires soient redevables à la Nature. On en diftingue particuliérement trois especes : ceux de Mer , ceux de Monragnes & ceux de Rivieres. Les premiers & les plus communs n'habitent point la Mer; mais ils vont s'y rafraîchir : & c'est ordinairement sur ses bords qu'on les trouve. Ils sont d'une extrême ressource pour la nourriture du commun des Habitans. Les feconds sont rouges, s'arrêtent dans les lieux secs, & sont plus estimés que les premiers. Mais ceux de Rivieres passent pour les meilleurs. Le Soldar est aussi une espece de Crabe, ou d'Ecrevisse de Mer, qui se trouve fur toutes les Côtes, & qui ne fait point un mauvais aliment. Ce nom lui vient de ce qu'il est armé par tout le corps, excepté vers le bas, où il est nu .. & fi fenfible, que des qu'il est né, il se jette dans la premiere coque qu'il

rencontre. Mais il suffit d'approcher la coque du feu, pour l'en faire déloger (12). Dans ces grandes herbes, qui se nomment Sargaffes, & qui paroillent en Beux fontes de divers endroits sur la surface de la Mer, mais dont le grand nombre est au Tomus. fond de l'eau & fur les Côtes, on trouve, entre plufieurs autres especes d'Animaux marins , une prodigieuse quantité de Tortues. On n'en diftingue que deux especes, autour de l'Ille (15). Celles, qu'on nomme Tortues franches, recherchent les pâturages gras & bien fournis d'herbes. Les autres, qui font connues sous le nom de Caret, & dont l'écaille fait un riche commerce, se plaisent ordinairement dans les lieux pierreux, couverts seulement d'un pou de-

Entre les Poissons particuliers à cette Mer, on remarque le Pilote, qui tire, La Flore, fon nom, de la fidélité avec laquelle il s'attache aux Navires qu'il rencontre," & devant lesquels il ne cesse, point de nager , qu'il ne les air conduits dans un , Port. La Galere est une autre espece de perit Poisson, ou plutôt un insecte, La Galere,

. (11) Ibid , pages 10. & 11. pier, de curicules oblervations fur les Tortues. engénéral, & fur leurs transmigrations pério-

(ta) Ibid. (4) On trouve, dans les Vouages de Dam- diques, Elles paroitront dans un autre Article. Tome XII.

Arbret & Plan

dont la peau, enflée & pleine de vent, lorsqu'il la pousse hors de l'eau, paroît DESCRIPTION ornée de toutes les couleurs , & lui sert comme de voiles. Mais on n'y touche DE L'ISLE pas impunément. Pour peu qu'on mette la main dessus, elle est infectée ESPAGNOLL. d'une glue mordicante, qui cause les plus vives douleurs; & l'on prétend avoir

observe que le mal augmente, à mesure que le Soleil monte sur l'horison. Le Perroquet de Met , les Poissons qu'on nomme de Roche , dont les couleurs . font un melange éclatant d'ot & d'azur, le Hérisson, le Ctapaud de Mer, & une espece fort singuliere de petit Cochon marin, sont d'autres productions.

des mêmes Parages.

Pour les Arbres & les Plantes de l'Isle Espagnole, on doit regreter qu'un Ouvrage annoncé depuis long-tems (\*) n'ait point encore vû le jour. Mais, en attendant les lumieres qu'on doit se promettre des Observations de deux siécles, qui s'y tronvetont apparemment taffemblées, il me fuffira, pour templir mes engagemens, de recueillir, dans les anciennes Relarions, ce qu'elles ont de plus curieux fur cet article. Oviedo, qui devoit au titre de son Ouyrage, non-seulement les recherches par lesquelles il s'est efforcé de l'enrichir, mais encote toute l'exactitude d'un Historien Philosophe, commence par le dénombrement des Arbres, que les premiers Conquerans apporterent de Caftille. Il explique leurs progrès sous un climat étranger; & les raisons qui en firent périr un grand nombre. Ce détail n'est pas sans utilité (14) : mais

attachons-nous aux fimples productions de l'Isle. . Le Hobo est un grand Arbre, beau & frais, qui donne un ombrage fort Le Hobe. fain. Son fruit qui ressemble à de petites prunes, avec un fott gros noïau.

> (\*) Par le nouvel Historien , Liv. 1. gage du Traducteur. On a donc apporté nelques Orangers de Castille , en cette lue Espagnole, partie doux, partie aigres, qui a'y font bien augmentes & multiplies , tant en cette Cité de San-Domingo & Héritages d'icelle , comme ès autres endroits de cette Ific , peuplés de Chrétiens. Lem , des Limoniers & Cieroniers , en aufi grand nombre qu'en grande bonte; si qu'il n'y en a point de meilleurs dans l'Andalouse Item, plufigures Figures, produifant fort bonnes fiorr bien. Les figues font de celles qu'on appelle, en Callille. Godenes, & en Assagon & Casalogne Burgacoses: la plupare defe, quelles ont les petits grains de deslans rouges, combien qu'aucuns foieur blancs. La fenille de ces Figuiers tombe . & fout fans itelle une partie de l'année ; mais ils enmmencene à bourgeonoet & jetter leut feuille au mois de Féviler; & à la Primevere, au mois de Mars, commencent a ven reverir. Item, plufieurs Grenadiers : doux & algres , garnis de fort bonnes grenades. Item , des Coings , mais qui ne viennent par bien , ni en fi grande sbondance que les fruirs fuldits ; car Sots bons , ains sudes. Ce n'est sourciois porrent que des feuilles & point de fruit.

fans espoir qu'ils viendront meilleurs avec le (14) Je ne changerat rien au vieux lau- tems. Item , quelques Palmes ont été plantées en certe Cité & en plufieurs Hérltages. duifent de fore belles; mais on ue les fait pas bien accoutrer par deçà , & encore qu'aucuns en mangent , elles ue font fi parfaires, faute de les favoir accourrer. Item , pluficurs & fort benux Caffrers , & avec cette exectlenre beauté, ils fout grands. Si est-ee toutefois qu'ils n'ont été apportés d'Espagne, & n'y en avoit aueunement en eette Ifle ; mais on a semé les pepins, lesquels y sont bien venus. Item , fon a plante en cette Cité plufieurs feps & provins de Vignes, lesquels certes rapportent de bons raitus , & etois qu'ils y viendroient à foison, si l'on metteit peine à les planter & cultiver comme il est besoin. Mais parée que la terre est humide, fi - tôt que la Vigne a rendu fon fruit elle recommence incontinent à bourgeonner, pourvi qu'on la fouiffe & accoutre, fi qu'el-les perdent bientôt leur naive bonté, & font incontinent ufees. Item , de grands & beaux . Oliviers . mais qui n'apportent que des feuilles , faos aucun fruit ; & c'eft chofe grandement efmerveillable, que tous les fruits à notau qu'on apporte d'e pagne, prennent avec ce qu'ils font petirs, ils ne font pay bien racine & eroitient affez, mait ne tapest de couleur jaune, de bon goût & d'une odeur agréable; mais si l'on en mange beaucoup, il gâte les dents. Les bourgeons & l'écorce, bouillis dans Descairtion l'eau, la rendent fort bonne à laver la barbe, & à fervir de bain pour les Espagnole. Voiageurs fatigués. L'ombre du Hobo est si faine, qu'on y suspend volontiers les hamacs, pour dormir sous ses branches. Oviedo reproche à Pierre Martyr de s'être trompé, lorsqu'il a mis cet Arbre au nombre des Myrobolans. Il vante une autre de les propriétés, qu'il a vérifiée, dit-il, par sa propre expérience : c'est que dans la disette d'eau, ses racines en fournissent abondamment. Il fuffii de les découvrir , d'en couper une & de la porter à la bouche , en tenant , de la main , l'autre bout levé. Il en fort aussi-tôt quelques gouttes d'eau , & bientôt affez pour foulager la plus grande foif (t5).

Le Caymito, Arbre commun aux Isles de l'Amérique, a les feuilles presque toutes rondes, vertes d'un côté, & si tousses de l'autre, qu'elles paroillent avoit passé sous le seu. Son fruit, dans le Continent, est rond, & de la groffeur d'une balle de paume ; au lieu que dans l'Isle Espagnole , il est longuet & n'a pas la groffeur du doigt. Sa poulpe est blanche, moelleuse & pleine de feve. On la compare à du lait épaisse, qui tourne en fromage. Elle elt faine & se digere facilement. Le bois est dur, & propre à toutes fortes de construction : mais il demande qu'on le laisse sécher, avant que de le Le Caymite

mettre en œuvre (16). Le Higuero (17) est un Arbre de la hauteur du Meurier. Il produit des Courges, les unes rondes, d'autres longues, dont les Infulaires font différentes fortes de très beaux vases. Son bois, qui est fort dur, sert à faire des chaifes & d'autres meubles. La feuille est longue & étroite, mais plus large vers la pointe, d'où elle va toujours en diminuant vers le pié. Les Indiens mangent la poulpe du fruit, dans sa fraîcheur. Il est de la grandeur d'un por de deux quartes, & plus; mais il va, comme ses seuilles, en diminuant de haut en bas, où il n'est pas plus gros que le poing.

Le Xagua, dont on fair de très beaux futs de lance, dans plusieurs parties Le Xagua. de l'Amérique, est de la hauteur du Frène. Son bois est pésant, dur, & d'un fort beau lustre, entre gris & fauve. Il produir, dans l'Isle Espagnole, un fruit de la grosseur du Pavot, auquel il ressemble fort, excepté qu'il n'a point de petites couronnes. On le mange dans sa maturité, & l'on en tire une eau

Prunes , de Frayles , de Cerifes, de Guines, & de Pommes de Pin, que j'ai fair semer, & pas un n'a pris racine. Item, les Plantains, qui eroiffent fi bien ici, que j'en ai plus de quarre mille piés dans mes Jardins, & qu'ils font communs à présent dans toute l'Espagnoie & les autres Isles, y furent apportés de l'Ife de la grande Canarie, l'an 1516, par Frere Thomas de Berlanga, de l'Ordre des Freres Preseheurs, & j'ai appris de plusieurs Personnes dignes de foi, que ce fruit est de l'Inde orientale. Item , les douces Cannes , desquelles on fait le Sucre , dont sourdent li grands profits, ont été apportées des Istes Canaries. Pierre d'Atienca fut le pre-

J'ai pourtant apporté de Tolede quelques mier qui les planta en cette Isie, en la Ciré nant de la Vega , Michel Vallestero , natif de Catalogne, fit premiérement le Suere : mais le Bachelier Gonçalo de Velofa y amena des Ouvriers, & fut le premier qui fit un Pres-foir & un perit Moulin, dans i Yagnace, à une lieue & demie du Fleuve de Nieao. Oviedo, Liv. 8. ch. t. & Liv. 4. ch. 8. Acofta, Liv. 4. ch. 3t, & 11, & confirme les mêmes choles.

(15) Oviedo, ubi fupra, chap. s.

(16) Le même, ch. 3. (17) L'Auteur fair observer que dans Higuero il faut prononcer l'u long & le diftinguer de l'e , afin qu'on ne pense pas , dir-il. que ec loit Higuero ou Higuera , qui liquific F. guier , de Higo , Figue. Ibid.chap. 4.

DESCRIPTION DE L'ISLE ESPACNOLS. La Bira.

fort claire, dont on te lave les jambes pour se délasser. Les Infulaires en font aussi une peinture, qui noircir beaucoup, & qu'ils mêlent avec la Bixa, autre peinture d'un rouge très fin , pour se colorer toutes les parries du corps. L'eau scule du Xagua, si l'on ne s'essuie promptement après s'en être lavé, produit fur la peau des taches noires, que tous les foins du monde ne peu-

vent faire disparoître avant l'espace de quinze ou vingt jours (18).

La Bixa n'est qu'un Arbrisseau, de trois ou quatre pies de hauteur, dont les feuilles ressemblent à celles du Coton. Son fruit se forme en coques, qui approchent auffi de celles du Coton, excepté qu'elles ont en debors des poils affez gros, comme par veines, qui répondent aux parties intérieures, dont les divisions renferment quelques grains rouges, plus visqueux que la cire. Les Insulaires en font une espece de savonnettes, pour se peindre &. fe farder, en les melant avec quelques gommes, qui rendent certe peinture aussi fine que le vermillon.

Le Guacuma est un Arbre assez haut, dont la feuille ressemble à celle du Meurier, sans être aussi grande, & qui donne aussi une espece de mûre. Les Infulaires font de ce fruit, en le failant tramper & le pilant dans l'eau, un breuvage qui les engraisse beaucoup, & qui produir le même effet sur les

Animaux. Le bois de l'Arbre est fort leger.

Le Guama, grand Arbre fort commun dans l'Isle Espagnole, donne un bois très propre à brûler, dont la flamme & la fumée n'ont rien de nuisible, & que cette raison fait emploier pour les fournaises des chaudieres à sucre. Son fruit, dit Oviedo, est une espece d'Algarrouas, plus larges & plus groß fes que celles de Castille, mais presque du même goût (19).

Le Hicaco. Le Hicaco ressemble beaucoup au Framboisier par sa feuille, & par sa hauteur; mais ses fruits sont de petites pommes, dont les unes sont blanches, d'autres rouges, & d'autres noirâtres. Ils sont d'une bonté médiocre-Leur noiau est si gros, & leur-poulpe si mince, qu'il faut les ronger avec les dents. On vante néanmoins leur vertu pour le flux de ventre. Ils sont de meilleur goût, lorsqu'on apporte quelque soin à cultiver l'Arbre. La terre le produit naturellement proche des Côtes de la Mer, dont il aime l'air.

Le Yacuma. Le Faruma de l'Isle Espagnole est une espece de Figuier sauvage, dont les feuilles sont découpées, & plus grandes que celles des Figuiers d'Espagne, avec lesouelles elles ont néanmoins quelque ressemblance. Il produit un fruit doux, de la longuour du doigt.; & femblable à un gros ver. La hauteur commune de l'Arbre est celle d'un Noier moien, quoiqu'il s'en trouve de beaucoup plus hauts. Le bois est leger, creux; & cassant. Le germe du bout des branches a la vertu des meilleurs caustiques. On le pile, pour l'appliquer sur les plaies. Il mange les mauvaifes chairs , il dislipe l'enflure , & par dégrés il

guerit parfaitement (20). Le Macaeua. -Le Macagua est un grand Arbre , qu'Oviedo nomme excellent. Son fruir reffemble, par la forme, aux petites olives, & par le goût, aux cerifes. Le bois en est très bon; la femille verte & fraîche, & semblable à celle du Noier.

L'Acuba est un Arbre fert haut, qu'on vante beaucoup aussi, & dont le fruit fur-tout est d'une merveilleuse bonté. Il paroît que c'est une espece de figues, qui onr le goût des Poires muscades; mais il en sort tant de laitgluant, que pour les manger il faut les mettre dans l'eau & les frotter entre-(13) Ibid. ch. f. (19) Chap. 8 ... . (t.o) Chap. 9.

L'Acuba.

Le Gague/.

les doigts, fi l'on ne yeur point qu'elles s'attachent aux lévres. Ce lait ressemble à celui que les figues vertes rendent par la queue, lorsqu'on les cueille. Mais il par l'ista demeur dans l'eus, pour peu qu'on y frotte le fruit. L'îsle na point de bois de l'ista plus dur que celui de l'Acuba.

Le Guidana, que les Efoggnols out nommé Uvue, parce qu'il donne pour fruit une efpoce de raifine nu grappe, couleur de rofe ou de mâre, & d'un fort bon gour; ett un Arbre dont le bois fait d'excellent charbon. Ses branches font réendues; ronder & ferrées ; fon trone fort gros, & fon bois ros-gearne. Les feuilles ont une paume de longueur, dans une largeur proportonnée. Elles font fort vertes & d'une épailleur extraordinaire. Les Efoggnolfs, dans les premiers rens de lour atrivée, où l'encre & le papier leur manqueint, s'on fervoient pour écrite, avec une épaille, eu le fer d'une éguilletre, qui formoir des lettres très distincées, & it différentes de la couleur de la feuille, qu'elles pouvoient é le tra aifément. Chaque grain du fruir a fon noitan, plus ou moins grots, fuivant la groficar du grain , qui est ordinairement calle d'une baille d'arquebalce ou d'une verbien (21).

Le Coppy a la fauille du Guiabata, ou l'Uvero, mais plus grande du double, plus épaille encore, & plus prope à l'écriture. L'Abtre et auill beaucoup plus hut, & le bois en est excellent. Les premiers Epagnols faisoient, de les fauilles, des carrets à jouer, s'un lesquelles ils gravoient avec une épingle toutes les figures d'urêge commun. Ovicedo n'avoit jamais và le fruit du Coppy, quòqu'ill en vit fouvrent des feuilles, & qu'il eu éproviré qu'on y

peur tout graver, fans les rompre.

Le Gaga, y et un autre Arbre, dont le fruir n'elt pas plus groc qu'une avelline, or mais qui rediemble intrétreurement à la gaue de Caillle, par lés perties grains, & par la blancheur de fa poulpe. Il est de fort bon goûr. Le bois, fans ètre des meilleurs, n'évoir pas inunie aux Infuliates y du mois par fon écorce, dont ils faitoient des cordes. Les premiers Efpagnols imiterent leur exemple, & s'en faifoient autil. de fort bons fouliers, so forqu'il ne leur en venoir point de l'Europe.

On repréfente le Cibiaciae comine un des beaux Arbres de l'Ifle Efipaspole. Le cabre Il a les feuilles du Saule. Son fruit reffemble aux avelines blanches y mais il elt rempli de petits grains qu'Oviedo compate aux lentes, en demandant grace néaumoins pour une comparation, dont il na pi fe difpenfer, parce que pluficurs, d'in-tl, our dome au Cibiacan le nom d'Arbre des lentes (14), III -

elt d'ailleurs fort beau, & d'une continuelle fraicheur.

Le Guanshau est un grand Aibre, donn le früit, qui porte le mirne nom, èta ela en großleur nos Melons moists. I elle vord, & revieu d'ectilles figures, comme la Pomme de Pin. Sa fraicheir le rend d'auant plus agreable en Eré, qu'il n'a rien de dangeroux. Sa peau n'ell pas moins délice que celle d'une poire; & fa chair , qui est fort blanche, a œure l'apparence de la ceime, ou de ce qu'on appelle du Blanc-manger. Elle fe fond dans la bonche avec une exireme dousceur. Les pepins qu'elle conteint fort de la großleur de ceux des Courges, & leur couleur est un reverberun. Outre leus hauteur & Leur baunt, ex a bristes our les feuilles foir vertes & foir frâches, prefigue femblibles à celles da Cirronier. Le bois en est afficz bon, mais on lus reproble de n'être pas fort.

L'Anon a beaucoup de ressemblance avec le Guanabana, excepté que son l'Anon (21) Chap. 13. (12) Chap. 14. (13) Chap. 16.

Gg iij

truit n'est pas si gros, & qu'au goût d'Oviedo (24), il est encore plus agréable -Discription que l'autre. Ajoutez qu'il est jaune, & que celui du Guanabana est verd. or L'Isla

I SPAGNOLE. Le Guayabo.

Le Guayato, Arbre fort commun, mais fauvage dans les autres Isles & dans le Continent, est cultivé avec beaucoup de soin par les Insulaires de l'Espagnole. Aussi devient-il plus haut dans leur Isle. Sa grandeur est celle d'un Oranger ; mais les branches font plus éparfes , & la feuille , qui n'est pas si verre, ressemble à celle du Laurier, avec cette seule disférence qu'elle est plus épaisse & qu'elle a les veines plus élevées. Il produit des pommes . les unes oblongues, & d'autres rondes. Elles font d'abord verres : mais elles jaunifient en meuriffant. Leur poulpe est ou blanche, ou vermeille. Dans leur maturité, elles font sujettes à se remplir de vers ; ce qui oblige de les cueillir un peu verres. Chaque pomme est couronnée de perires feuilles. Elles sont divifées en quatre parties maffives, & pleines de perits grains fort dure. qu'on ne laitée pas d'avaller, parce qu'ils se digerent aisément. On vante même leur verru pour le flux de venire. La fleur du Guayabo ressemble à celle de l'Oranger, fans être si épaisse; & dans quelques-uns elle rend l'odeur du Jasmin. Le bois est excellent pour les petits ouvrages de Menuiferie; mais la durce de cer Arbre n'est pas longue. Il vieillir au bout de cinq

ou fix ans; & chaque année fait alors diminuer sa grosseur.

Le Mamey de l'Isle Espagnole est non-seulement haur , branchu , rond ; verd & frais, avec une très belle feuille, un peu plus grande que celle du Noier; mais il a , fur ceux des autres Isles & du Continent , l'avantage de porter de si bons fruits, qu'il n'y en a point de meilleur goût dans l'Isle. Leur groffeur ordinaire est celle des deux poings. Ils sont à-peu-près ronds. Leur peau, qui ressemble à celle des poires, rire sur la couleur fauve. Les uns n'ont qu'un noïau; les autres en ont deux ou trois ensemble, distingués néanmoins par une pellicule fort déliée. La chair de ce fruit est aussi agréable que celle des Coings de Valence, quoiqu'elle ne soit pas si sucrée. Le bois de l'Arbre est fort bon; mais on ne le trouve point assez fort pour les Edifices. -

Vienes fauvages.

Le Mamey.

Avant qu'on cut pense à transporter ici des Vignes de Castille, on y en avoit touvé de fauvages, qui rapportoient de vétitable raifin, dont Oviedo rend temoignage qu'il avoit mangé plusieurs fois. Il ne doute point qu'en les cultivant, on n'eut pu les rendre beaucoup meilleures; mais elles demandoient apparemment des foins qu'on voulut s'épargner. Il vit un fep de ces Vignes, aufli gros, ou plus, que le bras d'un puillant Homme (25).

Chardons finguliert. Le Pirahaya.

Il nomme trois especes de Chardons d'une forme extrêmement singuliere, qui portent un fruit fort doux, dont la principale propriété est de rendre l'urine couleur de fang. Le fruir du Chardon qui se nomme Pitahaya est de la groffeur du poing. La Plante oft fort épineuse. Une forte de bras, longs & quarrés , lui rient lieu de branches & de feuilles. Ces bras font de la groffeur de celui d'un Homme. Chaque face du quarré forme un canal, duquel il fort, de distance en distance, trois ou quarre épines piquantes & vénimeuses. d'un pouce & demi de longueur. C'est entre ces bras que croît le fruit. Il est d'un rouge cramoifi, & revêtu d'une peau fort épaille, en forme d'écaille. Sa chair est mêlée de petits grains, qui ressemblent à ceux des figues. Elle tache plus que les mûtes; & la couleur qu'elle donne à l'urine n'empêche point qu'elle ne soit fort faine.

s'est opposée à leur culture, est l'intérêt de (14) Chap, 18. (24) Ibid. chap. 21. La vraie raifon, qui l'Espagne, pour le commerce de ses vins.

Le Tuna est un autre Chardon, d'une forme encore plus étrange. Ses feuilles DESCRIPTION font rondes & massives, de l'épaisseur du doigt, épineuses aux bords & au milieu. La hauteur de toute la Plante est celle du genou. Son fruit est long, verd Espagnous. au-dehots . rouge & vermeil au-dedans , de li bon goût & d'un ulage fi fain , qu'il s'en vend chaque jour au Marché. Une troitième espece, dont Oviedo, parle avec la même admiration (26), est celle qu'on transporte tous les jours en Europe , & qui est aujourd'hui fort connue sous le nom de Cierge. Il ajoûte que les Tunas font si communs, que non-seulement on en trouve des champs remplis, mais qu'on en couvre les murs des champs &c des jardins.

L'Arbre qui se nomme Quentas del Xavon , ou Patenbere de Savon , parce Quentas del que son fruit , mis dans l'eau chaude , rend une écume qui sert à nétoier le linge; le Mangle, le Terebinthe, le Tamarin & le Cedre, sont d'une singuliere beauté dans l'Espagnole. Le Caoban, qui est plus particulier à cette

Isle, en est un des plus grands Arbres & des meilleurs bois. On en fait des pouttes, de toute forte de longueur & de groffeur, dont la couleur tire fut le rouge, & qui seroient estimées, dit Oviedo, dans tous les Païs du monde. Sur la Côte occidentale de l'Isle, entre les Rochets & les Montagnes de la

Pointe de Tiburon, & dans quelques autres endroits, on trouve une infinité de ces petits Pommiers dont les Caraïbes composent, avec un mélange d'au- r Penintes foit tres sucs', le poison dans lequel ils trempent leurs seches. La hauteur de ces véaiucutes, Arbres est d'environ quinze piés. Ils sont fort touffus. Leur feuille ressemble à celle du Poiriet. Ils donnent , pour fruit , de petites pommes , les unes rondes , d'autres oblongues, d'un si beau rouge, & d'une odeur si agréable, qu'il est difficile de les voir sans être renié d'en manger. Mais leur suc est un venin, qui empoisonne également les Hommes & les Animaux. On affare même que ceux, qui dorment à l'ombre de ces Arbres, s'éveillent avec une grande douleur de tête; les yeux, les panpieres & les machoires enflées. Si la tosce des feuilles touche au visage, elle leule la peau. Entre-t'elle dans les yeux ? elle éteint la vûe, jusqu'à la faire petdre entiérement. Le bois allunté jette une vapeut insupportable (27) qui cause des maux de tête dont on a peine à guérir. Oviedo ne nomme point cet Arbre, ni fou fruir, qu'on prend ici néanmoins pour la Manzanille, quoique l'idée qu'il donne de l'Arbre, ne s'accorde pas exactement avec d'autres descriptions.

Il en décrir un, auquel il ne donne pas d'aurte nom que celui de Monfire Le Monfire d'Arbre. C'est le seul, dit-il, qui convienne à la singularité de sa forme & d'Arbre, de ses esfers. Il n'ose même décider si c'est une simple Plante ou un Aibre. A peine se croit-il capable de le déctire (28). On en trouve beaucoup entre

(16) Son admiration tombe particulière- » tres; puis de ees feuilles on côtes, enmene fur l'effet qu'il en reffentit , lorfqu'aiant » durcies & grandes , ou pendant qu'elles mangé, pour la premiere fois, du finir des Tunas, il rendie du lang pur, qui lui fireroire qu'il s'étoit rompu que lque veine; & que fa most étoit fort proche. Liv. 8, chap. 25.

(17) Liv. 9. chap. 11. (18) » Il prodair, die-il dans la Traduction," » aufi , & les feuilles font quelque ren ver-

w des branches remplies de feullies larges » ces, desquelles les unes ervissent et travers ; & fort laides à voir, de façon disforme, wou une autre branche commence à issir de n forr épaifics & épincules. Ces branches » de nouveau en la même feuille , & faut m ont piemletement eté feuilles & côtes ; & m remarquerque tontes les feuilles & les bram m de chacune feuille au core en fortent d'au- m ches font fort épineufes. Liv. 9. elisp. 4.

» s'endutcificne , en fortent encore d'autres ,

» s'augmentant & croiffant les unes des au-» tres , & de côte en côte fe changent & dew viennent branches. La couleur do trong w de l'Arbie eft gris rude , & les branches

Le Carban.

DISCRIPTION DE L'ISLE ESPAGNOLE.

San-Domingo & Yaguana. Sa hauteut eft de dix ou onte piés. Son effet le plus mervelliust eft de guérit rouser les fractures dos, par la finnelpe application de fon écorce ou de fes feuilles boséées (19). Il produit un fruir rude de la grofficat d'une groffic olive, & d'un beau couge cramoifi, reviru d'épiners fi tubriles qu'on a peine à les voir , & qui ne laufient pas d'entret dans le oigrs, lorfqu'on y ouche. Les Indiennes es fiontem pas d'entret dans les pretents au Marché, enveloppée dans du coron. C'el une couleur foit etilient portent au Marché, enveloppée dans du coron. C'el une couleur foit etilient portent au Marché, enveloppée dans du coron. C'el une couleur foit etilient portent au Marché, enveloppée dans du coron. C'el une couleur foit etilient pour les Tableux; il la revouré accellente, & fi dutable, quoiqu'il ne l'eix trempée qu'il l'eau claite , s'ans gomme & s'ans autre mèlange, que s'ans après, elle étoit saufi belle que le premier jour.

Le Lirenes

Le Lirous et le frait d'une Plante que les Infuliaires cultivoient; & Le Efoppols ne tatedeunt point à les imiter. Cette Plante jetre & répand fes branches fur tetre. On les coupe peur les replantes. Leur fusit, qu'elles produifent en terre, atraché à de petites vergres dépendantes de la branche, ét blanc de de la groffieur des profiles datres. Il et de fort bon poir. O'reido affitte qu'il n'a 10n vià 4 quoi il puille le comparer. Les Inclaures le portent et abondance aux Marchés, de le vendent tout cutte (30).

to Caboya & Pitchequen.

Le Cubaya & (Hanaguan font deux especes d'herbex, dont la feuille reflample affez aux cardes quoique'elle foir plus large, plus ésparés é fortverte. On en lati de la filsité & des cordes affes forres, après avoir rous les Plantes dans det mitieaux chargés de piereres, & les avoir fais ficher a Soleil. En Jes broinnt avec un baton, on en tire la filaife, qui eft de la longueur de la feuille. Depuis que les findiaires sont combés an pouvoir des Effeire le fer avec des cordeade est deux herbes; & fouvent ils emploient cent authorde pour fe délivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fe délivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fe délivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fe délivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fe délivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fe delivere de leux prisson, 143 fouvent ils emploient cent authorde pour fer de la fina fer de la fina ferrit de la fina fe

Obferyation.

Répécions qu'il a paru (uffite, pour ces Article, de choifir les Athers & les Plantes qu'O'vice) diffique par fes é logge, on qu'i attrible particuliferment à l'Illé Elpagnole. On ne doutera point, qu'avec les avantages de fa fination, elle ne produife aufite que il 19 a de plas vanté dans les autres 180e de l'Amérique. Mais c'eft la matiere d'un Article général, qui doit fuivre quantité d'antere Defreiption. On a joire feutoment que pendante le long (féjour que le même Ecrivain avoir fait dans cette Illé, 3 in y avoir vû que deux épéces d'Arbres, qui n'y confervallen point leurs coulies pendant quour lande (4) qui n'y confervallen point leurs coulies pendant quour lande (4) al.

Nota. Tout et qui regarde l'Isse Espagnole, depuis que les François s'y font établis & qu'ils ont pris l'habitude de la nommer Saint-Dominque, est remis au tems de leur Etablissement, c'est-à diré, à l'année 1660, o p plus loin.

(19) Quand l'emplatre fait son opération, elle s'attache si fort à la chair, qu'il est fort difficile de l'ôrer, mais après la guérison, elle sombe d'elle-même. Isid.

(30) Ibid, Liv. 7. chap. 12. (31) » Ce qu'ils font, dit l'Auceur, ca » cette forte : ils prement un fil de Hene-» quen ou de Cabuya, & le mettent & re-

» nuent fur le fer, comme celui qui scie

ou lime. L'un le tire, l'autre le lâche d'une main vers l'autre le meutent souvent sa sibble meau sur le fil; de lorsqu'il s'ofe, y mettere du fil euf. Ains scient un fer, so quoiqu'il soit gros. Et afin que cela se

ps femble incroiable, il est advenu que les la ladiens one ains coupé en morceaux les a aneres des Navires. Liv. 7. chap. 10. (31) Liv. 9. chap. 16.

VOLAGE



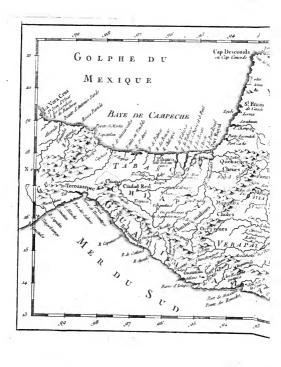

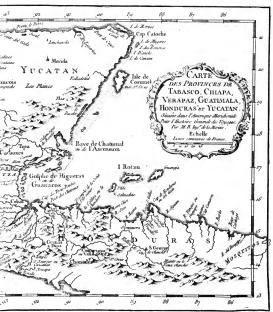

Tom. XII. Nº 6



FERNANDEZ DE CORDOUR. 1117.

## D'HERNANDEZ DE CORDOUE.

Et Découverte de l'YUCATAN.

A plus importante entreptife des Castillans, dans l'absence de Dom Diegne Colomb, fut la découverte de l'Yucatan (1), & du Mexique; deux Régions dont il étoit surprenant qu'après tant de courses on n'eût point encore acquis la connoillance, & qui ouvrirent bientôt un champ it vaîte à l'ambition de l'Espagne, que l'Isle Espagnole cessa presque tout-d'un-coup de tenir le premier rang entre les nouvelles Colonies. Un a vû qu'en 1502 avoitiet retardé Christophe Colomb s'étoit avancé fort près de l'Yucaran, & que de faitx avis pruchan, l'avoient empêché de continuer fa Navigation par cette route. La decouverre qu'il fit enfuire de la Province de Veragua, où il trouva beaucoup d'or, & quelques années après, celle de la Floride, par Jean Ponce de Leon, firent oublier apparemment tout ce qui avoit moins d'éclat que les espérances préfentes. Enfin, vers le commencement de l'année 1517, ou fur la fin de la precédente , Velasquez , qui avoit mis l'Isle de Cuba dans un état florissant , nevoulut pas perdre l'occasion de s'étendre par de nouvelles conquêtes , ou de se fortifier dans son lile, en y faifant amener un grand nombre d'Esclaves, pour la culture des terres. La douceur de fon Gouvernement avoit attiré près de lui une grande partie de la Noblesse Espagnole des Indes. Il proposa une Expédition fur quelqu'endroit de la Terre-ferme , où l'on n'eût point encore pénétré; dans le desfein d'y faire un Etablissement, si le Païs en paroissoir digne, ou d'enlever des Indiens , s'ils étoient Cannibales , ou du moins d'y faire la traite de l'or , s'il s'y en trouvoit. Quelques Mémoires affutent qu'il en demanda la permission à l'Amiral Dom Diegue, dont il n'étoit que le Lieutenant : mais d'autres Ecrivains y trouvent peu d'apparence. Dom Diegue étoit en Espagne depuis trois ans ; & Velasquez , loin de s'être contenu dans la subordination, n'avoit tien épargné pour se rendre indépendant. Il avoit même obtenu, par la protection du Tréforier Général, des Provisions de Gouverneur absolu , que Dom Diegue , à la vérité , eur le credit de saire révoquer; mais fans pouvoir l'emporter fur le point le plus effentiel, qui étoit le pouvoir de le rappeller (2).

Il arriva, comme Velasquez l'avoit prévit, que non-seulement ses Mate-charge Herna lors & fes Soldats, qui s'ennuioient de l'oisiveté, mais plusieurs Castillans des de Cordoque de confidération, passionnés pour la fortune, ou pour la gloire, entrerent volontiers dans ses desseins. François Hernandez de Cordoue, un des plus riches & des plus entreprenans, se chargea de la conduite de l'entreprise, & d'une grande partie des frais. Velasquez accepta son offre, & fit armer à San-Yago, Capitale de Cuba, deux Navires & un Brigantin, fur lesquels il embatqua cent dix Hommes. Hernandez mir à la voile, le 8 de Février, avec Alaminos , pour premier Pilote. Cet habile Navigateur , qui avoit fet-

(x) Herrera, chap. 10. & 11.

(1) Ibid, chap. 17. Hiiftoire de Saint-Domingue, Liv. 5. page 140 Tome XII.

HISNAND: 2 DI CORDOUE. 1517.

vi dans fa jeunesse, sous Christophe Colomb, n'eut pas plutôt doublé le Cap de Saint-Antoine, qui est à l'extrêmiré occidentale de Cuba, qu'il propota de gouverner droit à l'Ouest, par la feule raison que l'ancien Anural avoit toujours en du penchant à suivre cette route. C'étoit assez pour déterminer Hernandez. Une tempête, qui duta deux jouts, leur fit voir la moit de fort près sous mille faces terribles ; & pendant trois semaines leur Navigation fut très dangereuse, dans une Mer qu'ils convoissoient si peu. Mais ils apperquient enfin la terre, & s'en approcherent affez près. Leurs premiers

11 aborde d I'Y westart.

regards s'étoient arrêtés fur une grande Bourgade , qui leur parut éloignée d'environ deux lieues, lorsqu'ils virent partir de la Côte cing Canots, chargés d'Indiens, qui étoient vêtus d'une forte de pourpoints fans manches, & de calecons de la même étoffe. Ces Barbares femblereut voir avec admiration les grands Navires des Castillans, leurs barbes, leurs habits, & rout ce qui ne reflembloit point à leurs propres usages. On leur fit quelques présens, dont ils furent allez fatisfaits pour revenir le lendemain en plus grand nombre, avec de grandes apparences d'amitié : mais leur dessein étoit d'emploier la perfidie & la violence, pour se faisir de tout ce qu'ils avoient admiré à la premiere vue. Les Castillans n'aiant pas fair difficulté de descendre, coux qui débarquerent les premiers se trouverent tout-d'un-coup environnes d'un grand nombre d'Ennemis, qui s'étoient embufqués, & qui poullant de Combat avec grands cris, firent tomber fur eux une grêle de pierres & de fleches. Avec l'arc & la fronde, ils étoient armés d'une forte de lames d'épècs, dont la pointe étoit un caillou fort aigu, de rondaches, & de cuirailes doublées de coton. Hernandez eur quinze Flommes bleslés; mais le feu des arquebuses aïant bientôt dislipé ces Traîtres, on obsetva dans le même lieu trois Edi-

let Indicus,

fices de maçonnerie, qui étoient des Temples remplis d'Idoles, la plûpart d'une figure monstrueuse (3). Alfonse Gonzalez, Chapelain du Général, y re & MG trouva, dans de petits coffres, d'aurres Statues de pierre & de bois, avec des especes de Médailles d'un or assez bas, des bagnes & des pendans d'oreille & des couronnes de même métal. On avoir pris, dans le combat, deux jeunes Indiens, qui furent batifés fous le nom de Julien & de Melchior (4). Les Castillans fort joieux, malgré leur disgrace, d'avoir découvert un l'ais

dont les Habitans étoient vêrus, & les Maisons de pierre & de chaux, spectacle on'ils n'avoient point encore eu dans les Indes, donnerent au Caple nom de Cotoche, qui étoit celui de la Bourgade, & retournerent à Bord pour suivre la Côre. Après quinze jours de navigation, pendant laquelle ils observerent constamment de ne mouiller que la nuit, ils arriverent proche d'un Golfe, à la vue d'une Bourgade aussi grosse que la premiere, qu'ils appellerent D'couverte de Lazare, parce qu'on étoit au Dimanche de ce nom, mais que les Indiens nommoient Kimpejh, & qui a pris depuis le nom de Campeche. Dans une mé d'abord La- fi grande érendue de Côte, on fut surpris de n'avoir pas découvert une seule Riviere (5); & l'on fut obligé de prendre de l'eau d'un puits, qui

Kimpelh , ou

(4) A faces de Démons, d'Hommes & de Femmes. Quelques-nnes, renverfées fur d'autres , représentaient les plus infâmes déreglemens. Herrera , Liv. 2. chap. 17. (4) Ibidem.

(5) Nos Carres en marquent néanmoins quelques unes entre le Cap de Cotoche & Campeche; mais il est vrat que le Pais est peu arenfe, & qu'on n'y boir que de l'eau de puits, qui eft très bonne.

éroit la feule ressource des Habitans. Pendant qu'on rentroit à Bord, cinquante Indiens, vêtus de Camifoles & de Mantes de coton, fe préfen-H terent aux Castillans ; & leur aïant demandé, par divers signes, s'ils ne venoient pas du côté d'où le Soleil se leve, ils les inviterent à s'approcher de leur Bourgade. Quoique l'avanture de Coroche leur tendit cette invitation fuspecte, ils résolurent d'y aller bien armés. La curiosité les sit entret dans quelques Temples bien bâtis, qui se présentoient sur leur passage, & dat.s lesquels ils surent surpris de trouver, avec quantité d'Idoles, des traces de fang toutes fraîches, & des Ctoix peintes fut les murs. Ils y futent bienior environnés d'une multitude d'Indiens, des deux fexes & de toutes fortes d'âges, qui ne se latfoient point de les admirer. Quelques momens après, ils en virent paroitre deux Trouspes, qui marchoient en bon ordre, & qui étoient armés comme ceux de Cotoche. Dans le même tems, il fotrit d'un dieus. Temple dix Hommes, qu'ils prirent pour des Prêtres, vêtus de longues robbes blanches, avec une chevelure noire fort frifée. Ils portoient du feu dans des réchaux de terre, où ils jetroient une forte de gomme, qu'ils nommoient Kopal, en dirigeant la fumée du côré des Castillans, & les pressant de se retirer. Après cette cérémonie, on entendit le bruit de plusieurs instrumens de guerre, qui fonnoient la charge. Hernandez, qui ne se voioit point en étar de rélifter à un Peuple si nombreux , sit reprendre à ses gens le chemin de la Mer; & quoique suivi par les deux Touppes d'Indiens, qui ne le perdirent pas de vue, il fut allez heureux pour se rembarquet sans aucun accident (6).

C +

Il reptit fa toute au Sud pendant fix jours ; & l'eau commençant à lui Maffarre des manquer , il mouilla dans une Anse , près d'un Village nommé Potonchan , coschan, où il trouva un puits d'eau douce, dont il remplir fes tonneaux. Mais, aïant passe la nuit à terre, il y fut attaqué le lendemain par un grand nombre d'Habitans , qui lui tuerent quarante-fept Flommes. La plupart des autres n'échapperent point fans bluffures, & lui - même fut percé de douze fleches (7). Il ne dur la vie qu'à fon courage (8), qui lui ouvrit un chemin an travers des Ennemis; & loriqu'il fur rentré dans fes Barques - où les floches le faivirent, illeut le chagrin d'y voir mourir encore cinq Homines. de leurs blessures, ourre deux qui avoient été enlevés dans le combat, & dont la vie lui parur desesperce entre les mains des Indiens. Une si cruelle disgrace fir donner à cette Baie le nom de Mala Polea. Il ne restoit pas d'autre parri que de retoutner à Cuba. Alaminos, qui avoir fait le Votage Embarras d'estde la Floride avec Ponce de Leon, fut d'avis d'en prendre la route, parce doue, qu'il trouvoit dans ses Cartes qu'on n'étoit éloigné de cette Terre que d'environ foixante lieues, & que la navigarion de la Floride à la Havane étoir plus courte & plus sûre que par la voie qu'on avoir fuivie.

Il fallur brûler un des trois Navires, faute de Marclots pour le gouverner. Trois jouts après avoir levé l'ancre, on arriva près d'une Anse, qu'on prit d'abord pout une Riviere : mais l'eau en étoit salce ; & coux qui descendi-

(6) Ibidem.

(7) Herrera reproche ici à Gomera de s'être trompé en faifant recevoir vingt-trois coups de fleches à Hernandez.

(8) Solis ne dit pas, comme l'Historien de Saint-Domingue, qu'Hernandez fut tué ici, il dit feulement que fa mort , arrivée enfuite, retarda la conquête du Pais. Tome 1. p. 30. Hhij

HERNANDIZ. DI CORDOUE. 1517.

Ante de los Lagartos, ou des Lelards.

Nouvelle difgrace des Cafti-ians.

rent, pour creuser des puits, n'en purent tirer d'eau douce. Cette Anse recut le nom de los Lagarios , parce qu'on vit sur ses bords un grand nombre de Crocodiles, ou de gros Lefards. Dans l'espace de quatre jours, on découvrir la Floride, qu'Alaminos n'eut pas de peine à reconnoître. Hemandez y descendit, avec lui & vingt-deux Homme's. L'expérience lui aïant appris à se tenir sur ses gardes, il mit des Sentinelles amour du lieu où il fir crèuser des puits, dans un rerrain fort large, où l'eau éroir excellente. Mais certe précaution n'empêcha point qu'il n'y fût futpris, par une légion de

Barbares, qui blefferent d'abord Alaminos, & qui enleverent une des Senrinelles. Ce fur par une faveur extraordinaire du Ciel que les Castillans éviterent d'eire maffaciés julqu'au dernier, & qu'ils retournerent à Bord, où plusieurs furent même contraints de retourner à la nage. Hernandez, Report d'Heraiant mis à la voile fur le champ, atriva dans l'espace de deux jours aux nan ke de Cordour, & fa more. Isles des Mattyrs, où l'un des deux Navires qui lui restoient toucha si rudement, qu'il s'ouvrit; & dans ce trille état, il se rendit à la Havane. Son premier soin sut de rendre compte, par une Lettre au Gouverneur de Cuba, des circonstances de son Voiage & de l'importance de ses découvertes. Il lui promettoit incessamment une visite, après qu'il se seroit rendu par terre à la Ville du Saint-Esprit, où il avoit son établissement ; mais il mourut dix jours après son débarquement (9). Telle sut la premiere découverte de cette belle partie de l'Amérique, que les Ecrivains de toutes les Nations ont continué de nommer Yucatan, à l'exception de quelques Géographes modernes qui écrivent Jucatan (10).

> (9) Ibidem , Liv. 1. chap. 18. (10) Herreta raconte que Bernard Diaz del Castillo , qui étoit de l'expédition d'Hernandez, tendit témoignage qu'aiant demandé à quelques Habitans du Pais s'ils avoient de ces racines dont les Indiens font du pain, ils avoient répondu l'uca & Ilatli.

Comme on a su depuis que parmi eux Fuca est en effet le nom de ces racines . & Hatli celui de la terre où elles se plantene, il jugeoit que de Yuca & Ilaslijoints enfemble, on avoit fait Yucatla , d'où s'est formé le nom de Yucatan. Ibidem.



# VOIAGE JEAN DE GRIJALVA.

### Et premiere Découverte de la Nouvelle Espagne.

GRIIALYA 1517. Occasion de ce

VELASQUEZ conçut une si haute idée, de l'Yucatan, sur le témoignage des deux jeunes Indiens qu'Hernandez avoit amenés de Cotoche, & plus encore sur la vue des médailles, des couronnes & des bijoux d'or, qui s'étoient trou- Gripalva. vés dans leurs Temples, qu'il ne petdit pas un moment pour se mettre en état de pouffer cette Expédition. Il arma trois Navires & un Brigantin, sur lesquels il mit deux cens cinquante Espagnols, & quelques Insulaires de son Gonvernement. Juan de Grijalva, dont tous les Historiens vantent le caractere & l'habileté (11), fut chargé du Commandement général, & reçut, pour Capitaines, Pierre d'Alvarado, François de Montejo, & Alfonse d'Avila, trois Officiers respectés pour leur naissance, leur courage & leur politesse. Les Pilotes furent les mêmes qui avoient servi au Voiage d'Hernandez (12).

Grijalva mit en Mer le 8 d'Avril 1518 (13). Le dellein des Pilotes étoit

1 < 18. Son digart.

de tenir la même ronte qu'ils avoient suivie dans le premier Voiage : mais étant emportés par les courans, qui les firent déchéoir de quelques dégres, ils arriverent, après huit jours de navigation, à la vue d'une Isle rife de Casaque ses Habitans nommoient Cozumel, & qui a retenu ce nom, quoique mel Grijalya lui cût donné celui de Sainte-Croix, parce qu'on y aborda le jour qu'on célebre l'Invention de la Croix du Sauveur. Il s'avança un peu dans les Terres, ponr reconnoîtte le Pais; mais il n'y rencontra qu'une Femme Indienne de la Jamaique, que le vent avoit jettée depuis deux ans dans cette Isle avec quelques Pêcheurs de la sienne, & que les Habitans avoient réservée pour l'esclavage, après avoir massacré les Hommes dont elle étoir accompagnée. Il apprit d'elle qu'à la vûe des Navires Espagnols, tous les Infulaires s'étoient retirés dans les Montagnes. Ses prieres la firent confentir à leur aller propofer de revenir dans leurs Habitations. Mais n'aïant pû leur persuader qu'on n'avoit aucun dessein de leur nuire, elle revint prier les Espagnols de la recevoir sur un de leurs Navires; ce qu'ils n'eurent pas ricoure. de peine à lui accorder. Entre plusieurs Temples, qu'ils trouverent dans l'isse, ils en remarquerent un, qui avoit la figure d'une Tour quarrée, avec quatre grandes fenetres & leur galerie. Dans un enfoncement, en forme de Chapelle, on voïoit les Idoles; & à côté, une espece de Sacristie, qui contenoit les instrumens nécessaires au service du Temple. Proche de-là,

comme lui à Cuellas.

(12) Alaminos fut nommé premier Pi-

(13) Oviedo le fait partir le 25 de Janvier; mais c'est apparemment de San Jago, gner. Herrera, Liv. 3. chap. 1.

(11) Quelques Historiens se sont trom- Capitale de l'Isle, pour aller faire ses prépes en le faifant parent de Velasquez ; il paratifs dans un autre Port , d'où il mit a la étoit seulement son compatriore, étant né voile le 18. Il relâche même encore à Matorran , au Nord de Cuba ; & la , ils fe firent tous couper les cheveux, s'imaginant que dans les lieux où ils al'oient, ils ne trouveroient pas de peignes pour se les pei-

GRHALVA. 1513. Ancienne Croix

a force des Infulaires.

Croix de chaux, haure de neuf ou dix picds. Ils apprirent, apparemment de la Jamaiquaine, que cette Croix étoit adorce des infulaires fous le titre du Dieu de la pluie, & qu'ils ne s'y adressorent jamais en vain pour en obtenir. On a deja vu que dans la découverte de l'Yucatan, les Castillans Explication de avoient trouvé des Croix , la plupart pointes fur des murs (14). Herrera . este dispulsante, cherchant l'explication d'un fait fi fingulier, rapporte que Monrejo, le même

qui commandoir un des trois Vailleaux de l'Escade, érant allé en 1527. pour faire la conquete de l'Yucatan, fut recu dans une Bourgade, nommée Mini, où il apprit que peu de tems avant l'arrivée d'Hernandez de Cordoue dans le Pais, un Sacrificateur, nommé Chilon Combal, qui passoit pour un grand Prophéte, avoit publié que des Hommes blancs & barbus viendroient bientôt des quartiers d'où le Soleil se leve, porteroient une Croix pour Etendart, & qu'à ce figne, tous leurs Dieux prendroient la fuite : que ces Etrangers se readroient maîtres du Païs, mais qu'ils ne feroienr aucun mal à ceux qui se soumettroient volontairement, & qui adoreroient un seul Dieu, qui leur seroit prêché par leurs Vainqueurs. Après cette Prophétie, Chilon Combal avoit fait faire une mante de coton, qu'il avoit présentée aux Indiens qui l'écoutoient , comme le modele du Tribut que leurs nouveaux Maîtres devoient exiger. Enfuite il avoit fait dreffer une Croix, à l'exemple de laquelle on en avoit élevé quantité d'autres. Peu de tems après, les Espagnols aiant paru sur les Côtes de cette Terre, on leur avoit demandé s'ils ne venoient point des Païs d'où le Soleil se leve; & dans la suite, les Habitans, qui virent rendre de grands honneurs à la Croix par les Soldats de Montejo, ne douterent plus que la Propliétie de Combal ne fût accomplie (15).

Gr'f ilva putit Poton, han,

Après avoir fait quelques provisions dans l'îste de Cozumel, Grijalva les lairent de remit à la voile, & fe trouva dans peu de jours à la vûe de l'Yucatan. Il doubla la Pointe de Cotoche, qui est la partie la plus orientale de cette Province; & tournant à l'Ouest, il fuivit la Côte, jusqu'à la Rade de Pontonchan. Comme c'étoit dans ce lieu qu'Hernandez avoit été défait, l'ardeur de le vanger porta les Espagnols à descendte. Ils battirent les Indiens; & ce combar aiant répandu la terreur dans toute la Province, ils retournerant à Bord pour achever cette découverte. Leut route fut continuée à l'Oneft. fans s'éloigner beaucoup de la Tetre. La beauté de cette Côte leur caufoit de l'admiration. Ils v découvroient, par intervalles, des Edifices de pierre; & l'étonnement qu'ils avoient, de trouver cet usage dans les Indes, leur faifoit paroîrre ces Bâtimens comme de grandes Villes, où l'imagination leur représentoit des Tours, & tous les ornemens des Villes de l'Europe, Quelques Soldats aïant fait remarquer que le Païs ressembloit fott à l'Espagne, cette i dée plut si fort à ceux qui l'avoient entendue, qu'on ne trouve pas d'autre raifon qui ait fait donner le nom de Nouvelle Espagne à toute cette Contrée (16).

11 d'ecouvre une Terre qu'il nomme la Nouvelle kipagne.

> (14) Gomera semble embraffer l'opinion re fur imprimée en 1551, à Medina del Camde quelques autres Ecrivains , qui ont attri- po, & que le récit de Montejo regarde l'an bué ces Croix aux Maures chassés d'Espa-1527. Ibid. Liv. 3. chap. 1. gne. Mais on lui reproche d'avoir ignoré ce (15) Ibid. Liv. 1. chap. 2. qu'on va lire de Montejo. Il pouvoit se tirer

de ce doute, dit Herrera, puilque son Histoi-

(16) Solis, chap. 5.

Idea by Cales #

Les Vaisseaux Castillans continuerent de tanger la Côte, jusqu'à l'endroir où la Riviere, que les Indiens nommoient Tabasco, entre dans la Mer par deux embouchures. C'est une des plus navigables qui se jettent dans le Golfe qu'on a nommé du Mexique; & depuis cette déconverte, elle a pris le nom de Grijalva, pour laisser le sien à la Province qu'elle arrose, & qui est une des premieres de la Nouvelle Espagne, entre celles d'Yucatan & de Guazacoalco (17). Le Pais paroiffoit convert de très grands arbres, & si peuplé fur les rives du Fleuve, que Grijalva ne pur refister à l'envie d'y penetrer. Mais n'aiant trouve de fond que pout les deux plus petits de ses Bâtimens, il y fit passer tout ce qu'il avoit de gens de guerre, & laissa ses deux autres Vailscaux à l'ancre, avec la plus grande partie de ses Matelots. A peine fut il engagé dans le Fleuve, dont il eut beaucoup de peine à furmon-

GRIJALVA. 1518.

Riviere nommic Gujalta

Nigociation

ter le courant, qu'il apperçut un grand nombre de Canots, remplis d'Indiens armes, & plutieurs autres Trouppes fur les rives, qui paroifloient également résolues de lui fetmer le passage, & de s'opposer à sa descente, Leurs eris & leurs menaces effraierent fi pou les Espagnols, qu'ils ne s'avancerent pas moins jusqu'à la portée du trait. Grijalva leur avoit recommandé le bon ordre, & fur-tout de ne faire aucun mouvement qui ne parût annoncer la paix. Les Indiens, de leur côté, futent si frappés de la fabrique des Vaisseaux étrangers de la figure & des habits de ceux qui les conduifoient, & de la belle ordonnance, autant que de l'intrépidité avec laquelle ils les voioient avancer, que dans leur premiere surprise certe vue les rendit comme immobiles. Le Général Castillan faisir habilement cette conjoncture, pour fanter à terre (18). Il y fut suivi de tous ses gens, dont il forma autilitôt un Bataillon. Tandis que cette action sembloit augmenter l'étonnement des Indiens, il leur envoia Julien & Melchior, ces deux jeunes gens qui avoient été pris dans l'Expédition d'Hernandez de Cordoue, & dont la Langue étoit enrendue dans une grande partie de la Nouvelle Espagne, pour les affurer qu'il ne penfoit point à troublet leur repos, & que dans le dessein au contraire de se rendre urile à leur Nation, il leur offroit la paix & son alliance. Cetre déclaration en fir approcher vingt ou trente', avec un mélange de confiance & de crainte. Mais, l'accueil qu'ils reçurent aïant achevé de les rassurer, Grijalva leur fit dire que les Castillans étoient Sujets d'un grand Roi, Maître de tous les Pais où ils voïoient naître le Soleil, & qu'il étoit venu les inviter, de la part de ce Prince, à le reconnoître aufli pour leur Souverain. Ce discours fut éconté des Indiens, avec une attention qui parut accompagnée de quelques marques de chagrin. Leur disposition supérious sembloit encore incertaine, lorsqu'un de leurs Chefs, imposant silence à toute la Trouppe, répondit d'un air & d'un ton ferme; » que cette paix » qu'on leur offroit, avec des propositions d'hommage & de soumission, » avoit quelque chose de fort étrange ; qu'il étoit surpris d'entendre qu'on

(17) Herrera, Liv. 3. chap. 2. Solis, Tome 1. chap. 6.

» leur parlat de reconnoître un nouveau Seigneur, fans favoir s'ils étoient poient du bois , & qu'étant descender à terre lous des Palmiers, ce fut alors que les In-(18) Herrera s'écarre un pen de ce récit. diens s'approcherent d'eux pour les observes. Il prétend que les Castillans n'entendirent Ibidem,

d'abord que le bruit des Indiens qui cou-

GRIJALVA.

» contens de celui auquel ils obcissoient; que pour ce qui regardoit la paix » ou la guerre, puisqu'il n'étoit question maintenant que de ces deux points, » il n'éroir pas revêru d'une aurorité fusfisante pour donner une réponse » décilive; mais que ses Supérieurs, auxquels il alloit expliquer ce qu'on » avoit ptoposé, teroient connoître leur résolution. Un langage, si extraordinaire dans la bouche d'un Indien, ne causa pas peu d'inquiétude aux Espagnols. Ils jugerent qu'ils s'étoient mépris en croiant avoir à faire à des Sauvages, & que des Peuples, qui pensoient si bien, ne pouvoient être des Ennemis meprifables. L'Orareur, s'érant retiré après son discours, les laitla quelque tems dans cet embarras; mais il reparut bientot, avec la même escorte, pour leur déclarer » que ses Maîtres ne craignoient pas la " guerre; qu'ils n'ignoroient pas ce qui s'éroit passé dans la Province voiline, » & que cet exemple n'étoit pas capable de les intimider; mais qu'ils ju-» geoient la paix préférable à la plus heureuse guerre. Il avoir fair apporter quantité de fruits & d'aurres provisions, qu'il offrit à Grijalva, de la part de ses Maîrres, comme un gage de la paix qu'ils acceptoient. Bientôr on vir arriver le Cacique du Canron, avec une Garde peu nombreuse & sans armes, pour faire connoître la confiance qu'il prenoît à ses Hôtes, & celle qu'il leur demandoit pour lui. Grijalva le reçut avec de grands rémoignages de joie & d'amirié, auxquels le Seigneur Indien répondir d'un air fort noble. Après les premters complimens, il fit approcher quelques gens de fa fuite, charges d'un nouveau présent, dont plusieurs pieces éroient également précieuses par la mariere & se travail. C'étoient différentes sortes de bijoux d'or, renfermées dans une corbeille, des armes & des figures d'animaux, revêtues de lames d'or, des pierreries enchassces, des garnitures de plumes de diverses conleurs, & des robbes d'un coton extrêmement fin (19). Alors, fans laisser le rems à Grijalva de le remercier, il lui dit; " qu'il aimoit la » paix , & que c'étoit pour la faire sublister entr'eux qu'il le prioit d'accep-» ter ce préfent; mais que dans la crainte de quelque méfinrelligence, qui " pouvoit s'élever entre les deux Nations s il le supplioit de s'éloigner. Le Général Castillan, charmé de tout ce qu'il entendoit, répondit que son desfein n'avoit jamais été d'apporter le moindre trouble sur certe Côte, & qu'il étoit disposé à partir. En effet, il se hâta de mettre à la voile (20).

Bourga še d'Aguainneo , qui pren i le nom de la Kambia,

Deux jours denavigation le firent arriver à la vite d'une Bourgade, nommée Agualanco, à laquelle il donna le nom de la Rambla, parce que les Habitans, pour faire connoître apparemment qu'ils ne redourcient rien, firent quantrié de caprioles fur le fable. Ils évoient armés de boucliers fort luisans, qui n'étoient que d'écaille de Tortues, mais que cer éclar firendre d'abord

(19) Ces pretens insolucione ai avalend de soco pelos d'or. Herreta raconte que le Cacique arma le Général Caltillao de les proprets maios, que les armes dont il le revétir, étoient fi juttes qu'elles femblolent avoir été faites pour lui, & que Grijalva fe trouva ainsi rout couvert de l'or le plas fis, qu'à fon tour il le fit apporter ce qu'il avoir de plus précieux en labirs, & qu'il ton re-

(19) Ces préfens montoient à la valeur de vêtit aussi le Cacique. Mais Solis etoit toucoo pesos d'or. Herrera raconte que le tes ces circonstances fort douteuses, Herrera acique atma le Général Cassillaio de ces & Solis bidom.

(10) Ses gens regretterent néanmoins de n'avoir pat fait un Etabliftement dans cette Terre Ils demanderent plus d'or aux Indiens, qui leur tépondoient culva, culva, c'est-àdire, allez plus loin. Herreta, lbidem.

aur





aux Castillans pour de l'or. Un peu plus loin, Grijalva découvrit un enfoncement, formé par l'embouchure d'une Riviere, que les Indiens nommoient Tonala, & qui reçur le nom de Saint-Antoine. Ensuite, il arriva au grand Fleuve de Guazavalco, où le mauvais tems ne lui permit pas de mouiller; Saint Anivante. & presqu'aussi-tôt, on découvrit les Montagnes couverres de neige de la Nouvelle Elbagne, qui furent nommées Saint Martin, du nom du Soldat qui les avoir apperçues le premier. Alvarado, prenant ici le devant avec son Ssint Marius. Vailleau, entra dans un Fleuve, que les Indiens nommoient Papaloana . 80 qui prit de lui le nom d'Alvarado.

Riviere de

GRUALVA.

1515.

En continuant de ranger la Côte, les Castillans arriverent ensemble à l'embouchure d'un autre Fleuve , qui fut nommé Rio de Banderas , parce qu'ils y apperçurent des Indiens avec une forte de picques ornées de banderolles . FAS. qui sembloient les invirer à descendre. Montejo reçut ordre de s'avancer avec deux Chalonpes, pour reconnoîrre leurs dispositions, & l'Escadre ne rarda point à le suivre. Les Castillans furent si bien reçus de ces Indiens . qu'ils en obtintent la valeur de 15000 pelos d'or, pour les plus vieilles mar-Richment chandifes d'Espagne. Ils apprirent, dans ce lieu, qu'ils étoient redevables des invitations & du bon accueil des Habitans, à l'ordre d'un puissant Monarque, voisin de certe Province, qui se nommoit Moteguma; que ce Prince, qui avoit été informé de leur approche, 8: qui avoit peutêtre quelques pressentimens des malheurs qui le menaçoienr, avoir mandé aux Commandans de ses Frontieres d'aller au-devant des Espagnols, de leur

porter de l'or pour trairer, & de découvrir, s'il étoit possible, le véritable dellein de ces Etrangers. Grijalva prit pollession du Païs, avec les formalités ordinaires; & l'on observe que rous ces Actes se faisoient au nom du Roi &

La Rade de Banderas étant mal défendue contre les vents du Nord, on remir à la voile, & l'on rencontra bientôt une Isle, assez proche de la Côte, que la blancheur de son sable sit nommer l'Isle Blanche. Un peu plus loin, on en découvrit une autre, à quarre lieues de la Côre : & l'ombrage de fes arbres lui fir donner le nom d'Isle Verse. Plus loin encore , à une lieue & demie du rivage, on en apperçur une, qui parut peuplée, & le Général y descendit. Il y rrouva quelques bons édifices de pierre, & un Temple ouvert de toutes parrs, au milieu duquel on découvroir plutieurs dégrés, qui conduifoienr à une espece d'Aurel, chargé de Statues d'horrible figure. En le visitant de près, on y apperçut cinq ou six cadavres humains, qui paroissoient avoir été sacrifiés la nuit précédente. L'effroi , que les Castillans ressentirent de ce specracle . leur fit donner à l'Isle le nom d'Isle des Sacrifices. Ils virent d'autres vic- the des Sacrifices les virent d'autres victimes d'une barbare superstirion dans une quatrième ssle, un peu plus éloi- vient ce nom,

Ifie Verte. gnée, que ses Habitans nommoient Culva, & qu'ils pritent pour cette Terre

lile Blanche.

abondante en or, qu'on leur avoir indiquée à Tabasco. On y traita effectivement beaucoup d'or; & Grijalva, qui se nommoir Jean, lui donna le nom de Saint-Jean de Culva, dont on a fait Saint-Jean d'Ulua (22). La vue de rant de riches Contrées faifoit souhairer, au Général Espagnol, va, qui un secud'en prendre possession plus solidement que par de simples formalités. C'é- le l'an qu'il de-

Paget de Gritale

(11) Herrera, Liv. 3. ch. 9.; & Solis, chap. 7.

Tome XII.

de Velafoucz (21).

<sup>(11)</sup> Ibidem.

GRITALYA. 1518toit le fentiment de la plûpart des Officiers de l'Escadre , suttour d'Alvarado, qui en avoit reprélenté plutieurs fois l'importance. Mais Grijalva étoit arrêté par une scrupuleuse soumation pour les ordres de Velasquez, qui lui avoit défendu d'entreprendte aucun Etablissement (23). Cependant il prit le parti de lui envoiet rendre compte du fuccès de fon Voiage, pour se faire expliquer encore une fois ses intentions. Il lui dépêcha le Vaisseau d'Alvarado, fur lequel il chargea tout ce qu'il avoit recueilli de précieux, & les Malades qui n'étoient pas capables de fervice. Velafquez, inquier de fon core, de n'apprendre aucune nouvelle de l'Escadre , sit partir un Vaisseau , sous le commandement de Christophe d'Olid , pour s'informer de ce qu'elle étoit devenue. Un coup de veut, qui maltraita d'Olid, fur les Côtes de l'Yucatan, l'obligea de retourner à Sant-Yago, d'où il avoit fait voile ; & le Vaitseau d'Alvarado étant arrivé presqu'en même rems dans ce Port , Velasquez sut confolé par les flatteufes nouvelles qu'il reçur d'un Païs , qu'on commença des ce jour à nommer publiquement la Nouvelle Espagne. Cependant, après avoir entendu le récit d'Alvarado , il parut fort irtité qu'on n'eût pas bâti même un Fort, dans une si grande étendue de Pais. On ne peut expliquer cette contradiction d'idées, qu'en supposant avec Herrera, qu'Alvarado, qui avoir roujours été porté pout un Etabliffement, ne rendit point un témoignage favorable aux intentions de fon Général; & que Velafquez, à qui Las Cafas attribue beaucoup de bizarrerie & d'indécinon , fir un crime à Grijalva de n'avoir pas trouve dans les circonfrances une raifon affez force pour lui faire oublier les ordres avec lesquels il étoit parti. Il est constant, du moins, qu'après s'être fort emporté contre un Officier dont tout le crime étoit de lui avoir rrop bien obéi , il prir la réfolution de faire un nouvel armement , & d'en remettre la conduite en d'autres mains (24).

Micontente ment de Velafquez,

Grijalva étoit parti dans le même tems qu'Alvarado, pour continuer ses

Province de Panuco.

Monragnes de Tuípa & de Tuíta, qui s'étendent fort loin entre la Mer & la Province de Tlafcala , il entra dans la Province de Panuco , qui est la derniere de la Nouvelle Espagne, du côté du Golfe. Mais lorsqu'il eut mouillé Rio de Canoas, dans une Riviere qu'il nomma Rio de Canoas, patce qu'il y trouva un grand nombre de Canots, le Vaisseau d'Alfonse d'Avila, qui étoit le plus avancé, fur attaqué par une multitude d'Indiens, auxquels il n'auroit pû réfifrer, si Grijalva n'étoit venu le secourir avec toutes ses forces. On sit une cruelle boucherie de ces Barbares; & l'Escadre étant fortie de la Riviere ... fuivir les Côtes de Tlascala, pour s'avancer vers une Pointe, où les courans devintent si contraires, qu'après quantité d'efforts pour la doubler, le Pilote Alaminos déclara qu'il y avoit de l'imprudence à le tenter plus long-tems. Alors plusieurs Officiers de l'Escadre se réunirent encore pour engager le Général à faire un Etabliffement, & l'auroient peut-être emporté, fi d'Avila &

deconvertes, en fuivant la Côte vers le Nord. Après avoir reconnu les deux

Grijalya retourne a Cuba.

> (13) Gomera est le seul Historien qui pré- cordent à le contredire. rende, au contraire, qu'il avoit ordre exprés (14) Herrera . Liv. 3. ch. 10.3 & Solis . . d'en faire un. Las Cafas Herrera, & Solis s'ac- chap. 8,

> Montejo n'eussent été d'un avis opposé. Mais le réfultat du Conseil fut de

reprendre enfin la route de Cuba, où l'on atriva le 10 de Septembre.

# V O I A · G E

## FERNAND CORTEZ,

Découverte & Conquête du MEXIQUE.

EN passant au Port de Matances, Grijalva fut informé des préparatifs qu'on y faifoit déja pour une autre Expédition. Comme il ignotoit encore les difpositions de Velasquez, il se flatta que s'il étoit question de la Nouvelle Espagne, le Commandement de cette Flotte ne pouvoit être confié qu'à lui. Ses espérances furent bien trompées, lorsqu'au lieu des félicitations & des les decouvertes, remercimens auxquels il s'étoit attendu , Velasquez lui fit publiquement de vifs reproches. Il ne répliqua qu'en produifant l'ordre qu'il avoir reçu de luimême : mais le Gouverneur étoit si rempli de ses préventions , qu'en reconnoillant que cet ordre étoit de sa main , il traita de crime la fidéliré avec laquelle on l'avoit fuivi. Il députa Jean de Salzedo à l'Isle Espagnole, pour faire agréer ses nouveaux deffeins aux Gouverneurs Jeronimites; & dans la crainte de perdre un moment , il fit tadouber aussi-tôt les Vaisseaux qui avoient fervi au Voiage de Grijalva. Avec ceux qu'il avoir achetés , il en Armement de composa une Flotte de dix Navires , depuis quatre-vingt jusqu'à cent tonneaux. Fiste de Cuba. Mais il étoit question de leur donner un Commandant.

Il auroit souhaité, suivant Solis, d'en trouver un, dans le caractere duquel la grandeur du courage fût réunie avec une foumitfion fervile, c'est-àdire, avec la basselse de l'esprit (25) : deux extrêmités qu'il est difficile de rapprocher. La voix publique étoit pour Grijalva, qui se re:ommandoit par son embarra ses bonnes qualités, par ses services, & par la connoissance de la route & du pour le choix Pais, Antoine & Bernardin Velafquez, tous deux proches Parens du Gouverneur, Baltazar Bermudez, Vasco Porcallo, & d'autres Officiers de distincrion se mirent sur les rangs; mais les uns portoient trop haut leurs prétenrions, & les autres n'avoient pas toute la capacité qu'on demandoit. Enfin, Amador de Lariz , Tréforier roïal de Cuba , & André Duero , Sécretaire du Gouverneur, profiterent de cette irréfolution pour faire tomber le choix fur leur Ami commun , mais , malheureusement pour Velasquez , sur l'homme du monde qui convenoit le moins à ses vues. Ce fut le fameux Hernand, ou Fernand Cortez, celui de tous les Conquérans du Nouveau Monde, dont les Fernant Cortes

vertus & les vices ont causé le plus de partage & d'indécisson dans l'Histoire.

Cortez étoir né en 1485, à Medellin, Ville de l'Estramadoure, d'une famille dont on n'a pas contesté la noblesse (26). Dans sa premiere jeunesse, se pe il avantures.

il avoit étudié les Lettres humaines, à l'Univerfité de Salamanque, & le deffein de son Pere étoit de l'appliquer à la Jurisprudence ; mais sa vivacité na-

FERNAND CORTEZ.

(15) Solis, chap. 9. d'Altamirano, deux noms, dit Solis, qui (16) Son Pere se nommoit Marin Cortez marquent affez la nobleffe de son extraction , de Monroy, & fa Mere Catherine Pizarre chap. 9.

I i ij

FIRNAND CORTEZ. 1518.

turelle, qui ne s'acommodoit pas d'une Profession si grave, le ramena chez fon Pere, dans la réfolution de prendre le parti des armes. Il obtint la permission d'aller fervir en Italie , sous Consalve de Cordoue ; & le jour de son départ étoit marqué, lorsqu'il fut attaqué d'une longue & dangereuse maladie, qui mit du changement dans ses desseins, sans en apporter à ses inclinations. Il réfolut de passer aux Indes, où la guerre, qui duroit encore dans

En quelle année il patie aux In-

les Isles, promettoit moins de fortune que de gloire. Il y palla dans le cours de l'année 1504, avec des Lettres de recommandation pout Dom Nicolas d'Ovando, son Parent, qui commandoit alors dans l'isse Espagnole. Quoiqu'il eut à peine vingt aus, il fir éclater sa hardielle & sa fermeté, dans plufieurs dangers auxquels il fut expose pendant la Navigation. Ovando le recut avec amitié, & le garda quelque tems près de lui. Enfuite, il lui donna de l'emploi dans Azua de Compostelle. Cortez étoit bien fait, & d'une phyfionomie prévenante. Ces avantages extérieurs étoient foutenus par des qualités qui le rendoient encore plus aimable. Il étoit généreux , fage , diferet. Il ne parloit jamais au défavantage de perfonne. Sa converfation étoit enjouée. Il obligeoit de bonne grace, & fans vouloir qu'on publiât fes bienfaits. Un mérite si dustingué, & l'occasion qu'il ent de tignaler sa valeur & sa prudence, lui avoient acquis beaucoup de reputation dans la Colonie, lorfqu'en 1511 Velafquez, qui paffoit dans l'ifle de Cuba, lui propofa de le

we dans l'life de Cuba.

Ce qui loi arte faivre, avec l'emploi de lon Sécretaire. Il accepta cet Office. Mais le Gouverneur aiant fait des Mécontens, Cortez, qui étoit apparemment de ce nombre, se chargea, l'année suivante, de porter leurs plaintes à l'Audience roïale de San-Domingo. Ce complor fut découvert. Cortez fut arrêté . & condamné au dernier supplice. Sa grace néanmoins sut accordée aux instances de quelques personnes de considération ; & le Gouverneur, se contentant de l'envoier Prisonnier à San-Domingo, l'embarqua dans un Navire qui mettoit à la voile. Mais, n'étant point observé à Bord, il eut le courage, pendant la nuit, de fauter dans la Mer, avec un ais entre ses bras. Après avoir couru le plus terrible danger, il fut jetté fur le rivage, où il retomba fous le pouvoir du it devient and Gouverneur; mais il paroît que l'admiration de fon caractere lui en fit un

du Gouverneut. Ami , & qu'à l'exception de quelques difficultés qui furvinrent encore , pour un mariage qu'il fit fecrettement (27), il n'en reçut plus que des faveurs. Aussi fa fortune devint elle floriffante; & lorsque ses Amis le proposerent pour commander la Fiorte de la Nouvelle Espagne, il exerçoit l'Office d'Alcalde à Sant-Yago, Capitale de l'Isle.

> (17) Herrera est le seul qui se soit attaché au récit de cette avanture. » Quoiqu'il so ne füt pas nager, dir il, il fe jerta dans » les flots, fur un ais qui le contenoit en » partie. Comme la Mer baiffoit alors , il » fut poullé à plus d'une lieue par le cou-» rant ; mais le flux qui revint le rejetta » au tivage, si fatigué, qu'il avoit été plu-» fieurs fois prêt de quitter fon ais pout » finir fes peines en fe noiant. Lotfou'il fur so à terre, & qu'il vit le jont paroitre, ne a doutant point qu'on ne le fit chercher, il

» nade, nommé Jean Suarez, qui avoit une » Sœur , jeune & de mœirs honnètes. Cor-» rez, qui fur arperçu de cette Fille, lui » plur par la figure; &, la compafion » qu'elle eut de son malheur arant abregé » les formalités, elle lui fit connoître qu'el-» le avoit de l'affection pour lui. Il profita » de cette ouverture. Mais un jour, qu'il » fortoit pour aller voir sa Maîtresse, un » Sergent, nommé Jean Escudero, qui

» alla fe cacher dans une Eglife. Proche de-

» là demeuroit un Espagnol, natif de Gre-

FERNANO CORTEZ, 1518.

Il eft fair Ade-

Ce choix fut assez applaudi , pour la conduite de l'Expédition , parce que les grandes qualités de Cortez n'étoient ignorées de personne; mais ceux qui connoissoient parfartement fon ambition & son adresse, doutetent si Velafquez n'avoit pas manqué de prudence (18). Ce qui contribua beaucoup à le rromper, c'est qu'il crut avoir pris des mesures suffisantes contre les mauvais offices de ses Ennemis, en faifant partir pour l'Espagne, après l'arrivée d'Alvarado, un Vailleau, par lequel, rendant compre au Roi des nouvelles déconvertes, il lui envoïoit ce qu'il avoit reçu de plus précieux de la Terreferme. Bientôt même il dépêcha aussi Gonzalve de Gusman , qu'il chargea Velasques ésd'agir de concert avec les Amis qu'il avoit à la Cour, pour y foutenir ion lifragae, ctédit & ses intérêts. Pamphile de Narvaez, qui étoit de ce nombre, l'avoit déja si bien servi , auprès de l'Evêque de Butgos , dont l'autorité croissoit de jour en jout, qu'étant d'ailleuts Ami de Passamonte, & ne vivant pas bien avec l'Amiral, ce Ptélat s'efforçoir de faire valoir fon zele & fes fervices. Il fongea même à se l'attacher, en lui faisant épouser Donna Mayor de Fonseca, sa Niéce; & le 13 de Novembre de cetre année, il fit figner au Roi une Transaction, par laquelle ce Prince nommoit Velasquez, Adelantade, & le déclaroit son Lieurenant Général dans l'Isle de Cuba & dans tous les lieux qui avoient été ou qui seroient découverts par ses soins & sous ses ordres. Il lui accordoit même la permission de lever des Trouppes pour ses Expéditions , jusques dans l'Isle Espagnole, & ses avantages n'avoient pas été moins ménagés dans la réparrition des profits (29). Un Traité de cetre nature & de si grands Privileges ne durent pas plaire beaucoup à l'Amiral Diegue Colomb, dont la supériorité ne se réduisoit presque plus qu'à de vains titres. Mais Velasquez

» l'observoit depuis quelque tems, le suivit » ne faisoir que jettet les fondemens, & » jusqu'a la porre de l'Eglise, l'embrassa so pat derriete, & l'emmena prisonnier. Les » Juges procederent contre lui avec beau-» coup de rigueur. Dans ectte fituation, il » ne vit pas d'aurre reffource que d'en apso peller à Velasquez même, en qualité de » Gentilhomme, qui esperoir trouver dans » un Homme du même Ordre des senrimens nobles & superieurs a la vangeance. » Cette voie lui téuffir. Velafquez lui par-» donna ; mais il ne voulut pas le retenir à . fon fervice, & pendant quelques mois, » Correz, fort à l'étroit, se vit téduit à » faire sa cout aux Amis du Gouverneur. » Cependant il épousa Catherine Suarez, » avec laquelle it se vanroit d'èrre aussi » content que s'il cur épou'é la Fille d'une » Ducheffe. Il en eut un Fils, qu'il supplia » Velasquez de tenir sur les fonds. Certe » grace lui sut accordée , & servir bientôr » au rérablissement de sa sortune. Le Gou-20 veineur, qui avoit entrepris alors de for-» met des Bourgades de Castillans, Iui so donna un bon nombre d'Indiens pour » s'établir a Ciudad de Sant-Yago, dont on

» lui accorda enfuite la Lieurenance de cerre » Ville. Cottez éroit tufé, sjoute l'Histo. » rien. Il continua de ne rien épargner » pour se rérablir entietement dans les bon-» nes graces de Velasquez, qui étoit d'ail-» leurs d'un caractere facile. Il y parvint » avec rant de bonheur, qu'à la faveut de » cette réconciliation & par fon industrie , so il acquir bientot rrois mille pefos d'or , » qui étoient alors une grande richeffe. » Hertera, Décade r. Liv. 9. ch. 9. (18) Herreia racoute qu'un jour que le

Gouverneut & le Capitaine Genéral se promenoient enfemble, un Fou, nommé Franelfquillo, s'approcha d'eux, & le mit à cifer que Velasquez n'y entendoit rien , & qu'il lui faudtoit bientôt une seconde Flotte pour courit après Cortez. Compere, dit le Gouverneur, c'étoit ainsi qu'il nommoit ordinairement Cortez, enrendez - vous ce que dit ce méchant Francisquillo ? Cottez réoudit que e'étoit un Fou , qu'il falloit laitfer parler. 1. Décade. Liv. 3. chap. 11.

(19) Hetteta , Liv. 3. chap. 11,

FIRNAND CORTIZ-1518. Correr Ini dewirmt turpect.

recut trop tard cette effusion de graces, & n'en jouit pas long-tems. On verra meme qu'elles ne servirent qu'à l'engager dans des entreprises mal concertées . qui tournerent à fa ruine.

Cortez avoit reçu fa nomination avec de vifs rémoignages de reconnoiffance; & la plupait des Caltillans, qui devoient fervit tous ses ordres. étoient charmes de ce choix. Mais les Concurrens , fur lesquels il l'avoit emporté, ne pouvant déguifer leur chagrin, commencerent à jetter des foupcons dans l'esprit du Gouverneur. Ils lui représenterent que c'étoit risquer beaucoup, que de donner tant de confiance à un homme qu'il avoit matriaité ; que le caractère de Cortez étoit connu ; que ses manieres agréables & flateules, sa libétalité, son empressement à se faire des Amis. & son adresse à se les attacher, étoient autant de qualités suspectes. Velasquez, peu porté à la défiance, n'en fut pas moins ferme dans le parti qu'il avoit embraile, du moins s'il faut s'en tapporter au plus grand nombre des Historiens ; & Cortez ne penfa qu'à preder fon départ. Il emploia, aux préparatifs, tout Avec quelle fon bien & celui de fes Amis. L'Etendart qu'il fit arborer portoit le Signe de la Croix, avec ces mots pour devise, en Latin; Nous vaincrons par ce Signe. En peu de jours, il raffembla fous ses ordres environ trois cens Hommes, entre lesquels on comptoit Diego d'Ordas , Ami particulier du Gouverneur , François de Morla, Betnard Diaz del Cassillo, qui publia l'Histoire de cette

Expédition (10), & d'autres Gentilshommes, dont les noms paroitront plus

prette l'emanquement.

> (10) Elle fut achevée en 1568, & publiée » dit à Bord, où il trouva déja quantité de Nueva Espana, por Bernal Diaz del Caftillo, in fol. La confiance, qu'on croit devoit a un témoin oculaire, fait préfeter lei fon autorité à celle d'Herrera; car la ration du détail, que Solis fait valoir pour s'attacher auffi à la même fource, paroir affez foible. Herrera ne rapporte pas moins les circonflances du départ , dans un récit fort oppoté. Les voici : " Amadot de Larez decouvrir à » Correz que le Gouverneur, agité par ses » foupçons, étoit tésolu de lui ôter son » Emploi ; & comme c'érolt un esprit subtil » & adroit, il n'avoit par besoin d'avertif-» sement, parce qu'il sui sufficit de regar-» der Velasquez au visage. La premiere nuir » qu'il sur cela, lorsque rout le moude » étoit couché, & toutes chofes dans un profond filence, il alla éveiller fes meil-» leurs Amis, & leur dit qu'il falloit s'em-» barquet promptement, avec affez de gens » affides pour se défendre Il alla lui-même » à la Boucherie : & malgré les Bouchers . » il enleva route la viande qui s'y rrouva. » Il la fir porter aux Navires, malgré 
> » leurs plaintes. Mais il tira de fon col une 20 chaine d'or qu'il portoit , & la leur donna. 30 Aufli-tot, fans autre embarras, il fe ren- 20 quelques provisions qui appartenoient au

quel jues années après, sous le ritre de » gens embarqués, parce que chacun vou-Historia Verdadera de la Conquista de la » loir être des premiers pour cette Entre-» loit etre des premiers pour cette Entre-» prife. Cependant Velafquez fur averti, » par les Bouchers & par d'aurres, que la » Flotre alloir mettre à la voile. Il se leva » aufii-tôr, & route la Ville fut troublée s en meme-tems. Il alla au rivage, des la » pointe du jour, avec une nombreuse so finite. Cortez, l'atant apperçu, descendie » dans une Chaloupe arm e de Fauconneaux. » d'Escuperes & d'Arbalères, accompagné » de tes plus fideles Amis, & s'approcha » du tivare. Velafouez lui dit : Compere. » Compere, vous partez donc ainfi, fans » dire adieu? Il est bien étrange que vous » me quittiez ainfi. Cortez lui répondir : » Seigneur, je vous en demande pardon; so mais facliez qu'on ne fauroit apportet » trop de diligence aux grandes entreprifes. » Ordonnez seulement ce que vous souhai-» tez que je fasse pour votre service. Ve-» lasquez , surpris de tant de hardiesse & de » réfolution , ne fut que répondre ; & Corso tez retourna fur le champ aux Vaisseaux » & partit, mais avec pen de vivres, parce » que les Navires n'étoient pas encote bien » équippés. Il s'arrêta , quinze licues plus » loin , au Port de Macaca , où il y avoit d'une fois avec honneur. Les Trouppes furent embarquées en plein jour, à la vue du Peuple. La nuit suivante, Cortez, accompagné de ses Amis, alla prendre congé du Gouverneur, qui l'embrassa tendrement, avec d'autres careffes, qui le condusit au Port, & qui le vir monter sur son Vaisseau. Solis a cru ce détail nécessaire, pour détruire d'autres récits, dans lesquels, dit-il, Correz est représenté, sans vraisemblance, comme un ingrar, qui excita sa Florre à la révolte avant que de fortir du Port.

FERNAND CORTEZ, 1518.

Quelque jugement qu'on en doive potter, la Flotte fortit de Sant-Yago, Premiet départ le 18 de Novembre , & rafant la Côte du Nord , vers l'Est , elle alla mouilier , de la Flotte. en peu de jours, au Port de la Trinité, où Cortez avoit quelques Amis, qui le recurent avec des transports de joie. Son dessein, qu'il sit publier, sui fir autant de Partifans, dans cette Ville, qu'il y avoir d'Espagnols ardens pour la gloire & la fortune. On nomme ici les principaux, pour donner plus de facilité à les reconnoître dans le cours de leurs exploits. C'étoit Jean d'Efcalance, Pierre Sanche de Farfan, & Gonzale de Mexia. On vir bientor arriver Alvarado & d'Avila, qui étoient partis après la Flotte; & ce renfort fut d'autant plus agréable à Correz, qu'ils avoient déja commandé tous deux dans l'Expédition de Grijalva. Alvarado amenoit ses quatre Freres , Gonzale , George, Gomez & Jean. La Ville du Saint-Esprit, qui est peu éloignée de la Trinité, fournit aussi ses plus braves Ciroiens, rels qu'Alfonse Hernandez, Porto Carrero, Gonzale de Sandoval, Rodrigue de Ranjal, Jean Velafquez Cafillans à fuide Leon , Parent du Gouverneur , & plusieurs autres Gentilshommes de la même distinction. Une si belle Noblesse, & plus de cent Soldats, qui furent tirés de ces deux Villes, augmenterent également la réputation & les forces. de l'Armée ; fans comprer les munitions , les armes , les vivres , & quelques Chevaux, qui furent embarqués aux frais de Cortez & de fes Amis. Outre les dépenfes communes, il distribua libéralement tout ce qui lui restoit de son propre bien, entre ceux qui avoient besoin de secours pour former leur équipage. Certe générolité , jointe à l'espérance que ses qualités naturelles faifoient concevoir de fa conduire, lui attacha tous les cœurs par des droits plus forts que ceux du rang & de l'autorité (; t).

Cependant, à peine étoit-il parti de Sant-Yago, que Velasquez, excité par de nouvelles représentations, sur-tout par celles d'un Astrologue, nom-prétud de lui mé Jean de Milan , dont les prédictions ambigües augmenterent ses craintes, mandement, réfolut de tout tentet pour lui ôter le Commandement. Il commença par envoier-

Velafquez

m fit apporter a Bord, par les Indiens, plus se de trois cens charges de Cazabi, chaque ar charge de einquante livres au moins, & so fushiante par confequent pour nourtir un so homme pendant un mois, Il prit des » Porce, de la Volaille, & tous les vivres so qui s'offrirent, difant, qu'il les prenoit en m forme d'emprunt, ou par achar, & qu'il so les paieroit au Roi. De-la, fuivant la » Côte, en descendant, il rencontra un Nase vire de la Jamaique, chargé de Lard & » de Cazabi, qu'il enleva, &c. Herrera.

<sup>»</sup> Roi; & dans l'espace de huit jours, il se » ubi supra, Liv. 3. chap. 12. Malgré le parti qu'on a pris de suivre Diaz del Castillo & Solis, on n'a pu se dispenser de faire obferver qu'un Ecrivain rel qu'Herrera, ne s'accorde point avec eux. Castillo sur témoin oculaire, mais on peut le soupçonnet d'avoit favorisé Cortez. Herrera est un Historien fincere & judicieux ; mais il peut être founconné d'avoir travaillé fut des Mémoires mildeles : fource d'incertitude , trop ordinaire dans l'Histoire, (31) Solis, chap, 11,

CORTIZ. 1518.

un ordre exprès à Verdugo, fon Beau-Frere (32), qui exercoit l'Emploi d'Alcalde Major à la Trinité, de le déposer dans toutes les formes établies au service d'Espagne. Cette Committion e oit plus facile à donner qu'à remplir. Cortez étoit fur de tous ceux qu'il avoit fous ses ordres ; & Verdugo comprit qu'il exposeroit inutilement fon autorité. D'ailleurs il se laissa persuader , par les discours seduifans de Cortez, que pour son propre intérêt & celui de son Beau-Frere, une entreprise de cet éclat demandoit plus d'explication. Il écrivit à Velafquez. La plûpart des Officiers de la Flotte écrivirent de leur côré , pour repréfenter au Gouverneur l'injustice qu'il vouloit faire à un Homme de mérite, dont tout le crime étoit apparemment d'avoir excité l'envie; & le danger qu'il y avoit de révolter toute l'Armée, par le mauvais traitement dont on menaçoit fon Général. Enfin , Cortez écrivit lui-même , dans des termes fort mesurés, mais pleins de noblesse, qui faisoient sentir à Velasquez le tort qu'il avoit de prêter si facilement l'oreille à la calomnie (33). Cependant, après le départ de toutes ces dépêches , il jugea que dans une conjecture si délicate la prudence l'obligeoir de hâter fa navigation. Il envoia par terre, à la Havane, une partie de fes Soldats, fous la conduite d'Alvarado, pour y faire quelques nouvelles levées; & mettant à la voile aufli-tôt, il s'avança vers cette Ville, dans le dessein de ne s'y arrêter que pour recevoir ses gens à Bord.

Second départ 4: Cuba.

t-z évite cet etitont.

> La Flotte fortit du Port de la Trinité , avec un vent favorable ; mais au lieu de fuivre le Vaitfeau de Cortez , elle s'écarta pendant la nuit , & les Pilotes ne s'apperçurent point de leur erreur avant la pointe du jour. Cependant, comme ils se voioient fort avances, ils continuerent leur route jusqu'à la Havane. Pierre de Barba, qui commandoit dans cette Ville, entra vivement dans les intérêts du Capitaine général, & donna des ordres pour les befoins de la Flotte. Mais on fut extrêmement furpris de voir passer plusieurs jours, sans recevoir aucune nouvelle de Correz; & l'inquiétude alla fi loin, qu'une partie de l'Armée proposoit déja d'élire un Commandant dans son absence. La Péal de Cottes, nuit de fon départ, en paffant fur les dangereux bancs qui se rencontrent entre la Trinité & le Cap Saint - Antoine, affez près de l'Isle Pinos, fon Vaitfeau avoit touché, avec un danger fi preffant, qu'il avoit fallu faire tranfporter une parrie de fa charge dans l'Ifle voifine. La préfence d'esprit, qui avoit fait prendre au Général le feul parti qui pouvoit le fauver, & la fermeté avec laquelle il avoit fait exécuter ses ordres , augmenterent beaucoup l'estime

Nouvellet for ces qu'il prend à la Havane.

& la confiance qu'on avoit déja pour lui (34). Le nomble de ses Soldats croissoit tous les jours. Entre les Gentilshommes de la Havane , on distingue François de Montejo , qui fut ensuite Adelantade de l'Yucaran , Diegue de Soto del Toro , Garcie Caro , & Jean de Zedens, qui donnerent un nouvel éclat à ses Trouppes, & qui acheverent même de fournir aux frais des armes & des provisions. Pendant ces préparatifs , Cortez fut ménager jusqu'au tems de son loisir. Il profita de ce court intervalle, pour mettre l'artillerie à terre, pour faire nétoier les pieces, & pour exercer les Canoniers à leurs fonctions. Le Canton de la Havane produifant du coton en abondance, il en fit faire une forte d'arme défen-

<sup>(12)</sup> Solis le nomme son Cousin. Solis, pour éviter les éclaircissemens. Ibid. (13) Il ne vouloit pas paroître offense, dir (34) Solis, chap. 12. five,

FERNAND CORTEZ. 1518.

five, qui n'étoit qu'un double drap de coton piqué, & taillé en forme de cafaque, à laquelle on douna le nom d'Estanpille. Cette atmute, qui doit fon origine à la difette du fer, devint si commune après l'expérience, qu'un peu de coton , piqué mollement entre deux toiles , passa pour une défense plus fure que le fer , contre la pointe des fleches & des dards Indiens ; fans compter que les fleches y demeurant attachées, perdoient encore leur activité, & n'alloient bleifer personne en glissant sur les armes. Cortez faisoit faire auffi tous les exercices militaires à ses Soldars. Il les instruisoit lui-même, par le discours & l'exemple (35). Mais tandis que les derniers préparatifs se faisoient avec une diligence &

une conduite , qui lui attitoient de l'admiration , il vit attiver Galpard de Garnica , charge des Lettres de Velasquez , par lesquelles il étoit ordon- Velasquez done né à Barba de l'atrêter, & de l'envoier Prisonnier à la Capitale. Elles reter. portoient ordre, à Diegue d'Ordaz & Jean Velasquez de Leon, de prêter main-forte à Barba. Les plaintes , que le Gouverneur du Cuba faifoit de Verdujo, faisoient comprendre qu'il ne recevroit aucune excuse dans l'affaire du monde qui l'intéressoit le plus. Cortez en fut averti , & cette obstination lui causa de l'inquiétude. Ce sut alors, suivant Solis, qu'il prit la résolution de rompte ouvertement avec Velafquez; d'où cet Historien conclut qu'on ne lui a pas rendu justice, en l'accusant d'avoir levé le masque à Sant-Yago. Il trouva des prétextes pour éloigner Diegue d'Ordaz, avant la publication de ces ordres, parce qu'il n'ignoroit pas que la proposition de nommer un Commandant dans son absence ctoit venue de lui. Ensuite, aïant mis dans ses intérêts Velasquez de Leon, qu'il connoissoit plus facile à persuader, il ne craignit point de se montrer à ses Trouppes & de leur déclarer lui-même la nouvelle perfécution dont il étoit menace. Leur ardeut fut égale, à lui promettre une fidélité fans réferve. La Nobleife se contint dans les bornes d'un attache- zele de Trovment fondé fur l'estime & la reconnoitsance; mais la chaleur des Soldats fut pespour Concere pouffée jufqu'aux cris & aux menaces. Barba, que ce mouvement tuniultueux fembloit regarder , fe hâta de paroître , pour jurer qu'il n'avoit pas dessein d'exécuter l'ordre du Gouverneur, & qu'il en reconnoissoit l'injustice. Enfuite, pour ne laisser aucun donte à ses intentions, il renvoïa publiquement Garnica, avec une Lettre, par laquelle il marquoit au Gouverneur qu'il n'étoit pas tems d'ôter à Cortez le pouvoir qu'il lui avoit confié, & que les Trouppes n'étoient pas disposées à souffrir ce changement. Il ajoutoit , en forme de confeil, que le feul parti qu'il eut à prendre étoit de retenir le Capitaine Général par la voie de la confiance, en ajoutant de nouvelles graces aux premieres, & qu'il valoit mieux espéret de sa reconnoissance ce qu'il ne pouvoit obtenir par la force (36).

Après de telles affurances de l'affection de son Armée, Cortez ne vir plus fait de ses bee d'obstacle à redouter. En vain le bruit courut que Velasquez devoit arriver ces, lui-même à la Havane. Il auroit beaucoup hafardé, fuivant tous les Hiftoriens. Les Guerriers de la Flotte n'étoient pas encore revenus de leur chagrin, & Solis décide hardiment qu'ils avoient pour eux la force & la raifon. Ils presserent eux-mêmes le départ. La Flotte se trouva composée de dix Nayires & d'un Briga tin. Cortez divifa toutes ses Trouppes en onze Compa-

(15) Le même, chap. 13. Tome All.

(36) Solis, chap. 13.

FERNAND CURTIZ. 1518.

gnies, & les mit sous les ordres d'aurant de Capitaines, qui devoient commander ces onze Vaisseaux , avec une égale autorité sur met & sur terre. Il prit le Commandement de la premiere Compagnie. Les autres Capitaines furent Velafquez de Leon , Porto-Carrero , Montejo , d'Olid , Efcalante , Alvatado, Morla, Sancedo, d'Avila, & Ginez de Nortez, qui montoit le Brigantin. Orozco, qui avoit fervi avec beaucoup de réputation dans les guerres d'Italie, fut chargé de la conduite de l'atrillerie; & le faze Alaminos, dont l'expérience étoit connue sur toutes ces Mers, sut nommé premier Pilote. Cortez donna pour mot, Saint Pierre, fous la protection duquel il

th prend Saint Pictre pour Proredrur.

déclara qu'il mettoit toutes ses entreprises. 1519.

On mit à la voile, du Port de la Havane, le 10 de Février 1519. Après avoir eu , pendant quelques jours , des vents impétueux à combattre , toute Depart absolu. la Flotte se réunit dans l'Isle de Cozumel (37) , & l'on fit une revûe générale. Le nombre des Trouppes montoit à cinquens huit Soldats, sans y comptendie les Officiers, & cent neuf Hommes pour le service de la Navigation. Quoi-Nombre des Que la plûnart eussent déja fait éclater leur atdeur . Cortez , après leur avoir Troupes de Cor- fait une exhortation générale, prit les Officiers à part, s'assit au milieu d'eux, illes hirangue & s'efforça de leur communiquer le feu dont il bruloit pour la gloire, par une hatangue (38), où l'on reconnoit fon caractere. Les infulaires s'étoient

retirés dans les Montagnes, à la vûe de la Flotte; mais ils furent excités à

Cuzamel.

(37) Gometa dit que les Habitans la nommoient Acuzami, & que les Castillans cor-rompirent ce nom en Gozumel. Grijalva lui avoit donné celui de Sainte-Croix. Elle est à vingt dégrés au Nord de la Ligne. Sa longueur est d'environ trente mille, & fa largeur de dix. Elle n'avoir gueres plus de deux mille Habitaus, divifés en trois Bourgades, qui étojent bâtics de pierre & de brique, mais couvertes de paille ou de branches, & quelques-unes de pierres fore larges. La terre est remplie de Forêts & de Montagnes, entre lesquelles il y a d'excellenres Vallées. Liv. 2. chap. 17.

(18) Diaz de Castillo nous a conservé ce Discours, auquel il assistoit, & Solis le tapporte après lui ; Herrera n'eu donne qu'un extrait. Autant que ces ornemens nuil ent à la vérité de l'Histoire . lorsqu'ils ne peuvent paffer que pour des fictions de l'Ecrivain , autant (cryent-ils à la confirmer, lorsqu'ils fonr authentiques. » Mes Amis & mes Com-» pagnons, quand je con'idere le bonheur . qui nous a réunis tous dans cette life . » & que je fais réflexion fur les traverses » & les perfécutions auxquelles nous fom-» mes échappés, & sur les difficultés qui » se sont opposées à notre entreprise, je » reconnois avec respect la main de Dieu , » & j'apprens, par cette disposition de sa » Providence , qu'elle nous promet un hen-

» reux fuccès pour un dessein dont elle a » daigné favorifer les commencemens. C'eft » le zele, que nous avons pout lui & pour » le service du Roi notre Maître, zele parti » du même principe, qui nous fait entrepren-» die la conquête de ces Pais inconnus; & » Dicu combattra pont sa eause en com-» battant pour nous. Je ne pinse point à » vous dégniser les difficultés qui se pié-» sentent. Nous avons à soutenir des cem-» bats fanglans & furieux, des fatiques in-. crosables dans nos fonctions, & les arraques » d'une multirude infinie d'Ennemis, où » vous aurez befoin d'emploier toure votre » valeur ; outre que le besoin des choses » les plus nécessires, les injures du tems » & la difficulté des chemins exerceront vo-» tre constance, que l'on peut nommer une » feconde valeur , & qui n'eft pas un moin-» dre effort du courage ; car la patience so acheve fouvent à la guerre ce qui n'a rit so l'être par la force des armes. C'eft par so cette voie qu'Hercule a mérité le nom » d'Invincible . & c'est ce qui a fair donner » le nom de Travaux à ses exploirs. Vous » avez pris l'habitude de souffrir & de com-» battre, dans toutes ces ifies que vous » avez foumifes; mais notre entreprife eit » bien d'une autre importance ; & puisque » la résolution se mesure sur la grandeur so des obstacles, nous y devons apponen

descendre, par le bon ordre qu'ils virent regner dans le Camp des Espagnols; & bientôt ils fe mêlerent parmi eux, avec autant de familiarité que de confiance. Correz apprit du Cacique que dans un Cauron de la Terre-ferme il y avoit quelques Hommes barbus, d'un Païs auquel ils donnoient le nom de Castille. Il ne douta point que ce fut quelques-uns des Castillans qu'Hernandez de Cordone & Grijalva s'étoient plaints d'avoir perdus sur certe Côre; & comptenant de quelle importance il étoit pour lui de s'attacher quelques la Côte. Ses vien Hommes de sa Nation, qui devoient savoir la langue du Pais, il fit passer Ordaz à la Côte de l'Yucatan, dont l'Isle de Cozumel n'est éloignée que d'environ quarre lieues. Deux Infulaires, choisis par le Cacique même, furent chargés d'une Lettre pour les Prisonniers, & de quelques présens, par lesquels on se flatroit d'obtenir leur rançon. Ordaz eut ordre de demeurer à l'an-

cre pendant huir jours, qui étoient le tems nécessaire ponr la réponse. Cortez vit, avec horreur, toutes ces monstrueuses Idoles, qu'on a repré- Comment Henfentées dans le Voïage de Grijalva; & le zele de la Religion lui fir entreprendre treprend de conde convertir le Cacique (39). Mais , tandis qu'il se flattoit de l'avoir persua- laires de Cousdé, il s'éleva un bruit affreux des Sacrificateurs de l'Isle, qui annonçoient meld'horribles châtimens au Cacique & à son Peuple, s'ils souffroient que le culte de leurs anciens Dieux fût troublé. Correz indigné donna ordre aussi-tôt que toutes les Idoles fussent mises en pieces. Ce fracas jetta les Indiens dans la consternation. Cependant, lorsqu'au lieu de la vangeance à laquelle ils s'atrendoient, ils virent que le Ciel étoir tranquille, leur respect pour ce qu'ils avoient adoré se changea dans un rel mépris, qu'ils consentirent sur le champ à voir élever, fur les ruines de l'Idolâtrie, un Autel où l'on mit une Image de la Vierge, avec une Croix. Ordaz n'aiant pas reparu, dans le terme des huit jours, le départ ne fut pas retardé plus long-tems. Correz ne mit point

à la voile sans avoir recommandé au Cacique de respecter l'Image & la Croix, en attendant des instructions & des lumieres qu'il lui promit dans un autre tems (40). Ouoiqu'il n'eût pas de fond à faire fur la durée d'une si bisarre conversion, une voie d'eau, qui se fir au Vaisseau d'Escalante, aïant bienrôt obligé la Flotte de rerourner dans l'Isle d'où elle étoir parrie, les Castillans

FERNAND CORTEZ. 1519. Il fair chercher quelques Lipanis perdus fa**r** dans ce foin.

so fommes en petit nombre; mais l'union » fait la force des armées ; elle paroît mè-» me les multiplier ; & c'est ec que nous de-» vons attendre de la conformité de nos so l'entimens. Il faut, mes Amis, que lors-» qu'il s'agira de prendre une résolution, so nous n'ayions tous qu'un même avis ; une » même main, quand il faudra les exécu-» ter; que nos intérêts foient communs , & » notre gloire égale, dans tout ce que nous - aurons le bonheur d'acquerir. La valeur

» bien plus de fermeté. Il est vrai que nous

» particuliere doit établir la sureté commu-» ne. Je suis votre Chef, & je hasatderai » le premier ma vie pour le dernier des » Soldats. Vous autez mon exemple à sui-

so wre , encore plus que mes ordres. Dans

» cette confiance, je me fens affez de coun rage pour conquerir le Monde entier; & so mon corur fe flatte de cette efpérance, par » un de ces mouvemens extraordinaires qui so surpassent tous les présages. Je sinis. Il » est tems de faire succeder les effets aux so paroles. Que ma confiance ne vous pa-» roifle pas une rémerité. Elle est fondée so fur ceux qui m'environnent; & tour ee » que je n'ose attendre de mes propres for-» ces, je l'espere de vous. Solis, chap. 14.

(39) Il le prit à l'écart avec son interpré-te, dit l'Historien, & lui fit connoître la vériré par des argumens si sensibles, que l'Indien fut comme étourdi . & n'ofa se hafarder à répondre. Solis, chap. 15. (40) Solis, chap. 1.

FERNAND CORTEZ.

remarquerent avec admiration, non-feulement que l'Image & la Croix étoient dans le lieu où ils les avoient placées, mais que les Infulaires avoient fair éclater leur vénétation par les parfums qu'ils y avoient brûlés , & par 1519. les fleurs dont ils avoient pare l'Autel. Mais ce n'est pas le seul effet que l'Historien semble attribuer à la pieté de Cortez.

Efpagnol pre-

Il commençoit à défesperer qu'Ordaz cût rencontré les Prisonniers de l'Yucaran, loi squ'après avoir emploié quatte jours à donner le radoub au Vaisseau, & dans le moment qu'on remettoit à la voile, on découvrit de fort loin un Canot qui travetfoit le Golfe , pour venir droit à l'Isle. Il portoit quelques Indiens armés, auxquels on fur furpris de voir faire une diligence extrême, & témoigner peu de crainte à la vue de la Flotte. Le Général fit mettre quelques Soldats en embuscade, dans l'endtoit du tivage où le Ca-

de fon retour.

Circonflances not devoit aborder. Ils laifferent descendre les Indiens: & leur ajant couné le chemin, ils fondirent impérueusement sur eux; mais un de ces Etrangers, s'avançant les bras ouverts, s'écria en Castillan qu'il étoit Chrétien. Ils le reçutent avec mille caretses, & le conduisirent au Général, qui reconnut ses Compagnons pour les mêmes Infulaires qu'il avoit envoies avec Ordaz à la Côte d'Yucatan. Si l'on confidere, observe l'Historien, qu'une voie d'eau est une disgrace commune, qui pouvoit être réparée sans retoutner à l'Isle, que le tems nécessaire pour le radoub du Vaisseau, ne l'étoit pas moins pout l'arrivée du Prisonnier, que cet Homme savoit assez les différentes Langues du Continent pour fervir d'Interprête au Génétal, & qu'il devint en effet un des principaux instrumens de la Conquête du Mexique; on n'accordera point à la Fortune tout l'honneur de cet événement, & l'on sera forcé d'y reconnoître une merveilleuse disposition de la Providence (41). Ce malheureux Inconnu ne paroiffoit pas différent des Indiens. Il étoit

nud comme eux & bafanné, avec les cheveux treffés autour de la rête. Il portoit sa tame sur l'épaule, un arc à la main, un bouclier & des fleches fut le dos, & une forte de rets en forme de sac, dans lequel étoit sa provision de vivres , & une paire d'Heures qu'il avoit toujours conservée pout ses exercices de Religion. Il demanda d'abord quel jour il étoit à avec un embarras qu'on devoit attribuer à l'excès de fa joie, mais qu'on reconnut bientôr pour un véritable oubli de fa langue naturelle. Il ne pouvoit tenir un discours suivi, sans y mêler quelques mots Indiens, qu'on n'entendoit point. Cottez, aptès l'avoir embrassé, le convrit lui-même du manteau qu'il portoit. On apprit de lui, par dégrés, qu'il se nommoir Jetôme d'Aguilar, qu'il étoit d'Ecija, Ville d'Andalousie, & d'une naissance qui lui avoit procuré tous les avantages d'une bonne éducation. Il étoit passé aux Indes, & se trouvant dans la Colonie du Darien pendant les dissensions de Nicuessa & de Vasco Nugnez de Balboa , il avoit accompagné Valdivia dans le Voïage qu'il devoit faire à San-Domingo : mais, à la vue de la Jamaïque, lent Caravelle avoit échoué sur les bancs de los Alacranes (42). De vingt Hommes qu'ils étoient, sept étoient morts de fatigue & de misere. Les autres, aïant pris terre dans une Province nommée Maya, étoient tombés entre

Jerôme d'Agui-

(41) Le même, chap. 16.; & Herrera, (41) Autrement Las Bivoras , ou Cavamanes. Liv. 4. chap. 7.

les mains d'un cruel Cacique, qui avoit commencé par facrifier à fes Idoles Valdivia, & quatre de leurs Compagnons, dont il avoit enfutte mangé la chair; Aguilar & les autres avoient été réservés pour la premiere lete, & renfermés dans une cage, où l'on prenoit foin de les engraisser; mais ils avoient trouvé le moien d'en fortir; & marchant pendant piufieurs purs au travers des Bois, fans autre aliment que des herbes & des raeines, ils avoient rencontié des Indiens qui les avoient préfentés à un autre Cacique, Ennemi du premier & moins batbare, fous le pouvoir duquel ils avoient mené une vie affez douce, quoique forcés continuellement à de pénibles travaux. Tous les Compagnous de fon malheur étoient morts fucceillivement, à l'exception d'un Mateior, nommé Gonzalez Guerrero, natif de Palos, qui avoit époufé Compagnons? une riche Indienne, dont il avoit pluficurs Enfans. Pour lui, que fon attachement pour la Religion avoit toujours éloigné de ces coupables mariages, il étoit parvenu, après diverses épreuves, à mériter l'affection & la confiance de son Maitre. Il l'avoit servi sort heureusement dans ses guerres; & ce-Cacique, nonmé Aquineuz, l'avoit recommandé en mourant à fon Fils, aupres duquel il avoit jout de la même faveur. Lorfqu'il avoit reçu la Lettre de Cortez, par les Indiens de Cozumel, il avoit emploie les préfens qu'ils lui avoient remis à traiter de fa liberté, qu'il avoit obtenue comme me Guerrie une récompense de ses services. Il avoit communiqué la Lettre à Guerrero; embaste la viemais fans avoir pû l'engager à quitter fa femme & l'emploi de Capitaine, dont il avoit été révêtu par le Cacique de Nachanaam. C'étoit apparement la honte qui le retenoit ; patce qu'aiant le nez percé, les lévres , les oreilles & le vifage peints & les mains faconnées à la manière des Indiens , iln'osoit paroître, aux yeux des Castillans, dans un état qui marquoit un égal oubli de sa Patrie & de sa Religion (43).

FERNANO CORTEZ. 1519.

Mort de fes

Les Castillans partirent pour la seconde fois de Cozumel, le 4 de Mars; Route de Corteza. & doublant la Pointe de Cotoche , ils suivirent la Côte jusqu'à la Rade de-Champotan. Cortez pensoit à vanger sa Nation des pertes qu'elle avoit essurées dant cette Rade: mais le vent rendit l'abordage si difficile, qu'il prit le parti d'allet mouiller à la Riviere de Grijalva. Il n'y fut pas long-tems fans entendre des cris tumultueux, qui sembloient lui annoncer de la résistance, dans Utilitéqu'il sité. un Canton où Grijalva n'avoit reçu que des catelles & des préfens. Aguilar, qu'il envoïa demander la paix, dans un Efquif, revint lui dire que les Indiens étoient en grand nombre , & si résolus de désendre l'entrée de la Riviere, qu'ils avoient refusé de l'écouter. Quoique ce ne fut point par cette-Province qu'il vouloit commencer ses conquêtes , il lui parut important pour l'éclat de ses armes, de réprimer l'insolence de ces Barbares. La nuit approchoit. Il l'emploïa presqu'entiere à disposer l'artillerie de ses plus gros Vaisseaux, ... avec ordre aux Soldats de prendre ces especes de casaques piquées, qu'ils utaleta guerre nommoient Estanpilles. A l'arrivée du jour, les Vaisseaux furent ranges en Riviere de Gri. demie lune, dont la figure alloit en diminuant jufqu'aux Chaloupes, qui palva.

(43) Solis , ibidem , & Herrera , chap. 7. ple d'un excès de cette nature , qu'il ait

& 8. Herrera fait remarquer que le carac- trouvé dans toutes les Relations des Couquétere d'Aguilar ne permet pas de douter de tes Espagnoles en Amérique, & qu'il ne l'aufon récit. Solis, se recriant sur l'aveuglement solt pas placé dans son Histoire, s'il avoit de-Guerrero, ajoûte que c'est le seul exem- pû l'esfacer de toutes les autres. K k iii.

FERNAND CORTEZ. 1519.

formoient les deux pointes. La largeur de la Riviere laissant assez d'espace pour s'avancer dans cet ordre, on affecta de monter avec une lenteur, qui invitoit les Indiens à la paix. Aguilar fut député encore une fois pour l'offrir. Mais leur réponse fur le signal de l'attaque. Ils s'avancerent, à la faveur du Courant, jusqu'à la portée de l'arc; & rout-d'un-coup ils firent pleuvoir sur

la Flotte une si grande quantité de fleches , que les Espagnols eurent beaucoup d'embarras à se convrir. Mais, après avoir soutenu cette premiere chaleur, ils firent à leur rout une si rerrible décharge de leur arrillerie, que la plupart des Indiens, épouvantés d'un bruit qu'ils n'avoient jamais entendu. & de la mort d'une innuité de leurs Compagnons, abandonnerent leurs Canots pour fauter dans l'eau. Alors , les Vailleaux s'avancerent fans obstacle infqu'au bord de la Riviere, où Cortez entreprit de descendre, sur un terrain marécageux & couvert de buillons. Il y fallut rendre un fecond combat. Les Indiens qui étoient embusqués dans les Bois, & ceux qui avoient quitté leurs Canots, s'étoient raffembles pour revenir à la charge. Les fleches, les dards & les pierres incommoderent beaucoup les Castillans : mais Cortez eut l'habileté de former un bataillon, fans ceffer de combattre, c'est-à-dire, que ses premiers range, faifant tête à l'Ennemi, couvroient ceux qui descendoient des Vaisseaux, & leur donnoient le tems de se ranger pour les sourenir. Aussi-Il force la ville tôr que le bataillon fut formé, il détacha cent Hommes, fous la conduite

de l'avalco.

d'Avila, pour aller au travers du Bois attaquer la Ville de Tabasco, Capitale de la Province, dont on connoissoit la situation par les Mémoires des Vojages précédens. Enfuire il marcha fort ferré contre une multitude incrojable d'Îndiens, qu'il ne celfa point de pouffer avec autant de hardielle que de danger. Sa har dieffe &c Les Caltillans combattoient dans l'eau jusqu'aux genoux. Le Général même s'exposa comme le moindre Soldat; & l'on rapporte qu'aiant laissé, dans l'ardeur de l'action, un de ses Souliers dans la fange, il combattit long tems dans cet

état, fans s'en appercevoir, & fans en reffentir l'incommodité.

Cependant les Indiens disparurent entre les builfons, apparemment pout le defenfe de leur Ville, vers laquelle ils avoient vu marcher d'Avila. On en fuzea par la multitude de ceux qui s'y étoient raffemblés. Elle étoit fortifiée d'une espece de muraille, composee de gros troncs d'arbres, en maniere de paliffades, entre lesquels il y avoit des ouvertures pour le passage des fleches. L'enceinte étoit ronde, fansautre défenfe ; & vers l'extremité des deux lignes , qui formoient le cercle, l'une avançoit sur l'autre, en laissant pour l'entrée un chemin étroit, à plusieurs retours, avec deux ou trois Guérites de bois, qui fervoient à loger leurs Sentinelles. Cortez arriva plutôr à la Ville que d'Avila, dont la marche avoit été retardée par des Marais & des Lacs. Cependant les deux Trouppes se rejoignirent; & sans donner aux Indiens le tems de se reconnoître, elles avançerent, rête baissée, jusqu'au pié de la palissade. Les distances servitent d'embrasures pour les arquebuses. Il s'y présenta peu d'Indiens, parce que la plupart s'étoient retirés au fond de la Ville; mais on reconnut qu'ils avoient coupé les rues par d'autres palissades. Ce fut là qu'ils firent tête avec affez d'audace, quoique sans succès, dans l'embarras qu'ils fe caufoient mutuellement par le nombre. Ils redoublerent leurs efforts, à l'entrée d'une grande Place , qui faifoit le centre de la Ville : mais ils fe virent encore forcés d'abandonner ce polte; & bientôt, il ne leur resta plus

d'autre ressource que de prendre la fuite vers les Bois. Correz défendit de les suivre, pour leur laisser la liberté de se déterminer à la paix, & pour donner à ses gens le tems de se reposer. Ainsi Tabasco sut sa premiere conquête. Cette Ville étoit grande & bien peuplée. Les Indiens en ajant fait fortir leurs familles & leurs principales richeffes , elle n'offrit presque rien à l'avidité du Soldat : mais il s'y trouvoit des vivres en abondance. Entre plusieurs Caftillans blesses, on nomme Diaz de Castillo, & Solis lui fait honneur de son courage. Les Ennemis perditent beaucoup de monde; mais, faifant confifter une pattie de leur gloite à cacher leur perte, ils eurent l'adresse d'enlever leurs Morts.

Les Castillans passerent la nuit dans trois Temples , dont la situation les mettoit à couvett de toute surprise. Cortez ne se reposa que sur lui-même du soin de faire la ronde, & de poser les Sentinelles. Le jour n'aïant fait appercevoir aucune trace de l'Ennemi, il envoïa reconnoître les Bois voifins. où l'on trouva la même folitude. Cette tranquillité lui fit naître des founçons , qui augmenterent en apprenant que Melchior , un des anciens Inter-SONS, qui augmentette en approximation qui sons que prées, avoir enfrance de un artre prées, avoir enfrance ten unir, après avoir futpendu aux branches d'un artre prées, avoir uniforme d'un artre prées, avoir un fait de la constituit de la cons alloit porter aux Indiens pouvoient êtte dangeteux. En effet, on vérifia, dans fort la fuire, qu'il les avoit excités à continuer la guerre, en les affurant que les Castillans n'étoient pas immortels, & que ces armes, qui répandoient tant d'effroi , n'étoient pas le tonnerte. Mais il ne tira aucun ftuit de sa trahison. Les Barbares mêmes, auxquels il avoit donné ces lumieres, n'en aïant pas trouvé la victoire plus facile, le facrifierent à leuts Idoles,

Cortez n'auroir penfe qu'à remettte à la voile , s'il n'eût jugé qu'après avoir commencé la guerre, une retraite trop prompte ressembleroir trop à la fuite. ou du moins qu'une victoire imparfaire, fur la premiere Nation avec laquelle il en étoit venu aux mains, n'établiroit point affez la terreur de fon nom-Après avoir fait reconnoître le Païs par ses détachemens (44) , il fut informé que près d'un lieu , nommé Cinthla , on découvroit une Armée innombrable d'Indiens , qui ne pouvoient s'être rassemblés que dans le dessein de l'at-tassemblent contaquer.

Diaz décrit l'ordre de leut marche, pour donner une idée générale de toutes les Marche & difactions de cette conquête , dans une Région dont tous les Peuples ont les mêmes poisson de l'Atufages de guerre. Leurs armes ordinaires étoient l'arc & les fleches. La corde mée indienne. de leurs arcs étoit composée d'un nerf de quelque Animal, ou de poil de Cerf file : & leurs fleches étoient armées d'un os pointu , ou d'une arrête de Poisson. Ils avoient une sotte de dards, ou de zagaie, qu'ils lançoient dans l'occasion, & qui leur servoit quelquefois aussi de demi-pique. Quelquesuns portoient des épées, ou de larges fabres d'un bois fort dut, inctusté de pierres tranchantes, & s'en fervoient à deux mains. Les plus robuftes y joignoient des massues fort pesantes , dont la pointe éroit armée de caillou. Enfin , d'autres n'avoient que des frondes , avec lesquelles ils jettoient d'assez groffes pierres , avec autant de force que d'adresse. Leurs armes défensives ,

(44) Diaz de Castillo & Solis rapportent soin de ne rien dérobber au earastere de en détail toutes ces contles : mais on s'en Cortezcient au fil général de l'Histoire, avec le

FERNAND CORTEZ. 1519.

FIRNAND COSTEZ. 1519.

dont l'usage se bornoit aux Caciques & aux Officiers, étoient des cuirasses de coton, & des rondaches de bois ou d'écaille de Tortue, garnies de métal; quelques - unes d'or même , dans tous les endroits où le fer est emploié parmi nous. Tous les autres combattoient nus ; mais ils avoient le visage & le corps peint de diverses couleurs, pour se donner un air plus terrible. La plûpart portoient autour de la tête une couronne de plumes fort haures , qui sembloir ajonter quelque chose à leur taille. Ils ne manquoient pas d'infrrumens militaires, foit pour les rallier, ou pour les animer dans l'occasion : c'étoient des flutes de roleau , des coquilles de Mer , & une espece de rambours, d'un tronc d'arbre creufe, dont ils tiroient quelque fon avec des groffes baguettes. Leurs Bataillons étoient sans aucun ordre de rang & de files ; mais on y remarquoit des divisions, dont chaeune avoit ses Chefs; & le corps d'Armée étoit suivi de quelques Trouppes de réserve, pour soutenir ceux qui venoient à se rompre. Leur premiere attaque étoit toujours furieuse, & les cris dont elle étoir accompagnée pouvoient inspirer de la terteur. Après avoir épuisé leurs fleches, s'ils ne voioient pas leurs Ennemis ébranlés, ils se précipitoient sur eux, sans autre méthode que de se tenir serrés dans leurs bataillons : mais comme ils attaquoient ensemble, ils fuioient aussi tous à la fois, & lorfque la crainte ou d'autres raisons leur avoient fait tournet le dos, il étoir imposfible de les arrêter.

Embarras des Espagnols.

Les Castillans, qui ne connoissoient point encore le caractere & les usages de ces Barbares, ne purent voir, sans quelque effroi, la Campagne inondée d'une Armée û nombreuse. Ils apprirent, dans la suite, qu'elle étoit de quarante mille hommes; & guand ils ne leur auroient pas supposé cetre valeur ferme & réguliere. qui est le parrage des Nations civilisées, ils favoient, du moins, que leurs Ennemis avoient des mains & des armes, & qu'ils étoient capables de cet emportement fétoce que la Nature a mis jusques dans les Bêtes. Cortez sentoit le péril dans lequel il s'étoit engagé. Cependant , loin d'en être abbatru , il anima ses gens par un air de joie & de fierté. Il leur fit prendre poste au pić d'une petite éminence, qui ne leur laifloit point à craindre d'être enveloppés par derriere, & d'où l'artillerie pouvoit jouer librement. Pour lui, mon-

Cortex.

tant à cheval avec tout ce qu'il avoit de Cavaliers, il se jetta dans un taillis voifin, d'où il se proposoit de prendre l'Ennemi en flanc, lorsque certe diverfion deviendroir nécessaire. Les Indiens ne furent pas plutôr à la portée des fleches, qu'ils firent leur premiere décharge; après quoi, fuivant leur usage, als fondirent avec tant d'impétuolité sur le Bataillon Espagnol, que les arquebuses & les arbaletes ne purent les arrêter. Mais l'artillerie faisoit une horrible exécution dans leur corps d'Armée ; & comme ils étoient fort serrés . chaque coup en abbartoir un grand nombre. Ils ne laissoient pas de se rejoindre, pour remplir les vuides qui se faisoient dans leurs Bataillons; & pousfant d'épouvantables cris, ils jettoient en l'air des poignées de fable, par lefquelles ils esperoient cacher seur perre. Cependant ils avancerent, jusqu'à se trouver en état d'en venir aux coups de main ; & déja les Epagnols commençoient à s'appercevoir que la partie n'étoit pas égale, lorsque les Cava-Jiers, fortant du Bois, avec Cortez à leur tête, vinrent tomber à bride abti met les to- barrue sur la plus épaisse mêlée de ces Furieux, Ils n'eurent pas de peine à s'ouvrir un passage. La seule vue des Cheyaux, que les Indiens prirent pour

FIRNAND CORTEZ. 1519.

des Monstres dévorans, à têtes d'Homme & de Bête, fit désespérer de la victoire aux plus braves. A peine ofoient-ils jettet les yeux fur l'objet de leur terreur. Ils ne penferent plus qu'à se retirer, en continuant néanmoins de faire rête, mais comme s'ils cussent apprehendé d'êrre dévorés par derriere, & pout veiller à leur fûreté plutôt que pour combattre. Enfin, les Espagnols, à qui cette retraite donna la liberté de se servir de leurs arquebuses, recommencerent un feu fi vif, qu'il fit prendre ouvertement la faite à leurs Ennemis.

Correz se conrenta de les faire suivre à quelque distance, par ses Cavaliers; dans la vûe de tedoubler leur effroi, mais avec otdte d'épargnet leur fang, & d'enlevet feulement quelques Prisonniers qu'il vouloit faire servir à la paix. On trouva fur le Champ de bataille plus de huir cens Indiens morts, & l'on ne put dourer que le nombre de leurs blessés n'eût été beaucoup plus grand. Les Castillans n'y perdirent que deux Hommes; mais ils eurent soixante & dix bleffes. Ce gloticux effai de leurs armes leur parut digne, après la conquête, d'être célébré par un Temple, qu'ils éleverent en l'honneur de Monument de Notte Dame de la Victoire; & la premiere Ville, qu'ils fondetent dans cette fa Victoire, Province, teçut auffi le même nom (45).

La paix se fit de si bonne soi , qu'après l'avoit confirmée par des présens il sait la pala mutuels, entre lesquels le Cacique de Tabasco sit acceptet à Cortez vingt Présent de Formant de Format de Femmes indiennes, pour faire du pain de Mais à ses Trouppes (46), on se mes qu'il en revisita pendant quelques jours avec autant de civiliré que de confiance. Mais cont, & passion fi les magnifiques peinrures que les Castillans firent au Cacique, de la puis- une d'entrelles. fance & de la grandeur du Roi d'Espagne , lui inspirerent de l'admiration pour un si grand Monarque, elles ne purent le disposet à se tanger au nombre de fes Sujets (47).

(45) Quelques Ecrivains Espagnols racontent qu'on avoit vû l'Apôtre Saint Jacques combatire en leut faveur, monté fur un Cheval blanc; mais que Cortez avoit prétendu que c'étoit Saint Pierre, auquel il avoit une dévotion particuliere. Diaz de Castillo tejette ce miracle , & rend remoignage que non-sculement, ni lui, ni ses Compagnons n'avoient rien vû d'approchant, mais qu'on n'en avoit tien dit alors dans tou-

te l'Armée (46) Ce fut le prérexte qui les fit recevoir; mais il est certain que Cortez prit de l'inclination pour une de ces l'emmes, qu'il fir batifer fous le nom de Marina . & dont il fit fa Maicreffc. Elle étoit , fuivant Diaz , d'une beauré rare & d'une condition relevée. Son Pere étoit Cacique de Guazacoalco . Province Mexiquaine. Divers incidens l'avoient fait enlevet, dans ses premieres années, à Xicalongo, Place forte sur la Frontiere d'Yucatan ; & par une autre injure de la fortune, elle avoit été vendue au Cacique de Tabasco. Elle avoir la mémoire & heuteufe & l'esprit fi vif, qu'elle apprit

Tome XII.

en peu de tems la Langue Castillane, ce qui la rendit fort utile à ses nouveaux Maîrres. Cortez en eut un Iils , qui fut nommé Dom Martin Cortez, & qui devint Chevalier de Saint Jacques, en confideration de la noblesse de sa Mere. Solis releve lei quelques mépriles d'Herrera, & l'accuse de ne s'erre pas allez attaché à la Relation de Diaz. Liv. 1. chap. 21.

(4") Ce ne fut pas faute d'adreife de la att de Cottez. Les Seigneurs du Pais , qui l'avoient visité, entendant hennit les Chovaux dans fa cour, demanderent avec embattas de quoi se plaignoient les Yeguanez, nom qui signifie dans leur langue Puiffance terrible. Cortez leut dit qu'ils étoient fachés de ce qu'il n'avoit pas chârié plus séverement le Cacique & sa Nation, pour avoir eu l'audace de rélister aux Chrétiens. Ausli-tôt les Seigneurs firent apporter des convertures pour couchet les Chevaux, &c de la volaille pour les nourrit, en leur de-mandant pardon, & leur promettant, pour les appailer, d'être toujours Amis des Chrétiens, Herrera, Liv. 4. chap. 11.

FIRNAND CORTIZ. 1519. La Flotte abotd'Ulua,

Cortez, appréhendant de s'affoiblir s'il pouffoit plus loin ses prétentions. & rapportant toutes ses vues à de plus hautes entreprises, remit à la voile, le Lundi de la Semaine Sainte , pour continuer de fuivre la Côre à l'Oueft, Il reconnut, dans certe route, la Province de Guazacoalco, les Rivieres de à Saint Jean d'Alvarado & de Bandetas , l'Iste des Sacrifices , & tous les autres lieux (48) qui avoient été découverts par Grijalva. Enfin , il aborda le Jeudi Saint à Saint-Jean d'Ulua. A poine eur-il fait Jettet l'ancte entre l'Isle & le Continent, qu'on vit parrir de la Côre deux de ces gros Canots , que les Indiens du Pais nomment Pyrogues. Ils s'avancerent juiqu'à la Flotte, fans aucune marque de crainte ou de défiance; ce qui fit juger favorablement de leurs intentions. Correz ordonna qu'ils fuffent reçus avec beauconp de careffes. Mais Apuilar, qui avoit servi jusqu'alors d'Interpréte, cossant d'entendre la langue, on tomba dans un embarras dont il eut été difficile de fortir ; lorfque le hazard fit remarquer qu'une des Femmes, qu'on avoir amendes de Tabasco, qui avoir deja recu le Baptême fous le nom de Marina, s'entretenoit avec quelques-uns de ces Indiens. C'est de ce jour, que Solis compte sa faveur auprès du Général; & que par ses services, autant que par son esprit & sa beauré, elle acquir sur

Favent de Ma-A auprès du Contral.

lui, dit-il, un afcendant qu'elle fut conferver.

Elle feet d'Interpréte avec les

Les Indiens déclarerent à Cortez , par la bouche de Marina , que Pilpatoé & Teutile, le premier, Gouverneur de cette Province, & l'aurte, Capitaine général du Grand Empereur Motezuma, les avoient envoïés au Commandant de la Flotte , pour favoir de lui-même quel dessein l'amenoit fur leur rivage. Correz traita fort civilement ces Députes, & leur repondit qu'il venoit en qualiré d'Ami, dans le dessein de trairer d'affaires importantes pour leur Prince & tour son Empire; qu'il s'expliqueroit davantage avec le Gouverneur & le Général, & qu'il espéroit d'eux un accueil aussi favorable qu'ils l'avoient fait l'année précédente à quelques Vaisseaux de sa Nation. Ensuite, aïant tiré des mêmes Indiens une connoillance générale des richelles , des forces & du Gouvernement de Morezuma, il les renvoïa fort fatisfaits. Le jour fuivant, fans Correr débase attendte la réponse de leurs Maîtres, il fit débarquer toutes ses Trouppes,

que les Troup- fes Chevaux & fon Artillerie. Les Habitans du Canton lui prêterent volontaitement leurs secours, pour élever des Cabanes, entre lesquelles il en sit dresser une plus grande, qu'il destinoit au service de la Religion, & devant laquelle il fit plantet une Croix (49). Il apprit des Indiens que Teurilé commandoir une puillante Armée dans la Province , pour foumettre quelques -Places indépendantes, que l'Empereur vouloit joindre à ses Etats. Tout le iour & la nuit suivante se passerent dans une profonde tranquillité. Elle fut troublée le lendemain , par une nombreuse Trouppe d'Indiens ar-

parot, Officiers més, qui s'avancerent fans précaution vers le Camp. Mais on fut bientôt informé que c'étoient les Avancoureurs de Teutilé & Pilpatoé, qui s'étoient Camp Espagnol mis en chemin pour venit saluer le Général. Ils arriverent, le jour de Pâques . avec un cortege digne de leur rang. Cortez, aïant conçu qu'il avoit à traiter

moient Calchicoeca. Le même , Liv. s.

chap. 4. Saint, jour auque (49) Solis raille lei quelques Historiens Liv. 1. chap. 11. d'avoir prétendu que le même jour Correz fit .

(48) Tous ces lieux ensemble se nom- dire la Messe dans cette Chapelle, & de ne s'erre pas fouvenus qu'on étoit au Vendredi Saint, jour auquel on ne dit point de Mc fe.

267

avec les Ministres d'un Prince fort supérieur aux Caciques , résolut d'affecter . autli un air de grandeur, qu'il crut propre à leur en imposet. Il les reçut au milieu de tous les Officiets, qu'il avoit engagés à prendre une posture tespectueuse autout de lui. Après avoit écouté leurs premiers complimens, auxquels il fit une réponse fott courte , il leut fit déclarer , par Marina , qu'avant coit avec elles que de traiter du fujet de son Voïage, il vouloit rendre ses devoirs à son union. Dieu , qui étoit le Seigneut de tous les Dieux de leut Païs; & les aïant conduits à la Cabane qui leut servoit d'Eglise, il y sit chanter une Messe solemnelle, avec toute la pompe que les circonstances permettoient (50). On revint de l'Eglise à la Tente, où il fit diner les deux Officiers Mexiquains avec la même oftentation. Enfuite, prenant un air grave & fier, il leur dit, par la bouche de son Interpréte, qu'il étoit venu de la part de Charles d'Auttiche, qu'il leut fait, Monarque de l'Orient , pour communiquet à l'Empereur Morezuma des secrets d'une haute importance, mais qui ne pouvoient être déclarés qu'à lui-même; qu'il demandoit, par conséquent, l'honneur de le voir, & qu'il se promettoit d'en être reçu avec toute la confidération qui étoit dûe à la grandeur de

FERNAND CORTEZ. 1 (19.

Cortes les se-

Cette proposition parut causer, aux deux Officiers, un chagrin dont ils ne purent déguiser les marques. Mais , avant que de s'expliquer , ils demanderent la liberté de faire apporter leurs présens. C'étoient des vivres, des robbes de coton très fin, des plumes de différentes couleurs, & une grande caisse templie de divers bijoux d'or, travailles avec une extrême délicatesse. Trente Indiens entrerent dans la Tente, chargés de ce fardeau, & Teutilé en présenta successivement chaque parrie au Général (51). Ensuite, se tournant vers lui, il lui fit dire par l'Interpréte, qu'il le prioit d'agréet ce témoignage de l'estime & de l'affection de deux Esclaves de Motezuma, qui avoient otdte de traitet ainsi les Etrangers qui abordoient sur les Terres de son Empite, à condition néanmoins qu'ils s'y atrêteroient peu, & qu'ils fe hâteroient de continuet leut voiage; que le dessein de voir l'Empereut souffroit trop de difficultés, & qu'ils croïoient lui rendre fervice en lui confeillant d'y renoncer. Cortez, d'un air encore plus fier, répliqua que les Rois ne less de ferentesretufoient jamais audience aux Ambassadeurs des autres Souverains, & que sans un otdre bien précis leurs Ministres ne devoient pas se charger d'un refus si dangeteux; que dans cette occasion leur devoir étoit d'avertir Motezuma de son attivée, & qu'il leur accordoit du tems pour cette information ; mais qu'ils pouvoient assuret en même tems leur Empereur, que le Général étranger étoit fortement résolu de le voir , & que pour l'honneut du grand Roi qu'il reptéfentoit, il ne renttetoit point dans ses Vaisseaux sans avoit obtenu cette fatisfaction. Les deux Mexiquains, frappés de l'air dont Cortez avoit accompagné cette déclaration , ne répondirent que pour le prier , avec fou-

mais, pour rendre le Clergé plus nombreux, on prit les Soldats qui favoient le chant de l'Eglife, & l'on en forma le Chœur. Solis, Liv. 2. chap. 1.

fon Maitte.

zó

350

(51) Herrera place au contraire la réponic de Teutilé avant l'arrivée des pré- Liv. 4. chap. 4.

(50) Cortez n'avoit que deux Aumôniers; sens. Il ajoûte qu'après les avoir reçus, Cortez fit aussi les siens, qui consistoient en un fauteuil fort bien couvert , une chemise ouvragée, un bonnet de velours eramoifi, une médaille d'or qui représentoit Saint George, & quantiré de graius & de bracelets de vetre.

Lli

mission, de ne rien entreprendre, du moins avant la réponse de la PERNANO Cour, & pour lui offrir toute l'assistance dont il auroit besoin dans l'in-CORTIZ. tervalle.

1519. Printers Mexiquains, qui def feaux & le Camp des Eipignols.

Ils avoient, dans leur correge, des Pcintres de leur Nation, qui s'étoient attachés depuis le premier moment de leur atrivée , à représenter , avec une diligence admirable, les Vaisseaux, les Soldats, les Chevaux, l'Artillerie, & tout ce qui s'étoit offerr à leurs yeux dans le Camp. Leur toile étoit une étoffe de coton préparée , fur laquelle ils traçoient affez naturellement, avec un pinceau & des couleurs, toutes fortes d'objets & de figures. Cortez, qui fur averti de leur travail, fortit pour se procurer ce spectacle, & ne vit pas fans étonnement la facilité avec laquelle ils exécutoient leurs desfeins. On l'affura qu'ils exprimoient sur ces toiles, non-seulement les figures, mais les discours même & les actions; & que Motezuma feroit informé, par cette méthode, de toutes les circonstances de l'entretien qu'il avoit en avec Teurilé. Là dessus, pour soutenir les apparences de grandeur qu'il avoit affectées, & dans la crainte qu'une image fans force & fans mouvement ne donnât des idées peu convenables à ses vûes, il conçut le dessein d'animer Adresse avec corre foible representation, en faifant faire l'exercice à ses Soldats, pour faire

L'ordre fur donné sur le champ. L'Infanterie Castillane forma un Barail-

la peelle Cortez profile de leur éclater leur adresse & leur valeur aux yeux de deux des principaux Officiers de curiofi.é. l'Empire (52).

11 fait faire dovant eux l'exer- lon, & tout le canon de la Flotte fut mis en batterie. On déclara, aux Mexicice à fes Troup-

pos.

quains, que le Général étranger vouloit leur rendre les honneurs qui n'étoient accordes dans fon Pais qu'aux Perfonnes d'une haute distinction. Cortez, montant à cheval avec ses principaux Officiers, commença par des courfes de bagues. Enfuite, aïant partagé fa Trouppe en deux Efcadrons, il leur fit faire entr'eux une espece de combat, avec rous les mouvemens de la Cavalerie. Les Indiens, dans leur premiere furprise, regarderent d'abord avec fraïeur ces Animaux, dont la figure & la fierre leur paroiffoient terribles; & n'étant pas moins frappés de leur obéissance, ils conclurent que des Hommes, capables de les rendre si dociles, avoient quelque chose de fuperieur à la Nature. Mais , lorsqu'au signal de Cortez l'Infanterie sit deux -Fraîrest que ou trois décharges, qui furent suivies du tonnerre de l'artillerie, la peur fir fur eux rant d'impression, que les uns se jetterent à terre, les autres prirent la fuite, & les deux Seigneurs cacherent leur effroi fous le mafque de l'admiration. Cortez ne tarda point à les raffurer, en leur répétant d'un air enjoué que c'étoit par ces Fêtes militaires, que les Espagnols honoroient leurs : Amis. Il vouloit leur faire comprendre, observe l'Historien, combien ses armes étoient redoutables dans une action férienfe, puifqu'un simple amufement, qui n'en étoit que l'image, avoit pit leur causer tant de fraieur.

qu'ils venoient de voir & d'entendre. Les uns dessinoient des Soldats armés (51) Diaz del Castillo exagere sans doute, remarque que e'étoit aussi leur maniere d'élotiqu'il affure qu'ils tirerent au naturel les erire , & que n'aïant pas l'ufage des lettres , Portraits de tous les Capitaines Espagnols. ils conservoient les événemens dans ce style. Le tems leur auroit manqué, quaod ils en Voiez ci-deisous, la description du Mezique. -auroient eu l'habileré. Le même Historien .

Les Peintres Mexiquains inventerent de nonvelles figures, pour exprimer ce

& rangés en bataille; & les autres peignoient les Chevaux, dans l'agitation CORTEZ. .0171

Correz avoit emploié le tems, que les Mexiquains donnoient à l'admiration, pour faire préparer des préfens confidérables, qu'il les pria d'envoier de sa part à leur Empereur. Pilpatoé s'arrèta près du Camp des Espagnols, it se forme une avec une Trouppe affez nombreuse pour élever en peu d'heures une multirude de cabanes, qui prirent l'apparence d'une groffe Bourgade. Les Caftil- du Camp Efralans n'eurent pas de peine à comprendre que son dessein étoir de les obferver : mais comme il les avoit avertis qu'il ne penfoit qu'à se mettre à portée de leur fournir des provisions, ils sui laisserent le plaisir de croite qu'il les trompoit par une politique dont ils recueilloient tout l'avantage. Teutilé reprit le chemin de son Camp, d'où il se hâta d'envoier à Motezuma ses informations, avec les tableaux de ses Peintres & les présens de Cortez. Les Rois du Mexique entretenoienr, pour cet usage, un grand nombre de Couriers, dispersés sur tous les grands chemins de l'Empire. diens nombre de Couriers, difyerfés fur rous les grands chemins de l'Empire.

"en choififoir, pour cet office, de jeunes gens fort difpos, qu'on exerçoit de steunger de serving de la courfe, des le premier age. Acolla, dont on vante l'exectitude dans fes inve de Court." Descriptions, rapporte que la principale Ecole, où l'on dressoit ces Couriers, étoit le grand Temple de la Ville de Mexico, qui contenoit une Idole monstrueuse, au sommet d'un escalier de six-vingt dégrés, & qu'il y avoit des prix, tirés du Tréfor public, pour celui qui arrivoir le premier aux pieds de l'Idole. Dans les courses, qu'ils faisoient quelquesois d'une extremité de l'Empite à l'autre, ils fe relevoient de distance en distance, avec une mesure si proportionnée à la force humaine, que malgré tonte leur viteffe, ils fe fuccedoient toujours avant qu'ils euffent commence à fe : laffer (53).

Couriers In-

La réponse de Motezuma vint en sept jours; quoique par le plus court Présent que ce chemin, on compte foixante lieues de la Capirale à Saint-Jean d'Ulua (54): & Moustque en voie su Ginfral ce qui augmente l'admiration, c'est qu'elle éroit précedée par un présent, Espagnol. potré sur les épaules de cenr Indiens. Avant l'audience , Teutilé , qui étoit chargé de négocier avec le Général étranger , fit étendre les présens sur des nattes (55), à la vue des Espagnols. Ensuite, s'étant fait introduire dans la

(53) Histoire naturelle des Indes occi- de la vue des peintures , non-seulement denrales , Liv. 3.

(54) Quelques Historiens racontent que Teutilé même porta les dépêches & revint dans huit jours, avec celles de la Cour & les présens. Diaz de Castillo dir que e'étoir un Ambassadeur exprès, nommé Quintelbor, qui étoit accompagné de cent nobles Mexiquains; ee qui paroît encore moins vrai-femblable. Mais Solis attribue cette addirion à l'Editeut, qu'il nomme le Recteur de Villa

(55) Herreta donne plus d'étendue à ce récis. Il prétend que Morezuma épouvanté comraire, une amorce capable de les retenis.

Hermofa

parce qu'elles lui présentoient des objets tetribles, mais plus encore parce qu'il y trouvoit l'accomplissement de quantiré de préfages & de prédictions, qui le menacoient de la ruine de son Empire, ne se ras-sura qu'en appercevant que les Etrangers aimoient beaucoup l'or. Il fe flatta qu'un gros présent de ce précieux métal les satisferoit affez pour les disposer à pattir; & ce fut dans cette nnique vue qu'il leuz envoia , deux fois consécutives, de grandes richesses en or. Mais il ne consideroit pas que c'étoir, au

LA in-

FLENAND CORTIZ. 1519. Il lui refufe la primission dal-

Tente de Cortez, il lui dir que l'Empereur Motezuma lui envojoir ces richesses, pour lui témoigner l'estime qu'il faisoit de lui, & la haute opinion ou'il avoit de fon Roi; mais oue l'état de fes affaires ne lui permertoir pas

d'accorder à des Inconnus la permission de se rendre à la Cour. Teutilé s'efforça d'adoucir ce refus par divers prétextes , tels que la difficulté des set à fa Cour. chemins, & la rencontre de plusieurs Nations barbares, que toute l'autorité de l'Empereur n'empêcheroit pas de ptendre les atmes, pour fermer les passages. Cortez reçut les présens, avec toutes les marques d'un profond respect; mais il répondit que malgré le chagrin qu'il auroit de déplaire à l'Em-

Correx infifte à la demander.

percur, en négligeant ses ordres, il ne pouvoit retourner en arriere sans blesser l'honneur de son Roi. Il s'étendit sur son devoir, avec une sermeté qui déconcerta le Mexiquain; & l'exhortant à faire de nouvelles instances auprès de l'Empereur , il promit d'attendre encore sa réponse. Cependant il ajoûta qu'il seroir fort affligé qu'elle tardât trop à venir , parce qu'il se verroit alors forcé de la folliciter de plus près.

Partage der Caffillana lear finantion.

Teutilé infifta fur la déclaration de l'Empereur ; mais n'obtenant point d'autre réponse, il partit avec quelques présens de Cortez, pour aller rendre compte de sa Commission à la Cour. Les Castillans, après avoir admiré la richesse des siens, se partagerent avec beaucoup de contraricté dans le jugement qu'ils portoient de leur tituation. Les uns concevoient les plus hautes espérances de si beau commencement. Les autres, mesurant la puissance de Motezuma fur ses richesses, s'épuisoient en raisonnemens sur les difficultés de leur entreprise , & trouvoient de la témérité dans le dessein de lui faire la loi avec si peu de force. Cortez même n'étoit pas sans inquiétude, lotsqu'il comparoir sa foiblesse avec la grandeur de ses projets; mais, n'en étant pas moins résolu de tenter la fortune, il résolut d'occuper ses Soldats jusqu'au comez fait retour de l'Ambassadeur Mexiquain, pour leur ôrer le tems de se refroidit par leurs réllexions; & fous prétexte de chercher un mouillage plus fur , par-

chrigher un aume moullage.

> On donne le détail de ces présens, pour commencer à faire connoître le Mexique , & pour faire juger combien certe montre devoit exciter l'avidité des Espagnols. C'étoient de riches tapis & d'autres étoffes de coton , tissues de plumes d'oifeaux fort délicates & de diverses couleurs ; des boueliers nattés, & couverts de petites plaques d'or & d'argent ; d'autres enrichis de petites perles ; un morion de bois , couvert de grains d'or non fondu; un casque de lames d'ot, enrouré de fonnertes, orné d'éméraudes par le haut, avec des panaches de grandes plumes, au boux desquelles pendoient des mail-les d'or ; des chassemouches de plumes avec mille ornemens d'or & d'argent; des braffarts & d'autres armures , de cuir de Cerf , corroié en rouge, & revêtu de plaques des mêmes méraux ; des escarpins & des fandales de même cuir , cousus avec du fil d'or , dont les femelles étoient d'une pierre cou- tant de ticheffes. Herrera , Liv. 5 ch. 5.

leur d'azur, & doublées de coton; des miroirs d'un très beau métal, nommé Margachira, qui reluit comme de l'argent, en-chaffés en or 3 quantité de pieces d'or & d'argent ; un collier d'ot , entouré de plus de cent éméraudes & d'autant de rubis, auquel pendoient de petites fonnettes d'or i d'autres colliers cousus de perles & d'éméraudes, d'un ouvrage admirable; diverses figures d'animaux d'ot; des especes de médailles d'or & d'argent, dont le travail surpassoit la matiere; des grains d'or, tel qu'on le tire des Mines , de la groffeut d'une noisette; deux roues, l'une d'or, qui représentoit le Soleil avec ses raïons, & quantité de feuillages & d'animaux, du poids de plus de cent marcs, l'autre d'argent, avec la figure de la Lune, & du même travail, de plus de cinquante marcs. Tous les Castillans demeurerent comme épouvautés, à la vue de ce que la Rade de Saint-Jean d'Ulua étoit battue des vents du Nord, il chargea Montejo d'aller reconnoître la Côte, avec deux Vaisscaux, sur lesquels il fir embarquer ceux dont il appréhendoit le plus d'opposition. Montejo revint vers le tems où l'on attendoit Teutilé. Il avoit fuivi la Côte, jusqu'à la grande Riviere de l'anuco, que les Courans ne lui avoient pas permis de paffer; mais il avoit découvert une Bourgade indienne, nommée Chianhuitzlan, où la Mer formoit une espece de Port, désendu par quelques Rochers qui pouvoient mettre les Vaisseaux à couvert du vent. Elle n'étoit qu'à dix ou douze houes de Saint-Jean. Cortez fit valoir cette faveur du Ciel, comme un

CORTIZ. 1519.

témoignage de sa protection.

Teurile arriva bientôr, avec de nouveaux préfens. Sa harangue fut courte. Il reçoit une Elle porroit un otdte aux Etrangers de pattir sans réplique. On ignore quelle mation de parauroit été la réponfe de Cortez; mais, tandis qu'il la préparoit, avec quel- preque embatras , il eutendit fonner la cloche de l'Eglife (56) , & prenant occafion de cet incident pour former un dessein extraordinaire, il se mir à genoux, après avoir fait figne à tous fes gens de s'y mettre à fon exemple. Cette action, qui fut fuivie d'un profond filence, aiant patu caufer de l'étonnement à l'Amballadeur, Mavina lui apprit, par l'ordte du Général, que les Espagnols reconnoissant un Dieu souverain, qui détestoit les Adorateurs des Idoles, & qui avoit la puissance de les détruite, ils s'efforcoient de le fléchit en faveur de Motezuma, pour lequel ils craignoient sa colere. Olmedo, l'un des Mélance de redeux Aumôniers, reçut ordre aussi d'emploier son éloquence, pour découvrir se de Religis a à Teutilé quelques lumieres de la Foi (57); & lotsqu'il eut cetté de parler, jeutlement, Correz, d'un air plus impofant que jamais, déclata » que le principal motif » du Roi son Maître, pour offrir son amitié à l'Empereur du Mexique, étoit » l'obligation où font les Princes Chrétiens de s'oppofer aux erreurs de l'Ido-» lâtrie; qu'un de ses plus ardens desits étoit de lui donner les instructions » qui conduisent à la connoissance de la Vérité, & de l'aider à sortir de " l'esclavage du Démon , horrible Tyran , qui tenoit l'Empereur même

» dans les fets, quoiqu'en apparence il fut un puissant Monarque; que pour » lui , venant d'un l'ais fort éloigné pour une affaire de cette importance , » & de la part d'un Roi plus puissant encore que celui des Mexiquains, il » ne pouvoit se dispenser de faire de nouvelles instances , pour obtenir une \* audience favorable; d'aurant plus qu'il n'apportoit que la paix , comme » on en devoir juger par ceux qui l'accompagnoient , dont le petit nombre » ne pouvoir faire soupçonner d'autres vûes (58).

Mécontente-

Ce discours, par lequel il avoit esperé de se faire du moins respecter, n'eur pas le fuccès qu'il s'en étoit promis. Teutilé, qui ne l'avoir pas écouté ment des Offisans quelques matques d'impatience , se leva brusquement , avec un mélange de chagrin & de colere, pour répondre que jusqu'alors Motezuma n'avoit emploie que la douceur, en traitant les Etrangers comme ses Hôtes; mais que s'ils continuoient de résister à ses ordres , ils devoient s'attendre d'êrre traités en Ennemis. Alors , fans demander plus d'explication , ni prendre congé du Général, il forrit à grands pas, avec tous les Indiens de son cortege. Un procedé si sier causa quelques momens d'embarras à Cortez.

(56) C'étoit celle qu'on nomme ordinai-(57) Solis , Liv. 2. chap. 5. rement l'Angelus, (58) 1bidem.

FERNAND CORTEZ. 1519.

Occasion out DIMICE

Mais, tournant aufli-rôt fon attention à raffurer fes gens, il parut s'applandir (59) d'un refus, qui lui donnoir la liberté d'emploier les armes fans violer aucun droit; & quoiqu'il y eût peu d'apparence que les Mexiquains euflent Commente Con une Armée prête à l'attaquer , il posa de tous côtés des Corps-de-Garde , pout tez railure fes faire juger qu'on n'avoit rien à craindre de la furprise avec lui-Cependant, le jout d'après fit découvrir un changement, qui jetta l'al-

er neleurs mur. Jarme dans le Camp Espagnol. Les Indiens, qui s'étoient établis à peu de distance, & qui n'avoient pas cesse jusqu'alors de foutnir des vivres, s'etoient retités si généralement, qu'il ne s'en présentoit plus un seul. Ceux, qui venoient des Villages & des Boutgsvoifins , rompirent auffi toute communication avec le Camp. Cette révolution fit craindre si vivement aux Soldats de manquer bientôt du nécetfaire , qu'ils commencerent à regarder le deffein de s'établir dans un Pais si stérile , comme une entreprise mal conçue. Ces murmures firent lever la voix à quelques Partifans de Diego Velasquez. Ils accufetent le Général d'un excès de témérité ; & leur hardielle croillant de jout en jour , ils folliciterent tout le monde de s'unir , pour demander leur retout dans l'Isle de Cuba, sous prétexte d'y fortifier la Flotte & l'Armée. Cottez, informé de ce foulevement, emploia ses plus fideles Amis, pour reconnoître les fentimens du plus grand nombre. Il trouva que celui des Mutins se réduisoit à quelques anciens Mécontens, dont il avoit toujouts eu de Habileté avec la défiance. Lorsqu'il se crut assuré de la disposition des autres , il déclara la juelle Correz qu'il vouloir prendre confeil de tout le monde, & que chacun avoit la liberté dant fur les Mu- de lui apporter ses plaintes. Ordas & quelques autres Officiers se chargerent de celles des Mécontens. Elles furent écources , fans aucune marque d'offense. Comme elles tendoient principalement à retourner dans l'Isle de Cuba , pour remettre la disposition de la Flotte à Velasquez, & qu'il n'y avoit point, en effet, d'autre moien de la fortifiet, Cortez se contenta de répondre qu'elle avoit été jusqu'alors affez favorifee du Ciel pour en esperer constanment les mêmes fecours; mais que si le courage & la confiance manquoient aux Soldats, comme on l'en affuroit, il y auroit de la folie à s'engaget plus loin; qu'il falloit prendre ses mesures pour retourner à Cuba, en leur avouant néanmoins qu'il s'arrêtoit à cette réfolution pour fuivre leut confeil , & fur le rémoignage qu'ils lui rendoient de la disposition des Soldats. Aussi-tôt il fit publier, dans le Camp, qu'on se tint prèr à s'embarquer le lendemain pout Cuba; & l'ordre fut donné aux Capitaines de remonter, avec leurs Compagnies, fur les mêmes Vaisseaux qu'ils avoient commandés. Mais cette réfolution ne fut pas plutôt divulguée, que tous ceux qui étoient prévenus en faveur du Général, s'écrietent, avec beaucoup de chaleur, qu'il les avoit donc trompés par de fausses prometles ? Ils ajouterent que s'il éroit résolu de se retirer, il en étoit le maître, avec ceux qu'il trouveroit disposés à le suivre; mais, que dans les espérances qui les attachoient au Mexique, ils n'aban-

tins,

d'un air riant ; » Nous verrons comment lls leur crainte, mais qu'ils n'acheteroient pas so soutiendront la guerre; en tout cas, nous » favons de quelle maniere ces gens-là se Espagnole. Ibidem. On aura continuellement » batrent. Et pendant qu'on serroit les pré- occasion d'observer que Cortez emploia la fens, il railloit encore, en difant que c'é. rufe autant que la valeur,

(59) Diaz lui fait dire à ses Officiers, roient des gages de feur foiblesse, & de à fi bon marché la retraite d'une Armée

donneroient

FERNAND CORTEZ 151,0

donneroient pas leur entreprise, & qu'ils fauroient choisir un Chef pour lui fuccedet. Les Officiers qui servoient Cortez, scignant d'approuver cette ouverture, demanderent seulement qu'il en sut informé. Ils se renditent à sa Tente, accompagnés de la plus grande partie des Soldats, pour lui repré-fenrer que toure l'Armée étoit prête à se soulever; & cette comédie sur pouffée jusqu'à lui reprocher d'avoir pris la téfolution de partir, sans consulrer ses principaux Officiers. Ils se plaignitent de la honte dont il vouloit couvrit les Espagnols, en abandonnant son Expédition, au seul bruit des obstacles qu'il avoit à surmonter. Ils lui représenterent ce qui étoit arrivé à Grijalva, pour avoit manqué de faire un Etablissement dans le Païs qu'il avoit découvert. Enfin, ils lui répéterent fidélement tout ce qu'il leur avoit dicté lui-même. Cortez parut surpris de les entendre. Il rejetta sa conduite sur l'opinion qu'il avoit eue des dispositions de l'Armée. Il affecta de se désendre, de balancer, d'avoir peine à se persuader ce qu'il desiroit le plus ardemment; & se plaignant d'avoir été mal informé, sans nommer néanmoins ceux qui lui avoient rendu ce mauvais office, il protesta que les ordres qu'il avoit donnés étoient contre son goût; qu'il n'avoit cedé qu'à l'envie d'obliger ses Soldats ; qu'il demeureroit au Mexique avec d'autant plus de fatisfaction, qu'il les voioit dans les fentimens qu'ils devoient au Roi leur Maître & à l'honneur de leur Nation : mais qu'ils devoient comprendre que pour des entreprises aussi glorieuses que les siennes, il ne vou-loit que des Guetriers libres & dévoués à ses ordres; que si quelqu'un souhaitoit de retourner à Cuba, il pouvoit partir fans obstacle; & que sur le champ il alloit donner otdre qu'il y eût des Vaisseaux prêts, pour tous ceux qui ne seroient pas disposés à suivre volontairement sa fortune. Ce discours Honres succès produisit des transports de joie, dont il fut surpris lui-même; & ceux, qui de son arusice. avoient servi d'Interprétes aux Mécontens, n'eutent pas la hardiesse de se déclarer. Ils lui firent des excuses, qu'il reçut avec la même dissimulation (60).

La Fortune, qui sembloit le conduire par la main, amena dans le même tems cinq Indiens, que Diaz del Castillo vit descendte d'une Colline, vers un qu'il report de la poste avancé qu'il gardoit. Leur petit nombre & les signes de paix, avec de Zampoula. lesquels ils continuoient de s'approcher, ne lui laissant aucune défiance de leurs intentions, il les conduisit au Camp. On crut remarquer, à leur air & à leur habillement, qu'ils étoient d'une Nation différente des Mexiquains ; quoiqu'ils eussent aussi les oreilles & la levre percées, pour soutenir de gros anneaux d'or & d'autres bijoux. Leur langage ne ressembloit pas non plus à celui des autres, & Marina ne l'entendit pas sans difficulté. On apprit néanmoins, par son organe, qu'ils étoient Sujets du Cacique de Zampoala, Province peu éloignée, & qu'ils venoient faite des complimens de sa part au Chef de ces braves Errangers, dont les Exploits dans la Province de Tabasco s'étoient déja répandus jusqu'à lui. C'étoit un Prince guerrier, qui faisoit profession d'aimer la valeur jusques dans ses Ennemis. Les Dépurés insisterent beaucoup sur cette qualité de leur Maître, dans la crainte apparemment que ses avances ne fusient attribuées à des motifs moins dignes de lui. Cortez les reçut avec de grands témoignages d'estime & d'affection. Outre

(60) Ibidem , chap. 5 ; &. 6. Herrera ibid. Tome XII.

M m

GORTEZ,

tale de l'état où le Mexique étoit alors.

Il est tems de faire connoître quelles étoient ses forces, & d'où venoir le trouble que l'arrivée des Espagnols avoit jetré dans son esprit. L'Empire du Mexique étoit alors au plus haut point de sa grandeur, puisque routesles Provinces qui avoient été découvertes dans l'Amérique septentrionale étoient gouvernées par ses Ministres, ou par des Caciques qui lui païoient un tribut. Sa grandeur, du Levant au Couchant, étoit de plus de cinq cens lieues, & fa largeur, du Midi au Nord, d'environ deux cens. Il avoit pour bornes, au Nord, la Mer Atlantique, dans ce long espace de Côte qui s'étend depuis Panuco julqu'au Yucatan. L'Océan, qu'on nomme Afiatique (\*), le bornoit au Couchant, depuis le Cap Mindorin jusqu'aux extrêmités de la Nouvelle Galice. Le côté méridional occupoir cette vaste Côte qui borde la Mer du Sud, depuis Acapulco jufqu'à Guatimala, & qui vient près de Nicaragua, vers l'lithme du Darien. Celui du Nord, s'érendant jusqu'à Panuco, comprenoit cette Province entiere; mais ses limites étoient refserrées en quelques endroits par des Montagnes, qui servoient de retraite aux Chichimegues & aux Otomies; Penples farouches & barbares, auxquels on n'attribuoit aucune forme de Gouvernement, & qui n'ajant pour habitation que les cavernes des Rochers, ou quelques trous sous terre, vivoient de leur chasse & des fruits que leurs arbres produisoient sans culture. Cependant ils se servoient de leurs fleches avec tant d'adresse & de force , & la fituation de leurs Montagnes aidoit si naturellement à leur défense. qu'ils avoient repoussé plusieurs fois toutes les forces des Empereurs du. Mexique. Mais ils ne pensoient à vaincre que pour éviter la tyrannie, & pour conserver leur liberté au milieu des Bêtes sauvages.

Il n'y avoir pas plus de cent trente ans que l'Empire du Merique étoit parremi à cette grandeut, après avoir commené à d'évere, comme la pilopardes autres Ezats, fur des fondemens aflez foibles. Les Mexiquains, portés par inclination à l'exercice des armes, avoient afligietip ar dégrés plusients autres Peuples, qui habitoient cette partie du Nouveau Monde. Leur premier Chér avoit été un fimple Capitaire, dont l'adreté de le courage en avoient fait d'excellent Soldars. Enfaite ils s'évoient donné un Roi, qu'ils avoient boil entre les plus braves de leur Nation, parce qu'ils ne comordioien pas d'autre vertra que la valeur; & cet ufage de donner la Couronne au plus tave, fins autom égard au droit de la naiffance, n'avoir été interrompu.

(\*) Ou le Golfe d'Anian,

que dans quelques occasions, où l'égalité du mérite avoit sait donner la préférence au Sang roial. Motezuma, suivant les peintures qui composoient leurs Annales, éroit l'onzième de ces Rois (61). Quoique son Pere eur occupé le Trône, il n'avoit dù fon élévation, qu'à fes grandes qualités natutelles, qui avoient été foutenues long-tems par l'artifice. Mais lotfqu'il l'Empereur, qui s'éroir vû le Maître, il avoit lâché la bride à tous les vices qu'il avoit su déguifer. Son orgueil avoit éclaté le premier, en lui faisant congedier tous les Officiers de sa Maison, qui étoienr d'une naissance commune, pour n'emploier que la Noblesse, jusques dans les Emplois les plus vils ; affectarion également choquante pour les Nobles, qui se trouvoient avilis par des s'éton fonctions indigues d'eux, & pour les Familles populaires qui s'étoient vû odieux, fermer l'unique voie qu'elles avoient à la fortune, il paroiffoit rarement à la vue de ses Sujers, sans excepter ses Ministres mêmes & ses Domestiques, auxquels il ne se communiquoit qu'avec beaucoup de reserve; » saisant » entret ainsi, suivant l'exptession de Solis, le chagren de la solitude dans » la composition de sa Majcsté. Il avoit inventé de nouvelles révétences & des cérémonies gênantes, pout ceux qui approchoient de sa Personne. Le respect lui paroissoit une offense, s'il n'étoit poussé jusqu'à l'adotation; & dans la seule vûe de saire éclater son pouvoit, al exerçoit quelquesois d'hotribles cruautés, dont on ne connoissoir pas d'autre raison que son caprice. Il avoit créé, sans nécessité, de nouveaux impôts, qui se levoient par tête avec tant de rigueut, que ses moindres Sujets, jusqu'aux Mandians, étoient obligés d'apporter quelque chose au pié du Trône. Ces violences avoient jette la terreur dans toutes les patries de l'Empire, & cette terreur avoit produit la haine. Plusieurs Provinces s'éroient révoltées, il avoit entrepris de les chârier lui-même. Mais celles de Mechoacan, de Tlascala & de Tepeaca, fe fourenoient encore dans la révolte. Morezuma se vantoit de n'avoir disferé à les soumettre, que pour se conserver des Ennemis, & fournir des Victimes à ses cruels Sacrifices. Il y avoit quatorze ans qu'il regnoit suivant ces maximes (61).

FIRNAND CORTEZ. 1519.

Mais la derniere de ces années avoit éré remplie d'affreux prodiges, qui avoient se commençoient à lui faire sentir des remords & des craintes. Une effroiable la ruise de l'Em-Comete avoit paru pendant plusieuts nuits, comme une pytamide de feu. pite, Elle avoit été suivie d'une autre, en sorme de Serpent à trois rêtes, qui se levant de l'Ouest, en plein jour, couroit avec une extrême rapidité jusqu'à l'autre horison, où elle disparoissoit après avoir marqué sa trace par une infiniré d'étincelles. Un grand Lac, voifin de la Capitale, avoit rompu fes digues, & s'étoit répandu avec une impétuofité dont on n'avoit jamais eu d'exemple. Un Temple s'étoit embrafé, sans qu'on eût pû découvrir la cause de cet incendie, ni trouver de moien pour l'arrêter. On avoit entendu, dans l'air, des voix plaintives qui annonçoient la fin de la Monarchie; & coures les réponfes des Idoles s'accordoient à répéter ce funelte pronoftic. Laissons (63) aux Histoires Espagnoles ce qui commence à prendre un air

(61) Voïez ci-deflous, dans la description de l'Empire, les noms & la suite de ses Prédéceffeurs, avec les principales circonftances traits, que le Pere d'Acofta, Botero, & d'aude leur Histoire.

(61) Solis, Liv. 1. chap. 3.

(63) On ne doit pas passer néanmoins deux eres Ecrivains du même poids, ont crus

M m ij

CORTEZ. 1519.

abuleux : mais , le récit des deux Indiens faisant juger à Cortez qu'il ne FERNAND lui icroit pas difficile de former un parti contre un Tyran, entre des Peuples révoltés contre ses injustices, il envoïa, au Cacique de Zampoala, des ptésens & rout ce qui pouvoit le disposer à l'amitic.

Cet heureux incident lui fit naître une autre idée, que les Historiens re-

Chef d'cenves de la Politique de Correx,

gardent comme le chef-d'œuvre de la Politique, & qu'il exécuta aussi habilement qu'il l'avoit conçue. Comme elle l'obligeoit d'avancer le dessein qu'il avoit toujours eu de former une Colonie dans le lieu où il étoit campe, il se hâta de la communiquer aux Officiers dont il connoissoit l'attachement pour sa personne; & lorsqu'il eut reglé avec eux tout ce qui pouvoit en assurer le succès , il tint une Assemblée générale , pour donnet une forme au #1 feablit une nouvel Etablissement. La conférence fut courte. Ses Partisans, qui compo-Colonie, fous le foient le plus grand nombre, feconderent toutes fes propositions par leurs 4 de la Vera- fuffrages. On nomma pour Alcaldes, ou Chefs du Confeil Souverain, Portocarrero & Montejo; & pour Confeillers, d'Avila, Alvarado & Sandoval. D'Escalante sut créé Alguazil Major, ou Lieutenant Criminel; & l'Office de Procureur Général fut confié à Chico. Tous ces Officiers, après avoir prêté le ferment ordinaire à Dieu & au Roi , prirent possession de leurs Charges, avec les formalités ordinaites en Espagne, & commencerent à les exercez

en donnant à la nouvelle Colonie le nom de Villa rieca de la Vera-Cruz,

Ciez,

affez vérifiés, pour les donner comme certains , & qui expliquent d'ailleurs les queftions qu'on faifoit l'année précédente à Grijalva. Quelques Pêcheurs prirent an bord du Lae de Mexique un Oifeau d'une grandent & d'une figure monstrueuse, qu'ils présenterent à l'Emperent. Il avoit sur la tête une espece de lame luisante, où la reverberarion du Soleil produifoit une lumiere trifte & affreuse, Morezuma, fixant ses yeux fur cet te lame, y apperçut la représentation d'une nuir, avec des Etoiles, qui brilloient affez, d'espace en espace, pour l'obliger de se tourner auffi-tot vers le Soleil, dans le doute s'il n'avoit pas ceffé tout d'un coup de luire. Ensuite, retournant à cet étrange miroir, il y vit des Soldats inconnus & bien armés, qui venoient du côré de l'Orient, & qui faisolent on horrible carnage de ses Sujets. Il fit appeller ses Prétres & ses Devins, pour les consulter sur ce prodige. L'Oiseau demeusa immobile, tandis que plusieurs d'entreux firent la même experience. Ensuite, s'échappant tout d'un coup de leurs mains , il leur laiffa un nuuveau fujet de fraieur par une fuite fi brufque.

Pen de jours après, un Labonteur vinr an Palais , & demanda fort instamment d'etre introduit à l'Audience de l'Empereur : on tint conseil fur fon trausport, qui parur fumaturel, & l'on réfolut de l'écouter. Il Solis, chap. 6.

fir un récit qu'on ponvoit prendre pour un s' fonge, quoiqu'il le donnar comme une vérité, par lequel il prétendoit qu'aiant vu l'Empereur endormi dans un lieu. écarté . & qui tenoit à la main une pastille allumée, une voix lui avoir ordonné de prendre la paftille, & de la lui appliquer fur la cuiffe ; . ce qu'il avoit fait sans que l'Empereur se fut éveillé. Alors la voix lui avoit dir; c'est ainsi que ton Souverain s'endort, pendane que le tonnere gronde sur sa tête, & qu'il lui vient des Ennemis d'un autre Monde, pour détruire son Empire & sa Religion. Sur quoi le Laboureur, aiant fait une exborta-tion fort vive à Morezuma, prir la fui-te avec beaucoup de vitesse. On pensois d'abord à le faire arrêter , pour le punir de son insolence; mais une douleur extraordinaire, que l'Empereur fentit à la cuiffe , y aïant fait regarder aufli-tôt , tous ceux qui étoient présens apperçurent la marque d'une brulure récente , dont la vue effrasa Motezuma & loi fit faire de férieuses réflexions. Le passage de Grijalva & l'atrivée de Correz femblant répondre à tous ces avis du Ciel, la Cour dn Mexique étoit dans le trouble ; on y avoit tenu quantité de Confeils, & c'étoit après de longues délibérations que l'En pereur s'étoit dérerminé à refuser, aux Etrangers, la liberté de le voit,

su'elle a conservé dans un autre lieu. Ils la nommerent Ville riche, parce qu'ils y avoient commencé à voir beaucoup d'or ; & Vraie Croix , parce qu'ils y étoient descendus le jout du Vendredi Saint (64).

Cortez affecta d'affister à leurs premieres fonctions, comme un simple Habitant, qui ne riroit aucun droit de sa qualité de Général de la Flotte & fait revent et de Commandant des Armées. Il vouloit autorifer le nouveau Tribunal par fon respect, & donner au Penple l'exemple d'une juste soumission ; parce qu'il crosoit avoir également besoin & de l'autorité civile & de la dépendance des Sujets, pour remplir, par le bras de la Justice & par la voix du Peuple, les vuides de la Jurisdiction militaire, dont on le supposoit toujours le Chef, en vertu de la Commission du Gouverneur de Cuba. Mais elle avoit été révoquée; & dans le fond fon pouvoir étoit appuié sur des

fondemens trop foibles. Ce défaut ne l'obligeoit que trop fouvent de fermer les yeux, fur la réfistance qu'il trouvoit à ses ordres. Il le mettoit dans ledouble embarras de penfer à ce qu'il devoit commander & aux moïens de

se faire obéir. De-là son impatience, pour l'exécution d'un projet dont toutes ces dispositions n'étoient que les préparatifs. Le lendemain, pendant que le Confeil étoit affemblé, il demanda modeftement la permission d'y entrer. Les Juges se leverent pour le recevoir. 11 leur fit une profonde révérence, & se contenta de prendre place après le premier Consciller. Là, dans un Discours où l'art étoit revetu des apparences du désmreressement & de la simplicité (65), il leur représenta que

(64) Ibidem , chap: 6. (65) On le donnera ici tel que Solis le rapporte après Diaz, inivant la loi qu'nn s'est impolée de conserver tous les grands traits qui portent un caractere otiginal. » Seigneurs, ce Conseil, que Dieu par fa » bonté nnus a permis d'érablir, représente » la personne du Rni , à qui nons sommes » obligés de déclarer la vérité; hommage » que tous ceux qui aiment l'honnent & la » verru lui rendent volontiers. Je parois » donc devant vous comme fi i érois en fa-» présence, fans autre vue que celle de son » fervice, fur lequel vous me inuffrirez » l'ambition de ne le céder à personne. » Vous êtes assemblés pour déliberer sur les 39 movens d'établit cette nouvelle Colonie, so trop heuteuse d'avoir des Chefs tels que » vous. J'ai cru vous devoir propofer ce » que j'ai médité fur le même lujet , dans » la crainte que vous arrêtant à des sup-» politions mal fondées , vous ne vous trouso viez obligés de prendre de nonvelles ennso clutions, Cette Ville, qui enmmence à s s'élever fous votre gouvernement , est » fondée dans un Pais peu connu & fort » peuplé, où nous avous trouvé des mar-» ques de réfistance, qui nous annancent

so une entreprise périlleuse, où nous aurons

» besoin de la tere & des mains, c'est àso dire , nù il faudra fouvent que la force » acheve ce que la prodence aura commen-» cé. La polirique & les coufeils ne suffi-» fent pas dans natre fituation. Votre pre-» mier foin doit être de conserver l'Armée » qui nous sert de rempart ; & mon premier so devoir est de vous avertir qu'elle n'a pas » tout ce qui est nécessaire pner nntre su-· reté & pour le fourien de nos espérances, » Vous favez que jusqu'à présent je l'ai » commandée, sans autre titre que la no-» mination de Dom Diego de Velafquez . » qui n'a pas été plutôr expédiée en ma » favent, qu'il l'a révoquée. Je n'examine » point ici l'injustice de la défiance. Ce n'est » pas dequoi il est question. Mais on ne » peut désavoner que la Jurisdiction Mi-» litaire, dont vous fentez l'imporrance » pour nous, ne subsiste plus dans ma per-» fonne, que contre la volnnté de celui » qui en pouvnit disposer. Elle n'a danc m pins d'autre fondement qu'un titre forcé, » qui porte avec soi la foiblesse de son so principe. Les Soldats n'ignorent point ce » défaut. Je u'ai pas le cœur affez bas pour m exercer une autnrité précaire ; & untré s entreprise demande une Armée, que la a raison contienne dans l'abéiffance plusol M n iii .

FERNAND CORTEZ.

1519. Comment il fe FERNAND COATEZ. 1519.

depuis les variations du Gouverneur de Cuba, dont il tenoit sa Commission, il ne se croioir plus un pouvoir affez absolu pour commander; & que les circonstances demandant une pleine autorité dans un Capitaine général , il fe défiftoir de routes fes prétentions entre les mains du Confeil, auquel il appartenoit d'en nommer un, jusqu'à ce qu'il plût au Roi d'en ordonner autrement. Il n'oublia pas de démander Acte de lon déliftement; après quoi, jettant sur la table les Provisions de Diego Velasquez, & baisant le Bâton de Général, qu'il remit au Chef de l'Assemblée, il se retira seul dans sa Tente.

Quoique ses mesures lui laissassent peu d'incertitude pour le succès de l'événement, personne n'a parlé, sans admiration, d'une ruse si noble. Le choix du Confeil ne fur pas differé long-tems. La plûpart des Confeillers y étoient préparés, & les autres n'y pouvoient rien opposer. Toutes les voix s'accorderent à recevoir la démission de Cortez ; mais à condition qu'il reprendroit auffi-tôt le Commandement , avec des Patentes au nom du Roi , & qu'on informeroir le Peuple de cette élection. Elle n'eur pas été plurôt publiée, qu'on vit éclarer la joie par de vives acclamations. Ceux qui prirent le moins de part à la fatisfaction publique se virent forcés de dissimuler leur mécontentement. Enfuire le Confeil , accompagné de la plus grande partie des Soldars, qui représentoient le Peuple, se rendit solemnellement à la Tente de Correz, & lui déclara que la Ville de la Vera Cruz, au nom du Roi Catholique, l'avoir éln Gouverneur de la nouvelle Colonie, & Général de l'Armée Castillane, en plein Conseil, avec la connoissance & l'approbation de tous les Habitans (66).

Nobleffe avec la pelle il foutient la rufe,

Il recut ces deux nouvelles Charges, avec tout le respect qu'il auroit eu pour le Roi même, dont on emploïoit le nom & l'autorité. Il affecta toujours de les appeller nouvelles, pour marquer la différence qu'il faifoir de l'autre, à laquelle il avoir renonce; & dès ce moment, il donna ses ordres avec un caractere de grandeur & de confiance, qui n'eut pas moins de pouvoir pour exciter tout le monde à la foumission. Cependant les Partisans de Velasquez lâcherent la bride, en secret, à tous les resseutimens qu'ils n'avoient osé faire éclater. Ils arraquerent sourdement l'autorité du Conseil , les pouvoirs du Général, & tout ce qui commençoit à porter fur ces deux fondemens. Correz, après avoir éprouvé que la douceur & la parience n'arrêtoient pas le cours du mal, fit mettre aux fers, fur les Vaisseaux, Ordaz, Escudero, & Jean Velasquez, trois Chefs de la faction opposée. Cette fermeré jetta la terreur dans l'esprit des autres, sur-tout lorsqu'il eut déclaré que son dessein étoit de faire le procès aux Sédirieux. Mais, pendant qu'il marquoit une sévérité feinte, il

<sup>»</sup> que l'habitude. C'est à vous, Seigneurs, » qu'il appartient de remédier à cet incon-

<sup>»</sup> vénient. Votre Assemblée, qui représente so notre Souverain, a le droit de pourvoir, en » son nom, au commandement de ses » Trouppes. Cette Armée vous offre plu-

<sup>»</sup> ficurs Sujets. Pour moi je me dépouille » ici de tous mes droits. Je renonce, entre

<sup>»</sup> vos mains, au titre qui peut me les avoir

so acquis. Soicz libres dans votre choix.

<sup>»</sup> Affurez-vous que mon ambition se borne » au suecès de notre entrepsise ; & que sans » aucune violence pour mes inclinations, » cetre main, qui a poné le Baton de Gé-

<sup>»</sup> néral , faura fort bien manier le fabre » ou la lance. Si l'on apprend à commander » en obéiffant, c'est quelquefois aussi par le » commandement qu'on se forme a l'obéisso fance.

<sup>(66)</sup> Solis , Liv. 2. chap. 7.

emploïoit toute son adresse pour les ramener insensiblement à la raison; & cette

conduite lui en fit à la fin des Amis fidéles (67). Ausli-tôt qu'il crut son aurotité bien affermie, il détacha cent Hommes, sous le commandement d'Alvarado, pour aller reconnoître le Pais, & pour thereher des vivres, qui commençoient à manquer depuis que les Indiens qu'il fait de les avoient ceffé d'en apporter au Camp. Alvarado n'alla pas loin fans rencon- automé.

FERNAND CORTIZ. 1515.

Premier ufage

trer quelques Villages, dont les Habitans avoient laisse l'entrée libre, en se retirant dans les Bois. Il y ttouva du Maiz, de la Volaille, & d'autres provisions, qu'il se contenta d'enlever, sans causer d'autre désordre : & ce secours rétablit l'abondance. Alors Cortez donna ses ordres pour la marche de l'Ar- sa marche versi mée. Les Vaisseaux mirent à la voile vers la Côte de Quiabizlan , où l'on 2400 goala avoit découvert un nouveau Port, & les Trouppes suivirent par terre le chemin de Zampoala. Elles se trouverent en peu d'heures sur les bords d'une profonde Riviere, où l'on fut obligé de rassembler quelques Canots de Pêcheurs pour le passage des Hommes, tandis que les Chevaux passerent à la nâge. On s'approcha d'une Bourgade, qui ne fut reconnue que dans la fuite pour la premiere du Pais de Zampoala. Les Habitans avoient non-seulement abandonné leurs Maisons, mais emporté jusqu'à leurs meubles; ce qui causa d'autant plus d'inquiétude à Cortez, que leur retraite sembloit préméditée. Ils n'avoient même laissé dans leurs Temples qu'une partie de leurs Idoles, avec des couteaux de bois garnis de pierre, & quelques misérables restes de la peau des victimes humaines qu'ils avoient sacrifiées, & qui causoient autant de pitié que d'horreur. Ce fut dans ce lieu que les Castillans virent, pourla premiere fois, la forme des Livres Mexicuains. Ils en trouvetent quelquesuns, qui contenoient apparemment les cérémonies d'une cruelle Religion. Leur matiere étoir une espece de parchemin, enduit de gomme ou de vernis, & plié en double, pour faire un grand nombre de feuilles, qui composoient quains. chaque Volume. Ils paroiffoient ecrits de tous côtés, ou plutôt chatgés de ces images & de ces chiffres, dont les Peintres de Teutilé avoient donné des exemples beaucoup plus réguliers. L'Armée passa la nuit dans cette Bourgade, avec toutes les précautions qui pouvoient affurer son repos. Le lendemain, elle reprit sa marche dans le même ordre & par le chemin le plusfraie, qui descendoit vers l'Ouest, en s'écartant un peu de la Mer. Cortez fur furpris de n'y trouver, pendant tout le jour, qu'une continuelle solitude, dont le filence lui devint suspect. Mais vers le soir , à l'entrée d'une belle Prairie, on vit paroître douze Indiens, chargés de rafraíchissemens, qui s'étant fait conduite au Général, lui offrirent ce présent de la part de leur Zampoala que Cacique, avec une invitation à se rendre dans le lieu de sa demeure, où viennent au des aipail avoit fait préparer des logemens & des vivres pour toute l'Armée. On ap- guols, prir d'eux qu'il restoit un Soleil , c'est-à-dire , dans leur langage , une journée de chemin, jusqu'à la Cour de Zampoala. Correz renvoia six de ces Indiens au Cacique, avec des remercimens fort nobles, & garda les autres pour lui servir de Guides. Une civilité si peu prévûe n'avoit pas laissé de lui causer quelque défiance : mais, le soir, il trouva mnt d'empressement à le servir , dans les Habitans d'une Bourgade où ses Guides lui conseillerent de s'arrêter, qu'il ne douta plus de la bonne foi du Cacique; & cette opinion (67) Ibidem.

Contin. 1 ( 1 9 . Correz atrive à Zampoala.

fut heureusement confirmée par les fruits importans qu'il rira de son amitie (68).

Le jour suivant, en continuant de marcher vers Zampoala, il rencontra, presqu'à la vûe de cette Place, vingt Indiens, fort galamment équipés, qui étoient fortis pour le recevoir. Après l'avoir falué, avec beaucoup de cérémonies , ils lui firent un compliment civil , au nom du Cacique , » à qui » ses incommodités n'avoient pas permis de se mettre à leur tête, mais » qui l'attendoit , avec une extrême impatience de connoître des Etran-» gers, dont la valeur avoit tant d'éclat. La Ville étoit grande & bien peuplée, dans une agréable fituation, entre deux Ruisseaux qui arrosoient une Campagne fertile. Ils venoient d'une Montagne peu éloignée, revêtue d'arbres, & d'une pente aisee. Les Edifices de la Ville étoient de pierre, couverts & crépis d'une forte de chaux blanche, polie & luisante, dont l'éclat formoit un spectacle fort brillant. Un des Soldats, qui furent détachés, revint avec transport, en criant de toute sa force que les murailles étoient d'ar-

Sa téception

gent (69).

Toutes les rues & les Places publiques se trouverent remplies d'Indiens; daus cette Ville. mais fans aucune espece d'armes qui pussent donner du soupçon, & sans autre bruit que celui qui est inséparable de la multitude. Le Cacique s'offrit à Figure du Ca- la porte de son Palais. Ses incommodités n'étoient qu'une prodigieuse grosseur. Il s'approcha lentement, appuié sur les bras de quelques Indiens, au secours desquels il sembloit devoir tout son mouvement. Sa parute étoit une mante de coton, enrichie de pierres précieuses, comme ses oreilles & ses levres. La gravité de sa figure s'accordant avec le poids de son corps , Cortez eut besoin de route la tienne, pour arrêter les éclats de rire des Espagnols, & pour se faire cette violence à lui-même. Mais , après avoir entendu le Prince Mexiquain, dans le compliment qu'il lui fit en l'embrassant, il en prit une idée fort différente. Son discouts fut simple & précis. Il le félicita de son arrivée ; il se sélicita lui-même de l'honneur qu'il avoit de le recevoir ; & sans un mot inutile, il le pria d'aller prendre quelque repos dans son Quartier, où il

Corter wee bien de ce Prince.

> Les logemens, qu'il avoit fait préparer, étoient sous les portiques de plutieurs Maifons, dans un affez grand espace, où rous les Espagnols furent placés sans embarras, & rrouverent abondamment tout ce qui étoit nécessaire à leurs besoins. Le jour suivant, la visite du Cacique sut annoncée par un présent, dont la valeur montoit à deux mille marcs d'or. Il le suivit de près, sur une espece de brancard, porré par ses principaux Officiers. Cortez, accompagné de tous les siens, alla fort loin au-devant de lui, & le conduisit dans son sa conference Appartement, où il ne retint que ses Interprétes, pour donner à cette premiere conférence l'air important du fecret. Après l'exorde ordinaire, fur la grandeur de son Roi , & sur les erreurs de l'Idolâtrie , il ajouta fort habi-lement qu'une des principales vûes des Soldats Espagnols étoit de détruire l'injustice, de téprimer la violence, & d'embrasser le parti de la justice & de la raison. C'éroit ouvrir la carrière au Cacique, pour apprendre de lui-même ce qu'on pouvoit espérer de ses dispositions. En effet, le changement qui

lui promit de conférer avec lui de leurs intérêts communs (70).

grec lui,

(68) Ibidem, chap. 8.

(69) Diaz & Solis , ubi fupra.

(20) Ibiden.

parus

parut sur son visage, fit connoître au Général qu'il l'avoit touché par l'endtoit fensible. Quelques soupirs servirent de prejude à sa réponse. Enfin , la douleur paroissant l'emporter, il confessa que tous les Caciques gémissoient dans un esclavage honteux, sous le poids de la tyrannie & des cruautés de Motezuma, sans avoir la force de secouer le joug, ni même assez de lumieres Cacique contre pour en imaginer les moiens ; que ce ctuel Maitre se faisoit adorer de ses Mottauma, Vallaux comme un des Dieux du Païs, & qu'il vouloit que ses injustices & fes violences fussent révérées comme des arrêts du Ciel; que la raison néanmoins ne permettoit pas de demander du secours à des Etrangers pour rant de Misérables, non-seulement parce que l'Empereur du Mexique étoit trop puissant, mais plus encore parce que Cortez n'avoit pas allez d'obligarion aux Mexiquains pour se déclarer en leur faveur, & parce que les loix de l'honnêteté ne permettoient pas de lui vendre à si haut prix les petits services qu'ils lui

FERNAND

CORTEZ.

1 ( 19.

Un langage fi fin causa beaucoup de surprise & d'admiration au Général tôte que Corres Espagnol. Il seignit néanmoins de s'y être attendu ; & répondant avec la sorces et de ses même noblesse, il assura le Cacique qu'il craignoit peu les forces de Mote-desseins. zuma, parce que les siennes étoient favorisées du Ciel, & qu'elles avoient un avantage natutel sur les Tyrans ; mais qu'étant appellé par d'aurres vues dans le Quiabizlan , il y atrendroit ceux qui se croïoient opprimés , & qui auroient quelque confiance à son secours. Il ajouta que dans l'intervalle, le Cacique pouvoit communiquer cette propolition à ses Amis. Soiez sur , lui dit-il du même ton, que les infultes de Motezuma cesseront, ou qu'elles roumeront à sa honte, lorsque j'entreprendrai de vous protéger (71). Ils se fenarerent, après certe courte explication. Cortez donna aufli-tôt des ordres. pour continuer sa marche. A son départ, quatre cens Indiens se présenterent, pour porter le bagage de l'Armée , & pour aider à la conduite de l'artillerie.

Le Païs, qui restoit à traverser jusqu'à la Province de Quiabizlan, offrir 11 cominue de un mélange de Bois & de Plaines fertiles , dont la vûe parut fort agréable quiabula aux Espagnols. Ils se logerent le soir dans un Village abandonné, pour ne se pas présenter la nuir aux portes de la Capitale. Le lendemain , ils découvrirent dans l'éloignement les Edifices d'une affez grande Ville, sur une hauteur énvironnée de Rochers , qui fembloit lui fervir de murailles. Ils y monterent avec beaucoup de peine, mais sans opposition de la part des Habitans, à qui la fraïeur avoit fait abandonner leurs Maisons. Tandis qu'ils s'avançoient vers la Place, ils virent fortir de quelques Temples, qui en faifoient l'ornement. douze ou quinze Indiens d'un air distingué, qui les prierent civilement de ne pas s'offenser de la retraite du Cacique & de ses Sujets, & qui offrirent de les rappeller sur le champ, si le Général étranget vouloit s'engager à les traiter avec amitié. Cortez leut donna toutes les affurances qu'ils desiroient, & ne fur pas peu furpris de voir presqu'aussi-tôt la Ville repeuplée de tous ses Habitans. Le Cacique arriva le detnier. Il amenoit celui de Zampoala. pour lui servir de Protecteur; & tous deux éroient portés par quelques uns de leurs Officiers. Après quelques excuses fort adroites, ils romberent sur les violences de Motezuma, en joignant quelquefois des latmes à leuts plaintes,

(71) Ibidem. Tome XII.

avoient rendus.



CORTEZ. 1519.

Le Zampoalan, qui paroissoit le plus irrité, ajoûta pour conclusion : " Ce » Monstre est si fier & si cruel , qu'après nous avoir appauvris par ses impôts, " il déclare la guerre à notre honneur, en nous ravillant nos Filles & nos » Femmes. Correz s'efforça de le confoler, & lui promit ouvertement d'aider à sa vangeance (71).

Artivée de quelques Officiers de Moterne ma . & fuist de leur village,

Pendant qu'il s'informoit des forces & de la situation des deux Caciques , il vit entrer quelques Indiens, qui leur patlerent avec tant de marques de crainte, que s'étant levés austi-tôt d'un air tremblant, ils fortirent sans prendre consé de lui, & fans avoir achevé leurs discours. On fut bientôt informé du sujet de leur crainte, lorsqu'on vit passer, dans le Quartier même des Espagnols, fix Officiers de Motezuma, du nombre de ceux qu'il envoioit dans les Provinces pour y lever les Tributs. Ils étoient richement vêtus, & suivis d'un grand nombre d'Esclaves, dont quelques-uns soutenoient au-dessus d'eux des Parafols de plumes. Cortez érant forti pour les voir , à la tête de ses Capitaines, ils passerent d'un air méptisant. Cette hetté irrita les Soldats Espagnols, qui l'auroient châtiée fur le champ, si le Général ne les eût rerenus. Marina fut envoiée aux informations, avec une escorte. On apprit, par cette voie. que les Officiers Mexiquains avoient établi le fiége de leur audience dans une Maison de la Ville, où ils avoient fait citer les Caciques; qu'ils leur avoient reproché publiquement d'avoir reçu , dans leurs Villes , des Etrangers ennemis de leur Maître, & que pour l'expiation de ce crime, ils avoient demandé, avec le Tribut ordinaire, vingt Indiens qui devoient être facrifiés, Correz, indigné de cette audace, fit appellet aufli-tôules Caciques, & recommanda qu'ils fussent amenés sans bruit. Il feignit d'avoir pénétré leurs pensces, par une supériorité de lumieres; & louant le ressentement qu'il leur

supposoit, d'une violence qu'ils n'avoient pas métitée, il leur dit qu'il n'étoit

de Cortex.

les Officiers de

Moteauma.

plus tems; de souffrir un abominable Tribut sur le sang humain; qu'un ordre si cruel ne seroit pas exécuté devant ses yeux; qu'il vouloit au contraire que ces infâmes Ministres fusfent chargés de chaînes , & qu'il prenoit la défense de certe action sur lui-même & sur la valeur de ses Soldats. Les Caciques furent embartaffès. L'habitude de l'esclavage leur avoit abbattu le cœur & l'esprit. Cependant, Cottez aïant répété sa déclaration, d'un air d'autorité autl fait enlever quel ils n'oferent réfister, les Officiers de Motezuma furent enlevés, à la vue de tous les Indiens, qui applauditent à cette exécution. On leur mit une espece d'entraves, assez semblable à la cangue de l'Orient, qui leur serroit le cou , & qui les obligeoit de foulever à tous momens les épaules contre le poids du fardeau, pour se donner la liberté de respirer. Alors les Caciques, animés par une si vigoureuse entreptise, offritent de les sacrifier eux-mêmes à leurs Dieux. Mais Cortez s'allura des Prisonniers par une bonne Garde. Ses réflexions ne lui firent pas trouver peu d'embarras, dans l'engagement qu'il avoit pris de proréger les Caciques. Il ne vouloit pas rompre absolument avec Morezuma. Son dessein n'avoit été que de lui caufer de la crainte & de la jalousie. Etoit-ce le moien de se contenir dans ces bornes, que de fourenir par les armes quelques Vassaux mécontens, sans y avoit été provoqué par un nouvel outrage, & de fermer, fans aucun prétexte, toutes les ouvertures au raccommodement ? D'un autre côté, il lui pa-

(71) Ibidem , chap. 9.

11 les renvois à l'Emperenc.

Les autres fonc

roiffoir important de maintenir un Parti, que la fortune fembloit avoir formé en sa faveur, & dont il pouvoit espérer dans le besoin une puissante affistance. La réfolution à laquelle il s'attacha, comme à la plus sûre, sut de garder quelques ménage mens avec Motezuma, en se faisant un mérite auprès de lui d'avoir suspendu les effets de cette révolte; & d'attendre, pour appuier ouvertement les Rebelles , qu'il y fût forcé par d'autres événemens. Il paroissoir difficile d'informer la Cour qu'il lui avoit rendu ce bon office; mais les expédiens ne manquerent point à son adresse. Il se fit amener, pendant la nuit, deux des Prisonniers; & scignant de n'avoir pas eu de part au traitement qu'ils avoient essuié, il leur dit qu'il avoit dessein de les mettre en liberré, & que c'étoit de sa main qu'ils alloient la recevoir; qu'ils pouvoient affurer l'Empercur qu'il s'efforceroit de la rendre auffi à leur faiut, leurs Compagnons, qui étoient encore au pouvoir des Caciques ; qu'il n'épargneroit rien pour ramener les Rebelles à la foumission, & que souhaitant la paix, il vouloit mériter, par son respect & sa conduite, les civilités qui étoient dûes à l'Ambassadeur d'un très grand Monarque. Ensuite, faisant conduire les deux Mexiquains à ses Vaisseaux, par une bonne escorte, il donna ordre qu'ils fussent embarqués dans un Esquif, & mis à terre hors des limites de la Province de Zampoala. Les Caciques vintent lui raconter , le jour suivant, avec de grandes marques de tristesse & d'inquiétude, que les deux Prisonniers s'étoient échappés, 'Il témoigna de la surprise & du chagrin. Il blama la négligence des Gardes; & prenant cette occasion pour ordonner, devant les Caciques , que les autres Officiers de Motezuma fussent menés à la Flotte , il promit qu'ils ne fortiroient pas fi facilement de cette Prison. Mais il recommanda, aux Officiers des Vaisseaux, qu'ils fussent bien traités. Les Historiens de sa Nation relevent beaucoup cet heureux artifice, qui endete lui fit conserver tout-à-la-fois la confiance des Caciques & celle de l'Empereur (73).

La douceur affectée des Castillans & le zele qu'ils avoient fait éclater pour leurs Alliés s'étant bientôt répandus dans les Cantons voisins , plusieurs autres Caciques, informés par ceux de Zampoala & de Quiabizlan du bonheur dont ils jouissoient sous la protection d'une Nation invincible, qui pénétroit ju fqu'à leurs plus secrettes pensées, & qui sembloit défier toutes les forces de l'Empire du Mexique, s'allemblerent pour implorer un secours si puissant, contre la même oppression (74). En peu de jours , on en vit plus de trente à Quiabizlan, la plûpart fortis des Montagnes qu'on découvre de cette Ville. Leurs Peuples, qui se nommoient Totonagues, avoient plusieurs Bourgades fort peuplées, dont le langage & les coutumes ressembloient peu à celles des autres Provinces de l'Empire. C'étoit une Nation extrêmement robuste, endurcie à la farigue, & propre à tous les exercices de la guerre. Nonseulement les Caciques offritent leurs Trouppes à Cortez; mais s'étant engagés à la fidélité par des fermens, ils y joignirent un hommage formel à la Couronne d'Espagne (75). Après cette espece de confédération , ils se reti-

(73) Diaz & Solis, ubi fupra. Herrera, cent mille Hommes, mais Diaz n'explique Liv. 5. chap. 10. & 11. point le nombre, quoiqu'il assure que le (74) Les mêmes , aux mêmes end oits. Pais étoit fort peuplé.

(75) Herrera dit qu'ils offrirent plus de

Nnij

FERNAND CORTEZ.

rerent dans leurs Etats, pour y attendre les ordres de leur nouveau Général. Alors Correz, ne voiant plus d'obstacle à redouter, prit la réfolution de donner une forme réguliere & constante à la Ville de Vera-Cruz, qui étoit 1119. comme errante avec l'Atmée dont elle étoit composée, quoiqu'elle en sut Contex rend fa diffringuce par différentes fonctions. Sa ficuation fut choifie dans une Plaine,

Cruz

Colonie federe entre la Mer & Quiabizlan , à une demie lieue de cette l'iace indienne. La ferfortement de la ribré du terroir , l'abondance des eaux , & la beauté des arbres , femblerent inviter les Castillans à ce choix. On creusa les sondemens de l'enceinre. Les Officiers fe partagerent, pour regler le travail & pour y contribuer par leur exemple. Le Géneral même ne fe crut pas dispensé d'y mettre la main. Les muts furent bientôt élevés & parurent une défende fuffifante contre les armes des indiens. On bâtir des Maifons affez baffes, avec moins d'égard aux ornemens qu'à la commodité (76)...

Dans cet intervalle, les deux Officiers de Motezuma étoient retournés à

Difpolitions de l'Emprecue Motezuma.

la Cour, & n'avoient pas manqué, dans le récit de leur difgrace, de faire valoir l'obligation qu'ils avoient de leur liberté au Général des Etrangers. Cette nouvelle eut le pouvoir d'appaifer la fureur de Morezuma, qui n'avoit penfé d'abord qu'à lever une Armée formidable, pour exterminer les Rebelles & Jeurs Partifans. La colere & l'orgueil ne pouvant lui faire oublier les marques du courroux du Ciel & les menaces de fes 1doles, il prit le parti d'en revenir à la négociation , & de tenter , par une nouvelle Ambaffade & de nouveaux préfens, d'engager Correz à s'éloigner de l'Empire. Ses Ambaffadeurs arriverent au Camp des Espagnols, loriqu'on achevoir de fortifier Il députe deux Vera-Cruz. Ils amenoient avec eux deux jeunes Princes, Neveux de l'Empereur, accompagnés de quatre anciens Caciques, qui leur fervoient de Gouverneurs. Leur présent étoit d'une richesse éclarante. Après avoir remercié le Général, du fervice qu'il avoir rendu aux deux Officiers de l'Empire, & l'avoir affuré que la punition des Caciques rebelles n'avoir été fulpendue qu'à fa confidération, ils renouvellerent les anciennes inflances, pour l'engager à partir; & cet atticle fut répété avec tant de détours & de raifons myf-

de fes Neveux aux Castillans.

terieuses, qu'il parut assez que c'étoit le principal objet de leur commission. Correz seur fit rendre de grands honneurs & marqua beaucoup d'estime. Explications de Cotter avec cur. pour le présent. Avant que de leur répondre, il fit paroître les quatre Prifonniers', qu'il avoit eu la précaution de faire venir, & qui le remercierent du bon traitement qu'ils avoient reçu fur les Vaisseaux. Il les remit aux Ambassadeurs, pour les prévenir en faveur de ses intentions. Ensuite, s'expliquant par la bouche de Marina, qu'il avoit eu le tems de préparer à ce rôle, il leur dit que la liberté qu'il donnoit aux Ministres de l'Empereur devoit être une expiation fuffisante pour l'emportement des Caciques ses Alliés, comme elle étoit une heureuse occasion, pour lui, de donner à ce Prince un témoignage de fon respect & de son zele; qu'il reconnoissoit de bonne foi que l'emprisonnement des Officiers Impériaux avoit été offensant pour la Cour, quoique cette violence pût être excusée par celle de ces Officiers mêmes. qui avoient exigé, au-delà des Tributs ordinaires, & fans doute de leur propreautorité, vingt Hommes destinés à mourir dans un odieux sacrifice; qu'une

> (76) L'Acte en fut passé pardevant un Notaire, nommé Diego de Sodeis. Henrera, ibid.

proposition si cruelle étoit un abus qui ne pouvoit être supporté par les Espagnols, élevés dans une autre Religion, plus amie de la nature & de la véritable piété; qu'il avoit d'ailleurs une extrême obligation aux Caciques fes Alliés, de lui avoir accordé de bonne grace une retraite dans leurs Terres, lorfque Teutilé & Pilpatoc, Gouverneurs de ces Provinces, l'avoient abandonné fort incivilement, au mépris du droit des gens & de l'hospitalité, fans l'ordre, & vraisemblablement sans la participation de l'Empereur, qui ne pouvoit approuver un procedé si barbare; qu'il n'en parloit d'ailleurs que pour en informer la Cour, parce que n'aïant en vue que la paix, il ne vouloit point qu'on s'aigrît mutuellement par des plaintes; que les Totonagues ne foroient rien de contraire au fervice Impérial, & qu'il ofoit en répondre, lui qui se crojoit assez de leurs Amis pout se promettre qu'ils ne mepriseroient pas fes ordres; mais que cette raifon même l'obligeoir d'interceder pour eux, & de représenter qu'ils ne métitoient aucun reproche pour avoit recu favorablement des Etrangets : qu'à l'égard des inftances qui recardoient ul infitt for la fon départ, il n'avoir pas d'autre réponse que celle qu'il avoit déja répétée permetion d'alplusieurs fois, c'est à dire, qu'aussi tor que l'honneur de voir le grand Mote- Motesuma. zuma lui setoit accorden il sui feroit connoître les motifs & l'importance de fon Ambassade; mais qu'aucun obstacle n'auroit le pouvoir de l'arrêter, parce que les Guerriers de sa Nation, loin de connoîtte la crainte, sentoient croître leur courage à la vûe du danget, & s'accoutumoient dès l'enfance à cherchet la gloire dans les plus redoutables entreprises (77).

FERNAND CORTEZ. 1519.

telles qui venoient de Castille; & sans marquer la moindre attention pour le chagrin qu'ils firent éclater sur leur visage, il leur déclata qu'ils étoient libres de retourner à la Cout. Cette indifférence appatente pour l'effet de sa réponse, les démarches de l'orgueilleux Motezuma, qui follicitoit son amitié dieus, par des présens, &, s'il en faut croire un Historien (78), l'éloquence même de Marina & sa facilité à parler la langue Mexiquaine, qui la faisoient prendre pour une Divinité venue de l'Europe, redoublerent la vénération des Indiens pour les Espagnols , aux dépens de celle qu'ils avoient eue jusqu'alors pour leur Souvetain. On ne remarqua plus rien de forcé dans leur foumission. Bientôt un service considérable, que le Général rendit aux Caciques de 11 rend un fer-Zampoala & de Quiabizlar, leut fit poutler l'attachement jusqu'à l'affection. vice important Il humilia par la terreur de ses armes les Habitans de Zimpazingo, Contrée Zampoala & de voiline, dont ils lui avoient fait beaucoup de plaintes, & les força de jurer Quiabulan, des conditions qu'ils observerent fidélement. À la vérité ces Caciques l'avoient trompé, en lui reptéfentant leurs Ennemis comme des Mexiquains, qui cherchoient à nuire aux Castillans; & le motif de Cortez dans cette guerre, fut bien moins d'obliget ses Hôtes, que de faire prendre à la Cour du Mexique une idée de sa valeur : mais lorsqu'il eut découvert l'artifice des deux Caciques, il se fir demander grace pour eux par tous ses Capitai-

nes; & l'arant accordée , avec des circonftances qui releverent sa bonté , il

Après ce discouts, qu'il accompagna d'un ait majestueux & tranquille . il fit donner avec profusion, aux Ambassadeurs Mexiquains, toutes les baga-

Refpret qu'il

(77) Solis après Diaz , chap. 10. (73, Herrera, Liv. 5. chap. 22.

acheva de les lier à ses intérêts par cette faveur (79).

(79) Solis, ubi fup. chap. 11. Herrera. chap. 12.

FERNAND CORTEZ. 1519. d'abolit leut Cul-

Mais rien n'eut tant de force, pour affurer leur fidélité, que le changement qu'il trouva l'occasion de mettre dans leur Culte. Un jour, qui étoit celui d'une de leurs plus grandes Fêtes, tous les Indiens du Canton s'étoient 11 entreprend affemblés dans le plus célèbre de leurs Temples, pour y faire le Sacrifice de plusieurs Hommes pat le ministere de leurs Prêtres. Quelques Espagnols, que le hafard rendit témoins de cette horrible feène, fe haterent d'en informer le Général. Son zele, ou sa colere, s'alluma jusqu'au transport. Il fit prendre aufli-tôt les armes à toutes ses Trouppes; & commençant par se faire amener le Cacique & les principaux Indiens, il fe mit en marche avec eux vers le Temple. Les Ministres des Sacrifices parurent à la porte. Le foupçon que ce mouvement les regardoit leur fit pouffer d'effroïables cris , pour appeller le Peuple au secours de leurs Dieux. On vit paroître sur le champ quelques Trouppes d'Indiens armés, que leur défiance, comme on l'apprit enfuite, avoit fait aposter, & dont le nombre augmenta bientor jusqu'à causer de l'inquiétude au Général. Cependant, avec la préfence d'esprit qui ne l'abandonnoit jamais dans l'occasion, il fit crier par Marina, qu'à la premiere fleche qui feroit tirée, il feroit égorger le Cacique, & qu'il lâcheroir la bride à ses Soldats, pour châtier cette insolence par le fer & par le feu. Cette menace arrêta les plus emportés. Le Cacique même leur afant ordonné, d'une voix tremblante, de quitter les armes & de se retirer, ils obéirent avec un empressement, dans sequel on ne put distinguer ce qui venoit de la crainte

Danger qu'il furmonte par fa fermete.

ou de la foumission.

Cortez, demeuré avec le Cacique & les Indiens de fa fuite, fe fit amener les Sacrificateurs. Il les rassura, par un langage plein de douceur & d'humanité. Enfuite, leur représentant toutes les raisons qui devoient les désabuser de leurs erreurs, avec une force que l'Historien nomme plus que militaire, & qui leur exposoit, dit-il, la vérité sous une forme presque visible, il leur déclara qu'il avoit réfolu de ruiner toutes leurs Idoles, & que s'ils vouloient emploier leurs propres mains à cette exécution, il leur promettoit une éternelle amitié. Alors il voulut leur perfuader de monter les dégrés du Temple, pour abbattre tout ce qu'ils avoient adoré. Mais ils ne répondirent que par des cris & des larmes; & s'étant jettés tous à terre, ils protesterent qu'ils fouffriroient mille fois la mort, avant que de porter la main fur les Dieux. Cortez, fans infifter fur une proposition qu'il désespera de leur faire goûter. Il fait brifer n'en ordonna pas moins à ses Soldats de mettre les Idoles en pieces. A l'inftant on vit fauter, du haut des dégrés, le principal de ces Monstres, & les Mysteres du les autres à sa suite, avec les Autels mêmes & tous les instrumens d'un exécrable Culte. Les Indiens ne virent pas ce débris, fans beaucoup d'étonnement & de fraieur. Ils se regardoient, d'un air interdit, comme s'ils eussent artendu des effets préfens de la vangeance du Ciel. Mais lorfqu'ils le virent tranquille, ils jugerent, comme les Infulaires de Cozumel, que des Divinités, qui n'avoient pas le pouvoir de se vanger, ne méritoient pas leurs adorations. S'ils avoient regardé jusqu'alors les Espagnols, comme des Hommes d'une espece supérieure, ils commencerent à les croire au-dessus de leurs Dieux mêmes; & cette perfuation les rendit fi dociles, que Cortez aïant profité du nouvel ascendant qu'elle lui procuroit sur eux, pour leur donner ordre de nettoïer le Temple, ils s'y emploïerent avec une ardeur qui leur

da is leur Tempic.

blancheut brillante, dont l'usage étoit commun dans toutes les maisons du Mexique; & Cottez y fit élever un Autel, où l'on celébra, dès le jour

FERNAND CORTIZ, 1519.

fuivant, les plus faints Mysteres du Christianisme. La plupart des Indiens y affifterent, avec plus d'admirarion à la vérité que de foi. Le tems ne permettoit pas d'achever l'instruction d'un Peuple si nombreux, & le dessein du Général étoir de commencer la conversion de ce grand Empire par celle de Morezuma. Cependant on les laissa dans un profond mépris pour leurs Idoles, & dans la disposition d'entretenir l'Autel qui avoit été drelle sur leur ruine (80). Les Espagnols quitterent Zampoala, qui reçut dans la suite le nom de

Nouvelle Seville, & se retirerent dans Vera-Cruz. En y arrivant, ils virent quelques reciues. paroître dans la Rade un petit Vaisseau, qui venoit d'y mouiller. Il étoit parti de Cuba, sous le commandement du Capitaine Sancedo; & quoiqu'il n'amenât que dix Soldats & deux Chevaux, ce secours parut considerable dans les circonftances. On ne trouve, dans aucun Historien, le motif qui amenoit Sancedo; mais l'utilité dont il fut pour Cortez, en lui apptenant que le Gouverneur de Cuba continuoit de le menacer, & que la qualité d'Adelantade, dont il avoit été nouvellement revêtu, lui donnoit plus que jamais le pouvoir de lui nuire, fait juget qu'il n'étoit venu que pour s'attacher à fa fortune. La Colonie fut allarmée de cette information, & sentit de quelle importance il étoit, pour la sûteré du nouvel Etabliffement, de rendre compte au Roi de toutes ses opérations. Les principaux Officiers , dans une Lettre les chefs de la qu'ils se hâterent d'écrire à Sa Majeste, lui firent une exposition sidéle des Réterirent à la Provinces qui lui étoient déja foumifes, & de l'espoir qu'ils avoient d'é- cour d'Espagne tendre son autorité dans une si belle & si riche partie du Nouveau Monde. En faveur de Ils lui représentoient l'injustice & les violences du Gouverneur de Cuba, les obligations que l'Espagne avoit à la conduite de Cortez autant qu'à sa valeur, le parti qu'ils avoient pris, au nom de Sa Majesté, de le rétablir dans une dignité qu'il étoit feul capable de remplir , & que sa modestie lui avoit fait abandonner; enfin ils supplioient le Roi de confirmer leur élection, sans aucune dépendance de Dom Diego de Velasquez. Le Génétal écrivit de son côté, & rendoit à-peu-près le même compte de sa situation : mais remet- même.

tant au Roi la disposition de son sort, avec une noble indifférence, il ne

Arrivée d'an

Il v écrit lub-

point la pieuse résolution d'un Soldat , nommé Jean de Torrez , natif de Cordone , qui, fe voïant fort age, voulut demeurer feul entre ces Indiens, pour avoir foin de l'Arkel jnsqu'à la fin de sa vic. Cette action mérite, fuivant Solis, de passer avec son nom à la posterité, Ibid. Le même Ecrivain rapporte que le Caeique de Zampoala offrit à Cortez huit belles Filles , entre lesquelles étoir une de les Parentes , qu'il lui proposa d'épouser ;

(80) Herrera, ehap. 13. & 14. Diaz & mais que le Général répondit qu'il n'étoit pas Solis. Ibidem. Les Historiens n'oublient permis aux Espagnols d'épouser des Femmes qui n'étoient pas de lent Religion. Herrera nous apprend qu'après la Messe, qui fut cé-lébrée dans le Temple, on y batisa ces huit Indiennes, que Cortez prit pour Ini la Niece du Cacique, qui fut nommée Catherine, &c que les sept autres furent donuées à fept de fes Officiers , chap. 14. Il paroit que Marina n'en conferva pas moins son ancienne faCORTEZ,

1519. Portocattero

Cour.

s'expliquoit fortement que fur l'espérance qu'il avoit de soumettre l'Empire du Mexique à l'obciffance de Sa Majesté, & sur le dessein qu'il se proposoir de combattre la puillance de Motezuma par ses Sujets mêmes, révoltés contre sa

tyrannie. On choifit, pour envoier ces depêches à la Cour, Portocarrero & Mon-& Moneys font tejo, qui furent chargés aussi de l'or, & des bijoux, rares ou précieux, qu'on charges les drux avoit reçus de Motezuma & des Caciques. Tous les Officiers, & les Soldats mêpietens pour la mes, cederent volontairement la parr qu'ils avoient à cet amas de richeffes (81); & quelques Indiens s'offrirent à faire le Voiage, pour être présentés au Roi, comme les prémices des nouveaux Sujets qu'on acqueroit à l'Efpagne. On équipa le meilleur Vaisseau de la Flotte. Alaminos fut nommé pour le commander. Il mit à la voile le 16 de Juillet, avec l'ordre précis de

prendre sa ronte par le Canal de Bahama, sans toucher à l'Isle de Cuba, où

Confeiration freinte par Cor-

les caprices de Velafquez étoient un écueil redoutable. Pendant les préparatifs de cet embarquement , la fortune du Général lui ménageoit une autre occasion de faire éclater son adresse & sa fermeté. Quelques Soldats, avec un petit nombre de Matelots, fatigués peut-être de leurs courses, ou tentés par les récompenses qu'ils espéroient de Velasquez, formerent le dellein de prendre la fuite sur un Vaisseau , pour lui porter avis des Lettres que la Colonie écrivoit au Roi, & de tout ce qu'elle avoit fait en faveur de Cortez. Ils furent trahis par un de leurs Complices, qui fervit même à les faire arrêter au moment de l'exécution, fans qu'ils pullent défavouer leur projet. Cortez crut devoir un exemple à la fûreté de la Colonie. Il en condamna deux des plus coupables au dernier supplice. Mais la hardielle de ces Mutins lui laissa beaucoup d'inquiétude. C'étoit le reste d'un feu , qu'il croioit avoir éteint. Il confidéroit qu'étant réfolu de marcher vers le Mexique, il pouvoit se trouver dans l'occasion de mesurer ses forces avec celles de Motezuma , & qu'une entreprise de cette nature ne pouvoit être tentée par des Trouppes mécontentes , ou d'une fidéliré suspecte. Il pensoit à fublister encore quelques jours dans un Canton qui lui étoit affectionné, à faire quelques expéditions de pen d'importance pour donner de l'occupation à fes Soldats, & à jetter, plus loin dans les Terres, de nouvelles Colonies, qui pullent se donner la main avec celle de Vera-Cruz. Mais tous ces projets demandoient beaucoup d'union & de correspondance, entre le Général & l'Ar-Il prend le parti mée. Dans certe agitation, ne confultant que fon courage, il prit la réfode détaute sa lution de se défaire de sa Florte, en mertant ses Vaitseaux en pieces, pour not fet gent dans forcer tous ses gens à la fidélité par cette voie , & les mettre dans la nécesfité de vaincre ou de mourir avec lui ; fans compter l'avantage d'augmenter

Finte pour retele devoir.

fes forces de plus de cent Hommes, qui faisoient les fonctions de l'ilotes & de Matelots. Ses Confidens, auxquels il communiqua ce dell'ein, le feconderent avec beaucoup d'habileté, en disposant les Matelots à publier que les Navires s'étoient entr'ouverts depuis le féjour qu'ils avoient fait dans le Port . & qu'ils étoienr menacés de couler à fond. Ce rapport fut suivi d'un ordre pressant du Général, pour faire mettre à terre les voiles, les cordages, les planches & rous les ferremens, dont il pouvoit tirer quelque utilité. Le Public ne vit d'abord, dans cette précaution, que l'effer d'une prudence ordinaire. Mais, austi-tôt que les Vaisseaux eurent été déchargés, un autre or-

(81) Solis, Liv. 2. chap. 13.

dre, dont l'explication fur confide à la plus fidéle partie de l'Armée, les fit tous échouer, à l'exception des Chaloupes, qui furent réservées pour la Pêche. On compte, avec raison, la conduite & l'exécution d'un dessein si hardi, entre les plus grandes actions de Cortez (82).

FERNAND CORTEZ. Grandour de

Quoique le débris de la Florte parût affliger quelques Soldats, les mécon- onte réfolution. tentemens furent étouffés par la joie & les applaudiffemens du plus grand nombre. On ne parla plus que du Voïage de Mexico; & Cortez ailembla toutes bie. ses Trouppes, pour confirmer le succès de son entreprise par ses promesses & ses exhortations. L'Armée se trouva composée de cinq cens Hommes de pié, de quinze Cavaliers (83), & de six pieces d'artillerie. Il étoit resté sorces, dans la Ville une partie du canon , cinquante Hommes & deux Chevaux , fous la conduire d'Escalante, dont Cortez estimoir beaucoup la prudence & la valeur. Les Caciques Alliés reçurent ordre de respecter ce Gouverneur, de lui fournir des vivres, & d'emploïer un bon nombre de leurs Sujets aux fortifications de la Ville; moins par défiance du côré des Indiens, que sur les soupçons de quelque insulte de la part du Gouverneur de Cuba. Correz n'accepta, de leurs offres, que deux cens Tamenes, nom d'une forte d'Artifans qui servent au transport du bagage, & quatre cens Hommes de guerre, entre acceptent

Tout étoir disposé pour la marche, lorsqu'un Courrier, dépêché par d'Es- Arrivée d'Atcalante, informa le Général qu'on voioit paroître quelques Vaisseaux dans la onserinede avec Rade, & que les fignaux de paix n'avoient pû les engaget à répondre avec ami-tié. Un incident de cette importance obligea Cortez de retourner sur le champ à Vera-Cruz, avec quelques-uns de ses Officiers. Quatre Hommes, détachés d'un des Vaisseaux inconnus, s'approcherent bientôt dans une Chaloupe . & se firent connoître pour des Espagnols , qui cherchoient Fernand

lesquels on en comptoir cinquanre de la principale Noblesse du Pais. C'éroient autant d'Orages, pour la Garnison de Vera-Cruz, & pour un jeune Espagnol qu'il avoit laisse au Cacique de Zampoala, dans la vûe de lui faire apprendre

(81) Il n'étoit pas sans exemple. On cire Agathocles, Tyran de Sicile, Timarque, Chef des Eroliens, & Fabius Maximus; mais ils conduitoient des Armées nombreufes ; au lieu que Correz n'avoir qu'uoe poignée d'Hommes. Cependant Diaz de Castillo (emble diminuer uo peo fa gloire, eo s'attribuant à lui-même & à quelques autres Conseillers l'hoooeur de l'ioveorion. Solis accuse cet Ecrivain de malice ou de vanité, & lui reproche de s'être contredit, en ajoûtaot, quelques ligues après ; » que Cottez avoit » déja pris la résolution de faire échouer » les Navires, mais qu'il vouloit qu'elle » parût venir de ses Officiers. Herrera parolt eneore molos supportable à Solis , lors-qu'il assure » que les Soldats demanderent » eux mêmes qu'oo se défir de la Flotte . & a qu'ils y furcor pouffés par l'adreffe de Cottez, tention qui s'étendoir à tout.

Tome XII.

exactement la langue du Mexique (84).

» qui feignant de ne pas vouloir foumir feul s à l'entretien des Vaisseaux, proposa d' » faire contriboer toute l'Armée. Solis ré-» pond que cette rufe eut été fans vrai-» Temblanee, que Corez o'étoir plus en état de » craindre qu'on lui fit un procès pour avoie » détruit la Flotre, & que ectre idée ne peut » être conciliée avec les grands desseins » doot il étoit uniquement rempli. Il ajoûte » que li e'est une simple conjecture d'Herm rera, cet Historien a tort d'avilir les belso les actions par la baffeffe des motifs qu'il » leur attribue , & qo'il péche contre la pro-» portioo, en faifant produire de graods » effets par de petites caufes. Solis, abi fupra, thap. 15.

(83) Il co ctoit mort quelques-uns. (84) Les Historiens font admirer une at-

FERNAND CORTIZ: 1519. Otter de fen Vel-ge.

Cottez. L'un étoit l'Ecrivain de son Vaisseau, & les autres l'accompagnoient, pour être témoins d'une fignification qu'il avoit otdte de faire au Général. Elle portoit que Garay , Gouverneur de la Jamaïque , étant chargé , par la Cour d'Espagne, de découvrir & de peupler de nonveaux Païs, avoit équipé trois Navires, montes par deux ceus foixante Hommes, fous le Capitaine Alfonse de Pineda, pour prendre possession d'une partie de cette Côte, vers Panuco; & que Pineda, qui se disposoit à former une Colonie près de Naothlan, donnoit avis à Cortez de ne pas étendre ses Etablissemens du même côté. Onoique cette déclaration fût moins tedoutable, de la part de Garay, que de celle du Gouverneur de Cuba ; le Général , après avoit offert inutilement d'ajuster toutes les prétentions avec le Chef d'Escadre, prit le parti de faire arrêter l'Ecrivain, qui refusoit de retourner à Bord avec cette téponse. Enfuite, s'étant caché derriere les Dunes, il y passa toute la nuit & une partie du jour fuivant , dans l'espérance que le retardement de la Chaloupe ameneroit à rerre quelques autres personnes du Vaisseau. En effet, quinze Hommes s'approcherent dans une autre Chalonpe. Cortez fit dépouiller les

Rofe de Cortex pent fe fatie de grefques was de Ses gens.

quatte Prisonniers de leuts habits, dont il fit revêtit quatre de les Soldats, avec ordre de se présenter sur le rivage. L'effet de ce stratagême sur d'attirer les quinze Hommes jusqu'à terre : mais ils reconnurent trop tôr qu'on cherchoit à les tromper ; & lorsqu'ils virent sottir Cortez & ses gens de leut embuscade, ils rentterent si legerement dans leur Chaloupe, qu'on n'en put retenir que trois. Cortez, s'allarmant peu des prétentions de Garay, qui pouvoient être ajustées dans d'autres tems, rejoignit son Atmée avec la satisfaction d'y mener une recrue de sept Espagnols, qu'il regardoit comme un supplément précieux dans sa situation. Il donna audi-tôt ses ordres pour la marche. Les Espagnols composerent l'Avant-garde ; & les Indiens suivitent à peu de distance, sous le commandement de Manegi, Teuche, & Tamelli, troisdes plus braves Caciques de la Montagne. On partit le 16 d'Août. Jalapa , Socothima & Techucla futent les pre-

Dipart pour la Cour Impétiale.

miets lieux qui s'offrirent successivement. La beanté du chemin, & la dispofition des peuples , qui étoient du nombre des Alliés , firenr rtouver peu de difficultés dans cette route. Mais, au-delà de ces Bourgs, pendant trois jours qu'on mir à traverser les Montagnes , on ne trouva que des sentiers éttoits & bordés de précipices, où l'artillerie ne put passer qu'à force de bras-Extrêmes diffi-Le froid y étoit cuifant & les pluies continuelles. Les Soldats, obligés de passer les nuits sans autre couverture que leurs armes, & souvent presses par la faim, y firent le premier essai des farigues qui les attendoienr. En arrivant au fommet de la Montagne, ils y trouverent un Temple & quantité de Bois,

ruités de la rou-

qui ne leut cacherent pas long-tems la vûe de la Plaine. C'étoit l'entrée d'une Province , nommée Zocothla , fort grande & fort peuplée , dont les Province de premieres Habitations leur offrirent bientôt affez de commodités pout leur faire oublier leur misete. Cottez, apprenant que le Cacique faisoit sa demeure dans une Ville du même nom , peu éloignée de la Montagne , l'informa de fon arrivée &de ses desseins, par deux Indiens, qui lui furenr renvoiés avec une réponse civile. Bientôt on eut la vûe d'une Ville magni-Cashi blasso. fique , qui s'étendoit dans une grande Vallée , & dont les Édifices tiroient

Zocochia,

beaucoup d'éclat de leur blancheur. Elle en reçut le nom de Caffel-Blanco (85).

FIRNAND CORTEZ. 1519.

Le Cacique vint au-devant des Etrangers, avec un nombreux cortége ; mais, au travers de ses politesses, on crut diffinguer que cette démarche étoit forcée. Correz n'affecta pas moins de le recevoir avec un mélange de douceur & de majelté; & s'imaginant que les marques de chagrin, qu'il découyroit fur son visage, pouvoient venir de ses ressentimens contre Motezuma, il crut lui donner occasion de s'expliquer, en lui demandant s'il étoit Sujet de l'Empereur du Mexique : L'Indien repondir brufquement : " Est-il quelqu'un , fur » la rerre, qui ne soit Esclave ou Vassal de Morezuma ? Un ton si her révolta Fietté d'un Ca-Cortez jufqu'à lui faire répliquer, avec un fourire dédaigneux, » qu'on con- sique, & portrait

" noissoit fort peu le monde à Zocothla, puisque les Espagnols étoient Su- motte de son » jets d'un Empereur si puissant ; qu'il comptoit , entre ses Vassaux , plu-» figurs Princes plus grands que Morezuma. Les Historiens, s'accordant à rapporter cette étrange converfation dans les mêmes termes , font prendre ici un ton plus grave au Cacique, pour faire une exposition de la grandeur de son Maître, qu'il crut capable de décider la question : » Motezuma . " dit-il , étoit le plus grand Prince que les Indiens connussent dans les Terres » qu'ils habitoient. Personne ne pouvoir retenir dans sa mémoire le nom-» bre des Provinces qui lui étoient foumifes. Il tenoit fa Cour dans une » Ville inaccessible, fondée au milieu de l'eau, entourée de Lacs, & dans » laquelle on n'entroit que par des chaussées, ou des digues, coupées d'une » fuire de ponts-levis, dont les ouvertures fervoient à la communication - des eaux. Il exagera les immenses richesses de l'Empereur, la force de fes armes, & fur-tout le malheur de ceux qui lui refusoient leur soumission. dont le fort étoit de fervir de Victimes dans ses facrifices. » Tous les ans , » plus de vingr mille de fes Ennemis, ou de fes Sujers rebelles, étoient im-" molés fur les Autels de fes Dieux (86).

L'expérience fir connoître que le Cacique n'ajoutoit rien à la vérité; mais Réponse adroion reconnoissoit, au ton même de sa voix, que par cet éralage de puissance te de Cortes, & de grandeur, il vouloir causer plus d'effroi que d'admirarion. Correz, qui pénétra ses vues , n'entreprit point de rabbaisser ce qu'il venoit d'entendre ; mais, feignant au contraire de ne pas ignorer les grandeurs de Motezuma, il répondir que s'il l'avoir crû-moins puitfant, il ne feroit pas venu de l'extrêmité du Monde pour lui offrit l'amirié d'un Monarque encore plus grand que lui; qu'il venoit avec des intentions pacifiques; & que s'il étoit armé. c'étoit uniquement pour donner plus de poids & d'autorité à fon Ambafsade; mais qu'il vouloit bien informer Motezuma, & tous les Caciques de fon Empire, qu'il defiroir la paix fans craindre la guerre, & que le moindre de ses Soldars éroit capable de défaire une Armée de Mexiquains ; qu'il ne tiroit jamais l'épée s'il n'étoit attaqué, mais qu'auffi-tôt qu'il lui faifoit voit le jour, il mettoir à feu & à fang tout ce qui se présentoir devant lui; que la Nature produifoir des Monstres en sa faveur, & que le Ciel lui prétoit fes foudres, parce qu'étant fous la protection d'un Dieu terrible, dont il foutenoit la Cause, il en vouloir particuliérement aux fausses Divinités qu'on

(85) Solis, ubi fupra, chap. 14.

(86) Solis, ibid, chap. 15. O o ij

FERNAND CORTEZ. 1519. Comment II eaffure fer gens.

adoroit au Mexique, & à ces mêmes facrifices du fang humain, dont Motezuma prétendoit tirer sa gloire. Ensuite, ne pensant pas moins à rassurer ses gens contre de vaines fraieurs, qu'à réprimer l'orgueil du Cacique : " mes Amis, leur dit-il, en fe levant fierement & fe tournant vers eux ...

» voilà ce que nous cherchons; de grands périls & de grandes richeiles. " C'est de ce jonr que je vois notre fortune & notre réputation bien établies. Solis ne fait pas difficulté d'affuret, » qu'il n'exprimoit que ses véritables sen-» timens , & qu'auffi-tôt qu'il eut formé de si grands deileins , Dieu lui rem-

 plit le cœur d'une si noble fermeté, que sans fermer les yeux sur le péril, &c » fans le méprifer, il y entroit avec autant de confiance que s'il eût tenu dans Sa conduite eut tant de succès , que pendant cinq jours qu'il passa dans

fes mains la disposition des événemens (87).

le tems de prendre des informations.

(87) Herrera , Liv. 6. chap. 1.

Zocothla, il ne reçut que des marques extraordinaires de la confidération du Cacique. Cependant, il rejetta le conseil de ce Seigneur Indien, qui lui proposoit de prendre sa route par la Province de Cholula, sous prétexte que les Habitans, moins portés à la guerre qu'au commerce, n'apporteroient pas d'obstacle à son passage. Il aima mieux s'en rapporter aux Zam-11 prend par poalans, ses Alliés, qui le presserent de prendre par la Province de Tlascala, où les Peuples étoient, à la vérité, plus guerriers & plus féroces, mais unis par d'anciens Traités avec les Zampoalans & les Totonagues. Après s'être arrêté à cette résolution, il prit le chemin de Tlascala, dont les frontieres touchoiene à celles de Zocothla. Sa marche fut tranquille, pendant les premiers jours. Mais, en fortant du Païs qu'il avoit traversé, il entendit quelque bruit de guerre : & bientôt il apprit que la nouvelle Province , où il étoit entré, avoir pris les armes, sans que les Coureurs, dont il se faisoit précéder, pussent l'informer encore de la cause de ce mouvement. Il s'arrêta, pour se donner

Tlascala étoir alors une Province extrêmement peuplée, à laquelle on

Province.

s'étoit formée en

République.

donnoir environ cinquante lieues de circuit. Son terrain est inégal, & s'éleve de toutes parts en Collines, qui semblent naître de cette grande chaîne de Montagnes, qu'on a nommée depuis la grande Cotdeliere. Les Bourgades Indiennes occupoient le haut de ces Collines, par une ancienne politique des Habitans, qui trouvoient, dans cette fituation, le double avantage de fe mettre à couvert de leurs Ennemis, & de laisser leurs Plaines libres pour la culture. Dans l'origine, ils avoient été gouvernés par des Rois; mais nne guerre civile leur aiant fait perde le goût de la foumission, ils avoient Comment elle secoué le joug de la Roïauté, pour former une espece de République, dans laquelle ils se maintenoient depuis plusieurs siècles. Leurs Bourgades étoient partagées en Cantons, dont chacun nommoit quelques Députés, qui alloient réf : dans la Capitale, nommée Tlascala, comme la Province; & ces Députés formoient le Corps d'un Sénat , dont toute la Nation reconnoiffoit l'autorité. Cet exemple du Gouvernement Aristocratique est assez remarquable entre des Barbares. Les Tlascalans, s'étant toujours défendus contre la puissance des Empereurs du Mexique, se trouvoient alors au plus haut point de leur gloire, parce que les tyrannies de Morezuma avoient augmenté le nombre de leurs Alliés, & que depuis peu ils s'étoient ligués,

(88) Solis , ibidem.

## DES VOÏAGES. Ltv. V.

pour leur fûreté commune, avec les Otomies, Peuples fort barbares, mais d'une grande réputation à la guerre, où la férocité leur tenoit lieu de

Cortez, informé de toutes ces circonstances, crut devoir garder quelques menagemens avec une Republique si puissante, & ne rien tenter sans avoir les dipositions fait pressentir les dispositions du Sénat. Il chargea de cette Commission quatre de ses Zampoalans, les plus distingués par teur nobleste & leur habileté. Jan pa Marina prit foin de les instruire, jusqu'à composer avec eux le discours qu'ils devoient faire au Scnat, & qu'ils apprirent par cœur (89). Ils partirent, avec toutes les marques de leur dignité. C'étoientune Mante de coton , bordée d'une frange treffée avec des nœuds; une fleche fort large, qu'ils devoient porter dans la main droite, les plumes en haut; & sur le bras gauche, une grande coquille, en forme de bouclier. On jugeoit du motif de l'Ambassade par la couleur des plumes de la fleche. Les rouges annonçoient anbassades. la guerre , & les blanches marquoient la paix. Ces caracteres faisoient conpoirre & respecter les Ambassadeurs Indiens dans leur route : mais ils ne pouvoient s'écarter des grands chemins, sans perdre leur droit de franchises Loix sacrées, entre ces Barbares, auxquelles ils donnoient, dans leur Langue, des noms qui revenoient à celui de droit des gens & de foi publique.

Les quatre Zampoalans se rendirent à Tlascala, & furent conduits civilement dans un lieu (90) destiné au logement des Ambassadeurs. Dès le Députes tout rejour suivant, ils furent introduits dans la Salle du Conseil, où les Sénateurs qui à Thansair. étoient assis, suivant l'ordre de l'ancienneté, sur des tabourets assez bas, d'un bois extraordinaire & d'une feule piece (91). En entrant dans l'Affernblée, la tête couverte de leurs mantes, ce qui passoit parmi eux pour une grande marque de soumission, ils tinrent leuts fleches levées. Aussi-tôt qu'ils parurent, tous les Sénateurs se leverent à demi de leurs sieges, & les securent avec une certaine modération dans leurs civilités. Pour eux, ils firent la révérence au Sénat, suivant leurs usages; & s'étant avancés gravement jusqu'au milieu de la Salle, ils se mirent à genoux, les yeux baissés .pour attendre la permission de parler. Alors, le plus ancien des Sénateurs eur aïant demandé le sujet de leur Ambassade, ils s'assirent sur leurs jambes : & celui, que Cortez avoit choisi pour l'Orateur, prononça le Discours Leur Discours dont on avoit charge sa mémoire (92). Aussi-tôr qu'il fut achevé, ils se au Séass.

CORTEY.

1519. Corres time du Sénat Three-

Ulager Mede

(89) Solis, ibidem.

(90) On nomme ee lieu , la Calpifca. (91) Ils les nommoient Yopales.

(91) Cette eirconstance ne permet pas de le regarder comme une fiction dans les Historiens. » Noble République, braves & » puissans Peuples, le Cacique de Zampoala so & les Caeiques de la Monragoe , vos Amis so & vos Allies, vous falueot. Après vous » avoir souhaité une técolte abondante so & la mort de vos Ennemis, ils vous po foot favoir qu'ils ont vu attiver dans leur » Païs, du côté de l'Orient, des Hommes » extraordinaires, qui semblent étre des

» Dieux, qui ont paffé la Met fut de grande m Palals, & qui portent dans leurs mains n le tonnerre & la foudre, armes dont le » Ciel s'est réservé l'usage. Ils se disent » les Ministres d'uo Dieu supérieur nux » nôtres, qui ne peut souffrir la tyrannie, so ni les Sacrifices du fang des Hommes ; » leur Capitaioe eft Ambaffadeur d'un Prince so très puissant, qui étant poussé par le de-» voir de sa Religion, veut remédier aux 25 abus qui regnent parmi nous, & aux vio-» lenees de Motezuma. Cet Homme, après » nous avoir délivrés de l'oppression qui nous accabloit, se trouve obligé de suivre

O o iii

F: RNAND CORTEZ. 1519. Riponfe des Sinaccers.

levetem fut leurs genoux i li fieur, dans cette pollute, une profonde incinarion; 8 è l'atiliant retomber fur leurs jumbos, ils attenditert modulement la réponfe du Sénat. Les délibérations durs tent quelques momens. Enfaite un Sénateur répondit, au nome de l'Alfamblée, quelle recevoir avec reconnoillance la propofition des Zampoalans & des Totonaques, dont elle efitimoir l'alliance, mais qu'elle avoir befoin de quelques jours, pour déliberer fur une affaire de cette importance. Les Amballadeurs fe retirerent. On ferma les pottes de la Salle. Dans un fort long Confeil, Maxifeazins, Vieillard respecté de toute la Nation, fit pévaloir d'abord le goût de la paix, par cette fuelle ration, que les Etrangers paptolloine renvoiés du

Leurs délibéea-

pais, par cetre fuele ration, que les Ertangers patoiloient envoiés du ciel (93), & que ne demandant que la liberte du palfage, il a voiene pour cui (a 1916), et la que ne demandant que la liberte du palfage, il a voiene pour Extensenta, pune homme plein de courage & de feu, repréferata fi vivement le danger qu'il y avoir, pour la Religion & pour l'Etar, à recevoir des menconnas dont on ignorior les intentions, qu'il excita tout le monde à la guerre. Cependant un troifiéme Sénateur, nommé Temineteaul, ouvrit me opinion plas moderée, qui fembolic concilier les deux autres, ou du moins qui favorifoir le parri de la guerre fans ôter le pouvoir de revenir à la pais. C'étoit de faite parrit fur le champ Kicotenacli, avec les Trouppes qui éroient prêces à marcher, pour mettre à l'épteuve ces Inconnus qu'on faitoir. Palfer pour des Dieux. Sils échoiem battus dans leur premiere renonente, leur à mine faifoit évanouir toutes les craintes, & la Nation demearoir gloriqué de 28 ranquille. Sil à videire fe dédatoir pour eux, on autorit une voie tou-lours ouverre pour traiter, en rejetant cette infulte fur la férocité des Oromies, dont on fe plaindoir de n'avoir pà térpinnel l'emportement. Cette

propolition aïant réuni tous les fuffrages, on trouva le moien d'amuser les Ambassadeurs, par des Sacrifices & des Fères, sous prétexte de consulter les stoles; & Xicotencatl se mit secrettement en campagne, avec toutes les

Avec quelles vú-s i's le déterminent à la guerre, fous le commandement de Xicotencatl.

Correz s'appro-

Trouppes qu'il put raffembler (94).

Trouppes qu'il put raffembler (94).

Cottez, qui vit paffer huit jours, fans recevoir aucune information de fes Députés, commençoit à fe livrer aux foupçons. Les Zampoalans lui confeilletent de continuer fa marche, & de s'approcher de falfacla, pour obfever du moins la conduite d'une Nation, dont ils commençoient eux-

le chemin de Mezico par les Teres de vorce Eurs, & Colmiste de favoir ca quoi ce l'yna vous a officiés, pour prendet la colon de l'argin de l'a

» Terres. Soiez perfuades qu'il ne desire » que votre avantage; que ses armes sont

(94) Herrera , Liv. 6. chap. 3. Solis, Liv. 2. chap. 16.

s les infrumens de la julice & de la raifon; qu'elles fouiement la caufe du Ciel; que ceux qui les portent recherchente la pair & la douceur, naturellement & pat inclination, & n'emploient la rigaeur que contre ceux qui les araquent, ou qui les offenfent par leurs criment, solis, parès Diaz, whi fupra d, chap. 16. Herrera, whi fupra d, chap. (91) Teules dans leur Langue.

mêmes à se défier. S'il ne pouvoit éviter la guerre, il étoit résolu d'ôter à . fes Ennemis le tems de s'y préparer, & de les attaquer dans leur Ville même, avant qu'ils eussent assemble toutes leurs forces. Il leva aussi-tôt son Camp, avec toutes les précautions que la prudence exiceoit dans un Pais suspect. Sa marche fut libre, pendant quelques lieues, entre deux Montagnes, séparées par une Vallée fort agréable. Mais il fut surpris de se voir tout d'un coup arrêté par une mutaille fort haute, qui , prenant d'une Montagne à l'autre , fermoit entiérement le chemin. Cet ouvrage, dont il admira la force, étoit de pierre de taille, liée avec une espece de ciment. Son épaisseur étoit d'environ liere, qui boutrente piés, sa hauteur de neuf. Il se terminoit en parapet, comme dans les the le chemin. fortifications de l'Europe. L'entrée en éroit oblique & fort étroite, entre deux autres murs qui avançoient l'un fur l'autre (95). On apprit des Zo-

cothlans que cette espece de rempart faisoit la séparation de leur Province & de celle de Tlascala, qui l'avoir fait élever pour sa désense, depuis qu'elle s'étoit formée en République. Cortez regarda comme un bonheur, que ses Ennemis n'euffent pas songé à lui disputer ce passage; soit que le tems

COLTEZ. 1519.

leur eût manqué pour s'y rendre, foit que se siant à leur nombre, ils cussent réfolu de tenir la campagne, pour emploier librement toutes leurs Trouppes. Les Espagnols passerent sans obstacle; & s'étant arrêtés pour rétablir leurs Bataillons, ils s'avancerent en bon ordre dans un terrein plus érendu, où ils la passent. découvrirent bientôt les pannaches de vingt ou trente Indiens. Cortez détacha quelques Cavaliers, pour les inviter à s'approcher, par des cris & des fignes de paix. Dans le même instant, on apperçut une seconde Trouppe, qui s'étant jointe à l'autre, tint ferme avec une apparence affez guerriere, Les Cavaliers, n'en aïant pas moins continué de s'avancer, se virent auslirôt couverts d'une nuée de fleches, qui leur blesserent deux Hommes & cinq Chevaux. Un gros de cinq mille Indiens, qui s'étoient embusqués à peu la metres en de distance, se découvrit alors, & vint au secours des premiers. L'Infanterie d'Indient. Espagnole arrivoit de l'autre côté. Elle se mit en bataille, pour soutenir l'effort de ces Furieux, qui venoient à la charge avec une extrême ardeur. Mais au premier bruit de l'artilletie, qui en fit tomber un grand nombre (96), ils tournerent le dos; & les Espagnols, profitant de leur désordre, les presserent avec tant de vigueur, qu'ils leur firent prendre ouvertement la fuite. On trouva foixante Indiens morts fur le champ de bataille, & quelques blesses, qui demeurerent Prisonniers. Cortez, arrêté par la fin du jour, fit

passer la nuit à ses Soldats dans quelques maisons voisines, où ils trouverent toutes fortes de rafraichissemens (97). Après la retraite des Indiens, on vit arriver deux des Ambassadeurs Zam- Ruse des Tial poalans, accompagnés de quelques Députés de la République, qui firent des calant. excuses à Correz de la rémérité que les Otomies avoient eue de l'attaquer. Ils s'emporterent vivement contre cette Nation féroce ; & l'accusant de ne con-

(95) Herrera donne dix piés de large à contribua beaucoup à teur victoire. Ils en cette entrée & quarante de long, chap. 4. coups de lance que les Espagnols défirent étoient morrels. Liv. 6.ch. 4 & 5.

perdirent deux, que Cortez eut foin de (96) Herrera s'écarte beaucoup ici de faire enterrer, afin que les Indiens n'eussent Diaz & de Solis. Il prétend que ce fut à pas occasion de reconnoître que ces Animaux

leurs Ennemis, & que la vue des Chevaux (97) Solis, Ibidem,

FELNAND CORTEZ.

noirre aucun fixin, ils ajoliterent que le Sénat fe répoiifibit qu'elle dat été punie par la petre d'un grand nombre de fes Chefs, qui avoient été tués dans le combat. Ils offitient, au nom des Sénateurs, de païer en or le dommage qu'elle avoir pit caufer aux Efpagnols; mais, ne s'expliquant pas avoe plus de latré fur les diffontions de la Kepulique, ils fe retirectent arbets avoir

fini leur compliment.

Corres rencon-

Cortez ne balança point à continuer fa marche. Il rencontra peu d'obblacles. La Province lui parut femblable à l'Andalouile graffic, chaude se fertile, remplie d'eaux douces & poilfonneufers, & couverre d'un grand nombre de Forts. Il rencontra, près d'un fort muavias pailgae, fes deux autres Ambafidaeux, fount, pleutant, & fi maltraités, que dans la craince qui leur refviernences, à point avoiner-lis la force de refpirar la fis gierrente à fecte jil emcré des contra de l'est d

41 fe dispose diriculament à da guette,

Ce récit ne laissa plus de doute, à Correz, que la République de Tlascala ne sur ouvertement déclarée contre lui. Il en eur d'autres preuves un quart de lieue plus loin, dans un détroir fort difficile, que son seul courage lui fir heuteusement traverset au milieu d'une foule d'Ennemis. Ce n'étoir plus la fortune, qu'il proposoit pour morif à ses Soldats : il les exhortoir à combattre pour leur vie ; & les Zampoalans mêmes, effraiés de la grandeur du péril, dirent secrettement à Marina que la perte de l'Armée leur paroiffoir inévitable. Elle leur répondir, d'un air comme inspiré, que le Dieu des Chrétiens avoir une particuliere affection pour les Castillans, & qu'il les fauveroir de ce danger. Cetre réponse fir une égale impression sur les Soldars de Correz & sur leurs Alliés. Ils se crurent tous, sous la protecrion déclarée du Ciel; & s'étant dégagés du détroit dont on leur avoir dispuré le passage, ils arriverent dans la Plaine, où le même transport de vaeur & de Religion leur fir renverser une Armée fort nombreuse (99). Herrera ne donne aucun démil de cerre seconde action, qui fur beaucoup plus réguliere que la précedente, & dont les autres Historiens ont cru le récir d'autant plus indispensable, qu'en faisant connoître le caractere des Ennemis de Correz, elle doir être regardée comme la plus importante de ses victoires,

El remporte une pidnice imporsance,

Détail de cette

puisqu'elle fevir bientò è lui ouvrir l'entré du Méxique. Après avoir passi de déroir, en combatanta de loin, suivant Diaz & Solis, parce que les Ennemis qu'on y avoir rencourtés affechient de fe tenir à quelque difiance, dans le deslien apparemment d'artires l'Armée Efoggnole jusqu'as centre de leuts forces; on découvrit , d'une haureur qui dominoir les la Plaine, une multirude innombrable d'Indiens, que plusiens Errivains ont fair monter à quarante mille Hommes. Ces Trouppes éroient composées de diverses Nations, distinguées par les couleurs de leuts Enfeignes & de leuts plumes. La Noblesse de Tlassala enoir le premier rang, arour de Xicorencari, qui avoir le commandemne général, & tous les Caciques auxiliares éroiens à la tête de leuts propres Trouppes. Corter re-

(98) Hettera, ubi fupra, chap. 5. (99) Ibidem.

connut

FERNAND CORTEZ.

connut alors que la facilité qu'il avoit trouvée, dans le passage du détroit . n'avoit été qu'un îtratagême ; & tous les Castillans parurent étonnés du danper. Cependant la crainte n'entra point dans leur cœur avec la furprife. Le souvenir de Tabasco servit à les animer. Ils descendirent d'un air gai dans la Plaine; & Cortez, qui reconnut cette disposition sur leurs visages, ne s'artêta pas même à les haranguer. Comme le tetrein étoit inégal, & rude fur-tout pout les Chevaux, on eut d'abord beaucoup de peine à repousser les Ennemis. Il fallut tirer de haut en bas une volée de toure l'artillerie . pour écarter quelques bataillons, qui fembloient avoir entreptis de difputer la descente. Mais aussi tôt que les Cavaliers Espagnols eurent trouvé le terrein plus commode, & qu'une partie de l'Infanterie eut mis le pié dans la Plaine, on gagna bientôt affez de champ pour mettre le canon en batterie. Le gros des Ennemis avoit eu le tems de s'avancer à la portée du moulquer. Ils ne combattoient encore que par des cris & des menaces. Cortez fit faire un mouvement à son Armée , pour les charger. Mais ils se retirerent alors, par une espece de fuite, qui n'étoit en effet qu'une nouvelle ruse, pour faire avancer les Espagnols, & pour trouver le moien de les envelopper. On ne fut pas long-tems à le teconnoître. A peine eut-on quitté la haureur, qu'on laissoit à dos, & par laquelle on avoit esperé de demeurer couvert, qu'une partie de l'Armée ennemie s'ouvrit en deux aîles, & s'étendant des deux côtés enferma Cortez & tous ses gens dans un grand cercle. L'autre partie, s'étant avancée avec la même diligence, doubla les rangs de cette enceinte, qui commença aussi-tôt à se resserrer. Le péril parut fi pressant, que Correz, songeant à se défendre avant que d'attaquet, prit le parti de donner quatre faces à sa Trouppe, & recommanda instamment de suppléer par l'union & le bon ordre à l'inégalité du nombre. L'air, déja trouble par d'effrojables cris, fut alors obscurci par une nuce de fleches, de dards & de pierres. Mais les Indiens, remarquant que ces armes faifoient peu d'effet, se disposerent à faire usage de leurs épées & de leurs massues. Cortez artendoit ce moment pour faire jouer l'artillerie, qui en fit un grand carnage. Les arquebules ne causerent pas moins de désordre dans leurs rangs. Comme leur point d'honneur étoit de dérobber la connoissance du nombre de leurs Morts & de leurs Blesses, ce soin, qui ne coffoit pas de les occuper, contribua beaucoup à les ietter dans la confusion. Cortez n'avoit pensé, jusqu'alors, qu'à courir avec ses Cavaliers aux endroits où le péril étoit pressant, pour rompre à coups de lances & dissiper ceux qui s'approchoient le plus. Mais reconnoissant seur trouble, il résolut de saisir ce moment pour les charger , dans l'espérance de s'ouvrir un pallage & de prendre quelque poste, où toutes ses Trouppes pussent combattre de front. Il communiqua son dellein à ses Officiers. Les Cavaliers furent placés sur les aîles; & tout d'un coup, invoquant Saint Pierre à haute voix, le Bataillon Espagnol s'avança contre les Indiens. Ils soutintent affez vigoureusement le premiet effort; mais la furie des Chevaux, qu'ils prenoient toujours pour des Etres furnaturels, leur causa tant de fraieur, qu'ils s'ouvrirent enfin avec toutes les marques d'une affreuse consternation. Dans le tems qu'ils se heurtoient entr'eux, & que se renversant les uns sur les autres, ils se faisoient plus de mal qu'ils n'en vouloient évi-Tome XII.

FIRNAND CORTIZ. 1519. ter, il arriva un incident qui ranima leur courage, & qui faillit d'entraîner la ruine des Lipagnols. Un Cavalier, nommé l'ierre de Moron, qui montoit un Cheval tres vite, mais un peu rétif, s'engagea si loin dans la mêlée, que plufieurs Officiers Tlafcalans qui s'étoient rallies, & qui le virent féparé de ses Compagnons, l'attaquerent de concert. Les uns saisirent sa lan-

Les Indiens ce & les renes de la bride, tandis que les autres percerent le Cheval de test en triompne.

torneun Cheval, tant de coups, qu'il tomba mort au milieu d'eux, Aussi-tôt, ils lui coupetète & la por- rent la tête (1); & l'élevant au bout d'une lance, ils exhorterent les plus timides à redouter moins des monftres, qui ne réfificient pas à la pointe de leurs armes. Moron recut plufieurs bleifures, & demeura quelques momens Prisonnier; mais il fur secouru par d'autres Cavaliers, qui l'enleverent à ses Vainqueurs. Cependant une partie des Tlascalaus, encouragée par la mort du Monstre, reprit ses rangs & parut se disposer au combat. Mais lorsque les Espagnols se crojoient menaces d'une nouvelle attaque, ils surent surpris de voir fucceder tout-d'un-coup un profond filence aux cris des Indiens, &c de ne plus entendre que le bruit de leurs timbales & de leurs cors. C'étoit Ils prennent la la retraire, que ces Barbares fonnoient à leur maniere. Un mouvement, qu'ils firent auffi-tôt vers Tlascala, ne permit pas de douter qu'ils ne fussent prêts d'abandonner le champ de baraille. En effer, ils s'éloignerent insensiblement , jufqu'à ce qu'une colline les dérobba tout-à-fait aux yeux des Espagnols. Une avanture si extraordinaire fut attribuée d'abord à des causes surnaturelles; mais on apprit enfuite, de quelques Prifonniers, qu'elle venoir de la perte des principaux Chefs de l'Armée Indienne, & que Xicotencatl. voïant la plûpart de ses Baraillons sans Commandans, avoit craint de ne pouvoir fuffire seul pour faire agir ce grand Corps. Cependant il n'en prit pas moins les airs du triomphe; & la tête du Cheval, qu'il portoit lui-même, & qu'il envoia bientôt au Sénat , lai tint lieu de tous les avantages de la

Polte of Corsez s'établat.

Ils étoient demeurés à Correz, puisqu'il se trouvoit maître du champ de bataille, après avoir repoulle tant d'Ennemis. Mais il se voioit forcé d'accorder quelque repos à fes Trouppes, qui étoient accablées de fatigue.D'ailleurs. informé par les Prifonniers que l'animofité des Tlafcalans venoit de l'opinion qu'ils avoient concue de fon Voiage à la Capitale du Mexique, où ils s'imaginoient qu'il alloit rechercher l'amitié de Morezuma, pour lequel ils avoient une haine mortelle, & lui offrir contr'eux le secours de ses armes, il se flattoir encore de pouvoir les détromper sur ses intentions, & leur inspirer du goût pour la paix. Ces deux raisons le déterminerent à se saisir d'un petit Bourg, qu'on découvroit à peu de distance, sur une hauteur qui commandoit toute la Plaine. Les Habitans, s'étant retirés à son approche, laisserent assez de vivres pour renouveller ses provisions. Un lieu, naturellement capable de défense, ne fut pas difficile à fortifier par quelques ouvrages; & les Zampoalans, irrités du mépris avec lequel ils voioient traiter leur alliance, appor-Il va lui-nême terent une ardeur infatigable au travail. Aussi-tôt que le Général Espagnol oblirver les En- fe crut en sûreré dans ce poste, il se mit à la tête de deux cens Hommes,

(1) Solis reproche à quelques Auteurs peu d'honneur aux Historiens , & ne rend'avoir dit qu'ils la lui couperent d'un feul dent point l'action plus considérable. Ibid. coup d'épée. Ces exagérations , dit-il , font (1) Solis , ubi supra , chap. 17.

moirié des Trouppes Zampoalanes & moirié des tiennes, pour allet luimême (3) observer la dispolition des Ennemis, aux environs de Tlascala. Il v fir quelques Prisonniers, qui lui apprirent que Xicotencarl étoit campé affez proche de la Ville, & qu'il y affembloit une nouvelle Armée. Cette nouvelle l'obligea de retourner à fon quartier; mais ce ne fut pas fans avoir brûlé quelques Villages, pour faire connoître à ses Ennemis qu'il ne craignoit point la guerre : & revenant néanmoins à l'espérance de leur donner une meilleure idée de ses intentions, il rendit la liberté à deux de ses Prifonniers, avec ordre de déclaret à Xicotencarl, » Ou'il étoit affliré de la » mort d'un si grand nombre de braves Tlascalans, qui avoient péri dans le qu'il fait faire à » dernier Combat, mais que ce malheut ne devoit être attribué qu'à ceux « qui l'attiroient à leur Patrie , en recevant à main armée des Etrangers » qui venoient leut demander la paix ; qu'il la demandoit encore , malgré » les outrages qu'il avoit reçus, & qu'il promettoit de les oubliet; mais » que s'il ne recevoir cette grace à l'heure même, il juroir de dérruire la " Ville de Tlascala, pour en faire un exemple dont tous les Peuples voisins » seroient effraiés. Après la pette que les Tlascalans avoient réellement esfuiée, cette déclaration auroit pû faire quelque impression sur le Sénat, si toutes les voies n'eussent été fermées pout la faire patier dans la Ville : mais elle étoit adressée à Xicotencatl, qui en fut irrité jusqu'à couvrir de bléssures ceux qui avoient eu l'audace de s'en charget; & les renvoiant dans cet état. Elle eft reçui à Correz, il lui fir dire; » Qu'il n'avoir pas voulu leur donner la mort, parbare, » afin que les Espagnols apprissent d'eux quelles étoient ses dernieres réso-

FERNAND CORTEZ. 1519.

Déclaratio

» pagne, avec une Armée innombrable; que son dessein étoit de les pren-" dre tous en vie, & de les porter fut les Autels de ses Dieux, pour leur » faire un facrifice du fang & des cœurs de leurs Ennemis (4). Enfuire, joignant la raillerie à cette brutale réponfe, il fit portet au Camp Espagnol trois cens Poulets d'inde & d'autres provisions; afin que les Ennemis de ses Dieux, fit-il dire à Cortez, ne s'imaginatfent point qu'il aimât mieux les prendre par la faim que par les armes, & qu'après avoir bien mangé, leur chair, dont il vouloit faire un grand festin, fut d'un goût plus savou-Certe insolence causa moins d'effroi, que d'indignation dans le Camp. Les Les Espagnole

» lutions; que le lendemain, au lever du Soleil, ils le verroient en cam-

Espagnols ne laisserent pas de réparer leurs forces, avec les provissons qu'on dans leur poste. leur envoïoit (6); & Correz profita de l'avis qu'il avoit teçu, pour se disposer à tous les événemens. Il prit avantage de la nature du terrein, pour former plufieurs batteries, qui lui promettoient une sanglante exécution; & ses Bataillons furent distribués, suivant l'expérience qu'il avoit de la méthode de ces Barbares. A la pointe du jout', on vit en effet la campagne anondée d'Indiens, qui devoient avoit fait beaucoup de diligence, pour s'être approchés du Camp dans l'espace d'une nuit. Cette Armée montoit à

(5) On fait un teproche à Cottez de s'êere trop exposé dans cette occasion. Il devoit Le ménaget, dit Solis, pour le salut de tous fes gens , qui étoit attaché à la personne , chap. 18.

(4) Solis , ubi fupra , chap. 18. (5) C'eft Herrera qui tapporte un trait fe fingulier. Liv. 6. chap. 6. (6) Herrera, ibidem.

FERNAND CORTEZ. 1519.

plus de cinquante mille Hommes (7). C'étoit, comme on l'apprit bientôt d'eux-mêmes, le dernier effort de la République & de tous ses Alliés. On découvroit, au centre, une Aigle d'or fort élevée, qui n'avoit point encore paru dans les autres combats, & que les Tlascalans ne portoient pour Enfeigne, que dans les plus pressantes occasions. Ils sembloient courir , plurôt que marcher. Cortez, les voiant à la portée du canon, fit faire une décharge générale, qui modera beaucoup certe ardeur. Cependant, après avoir part quelque tems arrêrés par la crainte, ils reprirent courage, pour s'avancer jusqu'à la portée des frondes & des arcs. Mais ils furent arrêtés une seconde

I's reposificat kı lağırar,

fois par de nouvelles décharges de l'artillerie & des arquebufes , dont chaque coup faisoit de larges ouvertures dans leurs rangs. Le combat dura longrems sous cette forme, avec peu de dommage pour les Espagnols, qui voïoient tomber à leurs piés les fleches & les pierres, tandis que leurs boulets & leurs balles portoient le défordre & la mort dans tous les Bataillons ennemis. Cependant un gros d'Indiens , comme transporté de fureur , s'approcha jusqu'au pié des batteries, & commençoit à causer de l'inquiétude à Cortez; loríque la confusion se répandant plus que jamais dans le corps de leur Armée, on y remarqua divers mouvemens opposés les uns aux autres, qui aboutirent à une retraite fans défordre, pour ceux qui composionn l'arrieregarde, & qui se tournerent bientôt en fuite pour ceux qui combattoient dans les Postes avancés. Alors Cortez les fit charger avec l'épée & la lance; mais fans permettre à ses gens de s'écarter trop, dans la crainte de quelque ruse qui pouvoit les exposer au danger d'être enveloppés (8).

Caufes de la désource des Indecne.

Cette étrange révolution paila d'abord , aux yeux des Espagnols , pour un miracle du Ciel en faveur des armes chrétiennes. Mais on fut bientôt que Xicotencatl, jeune Homme fort emporté, avoit outragé un des Caciques auxiliaires, parce qu'il avoit differé d'obéir à ses ordres, & que le Cacique s'étoit ressenti de ses injures jusqu'à lui proposer un combat singulier. Tous les Alliés de la République s'étoient foulevés à cette occasion. Ils avoient réfolu brufquement de quitter une Armée , où l'on marquoit si peu de reconnoissance pour leur zele & leur valeur. Ce dessein s'étoit exécuté avec une précipitation, qui avoit jetté le désordre dans les autres Trouppes; & Xicotencatl, troublé par un incident qui lui donnoit de la défiance pour ses propres Soldars, avoit pris le parti d'abandonner la victoire & le champ de bataille aux Espagnols. Cette querelle même, au jugement de quelques Hiftoriens, & l'heureux effet qu'elle produifit, doivent être regardes comme l'ouvrage d'une Puissance supérieure, qui veilloit à la conservation des Espagnols (9).

Murmure des Efpagnois,

Malgré tant de marques de la protection du Ciel , le péril dont ils se voïoient délivrés, & qui pouvoit se renouveller à tous momens, les jetta dans une vive inquiétude, qui produisit de nouveaux murmures. Cottez retomba dans la nécessité d'emploier fon éloquence & son adresse, pour les appaifer. Il ordonna une Affemblée générale , fous prétexte de délibérer encommun fur une fituation dont il reconnoilloit le danger. Il avoit recomman-

(7) Solis, ubi fupra, Herrera la fait calans, ch. 6. monter à cent einquinte mille Hommes, mais (8) Solis, ibidem. fur le feul témoignage des Prisonniers Tlas-(so Ibidem.

dé, à ses Confidens, de placer sans affectation les plus mutins près de sa perfonne, autant pour s'assurer d'en être entendu, que pour se les concilier par cette apparence de distinction & de faveur. Le discours qu'il leur tint tut bien perfuaiif, puisqu'il l'eût à peine achevé, qu'un Factieux des plus emportés éleva la voix , & dir à ses Parrifans : » Mes Amis , le Général nous con-» fulte; mais, en nous demandant le parti qui nous reste à prendre, il » nous l'enfeigne. Je crois , comme lui , qu'il est impossible de nous retirer » fans nous perdre (10). Tous les autres entrerent dans le même sentiment ,

TERNAND CORTIZ 1419.

Difcours de Correz qui les

(10) Un Dicours si pnissant, que Solis » blique & de leurs Alliés, ont été vain-rapporte après Diaz qui l'avoit entendu, ne » cus ou dissipés; & suivant toures le «--peut être dérobbé à l'Histoire. Les circonstances qu'on a rapportées sont tirées des mémes Ecrivains. » Il n'est pas besoin de s'é-» tendre beaucoup fur le parti que nous » avons à prendre, sprés avoir gagné deux m barailles, ou votre valeut n'a pas moins » éclaté que la foiblesse de nos Eunemis. Il » est vrai que les travaux de la guerre ne - conduisent pas toujours à la victoire. La maniere d'en profitet n'est pas non plus » (ans difficultés. Il reste du moins à se pré-» cautionner contre les périls qui environ » nent souvent les plus grands succès. C'elt » une espece de tribut, imposé au bonlieur » des Hommes. Cependant j'avoue, mes » Amis, que ce n'est pas la le motif de mon so inquictude. Des railons plus fortes & plus m preffantes me tendent votre confeil né-» cessaire. On m'a dit que l'envie de retourmer en arriere est tombe dans l'esprit de so quelques - uns de nos Soldats , & qu'ils s excitent mutuellement à me faire cette propolition. Je ni imagine qu'elle u'est pas 20 fans fondement. Mais il n'est pas honnète so qu'une affaire de cette imporrance foit » traitée sourdement, avec un air de ca-» bale. Il faut que chacun explique libre-» ment ce qu'il en pente, afin que son so zele pout le bien Public soit autorisé. . Commençons par confideter l'état où nous n formmes; c'est le moien de faciliter les so raisonnemens fur l'avenit , & de prendre so une fois des téfolntions constantes. Certe Expédition a été non-seulement approuwée, mais généralement applaudie pat p rous ceux qui m'écoutent. Nous avons enerepris d'aller jusqu'a la Cout de Motezuma. Nous nous tommes factifils à ce m deffein , en faveut de norre Religion & de notre Roi. Nous y avons attaché notte bonnenr & nos elpérances. Les Indiens a de Tlascala, qui onr voulu s'y opposer avec toates les forces de leur Republi-

& reconnurent l'injustice de leurs plaintes.

» gles de la prudence humaine, il n'est pas » possible qu'ils demeurent long tems sans » nous accordet la paix, ou du moins un » passage libre sus leuts Terres. Et nous » obtenons cet avantage, quel éclat pout » notre téputariou! & que n'avons - nous » pas à nous promettre de l'estime de ces » Barbares, qui nous regardent deia comme » des demi-Dieux. Si Moteruma nous atse tend avec crainte, comme il est aisé de » le reconnoître par tant d'artificieuses Am-» batfades, avec quel tespect nous regarso dera-t'il après la défaire des Tlascalans, » qui ne devoient leut indépendance qu'à » la force des armes ? Il y a beaucoup d'ap-» parence qu'il nous fera des offics (upé-» rieures à nos proptes desirs, pat la seule » crainte de nous voir embraffet le parti » d'un Peuple qui s'est tévolté contre lui. » Ainsi les obstacles mêmes, que nous avons » tencontrés dans cette Province, auront été » l'instrument dont le Ciel se sera servi » pour avancer notre entreprise. Il veut les » faire servir d'épreuve à notre constance, » parce qu'il ne nous doit point des mira-» cles auxquels nous n'ayions pas contribué » de notte cœur & de nos mains. Mais & » nous tournons aujourd'hui le dos, ne so voice-vous pas que nous perdons tout à so la fois nos travaux & le fruit qui devoit » les suivre ? sans comptet que nous serons » les premiers à qui la victoire aura faie » perdre le courage. Que nous restera-t-il » pas a craindre ? Ces mêmes Peoples , que m nous avons vaincus, & qui font encore so tremblans & fugirifs , s'antmeront par so norre relachement. Ils font les maitres » des défilés. Ils ne cefferont pas de nous » fuivre. Hs nous accable ont dans norre » marche. Ceux qui nous servent avec au-» tant de fidélité que de coutage, ces Ppiii

FIRNAND CORTIZ-1;19. Tlaicaims.

D'un autre côté , la nouvelle déroute de l'Armée Indienne avoit jetté tant de consternation dans la Ville de Tlascala, que le Peuple y demandoit la paix à grands cris. Les plus timides proposoient de se retirer dans les Mon-

En bittai des tagnes, avec leurs familles; mais la plupart, perfuadés que les Espagnols étoient des Dicux , vouloient qu'on se hatât de les appaiser par des adorations. Le Sénat, s'étant affemble, pour cherchet quelque remede aux malheurs publics, conclut que les merveilleux exploits des Etrangers devoient être l'effet de quelque enchantement; & cette idée le fit recourir aux Magiciens

Ils ont rect & leuis Magicens, it is formepostcurs.

du Pais, pour détruire un charme par un autre. Ces Imposteurs furent appellés. Ils déclarerent qu'aiant déja raisonné sur les circonstances, ce qui pamint de ces Im- roissoit obscur aux Sénateurs étoit d'une extrême clarté pour eux ; que par la force de leur Art, ils avoient découvert que les Espagnols étoient des Énfans du Soleil, produits par l'activité de ses influences sur la terre des Régions orientales; que leut plus grand enchantement étoit la présence de leur Pere, dont la puissante ardeur leur communiquoit une force supérieure à celle de la Nature, qui les faifoit approcher de celle des Immortels; mais que l'influence ceilant lorsque le Soleil déclinoit vers le Couchant, ils s'affoiblissoient alors & sicrtissoient comme l'herbe des Prairies : d'où les Magiciens inféroient qu'il falloit les attaquer pendant la nuit, avant que le retour du Soleil les rendît invincibles. Le Sénat donna de grands éloges à cette découverte, & se flatta d'une victoire certaine. Quoique les combats nocxicotenesti at- turnes fuilent opposés à l'usage de la Nation , l'ordre fut donné à Xicoteneati

guotproduct la Corencari guotproduct la Camp Espagnol après le coucher du Soleil. Heureusement que but. la vigitance de Correz n'étoit jamais en défaut. Il avoit des Postes avancés & des Sentinelles dans l'éloignement. Il faifoit faire exactement les roudes. Les Chevaux étoient fellés pendant toute la nuit, & les Soldats dormoient armés. Le foir avant celle qu'on avoit marquée pour l'attaque, les Sentinelles découvrirent un gros d'Ennemis, qui s'avançoient à petits pas vers le Camp, dans un filence qui ne leur étoit pas ordinaire. Cortez en fut averti. Quoiqu'il ignorar eucore le deffein des Indieus, non-feulement il donna fes ordres pour la défense, mais il recommanda qu'à leur exemple le silence fût observé dans tous les Postes. La confiance de Xicorencarl augmenta la promeise des Magiciens, lorfqu'à peu de distance du Camp, il se crut assuré, par ces apparences de langueur, que les Espagnols se ressentoient de l'absence de leur Pere. Il approcha julqu'au pié du rempart, où il forma trois attaques, qui furent exécatées avec beaucoup de hardielle & de diligence. Mais les premiers Indiens, qui entreptirent de monter, furent reçus avec une vigueur à laquelle ils ne s'attendoient pas; & ceux qui les fuivoient prirent l'épouvante, en voiant

Il el repouffé mal re fa turie.

» nous abandonneroot, pout aller publier » posez, discutez, ee qui vous paroitra » notre honte. Peut ètre coospireront - ils » convenable 2 cotte situation. Je vous laisse

» mes Amis; il est aussi important, pour » recherene d'éloquence, moins pour dé-

» de considerer tout avec beaucoup d'at- » per. So is , Liv. 1. chap. 19.

» Zampoalans & ees Totonaques, nos Alliés » teotion, en mesurant les espétances qu'il » & l'uoique ressource de notre rettaite, » est question d'abandonner, avec les perils » electelicion l'occasion de s'echappet, Ils » qui peuvent nous rester à vaioere. Pro-

» contre nous , après avoit petdu l'opinion » une pleine libetté. J'ai touché ees incon-" qu'ils avoient de oos forces. Je le repéte, " véoiens, fans chaleut, fans art, fans

notre suteté que pout notre honneut, . fendre mon sentiment que pour le discul-

tomber les plus avancés, dont les corps rouloient jusqu'à eux. Xicotencatl reconnut l'impostute des Magiciens. Cependant sa colere, ou son courage, le fit retourner à l'affaut. Ses gens donnerent des témoignages extraordinaires de valeur. Ils s'aidoient des épaules de leurs Compagnons, pour monter fur le Rempart, où ils recevoient sans éronnement de mortelles blessures, qui conrinuoient de les faire tomber, sans que les autres parussent rebutés de ce spectacle. Le combat dura long tems, avec tout le défavantage qu'on peut s'imaginer pour eux, dans une situation où les Espagnols n'avoient que la peine d'allonger le bras pour les tuer à coups de lances. Enfin Xicotencarl , défefpérant de son entreprise, pris le parti de faire sonner la retraire. Correz, qui savoit que la méthode des Barbares éroit de se retirer en pelorons & sans ordre, fortit alors avec une partie de son Infanterie; tandis que ses Cavaliers, qui avoient garni de fonnetres le poitrail de leurs Chevaux, descendirent aussi dans la Campagne, pour augmenter la terreur des ludiens par la nouveauté neues achevens de ce bruir. Une charge, à laquelle ils s'attendoient si peu, acheva de les de le mette ca mettre en fuire; & le jour ne revint que pout faire admirer le nombre des Morts & des Blesses, qu'ils avoient lassses, contre leur usage, au pié du Remparr. Les Espagnols perdirent un Zampoalan, & n'eurent que deux ou trois Bleffés de leur Nation : ce qu'ils regardérent comme un miracle , à la vûe de l'effroïable quanrité de fleches, de dards & de pierres, qui étoient rombés

FERNAND CORTIZ. 1519.

Leur joie n'eut d'abord, pour objet, qu'une victoire qui leur avoit si peu coûté; mais elle augmenta beauconp, en apprenant, des Prifonniers, quelle avoir été l'espérance de leurs Ennemis. Cortez ne douta point que la réputation, qu'il devoit se promettre d'un événement de cette nature, ne servit plus que la force des armes au fuccès de ses desseins. En effet , tous les Senareurs de Tlascala, croïant reconnoîrre, dans ces invincibles Etrangers, les Hommes célestes qui étoient annoncés par leurs Prophéties, craignirent de s'attiter les derniers malheurs en rejertant plus long-tems leur amitié. Ils commencerent par sacrifier à leurs Dieux une partie des Magiciens qui les avoient trom- Les Magiciens par factifier à leurs l'acux une partie des magnitus qui apparfer le courroux du de l'isfabilier pés, comme des Victimes de propination, pour apparfer le courroux du de l'isfabilier Ciel. Ensuite, pensant à nommer des Ambassadeurs, qui devoient êrre chargés de négocier la paix , ils envoierent d'avance un ordre exprès à Xicoten- Le sinat fe dicatl, de faire cesser toutes forres d'hostilités. Ce sier Indien, loin d'approu- unmisea la paix ver la Délibération de fes Maîtres, répondit à leur Envoié, que fon Armée éroit le véritable Sénat, & qu'il autoit soin de soutenir la gloire de sa Nation, puisqu'elle étoit abandonnée par les Peres de la Patrie (12). Quoiqu'il fût défabufé de la folle opinion qu'il avoit conçue du raisonnement des Magiciens, il n'avoir point encore perdu l'espérance de forcer, pendant la nuit, les Etrangers dans leurs murs. Il attribuoit sa derniere disgrace à l'imprudence qu'il avoit ene de les arraquer sans avoir fair reconnoître la disposition de leur Camp : & dans cette idée, il résolut d'y envoier quelques Espions, avec ordre d'en examiner toures les parties. Les Habitans des Villages voifins, attirés par les préfens des Espagnols, ne faisoient pas difficulté d'y porter des vivres. Il choifit quarante Soldats, qu'il fit déguiser en Païsans, avec des fruits, de la Vo-

laille & du Maïz. Il leur recommanda d'observer les endroits, par lesquels on

(11) Solis, ubi fupra, chap. 19.

dans l'enceinte de leur Quartier (11).

(11) Solis , Widem.

Rufe de Xiertental pour i'y

ponvoit attaquer la Place avec plus de facilité (13). Quelques Historiens prétendent que ces quarante Emiliaires s'y introduifirent en qualité d'Envojes de Xicorencarl, qui feignit de propofer un accommodement; & cetre suppofition rendroit l'inadvertance des Espagnols plus excusable. Mais il est certain que les Indiens traveltis entrerent dans le Camp, qu'ils y passerent quelques heures, & que ce fut un Zampoalan, qui remarqua le premier la curiolité avec laquelle ils observoient la hauteur du mur. Cortez, qui en fut averti, se hata de les faire arrêter. La force des tourmens en sir parler quelques-uns. Il forma là-dessus un dessein, qui lui réussir au-delà de ses espérances. Ce fur de feindre qu'il avoit pénêtré celui de Xicotencatl , par des

lumieres supérieures aux connoitsances des Indiens, & de lui renvoier la plus

tead par une actre cute.

dacits.

grande partie de ses Espions, pour lui déclarer de sa part que les Espagnols rendoient sans crainte, & qu'ils avoient laisse la vie à la plupatt de ses gens, afin que leurs observations ne fussent pas perdues pour lui. Mais, jugeant à propos aufli de répandre la terreur dans toute l'Armée Indienne , il fit muriler 15 fair mutiler qualities d'ladiverfement les Malheureux qu'il renvoioit (14). Ce spectacle sanglant causa tant d'horreur aux Trouppes qui marchoient déja pour l'attaque, qu'elles parutent balancer fur l'obeillance qu'elles devoient à leur Chef. Xicotencatl, frappé lui-même de voir son projet éventé, se figura que les Etrangers n'avotent pu connoître ses Espions & pénétrer jusqu'au fond de leuts pensées, fans avoir quelque chose de divin. Il étoit dans cette agitation, lorsque deux Ministres, envoires par le Sénar, qui avoit été choque de l'insolence de fa réponse, vintent lui ôter le Commandement; & ses Trouppes, peu difposées à le soutenir dans sa désobéissance, ne tarderent point à se dissiper. Il rentra néanmoins dans Tlascala, sous la protection de ses Parens & de ses Amis, qui le présenterent aux Sénateurs, avec lesquels ils firent sa

Dipotation du Sonat Tiafcalan au camp de Corpaix (15).

tude. Le jour suivant ne fut pas plus tranquille; & quoiqu'ils apprissent des Indiens qui leur apportoient des vivres , que l'Armée des Tlascalans étoit rompue, leur incertitude dura jusqu'au lendemain. Mais les Sentinelles déconvritent au point du jour une trouppe d'Indiens, qui s'avançoient vers le Camp; & Cortez donna ordre qu'on leur laissat la liberté d'approcher. C'étoit l'Ambassade du Sénat, composée de quatre vénérables Personnages, dont l'habit & les plumes blanches annoncoient ouvertement la Paix. Ils étoient environnés de leur cortege, après lequel marchoient quantité de Tamenes, chargés de toutes fortes de provitions. Ils s'arrêtoient par intervalles, avecde profondes inclinations de corps vers le Camp des Espagnols; & baissant les mains jusqu'à terre, ils les portoient ensuite à leurs lévres. A quelques pas des murs, ils rendirent leur dernier hommage, par des encensemens qu'ils firent au Fort. Marina parut fur le bord du Rempart, & leur demanda, dans leur langue, de quelle part & dans quelles vûes ils se présentoient. Ils répondirent qu'ils étoient envoiés par le Senat & la République de Tlafeala, pour traiter de la Paix. On ne leur refula point l'entrée; mais Correz les reçut avec un appa-

Les Espagnols avoient passe la nuit sous les armes, & dans une vive inquié-

Cirimonies de la marche des Depares.

> (13) Ibidem. les pouces à tous les autres. Ibid. Herr. ubi fun. (14) Il fit couper les mains à 14 ou 15, &c (15) Solis & Herrera. Ibidem.

reil

IGHT - GOO.

FERNAND CORTEZ. .1519.

Offres ou'ils font & Cortex,

reil de grandeur & d'un air de févérité , qu'il jugea nécessaires pour leur infpirer du respect & de la crainte. Après avoir recommencé leurs révérences & leurs encenfemens, ils expoferent le fujet de leur députation, qui se réduifir à des excuses frivoles, rirées de l'emportement brural des Otomics, que toute l'autoriré du Sénat n'avoit pû réprimer , & à l'offre de recevoir les Éfpagnols dans leur Ville, où ils promettoient de les traiter comme les Freies de leurs Dieux. Cortez, dislimulant la joie qu'il ressentoit de ce langage, affecta de les laisser dans le doute de ses intentions. Il leur sit valoir la bonté qu'il avoit de les écourer, lorsqu'ils avoient mérité sa colere , & le penchant sa réponte, qu'il avoit de les écourer, lorsqu'ils avoient mérité sa colere , & le penchant sa réponte, de réfolution qu'il conservoit encore pour la paix, après une guerre injuste qui lui donnoir fur eux rous les droits de la victoire. Cependant il promit de ne pas reprendre les armes, s'il n'y éroit forcé par de nouvelles offenses, & de laisser le tems à la République de réparer le passe par une prompte satisfaction. Il avoit deux vues , dans cette réponse ; l'une , de s'assurer , en effet , de la bonne foi des Tlascalans; & l'autre, de prendre quelques jours pour rétablir sa santé, qui avoir beaucoup fouffert d'une si confinuelle farigue (16).

A peine les Ambassadeuts éroient sortis du Fort, qu'on y vit arriver cinq Nouveux Am-Mexiquains, qui se firent annoncer au nom de l'Empereur Morezuma. Ils Morezuma, avoient pris des chemins détournés pour entrer sur les Terres des Tlascalans, & c'étoit à fotce de précautions qu'ils les avoient traverfées fans obftacle. Motezuma, informé par·la diligence de ses Courriers, de tout ce qui se passoir à Tlascala, sentoit redoubler ses allarmes, en voïant une Nation belliqueuse, qui avoit résisté tant de fois à toutes ses forces, vaincue dans plusieurs Batailles par un petit nombre d'Etrangers. Il commençoit à craindre qu'après avoir foumis ces Rebelles, Cortez ne fotmât de plus grandes entreprifes , & n'emploiat leurs armes à la conquête de l'Empire. Il paroît éronnant qu'avec de si justes sompçons , il n'assemblat point une Armée pour sa défense. Mais on observe, dans toute sa conduite, qu'il se fioit beaucoup aux artifices de la politique, & que son espérance éroit encore de rom- la conduise de pre l'union qui pouvoit se former entre les Espagnols & les Tlascalans. C'étoit dans cette vue qu'il envoïoit une Ambassade à Correz, sous prétexte de le féliciter de l'heuteux fuccès de fes armes, & de l'exhorter à traiter fans ménagement leurs Ennemis communs, pour lesquels il se flattoit de lui infpiter de la défiance & de la haine, pat les plus odieuses peintures de leur mauvaife foi. D'ailleurs, fes Ambassadeurs avoient ordre de faire de nouvelles instances au Général érranger , pour lui faire abandonner le dessein de se rendre à sa Cour, en lui expliquant, avec des apparences d'amirié, les raifons qui ne permettoient point à leur Maître de lui accordet cette liberré. Leurs instructions portoient aussi de reconnoître la situation des Tlascalans; & s'ils les voioient portés à la paix, de faire naître affez d'obstacles au Traité, pour se donner le tems de l'informer du succès de leur négociation (17).

pris médecine un jour qu'il fat atraqué par vant. Herrora, Liv. 6. chap. 10. Solis, Liv. les Indiens , il ne laiffa pas de monter à che- a chap. 21. val, de combattre, de faire toutes les fonetions de Général & de Soldat, & que sa mé-Tome XII.

(16) Les Historiens observent qu'aïant decine ne fit son opération que le jour sui-

(17) Solis, ubi fupra, chap. 21.

CORTEZ. 1519.

Cortez les recut avec d'autant plus de joie & de civilité, que le filence de ce Monarque commençoit à lui caufer de l'inquiétude. Il marqua une extrême reconnoissance pour leurs présens, qui montoient à la valeur de deux Quelfinit cor mille marcs d'or. Mais il trouva des prétextes pour différer sa réponse, partex rire de l'Amce qu'il vouloit qu'avant leur départ ils vitient avec quelle foumission les suele. Tlatcalans lui demandoient la paix ; & de leur côté , ils ne demanderent point d'être dépêchés, parce que ce délai fembloit favorable à leur Commif-

fion. Cependant, ils ne furent pas long tens fans la faire pénétrer, par des questions indiferetes, qui firent connoirre toutes les fraïeurs de Motezuma. & de quelle importance il étoit , pour le réduite à la raison , de conclure avec les Thicalans.

La République, qui vouloit perfuader les Espagnols de la fincérité de ses vient lus même intentions, envoïa ordre à toutes les Bourgades voifines du Camp, d'y poren députation su ter des vivres, fans paiement & fans échange. L'abondance y regna aufli-tôt; & les Paifans du Canton poufferent la fidelité jusqu'à refuser les moindres récompenses. Deux jours après, on découvrit, sur le chemin de la Ville, un gros d'Indiens qui s'approchoient avec toutes les marques de la paix. Cortez ordonna que le Fort leur fut ouvert, fans aucune apparence de foupcon. Il fe fit accompagner, pour les recevoir, des cinq Amballadeurs Mexiquains, après leur avoir fait entendre avec nobletle qu'it ne vouloit rien avoir de réfervé pour ses Amis. Le Chef des Tlascalans étoit Xicotencarl même, qui avoit brigué cette Commission, pour achever de se rétablir dans l'esprit des Sénateurs, ou peut-être, fuivant la conjecture de Solis, parce qu'aiant reconnu la nécessité de la paix , son ambition lui faisoit desirer que la République n'en eût l'obligation qu'à lui. Il avoit, pour cortege, cinquante Sei-

Sa figure & fon gneurs, des plus distingués, rous dans une magnifique parure. Sa taille étoit au-dessus de la médiocre, assez dégagée, mais droite & robuste. Il étoit vêtu d'une robbe blanche, qu'il foutenoit d'un air Cavalier, avec quantité de plumes, & quelques pierreries affez galamment distribuées. Les traits de son visage, quoique sans proportion, formoient une physionomic majestueuse & guerriere. Après quelques révérences Indiennes, il s'affit, fans attendre l'in-50n discours à vitation de Cortez; & le regardant d'un œil ferme, il lui dit, » qu'il se » reconnoissoit seul coupable de toutes les hostilités qui s'étoient commises ;

» ma & des Culvas, dont il avoit le nom en horreut; mais qu'étant mieux " informé, il venoit se rendre entre les mains de ses Vainqueurs, & qu'il » fouhaitoit de mériter, par cette foumission, le pardon de la République, » au nom de laquelle il se présentoit pour demander la paix , & pour la re-» cevoir aux conditions qu'il leur plairoit de l'accorder ; qu'il la demandoit » une, deux & trois fois, au nom du Sénat, de la Noblesse & du Peuple, » & qu'il fupplioit le Général d'honorer leur Ville, de fa préfence; qu'il y " trouveroit des logemens pour route fon Armée; que jamais les Tlafcalans » n'avoient été forcés d'en ouvrir les Portes ; qu'ils menoient , dans ces Mon-\* tagnes , une vie pauvre & laborieuse , uniquement jaloux de leur liberté ; » mais que l'expérience leur aïant fait connoître la valeur des Espagnols, ils

» ne vouloient pas tenter plus long-tems la fortune; & qu'ils leur deman-

» qu'il s'étoit imaginé que les Espagnols étoient dans les intérêts de Motezu-

» doient feulement en grace d'épargner leurs Dieux, leurs Enfans & leurs » Femmes (18). Cortez, dans l'estime qu'il avoit naturellement pout la grandeur d'ame, fut si touché de la noblesse de ce discouts & de l'ait libre & guerrier de Xicotencatl, qu'après l'avoit rémoigné aux Affiltans, il voulut que Marina fit la 4 & l'attacher, même déclaration à ce brave Indien , autant pout se l'attacher par cette marque

FERNAND CORTEZ. 1119. Correx cherche

de confidération, que pout l'empêcher de croire que l'accueil, qu'on lui faifoit, vint de quelque autre ménagement. Enfuire, reprenant un air févere, il lui fit des reproches fort vifs de l'obstination avec laquelle il avoit entrepris de réfister à ses armes ; il exagera la grandeur du crime , pour faire valoir celle du pardon; & promettant enfin la paix, fans aucune réferve, il ajouta que lorsqu'il jugeroit à propos d'aller à Tlascala, il en donneroit avis aux Séna- comment il se teurs. Ce retardement parut affliger Xicotencatl, qui le regarda comme un conduit à l'égad reste de défiance, ou comme un prétexte pour mettre la bonne foi des Tlascalans à l'épteuve. Il se hâta de répondre , que lui , qui étoit le Général , & la principale Noblesse de la Nation, dont il étoit accompagné, s'offroient à demeurer Prisonniers entre les mains des Espagnols, pendant rout le tems qu'ils voudroient passer dans la Ville. Correz, quoique fort satisfait de cette offre, affecta de la rejetter par une générolité supérieure. Il fit dire au Général Indien, que les Espagnols n'avoient pas plus besoin d'ôtages, pout entrer dans sa Ville, qu'ils n'en avoient eu pour se maintenir dans le Païs des Tlascalans au milieu de leurs nombreuses Armées; qu'on pouvoir s'assurer de la paix sur sa parole, & qu'il iroir à la Ville aussi-tôt qu'il auroit dépêché des Ambassadeurs que Motezuma lui avoit envoiés. Ce discours, que son habileté lui fit lâchet comme sans dessein, eut le pouvoir d'échausser également les Ministres des deux Nations. Xicotencats se hata de retoutner à Tlascala, où la paix fut auffi-tôt publice avec des réjouissances fort éclarantes. Les Mexiquains, qui demeurerent dans le Camp, firent d'abord quelques railleries blife à Tiattala. fur le Traité & fur le caractere de ceux qui le proposeient. Ensuite, seignant d'admirer la facilité des Espagnols, ils poussetent l'artifice jusqu'à dire à Correz qu'ils le plaignoient de ne pas mieux connoître les Tlascalans, Narion perfide, qui le maintenoit moins par la force des atmes que par la rule, & qui ne pensoit qu'à le tromper pat de fausses apparences , pour le perdre avec tous ses Soldats. Mais lorsqu'il leur eut tépondu qu'il ne craignoit pas plus la rrahison que la violence, que sa parole éroit une loi sacrée, & que la paix d'ailleurs étant l'objet de ses armes , il ne pouvoit la refuser à ceux qui la demandoient, ils tombetent dans une profonde réverie, dont ils ne fortirent Chaprin qu'elle que pout le supplier de différet de six jours son entrée dans Tlascala. Cortez quaint paroissant surpris de cette demande, ils lui avouerent que dans la supposition de la paix , ils avoient ordre d'en donner avis à l'Empereur avant qu'elle für conclue, & d'attendre ses ordres pour s'expliquer davantage. L'habile Espagnol leur accorda volontiers cette grace, non-feulement parce qu'il vou-loit conferver des égards pour Motezuma, mais parce qu'il demeura perfuadé qu'elle pourroit fervir à lever les difficultés que ce Prince faifoit de se laisser

<sup>(18)</sup> Herrera, chap. 10; Solis, chap. 21.

FIRNAND CORTIZ-1 (19. Préfens que Cortez reçoit de leur Cour.

Les Dépués revinent, le fisiéme jour , acompagnés de fix autres Seigneurs de la Cour Impériale , qui apportoient de nouveaux préféns à Corce. Ils lui dirent que l'Empereur du Mexique défroit avec pation d'obseler. Ils lui dirent que l'Empereur du Mexique défroit avec pation d'obsepereur de la compagne de la comp

Quelles conditions Motexuma lui fait propo-

portoir a partiger avec un les imménies richeiles; qui le réngisero à l'abra paier un l'Tubra annuel, parce qu'il le révéroir comme le l'Scigneur des heureules Régions, où les Meriquains voicient nûtre la lumitere, mais que ce Traite devoir être précède de deux continues; la première, que les Elpapouls ne formalient aucune alliance annuel de la laboration de le Elpapouls ne formalient aucune alliance continues de la laboration de l'Elpapour et la policient parti pour des fances internations; la foconde, qu'ils achevalient de fe perfuader que le deffain qu'ils avoient d'aller à Mexico foit contraire aux Loix de fa Religion, qui ne petenteroient pas au Souverain de fe laifler voir à des Etrangers; qu'ils devoient confidére les peins, dans lefquels l'une ou l'autre de ces entrepriées en manqueroit pas de les engager; que les Talsclains, nourris dans l'habitude de la trahifon & du brigandage, ne cherboisen qu'il leur inspirer une fauille confiance, pour trouver l'occasion de se vanger, & pour le faisif des riches préciens qu'il avoit fairs à Corter ; & que les Mexiquains récient fialoux de l'obfervation de leurs Loix, & d'ailleurs si farouches, que roue l'autorité de l'Empereur ne feroit pas capable d'arrèter leux emportemens : que par confequent les Espagous, après avoir été ant de fois avertis du danger, ne pour-roient fe plandre avec justice de qu'ils auroine à louffirir.

Cortex fulpend la réponfe.

Correz se trouva sort Join de ses espérances. Il comprir plus que jamais que Morezuma le regardoi avec tour l'horteur que ses funchles préfiges lui avoient inspirée pour les Errangers, & qu'n feignant d'objér à ses Dienx, il fe faitoit une religion de scraine. Cependant, ji dissimula son chagin, pour répondre troidement aux nouveaux Ambalfadeurs, qu'après les faciues de leur voige, ji vouoite leur laiste prendre un peu de repos, & qu'il ne tarderoit point à les congédier. 30n dessent de les tendre tèmoins de son Traiei avec les Tisclasans, & de dispendre ses demires explications, pour ôter à Motezuma le tems d'alsembler une Armée. On recit bein informe qu'il à voir point exore s'âut de préparatifs pour la genere.

Il eft preffé de fe rendre à Tlaf-

Cependant les delais affectés de Cortez caufoient beaucoup d'inquistude au Senat Tlafaclan, qui croixi ne les pouvoir attribute q'uazis intrigues des Ambufiadeurs Meziquains. Les Sénateurs prirent la réfolution de ferendre au Camp des Étigangols, pour les convainere de leur affection, & de ne pastetourner dans leur Ville fans avoir déconcerté outes les négociations de Moteuman. Ils partirent, avec une nombreuf fuite & des ornemes dont la couleur annonçoir la paix. Chavan éroir porté dans une forre de intere, fu fue Sepuales des Ministers inférieurs. Magifezarin, qui avoir tron-tiere, de la compartire de la contra del contra de la contra del contra de la contra

Députation qu'il reçoit des principaux Sénareurs.

FERNAND CORTEZ, 1519. Discouts de Vicillard aven-

lui, & l'embraila d'abord avec une familiarité noble & décente. Enfuite. il lui passa la main sur le visage & sur distérentes parties du corps, comme s'il eûr cherché à connoître sa figure, par le sens du toucher, au défaut de ses yeux, qui ne pouvoient lui tendre cet office. Cortez fit asseoir autour de lui tous les Sénateurs, & reçut dans cette figuation un nouvel hommage de Magifcarain la République par la bouche de ses Chess. Leur discours sur adroit & presfant (20). Solis reproche comme une injustice, à quelques Ecrivains égrangers, peu affectionnés, dit-il, à sa Nation, d'avoir reptésenté ces Indiens comme des Bêtes dépourvues de raison a dans la vûe de rabbaisser les conquêtes de l'Espagne. Ilajoûte qu'à la vérité ils admiroient des Hommes, qui leur paroissoient assez différens d'eux, pour les croire d'une autre espece. Ils regardoient leur barbe comme une fingularité merveilleufe, parce qu'ils n'en avoient pas eux-mêmes. Ils prenoient les armes à feu pour des foudres. & les Chevaux pour de redoutables Monstres. Ils donnoient de l'or pour du verre. Mais leur étonnement ne venoit que de la nouveauté de ces spectacles, & ne doir pas faire juger plus mal de leur raison. L'admiration suppose l'ignorance, mais elle ne prouve point l'incapacité.

Cortez ne put résister à des soumissions, qui portojent un caractère de Cortez marche bonne soi si peu suspect. Après avoir fait une réponse favorable aux Séna- vers Tlascala. teurs, il exigea seusement qu'ils lui envoiassent des Indiens, pour la conduite de l'artillerie & le transport du bagage. Dès le jour suivant, on vit arriver à la porte du Fort, cinq cens Tamenes, qui se disputerent entr'eux l'honneur de porter les plus péfans fatdeaux. Aufli-tôt Cortez fir disposer tout pour la marche. On forma les Bataillons, & l'Armée prit le chemin de Tlascala, avec l'ordre & les précautions qu'elle observoir dans les plus grands dangers; fur quoi les Historiens remarquent que la meilleure partie des prosperités de Cottez étoit due à l'exactitude de la discipline, dont ilne se relâcha jamais. La campagne se trouva couverte d'une multitude innombrable d'Indiens. Leurs cris & leurs applaudissemens differoient peu des joie qu'on lui

(20) Ce fut l'Aveugle même qui parla, dit-on, à-pen-près dans ces termes : » Gé-» néreux Capitaine, foit que tu fais, au » non, de la race des Immortels, tn as so maintenant dans ton pouvoit le Sénat de » Tlascala, qui vient te rendre ce dernier so témnignage de fan obéisfance. Nous ne » venons point excuser les faures de untre » Nation, mais seulement nous en charger, so avec l'espérance d'appaiset ta colere par » notte fincerité. C'est nous qui avions té-» foln de te faire la gnerre; mais c'est » nons austi qui avons conclu de te deman-25 det la paix. Nous n'ignorons point que so Mntezuma s'efforce de te détournet de so notre alliance. Ecoute-le comme notre so Ennemi, fi tu ne le ennfideres pas enmme so un Tyran , tel qu'il dnit déja te le paroias tre , puifqu'il te techerche dans le deffein so de te perluader une injuftice. Nous ne so tre tes Amis ou tes Elelaves. Solis, ibid.

» demandons pas que tu nous affiftes contre » lui : nos feules forces nous fuffifent enn-» tre tout ce qui ne fera pas toi; mais nous » verrons avec chagrin que tu prennes con-» fiance à les promesses, parce que nous » enonoissous ses attifices. Au moment que » je te parle, il s'offre a moi , malgré mon » aveuglement, certaines lumieres qui me so découvrent de lain le péril od tu t'engaso ges. Tu nous as offere la paix , si More-» 2nma ne te retient. Pourquoi té retient-il ? » Pourquoi te refufes - tu à nos prieres ? » Pourquoi ne veux tu pas honnrer notre » Ville de ra préfence ? Nous venons réfolus » d'abtenir ton amitié & ta confiance, ou so de mettre entre tes mains notre liberté. » Choifis, de ces deux partis, celui qui re so fera le plus agréable. Il n'y a point de » milieu , pout nous , entre la nécessité d'éFIRNAND CORTEZ.

menaces qu'ils emploïoient dans les combats; mais les Espagnols avoient été prévenus fur ces témoignages de joie, qui étoient en ufage dans les plus grandes Fêres du Pais. Le Sénat vint au-devant d'eux, escorté de toute la 1 (19. Noblesse. A l'entrée de la Ville, les acclamarions redoublerent avec un

Son entife dans Tiatcala.

nouveau bruit d'instrumens barbares , qui se mêlerent à la voix du Peuple. Les Femmes jetroient des fleurs fur leurs Hôtes; & les Sacrificateurs, revêrus des habits de leur ministere, les attendoient au passage, avec des brasiers de copal, dont ils dirigeojent vers eux la fumée. Ils trouverent des logemens, fournis de toutes fortes de commodités, dans un spacieux Edifice, où l'on entroit par trois grands portiques, & qui contenoit tant d'appartemens, que toute l'Armée y fut logée fans embarras. Cortez avoit amené les Ambailadeurs Mexiquains, malgré leur réfistance. Il leur fit donner un appartement

Description de or se Valle.

près du sien, pour les mettre à couvert sous sa protection (21). Tlascala étoit alors une Ville fort peuplée , bâtie fur quatre éminences, qui s'étendoient de l'Est au Couchant, & qui avoient l'apparence de quatre Citadelles, avec des rues de communication, bordées de murs fortépais, qui formoient l'enceinte de la Place. Ces quatre parties étoient gouvernées par autant de Caciques, descendus des premiers Fondateurs, mais soumis néanmoins à l'Affemblée du Sénar, où ils avoient droit d'affifter, & dont ils recevoient les ordres pour tout ce qui concernoit le bien public. Les Maifons étoient d'une hauteur médiocre, & d'un feul étage. Elles étoient de pierre & de brique, avec des terraffes & des corydors au lieu de roît. La plupart des tues étoient étroites & tortueuses, suivant les différentes formes des Montagnes. Enfin l'Architecture, aussi bisarre que la situation, faisoit juger qu'on avoit eu moins d'égard à la commodité des Habitans qu'à leur sûreré.

Etat du Pais.

La Province entière, dans une circonférence de cinquante lieues, qui en avoit dix de longueur, de l'Est à l'Ouest, sur quarre de largeur du Nord au Sud, n'offroit qu'un Pais inégal & montueux, mais fertile néanmoins, & foigneusement cultivé. Il étoit borné de tous côtés par des Provinces de l'Empire du Mexique, à l'exception du Nord, où ses limites étoient refferrees par la grande Cordeliere, dont les Montagnes, presqu'inaccessibles, lui donnoient communication avec les Otomies, les Totonaques & d'autres Nations barbares. Il s'y trouvoit quantité de Bourgs & de Villages fort peuplés. Le Pais abondoit en Mais; d'où la Province tiroit le nom de Tlascala, qui fignifie Terre de Pain. On n'admiroir pas moins l'excellence & la variéré de fes fruits, & l'abondance de fes Animaux, fauvages & domestiques. Elle produifoit auffi quantité de Cochenille, qui est encore une de ses plus grandes richesses, & dont Solis assure que ses Peuples ne connoissoient pas l'usage avant l'arrivée des Espagnols (22). Mais ces avantages de la Nature étoient balancés par de grandes incommodités. Le voifinage des Montagnes expofoir

Ce qu'elle prob.cant.

fenila galle.

And coux qui en boivent & qui s'y baignent (23). Le défaut de sel étoit une

qu'au fommet des Collines. On leur attribue la propriété de causer la galle (11) Herrera met l'entrée de Cortez dans (22) Solis , Liv. 3. chap. 3; Herrera , ubi Tlascala au 18 de Septembre ; & Solis , après fupra , chap. 14. (13) Solis , ubi fupra. Diaz, au 23.

la Province à de furieules rempêtes, à des ouragans terribles, & fouvent aux inondations d'une Riviere, nommée Zahual, dont les eaux s'élevoient juf-

FIRNAND CORTEZ. 1519.

fon quartier.

autre disgrace pour les Tlascalans; non qu'ils n'en pussent tirer des Provinces de l'Empire, en échange pour leurs grains; mais dans leurs idées d'indépendance, ils aimoient mieux se priver de ce secours, que d'entretenir le moindre commerce avec leurs Ennemis (14). Une politique de cette nature & d'autres remarques, qui firent connoître à Cortez le caractere extraordinaire de cette Nation, ne lui causerent pas moins d'inquiétude que de surprise. Il diffimula fes foupçons; mais il faifoit faire une garde exacte autour de son logement; & jamais il n'en sortoit, sans être escorté d'une partie de ses Cortes met dats gens, avec leurs armes à feu. Il ne leur permettoit d'aller à la Ville que trouppe nombreuse, toujours avec les mêmes précautions. Les Indiens s'atfligerent de cette défiance, & le Sénat en fit des plaintes. Il répondit qu'il connoissoit la bonne soi des Tlascalans; & qu'ils devoient avoir la même opinion de la fienne; mais que l'exactitude des Gardes étoit un ufage de l'Europe, où les Soldats faifoient les exercices de la guerre au milieu de la paix, pour confervet l'habitude de la vigilance & de la foumission ; & que les armes, qu'ils portoient fans cesse, étoient une marque honorable, qui distinguoit leur protession. Les Sénateurs parurent satisfaits de cette raison; & Xicotencarl, naturellement guerrier, prir tant de goût pour la méthode Espagnole, qu'il entreprit d'introduire les mêmes usages parmi les Trouppes de la République (25). Cet éclaircissement aïant fait cesser les allarmes des Tlascalane, Cortez, qui sentit ce qu'il avoit à se promettre d'une Nation II 6 fait nimes si prudente & si guerriere, n'épargna rien, pour se les attacher par l'es- des Tiassalans. time & l'affection. Il fit entrer tous ses Soldats dans les mêmes vûcs, & le fuccès de cette conduire-répondit bientôt à ses espérances. Chaque jour lui en donnoit des prenves, par les civilités & les préfens qu'il recevoit de toutes les Villes & des aurres Places de la République. Le Sénat ne parut point mécontent, que la plus belle Salle du Logement des Espagnols eût été destinée à servir d'Eglise. Ils y éleverent un Autel, où les faints Mysteres étoient célebrés à la vue des pricipaux Indiens, qui observoient respectueufement les cérémonies. Un des plus vieux Sénateurs demanda un jour à Difcours d'un Cortez, s'il étoit mortel? Vos actions, lui dit-il, paroiffent furnaturelles. Strateur for la Elles ont ce caractere de grandcut & de bonté que nous attribuons à nos Cafullats. Dieux. Mais nous ne comprenons pas ces cérémonies, pat lesquelles il femble que vous rendiez hommage à une Divinité supérieure. L'appareil est d'un Sacrifice : cependant nous ne voions pas de Victimes ni d'Offrandes, Cortez avoua que lui & ses Soldats étoient des Hommes mortels : mais il ajoura qu'étant nés fous un meilleur climat , ils avoient beauconp plus d'esprit & de force que les autres Flommes : & prenant occasion de cette ouverture pour fonder les dispositions des Tlascalans, par celle du Sénateur, il lui dit adroitement que non-seulement les Espagnols reconnoissoient un Superieur au Ciel , mais qu'ils faisoient gloire aussi d'être les Sujets du plus grand Prince de la Terre, à qui les Peuples de Tlascala obéissoient maintenant, puisqu'étant les Freres des Espagnols ils étoient obligés de reconnoître le même Souverain. Le Sénateur & ceux qui l'accompagnoient no marquerent point d'éloignement pour devenir Vassaux de l'Espagne, à condition d'être protegés contre les violences de Motezuma; mais ils parurent peu disposés à renoncer (24) Ibidem. (15) Ibidem.

FERNANO CORTEZ. 1519. à leurs erreurs. Ils répondirent que le Dieu des Efigagnols étoir rels grand, & peut-être au-deffus des leurs; mais que chaque Pais devoit avoir les sens; que leur République avoir besoin d'un Dieu contre les rempêtes, d'un autre contre les déluges qui ravygeoient leurs moissons, d'un autre pour les affilter à la guerre, & de même pour les autres nécessirés, parce qu'il éjoir.

Cortez penfe à dettuire les Holes. imposible qu'un feut Dien fir capable de faifire à tant de foiss. Là defits, Correz aint chargé un de fie deux Aumônies de combattre ces malheurenfes préventions, ils l'écouerent avec affez de complaifance; mais lorfqu'il 
è coffé de parler, ils prierent le Céntral, avec beaucoup d'empreffement, 
de ne pas permettre que cet entreien fur la Religion fe répandit hors de 
no quartier, parce que fi leus Dieux en énoient informés, ils appellecioner 
les tempires, pour tuiner entiérement la Province. Correz, dans le transport de fon actée, médicist de de faire brifer les Idoles. Il fembloit fe fier 
au faccès que la nême entreprife avoir eu dans Zampoula. Mais l'Aumônier 
poullée, & la Nation plus guerrier; que la violence d'ailleurs ne récondoir 
pas avec les maximes de l'Évangile, & qu'avant que d'introduire le vrai 
une, il falloir penfer a le rendre aimable, par des intrudions & des serem-

Raifons qui

ples (16). Cependant les repréfenations du Général convainquirent le Sénat que les Sacritices du fang humain étoiene concraites aux lois de la Nature, de le seurent le crédit de les faire ceffet. On délivra quantité de miferables il alivre le Capits, qui étoient deflinés à fervir de Victimes aux jours des plus grantiques de les révents de l'étées. Les Prifons, ou plutôte les Cages où ils étoient engraifés, partier est aux de l'étées en plein jour, fans aucun ménagement pour les Prêtres , qui fevient forcés d'étonffer leurs murmures (27).

Il congédie les Amisalia Jeura Mexiquains,

Après avoir donné fes premiers foins à ces importantes occupations, cortez fe trat obligé de congécir les Ambalfadeurs Metiqualus, qu'il n'avoir tetenus que pour les rendre témoins de fon triomphe. Sa réponfe avoir ét différés quiqu'alors. Il leur fi déclarer, en fa préfence, par la bouche de Marina, qu'ils pouvoient rapporter à l'Empereur ce qui s'étoit paff de-vant leurs yeur, écht-d-tire, l'emprefflement des Tlafatans à demander la paix, qu'ils avoient métriée par leurs foumiflons, & la bonne foi intutuelle avec laquelle elle étoit obferéve que ces Peugles étoient maintenant dans fa dépendance, & qu'ul seve le pouvoir qu'il avoir fur eux il eferenti les faire entrer fous l'obligace de l'Empires que c'étoit un des motifs de fon Voiage, entre quelques autres d'une plus haure importance, qui l'obligocient de continer fa route & d'aller follièter de plus pèrs la bonné de Morezama,

(16) Solis, Ibidem.

(xy) Tous les Hilboriens Efpageols rapporters Lisa sociem marque de doure, que Cortez albar fair planer proche de la Ville une grande. Croix, le jour de foo entrée, une note miracaleufe defendir du Ciel, de solhi infendiblement, julqua's eq qu'ausur pris la forme d'une colonnee, elle variers prependiendirement fur la Croix qu'aller prependiendirement fur la Croix qu'aller sons; qu'il en fortoit une lumière douce,

qui n'écoit poinr aficibile par les rénôtres de la nuits que ce prodige effaisa d'abord les Indiens, mais qu'étanr revenus de leur cutatte, ils le regarderen comme une marque de la proredico du Ciel en faveur des Efforgaolos, de Quille s'accoustrement à rendre du refrect à la Croix. Il dura, fuivant 50.

Il judiqu'à la coversion de la Province, un la Province, un la Province de la Province de

\_\_\_\_

pour mériter ensuite son alliance & ses faveurs. Les Ambassadeurs comprirent le fens de ce discours, & partirent avec les marques d'un vif chagrin, sous l'escorte de quelques Espagnols, qui les condussirent jusqu'aux rerres de l'Empire. Leur départ fut suivi de l'arrivée d'un grand nombre de Dépu- 11s partent mêtés des principales Places de la Province. Ils venoient rendre leurs soumissions à l'Espagne, entre les mains de Cortez, qui en fit dresser des Actes formels au nom du Roi Charles (28).

Il arriva, dans le même teins, un accident qui surprir les Espagnols, & Volcin qui se qui caufa beaucoup d'épouvante aux Indiens, mais que l'habilete de Cortez Tufcala, fit tourner à l'avantage de ses entreprises. De l'éminence où la Ville de Tlascala est située, on découvre, à sa distance de huit lieues, le sommet d'une Montagne qui s'éleve beaucoup au-dessus de toutes les autres. Il en fortit, tout d'un coup, des tourbillons de fumée, qui montoient en l'air avec beaucoup de rapidité, sans ceder à l'impétuosité des vents, Jusqu'à ce qu'aïant perdu leur force, ils se divisoient, pour former des nuées plus ou moins obscures, suivant la quantité de cendres & de vapeurs qu'elles avoient entraînce. Bientôt ces tourbillons parurent mêlés de flammes, ou de globes de feu, qui se sépatoient, dans leur agitation, en une infinité d'étincelles. Les Indiens n'avoient pas marqué de crainte à la vûe de la fumée. Ce spectacle n'étoit pas nouveau pour eux. Mais les flammes répandirent une horrible fraïeur dans la Nation. Elle se crut menacée de quelque redoutable événement. Les principaux Sénateurs parurent perfuadés que c'étoient les Ames des Méchans, qui sortoient pour châtier les Habitans de la Terre; & Indiens, sur on cette opinion, qui renfermoit du moins quelqu'idée de l'immortalité de Phénomene. l'ame, fut une occasion, pour Cortez, de leur inspirer les espérances & les craintes qui convenoient à ses grandes vues. Pendant que toute la Nation étoir consternée, Diego d'Ordaz demanda la permission d'aller reconnoître de plus près ce Volcan. Une proposition si hardie sit trembler les Indiens. Ils s'efforcerent de lui faire perdre un dessein, dont ils lui représenterent tous les dangers. Jamais les plus braves Tlascalans n'avoient ofé s'apptocher du sommet de la Montagne. On y entendoit quelquesois des mugissemens effroïables. Mais les difficultés ne faifant qu'animer d'Ordaz , il obtint facilement la permission de Cortez, qui s'applaudit de pouvoit faire connoître à ses nouveaux Alliés, qu'il n'y avoit point d'obstacles insurmontables pout la valeur des Espagnols.

Diego J'Ordan

D'Ordaz partit, avec deux Soldats de sa Compagnie, & quelques Indiens, route de se qui ne refuserent pas de le conduire jusqu'au pié de la Montagne, après lui observations. avoir déclaté qu'ils s'affligeoient d'avoir été choisis pour être les témoins de sa mort. La premiere partie de la Côte est un Païs charmant, revêtu des plus beaux arbres du monde, qui forment un délicieux ombrage : mais on ne trouve, au delà, qu'un terrein stérile, & couvert de cendre, que l'oppofition de la fumée fait paroître auffi blanche que la neige. Les Indiens s'étant arrêrés dans ce lieu, d'Ordaz continua de monter courageusement avec ses deux Espagnols. Ils eurent besoin de s'aider autant des mains que des piés, jusqu'au sommet de la Montagne. En approchant de l'ouverture, ils Tentirent que la terre trembloit sous eux, par de violentes secousses. Bientôt (18) Solis , Ibidem.

Tome XII.

FIRNAND CORTIZ. 1519.

ils entendirent les mugissemens qu'on leur avoir annoncés, & qui furent fuivis immédiatement d'un tourbillon, accompagné d'un bruit encore plus horrible, & de flammes enveloppées de cendres & d'une affreuse fumée. Quoique le rourbillon fur forti si rapidement qu'il n'avoir pas échauffé l'air. il s'étendir en patvenant à sa hauteur, & répandir sur les trois Avanturiers. une pluie de cendres, si épaisse & si chaude, qu'ils surent obligés de se mettre à couvert fous un rocher, où ils perdirent quelque tems la respirarion. Cependant, lorsque le tremblement eut cesse & que la fumée fur devenue moins épaille, d'Ordaz, animant ses Compagnons, acheva de monteriusqu'à la bouche du Volcan. Il semarqua, au fond de cette ouverture, une grande masse de feu , qui lui parur s'élever en bouillons , comme une matiere liquide & fort bullante. La circonférence de cerre horrible bouche . . qui occupoir presque tout le sommer de la Monragne, n'avoir pas moins d'un quarr de lieue. D'Ordaz revint tranquillement après ces observations, & sa hardiesse fir l'éconnement de tous les Indiens. Elle n'avoir passé d'abord, aux yeux de Cortez, que pour une curiofité bifarre & réméraire : mais il en reçut dans la suire un fruit plus considérable que l'admiration des Tlascalans. Quelque tems après, manquant de poudre dans une des plus importantes circonstances de son Expédition, il se ressouvint de ces bouillons de matiere liquide & enflammée, que d'Ordaz avoit observés au fond du Volcan; & ses gens en tirerent allez d'excellent soufre, pour la munition de

Utilité que Contex en tien dans la fuier.

Cortez fe difpole I Gaivee fa sarche vers la Cour Impériale.

toure l'Armée (29). Les Espagnols passerent vingt jours à Tlascala, qui furent autant de Fêres, pendant lesquelles ils ne recurent que de nouveaux témoignages de la fidélité des Habitans. Enfin, Correz aïant marqué le jour de son départ, on luifir naîrre quelques difficulrés fur le chemin qu'il devoit tenir. Son inclination le portoit à prendre celui de Cholula, grande Ville fort peuplée, qui n'éroit qu'à cinq lieues de Tlascala, & Capitale d'une autre République, avec laquelle Morezuma vivoit en si bonne intelligence, qu'il y avoit ordinaitement ses vieilles Trouppes en quarrier (30). Mais certe raison, qui causoir le penchant du Général Espagnol, éroit celle, au contraire, que les Tlascalans faisoient valoir, pour lui conseiller de prendre toure autre route. Ils lui représentoient les Cholulans comme une Narion perfide & rusée, servilement soumise à l'Empereur, qui n'avoir pas de Sujets plus dévoués à ses ordres. Ils ajouroient que toures les Provinces voifines de cetre Ville la regardoient comme une Terre sacrée, parce qu'elle renfermoir, dans l'enceinre de ses murs, plus de quarre cens Temples, & des Divinirés si bisarres, qu'il éroir dangereux de s'approcher, fans leur approbation, des lieux qu'elles protegeoient. Pendant cette irréfolution, de nouveaux Ambassadeurs arriverent, avec des présens, de la part de Morezuma. Leurs instructions ne portoient plus de détourner Cortez du Voiage du Mexique; mais paroissant supposer qu'il y éroit

pour son service, le récompensa par diver-les faveurs, & donna pout armes à ce Ca-pitaine, un Volcan. Cette fameuse Monta-chap. 19. ene a confervé le nom Indien de Popocatepou,

(19) Charles-Quint , informé de l'action de & n'a pas cessé de jetter par intervalles de la d'Ordaz , & de l'utilité qu'on en avoir tirée fumée , & des flammes. Solis , Ibidem. Herrera ajoûre, a ee réeit, que du sommet on dé-couvre la Ville de Mexico, ubi suprà,

(30) Solis , ubi fupra , chap. 4.4

déterminé, ils lui témoignetent que l'Empereur aïant jugé qu'il prendtoit le chemin de Cholula, lui avoit fait préparer un logement dans cette Ville, Les Sénateurs Tlascalans ne douterent plus alors qu'on n'y eût dresse quelques embuches. Cortez, furpris lui-même d'un changement si peu prévû , ne put se defendre de quelques soupçons. Cependant, comme il croioit important de les déguifer aux Mexiquains, il conclut, avec fon Confeil, qu'il ne pouvoit refuser le logement qu'ils lui offroient, sans marquer une défiance à laquelle ils n'avoient encore donné aucun fondement ; & qu'en la supposant juste . loin de s'engager dans de plus grandes entreprifes, en laissant derrière lui des Traîtres, qui pouvoient l'incommoder beaucoup, il devoit, au contraire, aller droit à Cholula, pour y découvrir leurs desseins, & pour donner une Hardiesse avec nouvelle réputation à ses armes par le châtiment de leur perfidie. Les Tlas- laquelle il biare calans, qu'il fit entrer dans ses vûes, lui offtirent le secours de leurs Trouppes, & plusieurs Ecrivains les font monter à cent mille Hommes; mais il cur déclara qu'il n'avoit pas besoin d'une escorte si nombreuse; & pour marquer néanmoins la confiance qu'il avoit à leur amitié, il accepta un corps de fix mille Hommes (31). La marche fut paisible, pendant quatre lieues, jusqu'à la vûe de Cholula. Correz fit faire alte à son Armée, sur le bord d'une agréable Riviere, pour ne Cholala. pas entrer la nuit dans une Ville si peuplée. A peine eut-il donné cet ordre,

qu'on vit arriver des Ambassadeurs Cholulans, qui lui apportoient diverses fortes de provisions. Leur compliment se réduisit à excuser leurs Caciques

de ne lui avoir pas rendu plutôt ce devoir , parce qu'ils ne pouvoient entrer dans Tlascala, dont les Habitans étoient leurs anciens Ennemis. Ils lui offrirent un logement, qu'on lui avoit préparé dans leur Ville, avec des témoignages exagerés de la joie que leurs Citoïens alloient ressentir, en recevant des Hôtes si célebres. Correz les reçut sans affectation. Le jour suivant, il continua sa marche. On ne vit sortir personne de la Ville , pour le recevoir; & cette remarque commençant à réveiller ses soupçons, il donna ordre à ses gens de se tenir prêts à combattre. Mais à peu de distance des murs, en appr on vit paroîrre enfin les Caciques & les Sacrificateurs, accompagnés d'un grand nombre d'Indiens désarmés. Cortez s'arrêta pour les laisser venir jusqu'à lui. Ils donnerent d'abord des marques assez naturelles de joie. Cependant, comme on observoit leurs moindres actions, on fut surpris de voir toutd'un-coup un grand changement fur leurs visages , & d'entendre un bruit défagréable, qui sembloit marquet entr'eux quelque altercation. Les Espagnols redoublerent leurs précautions ; & Marina eut ordre de leur demander la cause de ce mouvement. Ils répondirent qu'aïant apperçu des Trouppes Tlascalanes, ils éroient obligés de déclarer au Général Etranger, qu'ils ne pouvoient recevoir leurs Ennemis au milieu de leurs murs; & qu'ils le prioient, ou de les renvoïer dans leur Ville, ou de les faire demeurer à quelque distance, comme un obstacle à la paix qu'ils destroient. Cette demande causa quelque embarras à Cortez. Il y trouvoit une apparence de justice, mais peu de sureré

pour lui-même. Cependant il fit espérer aux Caciques qu'on trouveroit le (11) Bernard Diaz n'en met que deux mil- blablement il n'a pas voulu diminuer fa le , & Herrera trois mille , mais Cortez, dans gloire , en faisant les Trouppes plus nom-fa courte Relation , en met six ; & vraisem-breuses qu'elles nétoient.

R.r ii

FERNAND CORTEZ. 1519. Tialcalans.

vis de faire camper les Tlascalans hors de la Ville, pour se donner le tems de pénétrer les desseins des Caciques. On leur fit cette proposition, à laquelle ils consentirent plus facilement qu'on ne l'avoit esperé. Leurs Chefs firent assurer Cortez qu'ils n'étoient venus que pour recevoir ses ordres, & Fidelité des qu'ils alloient établir fur le champ leur Quartier hors de Cholula; mais qu'ils vouloient demeurer à la vue des murs, pour voler au secours de leurs Amis, puisque les Espagnols vouloient risquer leur vie en la commettant à des Traîtres.

Ce parti fut approuvé des Caciques (32).

Entrée de Cortes dans Cholu-

L'entrée des Espagnols à Cholula sut accompagnée de mille circonstances , qui lui donnerent l'apparence d'un triomphe. La Ville parut si belle aux Espagnols, qu'ils la comparerent à Valladolid. Elle étoit fituée dans une Plaine ouverte. On v comptoit environ vingt mille Habitans, fans v comprendre ceux des Fauxbourgs, qui étoient en plus grand nombre. Elle étoit fréquentée sans cesse par quantité d'Etrangers, qui s'y rendoient de toutes parts, comme au fanctuaire de leur Religion. Les rues étoient bien percées ; les Maifons plus grandes , & d'une architecture plus réguliere que celles de Tlafcala. On diffinguoit les Temples par la multitude de leurs Tours. Le logement qu'on avoit préparé pour les Espagnols étoit composé de plusieurs grandes Maisons, qui se touchoient, & où leur premier soin sut de se fortifier avec les Zampoalans. D'un autre côté, les Trouppes Tlascalanes avoient pris, à cinq cens pas de la Ville, un fort bon poste, qu'elles fermerent de quelques fossés, avec des Corps-de-Garde & des Sentinelles, suivant la méthode dont elles étoient tedevables à l'exemple de leurs nouveaux Alliés. Les pre-Trabifon des miers jours fe passerent avec beaucoup de tranquillité. On ne vit, dans les Caciques, que de l'empressement à faire leur cour au Général. Les vivres venoient en abondance, & tout sembloit démentir l'idée qu'on s'étoit formée des Cholulans. Cependant, ils n'eurent pas l'adresse de cacher long-tems

Habitans,

leurs desseins. L'abondance des provisions diminua par dégrés. Ensuite les visites & les caresses des Caciques cesserent tout-d'un-coup. Dans l'intervalle, on remarqua que les Ambassadeurs Mexiquains avoient des conférences secrettes avec les Chefs de la Nation. Il fut même aifé d'observer , sut leur visage, un air de mépris, qui venoit apparemment de la confiance qu'ils avoient au fuccès de leurs complots. Mais tandis que Cortez apportoit tous fes foins à pénétrer la vérité, elle se découvrit d'elle-même, par un de ces coups du Ciel, qui préviennent toute la diligence des Hommes, & dont les Espagnols furent souvent favorisés dans cette expédition. Une vieille Inentelle dienne, d'un rang distingué, qui avoit lié une amitié fort étroite avec Madecouverte rina, la prit un jour à l'écart. Elle plaignit le misérable esclavage où elle étoit réduite; & la pressant de quitrer d'odieux Etrangers, elle lui offrit un asyle secret dans sa Maison. Marina, toujours dévouce à Cortez, seignit d'être retenue par la violence, entre des gens qu'elle haiffoit. Elle accepta l'offre de l'asyle. Elle ptit des mesutes pour sa fuite. Enfin l'Indienne la crut engagée si loin, qu'achevant de s'ouvrir sans ménagement, & lui conseillant de hâter sa résolution, elle lui apprit que le jour marqué pour la ruine des

par Marina.

(31) Solis, chap. 5. Herrera dit au contraire qu'il fortit beaucoup de monde pout aller au devant des Espagnols.

Espagnols n'étoit pas éloigné; que l'Empereur avoit envoié vingt mille Hommes, qui s'étoient approchés de la Ville; qu'on avoit distribué des armes aux Habitans, amaile des pierres sur les terralles des Maisons, & tiré dans les rues plusieurs tranchées, au fond desquelles on avoit planté des pieux fort aigus, qu'on avoit couverts de terre sur des appuis légers & fragiles, pour y faire tomber les Chevaux ; que Motezuma vouloit exterminer tous les Espanolis Espagnols, mais qu'il avoit ordonné qu'on en réservat quelques - uns, pour satisfaire la curiosité qu'il avoit de les voir, & pout en faire un sacrifice à ses Dieux; ensin, que pour animer les Habitans de Cholula par une faveur extraordinaire, il avoit fait present d'un Tambour d'or à la Ville. Marina parut se rejouir de ce qu'elle avoit entendu , & lona la ptudence avec laquelle on avoit conduit une si grande entreprise. Elle ne demanda qu'un moment, pour emporter ce qu'elle avoit de plus précieux. Mais elle en profita pour avertir Cortez , qui fit arrêter autli-tôt l'Indienne ; & cette Malheureuse, effraiée ou convaincue, acheva sa confession dans les tourmens ( 1 1).

FERNAND CORTEZ. 1519. Prépararife or accables les '

Deux Soldats Tlascalans, qui s'étoient déguisés pour entrer dans la Ville, Conduite - de

arriverent presqu'en même teins au Quartier des Espagnols; & se présentant à Cortez, de la part de leurs Chefs, ils l'affurerent que de leur Camp on avoit vû passer quantiré de Femmes & de meubles, que les Cholulans envoioient dans les Villes voifines; ce qui fembloit marquer quelque deffein extraordinaire. On apprit d'ailleurs que dans un Temple de la Ville on avoit facrifié dix Enfans de l'un & de l'autte sexe; cétémonie commune à tous ces Barbares , lorsqu'ils se préparoient à la guerre. Quelques Zampoalans , qui s'étoient promenés dans la Ville, avoient découvert aufli plusieurs tranchées, quoiqu'on eut pris le tems de la nuit pour ce travail. Tant de preuves paroilfoient fuffire. Cependant, comme il étoit important de porter la conviction au dernier dégré , Cortez se fit amener , sous divets prétextes , trois dos principaux Sacrificateurs. Il les interrogea féparément , sans avoir fait éclater le moindre soupçon. Dans l'étonnement qu'ils eurent de s'entendre reprocher leur perfidie, avec un détail du complot qui leut fit juger que le Genéral Espagnol étoit un Dieu , & qu'il pénétroit jusqu'au fond de leurs . peníces, ils n'oferent défavouer la moindre circonstance; & se reconnoissant coupables, ils rejetterent leur crime sur Motezuma, qui avoit dresse le plan de la conspiration, & qui les y avoit engagés par ses ordres. Cortez les mit sous une garde sure. Enfin , aiant assemblé ses Capitaines , il ptit avec

eux la résolution de signaler sa vangeance par un exemple éclatant. Il fit déclarer fur le champ, aux Caciques de la Ville, que son dessein étoit de partir le jour fuivant. Non-seulement il leur ôtoit, par cer avis, le tems de faire de plus grands apprêts , mais les mettant dans la nécessité de changer toutes leurs mesures, il leur causoit un trouble dont il espéroir tirer quelque avantage. En même tems il leur fit demander des vivres, pour la subfissance de ses Trouppes pendant la marche, des Tamenes pour le transport de son bagage, & deux mille Hommes de guerre pour l'accompagner, à l'exemple des Tlascalans & des Zampoalans. Les Caciques firent quelques difficultés fur les vivres & les Tamenes. Ils accorderent volentiers l'Escorte militaire .

( 13) Solis , Liv. 3. chap. 6 .. .

R'rij;

FIRNAND CORTEZ. 1519.

mais par des raisons fort opposées à celles qui la faisoient demander. Cortez avoit en vue de divifer leuts forces, & d'avoir sous ses yeux une partie des Traîtres qu'il vouloit punit ; au lieu que le dessein des Caciques étoit d'introduire des Ennentis couverts parmi les Espagnols, pour les déchaîner contr'eux dans l'occasion.

Précaption qu'il d-s Ambatiadeust.

Avant la fin du jour, les Tlascalans requirent ordre de passer la nuit sous presi à l'egard les armes, & de s'approcher des murs, le lendemain au matin, comme s'ils ne pensoient qu'à suivre la marche de l'Armée , mais prêts , lorsqu'ils entendroient la premiere décharge, à pénérrer dans la Ville pour se joindre aux Espagnols. Les Zampoalans eurent auffi leurs instructions. Ensuite le Général fit appeller les Ambassadeurs Mexiquains ; & feignant de leur apprendre un secret, dont il ne doutoit pas qu'ils ne fussent bien instruits, il leur dit qu'il avoit découvert une horrible conjuration, qui violoit également les Loix de l'hospitalité, le nœud sacré de la Paix, & le respect que les Cholulans devoient aux intentions de l'Empereut ; qu'il devoit cette connoillance . non-feulement à fa pénétration, mais à l'aveu même des principaux Conjurés; que pour se justifier, ils s'étoient rendus coupables d'une lacheté encore plus énorme, puisqu'ils avoient ofé dire qu'ils agissoient par l'ordre de l'Empereur; mais qu'un si grand Prince ne pouvant être soupçonné d'un projer li noir, c'étoit cette raison même qui le portoit à les châtier rigourensement de l'ourrage qu'ils faisoient à leur Maitte. Il ajouta que des Ambassadeurs représentant celui qui les avoit envoiés , il avoir voulu leur communiquer son detlein, pour leur en faire connoître la justice, & pour les mettre en état de rendre rémojonage à l'Empereur, que les Espagnols étojent moins offenses de l'injure qui regardoit leur Nation, que de voir d'indignes Suiets autorifer une trahifon par le nom de leur Souverain. Les Mexiquains, faififfant l'ouverture qui leur étoit présentée, feignirent

18: feignent d'S. googer la confpication.

fuets.

voir donner dans le piège, s'applaudiffoit de pouvoir éviter une guerre ouverte avec Morezuma, & faire tourner contre lui ses propres ruses. Il se perfuada plus que jamais qu'un Ennemi, qui n'ofoit l'attaquer ouvertement, ne prendroit pas le parti le plus rigoureux; & se fant à ses mesures, il fie garder étroitement les Ambassadeurs. Cependant on vit arrivet les Tamenes a la pointe du jour, mais en petit nombre, avec fort peu de vivres. Ils furent fuivis des gens de guerre, qui ne vinrent qu'à la file, & pour cacher mieux qu'ils étoient en plus grand nombre qu'on ne l'avoit demandé. On apprit, dans la fuite, qu'ils avoient ordre de charget les Espagnols au signal dont ils étoient convenus. Cortez les fit poster séparément, en divers endroits de son Quartier, où ils étoient gardés à vûe, sous prétexte que c'étoit sa méthode; lorsqu'il avoit un ordre de marche à former. Pour lui, montant à Cheval, avec quelques-uns de ses plus braves gens , il fit appeller les Caciques , pour les informer enfin de sa résolution. Quelques-uns se présenterent, & d'autres chercherent des excufes. Marina fut chargée de déclarer, à ceux qui avoient eu la hardiesse de paroître, que leur trahison étoit découverte, & qu'ils alloient apprendre qu'il leur autoit été plus avantageux de conferver la paix. A

peine eut-elle parlé de châriment, qu'ils se retiretent, en donnant à grands cris le fignal du combat. Mais Correz fit romber ausli-tôt sou Infanterie, sur

affez adroitement d'ignorer la conjuration ; tandis que Cortez , ravi de les

les Cholulans qui étoient divisés dans son Quartier. Quoiqu'étant sous les . armes ils fiffent des efforts extraordinaires pour se réunir, la plupart furent taillés en pieces;& ceux qui se dérobberent à la fureur des Espagnols ne durent leur falut qu'à leurs lances, dont ils se setvoient avec une adresse extraordinaire pour fauter par-desfus les murs.

FLENAND CORTEZ. 1519.

Ausli-tôt qu'on se sur désait de ces Ennemis intestins, on donna le signal aux Tlascalans, & l'Infanterie Espagnole s'avança par la principale rue, apres avoit laiffe une garde an logement. Quelques Zamponlans eurent ordre de marcher à la tère, pour découvrir les tranchées. Le cri des Caciques avoir déja produit son effer; & pendant l'action du Quartier, les Habitans avoient introduit dans la Ville le reste des Trouppes Mexiquaines. Elles s'étoient rassemblées dans une grande Place, bordée de plusieurs Temples. Une partie avoir force leurs Treuoccupé les Portiques & les Forts; tandis que le reste, divisé en plusieurs Bataillons, se disposoit à faire face aux Espagnols. Le combat alloit commen- Valie, cer avec les premiers rangs de Cortez, lorsque les Tlascalans vinrent tomber fur l'arriere-garde ennemie. Cette attaque imprévûe les jetta dans une confternation dont ils ne purent se relever. Les Espagnols touverent si peu de réfistance, qu'après avoir tué un grand nombre de ces Misérables, dont la plupart sembloient avoir perdu l'usage de leurs mains, & présentoient l'estomac aux coups, ils forcerent les autres de se réfugier dans les Temples, enfait. Cortez, s'approchant en bon ordre du plus grand de ces Edifices, fit crier à haute voix qu'il accordoit la vie à tous ceux qui descendroient pour se rendre. Mais cet avis aïant été répeté inutilement, il fit mettre le feu aux Tours du Temple, & quantité d'Indiens y furent consumés par les flammes (34). Une si rigoureuse exécution ne put vaincre l'obstination des auzres ; & les Historiens admirent qu'il n'y en eut qu'un seul , qui vint se rendre volontairement entre les mains des Espagnols. Cependant il paroît que tous les autres Temples & les Maisons mêmes, où le reste de ces Malheureux se tenoient renfermés, furent attaqués aussi par le feu. La guerre, dit Solis, cessa faute d'Ennemis; & les Tlascalans profiterent des circonstances pour fe répandre dans la Ville , où le pillage fut le moindre de leurs excès, La ville eff

Il ajoûte que cette horrible journée ne coûta pas un seul Homme aux Es- pillée

Cortez retourna dans son Quartier, avec les Espagnols & les Zampoalans. Il en marqua un, dans la Ville, aux Tlascalans; après quoi, il fit rendre ne aux Traires, la liberté à tous les Prisonniers. Mais il·les fir amener sous ses yeux, avec les & rétabilt l'or-Sacrificateurs qu'il avoit fait arrêter, l'Indienne, qui avoit découvert la conspiration, & les Ambassadeurs Mexiquains. Il témoigna un extrême regrer de la nécessité où les Habitans l'avoient mis de les châtier avec tant de rigueur. Il exagera leur crime, il raffura les esprits par de meilleures espérances. Enfin, protestant que sa justice étoit satisfaite & sa colere appaisée , il accorda un pardon général, qui fut publié avec beaucoup d'appareil. Les Caciques re-

Efpagnols, fait naîtte des doutes fur la fa- certain par tous les témoignages, c'est que cifrité de mettre le feu à des bâtimens si éle- le nombre des Morts ne monta qu'a fix mille. wés ; & diminuant beaucoup l'incendie , il Diaz , ch. 13 ; Solis , ch. 7 ; Hetrera , Liv. 7. fair emendre que les Ennemis furent délogés ch. 2. & 3.

(14) Un Histotien , s'efforçant d'excuser les par le secours de l'artilletie. Ce qui paroft

FIRNAND CORTEZ. 1519. curent ordre de rappeller les fugitifs , & de rétablir l'ordre dans la Ville. En peu de jours, un effroiable turnulte fut changé en une pleine tranquillité; fut quoi Solis observe qu'on ne connut pas tant la facilité avec laquelle ces Indiens passoient d'une extrêmité à l'autre, que la haute opinion qu'ils avoient conçue des Espagnols, puisque les mêmes raisons, dit-il, qui justificient le châtiment de leut faute, firent affez d'impression sur leurs esprits pour leur persuader qu'on l'avoit oubliée (35).

11 refuse un puiffant fecourt, de Xicotencatl & des Tlatcalant.

Le jour suivant, on vit artiver Xicotencatl, à la tête de vingt mille Hommes, que la République de Tlafcala envojoir au fecours des Espagnols, sur le premier avis qu'elle avoir reçu de la conjuration. Correz les temercia vivement de ce zele. Mais , après leur avoir appris que leur secours ne lui étoit plus nécessaire pour la réduction de Cholula, il seur sit comprendre que son dessein étant de prendre bientôt le chemin du Mexique, il ne vouloit pas réveiller la jalousse de Motezuma, ni l'obliger de prendre les armes, en introduisant dans ses Provinces une si grosse Armée. Les Tlascalans ne firent pas difficulté de se retirer, & lui promirent seulement de se tenir prêts à marcher au premier ordre. Avant leur départ , il entreprit d'établir une amitié fincere entr'eux & les Cholulans. Cette proposition trouva d'abord beaucoup de difficultés; mais elles furent levées en peu de jours, & l'alliance fut ju-

· 11 unit les Tlaf-Kalans &c Jes Ch viulana Chilulans par lemaclie,

rée entre les deux Peuples, avec toutes les cérémonies qui pouvoient la rendre constante. La politique de Cortez ouvroit, par ce Traité, un chemin libre aux Tlascalans pour lui conduite toutes fortes de secours, & lui assuroit un passage pour sa retraite, si le succès de son Voiage ne tépondoit pas à ses esperances (16). Il avoit marqué le jour de son départ, lorsqu'une partie des Zampoalans, qui servoient sous ses ordres, lui demanderent la liberté de se retirer ; soit qu'ils fussent effraiés du dessein de pénétrer jusqu'à la Conr de Motezuma,

Autres Ambaffadeurs de Mo rezuma, & leur distimulation.

ou qu'ils appréhendassent feulement de s'éloigner trop de leut Patrie. Il consentit sans peine à leut demande ; & témoignant niême beaucoup de reconnoissance pour leurs services, il prit cette occasion pour informet d'Escalante & les Espagnols de Vera-Cruz, du succès que le Ciel avoit accordé à fes armes (47). De nouveaux Ambassadeurs de Motezuma, qui arriverent dans le même tems, mirent encore à l'épreuve sa modération & sa prudence. Ce Monarque, informé de tout ce qui s'étoit passe à Cholula, vouloit distiper les défiances des Espagnols. Ses Ministres pousserent la dissimulation, jusqu'à rendre grace à Cortez d'avoir puni les Cholulans, Ils exagéterent la colere & le ressentiment de leur Maître, traitant de Perfide un snalheureux Peuple, qui n'avoit mérité cette qualité que pour avoir exécuté ses ordres. Cette harangue étoit accompagnée d'un magnifique présent, qui fut étallé avec beaucoup d'oftentation. Mais on eut bientôt occasion de reconnoître que c'étoit un nouvel artifice , pour engaget les Espagnols à s'observer

(35) Ibidem.

(16) On doit remarquer ici que Las Cafas représente le massacre de Cholula comme une des plus atroces cruautés des Espagnols, l'entrée de Cortez dans Tiascala. Liv. 6. & qu'il l'attribue à la foif de l'or ; Solis la chap. 12,

croit justifiée par l'utilité doot elle fut pour ouvrir le chemin au Christianisme.

(37) Herrera place cette information avant

moins

moins dans leur matche, & pour les faire tomber dans une embufcade qui

étoit déja dreffée.

On partit enfin, quatorze jours après la réduction de Cholula. L'Armée paffa la premiere nuit dans un Village de la Jurisdiction de Guagoxinjo , Départ des Ef-Le jour suivant, il continua sa marche par un chemin fort rude, sut des route. Montagnes d'une hauteur égale à celle du Volcan. Un Cacique de Guagoxinio l'avoit averti qu'il étoit menacé de quelque danger, à la descente des Montagnes, & que depuis plusieurs jours on y avoit vu les Mexiquains boucher. avec des pierres & des troncs d'arbres, le chemin qui conduit à la Province dité contreux. de Chalco, tandis que d'aurres avoient applani l'entrée d'une route voifine. On parvint, avec beaucoup de fatigue, au fommet de la Montagne, parce qu'il romboit de la nege, avec un vent furieux. Il s'y présenta deux chemins, à peu de distance l'un de l'autre; & Cortez n'eut pas de peine à les reconnoître, aux marques que le Cacique lui avoit données. Malgré l'émotion qu'il ressentit en vérifiant cette nouvelle trahison, il demanda tranquillement aux Ambassadeurs Mexiquains, qui marchoient près de lui, dans quelle yûe on avoit fait des changemens aux deux chemins ? Ils répondirent que pour la commodité de sa marche, ils avoient fait applanir le plus aise, & boucher l'autre, qui étoit le plus difficile. Cortez reprit, avec la même tranquilliré: Vous connoiffez mal, lent dit-il, les Guerriers qui m'accompagnent. Ce comment Corchemin que vous avez embarrasse est celui qu'ils vont snivre , par la seule tea s'en délivre. raison qu'il est difficile. Dans le choix de deux partis, les Espagnols se déterminent toujours pour le moins aifé. Alors , fans s'arrêter , il ordonna aux Indiens Alliés de prendre les devants , & de débarraffer le chemin , en écartant les obstacles qui le couvroient; & s'y étant engagé fans crainte, il faiffa les Ambaffadeurs dans l'admiration de son choix , qu'ils attribuerent à une espece de divinarion. Il étoit vrai que les Mexiquains avoient dreffé une embuscade au pié de la Monragne; mais se croïant découverts, lorsqu'ils virent prendre aux Efpagnols un chemin différent de celui qu'ils avoient préparé, ils ne penferent qu'à s'éloigner, comme s'ils eussent été pour-

fuivis par une Atmée victoricuse. L'Armée descendit, librement dans la Plaine. Cependant Motezuma, défesperé du manyais succès de ses artifices, de- tressouries de meuroit dans ses irréfolutions, sans ofer faire usage de ses forces. Il se ré- Mor. 20012. duifoit à consulter ses Dieux, en faisant ruisseler le sang sur leurs Autels. Mais il ne trouvoit rien qui n'augmentât fon trouble. Les réponfes de ses Prêtres se contredisoient sans cesse. Ensin , lorsqu'il eut appris que les Espagnols étoient dans la Province de Chalco , & que son dernier straragême n'avoit toutné qu'à fa confusion, il assembla tous ses Magiciens & ses De-

devant des Espagnols, pout les mettre en fuite, ou les endormir par la force Magie. de Jeurs charmes (38).

(18) Le Pere d'Acosta & d'antres Ecri- mer sur de tels témoignages , quoiqu'elles ne wains estimes , rapportent ici plusieurs cirpuiffent entrer dans une Histoire férieule. constances, qu'il n'est pas permis de suppri- Lorsque ces Magiciens, disent-ils, furent Tome XII.

vins ; & dans la confiance qu'il avoit à leur Art , il leur donna ordre d'aller au- secons de la

FFRNAND CORTEZ.

FIRNAND CORTEZ. 1519. Les Espaznols arrivent dans la Province deChalco.

Efficoi que les Chevaux caufent aux Indiens.

L'Armée Espagnole ne continuoir pas moins sa marche. Elle arriva le jour fuivant dans un Village de la Province de Chalco, à deux lieues du pié des Montagnes. Le Cacique, en présentant des vivres à Correz, lui fit des plaintes ameres de la tyrannie de Motezuma. On fit quatre lieues, le jour fuivant, au travers d'un Païs fort agréable , pour aller passer la nuit dans le Bourg d'Amameca, fitué fur le bord du grand Lac de Mexico. Il fe fit dans ce lieu un si grand concours de Mexiquains, la plupart armés, que les Espagnols en concurent de l'inquiérude. Correz fit faire quelques décharges de l'artillerie & des arquebufes. Il donna ordre que les Chevaux fussent présentés à cette multitude de Curieux, & manics avec affez d'action pour leur inspirer de l'effroi ; tandis que ses plus fidéles Interprêtes affectoient de répandre que ce bruit & ces terribles Animaux annonçoient quelque chose de finistre. Tous les Indiens estraies s'éloignerent aussi - tôt du Camp, fans qu'on pût juget quel dessein les avoit amenés. Mais il resta quelque soupçon, au Général, qu'ils étoient venus pour l'attaquer.

Cacumatzin Prince de Texas co & Neveu de Moteruma. 11 va au-devant de Correz.

Cependant , lorsqu'il étoit prêt à se remettre en marche , quelques Seigneurs Mexiquains vinrent lui donner avis que Cacumatzin , Neveu de Morezuma, & Prince de Tezcuco, s'approchoit avec une fuite nombreuse, pour le visiter au nom de l'Empereur. En effet , ce Prince arriva bientôt , porté sur les épaules de plusieurs Indiens, dans une espece de chaise, dont le principal ornement étoit une multitude de plumes fort bien assorties. C'étoit un jeune Homme d'environ vingt-cinq ans , & d'une figure agréable. Aussi-tôt qu'il fut descends , quelques gens de sa suite s'empresserent de netroïer devant lui le tertein fur lequel il devoit marcher. Coitez le reçur à la porte de son logement, avec toute la pompe dont il savoit se faire honneur. Après les premieres civilités, le Prince témoigna la farisfaction qu'il reffenroit, de voir un Homme si célebre; mais revenant aux difficultés qui ne permetroient pas de recevoir les Espagnols dans la Capitale de l'Empire, il fei-

arrivés au chemin de Chalco, par lequel » être en état de lui parler avec plus de force, notre Armée s'avançoit vers Mexico, & » jettez les yeux sur estre missérable ville, qu'ils eurent commencé à faire leurs invo- » dont vous allez voir le sort. L'Esprit diche. cations, un Fantôme leut apparut fous la forme d'une de leurs Idoles, qu'ils nommoient Teleatlepulca, c'est à dire Dieu malfaifant & redoutable, & qui, suivant leur tradition, avoit entre ses mains les pestes, les famines , & les autres fleaux du Ciel. Cet Efprit donna des marques d'une hotrible fureur. Il avoit l'estomae serré d'une torde, qui le serroit à plusieurs retours, pour leur faire comprendre qu'il étoit arrêté par une main invisible. Tous les Magiciens le profternerent pont l'adorer; & lui , fans se laisser fléchir pat leurs humiliations, emptunrant la voix de l'Idole dont il imitoit la figure, leur parla dans ces termes : » Le tems eit ve-» nu , miférables Mexiquains , où vos conjuso rations vont perdre toute leur force. Tous so nos liens font rompus. Rapportez à Mo-. tezuma que sa ruine est résolue; & pour chap. 8,

parut, & ses Ministres virent auffi-to: la Ville de Mexico en seu. Mais les flammes c'évanouirent , & ne laifferent qu'une affreufe fumée fur la Ville. Ils revinrent communiquer leur avanture à l'Empereut. Les mena-ces du Fantonte firent fur lui tant d'impresfion , qu'il demeura quelque tems fans force & fans voix. Il se dépouilla de sa sérocité naturelle, pour dire aux Magiciens : » Que » pouvous-nous faire de plus, puisque nos » Dieux nous abandonnene? Que les Etran-» gers viennent, que le Ciel tombe fur nous, so il ne faut pas nous cachet , ni fouffrir que » le malheur nous accable en fuiant comme » des laches. Il ajoura : J'ai seulement une » extrême compation des Vicillards, des Enso fans, & des Femmes, qui n'out par de so mains pour se defendre, Solis, Liv. 1.

gnit que la disette avoit été fort grande cette année, & que les l'abitans ne verroient pas voloniiers une Armée étrangere dans le fein de leur Ville , lorfqu'ils manquoient eux-mêmes de ce qui étoit nécessaire à leur subsistance. Cortez répeta ce qu'il avoit mille fois dit, de la grandeut de son Maître, & des importantes raisons qui lui faisoient desiret de voir l'Empereur du Mexique. A l'égate de la stérilité du Pais , il assura que les Espagnols , accoutumes à la fatigue, & supérieurs aux infirmités communes, n'avoient pas besoin de beaucoup d'alimens pour conserver leurs fotces. Le Prince Mexiquain, n'aiant rien à répliquer, accepta quelques présens que Correz lui fit

CORTEZ 1519.

offrir , & prir le parti d'accompagner l'Armée julqu'à Tezcuco. Cette Villé étoit alors une des plus grandes de l'Empire. Elle le disputoit Teastes,

à la Capitale même, sur laquelle on lui donnoit d'ailleurs l'avantage de l'ahcienneté. Ses Maisons s'étendoienr sur les bords du grand Lac, dans une belle fituation, à l'entrée de la Chauffée principale qui conduifoit à Mexico. Cortez passa sur la Chaussee, sans s'arrêter à Tezcuco, pout se rendre le soit à Iztacpalapa, d'où il se proposoit de faire, le jour suivant, son entrée dans Mexico. La Chauslee, qui avoit dans ce lieu enviton vingt piés de latgeut, Bel'es Chauslee étoir composée de pierres liées avec de la chaux, & bordée, par intervalles, de quelques ouvrages. On avoit, des deux côtés, la vue d'une grande pattie du Lac, sur lequel on découvroit plusieurs autres Chaussées qui le croifoient diversement, & quantité de Boutgades embellies de Touts, d'Atbres & de Jardins, qui paroissoient nager dans l'eau, & comme hors de leur élément. Les Espagnols atrivetent, entre Tezcuco & Iztacpalapa, dans un villes & Bour-Bourg d'environ deux mille Maisons, nommé Quitlavaca, anquel ils don- gades du Lac. nerent alors le nom de Venezuela , ou petite Venile , parce qu'il étoit réellement bâti dans l'eau. Le Cacique, étant venu au-devant d'eux, les pressa si vivement de passer la nuit dans son Domaine, que Cortez augurant bien de ces témoignages d'affection, lui fit la grace qu'il desiroit. Il trouva des logemens commodes pour toute son Armée; & les Habitans, dont la politelle sembloit annoncer le voisinage de la Cour , lui fournitent des ptovisions en abondance. Il ne s'étoit pas trompé dans l'opinion qu'il avoit eue des morifs du Cacique. Ce Seigneur lui confia ses chagrins, & l'envie qu'il avoit de secouer un joug insuportable. Il lui peignit l'Empereur comme un Tyran; & pour l'animet dans son entreprise, il lui donna toutes les instruc- instructions qui tions qu'il auroir pû attendre du plus fidéle Ami de l'Espagne. Cortez apprit de lui que le reste de la Chaussee étoit plus latge & mieux entretenu; qu'il n'avoit rien à redoutet dans tous les Boutgs qui la bordoient ; que la Ville même d'Izracpulapa, quoique dépendante d'un Parent de l'Empereur, étoit paisible, & ne s'opposeroit point à son passage; que cette indifférence des Mexiquains venoit de l'extrême abbattement de Motezuma, dont l'esprit

paroissoir troublé par les ptodiges du Ciel, par les réponses de ses Oracles, & par les merveilles qu'on lui racontoit des Etrangets. Enfin le Cacique l'affura qu'il trouveroit la Capitale prête à le recevoir , & l'Empereur plus disposé à souffrir des humiliations, qu'à se livrer aux emportemens de sa fierté. Ces lumieres venoient d'autant plus à propos, qu'une partie de l'Armée avoit commencé à s'effraier de tant de grands objets, qui devoient faire



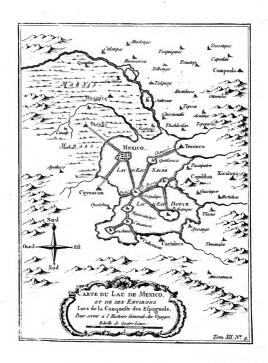

CORTEZ. 1519.

couvroit dans toute la largeur de la Chaussée, & dont la Porte donnoit fur un autre bout de Chauffee, terminé par un Pont-levis, après lequel on trouvoit une seconde Forrification, qui faisoit proprement l'entrée de la Ville. Auth-tôt que la Noblesse Mexiquaine eur passe le Pont, elle se rangea des deux côtés, pour laisser l'entrée libre; & les Espagnols découvrirent alors une fort grande rue, dont toutes les Maifons étoient bâties fur le mêmemodéle, avec des terraifes & des balcons, qui parurent chargés d'une multitude infinie d'Habitans. Il ne s'en préfentoir pas un dans la rue : mais Cortez fut averti qu'on la tenoit dégagée par l'ordre exprès de l'Empereur a qui vouloit venir le recevoit lui-même, à la tête des Seigneurs de sa Cour, pour honorer fon arrivée par une diffinction fans exemple.

L'Empercer

En effet, on découvrit bientôt la premiere partie du cortege de ce Monatque, compose de deux cens Ossiciers de la Maison Impériale, tous en de Cotre. habit uniforme, avec de grands panaches de même figure & de même couleur. Ils marchoient deux à deux , les prés nus & les yeux baitles. En arrivant à la tête de l'Armée, ils se rangerent le long des muts, pour laitser voir dans l'éloignement une autre Trouppe, plus nombreufe & plus tichement vêtue, au milieu de laquelle Motezuma étoit élevé, fur les épaules de ses Favoris, dans une litiere d'or bruni, dont l'éclat perçoit au travers de quantité de belles plumes. Quatte des principaux Seigneurs de l'Empire marchoient autour de lni, & soutenoient au-dessus de sa tête un Dais de plumes vertes, tissues avec tant d'art, qu'elles formoient une espece de toile, mêléede quelques figures en argent. Trois des principaux Magistrats le précédoient, armés chacun d'une verge d'or, qu'ils levoient par intervalles, pour avertir que l'Empereur apptochoit. A ce fignal, tout le Peuple, dont les Maisons étoient couvertes, se prosternoit & baissoit le visage. Lever les yenx, dans cette occasion, étoit un crime qu'on ne distinguoit pas du sacrilege. Cortez descendit de Cheval , à quelque distance de Motezuma ; & ce-Prince mit en même-tems pié à terre. Quelques Indiens étendirent aussi-tôt des rapis dans l'intervalle.

L'Empoteur s'avança lentement, avec beauconp de gravité, les deux mains appuiees fur les bras des Princes d'Izracpalapa & de Tezcuco, fes Neveux. Il fit ainsi quelques pas vers Cortez. Son âge paroiffoit d'enviton son âge & 66 marante ans. Il avoit la taille de hauteur moienne, mais plus dégagée que sque robuste, le nez aquilin, & le teint moins basanné que le commun des Indiens. Ses cheveux descendoient jusqu'au desfous des orcilles. Ses yeux étoient fort vifs; & toute sa personne avoit un air de majesté, dans lequel on remarquoit néanmoins quelque chose de composé. Sa parure étoit un son habitlemente Manteau de coton très fin , atraché simplement sur ses épaules; assez long pour lui couvrit la plus grande partie du corps. & borde d'une frange d'or qui trainoit jusqu'à terre. Les joiaux d'or, les perles & les pierres précieuses, dont il étoit couvert, méritoient plutôt le nom de fardeau que d'ornement. Sa Couronne étoir une espece de Mitte d'or, qui se terminoit en ! pointe par devant, & dont l'autre partie; moins pointue, se recourboit vers le derriere de la tête. Il portoit des fouliers d'or massif. Plusieuts coutroies. qui étoient serrées par des boucles de même métal, & qui remontoient en

S.f.iij,

te croitant jusqu'au milieu de la jambe , repréfentoient affez bien l'ancienne FERNAND chauffure des Romains (41).

CORTEZ. t ( 19. Circonflances de fon entreves Avec Cottes.

Correz s'avança de fon côré , d'un air noble , mais à plus grands pas , & fit une profonde révérence, que le Monarque du Mexique rendit, en bailfant la main julqu'à terre, fuivant l'ufage commun de fa Nation, & la portant ensuite à ses levres. Cerre civilité, qu'on n'avoit jamais vû pratiquer aux Empereurs Mexiquains, parut encore plus étonnante dans Morezuma, qui faluoir à peine fes Dieux d'un figne de tête, & dont le principal vice étoit l'orgueil. Une déférence de cette nature, jointe à la démarche d'être forti pour recevoir le Général Erranger, fir fur l'elorit des Indiens une impression d'antant plus avantageuse à Cortez, que révérant tous les Décrets de leurs Empereurs avec une foumition aveugle, ils fe perfuaderent que Morezuma. dont ils connoilloient la fierté, n'avoir pû s'abbaisser à ce point sans de puissanres raisons, dont ils devoient respecter la justice & la force. Cortez portoit fur ses armes une chaîne d'émail, chargée de pierres fausses, mais d'un grand éclat, qui repréfentoient des diamans & des éméraudes; & fon dessein avoit roujours été d'en faire le présent de sa premiere Audience : mais, se trouvant si proche de l'Empereur, il prit certe occasion pour la lui

Correx lui met une Chaine d'émail au cou.

mettre au cou. Les deux Princes, qui fourenoient ce Monarque, s'efforcerent en vain de l'arrêter, en lui faisant connoître que cetre galanterie étoit trop libre. Motezuma blâma lui-même leur ferupule, & parut fi farisfait du préfent, qu'il le regarda quelque tems avec admiration. Il voulut s'acquitter fur le champ par une action éclarante; & prenant le tems, que tous les Officiers Espagnols emploioient à lui faire la révérence, pour se faire apporrer un Collier qui passoit pour la plus riche piece de son Tresor, il le mit aussi de fes propres mains au cou de Cortez. C'éroir un grand nombre de coquilles fines, & fort précieules dans cette partie du Nouveau Monde, à chacune defauelles pendoient de chaque côré quarre Ecrevisses d'or. Cette nouvelle faveur fir monter au comble l'étonnement des Mexiquains. Les complimens furent courrs dans certe premiere entrevûe. Motezama donna ordre a l'un des deux Princes, ses Neveux, d'accompagner Correz jusqu'au Logement qui lui étoit destiné; & continuant de s'appuier sur le bras de l'autre, il remonta dans sa litiere, pour se retirer avec la même pompe. Tous les Historiens rapportent l'entrée des Espagnols dans la Capirale du Mexique, au huitiéme jour de Novembre (42).

Faveur ou'll arecont to ce Mar (BA: 940,

Paris d'Ausys ea, où Cortex ,sil logi.

Ils font une brillante description du logement qu'on avoit préparé pour Correz : c'étoir un des édifices qu'Axayaca , Pere de l'Empereur , avoir fait bâtir. Il égaloit en grandeur le premier des Palais impériaux. On l'auroit

Solis , chap. 10. (41) On trouve quelque legeres différences dans le récir qu'ils font des événemens de ce grand jour : mais elles peuvent venir de la différente polition de ceux qui les avoient observés. La seule qui mérite d'être remarquée regarde le nombre des Espagnols, gu'tletrera ne fait monter qu'à trois cens , Ibidem.

(41) Herrera, ubi supra, chap. 5; & & Gomera à quaere cens, quoique Diaz & Solis en comptent quatre cens cinquante. Herrera raconte qu'en sortant de Tlascala, Correz fut fi furpris de voir les Espagnols réduits à une si petite trouppe , que s'imaginant qu'il en étoit demeuré plutieurs en arriere, il envoïa d'Alvarado pour les preffer de foreir, mais qu'il ac s'en trouva aucua.

FIRNAND COLTIZ. 1 (19.

pris pour une Forteresse, par la force & l'épaisseut de ses muts, qui étoient Hanqués, par intervalles, de tours & de parapets. Toute l'Armée trouva facilement à s'y loger; & le premier foin du Général fur d'en reconnoître lui-même toutes les parties, pour y placer des Corps-de-gardes, & pour y poster son artillerie. Quelques Salles, destinées aux Officiers, étoient tendues de tapisseties de coton; principale étoffe du Païs, mais d'un prix fort différent, suivant la variété des couleurs & la délicatesse du travail. Les chaises étoient de bois, & d'une feule piece, variées néanmoins par l'industrie des Ouvriers. Les lits n'étoient composés que d'une natte étendue, & d'une autre roulée, qui en faisoit le chevet; mais ils étoient environnés fort proprement de courtines , suspendues en forme de Pavillon. Dans un Pais, où l'on ne connoissoit point encore les recherches de la volupté, les Princes mêmes n'avoient point de lits plus délicats.

Le foir du nôme jour, Motezuma, fuivi du même cortege, se rendit au Quartier des Espagnols, & fit avertir Cortez, qui alla le recevoir dans la visite dans capremiere cour, d'où il le conduisit jusqu'à son Appartement. L'Empereur s'y aflit d'un air familier, & fit approcher un fiége pour Cortez. Ses Officiers fe rangerent le long des murs, & ceux de Cortez se mirent dans la même situation. Marina fut appellée pour fervir d'Interpréte, & Cortez se disposoit à s'expliquer le premier : mais l'Empereur témoigna qu'il vouloit parler avant lui. Son discours , rel que les Historiens le rapportent , renferme tout-à-la-fois beau- son Discours . coup d'adresse & d'ingénuité (43). La réponse de Cottez fut celle d'un Homme

(43) Quoique la plupare de ces Pieces foient ordinairement fort suspectes, ou a déja remarqué que celles ci paroiffent d'un autre ordre, parce qu'elles tirent une espece d'auteuticité, de lenr ressemblance dans tous les Historiens , qui doivent les avoir tirées d'une

fontce commune. Seigneur & vaillant Capitaine, avant que je puisse écouter l'Ambassade du grand Prince dont vous êtes le Ministre, nous devons commencer, vous & moi, par onblier ce que la Renommée a publié de nos personnes & de notre conduite. On vons aura dir de moi , dans quelques endroits , que je suis an des Dieux immortels. D'autres vous auront fait entendre que la Fritune s'est épuisée à m'enrichir , que les murs & les toits de nies Palais font d'or , & que la terre est affaitse fous le poids de mes richesses. Enfin, d'autres auront voulu vous persnader que je suis un Tyran cruel & superbe, qui abhorre la justice, & qui ne councit pas l'humanité. Les uns & les autres vous ont également trompé par leurs evagérations. Cette partie de mon corps, dit il en decouvrant son bras, vous iera councitre que je suis de chair & d'os, un Homme morrel, de la même espece que les autres Hommes, mais nois deja que vous êtes des Hommes de la plus noble & plus puissant qu'eux. Je ne dé- même nature que nous; quoiqu'il y ait quel-

favouerai pas mes richeffes ; mais l'imagination de mes Sujers les groffit beaucoup. Cette Maifon , où vous éics logés , est un de mes Palais; regardez ces murailles, elles font composées de pierre & de chaux, matiere vile, qui ne doit fon prix qu'à la maniere dont elle est emploiée. Par ces deux exemples , jugez fil'on ne vous a pas trompés de même, lorsqu'on a pris plaisir à vous exa-gerer mes tyranuies. Suspendez du moins votre jugement, pour être éclaireis de mes raisons; & ne vons en rapportez point au langage de mes 5 jets rebelles, sans avoir examiné si les miscres dont ils se plaignent ne font point un chatiment , & s'ils not droit de m'en faire un reproche sans avoir exfic de les mériter. C'est avec la même obseuriré, qu'on m'a rendu compte de vos personnes & de vos actions. Les uns m'ont affuré que vous étiez des Dieux, que les Bêtes farouches vous obéissoieur, que vous teniez les foudres entre vos mains, & que vous commandicz aux Elémens. D'autres ont voulu me persuader que vous étiez méchans, emportés, superbes, que vous vous laissiez gonverner aux vices, & que vous aviez une soit infatiable de l'or. Cependaut je reconFIRNAND CORTEZ. 1519. Réponfe Contez.

fupérieur, qui fait tirer avantage des illusions mêmes qu'il trouve établies, & qui fait tourner, au succès de ses vines, la politique de ceux qu'il veut persuader (44). Son discours avoit deux grands objes; l'un de faire respecter de son Ambatsade, & l'autre de jetter les premiers sondemens du Christianisme.

Animaux, qui vous obéiffent, ne sont à mon avis qu'une espece de grands Cerfs, un peu plus dociles que les notres, que vous avez aporivoifes, & foignculement influirs des sciences qui conviennent à leur capacité naturelle. Je conçois autli que ces armes, qui reffemblent à la fond e , font des ruiaux d'un méral qui n'est pas connu parmi nous, dont l'effet, semblable à celui de nos sarbacanes, vient d'un air preffé qui cherche à fortit, & out pouffe imp. rueulement tout ce qui s'oppose à son passage. Le seu, que ces turaux jettent avec un bruit terrible, ett tout au plus un seeret de la science, dont vos Sages font profession. Dans tout ce qui m'est revenu d'ailleurs, je trouve encore que vous avez de la religion & de la bonré, que vous fouffrez les farigues avec conftance, & qu'entre vos vertus on voit la libéralité, qui ne s'accorde gneres avec l'avarice. Ainii , de part & d'autre , nous devons effacer les fauffes impressions qu'en a voulu nous donner. En vons y croiant auffi dispoté que moi, f'al fonhaité qu'avant que de me parler, vous fulliez que l'on n'ignore pas entre nons, & que nous n'avons p s beloin de votre témoignage pour croire, que le grand Prince à qui vous obélifica defeend de noire ancien Quezalcoal , Seigneur des fept Cavernes des Navatlaques , & Roi légirime de ces sept Nations, qui ont sondé l'impire du Mexique. Nous avons appris, par une de les Prophétics , confervée dans nos Annales, qu'il étoit forri de ce Pais, pour aller conquérir de nouvelles Terres, du côsé de l'Orient, & qu'il avoit laisse des promesses errtaines que dans la suite des tems ses descendans viendroient corriger nos Loix , & réformer notre Gouvernement par les regles de la raifou. Comme les caraderes oue vous portez one beaucoup de tapport à cette Prophone, & que le Prince qui vous envoie de l'Orient fait éclater par vos Exploirs la grandeur d'un si noble Aieul, nous avons deja résolu de ennsaerer à son service tout le pouvoir qui est entre nos mains. J'ai jugé qu'il étoits à propos de vous en avertir, afin qu'il n'y air aucun embarras dans vos propositions , & que yous attribuiez l'excès de ma douceut à

que différence, qu'on ne doit fans doute cutte llufter origine. Solls, ais jupal, ch. 11.

sarribere qu'à la divertife des climars. Ces Herres, qui rapprote le mient discours Animaux, qui vous obblidat, ne font à ne fair que danger l'ordre des télées, faire que danger l'ordre des télées, faire que dans destroit que les trieres, que vous faire déclaret les Rois d'Éffigure de Science de l'acceptant de la frience qui convenient a leur expandi dire à Morcuna que les Emporeum Metri-antructle. Le conçois aufit que ces armes, quains defendedent dun grand Prince Orien d'un métul qui rich pas conne pravin mons, recourné dans fon Pais Herreta, Decal. x. de l'acceptant d'un product prince d'un métul qui rich pas conne pravin mons, recourné dans fon Pais Herreta, Decal. x.

Liv. t. chap. 6. (44) Solis déclare qu'il tient son Discours de ses proptes Mémoires : Grand Roi , après vous avoir remercié de l'excès de bonté qui vons fait recevoir si savorablement notre Ambaffade, & de la communication de ecu hautes lumieres qui vous portent à méptifer, dans des termes si honorables pour nous , les faux préjugés de l'opinion, je puis vous dise aulli que de notre part nous avons traité celle qu'on doit avoir de vous, avec tour le respect & toute la vénération qui sont dis a votre majetlucuse Grandeur. On nous a parlé différe-muent de votre perfonne, dans les Terres de votre Empire. Les nus la mettoient au tang des Divinités & d'autres noireissoient jusqu'à ses moindres actions. Mais ces difcours font ordinairement des outrages pour la vétité. La voix des Hommes, qui est l'organe de la Renommée, prend fouvent la teinnite de leurs pailions ; & celles ei ne conçoivent jamais les chofes comme elles font, ou ne les rapportent jamais comme elles les concoivent. Les Efpagnois ont une vie pénétronte, qui fait diftiuguer les diffétentes confeurs qu'on donne au discours . &c par la même lumiere , les faux femblans du corur. Nous n'avons aionté fot, ni à vos Sujers rebelles, ni à vos Flatteurs, & nous paroisons devant yous, convaineus que vous éres un grand Monarque, ami de la justice & de la raifon , fans que nous ayions befoin du rapport de nos sens pour consoître que vous êtes mortel. Nous fommes aufli de la même condition, quoique plus vaillans fans comparaifon que vos Sujets, &c d'une expacité d'esprit fott au dessus du leur, parce que nous fommes nes fous un climat dont les influences ont beaucoup de vertir. Les Animanx, qui nons obéifient, ne rei-

semblent point à vos Cerfs , ils ont beaucoup

Il ne trouva, dans les apparences, que de la facilité pour le premier; mais l'Empereur, chagrin d'entendre maltraiter ses Idoles, eut peine à prendre patience jusqu'à la fin , & se leva pour déclarer d'un air ému , qu'il recevoit avec beaucoup de reconnoissance les offres d'alliance & d'amitié qu'on lui faifoit de la part d'un grand Prince, descendant de Quezalcoal ; mais qu'il Moreauma sur sa crojoit que tous les Dieux étoient bons, & que celui des Espagnols pouvoit être tel qu'il le représentoit , sans faire tort aux siens. Ensuite il exhorta Cortez à se reposer dans un Palais, dont il pouvoit se regarder comme le Maître; &c s'étant fait apporter de riches présens, qu'il le pria d'accepter, & dont il distribua quelques-uns aux Officiers Espagnols qui assistoient à l'Audience, il se retira sans avoir fait connoître autrement ses véritables dispositions.

FERNANO CORTEZ. 1519. Explication de

Le jour suivant, Cortez lui fit demander audience dans le Palais Impérial, Audience qu'il & l'obtint avec tant de facilité, que les Seigneuts Mexiquains, qui devoient dans fon Palui, l'accompagner, arriverent avec la réponse. C'étoient les Maîtres des Céré-

plns de noblesse & de fierté; & quoiqu'inférieurs à l'espece humaine, ils ont de l'inclination pour la guerre, avec nne forte d'ambition qui les fait afpirer à la gloire de leurs Maîtres. Le feu qui fort de nos armes est un effet naturel de notre industrie, dans la production duquel il n'entre tien de ces connoissances dont vos Magiciens font profession ; science abominable parmi nous, & digne d'un plus grand mépris que l'igno-rance même. l'ai cru devoir commencer par ces éclaircissemens, pour répondre aux avis ue vous nous avez donnés. Après cela , je dirai, Seigneur, avec toute la foumission qui est due à Votre Majesté, que je viens la visirer en qualité d'Ambastadeur du plus puissant & du plus gloricux Monarque que le Soleil éclaire dans les lieux où il prend sa naissance. J'ai ordre de vous apprendre, en fon nom , qu'il fouhaite d'être votre Ami & votre Allie, fans s'appuier fur ees anciens droits dont vous avez patlé, & faus autre vue que d'onvrir le Commerce entre les deux Empires, & d'obtenir par cette voie le plaisir de vous désabuser de vos erreurs. Quoique suivant vos propres Annales il put prétendre une reconnoillance plus politive dans les Terres de votre Domaine, il ne veut user de son autoriré, que pour gagner votre confiance sur un principal point, dont tout l'avantage se rapporte à vous. Il veut vous informer que vous , Sciencur, & vous Nobles Mexiquains qui m'écoutez, vous vivez dans un abus terrible de vos lumieres naturelles, en adorant des Statues insensibles, qui font l'ouvrage de vos propres mains, & qu'il n'y a qu'un scul Dieu, sans principe & fans fin , qui eft lui-même l'éternel Principe de tout ce qui exille, C'elt Tome XII.

lul dont la pulssance infinie a tiré l'Univers du néant, qui a fait ce Soleil qui nous éclaire, cette Terre qui nous fournit des alimens, & qui a créé un premier Homme dont nous descendons, avec une égale obligation de reconnoître & d'adorer notre premiere canse. C'est cette premiere obligation qui est imprimée dans vos ames , & qui s'y fait fentir , puisque vous reconnoissez l'immortalité, mais que vous prostituez & que vous cherchez à détruire, en rendant vos adorations à des Esprits immondes , qui doivent austi leur existence à Dieu, mais qui ont métité, par leur ingratirude & leur révolte contre leur Auteur, d'etre précipités dans des feux fourerrains, dont vos Volcans font une imparsaite reptésentation. La malice & l'envie , qui les rendent ennemis du genre hamain, les portent continuellement a solliciter votre perte, en se faisant adores fous la figure de vos abominables Idoles. Cest leur voix que vous enrendez quelquefois, dans les réponfes de vos Oracles. Mais ce n'est pas ici le lieu de traiter les Mysteres d'une si haute Doctrine. Ce même Monarque, que j'ai l'honneur de représenter, & dans lequel vous reconnoissez une si ancieone supériorité, vous exhorte seulement par mon ministère, à m'écouter sur ce point sans aucune préoccupation. C'est la premiere cho-se qu'il souhaite de vous. C'est le principal fujet de mon Ambaffade, & le plus puissant moien d'établir une ferme alliance entre les deux Empires, fur les fondemens inébraulables de la Religion, qui, ne laissant au-cuoe diversité dans les sentimens, unira les esprits par les liens d'une même volonté, Solis, ubi supra.

FER. CAND CORTEZ. 1519.

monies de l'Empire. Le Général prit un habit fort galant, sans oublier néanmoins ses armes, qu'il fit passer pour une parure militaire. Son correge ne fut compose que de quatre Capitaines, Alvarado, Sandoval, Velasquez de Leon , & d'Ordaz , avec six de ses plus braves Soldats , entre lesquels étoit Bernard Diaz del Castillo, qui commençoir à recueillir tout ce qui se passoit fous fes yeux, pour en composer son Histoire (45). Les rues se trouverent remplies d'une multitude infinie de Peuple, à qui l'on entendoit fouvent répéter, entre leurs acclamations, le nom de Teules, qui fignifie, dans leur langue, Dieux, ou gens descendus du Ciel. Les Espagnols découvrirent de

Pala s impérial.

Descripcion en fort loin le Palais de Motezuma, & furent frappés de la magnificence. On y entroit par trente Portes, qui répondoient au même nombre de rues; & la principale face, qui donnoit sur une Place fort spacieuse, dont elle occupost tout un côté, étoit bâtie de Jaspe, noir, rouge & blanc, avec beaucoup de proportion dans ce mclange. On remarquoit, sur la principale Porte, un grand Ecusson, chargé des Armes de Motezuma. C'étoit une sorte de Griffon (46), dont la moitié du corps représentoit un Aigle, & l'autre un Lion. Il avoit les aîles étendues, comme prêt à voler; & de ses griffes il tenoit un Tigre, qui sembloit se débattre avec fureur. En approchant de la Porte, les Officiers Mexiquains, qui accompagnoient le Général, s'avancerent près de lui , & formerent une double ligne , avec quelques cérémonies myftérieuses pour ne passer que deux à deux. Après avoir traversé trois vestibules incrustés de Jaspe, ils arriverent à l'Appartement de l'Empereur, dont Cortez admira la grandeur & les ornemens. Les planchers étoient couverts de nattes , d'un travail fort délicat & fort varié. Les tentures de coton , dont les murs étoient revêtus, formoient une tapisserie fort brillante par l'éclat de leurs couleurs & la beauté des figures. Les lambris étoient composés d'un mêlange de cyprès, de cedre, & d'autres bois odoriférans, avec des feuillages & des festons en relief. Les Mexiquains, sans avoir l'usage des cloux, ni des chevilles, ne laissoient pas de faire de très grands platfonds, qui devoient leur solidiré à l'art avec lequel toutes les pieces se fourenoient mutuellement (47). Chaque Sallon de l'Appartement Impérial offroit un grand nombre d'Officiers, de divers rangs, qui exercoient différentes fonctions. Les premiers Ministres attendoient Cortez à la porte de l'anti-Chambre. Ils le reçurent avec beaucoup de civilités; après quoi ils prirent un moment, pour se revêtir d'habits simples, au lieu des riches manteaux, & des sandales dorées, avec lesquels ils avoient patu d'abord. Mais, quoique l'usage de la Cour Mexiquaine ne permit point de se présenter devant l'Em-

> (45) Solis, chap. 11. Quoique ee foit lui le cite moins que Solis , dont l'Histoire est principalement composée de la sienne.

(46) Les Historiens ne s'accordent point fur cetre figure. Quelques-uns, dit Herrera, veulent que dans les Montagnes de Teguacan il y eut de vrais Griffons, qui dépeuplerent la vallée d'Avacarlan, & fontiennent que ces Montagnes, qui font aussi nommées Ciutlachtpell, tirent ce nom de Ciutlachili,

qui fignifie Griffon, ou Animal en forme d'Aigle & de Lyon. Mais il y a peu de fond, continue t'il , à faire là-deffus , parce que les Castillans n'ont point encore vu de Griffons dans tous leurs Voiages , quoique Motezuma & d'aurres Seigneurs Mexiquains en cuffent dans leurs Armes. Ils les peignoient avec quatre pies, des dents, & du poil, qui étoit plutôt laine que plume, un bec, des griffes, & des ailes pour voler, abi fup. ch. 9.

(47) Solis , Ibidem.

331

pereur avec un habit brillant, on ne proposa point aux Espagnols de faire le même changement à leur parure.

CORTEZ. 1519. Conférence en-

Ils furent introduits, avec un filence qui augmenta leur admitation pour l'air de grandeut qu'ils voioient regner autour d'eux. Motezuma étoit de bout, & revêtu de toutes les marques de la dignité suprême. Il fit quelque pas , tre pour aller au-devant du Général, & lui mit les mains fur les épaules lorsqu'il & Cortes. se fur baissé pour le saluer. Ensuite, aïant jetté un regard doux & caressant fur les Espagnols du cortege , il s'assit ; & l'on donna , par son ordre , des fiéges à Correz & à tous les gens. L'audience fut longue, & prit la forme d'une simple conversation. Motezuma fit diverses questions sur l'Histoire, les productions & les usages des Païs orientaux. Les explications qu'il demanda, sur plusieurs difficultés, firent connoître qu'il ne se livroit pas légerement à des rémoignages étrangers. Enfin , revenant à la confidération que les Mexiquains devoient aux descendans de leur premier Roi , il s'applaudit particuliérement de voir accomplir, fous fon regne, une prophétie qui s'étoit conservée depuis tant de siécles. Cortez fit tourner adroitement le discours sur la Religion; mais se bornant à vanter la morale du Christianisme . qui venoir naturellement à la fuite des éclaiteissemens qu'il avoit donnés sur les Loix de sa Nation, il en prit occasion de se récrier avec beaucoup de force contre les Sacrifices du fang humain, & contre le barbare usage de manger la chair des Victimes. Ses représentarions durent être fort vives, puisqu'à la fin de cette premiere audience, Motezuma bannit de sa table les plats de chair humaine (48). Cependant il n'osa la défendre absolument à les Sujets; & loin de se rendre sur l'arricle des Sacrifices, il soutint qu'il n'y avoit pas de cruauté à ruer, aux piés des Autels, des Prisonniers de guerre, qui étoient déja condamnés à la mort. Cortez ne put lui faire comprendre que sous le nom de Prochain, on dût compter jusqu'à ses En-Ce Prince donna d'ailleurs peu d'espérance de lui voir ouvrir les veux à

la Vérité. Dans les conversations, que l'Aumônier de Cortez eut souvent dans le principal avec lui, il reconnur quelques avantages du Christianisme sut la Religion de Temple de M ses Peres : mais on ne put lui faire abandonner le principe dans lequel il se renfermoit toujours, que ses Dieux étoient bons au Mexique, comme celui des Chrétiens l'étoit dans les lieux où il étoit adoré. Dès les premiers jours. après avoir fait voir aux Espagnols la grandeur & la magnificence de sa Cour, il voulut, par un autre sentiment de vanité, leur montrer aussi le plus grand de ses Temples. Il les pria néanmoins de s'atrêter peu de tems à l'enrtée , tandis qu'il alla consulter un moment , avec les Sactificateurs , s'il pouvoit faire paroître, devant leurs Dieux, des Etrangers qui ne les adoroient pas. La réponse aïant été qu'ils pouvoient être admis, pourvu qu'ils n'y commissent rien d'offensant, deux ou trois des plus anciens Sacrificateurs forrirent pour l'apporter à Cortez , avec la priere qu'on lui faisoit. Anssi- ce qui s'y passe; tôt toutes les portes de ce vaîte & superbe Edifice s'ouvrirent en même tems : & Motezuma prit foin lui-même d'expliquer aux Espagnols ce qu'il y avoit de plus saint & de plus mystétieux. Il leur montra les lieux destinés au service du Temple, l'usage des vases & des instrumens sacrés. Il leur apprit

(48) Ibidem.

FERNAND CORTEZ. 1519. Proposition har-

le nom de chaque Idole , & le culte particulier qu'on lui tendoit. Quelques-uns n'aïant pû s'empêcher de tire, il feignit de ne s'en être pas apperçu; mais il fe rourna vers eux d'un ait imposant, peur arrêter leur indiscrétion par ses regards. Cortez ne laissa point de lui dire , avec la confiance d'un Missionnaire, que s'il vouloit permettre un moment que la Croix des die de Cottez. Chrétiens fût plantée au milieu du Temple , il reconnoîtroit bientôt que toutes ces fausses Divinités n'en foutiendroient pas la présence. Les Sacrifi-

Motegama,

careurs parurent irrités d'une propofition fi hardie; & Motezuma même, embarraffé pout sa réponse, lui dit, après avoir paru balancer entre son reffentiment & le desir de se contraindre, que les Espagnols pouvoient accorder au lieu où ils étoient l'attention qu'ils devoient du moins à fa personne. Il fortit aufli-tôt; & s'artêtant fous le Portique, il leur dit, avec moins d'émotion, qu'ils étoient libres de retourner à leur Quartier, tandis qu'il alloit demeurer dans le Temple, pour demander pardon à ses Dieux de l'excès de fa patience. Après une avanture si délicate, Cortez se détermina, fuivant le conseil de ses Aumôniers, à demander au Ciel des conjonctures plus favorables, pour traiter l'affaire de la Religion; ce qui n'empêcha point qu'il n'obtînt, de Motezuma, la liberté de changet en Eglise une des Salles de fon Quartier (49).

Comment Corten fe fait refpecter dans Me-

Les premiers jours, qui suivitent celui de son arrivée, s'étoient passés en réjouissances; & la discipline qu'il faisoit observer par ses Trouppes répondant à l'idée qu'il avoit donnée des principes de sa Religon, & des morifs de son Ambassade, il observoit avec joie que la vénération des Mexiquains ctoissoir pour le nom Espagnol, & que l'Empereur même revenoit heureusement de ses préventions. Ce Prince lui rendoit de fréquentes visites, dans lesquelles il ne se lassoit point d'admirer tout ce qui venoit d'Espagne. Il ne mettoit point de bornes à ses présens. Les Nobles s'efforçoient , à son exemple, de s'attirer l'estime & l'amitié de leurs Hôtes, par des soins & des services, qui approchoient de la foumission; & le Peuple plioit les genoux devant le moindre Soldat Espagnol (50). Enfin le Quartier des Etrangets étois respecté comme un Temple, & l'Armée s'y étoit déja tétablie de ses fatigues, dans l'abondance de toutes fortes de provisions ; lorsque deux Zampoalans , déguifés en Mexiquains, arriverent dans la Ville pat des chemins détournés, & rendirent au Général une Lettre du Conseil de Vera-Cruz, qui troubla cette agréable fituation.

reçoit de Vera-

D'Escalante, Commandant de la nouvelle Colonie, n'avoit pensé qu'à fortifier la Place , & à se conserver les Amis que Correz lui ayoit laisses. Sa: tranquillité ne reçut aucune atteinte des Peuples du Païs ; mais il fut informé. qu'un Général de Motezuma étoit entré dans la Province avec une Armée considérable, pour châtier quelques Alliés des Espagnols, qui s'étoient dispenfés de païer à l'Empereur le tribut ordinaite, dans la confiance qu'ils avoient à la protection de leurs nouveaux Amis. Ce Capitaine Mexiquain, nommé

Guerre entre Quelpopoca, qui commandoit toutes les Trouppes répandues sur les frontieres. les Espagnols de de Zampoala, les avoit assemblées, dans la seule vue de soutenir les Com-Trouppes Meal-missaires Impériaux qui venoient recueillir le tribut; mais sous ce prétexte,

(49) Solis, Ibidem, Herrera, Li v. 8, (50) Solis, Liv. 3. chap. 18. chap, 1.

FERNAND CORTIZ. 1519

connoillant que la victoire même laissoit des suites facheuses à redouter, & Correr à l'orra-

férences, dont il étoit aifé de voir que la cause étoit déguisée; & qu'on à se déter de

elles s'étoient emportées aux plus horribles violences. Les Totonaques de la Montagne, dont elles détruisoient les Habitations, porterent leurs plaintes à la Colonie Espagnole. D'Escalante tenta les voies de la négociarion. Il dépêcha, au Général Mexiquain, deux Zampoalans qui demeuroient dans Vera-Cruz, pour le prier, en qualité d'Ami, de suspendre les Hostilités jusqu'à l'arrivée d'un nouvel ordre de la Cour, parce qu'étant informé depuis peu, que l'Empereur avoit permis aux Ambassadeurs d'Espagne d'y paffer , pour établir une alliance constante entre les deux Couronnes , il ne pouvoit se persuader que ce Prince eût en niême tems des intentions contraires à la paix. La réponse de Qualpopoca fut injurieuse, & le Conseil Espagnol ne put diffimuler cet outrage. D'Escalante sorma un Corps de Montagnards, qui fuioient les violences des Mexiquains. Il se mit à leur rête, avec quarante Espagnols & deux picces d'artillerse. Qualpopoca vint au-devant de lui en fort bon ordre. Le combat fut engagé, & les Espagnols remporterent une victoire éclatante ; mais elle leur coûta la perte de leur Commandant & de fept de leurs plus braves Soldats, qui moutrurent quelques jours' D'Efealane A' après de leurs blesfures. Un d'entr'eux, nomme d'Arguello, homme d'une taille & d'une force extraordinaire, aïant été mortellement bleffé, à quelque distance de ses Compagnons, sut enlevé par les Vaincus, avec la promptitude qu'ils avoient à retirer leurs propres Motts; circonftance qui augmenta beaucoup le chagrin de la Colonie , & qu'on verra décider de la conduite de Cortez dans la plus importante de ses entreprises. Le Conseil de Vera-Cruz lui rendoit compte de tous ces événemens, en re- conduite de

lui demandoir, avec ses ordres, un Successeur pout d'Escalante. Un contre-deut. tems si cruel & si peu attendu le jetta dans une affliction, qu'il ne pur déguifer à ses Officiers. Il les assembla tous ; & n'osant se fier aux premieres Délibérations, il les pria de ptendre quelque tems, comme il leur avoua qu'ilen avoit besoin lui-même, pour réfléchir sur le sond de cet incident. Il seur recommanda le fecret, dans la crainte que le Soldat ne prir trop vivement l'allarme ; & ses Aumôniers reçurent ordre d'implorer le secours du Ciel par leurs plus ardentes prieres. Enfuite, s'étant retiré dans fon Appartement, il y palla feul le reste du jour & une grande partie de la nuit. On rapporte qu'en s'y promenant avec beaucoup d'agitation, le hasard lui fit découvrir un endroit, nouvellement maconne, où l'Empereur avoit fait cacher tous' les trésors de son Pere ; & qu'étant rempli de soins plus importans ; il se contenta de le remarquer, sans être tenté alors de le faire ouvrir. Avant la fin de décourte. la nuit, il se fit amener secrettement les Indiens les plus habiles & les plus affectionnés qu'il eût à sa suite , pour leur demander s'ils n'avoient pas remarqué quelque chose d'extraordinaire dans la conduite ou dans l'esprit des Mexiquains, & s'ils jugeoient que l'estime de cette Nation se soutint pour les Espagnols. Les Indiens répondirent que le Peuple ne pensoit qu'à se réjouir . dans les Fêtes qui se saisoient en faveur des Etrangers, & qu'il paroissoit les révérer de bonne foi , parce qu'il les voïoit honorés de l'Empereur ; mais que les Nobles étoient devenus rêveurs & mystérieux , & qu'ils tenoient des con-

avoit entendu de quelques-uns des discours intertompus, qui pouvoient re-

Général (52).

cevoir une interprétation finistre , particuliérement sur la facilité de roma pre les Ponts des Chauffees. Deux ou trois des mêmes Indiens avoient appris . dans la Ville, que peu de jours auparavant on avoit apporté, à Morezuma, 1519. la têre d'un Espagnol, & que ce Prince, après en avoir admiré la grosseur & la fierré, ce qui convenoir fans aucun doure à celle d'Arguello, avoit recommandé qu'elle fut cachée foigneusement (51). Cottez fut d'autant plus frappé de ce dernier récit , qu'il y crut trouver une preuve cerraine que Motezuma étoir entré, par son approbation, ou par ses ordres, dans l'entreprise de son

Confeil qu'il tient aves les O.buett.

A la pointe du jour, il fit rappeller tous ses Capitaines, avec quelquesuns des principaux Soldats, auxquels leur mérite ou leur expérience avoit fait donner enrrée au Conseil. Il leur fit une nouvelle exposition du sujet de l'Assemblée, & de rous les avis qu'il avoit reçus des Indiens. On proposa diverses ouvertures. Les uns vouloient qu'on demandât un Passeport à Motezuma, pour aller au secours de la Colonie. D'autres, à qui cette voie parur dangereuse, rémoignerent plus d'inclination à sorrit secrettement de la Ville , avec toutes les richesses qu'on y avoit amassces. Le plus grand nombre fur d'avis de demeurer, sans faire connoître qu'on eût appris ce qui s'étoit passe à Vera-Cruz, & d'attendre l'occasion de se retirer avec honneur. Cortez recueillir toures ces propositions, mais ce sut pour les rejetrer, après en avoir fait sentir le danger. Il pésa sur la tête d'Arguello, qui ne devoit laisser aucun doute que Morezuma ne fut informé de la conduite de son Général, & fur le silence de ce Prince, dont on devoit conclure avec la même certitude qu'il falloit se défier de ses intentions. Là-dessus , il établit la nécessité de tenrer quelque chose de grand, qui fut capable de faire une profonde impression sur l'esprit des Mexiquains, & de leur inspirer autant de respect que de crainte. Enfin , il proposa , comme le', seul parti dans lefaire de l'impe- quel il vît de la fureté, ou comme le seul du moins dont on put esperer une composition qui convînt à la dignité du nom Espagnol, de se faisir de la personne de l'Empereur, & de le retenir dans le Quartier, en donnant pour prétexte la mort d'Arguello, dont il avoit eu connoillance, & la perfidie avec laquelle fon Général avoit violé la paix. Il ajouta qu'après

avoir contideré les difficultés d'une entreprife si hardie, il y en trouvoit beaucoup moins que dans roure autre résolution; & s'attachant à représenter les avantages qu'il croïoit arrachés au fuccès, il en fit une peinture li plaufible, qu'elle entraina toure l'Assemblée dans son opinion (53).

Il prend la ré-

(51) Herrera s'étend fut cette tête. Il dit de les bleffures. Ibidem. qu'elle étoit fort groffe, à barbe noire & frilée; que Morezuma l'envois dans na Temple ; qu'il fut extrêmement ttoublé de cette vue, parce que ne pouvant plus douter que les Espagnols ne fussent mortels, & confiderant néanmoins que de nombreules Armées n'avoient pû vaincre un si petit nombre d'Hommes, il en conclut qu'ils étoient conduirs par une Puissance supérieure, & que les Pronostics qui lui annonçoienr la ruine de son Empire & de sa Religion étoient eule plutôt. Ibidem. plus que vérifiés. Arguello n'étojt mort que

(52) Solis & Herrera , memes chapitres.

(53) Diaz del Castillo prétend que lui & selques autres avoient donné ee conseil au Général, plusieurs jours avant qu'on eut reçu avis de ce qui s'éroit passe à Vera-Cruz. Mais les autres Relations ne lui fout point cet honneur; & Solis, lui reprochant d'avoir voulu s'attribuer la gloire des plus grands desfeins, le raille ici de n'avoir pas differé de quelques jours un confeil qui cut été sidi-

L'Histoire n'à pas d'autre exemple d'une audace de cette nature. Mais -Cortez se vojoit également perdu , soit par une rerraire qui lui ôroit sa réputation, foit en se maintenant dans son Poste, sans la rétablit & l'augmenter par quelque action d'éclat extraordinaire. Il n'y a point de rémétité à fermer les yeux au péril , lorsque la prudence n'offre plus d'autre ressource ; & cette entrepole. les Espagnols, accourumés d'ailleurs à voir la fortune comme enchaînée à leurs armes, ne pouvoient se persuader qu'après les avoir conduits si loin, par une fuite de miracles, elle se lassat d'en faire en leur faveur. Mais, quelque nom qu'on veuille donner à leur résolution, ils tournerent tous seurs soins à l'exécuter habilement. Cortez, pour ne pas causer d'allarme aux Mexiquains , choisit l'heute à laquelle il rendoit sa visite ordinaire à l'Empe- Conment Cosreur. Il donna ordre que toute l'Armée prit les armes dans le Quartier , que tes l'enécute. les Chevaux fullent selles, & que tous ces mouvemens se fullent sans bruit & fans affectation. Enfuire, aïant fait occuper, par quelques Brigades, l'entrée des principales rues qui conduisoient au Palais, il s'y rendit, accompagné d'Alvarado, de Sandoval, de Velasquez de Leon, de Lugo, & d'Avila, avec une escotte de trente Soldats choisis. On ne fut pas surpris de les voir entrer avec leurs armes, parce qu'ils avoient pris l'habitude de les porter, comme un ornement militaire. Motezuma les reçut sans défiance : & les Officiers se retirerent dans un autre Appartement, suivant l'usage qu'il avoit lui-même établi. Les Interprétes s'étant approchés, Cortez prit un air chagrin, & commença fon discours par des plaintes. Il peignit vivement l'infolence de Qualpopoca, qui avoit attaqué les Espagnols de Vera-Cruz, au qu'il fait à Momépris de la paix, & de la protection de l'Empereur, sur laquelle ils devoient se reposer. Il traita comme le plus noir & le plus infame de tous les crimes, le massacre d'un de ses Soldats, qui avoit été tué de sang froid par les Mexiquains, pour vanger apparemment la honte de leur défaite; & s'échauffant par dégrés, il donna des noms encore plus odieux à Qualpopoca & à ses Capitaines, pour avoir osé publier qu'ils avoient commis cet attentat par l'ordre de l'Empereur. Mais il ajouta que loin d'avoir prêté l'oreille à cette indigne supposition, il l'avoit regardée comme un autre crime, qui blessoit l'honneur de Sa Majesté. Morezuma patut interdit : &c changeant de couleur, il se hâta de protester que ces ordres n'étoient pas venus de lui. Cortez répondit qu'il en étoit convaincu, mais que les Soldats Espagnols ne se le persuaderoient pas si facilement; & que les Sujets de l'Empire ne cesseroient pas d'en croire le récit du Général, si certe calomnie n'étoir effacée par un défaveu public ; que dans cette vûe , il venoit proposer Comment il ui à Sa Majesté de se rendre sans bruit & comme de son propre mouvement au déclare ses un maissant de la sessione. Quartier des Espagnols, pout y passer quelque tems avec ses Amis; qu'une si généreuse confiance n'appaiséroit pas seulement le chagrin du puissant Monarque qui les avoit envoies à sa Cour & le soupçon des Soldats, mais qu'elle tournetoit à son honneur, en effaçant une tache qui le ternissoit : qu'il lui donnoit sa parole, au nom du plus grand Prince de la Terre, qu'il feroir trairé entre les Espagnols, avec tout le respect qui lui étoit dû; & qu'ils n'avoient pas d'autre dessein que de s'assurer de sa volonté, pour lui

FERNAND CORTEZ. 1519.

Reproches

rendre leurs services avec plus d'obéissance & de vénération (54). (14) Cet événement a l'air fi fabuleux, qu'on ne s'y arrêteroit point s'il n'étoit vé-

FIRNAND CORTEZ. 1519. Embarras de ce

Cottez se tut; & Motezuma, frappé d'une si étrange proposition, demeura comme immobile, de colere ou de surprise. Ce silence aïant duré quelques momens, Cortez, qui ne vouloit emploïer la force qu'après avoir perdu l'espoir de réussir par l'adresse & la douceur, continua de lui repréfenter que le Logement qu'il avoit donné aux Espagnols étoit un de ses Palais, où il leur avoit fait souvent l'honneur de les visiter, & que ses Sujers ne s'étonneroient point de l'y voir passer quelques jours, sur-tout pour se laver d'une imputation qui faisoir tort à sa gloire. Énfin le fier Monarque perdit patience, & ne dissimulant pas même qu'il pénétroit le motif de cette demande, il répondir d'un air affez brufque qu'un Empereur du Mexique n'éroit pas fait pour la prison, & que quand il seroir capable de s'abbaiffer jusqu'à ce point, ses Sujets ne manqueroient pas de s'y opposer. Alors Cortez, prenant un ton plus ferme, lui déclara que s'il cédoit de bonne grace, sans obliger les Espagnols de perdre le respect qu'ils avoient pour lui, il s'embarraffoir fort peu de la réfiltance de ses Sujets, contre lesquels il pourroit emploier toute la valeur de ses Soldats, sans que l'amitié qu'il vouloit entrerenir avec lui en reçût la moindre diminution. Cette dispute dura long-tems. Correz se flattoit toujours de l'emporter, par un mêlange de respect & de haureur. Morezuma, qui commençoit à découvrir le péril où il étoit, se jetta sur diverses propositions. Il offrit de faire arrêter Qualpopoca & tous les Officiers, pour les livrer entre les mains de Correz. Il vouloit donner ses deux Fils en ôtages. Il répétoit , avec une vive agitation,

qu'on ne devoit pas craindre qu'il prît la fuite & qu'il allât se cacher dans

Offres qu'il fair

quelques Ofheiers kipsgnole.

les Montagnes. Cortez refusoir toutes les offres. L'Empereur ne se rendoit point. Cependant il s'éroir passé trois heures, & les Officiers Espagnols commençoient à s'allarmer d'un si long délai. Velasquez de Leon dit haurement, dans son impatience, que les discours étoient inutiles, & qu'il falloir s'en faisir ou le poignarder. Motezuma voulut savoir de Marina ce qu'on

adretfe Marina ditermine l'Em-

disoir avec tant d'emportement. Cette habile Interprere saissir l'occasion, pour l'embarrasser par de nouvelles allarmes ; & feignant de craindre que son Avec quelle discours ne für enrendn des Espagnols, elle lui répondit qu'il étoir en danger s'il réfiftoit à des gens dont il connoissoir la résolution, & qui éroient affiftés percur à se livrer d'un secours extraordinaire du Ciel; qu'étant née dans son Empire, elle n'avoit en vûe que ses inrérêrs; que s'il consentoir sur le champ à suivre le Général Etranger, elle lui garantiffoir qu'il feroit traité avec tous les égards dûs à fon rang : mais que s'il s'obstinoit à résister, elle ne répondoit pas de sa vie. Ce discours triompha de sa fierté. Il se leva brusquement, pour déclarer à Cortez qu'il se sioit à lui, qu'il étoit prêt à passer dans son Quartier ; & que c'étoir la volonté des Dieux du Mexique , puisqu'ils permettoient que les perfuafions des Espagnols l'emportassent sur toutes ses difficultés. Il appella aussi-tôt ses Officiers Domestiques, pour leur ordonner de préparer sa litiere. Il nomma ceux qui devoient l'accompagner , après leur avoir dit que par des raifons d'Etat, qu'il avoit concerrées avec fes Dieux, il avoit réfolu d'aller passer quelques jours dans le Palais de son Pere. Ses Ministres, qu'il fir appeller auffi, recurent ordre de communiquer sa résolution au Peuple.

rifié par tout ce qu'il y a de certain dans l'Histoire; & cette raison oblige d'en 14pporter toutes les circonstances.

Il ajouta qu'il l'avoit formée volontairement & pour le bien de l'Empire. D'un autre côté, chargeant un Capitaine de ses Gardes d'aller se saiste de Oualpopoca & de tous les Chefs de l'Armée, il lui remit, pour la sûreté de la Commission, un Sceau qu'il portoit attaché au bras croit. En donnant publiquement tous ces ordres, il priort Marina de les expliquet aux Espagnols, dans la crainte de leur donner de l'ombrage, & de s'exposer à quelque violence.

FERNAND CORILL 1519.

Il fortit de fon Palais , avec une fuite affez nombreuse. Les Espagnols il est conduit étoient autour de sa litiere, & le gardoient sous prétexte de l'elconor. Le au Quantité de bruit s'étant répandu dans toute la Ville que les Etrangers enlevoient l'Empeteut, on vit aufli-tot les tues pleines de Peuple, qui poutfoit de grands cris, avec l'apparence d'un soulevement général. Les uns se jetioient à terre; d'autres témoignoient leur affliction par leurs larmes. L'Empéreur prit un

air gai & tranquille, qui appaifa ce rumulte, fur-tout lorfqu'aiant fait figne de la main, il eut déclaré que loin d'êtte Ptifonnier, il alloit passer librement quelques jours avec les Etrangers , pour se divertir avec eux. En arrivant au Quartier des Espagnols, il sit écarter la soule, qui n'avoit pas celle de le fuivre, avec ordre à ses Ministres de défendre les allemblées tumultueuses sous peine de mort. Il sit beaucoup de carelses aux Soldats Espagnols, qui vinrent le recevoir avec les plus grandes marques de respect. li choisit l'appartement qu'il vouloit occuper. On mit , à la verité , des Corps-de-garde "... à toutes les avenues. On doubla ceux du Quartier. On plaça des Sentinelles dans les rues. Aucune précaution ne fut oubliée. Mais les portes demeurerent ouvertes pout les Officiers de l'Empereur, que l'on connoissoit tous, & pour les Seigneurs Mexiquains qui venoient lui faire leut cour ; av.c. cette réserve, que sous prétexte d'éviter la confusion, on n'en admertoit qu'un certain nombre, à mefure que les autres étoient congediés. Dès le premier jour , Cortez rendit une visite au Monarque , après lui avoir fait demander audience, avec les mêmes cérémonies qu'il avoit toujours observées. Il le remercia d'avoir honoré cette Maison de sa présence, comme sa son séjour v eût été libre ; & ce Prince affecta de paroître aussi content , que fon lejour y eur etc lione, a cté timoins de fa réfitance. Il leur diffribita tt differil fa de sa main quantité de présens, qu'il se fit apporter dans cette vile ; & soyet, loin de découvrir à ses Ministres le secret de sa prison, il s'efforça de lusfiper toutes leurs défiances , pour conferver du moins la dignité de for rang dans l'opinion des Mexiquains. Entre ceux qui ne pouvoient se persuader qu'il fut libre , les uns , condamnant la conduite de Qualpopoca, louerent celle de leur Souverain, & donnoient le nom de grandeut d'ame à l'effort Jugement qu'is qu'il avoit fait d'engaget sa liberté pout faire connoître son innocence, en pottent, D'autres écoient perfu ides que leuts Dieux , avec lesquels ils lui suppossient une communication familiere, lui avoient inforé ce qu'il y avoit de plus convenable à sa gloire. Les plus sages respectsient sa résolution, sans se donner la libetté de l'examiner, d'autant plus qu'il exerçoir les fonctions Impériales avec la même régularité. Il donnoit ses audiences & tenoit son Conseil aux mêmes heures. Les affaires de l'Etar n'évoient pas plus négligées; & ce qui surprenoit les Espagnols mêmes, chaque jour sembloit aug-

menter pout eux fa confiance.

Tome XII.

FIRNAND CORTIZ. 1519. Conduste de Meteruma dans to captivite.

On apportoit, du Palais Impérial, tout ce qui devoir être fervi sur sa table. Le nombre des plats étoir beaucoup plus grand qu'il ne l'avoit jamais été; & ceux auxquels il n'avoit pas touché étoient aufli-tôt distribués aux Soldats Espagnols. Il connoitsoit ious les Officiers par leurs noms, & l'on remarqua qu'il avoit même étudié la différence de leur génie & de leurs inelinations (55). La familiarité (56), dans laquelle il vivoit avec eux, leur fit

ctoire à la fin qu'il avoit oublie ses ressentimens, ou que les témoignages continuels, qu'il recevoit de leur respect & de leur affection, l'avoient perfuadé qu'ils n'avoient en vue que fa gloire & la justice (57). On lui expliquoit foigneulement les principes du Christianifine; & Cortez poussa le zele jusqu'à demander une Assemblée des principaux Seigneurs de la Nation. pour leur répréfenter les abfuedités de l'Idolátrie, dans une harangue fort ser o flination finguliere qu'il errera nous a confervée (58). Mais elle fit anfli peu d'imptefdata Haolattie. fron fur leur esprit, que les instructions particulieres sur celui de Motezuma. Un miracle même, dont les Historiens font honneur à la foi de Cortez (19), ne

put vaincte des cœurs endurcis par l'habitude de l'erreur & du vice.

'La mort d'Efca-

Cependant le Capitaine des Gardes, qui avoit été dépêché dans la Ptovince lune & d'Ar- des Totonaques, amena chargés de chaines, Qualpopoca & fes principanx ruello est van Officiers. Ils s'éroient rendus sans résistance, à la vue du Sceau Impérial. Correz permit qu'ils fussent conduits droit à Motezuma, parce qu'il souhaitoit que ce Prince les obligeat de cacher qu'ils cussent agi par ses ordres. Enfuite ils lui furent amenes; & l'Officier qui les conduifoit lui dit de la part de l'Empereur qu'il pouvoit tirer d'eux la vérité, & les punir avec toute la rigueur qui convenoit à leur crime. Ils confesserent d'abord qu'ils avoient rompu la paix par une guerre injuste, & qu'ils étoient compables du meurtre d'Arguello, fans chetcher à s'excuser par l'ordre de leur Maître: mais lorsqu'on leur eut déclaré qu'ils alloient être punis rigoureusement, ils senence pro- s'accorderent tous à rejetter leur faute sur lui. Cortez refusa d'écouter leur dépolition, qu'il traita d'imposture. La cause sut jugée militairement ; & les

Coupables recurent leur Sentence, qui les condamnoit à être brûlés vifs de-

les Coupables.

(55) Il prit une affection particuliere pout un Castillan nommé Penna, qu'il combla de tichesses, & sans lequel il ne pouvoit étre

vant le Palais Impérial.

un moment. Herrera, Liv. 8. chap. 5. (56) Il passoit les soirs à jouer avec Cortez , au Totoloque , espece de jen de quilles , qui se jouoit avec de petites boules & de petites quilles d'or. Motezuma diftribuoit fon gain aux Soldats Espagnols, & Cortez donnoit le sien aux petits Officiers Mexiquains. Alvarado marquoit ordinairement, & favorisoit son Général. L'Empereur , qui s'en appercut fort bien , le railloit agréablement de compter mal, & ne laissoit pas de l'engager chaque fois à prendte la même peine. Solis, chap. 20. Soit qu'il fut naturellement doux & liberal , & que la difgrace l'eut tamené à ton caractete naturel, foit

qu'il se fit violence pour plaire aux Espagnols, il parvint à s'en faire aimet comme un Frere ou un Pere, Hertera . ubi fupra.

(57) On lui accordoit quelquefois la li-berré d'allet se promener sut le Lac, & se réjonit même dans les Maifons de Plaisance : mais il étoit toujours accompagné d'une Garde Espagnole , & d'un grand nombre de Tlascalans, qui le ramenoient le foit dans sa Priton. Herrera , Liv. 8. chap. 4-

(18) Ibidem , chap. 7. (59) Ils racontent que la faison étant fort feelie, & les Prêtres Idolâtres arant demandé en vain de la pluie à leurs Dieux, Cortez en promit pour un jour marqué, & qu'il en tomba effectivement une fort al ondante. Ibid. chap. 6.

On délibera aussi-tôt fur la forme de l'exécution. Il parut important de ne la pas différer; mais dans la crainte que Motezuma ne s'aigrit & ne voulût soutenir des Malheureux dont tout le crime étoit réellement d'avoit exécuté ses ordres, Correz forma un dessein, qui surpasse tout ce qu'on a vû jusqu'à présent de plus audacieux dans ses résolutions , & qui ne peut être justifié que par la facilité avec laquelle il avoit réduit ce Prince à se laisser conduire en Prison. Il se fit apporter des sets, tels qu'on les mettoit aux Espagnols qui de Corte, qu'avoient métité cette punition; il se rendit à l'appartement de l'Empereur, suivi met los sets sui d'un Soldat, qui les portoir à découvert, de Marina pour lui fervir d'Inter- mains de l'ême préte, & d'un petit nombre de ses Capitaines; il ne se dispensa d'aucune des révérences & des autres marques de respect, qu'il rendoit ordinairement à ce Monarque; ensuite élevant la voix, d'un ton fier, il lui déclara que son Général & les autres Coupables étoient condamnés à moutir, après avoir confessé leur crime; qu'ils l'en avoient chargé lui - même, en foutenant qu'ils ne l'avoient commis que par son ordre; que des indices si violens l'obligeoient de se purger , par quelque mortification personnelle; qu'à la vérité les Souverains n'étoient pas foumis aux peines de la Justice commune, mais qu'ils devoient reconnoître une Justice supérieure, qui avoit droit sur leuts Couronnes, & à laquelle ils devoient quelque satisfaction. Alors il commanda, d'un air ferme & absolu, qu'on lui mit les sers; & s'étant retiré, sans lui laisset le tems de répondre, il donna ordre qu'on ne

lui permit aucune communication avec ses Ministres,

(60) Herrers , Liv. 8. chap. 8.

Un traitement si honteux jetta le malheureux Motezuma dans une si profonde consternation, que la force lui manqua également pour résister & pour de Mostrema de ses Sujeu, se plaindre. Il fut long-tems dans cet état, comme un Homme absolument hors de soi. Quelques-uns de ses Domestiques, qui étoient présens, accompagnoient sa douleur de leurs larmes, sans avoir la hardiesse de parler. Ils se jettoient à ses pies, pour soutenir le poids de ses chaînes. Ils saisoient passer, entre sa chair & le fer, quelques morceaux d'une étosse déliée, dans la crainte que ses bras & ses jambes ne fussent offensés. Lorsqu'il revint de certe espece d'égarement, il donna d'abord quelques marques de chagrin & d'impatience; mais ces mouvemens s'appailerent bientôt, & fon malheur lui parut une disposition du Ciel, dont il attendit la fin avec assez de constance. D'un autre côté, les Espagnols pressoient l'exécution des Coupables. Ils avoient reçu avis, quelques jours auparavant, que dans une des Mai- Exécusion de fons Impériales, nommee Tlacochalco, il y avoit un amas de lances, d'é- la sent nec porte des pées, de boucliers, d'arcs & de fleches, qu'ils craignirent de voir quelque Meuremen d'Arjour emploies contr'eux. Ils en avoient parlé à Motezuma, & ce Prince leur suello. avoit répondu naturellement que c'étoit un ancien magafin d'armes, tel que ses Prédécesseurs l'avoient toujours eu, pour la défense de l'Empire. L'occasion leur parut favorable, pour se délivrer d'un sujet d'allarme. Ils emploierent toutes ces armes à composer le bucher, dans lequel Qualpopoca & ses Complices futent brûlés (60). Cette action eut pour témoins tous les Habitans de la Ville, sans qu'on entendit aucun bruit qui pût causer le moindre foupçon. Il fembloit, dit un grave Historien (61), qu'il fût tombé fur les Mexiquains un esprit d'étourdissement, qui tenoit tout à la fois de

FERNAND CORTEZ. 1519.

Confernation

(61) Solis, Liv. 3. chap

EFRNAND CORTEZ. 1519.

l'admitation, de la terreur & du respect. Leur surprise étoit extrême, de voir exercer une Jurisdiction absolue par des Etrangers, qui n'avoient au plus que le caractère d'Ambatladeurs d'un autre Prince; mais ils n'avoient pas la hardielle de mettre en question un pouvoir qu'ils voioient établi par la tolerance de leur Souverain. D'ailleurs ils avoient condamné la conduite de Quaipopoca; & fon crime leur parut d'autant plus odieux qu'il en chargeoit fon Maitre, quoique ce Prince n'eût pas celle de le défavouer. Mais n'attirons point Cortez au Tribunal de la raifon. S'il n'étoit pas enivré lui-même par l'excès de ses prosperirés, il faut supposer que sa prudence le conduisoit par des regles que les Hittoriens ont ignorces, & qui étoient alors les plus fages, parce qu'elles étoient les plus convenables aux circonstances.

Comment Core ar stand sumptions.

Après l'execution, il se hata de retourner à l'appartement de Motezuma, qu'il falua d'un air gai & careifant. Il lui dit qu'on venoit de punir des Traîtres, qui avoient eu l'infolence de noircir la réputation de leur Souverain ; & l'aiant félicité du courage qu'il avoit eu lui-même de fatisfaite à la justice du Ciel par le sacrifice de quelques heutes de liberté , il lui sit ôter ses fers. Quelques Relations affutent qu'il se mit à genoux, pour les lui ôter de ses proptes mains. Ce Monarque sumilié s'applaudit du retour apparent de sa grandeur, avec des transports si vifs, qu'il ne cetloit pas d'embrasser Correz & de lui exprimer fa joie. Tandis qu'il s'y livroit fans mesure , le Général Espagnol, par un autre trair de cette politique, qu'il savoit transformer en générofité, donna ordre en sa présence qu'on levât toutes les Gardes, & lui dit que la caufe de fa détentiou aiant cessé, il étoit libre de fe retirer dans fon Palais. Mais il favoit que cette offre ne feroit point ac-Anifices par ceptée. On avoir entendu dire à Motezuma, que jusqu'au départ des Espa-

le suels il mena-

gnols il n'étoir plus de fa dignité de se separer d'eux, parce qu'il perdroit releige t de ce l'estime de ses Sujets, s'ils pouvoient s'imaginer qu'il tint sa liberré d'une main étrangere. C'étoit Marina qui lui avoit inspiré ce sentiment, par l'ordre même de Cottez, qui n'avoit pas cessé d'emploier l'adresse, pour le retenir dans sa prison. Cependant, quoique ce motif conservat sur lui toute fa force, il eur honte de l'avouer; & prenant un autre prétexte, dont il crut se faire un mérite dans l'esprit des Espagnols, il répondit que leur propre intétêt ne lui permettoit pas de les quitter, parce que sa Nobleile & son Peuple le presseroient de prendre les armes contr'eux. Correz loua sa générosité, & sui rendit graces de l'attention qu'il faisoit à ses Amis : nouvelle rufe, qui servit à rétablir toutes les apparences de la bonne foi, entre des gens qui croïoient se tromper mutuellement. Elle se soutint, avec des aftectations, dont le récit bleile quelquefois la vraisemblance (62).

Il entreprend tie der paffages du Lac.

Dans cer intervalle, Correz n'oublia aucune des précautions qui pouvoient de se rendremas- établir sa sureté. Les Historiens n'expliquent point quels étoient particulièrement ses desseins : mais aïant nommé Sandoval , pour succeder à d'Escalante dans le Gouvernement de Vera-Cruz, il se sit apporter les mâts, les voiles, la ferrure, & tous les agrets des Navires qu'il avoit fait couler à fond. Il ne pouvoit oublier ce que les Tlascalans avoient entendu-, sur la facilité de rompre les Chauffees & les Ponts; & fon desfein étoit de faire construire deux Brigantins dans Mexico, pour se rendre maître des passages du Lac-

(62) Solis , Liv. 4. chap. 1.

FERNANO CORTIZ. 1519.

idée de la Marine de l'Europe. Ce Prince lui fournit du bois ; & les Charpentiers Espagnols acheverent en peu de tems un ouvrage, qui devint un nouveau fujer d'admiration pour les Mexiquains. On s'en servit pour faire des Promenades & des Chasses, qui donnetent occasion à Correz d'observer toutes les parties du Lac. En même tems, il s'informoit de la grandeur & des limites de l'Empire; & les questions qu'il faisoit sur une matiere si délicate étoient amenées ti habilement, que loin d'en concevoir aucun foupçon, l'Empereur lui fit deffiner, par ses l'eintres, une espece de Carte, qui représenroit l'étendue & la fituation de fes Etats. Dans ces explications, les Provinces d'où l'on tiroit l'or furent nommées; & Cortez, qui rendoit par mille détours à cette importante connoillance, offirit aufli-tôt d'y envoier quelques Efpagnols, qui entendoient parfaitement le travail des Mines. Sa propolition fut 11s informe des acceptée. Motezuma lui apprir alors que les plus riches étoient dans la Pro- Mere du Manvince de Zacatuta , du côté du Sud , à douze journées de Mexico : & dans celle de Chivanta, fituée au Nord, qui ne dépendoit pas à la vérité de fon Empire, mais où fon nom éroit affez respecté pour garantir ceux qui seroient ce Voiage fous sa protection. Il lui nomma ausii le Pais des Zapotecas, en lui promettant des Guides, qui connoissoient tous ces lieux. Cottez choisit Umbria & Pizarre, pour une Commission qui fut briguée de tous les Espagnols. Ils partirent avec quelques Soldats de leur Nation, & une bonne efcorte d'Indiens. Umbria, qui revint le premier, apporta trois cens marcs d'or, & rendit témoignage que les Mines du Sud étoient fort abondantes. Pi-

Il y envoie

C'est pendant leur Voiage, qu'on place une entreprise beaucoup plus dan- Emtepise qu'it gereuse, qui est rapportée avec une sotte de faite par les Historiens originaux, comme le plus glorieux exploit de Cortez, & sur laquelle néanmoirs tite. Solis fait naître des doutes (64). Elle regarde la Religion, dont on prétend

(61) Herrera , Liv. 9. chap. I.

zarre apporta mille marcs de celles du Nord (63).

(64) Il est important de les capporter, pour donner plus de crédit à tout ce que vient d'un Ecrivain fi mesuré. » Bernard » Diaz affure , dit il , qu'on se détermina 39 dans le même tents à mettre en pieces » toutes les Idoles du Mexique, & à con-» vertir en Eglise le principal Temple de » cetre Ville. Lopez de Gomara , qui s'acso corde quelquefois avec cet Aureut fur ce m qui paroit le moins vraisemblable, avance » la même chofe. Ils affurent que les Espame gnols fortitent de leur Quartier dans la » réfolution d'exécuter ce projet, malgré les prieres & la résistance de Morezuma; que so les Sacrificateurs prirent les armes, & que soure la Ville se souleva pour desendre ses 20 Dieux; qu'enfin la considération de la 22 paix obligea Cottez de laisfer les Idoles o en repos, se contentant d'élever dans le » Temple même, un Autel fur lequel on

plaça une Croix & une Image de la Sainte Vierge; qu'on y célébra solemnellement » la Messe ; que eet Autel y subsista longso tems par les foins des Sactificateuts, qui » s'appliquoient à le tenir propre & a le pa-» rer. Herrera confirme cette Relation, & » la poufic encore plus loin , par des circonf-» tances outrées. Il nous représente une Proso ceffion fort dévote , quoique faite les atso mes à la main, pour accompagner les . n faintes Images juiqu'au Temple. Il tapporte | Orailon que Correz fit devant le » Crucifix, & il place dans cette occasion le » Mitable de la pluie accordée à la dévotion » du Général. On ne fera point de téfic-» zion lut l'embarras où Correz se seroit ierso té, en gatantifiant aux Infidéles un Miracle » qui devoie êrre une preuve de la vérité de » la Religion : mais quand on voudroit attriso buet cette imprudence à l'ardeur de son zele se elle paroitra choquer la raison, si s'on cons.

FERNANE CORTEZ. 1519. Elle Irrice les quains.

que le zele transporta Cortez jusqu'à le faire entrer à force ouverte dans le principal Temple de Mexico, pour y faire célébrer la Melle au milieu des Idoles. Ceux qui croient ce récit injurieux pour sa prudence, & qui le traitent

de fiction, conviennent, du moins, que fon emportement contre l'Idola-Elle Irrite les success Mezi- trie allarma les Sacrificateurs. Cacumatzin, Prince de Teizuco, animé par leurs follicitations, prit ce prétexte pour se déclarer fortement contre les Espagnols. Il y joignit celui de tendre la liberté à Motezuma, & de soutenir rout-à-la-fois l'honneur de fes Dieux & de fon Souverain. Quoique ces specieux motifs ne fullent qu'un double voile pour couvrir l'ambition qui le faifoit aspiret au Trône, il les sit valoir avec tant de force & d'adresse. qu'aiant engagé dans sa cause un grand nombre de Seigneurs, qui n'attendoient que l'occasion pour faire éclater leur haine contre les Etrangers, il se

écouffie dans l'origine,

vit bientôt à la rête d'un Parti formidable. A cette nouvelle, Cortez réso-Conspiration lut d'emploïer les armes, pour étouffer la révolte dans sa naissance. Mais l'Empereur, qui pénétra l'intention réelle de fon Neveu, & qui, dans l'illusion où les Espagnols l'entretenoient sut sa liberté, ne mettoit plus de différence entre leurs intérêts & les siens, trouva des voies plus courtes pour arrêter les Rebelles. L'ascendant qu'il conservoit encore sur quelques-uns des plus puissans, & les récompenses qu'il leur fit offrit en secret , les disposerent à trahir leur Chef. Cacumatzin fut arrêté par ses propres Complices, & conduit au Quartier des Espagnols, où Cortez demanda que sa punition sût bornée à la perte de son Domaine, qui fut transporté à Cucuzca son Ftere (65).

Politiene de Moteguma.

Cependant, lorsque le calme eut succedé à cette révolution, l'Empereur ouvrit les yeux sur le danger dont il étoit sorti. En réfléchissant sur sa situation, il lui parut que les Espagnols faisoient un long séjour dans sa Capitale. Quoiqu'il ne put lui tomber dans l'esprit qu'un si petit nombre d'Etrangers en voulussent à sa Couronne, il s'appercevoit de la diminution de son autorité parmi ses propres Sujets , & la guerre qu'il venoit d'éteindre pouvoit se rallumer. Il sentoit la nécessité d'engager Cortez à presser son départ : mais sa fierté lui donnoit de la répugnance pour une ouverture qui renfermoit l'aveu de ses craintes; sans compter que l'impression du ptemier avis de Marina duroit encore, & l'allarmoit pour la futeté de sa personne. Ces incertitudes produifirent une réfolution fort étrange. Il conçut que le moïen de se délivrer honnêtement des Espagnols étoit de marquer une extrême impatience de se liet avec leur Prince , & non-seulement de les charger de richesses , qu'il les presseroit de lui porter en son nom , mais de lui rendre entre leuts mains un hommage folemnel, en qualité de Successeur de Quezalcoal & de premiet Proprietaire de l'Empire du Mexique. Cette proposition, qu'il trouva le moien de leur faire affez adroitement, étoit, en effet, ce

» dere ses lumieres, le savoir da Pere Olmedo so fon Aumônier, & l'obstination de Matezuso ma & de ses Sujets, qui n'avaient danné ssaueune marque de penchant pour le Chris-» tianifine. D'ailleurs, nn ne fe conrente point » de placer la Croix dans un lien détestable : » nn la commet encare à la diferétion des Saso crificateurs idolatres, exposée à leurs irrevé Solis , Liv. 4. chap. 2.

» rences, on fait célébrer les plus faints Myf-» teres de la Religioo au milieu des Idoles. »Vnilà les attentats qu'on ofe donner non-feu-» lemeot pour vrais, mais comme glorieux 8: » mémorables. C'est an Lesteur à décider sur la » qualité de ces éloges. Solis , ubi suprà (65) Herrera, Liv. 9. chap. 2. & fuiv.

qu'il y avoit de plus propre à flatter leur avarice & leur ambition. Aussi Cortez parut-il extrêmement farisfait, de se voir offrir ce qu'il n'auroit osé demander. Il penétra néanmoins l'artifice; mais quelles que pussent être ses vûes , sur lesquelles il ne s'étoit encore ouvert à personne, il prit le parti d'accepter lesavantages qu'on lui préfentoit, fans renoncer au fond de fon entreprife, fur tourner 4 ion lequel il remettoit à s'expliquer après l'arrivée des ordres qu'il attendoit d'Espagne.

FERNAND CORTEZ

Motezuma ne differa point à faire affembler ses Caciques. Ils se rendirent Motezuma fait dans l'Appartement qu'il occupoit, au Quartier des Espagnols. Diaz assure qu'il bonnage de ses cut avec eux une longue conférence , à laquelle Cortez ne fut point appellé, pour les disposer apparemment à goûter ses propositions. Mais dans une autre Assemblée, où il tenoit la premiere place après l'Empereur, avec fes Interprêtes & quelques-uns de fes Capitaines, Motezuma fit une courre exposition de l'origine des Mexiquains, de l'expédition des Navatlaques, des prodigieux exploits de Ouezalpoal, leur premier Empereur, & de la Prophèrie qu'il leur avoit laiffée, en partant pour la conquête des Pais orientaux. Enfuite, aiant établi, comme un principe incontellable, que le Roi d'Efpagne, Souverain de ces Régions, étoit le légitime Successeur de Quezalpoal, promis tant de fois par les Oracles & desiré si ardemment de toute la Nation, il conclut qu'on devoit reconnoître dans ce Prince un droit héréditaire, qui appartenoit au fang dont il étoit descendu. Il ajoûta que s'il étoir venu en personne, au lieu d'envoier ses Ambassadeurs, la justice auroit obligé les Mexiquains de le mettre en possession de l'Empire; & que lui-même, qu'ils reconnoissoient pour leur Souverain, il auroit remis sa Couronne à ses pies, pour lui en laisser la disposition absolue, ou pour la recevoir de sa main : mais que la même raison l'obligeoit de lui en faire hommage dans la personne de ceux qui le représentaient, & de joindre à cette déclaration la plus riche partie de ses tresors; & qu'il souhaitoit que tous les Caciques de l'Empire suivissent son exemple, par une contribution volontaire de leurs biens, pour se faire un mérite de leur zele au yeux de leur premier Maître (66).

La réfolution de Morezuma paroîtroit incroïable, après l'opinion qu'on a son motif dans dû prendre de fa puissance, & plus encore après les premieres idées qu'on a sent trange dedonnées de son caractere, si l'on ne se rappelle qu'il se croioit menace de la manhe. perte de son Empire, & que cette crainte l'avoit dispose à toutes sortes d'humiliations. Il ne paroit pas moins, que son orgueil souffroit une mortelle violence. Tous les Historiens conviennent qu'en prononçant le terme d hommage , il s'arrêta quelques momens , & qu'il ne put retenir ses larmes. Cortez , s'il faut s'en rapporter aux mêmes témoignages, voiant que la douleur du Souverain faifoit impression sur les Caciques , se hâta de les rassurer , en leur déclarant que l'intention du Roi son Maître n'éroit pas d'introduire une nouvelle forme de Gouvernement dans l'Empire, & qu'il ne demandoit que l'éclairciffement de ses droits en faveur de ses Descendans; mais qu'au roste il Adresse de Corétoir si éloigné du Mexique, & parragé par tant d'autres soins, qu'on ne \*2. verroir peut-être de long-tems l'effet des anciennes prédictions. Mais il n'en accepta pas moins la disposition qui venoit de se faire en faveur des Espa-

gnols (67). (66) Solis , chap. 3.

(67) Solis & Hertera, ibidem.

144

PIRNAND CORTIZ-1519. Friens qu'il reçoit de l'Empire du Measgut.

Cette fameusse cétémonie, qui a fait le principal titre de l'Efgagne pout juftisse la conquière du Mexique, fin accompagnée de tousel ses formalités qui pouvoient lui faite mérire le nom d'Acte national (8). Peu de jours apres, au Moreama fit remettre à Cortez les tiches préciss qu'il renois précis. Cétoient quantie d'ouveage d'or, cartenissement ravaillés, des figures d'Animaux, d'Oricaux & de Poisson, du même méral; des Pierres préciseuses, fut-tour un grand nombre de celles que les Mexiquaius nommonient Chalcuters, de la couleur des Emerandes, & qui leur tennent lieu de daimans; de fines écoftes de coton; des tableaux & des trapissers, d'un titudes plasbelles planes du monde; enfin rour l'or qui l'e trouvoir en maife dans la fonderie Impériale. Les Caciques afant apporte leur contribution de course les frovinces, cer amas de richdies monta bienois, en or fuulement, à plus de fix cens mille marce (for que Cortez, pur le part us a leite fondire en lingou de différens poisés, & dont

Diffributi qu'il en fait. concentrate entreitables, et det entreitable de la contrate del contrate de la contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate de la contrate del contrate d

Morrosma le prelle de quitres fes ktars.

Morezuma n'eut pas plutôt rempli ses engagemens, qu'il fit appeller le Général Espagnol. Celui qui fur chargé de cer ordre étoit un Soldat de Cortez, que ce Prince avoit ptis en affection , parce qu'il patloit déja facilement la langue Mexiquaine, & qui avoit remarqué, pendant la nuit précédente, que plusieurs Seigneurs & quelques Prêtres s'étoient introduits secretement dans l'Appartement Impérial. Cortez, allarmé d'un message qui venoit à la fuite d'une conférence dont on lui avoit fait mystere, se fir accompagner de douze de ses plus braves Soldats. Il sut sutpris de trouver, sur le visage de l'Empereur , un air de sévérité qu'il n'y avoit jamais vû pout lui. Ses soupcons augmenterent lorsqu'il se vit prendre par la main, & conduire dans une Chambre intérieure, où ce Prince, l'aïant prié gravement de l'écouter, lui déclara qu'il étoit tems de partir , puisqu'il ne lui restoit rien à demander , après avoir teçu toutes ses dépêches; que les motifs, ou les prétextes de fon féjour aïant cessé, les Mexiquains ne pourroient se persuader qu'un plus long retardement ne couvrît pas des vues dangereufes. Cette courte explication, qui paroissoit préméditée, & même accompagnée d'un air de menace, allatma si vivement Cortez, qu'il ordonna secretement à un de ses Capitaines de faire prendte les armes aux Soldats, & de les tenir prêts à défendre leur vie. Cependant, ajant rappellé toute sa modétation, il prit un visage plus tranquille pour répondre à l'Empereur, qu'il pensoit lui-même à retournet dans sa Partie, & qu'il avoit déja fait une partie de ses préparatifs; mais qu'on n'ignoroit pas qu'il avoit perdu ses Vaisseaux, & qu'il demandoit du

Réponfe qu'il

(68) Herrera, ubi fupra, chap. 4, Solis, (69) Ibidem. chap. 4.

tems

tems & de l'affiftance pour construire une nouvelle Flotte.

On prétend que l'Empereur avoit cinquante mille Hommes armés , & qu'il étoit déterminé à foutenir sa résolution pat la force. Mais, comm: il ne vouloit rompre qu'à l'extrêmité, sa joie sut si vive, de voit le Général dispose à le sarisfaire, que l'aïant embrasse avec transport, il lui protesta que des Espagnos. son intention n'étoit point de précipiter le départ des Espagnols, sans leur fournir ce qui étoit nécessaire à leur Voiage, & qu'il alloit donner des ordres pour la construction des Vaisseaux. Il ajouta, dans cette effusion de cœur,

avec une imprudence qui fit penetrer ses motifs , qu'il lui suffisoit , pour obeir à ses Dieux & pour appaiser les plaintes de ses Sujets, d'avoir déclaré qu'il faifoit attention à leurs demandes. Ce langage fit aisément juger qu'il étoit violemment combattu par la Religion & la Politique. Cortez, informé en effet que les Sacrificateurs avoient demandé son départ au nom des Idoles , avec d'horribles menaces, prit le parti de céder à l'orage par toutes les apFERNALD CORTEZ. 1520. Doff-uniztion

parences d'une prompte foumission. Les ordres futent donnés pour rassembler des Ouvriers sur la Côte, & le départ des Espagnols sur publié. Motezuma nomma les Bourgs qui devoient contribuer au travail, & les lieux où les bois devoient être coupés. Cortez fit partir aussi ses Charpentiers, avec ce qui lui restoit de cordages & de fer. Il ne s'entretint , en public , que de l'ouvrage auquel il paroissoit donner tous ses soins dans l'éloignement. Mais il avoit chargé ceux qui en avoient la conduite, de faire naître des obstacles & des contre-tems. En un mot, son but, sur lequel il se vit sorcé de s'ouvrir à ses Officiers, étoit de se maintenir à toute sorte de prix dans cette Cour, & d'y faire un Erablissement qui le mît en état de braver toutes les forces de l'Empire. Il vouloit gagner du tems , jusqu'au retour de Montejo qu'il avoit envoié en Espagne, & qu'il espétoit de voir revenir avec un puissant secours. ou du moins avec des ordres de l'Empereur , pour autorifer son entreprise ; & s'il se trouvoit réduit, par la violence, à quitter le poste qu'il occupoit dans la Capitale, il fe promettoit du moins de s'arrêter à Vera-Cruz, où fe cou- Projet de Contre. vrant des fortifications de cette Place, & s'appuiant du secours de ses Alliés, il se croïoit capable de faire tête assez long tems aux Mexiquains pour attendre des nouvelles d'Espagne (70).

Pendant qu'il rapportoit tout à ce grand projet, Motezuma fut averti, par amirés de disses Courriers, qu'on avoit vû paroître sur la Côte dix-huit Navires étrangers; huit Vaisseage & la description qu'il recut de cette Flotte, par les portraits qui tenoient lieu d'écriture aux Mexiquains, ne lui laissant aucun doute qu'elle ne fût Espagnole, il fir appeller aussi-tôt le Général, pour lui déclarer, en lui montrant ses peintures , que les préparatifs qu'on faisoit pour son départ devenoient inutiles, lorsqu'il pouvoit s'embarquer sut des Vaisseaux de sa Nation. Cortez regarda ces tableaux avec plus d'attention que d'étonnement. Quoiqu'il ne comprît rien aux caracteres qui leur fervoient d'explication , il crut reconnoître l'habit Espagnol & la fabrique des Vaisseaux de l'Europe. Son premier mouvement fut un transport de joie, proportionné à la faveur qu'il recevoit du Ciel, en voïant arriver un Florte si puissante, qu'il ne pouvoit prendre que pour le secours qu'il attendoit sous les ordres de Montejo. Mais, diffirmulant sa satisfaction, il se contenta de répondre qu'il ne tarderoit point

(70) Solis , Ibidem. Tome XII.

Х×

11 PNAME (ottez. 1120. Come comifin percur.

à partir, si ces Vaiiscaux retournoient bientôt en Espagne; & sans être plus surpris que l'Empereur eur reçu les premiers avis de leur arrivée , paice qu'il connoifloir l'extrême diligence de les Courriers , il ajolita que les Espagnols , qu'il avoit laitles à Zampoala, ne pouvant manquer de l'informer bientôt des mêmes nouvelles ,-on apprendroit d'eux, avec plus de certitude, la route de certe Flotte , & l'on verroit s'il étoit nécellaire de continuer les préparatifs. Motezuma patut goliter cette réponle, & reprit toute la confiance pour les Efpagnols.

"Gerrfion qui avrit anymé une au Maar st.

Il ctoit vrai qu'ine Flotte étrangere s'étoit approchée des Côtes du Mexiavoit anuné une que; & les Lettres de Sandoval, Gouverneur de Vera-Cruz, apporterent bientôt d'autres lumières à Cortez. Mais la liaifon des événemens oblige de reorendre ici le Voïage de Montejo & de Porto-Carrero, qu'il avoit envoïes en V Taye de Espagne. Ils étoient partis de Vera-Cruz, le 16 de Juillet de l'année précé-Messago & de dente, avec l'ordre précis de prendre leur route par le Canal de Baliama, fans Turro Carrero. toucher à l'iffe de Cuba. Leur Navigation fut heureuse : mais ils s'étoient expofés au dernier danger, par une imprudence dont ancun Historien ne les excuse. Montejo avoit une Habitation dans l'Isle de Cuba. Il ne put se voir

à la hanteur du Cap Saint-Antoine, fans propofer à fon Collegue d'y relâcher,

sous prétexte d'y prendre quelques rafraichissemens. Ce lieu étant fort éloigné de la Ville de San-Yago, où Diego de Velasquez faisoit sa résidence, il lui partit peu important de s'écarter un peu des ordres du Général. Cependant c'étoit risquer , non-seulement son Vaitseau & le riche présent qu'il avoit à Bord, mais encore toute la négociation qui lui avoit été confice. Velasquez, Avis que le que la jalousse tenoit fort éveillé, n'avoit pas manqué de répandre des Es-Cuita en avoit pions fur toute la Côte, pour être averti de tous les événemens. Il craignoit

Gouverneur de

que Cortez n'envoiât quelque Navire à Saint - Domingue , pour y rendre compte de la découverte, & demander du fecours à ceux qui gouvernoient cette Isle. Ses Espions lui aïant appris l'arrivée de Montejo, il depêcha deux Vaisseaux bien armés , avec ordre de se saisir de celui de Correz. Ce mouvement fut si prompr, que Montejo ent besoin de toute l'habileté du Pilote Alaminos , pour échapper d'un péril qui mit au hafard la Conquête de la Nouvelle Efpagne (71).

Les Envolfs de Cours striven en Lyugne,

Le reste de sa Navigation sut heureux jusqu'à Seville, où il arriva dans le cours du mois d'Octobre de la même année. Mais il y trouva les conjonctures peu favorables à ses prétentions. Diego de Velasquez avoit encore , dans cette

(71) Diaz del Castillo l'accuse d'avoir mal reconnu ce qu'il devoir à la confiance de Correz. Il présend qu'il ne visira son habitation, que dans le deffein de retaider fon voinge, & de donnes à Velasquez le tems de fe faifir du Navire ; qu'il lui écrivit une Lettre dont un Matelor fur chargé , & que ce Meffager la porta, nageant entre deux caux. Mais il paroli se contredire ensuire, lorfqu'il imposte avec quelle ardeur & quelle activité Montejo combattir, a la Cour d'Efpiene, les Agens de Velasquez. Il ajoute fauilement que les Envoiés de Cortez ne

trouverent point l'Empereur Charles en E (pagne. D'autres particularirés , fur lefquelles il est certain qu'il se trompe , doivent donner une juste défiance pour son témoignage fur tout ce qu'il n'avoir pas vu de ses propres yeur ; & c'eft la raiton qui ne le fait citer ici qu'avec beaucoup de referve. Alaminos ne rrouva point d'autre moien , pour fauver le Vaiffeau de Correz, que de repiendre par le Canal de Bahama, dont il furmonta le premier les rapides courans, pout se jener promptement en pleine Mer, Solis, Liv. 3. chiap. 1.

1120.

Ville, les mêmes Envoïés qui avoient obtenu pour lui l'Office d'Adelantade, & qui attendoient un embarquement pour retourner à Cuba. Surpris de voir paroître un Vaitleau de Cortez, ils emploierent tout le crédit qu'une longue négociation leur avoit fait aequérit auprès des Ministres, pour faire valoir leurs plaintes à la Contratacion ; nom qu'on avoit deja donné au Tribunal des Indes. Benoît Martin , Aumônier de Velasquez , représenta vivement que le Navire & fa charge appartenoient au Gouverneur de Cuba, fon Maitre, comme le premier fruit d'une conquete qui lui étoit attribuée par ses Commissions ; que Fernand Cortez étant entré furtivement, & sans autorité, dans les Provinces de la Terre-ferine, avec une Flotte équipée aux frais de Velasquez, Montejo & Porto-Carrero, qui avoient l'audace de se présenter en son nom, incritoient d'être punis féverement, ou du moins qu'on devoit se faisir de leur Vaitseau jusqu'à ce qu'ils eussent produit les titres sur lesquels ils fondoient leur Commission. Velasquez s'étoit fair tant d'Amis pat ses présens, que les répréfentations de ses Agens furent écoutées. On faisir le Navire & ses ellets, Leet Vaillem en laissant néanmoins aux Envoiés de Cortez la liberté d'en appeller à l'Em- etédit des Amis percur.

de Dirgo de Ve-

Ce Prince étant alors à Barcelone , les deux Capitaines & le Pilote se hârerent de prendre le chemin de cette Ville; mais ils y arriverent la veille du départ de la Cour, qui se rendoit à la Corogne, où les Etats de Castille avoient été convoqués. Ils jugerent , avec prudence , qu'une affaire de fi grand poids ne devoit pas être traitée dans l'agitation d'un voiage; & s'étant informés de la marche de l'Empereur, qui devoit aller prendre congé de la Reine Jeanne sa Mere, après la tenue des Etats, & passer quelque tems avec elle, pout se rendre ensuite en Allemagne, où il étoir appellé par les cris de Empire, ils résolurent de l'attendte à Tordelillas, séjour ordinaire de cette Princelle. Dans l'intetvalle, ils emploierent le tems à visiter Martin Cortez, ils poment trots Pere de Fernand. Outre la fatisfaction de le confoler par de glorieufes nouvelles, Cour, avec le qui devoient lui caufer autant de joie que d'admiration, ils avoient concu Pete de Coura, que s'ils pouvoient l'engager à se rendre à la Cour avec eux, la présence de ce vénérable Vieillard donneroit beaucoup de force aux demandes de fon Fils. En effet, l'aiant déterminé à les accompagner, ils ne trouverent que de la faveur dans leur premiete Audience. Un heureux incident servir encore à lever les difficultés. Les Officiers de la Contratacion n'aïant ofé comprendre, dans leur faisse, le présent qui étoit destiné à l'Empereur, il arriva précisément à Totdesillas dans le tems que les Envoiés de Cortez avoient choisi pour s'y présenter. Cette conjoncture les fit écouter avec d'autant plus de platfir, que toutes les merveilles qu'ils avoient à raconter étoient foutenues par des témoignages préfens. Ces bijoux d'or, aussi précieux par l'industrie du travail que par leur matiere, ces curieux ouvrages de plume & de coton, ces Captifs Indiens, qui applaudissoient eux-mêmes aux grandes actions de leurs Conquérans, passerent pour autant de preuves, qui donnoient de l'autoriré à des Relations incrojables (71).

Aussi furent-elles écoutées avec toute l'admiration qu'on avoit eue pour les premieres découvertes des Colombs. L'Empereur, après avoir fair favorablement. rendre à Dieu des graces solemnelles, pout la gloire qui étoit réservée

Ils fant regus

(71) Herrera, & Solis, ibidem.

Ххіј

FIRNAND CORTEZ 1122 Commutica.

lote; & vraifemblablement il auroit décidé en leur faveur, s'il ne lui étoit furvenu des affaires plus pressantes, qui le mirent dans la nécessité de hâter Oiffacles qui son départ. La Requête de Cortez sut renvoiée au Cardinal Adrien, & au Confeil qui avoit été nommé pour l'affitter, avec ordre, à la vérité, de favotifet la Conquête de la Nouvelle Espagne, mais de trouver aussi des expédiens pout fauver les prérentions de Velafaucz. Le Préfident du Confeil des Indes étoit toujours ce même Fonfeca, alors Evêque de Burgos, qui, après avoir été li long-tenis l'Ennemi des Colombs, ne s'étoit pas moins prévenu contre Cortez. Son penchant déclaré pour le Gouverneur de Cuba lui fit diffamet ouvertement l'Expédițion du Mexique , comme un crime dont les conféquences étoient dangereufes pour l'Espagne. Non-seulement il soutint que la conduite de l'entreprise appattenoit à Velasquez, & qu'elle ne pouvoit lui être ôtée fans injustice; mais, infistant sur le caractère de Cortez, il prétendit qu'on ne pouvoit prendre de confiance aux intentions d'un Avanturier, qui avoit commencé par une révolte scandaleuse contre son Bienfaiteur & fon Maître, & que dans des Contrées éloignées on ne devoit attendre que des désordres d'une si mauvaise source. Il protesta de tous les malheurs, que l'avenir préfentoit à son imagination. Enfin , ses remontrances ébranlerent le Cardinal & les Ministres du Conseil , jusqu'à leur faire prendre le parti de remettre leur décision au retout de l'Empereur (73). L'unique grace, qu'ils accorderent pendant ce délai à Martin Cortez & aux Envoies, fut une médiocre provision sur les effets saiss, pour foutnir à leur subsistance en Espagne.

Dirgo de Velafques en eft aver-

D'un autre côté, l'Aumônier de Velasquez aïant sais la premiere occafion pour informet fon Maître de l'arrivée du Vaisseau de Cottez , & de l'accueil que fes Envoiés avoient tecu à la Cour, cette nouvelle, jointe au titre d'Adelantade dont le Gouverneur de Cuba se voioir honoré, réveilla si vivement fa colere & ses prétentions, qu'il résolut d'équiper une puissante Flotte, pour ruinet Cortez & ses Parrisans. L'intérêt qu'il y fit prendre à tous les fiens, en partageant d'avance avec eux les tréfors qu'il devoit tirer des Ré-11 fe hate 12- gions conquifes, le rendir capable d'affemblet, en peu de tems, huit cens quiper une Flor- Hommes d'Infanterie Espagnole, quarre-vingt Cavaliers, & dix ou douze piéces d'artillerie, avec une abondante provition de vivres, d'armes & de

sommitte.

inunitions. Il nomma, pour commander cette Armée, Pamphile de Nar-Pamphile de vaez, né à Valladolid : Homme de mérite & fort confideré, mais trop atta-Narvars ell ché à fes opinions, qu'il foutenoir avec quelque dureté. Il lui donna la quacommander. lité de son Lieutenant, en prenant lui-même celle de Gouverneur de la Nouvelle Espagne, & l'ordre secret de s'attacher particuliérement à se faisir de Cortez.

Les Jétonimites, qui préfidoient encore à l'Audience roïale de Saintiontiles des Jé. Domingue, furent instruits de ces préparatifs; & leur autorité s'étendant fur toutes les aurres Isles, ils se crurent obligés de saire représenter à Diego de Velasquez les malheurs qui pouvoient résulter d'une si dangercuse concurrence, & de l'exhorter à fonmettre ses querelles & ses prétentions, aux Tribunaux de la Justice. Le Licencie Luc Velasquez d'Aillon, qui sut chatgé (71) Ibidem.

CORTLE. 1520.

de cet ordre, trouva la Flotte de Cuba composée d'onze Navires de haut : bord & desept Brigantins, & prête à mettre à la voile. Ses remonttances n'aiant fait aucune impression sur le Gouverneur, qui se croïoit trop relevé par sa nouvelle qualité d'Adelantade pour reconnoître des Supérieurs dans son Gouvernement, il produifit ses ordres; mais ils n'eurent pas plus de pouvoir, & cet esprit violent se précipita ainsi dans la même désobéusance dont il faifoit un crime à Cortez. D'Aillon, le voiant obiliné dans fon entreprise, témoigna quelque desir de voir un Païs aussi renommé que le Mexique, & demanda la permillion de faire ce Voiage, par un simple motif de curiotiré. On doute si sa résolution venoit de lui, ou de ses instructions, mais elle fut approuvée de toute l'Armée, qui la crut capable d'atrêter les suites d'une rupture éclatante entre les deux Partis; & Velasquez même ne s'y opposa point , quoique fon feul motif fût d'empecher qu'on n'apprit trop tôt, à Saint-Domingue , le refus qu'il avoit fait d'obéir. André Ducro , fon Sécretaire , le même qui avoit contribué anciennement à la fortune de Cortez, s'embarqua fur la même Flotte, dans le dellein appatemment de faire aussi l'office de médiateur.

La Flotte mit à la voile, & n'eut qu'un vent favorable jusqu'à la Terre Dipart de la qu'elle chetchoit. C'étoit elle, dont les Couriers Mexiquains avoient déja florte de Diego porté la description à Motezuma, & que Cortez, dans la flateuse opinion son arrive au qu'il avoit de sa fortune, prenoit pour un secours que Montejo lui amenoit Mexique, d'Espagne. Elle jetta l'ancre dans le Port d'Ulua , & Narvaez mit quelques Soldats à terre, pour prendre langue & reconnoître le Païs. Ils rencontrerent . deux Espagnols, qui s'éroient écartés de Vera-Cruz, & qu'ils amenerent à Botd. Ces deux Hommes n'aiant pû cachet ce qui fe palloit au Mexique & dans la Colonie, Narvaez, qu'ils flatterent peut-êtte aux dépens de Cottez, Narvaez unte fe promit de traitet facilement avec Sandoval, & d'entrer dans Vera-Ctuz, de fédute Safoit pout la gardet au nom de Velasquez, ou pour la taser, en joignant à mur de verafon Armée les Soldars de la Garnison. Il commit cette négociation à un Civa. Ecclesiastique qui le suivoit, nommé Jean Ruiz de Guevara, homme d'efprit, mais plus emporté qu'il ne convenoit à fa profession. Un Notaire eur

ordre de le suivre, avec trois Soldats qui devoient servir de témoins. Sandoval, qui avoit doublé les Sentinelles, pour être averti de tous les Hielité de sinmouvemens de la Flotte, fut informé de l'approche des Envoïés, & ne fit doval pour conpas difficulté de leut faire ouvrir les portes. Guevara lui remit fa Lettre de créance; & lui aïant exposé les forces que Narvaez conduisoit, il ajoûta qu'elles venoient tiret fatisfaction de l'ourrage que Cortez avoit fait au Gouverneur de Cuba, & se mettre en possession d'une Conquête qui ne pouvoit appartenir qu'à lui, après avoit été entreprise à ses frais & par ses ordres. Sandoval répondit, avec une émotion qu'il eut peine à cacher, que Cortez & ses Compagnons étoient fideles Sujets du Roi, & que dans l'état où ils avoient pouffe la Conquête du Mexique ils devoient esperer, pour l'honneur & l'intérêt de l'Espagne, que Natvaez s'unitoit à eux pour terminer une fi belle entreptife; mais que s'il tentoit quelque violence contre Cortez, il pouvoit compter qu'ils perdroient tous la vie pour la défense de leur Chef & pour la conservation de ses droits. Guevara, ne suivant que l'impétuosité de son gun rie re. hameur, s'empotta jusqu'aux injures. Il donna le nom de Traitre à Cortez;

X x iii

FIRNAND CORTIZ. 1 (10.

& ceux qui le reconnoissoient pour Chef ne furent pas plus ménagés. Ils s'efforcerent en vain de l'appaifer, en lui représentant la bienséance de son caractere, pour lui faire comprendre du moins à quoi il avoit obligation de leur patience. Sandoval lui pardonna ses invectives ; mais voiant que sans changer de style il ordonnoit à son Notaire de signifier les ordres dont il étoit chargé, pour faire connoître à tous les Espagnols qu'ils étoient obligés fous peine de la vie d'obéir à Narvaez, il jura qu'il feroit pendre fur le

Sandoval fair transporter les Enveris de Natvacz a Mexico.

champ celui qui auroit la hardiesse de lui fignifier des ordres qui ne vinsfant pas du Roi même : & dans le mouvement de cette première chaleur. il fit arrêter les Envoiés. Enfuite, faifant réflexion que s'il les renvoïoit à Narvaez après cet outrage, ils pourroient lui communiquer leur reflentiment, il prir le parti de les faire transporter à Mexico. Des Indiens, qui furent appellés aufli-tor, les mirent dans une espece de litiere, qu'ils nomment Andas, & les porterent fur leurs épaules, escortés de quelques Soldats sous la conduite de Pierre de Solis. Sandoval informa le Général, par un Courrier, de l'arrivée de ses Ennemis & de sa conduite; après quoi, s'etant affuré de la fidelité de ses Soldats, il se fortifia par le secouts des Indiens alliés, & par toutes les resfources du courage & de la prudence (74). Quelques Ectivains lui reprochent d'avoir pousse la vangeance trop loin, en faisant arrêter un Homme d'Eglife, revêru d'ailleurs du caractere d'Envoié; mais d'autres affurent, pour l'excufer, que la colcre eut moins de part à cette action que la politique, & qu'il jugea qu'un Confeiller si violent ne pouvoit faire qu'un rôle dangereux dans le cortege de Narvaez (75).

Embatras où l'arrivée de Narwacz jette Cor-

Pendant que la fortune préparoir ces obstacles à Correz, divers avis, qu'il recut par intervalles, lui donnerent des lumieres certaines fur ce qui n'avoit encore excité que ses soupçons. Il apprit, ensuire, pat le Courrier de Sandoval, non-feulement que Narvaez avoit débarque fes Trouppes & déclaré fa Commission, mais qu'il s'avançoit droit à Zampoala avec son Armée. Sa raifon, die un Hillorien, lui sir patter alors quelques heures sachenfes, en lui donnant des vues forr étendnes fur les dangers qui le menacoient, & beaucoup d'incertitude fur les remedes qu'il y devoir apporter. Il ne pouvoir entreprendre, sans témérité, d'aller combattre Narvaez avoc des forces inégales, dont il étoit même obligé de laisser une partie à Mexico, pour maintenir le Quartier, pour garder les tréfors qu'il avoit acquis, & pour conferver cette espece de garde que Motezuma souffroit encore. La prudence ne lui défendoit pas moins d'attendre l'Ennemi dans Mexico, au hafard de remuer l'humeur féditieuse des Habitans, en leur donnant un prétexte d'armer pour leut confervation. Il ne se sentoit point d'éloignement pour trairer avec Narvaez & pour joindre leuts intétêts & leurs forces; mais ce parti, qui lui fembloit le plus raifonnable, étoit auffi le plus difficile. Il connoitloit la rudesse & la fierté de cet Officier. Ensin la nécessité de s'expliquer avec Motezuma, & de donner une couleur honorable à fes démarches', quelque parti qu'il pûr embtasser, étoit un autre sujet d'embarras, & d'aurant plus preffant, que ce Prince, allarmé lui-niême des nouvelles qu'il recevoit de jour en jour, attendoit de lui des éclaireillemens, & paroiffoit étonné de fon filence. Il commença par se délivret de cette (75) Ibidem. (74) Solis, ubi fupra, chap. s.

inquiérnde, en lui difant avec une feinte affarance, que les Espagnols de la Flotte étoient des Sujets de fon Roi , & de nouveaux Ambassadeurs , qui venoient sans doute appuier ses premieres propositions; qu'ils sormoient une espece d'Atmée suivant l'usage de leur Nation , mais qu'il les disposeroit à retourner en Espagne, puisqu'ils n'avoient rien à desiter de Sa Majesté après ce qu'il en avoit obtenu, & qu'il étoit même résolu de partir avec cux. L'adresse ne lui parut pas moins nécessaire, pour animer ses propres per solani. Soldars. Il leur dit que Narvaez étoit fon ancien Ami, & qu'il lui connoiffoit affez d'élévation d'esprit & de sagesse pout préserer l'honneur de l'Espagne & le fervice du Roi aux intérêts d'un Particulier : qu'à la vérité Velaiquez ne pensoit qu'à la vangeance; mais que les Trouppes qu'il croioit envoier contr'eux étoient plutôt un fecours qui les aideroit à pouller leurs Conquêtes, & qu'au lieu d'y trouver des Ennemis, ils pouvoient se promettre de les voir bientor leurs Compagnons, Cependant il s'ouvrit plus librement avec fes Capitaines; & s'étant contenté de leur faire observer que Narvaez entendoit peu la guerre, que la plupart de fes Soldats n'avoient pas plus d'expérience, & que tant de toibleile pour le foutien d'une cause mjuite devoit donner peu d'allarme à des cœurs éprouvés, il ne laissa pas de les faire entrer, par des raifons de prudence & d'honneur, dans la réfolution de tenter la voie d'un tife déservine accommodement, en offrant à Narvaez des conditions si raisonnables, qu'il 4 tentre un acne put les refuser sans se couvrir de tout le blâme d'une rupture; ce qui ne l'empêcha point de prendre diverfes précautions qui répondoient à son activité. Il avertit ses Amis de Tlascala de tenir pret un corps de six mille Guerriers. Les Espagnols qu'il avoit emploiés à la découverte des Mines, dans la Province de Chinantla, recurent ordre de disposer les Caciques de cette Province à lui envoier deux mille Hommes. Ces Peuples étoient belliqueux & fort Ennemis des Mexiquains. Ils avoient témoigné beaucoup d'affection pour les Espagnols. Correz les crut propres à fortifier ses Trouppes; & se souvenant d'avoir entendu vanter le bois de leurs piques, il en fir venir trois cens, qu'il fit armer d'excellent cuivre, au défaur de fer, & qui furent distribuées à ses Soldats. Ce soin regardoit particulièrement la Cavalerie de Narvaez, qui faifoit fa principale crainte.

PERSON CORTIZ. 1110. Cumment fl s'ea explique avec Mottruma.

Les Prisonniers de Sandoval étant arrivés au bord du Lac, & Solis l'aïant informé qu'il y attendoit ses ordres, il se hata d'aller au devant d'eux; mais rate par ses ca ce fut pour leur ôter leurs fers & pour les embrasser avec beaucoup de bonté, selles en affurant Guevara qu'il puniroit Sandoval d'avoir manqué de respect pour fa Personne & son Caractere. Il le conduisit au Quartier, après avoir recommandé à tous ses gens de le recevoir avec beaucoup de gaieté & de confiance. Il le rendit témoin des faveurs dont Motezuma l'honoroit, & de la vénération que les Princes Mexiquains avoient pour lui. Parmi toutes ces caresses, il lui répétoit, sans affectation, qu'il se sélicitoit de l'arrivée de Narvaez, parce qu'aiant toujours été de ses Amis, il s'en ptomettoit tous les fruits d'une heureuse intelligence. Enfin l'aïant comblé de présens, lui & fes Compagnons, il les renvoia, quatre jours après, également touches de

Guevara trouva Narvaez établi dans Zampoala, où le Cacique l'avoit Conluite in reçu comme l'Ami de ses Allies, qui venoit à leur seconts, & dont il at-

fee raisons & de scs bienfaits.

I SENAND CORTIZ. 1 (20. tendoit les mêmes témoignages de confiance & d'affection. Mais il reconnut bientôt , dans ces nouveaux Fiôres , un air de fierté, qui fe déclata d'abord par la violence qu'on lui fit pour entever de fa Maifon tout ce que Correz y avoir laitté. Guevara, auffi rempli de la grandeur & de l'opilence de Mexico, que de l'accueil donx & générenx qu'il y avoit reçu, vint dans le même tems raconter ses avantures ; & s'étant expliqué avec force sur la nécessité de ne donner aucune marque de division, il ne balança point à conclure par des propositions d'accommodement. Ce langage déplut si fort à Narvaez, qu'après l'avoir brufquement interrompu, & lui avoir dit de retournet à Mexico, fi les artifices de Correz l'avoient deja féduit, il le chassa de sa présence avec indignité. Dans son ressentiment, Guevara chercha d'un autre coté à se faire entendre, & releva de toute sa force les généreuses bon: és de Correz. Les uns furent touchés de ses raisons, d'autres furent charmés par la vûe de ses présens; & l'inclination générale étoit pour la paix. Ainsi les Espagnols & les Indiens commencerent également à juger fort mal de la dureré de Narvaez.

trime to , Auminare de Cortra , entreptend la organisma.

Barthelemi d'Olmedo, premier Aumônier de Cortez, dont l'éloquence & la fageile donnoient beaucoup d'autorité à fon caractere, fuivit de près Gueyara. Il étoit chargé de proposer tous les moiens qui ponvoient conduire à l'union, avec des Lettres particulieres pour Luc Velasquez d'Aillon, & pour Andté Duero, auxquelles Correz avoit joint des présens, qui devoient être distribués fuivant l'occasion. Un Député si respectable ne fut pas écouté plus favorablement de Narvaez. On répondit, à ses offres de paix & d'amitié, qu'il ne convenoit point à la dignité du Gouverneur de Cuba de traiter avec des Sujets rebelles, dont le châtiment étoit le premier objet de son Armée; que Correz, & tous ceux qui lui demeureroient attachés, alloient être déclarés Traitres. & que la Florte avoir apporté affez de forces pour lui enfevet ses Conquêtes. Olmedo repartit, avec autant de fermeté que de modération, que les Amis de Diego de Velasquez devoient penser deux fois à leur entreprise ; qu'il n'étoit pas aufli facile qu'ils le supposoient, de vaincre un Général de la valeur & de l'habileté de Cortez, adoré de tous ses Soldats, qui étoient prêts à mourir pour lui, & fourenu par un Prince aussi puissant que Morezuma, qui pouvoit mettre autant d'Armées sur pié que Narvaez avoit d'Hommes dans sa Flotte; enfin qu'une affaire de cette importance demandoit une mûre délibération, & qu'il laissoit aux Amis de Velasquez le tems de penser à leur réponse.

D'Aillon & Duero le déclarent pour la paix.

Åpris cette effece de bravade, qu'il avoit et un nécelfaire pout diminuer la confinace de Narvaez, il vit couvertement d'Alino & Dueto, qui ne firent pas difficulté d'approuver son zele & ses ouvertures de pais. Il continua de voit les Officiers & les Soldars de la connoiliance, il meiment avec adetalle set alle sont se se présens, il avoit déja commencé à former un parti, en faire une de Cortez ou de la paix, lorsque Narvaez, averti de se prosée, les interrompit par des iniptes de des menaces. Il l'autori fait arrêter, si Dueto ne sy voit: opposé par set representations (se dans fa colere, il lui ordonna de sortir sur le champ de Zampoala. D'Alilon pris part à ce déniéle, pour foutenir qu'on ne pouvoit terrovice un Ministre de paix, sans voit déliberé sur la réponsé qu'on devoit s'aire de corte. Platieurs Officiers appairement cette proposition. Mais Narvaez, caméport é d'impatience & de meptir, » que

. .

répondit que par un ordre de publier, à l'heure même, la guerre à feu & à fang contre Fernand Correz, & de le déclarer Trairre à l'Elpagne. Il promit une récompense à celui qui le prendroit vif , ou qui apporteroir sa rête ; & thr le champ il donna des ordres pour la marche de l'Armée, D'Aillon ne Narvace meria put supporter cet excès d'emportement; & s'armant de l'autorité d'un premier téte de Cottes a Juge de l'Audience roïale, il fit signifier à Natvaez, défense, sous peine de la vie, de fortir de Zampoala, ou d'emploïer les armes, sans le consentement unanime de tous les Officiers de l'Armée. Il y joignit des pro-testations solemnelles. Mais cette barriere sut trop soible. L'ardent Général, oubliant qu'il manquoit de respect pour le Roi dans la personne de son Ministre, le fir arrêter honteusement & reconduire à Cuba sur un Vaisseau de la Ser surres vio-Flotte. Olmedo, épouvanté de cette violence, reprit le chemin de Mexico tences, faus avoir demandé d'autte réponfe ; & les Trouppes même de Velasquez se refroidirent pour une Caule, qu'ils voioient soutenir avec tant d'orgueil & d'indécence (76).

Quelques Auteurs Espagnols ont écrit que Narvaez avoit formé une étroite on croit Natcorrespondance avec Motezuma, & que par des Courriers fréquens, qu'il dé- vact d'intelligen pêchoit de Zampoala à Mexico, il se vantoit d'être venu avec une Commission du Roi d'Espagne, pour châtier l'insolence d'une trouppe de Sujets rebelles & bannis, qui rendoient le nom Espagnol odieux par leurs brigandages. Mais cette supposition paroît peu vraisemblable à Solis, qui ne peut comprendre, dit-il, comment Narvaez, sans Interpretes, & sans aucune relation à la Cour de Mexico, auroit trouvé le moien de lier tout-d'un-coup un commerce de cette nature avec l'Empereur. Il en conclut que le retour d'Olmedo avec de facheuses nouvelles, qui causerent assez de chagrin à Cortez pour en faire paroître quelques traces fur son visage, & les avis qui venoient continuellement à la Cour par des Courriers Mexiquains, sont les seules lumieres qu'on puisse attribuer à Motezuma sur la division des Espagnols (77). Cependant ce Prince devoit avoir pénétré fort habilement la vérité, puisque dans le premier entrerien qu'il eut avec Cortez, il lui parla ouvertement des mauvais desseins que le nouveau Capitaine de sa Nation faisoit éclater contre lui. Il ajoura qu'il n'étoit pas surpris qu'ils eussent ensemble quelque différend parti- Raisonnement lier, mais de ce qu'étant Sujets du même Prince, ils commandoient deux Ar- de Moterama mées qui paroissoient ennemies ; & qu'il falloit nécessairement qu'au moins l'un des Espagnole, des deux Commandans für hors des bornes de l'obéissance qu'il devoir à son Souverain. Le Général, d'autant plus embarrassé de cette conclusion qu'il ne ctoïoit pas l'Empereur si bien instruit, rappella toute sa présence d'esprit pour lui répondre, que ceux qui l'avoient averti de la mauvaise disposition du nouveau Capitaine ne s'étoient pas trompés sur ce point , & que venant d'en comment Cotrecevoir avis lui-même par Olmedo, il s'étoit proposé de communiquer cette tes lui réponda nouvelle à Sa Majesté; mais que cet Officier, qui se nommoit Narvaez, étoit moins un Rebelle qu'un Homme abusé par de spécieux prétextes ; qu'étant

(76) Solis , Liv. 4. chap. 73 Herrera , mais on répond que c'étoit l'ulage des Mexi-Liv. 9. chap. 18, 19 & 10. v. 9. chap. 18, 19 & 20. quains à l'égard de tous les Etrangers qui (77) Herrera parle de quelques préfens abordoient fur leur Côte; comme on l'a que ce Prince avoit envoies à Natvaez, & vu dans l'exemple de Cortez. Jul femblent supposer une correspondance ;
Tome XII.

FIRNAND CORTIZ. 1520.

envoié pat un Gouverneut mal informé, qui réfidoit dans une Province fort éloignée de la Cour d'Espagne, & qui ne pouvoit avoir appris les derniers ordres de leur Souverain , il s'étoit vainement perfuadé que les fonctions de cetre Ambailade lui appartenoient ; prétention imaginaire , qui feroit bientôt diflipée, lorfqu'il auroir fait figuifier lui-même à cet inutile Ambassadeur les pouvoits en vertu desquels il devoit commander à tons les Espagnols qui aborderoient sur la Côte du Mexique; que pour remédier promprement à cette erreur , il avoir réfolu de fe rendre à Zamponia , avec une partie de ses Trouppes , dans la seule vue de renvoier celles qui s'y étoient arrêtées, & de leur déclarer qu'elles devoient du respect aux l'euples de l'Empire, depuis qu'ils éroient fous la protection de l'Espagne; & qu'il vouloit executer promptement ce dellein, par le juste empressement qu'ilavoit d'empicher qu'elles n'approchailent de la Cour, parce qu'érant moins disciplinées que les tiennes, il craignoit que leur voifinage n'excitat des mouvemens dangereux pour le repos de l'Empire.

Cette réponfe étoit d'autant plus adroite, qu'elle interessoit la Cour Mexi-

quaine à la réfolition qu'il avoit déja formée d'aller au-devant de Narvaez. Aufi l'Empereut, qui n'ignoroit pas les violences auxquelles ses Ennemis s'étoient emportés, ni la supériorité de leuts forces, lui représenta-t'il qu'il v avoit de la témérité à s'exposet avec si peu de Trouppes. Il lui offiit une Armée, pour foutenir la fienne, & des Chefs qui respecteroient ses ordres. Mais Cortez fentit le danget d'un fecours , dont il pouvoir être forcé de dépendre ; & s'étant excusé sur la diligence qui étoit nécessaire à ses vues , il ne pensa qu'aux préparatifs de son départ. Il se flartoit encore , sinon d'engager Natvaez à l'union , du moins de faire servir les intelligences qu'Olmedo lui avoit ménagées , à le forcer d'accepter des conditions raifonnables. Cependant, pour ne pas donner trop au hafard, il envoïa ordre à Sando-

val de venir au devant de lui avec la Garnison de Vera-Cruz, ou de l'atten-

dre dans quelque Poste où ils pussent se joindre sans obstacle, & d'abandonner sa Forterelle à la garde des Indiens alliés.

gens à Mexico.

Moreauma offre

Cottes.

En quittant son Quartier, il y laissa quatte-vingt Espagnols, sous le comdivant de Nar- mandement d'Alvarado, pour lequel il avoit remarqué de l'affection aux Meune partie de fea xiquains, & dont il connotifoit d'ailleurs le courage & la conduite. Il lui : recommanda particuliérement de conferver à l'Empereut cette espece de liberté qui l'empêchoit de fentir les dégoûts de sa Prison, & d'apportet néanmoins toute fon adresse à lui ôter les moiens d'entretenir des pratiques secretes avec les Prêtres & les Caciques. Il remit à fa charge le tréfor du Roi & celui des Particuliers. Les Soldats, qui demeuroient fous fes otdres, promirent, non-feulement de lui obeir comme à Cortez même, mais encore de rendre à Motezuma plus de respect & de sonmission que jamais, & de vivre dans une parfaite correspondance avec tous les Mexiquains. La principale · difficulté sembloit consister à s'assurer des dispositions de l'Empereur, dont le moindre changement pouvoit renverfer les plus sages précautions. «Cortez., . n raffare des par des reflources de génie , qui augmentoient dans ses plus grands embarras, parvint à lui perfuadet qu'il n'avoit pas d'autre intention que de le fer-

difpolitions de l'Impueut.

vir ; & qu'il reviendroit bientôt prendre congé de lui , pout retourner en Efpagne avec ses présens, & l'assurance de son amitié, qui paroîtroit d'un prix :

inestimable au grand Prince dont il avoit accepté l'alliance. Il le toucha par ses respects & par son langage, jusqu'à lui faite engager sa parole de ne pas abandonner les Espagnols, qui se fioient à sa protection, & de veiller à leur füreté, en continuant son séjour dans leur Quartier. Quelque explication qu'on puille donner à cette promesse, la suite des événemens ne permet pas de doutet qu'elle ne fur fincere , & qu'Hetrera ne se soir trompe , lorsque faisant fortir l'Empereur, suivi de toute sa Cour, pour accompagner fort loin le Général, il attribue cette extrême civilité au desir qu'il avoit de se voit délivré des Espagnols (78).

Ile prirent leur chemin vers Cholula, où ils furent reçus avec de grandes marques d'affection. De-là, s'étant rendus à Tlascala, ils trouverent à quel-Tlascala. que distance de cette Ville le Sénat & la Noblesse, qui s'étoient assemblés pour venit au-devant d'eux. Il sembloit que Cottez eût acquis un nouveau mérite aux veux de ces fiers Républiquains, par l'humiliation de Morezuma. Cependant les Historiens sont partagés sur le secours qu'il leur avoit demandé. Quelques-uns assurent qu'ils le refuserent, sous prétexte qu'ils n'osoient prendre les armes contre des Espagnols. D'autres soutiennent qu'ils accorderent fix mille Hommes, & qu'ils en offrirent un plus grand nombre, mais qu'en arrivant fur leurs Frontieres ces Trouppes demanderent d'être congédiées, parce qu'elles n'étoient point accoutumées à combattre hors de leur Province. Il paroît constant, du moins, qu'aucun Tlascalan ne servit dans cette Expédition. Mais Cortez fortit de leur Ville fans se plaindre, & sans donner aucune atteinte à la confiance établie ; & dans la fuite , lorsqu'il rechorcha leur secours, contre les Mexiquains, il les trouva toujours prêts à

le fervir. Il se rendit, à grandes journées, sous les muts de Motaliquita, Bourgade vaet à Lampour d'Indiens alliés, à douze lieues de Zampoala, où Sandoval arriva presqu'en ia. même tems, avec sa Trouppe, & quelques Soldats de l'Armée de Naryaez. que la violence exercée contre d'Aillon en avoir détachés. Cortez apprit d'eux le désordre qui regnoit dans l'Armée ennemie; & ce récit lui fut confirmé par Sandoval, qui avoir fait entrer dans Zampoala deux Espagnols déguifés. Il regarda la négligence de Narvacz comme une marque de la confrance qu'il prenoit à ses forces, & du mépris qu'il faisoit du petit nombre de ses Advetsaires. Mais quelque avantage qu'il ctut pouvoir titet de cette vaine préfemption, il ne voulut pas rompte ouvertement, fans avoir fait de nouveaux efforts pour obtenir la paix. Olmedo fut envoir pour la feconde la paix. fois ; & sa négociation n'aïant pas mieux réussi , le Général , soit pour merrre toute la justice de son côté, soit pour se donnet le tems de recevoir les deux mille Indiens qu'il attendoit de Chinantla , résolut d'envoiet Jean Velasquez de Leon, que la diffinction de fa nailfance, & l'honneur qu'il avoit d'appartenir de près par le fang au Gouverneur de Cuba, rendoient fort propre à cette médiation. Narvaez avoit tenté inutilement de l'attirer dans son parti; & Cor-

(78) Herrera, Liv. 10. chap. 1. Un autre Historien, fentant la difficulté d'expliquer cer excès de bonté dans un caractere rel que celui de Motezuma, se réduit à regarder sette révolution comme un miracle du Ciel

pour faciliter aux Espagnols la conquête du Mexique. De-la , dit-il , cette erainte reipectueuse pour Cortez, qui étoit directement pofée à l'orgueilleuse fierté de ce Prince. Solis, Liv. 4. chap. 7.

FIRNAND

CORTIZ.

foi (70).

Nouveaux empartemens de Nativa x,

Loftqu'il entra dans Zampoala; tous les Efpagnols fe perfuaderent qu'il venoir le ranger fous leux Erendards, & Navarac s'emprella d'alle an-devant de lui: mais , après quelques explications, ces civilutes futerne fiuivies de tant d'emportement de de violence, que Velafques , sirrie jusqu'à cider ceux qui oferoient bloffet l'honneut de Cortez , se vit dans la nécellité de retourter fur se pas. Olmedo le fuivir. Navarace les eut fair arrêter, si la pilipart de fes Obliciers , offeniés de voir traiter si mal un Homme du meirte & du rang de Velafquer, ne a'y fuillent opposit save beaucoup de chaleur (80). Ce mécontentement passi biennés des Capiraines aux Soldats. Ils s'exploquerent si librement, sut le peu de soin qu'on prenoit de qu'infiret feut conduite dans cette guerre, que Navarez n'ofa résister au consieil qu'on lui donna d'envoier promptement apsit Velafquer, pout in l'aire quelques exuel(s. y. 6 pour apprendre de lui quelles écoient les propositions qu'on avoit résissé d'écours l'est propositions qu'on avoit résissé d'écours l'est propositions qu'on avoit résissé d'écours.

Duero eft en-

route, il prit le parti de le suivte jusqu'au Camp de Cortez, qu'il trouva prêt à changet de poste, dans la résolution de commencer la guerre. Son artivée fit renaître quelque espérance de paix. Cortez le teçut comme son Ami. Dans plusieurs conférences qu'ils eurent ensemble , il s'ouvrit avec tant de franchise sur le desit qu'il avoit d'adoucit Narvaez, dont l'obstination étoit l'unique obstacle à l'accommodement, que Duero, charmé de le voir agirsi noblement avec un Ennemi déclaré, proposa une entrevue entre les deux Généraux, comme le seul moien d'abréger des difficultés dont la fin paroifsoit fort éloignée. Cette proposition sur acceptée avec joie. Tous les Historiens conviennent que Duero étant retourné à Zampoala avec la parole de Cortez , on dressa une capitulation authentique , par laquelle l'heure & le lieu de la conférence éroient défignés, & que chacun des Commandans s'engagea pat écrit à s'y rendre, accompagné seulement de dix Ossiciers, qui devoient servir de Témoins à leurs conventions. Mais tandis que Correz se disposoit à remplir son engagement, il reçut avis, par un Courrier secret de Duero, qu'on lui préparoir une embuscade, dans le dessein de l'enlever, ou de lui ôter la vie : & cette étrange information lui fut confirmée par d'autres. Officiers de Narvaez, qui se sentoient de l'horreur pour la trahison. Un dessein si noir l'obligeant de tenoncer à toures sortes de ménagemens, il écrivit e à son Ennemi, non-seulement pour lui reprochet sa perfidie, mais pout lui déclarer qu'il rompoit le Ttaité, & qu'il remettoit la décisson de leur querelle-

Trahifon di Natyacz,

abtolument arec

à la voie des atmes (81).

"Qooign'il rôie encore aucune nouvelle de la marche des Indiens Auxiliaires , il hâta celle de fon Atmée. Elle n'étoit composée que de deux cens foisantes - far Espagnols , & des Indiens de charge : mas lipeant quie Ennemi capable de tant de balfelles avoir pou de fond à faite fur se propres Trouppes , il ne craignir point d'alfont son Camp à moins d'une lueue de Zampoala , dats un Polte , à la vétiré , qui te trouvoir fortisée ni tre.

(79) Solis , ubi fuprà , chap. 8. (81) S (80) Ibidem. Herrera , Liv. 10. ch. 1.

(81) Solis, Ibidem.

par un Ruisseau, que les Espagnols avoient nommé Riviere des Canots, & derriere lequel il avoit à dos sa Ville de Vera-Cruz. Narvaez sut informé de ce mouvement. Son impétuofiré, plus que sa diligence, le fit sortir autitôt de son Quartier pour tenir la Campagne, mais avec une confusion qui répondoit à celle de ses idées. Il fit publier encore une fois la guerre. Il mit la tête de Cortez à prix pour deux mille écus , & celles de Sandoval & de Velafquez pour quelque chofe de moins. » Ses ordres , dit un Historien , » étoient mêlés de menaces. Il en donnoit plusieurs à la fois. On décou-» vroir un air de crainte, dans le mépris qu'il affectoit pour Cortez. Enfin » fon Armée se mit d'elle-même en bataille, comme par hasard, & sans attendre ses ordres (82). Après l'avoir fait avancer l'espace d'un quart de leue, il réfolut d'attendre l'Ennemi, dans la folle persuation qu'un Genéral
Prodene aver
de l'habileté de Cottez poutroit oublier le désavantage du non bre, & que Navez danne la force de ses ressentimens lui seroit quitter son Poste. Il passa tout le jour pièges dans cette fituation. La nuit approchoir , lorfqu'un nuage , où le Soleil fe cacha tout-d'un-coup, répandit une pluie si froide & si abondante, que sous fes Soldats demanderent d'être reconduits au Quartier. Il céda facilement à

FIRNAND CORTEZ. 1520.

leurs inftances. Cortez, qui fut bientôt averti de cette retraite, regreta beaucoup que le Ruisseau, fur le bord duquel il avoit son Camp, fur trop entie par la pluie dans Zamponia. pour lui permettre de le passer à gué, & de tomber sur un Ennemi qui sembloit fuir. Mais son génie guerrier , & le fond qu'il faisoit sur ses intelligences, lui inspirerent un dessein qui demandoit toute sa hardiesse pour le tenter, & la confiance qu'il avoit à fon bonheur pour s'en promettre le fucces qu'il obtint. Ce fut de surprendre pendant la nuit, au milieu de Zampoala, ses Ennemis mouillés & rebutés de la fatigue du jour. Après avoir communiqué ce projet à ses Trouppes, & les avoir animées avec la plus vive éloquence, il les divisa en trois Corps, dont il donna le premier à Sandoval, & le second à d'Olid. Le trossième, dont il prit le commandement ceut entrepaire. lui-même, avec quelques uns de ses plus braves Officiers, donna l'exemple, en passant dans l'eau jusqu'à la ceinture. Herrera prétend que par réprésailles. la rete de Narvaez fur mise à prix (83), & que Cortez, pour justifier plus que jamais sa Cause, donna par écrit, à Sandoval qui saisoit l'Office de Général Major, un ordre, qui portoit » que Narvaez étant entré dans le Païs " à force ouverte , au préjudice des intérêts de l'Espagne , de la Religion , & " du Domaine roial, & n'aiant voulu ni montrer ses Provisions, ni prêter " l'oreille aux propositions d'accommodement , Fernand Cortez , Comman » dant de la Nation Espagnole au Mexique, ordonnoit à tous les Capitaines, " Cavaliers & Soldats de fon Armée, de fe failir de fa perfonne, & de le tuer » s'il faifoir quelque réliftance (84).

Il le furprend "

Conduite de "

L'Armée avoit fait près d'une demie lieue dans les ténébres , lorsque les Coureurs amenerent une Sentinelle de Narvacz qu'ils avoient enlevée; mais ils rapporterent qu'il leur en étoit échappé une , qui s'étoit dérobbée entre les buillons, à la faveur de l'obscurité. Cet incident fir perdre l'espérance qu'on avoit eue de surprendre les Ennemis. Cependant, comme il y avoit beau-

(81) Ibidem. (13) Ubi fupra, chap. 1. (84) Ibidem , chap. 3. .

Y · y · iii .

FIRNAND CORTEZ, 1520. coup d'apparence que la trainte d'être arrêté feroit prendre quelque désour au Faguit, ou récluid de s'avance roupemente, foit pour artiret avant lui , foit pour attaquer les Emments mal éveillés, s'ils étoient avertis, & dans le rouble d'une prenitere allarme. La Sentinellé, que la peur sour tendue forte légère, arriva dans la Ville avant Correz, & repandit fet fraients. Mais Naveza, ne pouvant le perfaisde qu'une roupe d'Avanturiers, dont il népriare, ne pouvant le perfaisde qu'une roupe d'Avanturiers, dont el népriquitret fois Polle, d'un fi mauvais tenus, rejetta bradquement l'avis & celui qui l'apportité (8).

fince de fe tendre à Cotter.;

Il étoit minuit, lorsque Correz entra dans Zampoala; & son cri de guerre, Saint - Esprit , qui éroir pris , suivant la remarque des Historiens , de la Fêre qu'on avoir célébrée le même jour, nous apprend que c'étoit celle de la Pentecôte. Natyaez étoit logé, avec toute son Armée, dans le plus grand Temple de la Ville. Ses Coureurs pouvoient s'être égarés ou s'être mis à couvert pendant la pluie; mais des Soldats, tels que ceux de Correz, endurcis à la fatigue & supérieurs à la crainte , pénétrerent jusqu'au pié du Temple, sans s'embarrailer s'ils avoient été découverts. Leurs Chefs furent futpris néanmoins de ne rencontrer aucune Garde. La dispute de Narvaez dutoit encore avec la Sentinelle qui l'avoit averti. Quoique cet avis passat pour une fausse allarme, quelques Soldats inquiets s'éroient mis en mouvement. Cottez, qui s'en apperçut, ne balança point à les attaquer avant qu'ils euffent le tems de se reconnoître. Il donna le tignal du Combat . & Sandoval entreprit aufli-tôt de monter les dégrés du Temple. Les Canoniets de garde entendirent le bruit, & mitent le feu à deux ou trois pièces, qui donnerent férienfement l'allarme. Les tambours fuccéderent au bruit du canon. On accourur de toutes parts, & le combar se réduisit bientor aux coups de piques & d'épées. Sandoval eut beaucoup de peine à se sourenir dans un poste désavantageux, & conrre une Trouppe plus nombreuse que la sienne. Mais d'Olid. vinr à propos le secourir; & presqu'austi-tot Cortez, aiant laisse son Corps de réserve en bataille, parut l'épée à la main, se jetta dans la mêlée, & s'ouvrit un passage, où tous ses gens se précipiterent après lui. Les Ennemis no rélifterent point à cer effort. Ils abandonnerent les dégrés, le vestibule & l'arrillerie. Plusieurs se rerirerent dans leurs logemens, & les autres allerent se rassembler à l'entrée de la principale Tour, où l'on combattit long-tems avec une égale valeur. -

Navaze parut alors. Il avoit emploié quelque rom à s'atmer; mais on conviern qu'en fe préfentara au combat, il lit des éflutse estraordinaires pour ranimer fes gens & qu'il marqua de l'intrepidité au milieu du danger. Elle alla jufgié ş'il e mettre aux mains avec les Joudses de Sandoval; mars il en reçur dans le vifage un coup de piapne qui lui exva l'eril, & qui le fin momber fans connoiliance, Le bruit fe trapandir qu'il étoir mort. Ses gens s'effraierent. Les mus l'abandouncemt par une honteufe fuire; les autres cefferent de combatratte; & ceux qui s'emprediferent de le fecourir ne faifant que s'embarraffer munuellement, il fui aifé de les poulfer, quoiqu'avec beaucoup de peine & de condition. Les Vainqueurs pritent ce rens pour

<sup>(85)</sup> Le même Historien dit nertement que quelques Officiers, qui favorissient Correz, aiderent à l'erreut.

enlever Narvaez, en le trainant au bas des dégrés, d'où Sandoval le fit transporter au milieu du Corps de réferve. Sa honte fut égale à fa douleur , lorfqu'étant revenu à lui-meme, il se trouva les fers aux piés & aux mains, & qu'il fe vit livré à la discrétion de ses Ennemis (86).

CORTEZ. 1520. Tous les E'pa.

Le combat aiant ceile, par la retraite de tous ses gens, qui s'éroient jettes dans les donjons, ceux de Cortez firent retentir le cri de Vidoire, pour le jentous cortes, Roi, pour Cottez, pour le Saint Fiprit, & ces transports de joie augmenterent beaucoup la fraieur des Ennemis. Mais on remarque une circonflance, qui , jointe à la prise de leur Chef & anx intelligences de Cortez, peut servir a diminuer leur honte. Des fenètres de leur logement, ils découvroient à diverfes distances, & dans plusieurs endroits, des lumieres qui percoient l'obscuriré, avec l'apparence d'autant de méches allumées, qu'ils prirent pour celles de plufieurs Trouppes d'Arquebuliers; c'étoit des vers luifans, qui sont beaucoup plus gros & plus brillans que les nôtres, dans cette hemisphere, & qui leur firent ctoire que l'attaque de Cortez étoit foutenue par une putilante Armée (87). L'attillerie qui fut tournée auffi tôt contre les donjons, la menace du fea qu'on y pouvoit mettre affement, & le patdon qui fur offert à tous ceux oui voudroient s'enrôler fous les Etendards du Vainqueur, avec la liberté du départ & le passage pour ceux qui fouhaiteroient de retourner à Cuba, tirent quitter les armes au plus grand nombre. Cortez donna ordre qu'elles fussent reçues & soigneusement gardées, à mefure qu'ils venoient les rendre en trouppes, fans excepter celles de ses Partifans fecrets, qu'il ne vouloit pas faire connoître, parce que leur exem-

ple servoit à déterminer les autres. Ce soin de les désarmer étoit d'autant

plus important, qu'à la pointe du jour, s'appercevant que leurs Vainqueurs (86) On suit ici Diaz & Solis. Herrera & ses gens arriverent à la chambre de Narvaer. Îls y trouverent l'artillerie en état, &c ne purent empêcher qu'une piece qui fut tirée ne leur tuat deux Hommes. Mais ils ferrerent de fi près, qu'on n'eut pas le rems de threr les autres. Cortez , qui furvint , fit jetter toutes les pieces au bas des dégrés. Alors mette point en pelne; nous y donnerons on vonlut entrer dans la chambte de Nat-bon ordre. Aussi-tôt il sit sonner l'allarme. vaez, qui n'avoit pas avec lui moins de quarante Soldats, & Sandoval le somma de le rendre. Mais , étant Homme de cœur , il combattit vaillamment avec les fiens, quoique leurs lances, n'étant pas si longues que les piques de Cortez, ne hisent pas tant d'esfet. Lopez, Soldat de Sandoval, mit le feu à la paille dont la Tont étoit couverte; ce qui força Narvaez & ses gens de sortir. Là, il tecnt un coup de pique dans un cril; 'anchèz Forsan le serra de près, avec Sandoval , qui lui dit , Je te fais prisonnier. Ils le trainerent le long des dégrés en descendant , & lui mirent les fets aux piés. Herrera . Liv. 10 chap. 3. (87) Solis, chap. 10., Herrera n'en die

s'en écarte un peu. Ces différences méritent d'être tematquées, dans un événement fi célebre. L'approche, dit Herrera, n'aiant pû Se faire fi seererement qu'on ne s'en appergit , on en avertit Narvaez , qui fe revetoit d'une core d'armes. Il répondit ; qu'on ne fe-Dans le Temple où il étoit , il y avoit deux Tours, qui servoient aussi de logement au reste de son armée ; mais il n'en fut pas secouru. Les uns disent que ses gens firent la sourde oreille, & d'autres qu'étant arrêrés par ceux de Correz, ils ne purent approcher. Cependant Sandoval étant arrivé, les Sentinelles qui étoient au pié des dégrés commencerent à s'écarter, Sandoval se voiant découvert . commanila de battre la eaisse. Cortez en meme-tems eria; ferre, ferre; Saint Efprit, Saint Efprit 1 à eux, à eux. Sandoval monta vivenient les premiers dégrés, & rencontra une chambre pleine de Négres, un desquels étant forti avec de la lumiere à la main fut tué de deux coups de pique, De-la Sandoval -

LISSAND 1520.

étoient en si petit nombre, ils regrettetent beaucoup de s'être abandonnés à d'indignes fraïeurs (88). Cependant les civilités de Cortez, & l'opinion qu'ils prirent bientôt de fon caractère, devinrent un lien si puissant pour les attacher à lui, qu'il n'y en eur pas un feul qui acceptat l'offre d'êrre reconduir à Cuba. Il ne restoit à sommettre que la Cavalerie, qui n'aiant pû prendre part au combat, en atrendoit le fuccès dans la Plaine : mais elle fur réduite aifement par les voies de la douceur. Cortez ne perdir que deux Hommes dans l'action , & deux autres, qui moururent quelques jours après de leurs blessures. Entre les gens de Narvaez, on compta quinze Morts & un forr grand nombre de bletles (89).

Humiliation de Natyaca.

Cortez ne se refusa point le plaisir de voir son Prisonnier, mais loin de l'infulter dans sa disgrace, il affecta de ne pas lui faire annoncer son arrivée; & Solis assure même que son dessein étoit de le voir sans se faire connoître. Mais le respect des Soldats l'aïant tralii , Natvaez se tourna vers lui , & lui dit d'un air assez fier (90); " Seigneur Capitaine, estimez l'avantage qui . me rend aulourd'hui votre Prisonnier «. Cortez jugea que cet orgueil méritoir d'être humilié. Il répondit fans s'emouvoir : " Mon Ami , il fant » louer Dieu de tout ; mais , je vous assure , sans vanité , que je compte cette " Victoire & votre prife entre mes moindres Exploits ". Après l'avoir fait panfer foigneusenient, il le fit conduire à Vera-Cruz (91).

A la pointe du jour, on vit artiver les deux mille Chinantleques, à qui Zele des Indiens pour le toute leut diligence n'avoit pû faire surmonter plutôt les difficultés d'une longue route. Cortez leur fit le même accueil que s'il eût tiré quelque fruit de leur zele, & les renvoïa quelques jours aptès dans leur Province, avec des remercimens & des carelles, qui les disposerent plus que jamais à lui offrir leurs services. Le Cacique de Zampoala, qui s'étoit vu long-tems comme Esclave de Narvaez, fit éclater aussi sa joie, & tous les Habitans du Pais célebrerent la Victoire de leurs anciens Alliés (92). Au milieu de ces foins , Cortez n'oublia point combien il étoit important pour lui de s'affurer de la Flotte. Il dépêcha ses plus fidéles Officiers, pour faire transporter à Vera-Ctuz les voiles, les mâts & les gouvernails des Vaisseaux, & pour mettre fes Pilotes & fes Matelots à la place de ceux de Narvaez; avec un Com-

de la Mer. Le souvenir d'Alvatado & de ses Compagnons, qui se trouvoient comme Il retourne à abandonnés à la bonne foi de Motezuma, étoit l'unique sujet de chagrin qui

mandant que Diaz nomme Pierre Cavallero , & qu'il honore du titre d'Amiral-

Mexico.

(88) On lit, dans Herrera, que denx Dames Espagnoles, qui étoient venues avec Narvaez, apprenant sa déroute & sa eaptivité, se mirent à une fenerre & s'errierent : Méchans Soldats, la quenouille vous convenoit bien mieux que l'épée. Malheureuses les Femmes qui font venues avec vous ! Après quoi s'étant fait conduire à Cortez, elles louerent beaucoup la valeur, ubi fugra,

(89) Solis , après Diaz , ubi fupra. Herrera ne met qu'onz : mosts , chap. 4.

(90) D'un air, dit Solis, qui faisoit connoître qu'il ne sentoit pas encore toute l'étendue de la disgrace, ibid.

(91) Herrera, chap. 1. (92) Ces Vainqueurs Espagnols ne se pinoient pas de continence. Le Cacique de Zampoala fit prétent à Cortez d'une Femnie de condition & fort belle, qui fut nommée Catherine. Il en donna d'autres aux Capitalnes. Cortez se logea dans la maison de Catherine, qui étoit forte, & on il fut traité magnifiquement. Herrers, chap. 4.

troublat

FERNAND CORTEZ-1520.

troublat Cortez (93). Il étoir résolu de ne pas perdre un moment pour se délivrer de cetre inquierude, en retournant à Mexico; mais plus de mille Espagnols, qu'il voioit réunis tranquillement sous ses ordres, sui parurent une Armée trop nombreuse, & capable d'allarmer les Mexiquains. Il n'autoit pas fait difficulté d'en laisser une partie à Vera-Cruz, s'il n'eût craint les mouvemens qui pouvoient naître de l'oissveré, fur-tout parmi de nouvelles Trouppes, qu'il n'avoir point encore eu le tems de former à sa discipline. Dans cet embarras, il réfolur de les emploïer à d'autres Conquêtes, Il nomma Jean Velasquez de Leon, pour aller soumettre, avec deux cens Hommes, la Province de Panuco; & d'Ordaz, avec le même nombre, pour peupler relle de Cuazacoalco. Environ fix cens Soldats Espagnols, qui composoient le reste de l'Armée, lui parurent suffisans pour faire son entrée dans Mexico, avec l'éclat d'un Vainqueur qui vouloir conferver quelque apparence de modération.

Mais lorsqu'il se préparoit au départ, il reçur une Lettre, par un Cou- Il apprend que rier d'Alvarado, qui l'obligea de changer toutes fes réfolutions. On l'infor- fes gens y fo moit que les Mexiquains avoient pris les armes, & que malgré Motezuma, Menquana. qui n'avoit pas quitté le Quartier des Espagnols, ils y avoient déja donné plusieurs assaurs. Le Soldar, qui apportoit cette nouvelle, éroit accompagné d'un Messager Impérial, chargé de représenter qu'il n'avoit pas éré au pouvoir de l'Empereur d'arrêrer l'emportement des Rebelles; & non-seulement d'affurer Cortez qu'il n'abandonneroir point Alvarado & les Espagnols, mais de presser son retour à Mexico, comme le seul remede qu'on pût atrendre au désordre. Soit que ce Prince sut allarmé pour lui-même, ou que son inquiétude ne regardat que ses Hôtes, cette démarche ne laissa aucun

doute de la bonne foi-On n'avoit pas besoin de délibération, pour se déterminer dans une conjoncture si pressante. Les anciens & les nouveaux Soldars de Correz firent éclater la même ardeur pour se rendre à Mexico; & cet incident, qui servoit de prérexte pour éviter le partage de l'Armée, fut regardé comme un présage de la conquête de l'Empire, dont la réduction devoit commencer par la Capitale. Rangel fur laissé à Vera-Cruz, en qualité de Lieutenant de Sandoval, avec une affez forte Garnison, qui n'empêcha point que dans la revûe du reste des Trouppes, il ne se trouvât encore mille Hommes d'Infanterie & cent Cavaliers bien armés. Correz leur fit prendre différentes routes, pour ne pas incommoder les Peuples. On arriva, le 17 de Juin, à Tlascala, où le Sénat, toujours animé contre les Mexiquains, offrir toutes Les Tlascalam d Tlaicata, ou le senat, toujours annue contre le seraquer of the leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. Mais Correz, qui crut remarquer offient leur les forces pour la délivrance d'Alvarado. dans le zele des Sénateurs plus de haine contre leurs anciens Ennemis que gnole. d'affection pour les Espagnols, se contenta de prendre deux mille Hommes, dans la crainte d'effraier Motezuma & de pousser les Rebelles au dernier désespoir. Son dessein éroir de faire une entrée pacifique dans la Capitale. & de ramener les esprits par la douceur avant que de penser au châtiment des Coupables.

Il se présenta devant Mexico, le 24, sans avoir trouvé d'autre embarras,

(93) Herrera dit néanmoins qu'Alvarado avoit envoié des informations à Cortez, & que Cortez en avoit envoié au Quartier par Olmedo. Liv. 10. chap. 9. Tome XII.

FERNAND CORTEZ. 1520.

dans sa route, que la diversité & la contradiction des avis qu'il recevoit. L'Armée passa la grande Chaussee du Lac, avec la même tranquillité; quoiqu'à la vue de plusieurs indices qui devoient réveillet ses défiances. Les deux Brigantins, fabriqués par les Espagnols, étoient en pieces. Quelques Ponts, qui servoient à la communication du Quartier, avoient été rompus : les remparts & les donjons paroifloient déferts. Un morne filence regnoit de toutes parts. Des apparences si suspectes obligerent le Général de regler sa marche, & de n'avancer qu'après avoir fait reconnoître successi-It arrive à vement tous les postes. Ces précautions durerent jusqu'au Quarrier des Espagnols, où les Gardes avancées, découvrant le secours qui leur arrivoit,

M sico. pousserent des cris de joie qui rendirent la confiance à Cottez-

Alvarado vint le recevoir à la porte du Quartier, accompagné de tous ses Soldats, dont les transports & les acclamations ne peuvent être reptésentés. La présence de Motezuma, qui parut oublier la herté de son rang, pour accourir avec la même ardeur (94), retarda de quelques momens les explications. Mais cet empressement fit connoître qu'il souhaitoir l'arrivée de

Conduite de Cortez autant que les Espagnols mêmes; & si l'on croïoit pouvoir douter de Morruma diffi- ses dispositions, il setoit difficile d'expliquer pourquoi n'étant plus retenu par la force , il n'avoit pas fait ulage de cette liberté, pour retourner dans son Palais, pendant l'absence du Général. Tous les Historiens reconnoissent que moitié politique, pour soutenir l'opinion qu'il se flattoit d'avoir fait prendre à son Peuple, & aux Espagnols mêmes, des motifs qui l'arrêtoient dans leur Quartiet; moitié crainte, depuis la révolte du Prince de Tezcuco; & peut-être aussi par attachement pour ses Hôtes, qui étoient parvenus à lui inspirer de la confiance, & qu'il regardoit comme un appui contre ses proptes Sujets, il ne varia plus dans les témoignages de son affection ni dans l'exécution de ses promeiles (95).

Cortez se fit raconter ce qui s'étoit passe dans son absence. Un Corps ce qui s'étoit Cortez se fit raconter ce qui s'étoit pais dans l'ab-nombreux de Mexiquains, animés & conduits par quantité de Seigneurs, avoient attaqué plusieurs fois les Espagnols dans leur Quartier, sans respect pour la personne & les ordres de leur Souverain, qui n'avoit rien épargné pout appaifet la fédition. Ils avoient tenu long tems Alvarado comme assiégé; & quatre de ses plus braves Soldats avoient été tués dans le detnier affaut. Les Rebelles s'étoient retirés depuis deux jours ; mais loin d'avoir quitté les armes, leur grand nombre & la mort des quatre Espagnols leur inspiroient tant d'audace, qu'aïant appris le retout de Cortez, ils n'avoient pris la résolution de s'éloigner du Quartier que pour lui laisser le tems & la liberté d'y revenir, dans la confiance qu'y étant une fois ten-

(94) Solis , Liv. 4. chap. 11.

dent que Correz reçut mal ses premieres honnéterés, qu'il se retira dans son apparte-ment sans lui répondre, & qu'il laissa mê-me échapper quelques termes injurieux pour queilli de ses forces. Mais Gomera & Solis besoin de lui , ubi supra.

s'efforcent de laver leur Héros de cette taehe. Il put affecter quelque froideur ; suivant Solis, pour se donner le tems de prendre des informations; mais outre qu'il ne pouvoir soupconner l'Empereur de mauvaise foi, lorsqu'il le retrouvoit parmi les siens, il lui , devant les Officiers Mexiquains. Ces auroit été indigne de sa prudence de le maldeux Ecrivains l'accusent de s'erre enor- traiter, dans des conjonctures où il avoit fermé avec tous ses gens , ils réussiroient plus heureusement que le Prince de Tezcuco, à détruire les Ennemis de leur Religion & de leur Empire, La cause d'une si futieuse animosité ne patoît pas bien éclaiteie entre les

FERNAND CORTLE. 1120. Caufes de la tévolte des Me

Historiens (96); & Cortez même en parle avec incertitude, dans la seconde de ses deux Relations (97). Solis, qui fait profession d'avoir pesé rous les témoignages, affure, comme une vérité constante, qu'après le départ de Cortez, les Espagnols observerent beaucoup de relachement dans l'attention & la complaisance que les Nobles avoient témoignées pour eux, & qu'Alvarado, en aïant pris occasion de veiller sur leurs démarches, apprit de ses Emissaires qu'on faisoir des assemblées dans quelques maisons de la Ville. On approchoit d'un jour folemnel, où l'usage étoit d'honorer les Idoles par des danses publiques. Alvarado, suivant le même récit, sut informé que les Conjutés avoient choifi ce tems pour foulever le Peuple, en l'exhortant à prendre les armes pour la liberté de leur Empereur & la défense de leurs Dieux. Le même jour au matin, quelques-uns affecterent de se montrer dans le Quartier des Espagnols, & demanderent même au Commandant la liberté de célebrer leur Fète, dans l'espoir de lui fermer les yeux par cette apparence de foumission. Elle le fit doutet, en effer, de la vérité de ses informations; & dans cette incertitude il leur accorda ce qu'ils demandoient. à condition qu'ils ne portassent point d'armes, & qu'ils ne répandissent point de fang humain dans leurs Sacrifices. Mais il apprit bientot qu'ils avoient emploie la nuit précédente à transporter sécretement leurs armes dans les lieux voisins du grand Temple. Sur cet avis , il prit des mesures pour atraquer les principaux Conjurés pendant leur danse, c'est-à-dire, avant qu'ils fussent armés , & qu'ils eussent commencé à soulever le Peuple. Il sortir avec cinquante Espagnols, sous prétexte de satisfaire sa curiosité en assistant à la Fête. Il s'approcha du Temple, où les Conjutés, qui s'y étoient déja rendus, la plupart ivres & sans défiance, se disposoient à danser, pour attirer le Peuple au spectacle. Mais, sans leur laisser le tems de se reconnoître, il les fit charger par fes gens, qui en tuerent une partie, & qui forcerent les autres de se jetter par les fenêtres du Temple.

Ouelque jugement qu'on doive porter de cette entreprise, l'Historien confesse qu'elle sut exécutée avec plus d'ardeur que de prudence, & que les condeite d'Al-

Reproches

(96) Les uns veulent que ec fut un effet Empereut, avoient préparé une Fêre publides intrigues & des mauvais offices de Natvaez ; ce qui paroît (ans vraisemblance : d'autres, que c'étoit fimplement l'envie de rendre la liberté à Motezuma : d'autres, que c'étoit pour se faisit de l'or , des pierreries & des bijoux qui étoient demer dans le Quartiet Espagnol, & dont on faisoit monter la valeut à plus de sept cens mille écus ; enfin d'autres encore , que c'étoit pat haine pout les Tlascalans, mortels Ennemis de la Nation, sut lesquels on rejettoit le dessein que les Espagnols avoient en de roiner les Idoles. Barthelemi de Las Cafas, qui ne menage point la Nation, saconte que les Mexiquains, aïant voulu divertir leur

que, de l'espece de Danseurs qu'ils nommoicut Mitoles, & qu'Alvarado , fachant qu'ils s'étoient parés de leurs plus riches joiaux , étoit venu les attaquer avec tous ses Soldats, qu'il les avoit maffactés & dépouillés, & que dans cette occasion plus de deux mille Mexiquains avoient été passés au fil de l'épée. Dans cette supposition, la révolto n'étolt qu'une juste vangeance. Mais tous les autres Ferivains Espagnols ont prétendu que Las Cafas avoit eté mal informé. Solis , ibid , page 153. (97) Cartas de D. Hernando Cortez al

Emperadot.

FIRNAND CORTEZ. 1,20.

Espagnols deshonorerent leur motif, en se jettant sut les Morts & sur les Bleiles, pour arracher les jouaux dont ils les voioient couverts. D'ailleurs Alvarado se retira, sans prendre soin d'informer le Peuple des raisons de sa conduite, & Solis lui en fait un reproche. Il devoit, dit il, publier la conspiration, & montrer les armes que les Nobles avoient cachées. Le Peuple, qui ne fut informé que du carnage de ses Chefs & du pillage de leurs joiaux, attribuant cette exécution à l'avarice effrence des Espagnols, en conçut tant de fureur, qu'il prit auth-tôt les armes, fans que les Conjutés y euflent contribué par leurs exhortations ou par leurs foins (98).

Combat entre les E pagnols &c les Rebeller.

La nuit, qui fuivit l'arrivée de Correz, ne fût pas moins tranquille que le jour précédent. Ce filence, qui duroit encore le lendemain, paroitfant couvrir quelque mystere, Ordaz fur commande pour aller reconnoître la Ville, à la rête de quatre cens Hommes , Espagnols & Tlascalans. Il s'engagea dans la plus grande rue, où il découvrit bientôt une trouppe d'Indiens armés, que les Séditieux n'y avoient postés que pour l'attirer dans leurs pièges. En effet, lorsqu'il se sût avancé, dans le dellein de faire quelques Prisonniers, dont il vouloit tirer des informations, il se vit couper le patlage par des Armées entieres, qui vinrent le charger de toutes les rues voitines ; tandis qu'une Populace innombrable, qui se montra tout-d'un-coup aux senertes & aux rerrasses. remplit l'air de pierres & de traits.

Ordaz eut besoin de toute sa valeur & son expérience , pour repousser une valeus d'Ordazi, si vive attaque. Ils forma son Baraillon , suivant l'étendue & la disposition de l'espace, avec la précaution de le border de l'iquiers, tandis que les Arquebuliers, qui composoient le centre, eurent ordre de tirer aux fenêtres & aux terraffes. Il lui étoit impossible de faire avertir Cortez de sa situation; & dans l'opinion, où l'on étoit au Ouartier, qu'il avoit affez de force pour exécurer sa Commission, on ne se désia point qu'il eût besoin de secours. Cependant la chaleur des Indiens ne fut pas long-tems à se rallentir. L'excès du nombre leur ôtant l'usage de leurs armes , ils s'étoient avancés avec une confusion qui les livroit sans défense aux coups des Piquiers. Ils perdirent tant de monde à la premiere charge , que leur retraite devenant aussi tumultueuse que leur approche, ils se précipitoient en arriere les uns sur les autres, pour se dérobber à la pointe des piques. Les Arquebusiers n'eurent pas plus de peine il se retire avec à nettoier les terraffes. Ordas , qui n'étoit venu que pour reconnoître , ne jugea point à propos de pousser plus loin sa victoire; & sans faire changer de forme à fa Trouppe, il chargea si vigoureusement ceux qui l'avoient coupé par

gloire,

derriere, qu'il s'ouvrit le chemin jusqu'au Quartier. Cette action lui couta néanmoins du fang. La plùpart de ses gens furent blesses. Il le sut lui même, & huit de ses plus braves Tlascalans furent tués sous ses yeux ; mais il ne perdit qu'un Espagnol, que Diaz nomme Lezcano, & dont il vante beaucoup la valeur.

Les Mexiquains arraquem Quartier de Cor-ECZ.

Correz avoit penfé à ramener les esprits pat des propositions de paix ; mais outre qu'il n'avoir personne dont il pût attendre ce service, & que Motezuma même fembloit fe defier de sa propre autorité, le succès d'Ordaz

(98) Page 137. Le même Ecrivain croit son & par l'offre qu'Alvarado lui fit de se rendre récit bien confirmé par la résolution que en prison , pour appaifer le Peuple en justi-Cortez prit de faire publier la vérité du fait, fiant la conduite.

même tems, avec un emportement sans exemple. Plusienrs trouppes d'Archers, dont ils avoient compose leur avant-garde, ritoient aux creneaux, pour faciliter les approches à ceux qui les suivoient. Leurs décharges furent fi épailles & fi fouvent répétées, pendant que les autres pailoient entre leurs rangs pour monter à l'affaur, qu'elles causerent beaucoup d'embarras aux Espagnols, qui se trouvoient parragés tout-à-la-fois par la nécessité de se défendre des fleches, & par celle de repousser leurs Ennemis; fans compter un troisième soin , qui consistoit , s'il faur en croire un de leurs Historiens , à ramaffer ces fleches, dont la multitude bonchoit les paffages (99). L'artil-

lerie & les atquebuses ne laissoient pas de faire un affreux carnage; mais ces furieux étoient si détetminés à mourir ou à vaincre, qu'ils s'empressoient de remplir le vuide que les Morts avoient laissé , & qu'ils se serroient avec le même courage, en foulant aux piés, fans distinction, leurs Blesses & leurs Morts. Plutieurs s'avancerent jusques sous le canon, où ils s'efforcerent, avec une obstination incroïable, de rompre les Portes, & d'abbattre les murs, avec leurs haches garnies de pierre tranchante. Quelques-uns, élevés fur les épaules de leuts Compagnons, cherchoient le moien de combattre à la portée de leurs armes. D'autres se servoient de leurs zagaies, comme d'échelles, pour monter aux fenêtres & aux tertaffes. » Tous enfin, pour emploier les » termes de l'Historien, se lançoient au fer & au feu comme des Bères fa-

lui fit juger qu'il n'étoit pas tems de s'abbaiffer à des offres qui pouvoient augmenter l'infolence des Rebelles. Il fur confirmé dans ce fentiment, par la tureur avec laquelle ils fe raffemblerent, après leur défaite, pour fuivre Ordaz jusqu'à la vue du Quartier. Leur deilein éroit d'y donner un assaut général, En vain tenta-t'on de les effraier par le bruit de l'artillerie. Leurs timbales & leuts cors donnerent aufli-tôt le fignal du combat. Ils s'avancerent , en

Leur furcur.

» rouches ; & ces effets d'une témérité britale auroient pû paffer pour des poullés.

» prodiges de valeur , si la férocité n'y avoit eu plus de part que le cou-Cependant, après avoir éré repoussés de toutes parts, ils se retirerent dans leurs rues, pour s'y mettre à couvert des boulets & des balles qui les pourfuivoient. Leur ufage n'étant point de combattre dans l'absence du Soleil, ils se séparerent à la fin du jour ; ce qui n'empêcha point les plus hardis de venir troubler, pendant la nuir, le repos des Espagnols, en mettant le seu à plusieurs endroits du Quartier. On ignore s'ils l'avoient jetté à force de bras, ou s'ils s'étoient servis de leurs sleches, auxquelles ils pouvoient avoir attaché quelque matiere embrasée; mais la slamme s'empara tout-d'un-coup des Edifices, & s'y répandir avec tant de violence, qu'on fut obligé d'en abbattre une partie; après quoi, la nécessiré de mettre les breches en défense imposa un autre travail, qui fir durer la fatigue jusqu'au jour.

Les Indiens roparurent au lever du Soleil; mais au lieu de s'approcher des murs, ils se contenrerent d'insulter les Espagnols par des reproches injurieux, en les accusant sur-rout d'être des lâches, qui ne se défendoient qu'à l'abri de leurs murailles. Cortez, qui s'étoit déja déterminé à faire une fortie, prit cortes fair une occasion de ce desi pour animer ses Soldats. Il forma trois Bataillons : deux series pour nettoier les rues de traverse ; & le troisième , dont il prit lui-même (99) Ibid. 165.

Z z iii

CORTIZ.

FERNAND CORTIZ. 1520.

la conduite, pour arraquer le principal corps des Ennemis, qu'on découvroit dans la grande tue (1). Avec la grandeur d'ame qui le tendoit supérieur aux petites jalousies, il fit l'honneur, au brave Ordaz, d'imiter la disposition de tangs qui l'avoit rendu victorieux dans sa tetraire. Les trois Bataillons, étant sottis ensemble, n'allerent pas loin sans trouvet l'occasion de combattre. Mais l'Ennemi foutint cette premiete décharge fans s'étonnet. L'action devint fort vive. Les Mexiquains se servoient de leurs massues & de leurs épées de bois, avec une fureut désesperée. Ils se précipitoient dans les piques & les autres atmes, pour frappet les Espagnols au dépens de leur vie, qu'ils paroisfoient méprifet. On avoit recommandé aux Arquebusiers de tirer aux fenêttes ; mais leurs décharges continuelles n'arrêtant point une grêle de pietres, que les Mexiquains avoient trouvé le moien de faite pleuvoir sans se montrer, on fut obligé de mettre le feu à quelques Maisons , pout faire cesser cette importune atraque. Enfin les Rebelles tournerent le dos; mais en fuïant, ils rompoient les Ponts & fassoient tête de l'autre côté des Canaux. Cortez Avanuge qu'il fit donner la chasse aux autres, dans plusieurs Quartiers. Cependant, par pitié pour tant de Misérables , qui fuïoient en désordre , il rappella ses Trouppes, & fe retira fans opposition. Il perdit douze Homines, dans cette glorieuse journée; & la plupatt des autres ne tevintent pas sans blessutes.

eu cue.

Du côté des Mexiquains, le nombte des Morts fut si grand, que les rues étoient couvettes des corps qu'ils n'avoient pû tetiter, & les Canaux teints de fang. On donna quelques jouts au repos, mais toujours à la vue de l'Ennemi. qui tevenoit un moment à l'attaque, & qui se dissipoit avec la même faci-

cilité. Dans cet intervalle, Cortez hasarda quelques propositions d'accommodement, par divers Officiers de Motezuma, qui ne s'étoient point éloignés de leut Maître. Ce soin ne lui fit pas petdte l'attention qu'il devoit à Tours on Chi- fa defense. Il fit construite quatte Châteaux mobiles, en forme de Tours, traux mobiles. qui pouvoient être traînés sur des roues, pour les emploïet dans l'occasion d'une nouvelle fortie. Chaque Tour pouvoit contenir vingt ou trente Hommes. Elles étoient de fortes planches, qui pouvoient rélister aux plus grosses piettes qu'on jettoit des fenêttes ou des terralles ; & fut toutes leurs faces elles étoient percées d'un grand nombre de trous, par lesquels on pouvoit titer fans se découvrir. Cette invention parut propre, non-seulement à garantir les Soldats, mais encote à leur facilitet le moien de mettre le feu aux Édifices de la Ville, & de rompte les tranchées qui travetsoient les rues. Quelques Histotiens ajoûtent qu'il entroit aussi dans les vûes de Cortez, d'épouvanter les

Nouvelle fortie de Cortez.

Mexiquains par la nouveauté de ce spectacle. De plusieurs Officiers qui étoient fortis pout tenter un accommodement, les uns revintent fort maltraités, & les autres demeutetent avec les Rebelles, L'Empereur, qui souhaitoit la réduction de ses Sujets, fut si vivement itrité de leur obstination, qu'il conseilla lui-même à Correz de les traitet sans ménagement. On tésolut une nouvelle sortie, Cette journée fur tetrible. Les Ennemis n'attenditent point le coup qui les menaçoit. Ils vintent au-devant des Espagnols, avec une résolution sutprenante. On s'apperçut qu'ils étoient conduits avec plus d'ordre & de justelle, qu'on ne leut en connoissoit. Ils

(t) Elle se nommoit Tabaca.

papnols furent-ils engagés dans la Ville, que tous les Ponts futent levés pour leur couper la tetraire. Il se trouva des Mexiquains jusques dans les Canaux, pour les percer de leurs fleches ou de jeurs zagares, lotfqu'ils approchoient des bords. Les Châteaux de bois furent bisses, par des pierres Difficulté goil d'une énorme groffeur, qui devoient avoir été transportées dans cette vue trouve a valere. fur les terraffes. On combattit pendant la plus grande partie du jour. Les Espagnols & leurs Alliés se voioient disputer le terrein, de tranchée en tranchee. La Ville en fouffrit beaucoup. Plufieurs Maifons furent brûlées; & les Mexiquains, s'approchant de plus près des armes à feu, perdirent encore plus de monde que dans les deux actions précédentes. A l'approche de la nuit, Correz, maître de plusicurs Postes qu'il ne desiroit pas de garder, conçut qu'il avoit peu d'utilité à rirer de son Expédition, & ne se servit de ses avanrages que pour retourner heureusement au Quartier. Il avoit perdu quarante Hommes, la plûpart à la vérité Tlascalans; mais les deux tiers de ses Espagnols étoient bleiles, & lui - même avoit la main percée d'un coup de Heche.

Sa blessure lui servit de prétexte pour se retirer au fond de son Appartement; mais il reconnoît, dans sa premiere Relation (\*), qu'il y porra une plaie l'agitent. plus profonde. Il revenoit convaincu, par les événemens du jour, qu'il lui étoit impossible de soutenir cette guerre sans perdre son Armée ou sa réputation. Il ne pouvoit penfer sans une vive douleur à quitter la Capitale du Mexique, & toutes ses lumieres ne lui offroient aucune ressource pour s'y maintenir,

Après avoir passé la nuit dans cette agitation , il recut , dès la pointe du jour, un aurre sujet de trouble, par la déclaration de Morezuma, qui, désesperant de ramener ses Sujets à la soumission, tandis qu'ils verroient les Espagnols si près d'eux, lui ordonna, d'un ton absolu, de se disposer à partit. Quoique cer ordre parût venir de sa crainte, plutôt que d'une sérieuse confiance à son autorité, Cottez, persuadé que la retraite étoit nécessaire, prit le parti de lui répondre qu'il étoit prêt d'obéir; mais qu'il le prioit de faire paux. quitter les armes aux Mexiquains avant qu'un feul Espagnol fortit du Quarrier. Cependant, pour joindre la fierré à la complaifance, il ajoura que l'obstination des Rebelles le touchant moins que son respect pour l'Empereur, c'étoit ce dernier sentiment qui lui faisoit laisser à Sa Majesté le soin de punir les Coupables, & qu'il portoit à la pointe de son épée le pouvoir de se faire respecter dans sa marche. Motezuma, qui n'avoit sas compté sur une décision fi prompte, parut telpirer après cette réponse, & ne pensa qu'à donner des ordres, pour faire exécuter une condition qu'il trouvoit juste.

Pendant qu'il se livroit à ce soin, on entendit sonner l'allarme dans toutes cette résolules parties du Quartier. Cortez y courut, & tronva ses gens occupés à soute- tion est troublée nir un nouvel affaut des Mexiquains, qui, fermant les yeux au péril, s'é- meriquains. roient avancés fi brufquement, que leur avant-garde, emportée par le mouvernent de ceux qui la suivoient, se trouva tout-d'un-coup au pié du mur. Ils sauterent en plusieurs endroits sur le Rempatt. Les Espagnols avoient heureusement, dans la grande cour du Château, un Corps de réserve, qui sur distribué aux Postes les plus foibles. Mais Correz n'avoit jamais eu tant be-

PERMAND

foin de sa diligence & de sa valeur. Motezuma, informé de l'embarras des Espagnols, envoïa dire, à leur Général, que dans une conjecture si pres-CORTEZ. fante, & fuivant la réfolution qu'ils avoient prife ensemble, il jugeoit à 1 ( 10. propos de se montrer à ses Sujets, pour leur donner ordre de se retirer, & Margauma prop.i. de le monpour inviter les Nobles à lui venir exposer paissiblement leurs prérentions. tece à fes Sugris. Cortez approuva d'autant plus cette ouverture, qu'elle pouvoit donner quel-

Circonflances pulle.

ques momens de repos à ses Soldats, L'Empereur, quoique fort agité par le doute du fuccès, se hâta de prende cette entre- dre tous les otnemens de fa dignité, le Manteau impérial, le Diadème, & toutes les Pierreries qu'il ne porroit que dans le plus grand étallage de fa grandeur. Cette pompe lui parut nécessaire, pour se faire reconnoître & pour impofer du respect. Il se rendir, avec les Nobles Mexiquains qui étoient " demourés à son service, sur le Rempart opposé à la principale avenue du Château. Les Soldats Espagnols de ce Poste formerent deux haies à ses côtés. Un de ses Officiers, s'avançant jusqu'au parapet, avertit les Rebelles, à haute voix , de préparer leur attention & leur respect pour le grand Motezuma, qui venoit écouter leurs demandes, & les honorer de ses faveurs.

Difemes qu'il tiene aux Soditirux.

A ce nom, les mouvemens & les cris s'appaifereur. Une partie des Mutins fe mit à genoux. Quelques uns fe prosternerent jusqu'à bailer la terre. L'Empereur, après avoir parcouru des yeux toure l'Allemblee, les arrêta fur les Nobles ; & diftinguant ceux qu'il connoissoit , il leur commanda de s'approcher. Il les appella par leuts noms; il leur prodigua les titres de Parens & d'Amis. Leur filence paroissant répondre de leurs dispositions, il sit violence à fon reflentiment jufqu'à les remercier du zele qu'ils faisoient éclarer pour sa liberté : mais après avoir ajouté qu'il étoit fort éloigné de leur en faire un crime, quoiqu'il y rrouvat de l'excès, il les affura qu'ils s'étoient trompés, s'ils avoient cru que les Espagnols le retinssent malgré lui; que c'étoit volontaitement qu'il demeuroit avec eux, pour s'instruire de leurs usages, pour reconnoître le respect qu'ils lui avoient rouiours rendu. & pour marquer une iuste considération au puissant Monarque qui les avoit envoiés : qu'il avoit pris néanmoins la réfolution de les congédier, & qu'ils confentoient euxmêmes à s'éloigner incessamment de sa Cour; mais qu'il ne pouvoit exiger avec justice que leur obéissance prévint celle de ses Sujets. Là-dessus il donna ordre, à tous ceux qui le reconnoissoient pour leur Maître, de quitter les armes , & de retourner paisiblement à la Ville ; contens , comme ils devoient l'ètre, soura - t'il', de sa parole & du pardon qu'il leur accordoit.

Effet qu'il pro

Ce discours , que les Historiens rapportent avec plus d'étendue , fut écouté fans intertuption; & personne n'eut l'audace d'y répondre. Mais personne aussi ne parut dispose à quitter les armes. Un profond silence, qui conrinua pendant quelques momens, fembloit marquer de l'incertitude. Le bruit ne recommença que par dégrés. Il venoit de ceux qui travailloient sourdement à rallumer le feu; & le nombre en étoit fort grand, puisque, suivant quelques Ecrivains, on avoit déja fait l'élection d'un nouvel Empereur, ou que, fuivant les autres, elle étoir du moins réfolue. Enfin la fédition reprit toute sa force , & l'infolence fut bientôt pouffée jufqu'au mépris. On enteudit crier que Motezuma n'étoit plus Empereur du Mexique; qu'il étoit un Lâche, un Traître, &

le vil Esclave des Ennemis de la Narion. En vain s'efforça-t'il de s'attirer de l'attention par divers signes. Les cris furent accompagnés d'une nuée de traits, qui paroiffoient lances contre lui. Deux Soldats Espagnols, que Cortez lui avoit donnés pour Gardes , le couvrirent de leurs boucliers ; mais rous Moieruma eff leurs foins ne purent le garantir de plutieurs coups de fleches, ni d'une pierre dangereusement qui l'atteignit à la tête, & qui le fit tomber fans aucun fentiment. Cet ac-ieu. cident fut ressenti de Correz, comme le plus cruel contre-tems qui pût arriver. Il fit transpotter ce malheureux Monarque à fon Appartement ; & dans fon premier ttouble, il courut à la défense avec un emportement terrible : mais il se vit privé de la satisfaction de se vanger. Les Ennemis n'eurent pas plutôt vû tomber leur Maître, que reconnoillant l'énormité de leur crime, ils futent faisis d'une affreuse épouvante, qui les sir suir & disparoître

en un moment, comme s'ils eussent été pourfuivis par la colere du Ciel (2). L'Empereur étoit revenu à lui , mais avec tant de défespoir & d'impatience, qu'il fallut retenit ses mains, pour l'empêcher d'attenter à sa vie. 11 ne pouvoit foutenir l'idée d'avoir été réduit à cet état par ses Sujets. Il rejettoir les médicamens. Il pouffoit d'effroiables menaces, qui se terminoient par des gémissemens & des pleurs. Le coup qu'il avoit reçu à la têre parut dangereux; mais ses agitations le rendirent bientôt mortel. Il expira le troi- sa m sième jour, en chargeant les Espagnols de sa vangeance, & sans avoir voulu prêter l'oreille à leurs instructions. On regreta beaucoup de n'avoit pû remporter cet avantage sur l'Idolâtrie; & si l'on se rappelle que dans un si long commerce avec des Chrétiens , Motezuma n'avoit pu manquer de lumieres , on fera potté à croire que l'endurcissement, dans lequel il mourut, venoit moins de fon attachement pour ses Dieux (3) que des transports de fureur qui avoient obscurci sa raison. Diaz assure que tous les Espagnols surent Regrets qu'elle également fensibles à la mort d'un Prince qui s'étoir attité leur affection par caute sux Esquses caresses & ses orésens. Correz en parut inconsolable. Ses plus hautes espérances aïant eu pour fondement la fujettion volontaire à laquelle il avoit trouvé le secret de l'engager, ce coup imprévu déconcertoir toutes ses mesures, & le mettoit dans la nécessité de formet un autre plan.

Il prit d'abord le parti d'affembler les Officiers Mexiquains, qui n'avojent Nouvelles mejamais quitté leur Maître, & d'en choisir six, qu'il chargea de porter son sures de Conces. corps dans la Ville. Quelques Sacrificateurs, qui avoient été pris dans les aczions précédentes, servirent de cortege, avec ordre de dire aux Chess des Séditieux , » que le Général Etranger leur envoïoit le corps de leur Empereur ,

- » massacré par leurs mains, & que ce crime donnoir un nouveau droit à la » justice de ses armes; qu'en expirant, Motezuma l'avoir chargé de la van-... geance de cet attentat , mais que le prenant pour l'effer d'une brutale im-
- » pétuolité du Peuple, dont les Nobles avoient reconnu fans doure & châtié l'infolence, il en revenoir encore aux propositions de paix; qu'ils pouvoient
- (a) Ibid. pages 18 ; & précédentes.

les principes du Christianisme : d'autres ont necufé les Espagnols de négligence pour sa nécessaire aux Espagnols. Solis la resutt avec conversion. Un autre, que solis cite sans indignation, page 196. Tome XII.

le nommer, paroît persuadé que ce sut (3) Quelques Historiens rapportent qu'il Cortez même, qui fit tuet et Prince; mais avoit commencé à marquer du goût pour cette imputation blesse toute vraisemblance, fur-tout dans un terns où Motezuma étoit se

FIRNAND CORTEZ. 1520. Le corps de Montagena est envele aux Rebelles.

L'a l'enfereliffent avec hon-

Son cataltere.

» envoier des Députés pout entrer en conférence, & s'assuret d'obtenir des. » conditions raisonnables; mais que s'ils tardoienr à profiter de ces offres, ils » feroient traités comme des Rebelles & des Parricides.

Les Seigneurs Mexiquains partirent, avec le corps de Motezuma sur leurs. épaules. On remarqua, du haut des murs, que les Séditieux venoient le reconnoître avec respect, & qu'abandonnant leurs Postes, ils se rassembloient tous pour le fuivre. Bientôt la Ville retenrit de gémissemens qui durerent toute la nuit; & le lendemain, à la pointe du jour, le corps fut transporté avec beaucoup de pompe à la Montagne de Chapultepeque , sépulture des Empereurs du Mexique, où leurs cendres étoient religieusement conser-

vées (4). Ce Prince avoit regné dix-sept ans. Il étoit l'onzième Souverain du Mexique. & le fecond du nom de Motezuma. Si l'on excepte l'orgueil & la cruauté, qui avoient commencé depuis long-rems à le rendre odieux à ses Peuples, il paroîr qu'il n'étoit point sans verrus, & que la libéraliré, du moins, en étoit une, qu'il ne cessa point d'exercer à l'égard des Espagnols. Ils reconnoissent d'ailleurs qu'il étoit sobre, & si zelé pour la justice, que ses plus cruelles rigueurs tomboient sur les Ministres qui la violoient dans leurs fonctions. Ils lui attribuent un esprit pénérrant, un jugement solide, de la valeut & de l'habileté dans les armes. S'il manqua de prudence & de courage en prenant le parti de se soumettre à Cortez, on a vû qu'outre les préventions superstitieuses, qui lui faisoient craindre la ruine de son Empite ... il fur conduit par dégrés à des réfolutions fort éloignées de ses vûes ; & l'on ne sera point surpris que la politique d'un Barbare ait été déconcertée par celle du plus actif & du plus adroit de tous les Hommes (5).

Nouvel Emp

Les Mexiquains n'avoient fait aucun mouvement considérable, pendant que l'Empereur avoit langui de ses bletsures; & Cortez commençoit à se flatter que cette suspension d'armes venoit du remord de leur crime, ou de la crainte du châriment qu'ils devoient attendre de la colere de Motezuma. Mais il apprit, par quelques informations de ses Emissaires, qu'ils avoient emploie ces trois jours, à se donner un nouveau Maître, & qu'ils avoient couronné Quetlavaca. Ca-

(4) Quelques Hiltoriens ont écrit que les futent mariées à des Espagnols. Mais le plus

Mexiquains trainerent indignement le corps de leur Empereur, qu'ils le mirent en pieces & qu'ils ne traitereut pas mieux fes Femmes & fes Enfans. D'autres ont prétendu qu'ils l'avoient exposé senlement aux railleties du Peaple, jufqu'à ec qu'un de ses Domestiques, ramassant un peu de bois dont il fit un bucher, le brula dans un endroit écarté. Mais Solis, qui fait profession d'avoir porté tous ses soins à vérifier le fait par la comparaifon des témoignages, affute que le fentiment le plus certain est celul auquel on s'attache apres lui, ubi fuprà, p. 196. (5) Motexuma laissa quelques Enfans. Deux de ses Fils surent tués pat les Mexi-

quains, dans la retraite de Cortez. Trois de fes Filles embrafferent le Christianisme, &

illustre de ses Enfans sut Dom Pedro de Motezuma, qui teçut le bateme sous ee nom, peu de tems après la mott de son Perc. Il étoit né d'une Princesse de la Province de Tula; & sa Mere, qui étoit nne des Reines du Mexique, aiant abjuré aussi les Dieux du Pais, prit au batême le nom de Donna Maria de Niagua Fuchtil, titres oui marquoient la poblesse de ses Ancêtres. Charle-Quint donna de grandes Terres à Dom Pedro, dans la Nouvelle Efpagne, avec la qualité de Comte de Motezuma, que fes descendans conservent encote; & c'est de l'un . d'entr'eux que Gemelli Carreri obrint la lecture d'une Lettre originale de Cortez. Voiez ei-defius, fa Relation, au Tome X. de ce Recueil.

cique d'Iztacpalapa, & second Electeur de l'Empire. Les Officiers, qui étoient forris avec le corps de Motezuma, s'étant dispensés de revenir, cette opiniatreté fit mal juger des dispositions du nouveau Monarque. Correz ne souhairoir, au fond, que de faire sa retraite avec honneur. Ses forces ne lui permettoient pas d'entreprendre férieusement la conquête d'une grande Ville, où le nom- cottes, bre des Habitans croissoit tous les jours, par le soin que les Caciques avoient eu d'appeller les Trouppes des Provinces; mais dans la réfolution où il étoit de revenir avec une Armée plus nombreuse, & de faire valoir le prétexte de vanger Motezuma, il vouloit laisser aux Mexiquains une plus haute idée que samais de la fupérioriré de fes lumieres , & de la valeur des Espagnols. Ce dessein occupoit toutes ses réflexions, lorsqu'il vit recommencer la guerre, avec un ordre dont il n'avoit point encore vû d'exemple au Mexique.

Le jour même des funérailles de Motezuma, toutes les rues voisines du La guerre re-Quarrier furent garnies d'un grand nombre de Trouppes, dont quelques-unes com s'établirent dans les Tours d'un Temple peu éloigné, d'où l'on pouvoit battre, avec l'arc & la fronde, une partie du logement des Espagnols. Ils auroient pû forrifier ce Poste, s'ils avoient eu assez de force pour les diviser. On montoit par cent dégrés à la terraise du Temple , qui soutenoit plusieurs Tours , où les Mexiquains porterent des munitions d'armes & de vivres pour plusieurs jours. Correz fentir la nécessiré de les déloger d'un lieu, d'où ils pouvoient l'incommoder beaucoup. Tous les délais étant dangereux, il se hâta de faire sorrespetté des Estir la plus grande parrie de ses gens, dont il forma plusieurs Bataillons, pour défendre les avenues, & couper le passage aux secours. Escobar fut nommé pour l'arraque du Temple, avec sa Compagnie & cent autres Soldats d'élite. Pendant qu'on se saissifoit des avenues, en écartant les Ennemis à coups d'arquebuse, il marcha vers le Temple, où il se rendit maître du Vestibule & d'une partie des dégrés, avec si peu de résistance, qu'il jugea que le dessein des Indiens étoit de lui laisser le rems de s'engager. En effet , ils parurent alors aux Balustrades, qui leur servoient de Parapets; & leur décharge fut si furieuse, qu'elle força les Espagnols de s'arrêter. Escobar fir tirer à ceux qui se déconvroient ; mais il ne put sourenir une seconde décharge, qui fur encore plus violente. Ils avoient préparé de grosses pierres & des pieces de bois, qu'ils poussoient du haut des dégrés, & dont la rapidité, croissant par la pente, fit reculer trois fois les Espagnols. Quelques-unes de ces pieces étoient à demi enflammées, par une ridicule imitation des armes à feu. On étoit obligé de s'ouvrir, pour éviter le choc; & les rangs ne pouvoient

se rompre sans perdre nécessairement du terrein. Cortez, qui couroit à Cheval dans tous les lieux où l'on combattoir, re- valeur existent connur l'obstacle qui arrêtoit la Trouppe d'Escobar : sur quoi , ne consultant de Cottea. que son courage, il mit pied à terre, il se fit atracher une rondache au bras où il étoit blesse, il se jetta sur les dégrés, l'épée à la main, & son exemple inspira tant de courage à ses gens, qu'ils ne connurent plus le péril. Dans un instant, les difficultés furent vaincues. On gagna heureusement la terrasse, où l'on en vint aux mains à coups d'épées & de massues. La plupart des Mexiquains étoient des Nobles; & leur résistance prouva quelle différence l'amour de la gloite est capable de mettre entre les Hommes. Ils se laissoient couper en pieces, plutôt que d'abandonner leurs armes. Quelques uns fe Aaaij

FERNAND CORTAX. 1 5 20.

Dellein di

FERNAND CORTEZ. Carnage eing ceus Mexi-QUILIES.

de Costez,

précipiterent par-dessus les balustrades, dans l'opinion qu'une mort de leur choix étoit la plus glorieuse. Tous les Ministres du Temple, après avoir appellé par de grands cris , le Peuple à la défense de leurs Dieux , monturent 41 en combattant; & dans l'espace d'un quart d'houre, Cortez se vit maître de

ce poste, par le massacre de cinq cens Hommes qui le gardoient (6).

Il fit transporter à son Quarrier les vivres qu'il trouva dans les Magasins du Aurres Exploits Temple; & les Tlascalans furent chargés de mettre le feu aux Tours, qui furent confumées en un instant. Le combat duroir encore à l'entrée des rues; fur-tout dans celle de Tacuba, dont la largeur donnoit plus de facilité aux Mexiquains pour s'approcher, & par consequent plus d'embarras aux Espagnols. Cortez, qui s'en apperçut, remonta ausli-tôt à cheval; & palsant le bras blesse dans les renes , il s'arma d'une lance , pour voler au secours de ses gens, avec quelques Cavaliers qui le fuivoient. Le choc des Chevaux rompir d'abord les Ennemis; & chaque coup de lance étoit mortel pour quelqu'un, dans l'épaisseur de la foule. Cependant Cortez fut emporté si loin par son ardeur, que se trouvant séparé de ses gens lorsqu'il se reconnut, il vit sa retraite coupée par le gros des Ennemis, qui fuioient devant, fon Infanterie. Dans cette extremité, il se hâta de prendre une autre rue, qu'il jugea plus libre; mais il n'y marcha pas long-tems sans rencontter un parti d'Indiens, qui menoient Prisonnier André de Duero, un de ses meilleurs Amis, rombé entre leuts mains par la chûte de fon Cheval. Ils le conduisoient au premier Temple, pour le sacrifier aux Idoles. Ce dessein, qui avoit sufpendu leur fureur, lui sauva heureusement la vie. Cortez poussa au milieur de la Trouppe, écarta ceux qui tenoient son Ami, & le mit en état de se servir d'un poignard qu'ils avoient eu l'imprudence de lui laisser. Duero en rua quelques Mexiquains , & rrouva le moien de reprendre sa lance & son-Cheval. Alors les deux Amis se joignirent, & percerent ensemble, au travers de la foule, jusqu'au premier corps des Espagnols, qui avoient fairtourner le dos de toutes parts à leurs Ennemis. Cortez compta toujours cette avanture entre les plus heureuses de sa vie (7). Il fit sonner la retraite. Tous ses Soldats revintent accablés de fatigue; mais la joie de sa victoire fut augmentée par celle qu'il eut de n'avoir pas perdu un seul Homme, & de netrouver qu'un petit nombre de Blesses. L'assaut du Temple fut d'un si grandéclat entre les Mexiquains qu'ils firent peindre cette action avec toutes ses-

circonstances. On rrouva, dans la suite, quelques toiles qui représentoient l'attaque des dégrés, le combat sur la terrasse, & leut défaite entière, dans

Il Corre la vie

de l'affant da Tample,

> (6) Plosieurs Historiens trairent de miraele le bonheur qu'il eur , eu montant les dégrés, de ue pas rencontrer une feule piece de bois qui ne roulat dans sa longueur. Elles n'auroient pû rouler en travers, fansle précipirer ; & c'étoit certe crainte qui avoir arreté la Trouppe d'Elcobar. Solis rapporte un autre événement, qui ne fur pas moins miraculeux : deux Indiens entreprirent de fe précipiter du haur du Temple avec Correz. Ils marcherent unis , & lorfqu'ils virent Cortez fur le bord du précipice ; ils jettereut . (7) Solis , ubi fupra, page 110.

leurs armes à terre, en felgnant de se rendre. Mais le faififfant, ils s'élancerent par dessus la balustrade, dans l'espérance de l'entraîner par le poids de leur corps. Il s'attacha fi heureusement à la balustrade, qu'il trouva le moien de réfister à certe secousse, & les deux Indiens acheverent le faut. L'Historien ajoûre qu'il fremit du péril, mais que cer attentar lui caufa moius de eolere que d'admiration, ubi fuprà, pages . 106 & 107.

laquelle ils n'avoient pas supptimé l'incendie & la ruine des Tours. Mais, pour fauver la gloire de leur Nation, ils y avoient joint plusieurs Espagnols eftropiés & blesses; & leur pinceau faisant plus d'exécution que leurs armes, ils avoient cru tendre leur perte honorable, par le prix qu'elle avoit coûté (8).

FERNAND CORTAZ. 1520.

Le jour suivant, quelques Députés des Caciques s'avancerent au pié ils entreprendu mur, avec des signes de paix; & Cottez aiant paru lui-même pout les les Espagnoli. recevoir , ils lui déclarerent , de la part du nouvel Empereur , que ce Prince étoit résolu de faire cesser les attaques, & de laisser aux Espagnols la liberté de se retirer jusqu'à la Mera mais à condition qu'ils ne prendroient que le tems nécessaire pour le voinge, & qu'ils accepteroient sur le champ cette offre : sans quoi il lent juroit une haine implacable, qui ne finitoit que par leut destruction. Il faison ajoûter que l'expérience lui avoit appris qu'ils n'étoient pas immortels, & que la mort de chaque Espagnol dist-elle lui conter vingt mille Hommes, il lui en resteroit encore allez pour chanter sa demiere Victoire. Correz répondit, avec un mélange de modefile & de fierré, qu'il n'avoit jamais prétendu à l'immortalité; mais qu'avec le petit nombre de ses gens, dont il connoi loir le courage, & la superiorité sur tous les autres Hommes, il se croioit capable de détruire l'Empire du Mexique; que regretant néanmoins ce que les Mexiquains avoient fouffert par leur obstination, son dessein étoit de se retirer, depuis que son Ambassade avoit cessé par la morr du grand Morezuma, dont la bonté le retenoit à sa Cour. & qu'il ne demandoit que des conditions raifonnables pour exécuter cette réfolution. Les Députés parurent satisfaits de sa réponse, & convintent d'une fuspension d'armes, en attendant d'autres explications. Mais rien n'étoit plus éloigné de l'intention des Mexiquains, que d'ouvrit le chemin de la retraite à leurs Ennemis. Ils pensoient au contraire à se donner le tems de leur couper tous les passages, pour les resserrer plus que jamais dans leur Quartier, & les affamer par un siège opiniatre, qui les livreroit tôt ou tard à leur discrétion. Ils regretoient à la vérité plusieurs Caeiques , du cortege de Motezuma , qui se trouvoient au pouvoir des Espagnols, & qui étoient menacés de perir avec eux par la faim; mais on décida, dans le Conseil du nouvel Empereur, qu'ils seroient trop heureux de mourir pour la Patrie. Le seul qu'ils se crurent obligés de délivrer , par tespect pour leurs Dieux , fut le Chef des Sacrificateurs, qui étoit dans la même Prison, & qu'ils révétoient comme Metiquaint pour la seconde Personne de l'Etat. C'étoit particuliérement dans cette vue qu'ils grand Secriticaavoient proposé la suspension d'armes, & leur adresse eur le succès qu'ils neur. s'en étoient promis. Les mêmes Députés retournerent le foir au Quartier. Ils firent entendre que pour éviter les contestations & les retardemens. Correz devoit choisir quelque Mexiquain, d'une consideration qui méritat la confiance de l'Empereur, & le charget de ses instructions. Cet expédient aïant paru sans difficulté, on n'eut pas plus de peine à s'accorder sur le choix du grand Sacrificateur. Il fortit, après avoir été foigneusement informé. des conditions qu'on defiroit pout la facilité du chemin, & de tout ce qui

(8) Quelques Historiens mettent cetté seconde Relation de Cortez même, qu'elle : fortie entre celles qui fe firent avant la mort fuivit la mort de l'Empereur. de Morezuma; mais on apprend, dans la

Azz iij

FERNAND CORTEZ. 1520.

tegardoit les Otages, dont Cortez regloit le nombre & la qualité. Mais on fut désabusé le lendemain, en reconnoissant que les Ennemis avoient investi le Quartier, dans une enceinte plus éloignée que les précédentes; qu'ils faisoient des tranchées & des remparts, à la tête des Chaussées; qu'ils rompoient tous les Ponts, & qu'ils avoient envoie des Travailleurs en grand nombre, pour embarraffer le chemin de Tlascala, Quelques Historiens ont prétendu, à l'honneur de Cortez, qu'il avoit pénétré l'artifice, & qu'il avoit cru moins important de se défaire d'un Prisonnier abominable, que de découvrir les véritables intentions de ses Ennemis.

Mefares de tetraite.

Lorsqu'il ne pur lui en rester aucun doute, il revint à sa méthode or-Correz pour sa dinaire, qui étoit de bannir l'irrésolution, des qu'il avoit connu les obstacles, & de fixer auffi-tôt le choix du remede. Sans expliquet fon deffein, il commenca par donner des ordres pour la construction d'un Pont mobile, de grosses folives . & de planches affez fortes pour foutenir l'artillerie. Sur le plan qu'il en fit lui-même, quatante Hommes devoient fuffire pour le remuer & le conduire aisement. Ensure, assemblant tous ses Officiers, il leur exposa le danger de leur situation, & toutes les voies qu'ils avoient à tenter dans cette extremité. On ne pouvoit être partagé fur la nécessité du départ : maison a zita long-tems s'il falloit prendre le tems de la nuit. Ceux qui préferoient le jour faisoient valoir la difficulté de marcher dans les ténébres, avec l'artillerie & le bagage, par des routes incertaines, élevées fur l'eau, avec l'embarras de jetter des Ponts & de reconnoître les passages. Les autres se formoient des images encore plus terribles d'une retraite en plein jour, tandis que les travaux de l'Ennemi devoient faire juger qu'il étoit réfolu d'embatrasser leur sortie. Quel moien de risquer un combat continuel ; au passage du Lac, où l'on ne pouvoit dresser les rangs, ni se servir de la Cavalerie ? fans compter qu'on auroir les flancs découverts aux Canots des Mexiquains, dans le tems qu'il faudroit encore les percer en tête & les foutenir par derriere. La plûpart des voix se réunirent pout la résolution de partir la nuit; & Cortez, qui n'avoit remis ce point à la plutalité des suffrages. que pour éviter de ptendre sur soi l'événement, parut se tendre à l'opinion du plus grand nombre. Une si grande entreprise ne fut pas renvoïce plus loin qu'à la nuit fuivante, dans la crainte de laisser du tems aux Ennemis pour augmenter les obstacles. On pressa si vivement la construction du Pont, qu'il fut achevé à la fin du jour. Mais cette précipitation fit oublier que les Mexiquains aïant déja rompu la digue en plutieurs endroits , on avoit besoin de plus d'un Ponr; ou plutôt, on se reposa trop sur la facilité qu'on se promettoit, à le transporter d'un Canal à l'autre (9).

> mais qui, étant ve nu l'affurer qu'il falloit partir cetre nuit même . & que l'Armée périroit fi l'on ne profitoit d'une conftellation qui étoit alors favorable, lui inspira tout d'un coup une confiance qu'il n'avoit jamais eue pour son art. Solis croit plus volontiers d'abominables conventions avec l'Enfer,

> (9) Diaz rapporte qu'il donna quelque que dans la nécessité des sirconstances, il foi, dans cette occasion, aux Discours d'un se servie habilement de cette vaine pré-Aftrologue Espagnol nommé Botello, pont diction pour animer ses Soldars. Ce Borello lequel il n'avoit jamais en que du mépris, étoit Soldar volontaire, & ne potroit depnis long tems que le nom de Sorciet, dont il faifoit gloire. Il n'avoit d'ailleurs aucune connoitiance des lettres; mais il emploioit des earacteres, des nombres, & des formales qui contenoient, suivant l'Historien,

Vers la nuit, on envoïa deux Prisonniers à la Ville, sous prétexte de hâter la conclusion du Traîté, & dans l'espérance de tromper les Mexiquains par cette feinte, en leut faisant juger qu'on attendoit tranquillement leur réponse. Mais Correz ne pensoir qu'à profiter d'un tems précieux, il donna ses ordres, avec des soins & des précautions qui sembloient tout embraffer. Deux cens Espagnols, qui devoient composer l'Avant-garde avec les plus braves Tlascalans & vingt Cavaliers, tecurent pour Chefs Gonzalez de Gondoval , Azebedo , d'Ordaz , André Tapia & Lugo. L'Arriere-garde , un peu plus nombreuse, fut confice aux Officiers qui étoient venus avec Natvaez, fous le commandement de Pierre d'Alvarado & de Jean Velasquez de Leon. Le corps de Bataille , compose du reste des Trouppes , sur chargé de la conduite de l'artillerie, du bagage & des Prisonniers. Cortez réserva près de sa perfonne cent Soldats choisis, sous les Capitaines Alfonse d'Avila, d'Olid, & Bernardin Tapia, pout être en état de veiller fur ses trois divisions, & de porter du secouts aux endroits les plus pressans. Après avoir expliqué ses intentions , il se fit apportet le trésor , qui avoit été jusqu'alors fous la garde de Christophe de Guzman. Il en tira le quint de la Couronne, pour le remettre aux Officiers roiaux; & quelques Chevaux blesses furent mottant 4 tet chatgés. Le reste montoit à plus de sept cens mille écus, qu'il résolut d'a- gens de se charbandonner, en déclatant qu'il seroit honteux pout des Guerriets, d'occuper get d'or. leurs mains à porter de l'ot, pendant qu'elles devoient être emploïées à la défense de leur vie & de leur honneur. Cependant, la plûpart des Soldars paroissant touchés de cette pette & n'approuvant point un dessein si généreux, il ajoûta quelques mots, par lesquels il fit concevoir que chacun pouvoir prendte ce qu'il se croïoit capable de porter dans sa marche. C'étoit donnet trop de confiance à la discrétion du Soldat. Aussi la plipatt se chargerent-ils avec une imprudente-avidité, qu'ils reconnurent trop tatd & qui

FERNAND CORTEZ. 1520. Ordre qu'il

Il étoit près de minuit ; lorsque les Espagnols sortirent du Quartier. Leurs Départ notique Sentinelles & leurs Coureurs n'aïant découvert aucune apparence de mouvement du côté de la Ville, ils marcherent quelque tems, à la faveur des ténébtes & de la pluie, dans un filence auquel la foumission n'eut pas plus de part que la crainte. Le Pont volant fut porté jusqu'au premier Canal, & l'Avant-garde s'en fervir heureusement. Mais le poids de l'artilletie & des Chevaux aiant engagé cette masse dans la boue & dans les pietres, on jurea qu'il seroit difficile de la retiret assez promptement pour la transporter aux qu'il retoit umaine de la contraction de la nuit. Les Officiers donnoient leuts ordres, Hornbie dif-de l'ardeur étoit extrême à les exécutet. Cottez ; qui étoit passe avec la pre-ficultest des l'ardeur. miere Trouppe, la fit avancer fous le commandement de ses Chefs, pour dégager la Chauffée par dégrés , & demeura fur le bord du paffage avec quelques-uns de ses plus braves gens. Mais avant que le Corps de bataille eût achevé de passer, on se vit dans la nécessité de prendre les armes.

leur coûta cher (10).

L'adresse des Mexiquains çause ici de l'admiration aux Historiens. Ils 11 font attaqués avoient observé tous les mouvemens de leurs Ennemis, avec une diffimula- Lac.

Solis, ubi suprit, page 113. Il parolt aussi battre la nuit, quoiqu'ils s'en sussente que Cortez le reposoit beaucoup sur l'usage dans quelques atraques. que les Mexiquains avoient de ne pas com- (10) Ibid. page 217.

FIRNAND CORTEZ. 1520.

tion dont on ne les avoit pas crus capables. Par quelque voie qu'ils eussent appris la réfolution du départ, ils avoient emploié la premiere partie de la nuit à couvrir le Lac, des deux côrés de la digue, d'une multirude de Canors armés; & s'aidant aussi de l'obscurité, ils avoient attendu que l'Avant-garde fut engagée sur la Chaussée, pour commencer leur attaque. Cette entreprise fut conduite avec tant de melures, que dans le même tems qu'ils fitent entendre l'effroiable bruit de leurs eris & de leurs instrumens militaires, on fentit les atteintes de leurs fleches. D'un autre côté, leurs Trouppes de rerre étant tombées fur l'Arriere-garde, le combat devint général, avec le défavantage, pour les trois divisions Espagnoles, de ne pouvoir se rassembler dans leur situation, ni se prêter le moindre secouts. Aussi furent-elles si

Bonheur qui les fauve.

maltraitées, que de l'aveu même de Cottez dans sa seconde Relation, si les Mexiquains, qui avoient des Ttouppes de reste, avoient eu la précaution d'en jetter une partie au bout de la Digue, il ne seroit pas échappé un feul de ses gens, & tous ces braves Guerriers autoient trouvé leur tombeau dans le Lac (11).

(11) Il n'est pas surprenant que le récit des Historiens se sente de la confusion & des rénébres de cette sanglanre nuir. Mais quoique la vraisemblance n'y manque pas moins que l'ordre, on croit devoir le donnet, tel que Solis l'a réduit sur des Relations enenre plus confuses. Toute l'Armée, dit-il, étoit perdue sans reflource, fi les Indieus avoient gardé, dans la chaleur du combat, le bon ordre qu'ils avoient tenu en attaquant; mais n'étant pas capables de moderation dans la colere, ils chargerent en foule le corps de Baraille, avec une fi horrible confusion, que leurs Canots se brisoient en picces , en heurrant contre la Chaussee. On sit un futieux eatnage parmi des gens nus & en désordre. Les forces manquoient aux Espagnols, dans l'exercice continuel des piques , des épées & des masses. L'exécution sut encore plus terrible à l'Avant-garde, parce que les Indieus, qui étoient éloignes ou ul s'imparientoient de la lenteut des rames, fe jetrerent dans l'eau, & fauterent fur la Chauflée en si grand nombre, qu'ils ne pouvoient s'y remuer. Ils furent ailement rompus par les Espagnols, qui, après les avoir tailles presque tous en pieces . le fervirent de leurs eorps pour combler le Canal, & s'en firent un Pont. Cest ee que plutieurs Auteurs one écrit. Mais d'autres prétendent qu'on trouva heureusement une poutre assez large, que les Ennemis avoient laisse en ronipant le second Pont, sur laquelle les Soldats patterent à la file, en menant leurs Chevaux dans l'eau par la bride. Ainti l'Avant garde continua fa marche, fans être re garde. Alvarado, qui en étoit le princi-

arrêtée long-tems par la derniere ouverture, parce que le voifinage de la terre caufoit une grande diminution aux caux du Lac. Ce qui reitoit fut patlé à gué, avec des remereimens au Ciel, qui n'avoir pas permis que les Mexiquains missent des Trouppes au bout de la Digne, pour recevoir des gens farigués ou bleifes, & dans l'eau jusqu'à la

Cependant Cortez, qui étoit demeuré sur la Chauffee avec Sandoval, d'Olid d'Avila, Motla, & Dominiquez, s'étnit jetté, l'épéc à la main, dans la plus épaisse mélée, animant fes Soldats par la présence & par son exemple. Il fir jetter dans l'eau toute l'artillerie, qui embarraffoit le paffage; & pendant qu'il repoussoit les Ennemis, il voulur que la marche fut continuée en defilant par le centre. Mais son ovur eur beaucoup à fouffrir , lorsqu'au milieu des rénebres , le vent apporta juiqu'à ses oreilles les eris des Espagnols, qui invoquoient le secours du Ciel, aux derniers momens de leur vie. Ces funcites cris venoient d'un endroit de la Ville où il étoir d'autant plus impossible de porrer du secours, que les Ennemis avoieur en l'adresse de rompte le Pont volent, avant que toure l'Arriere-garde fut paffée. Ce fur en ec lieu que les Espagnols firent la plus grande perre. Les moins diligens furent tailles en pieces, & le plus grand nombre fut de ceut qui éroient retardés par le poids de l'or dont ils s'étoient charges. Enfin Correz s'ouvrit un paffage, avec tour ce qu'il put recueillir du débris de la malheureuse Arrie-

FERNAND CORTIZ. 1110.

Le jout commençoit à paroître, lorsque tous les débris de l'Atmée, rafsemblés sur le bord du Lac, allerent se poster près de Tacuba, Ville fort peuplée, qui donnoir fon nom à la principale rue de la Capitale. On y pouvoit craindre quelque infulte des Habitans; mais Cortez crut devotr en courir les rusques, autant pour ôter l'air de fuite à sa rertaite, que pour recueillir ceux qui pouvoient être échappés au combat. Cette précaution fauva Leur perte dans quelques Espagnols & quantité de Tlascalans, qui s'étant jettés à la nage eette occasion. étoient arrivés au bord du Lac, où ils s'étoient cachés dans les champs voifins. On trouva, dans la revûe générale de l'Armée, qu'il manquoir deux cens Espagnols, plus de mille Tlascalans, & tous les Prisonniers Mexiquains, dont les uns étoient échappés à leurs Gardes, & les autres avotent péti dans l'obscurité, par les armes de leur Nation. Aguilar & Marina avoient passé fort heurcusement le Lac; & toute l'Armée, qui sentoit l'importance de leur conservation, revit avec des transports de joie deux personnes si nécessaires pour traverser des Nations inconnues ou suspectes, & pour se concilier celles dont on esperoit l'assistance. La plus vive douleur de Cortez venoit de la perte de ses Officiers. Pendant que le brave Alvarado regloir l'ordre de la marche, il s'affir fur une pierre, où se livrant à ses triftes réflexions, il s'attendrit jusqu'à répandre des larmes. On remarqua ses agitations; & ce témoignage de sensibilité le fit chétir de ses Trouppes, au-

tant que sa prudence & son courage l'en avoient toujours fait respecter. Il eut un bonheur, auquel il s'attendoit peu. Les Mexiquains lui donnerent le tems de respeter. Cette inaction de ses Ennemis vint d'un accident de deux sis de qu'il ignotoît, & qu'il n'apprit que par d'autres événemens. Deux des Fils Motezoma. de Motezuma, qui n'avoient pas quitté leur Pere, depuis l'arrivée des Espagnols, se trouvetent entre les Prisonniers qui avoient été massacrés. Ces malheureux Princes aiant été reconnus , le Peuple de Mexico , qui respectoit le Sang Impérial jusqu'à l'adoration , fut saiss d'une sorte de terreur , qui se répandit dans tous les Ordres de l'Etat. Le nouvel Empereur , forcé d'entrer dans la douleur publique pour flatter l'esprit de ses Sujets, sit sufpendre tous les mouvemens de guerre, & donna ordre que les funérailles des deux Princes fussent commencées avec les cris & les gémissemens ordinaires, jusqu'au jour où leurs corps devoient être conduits à la sépulrure de leurs Ancêttes. Mais quoique les Espagnols fussent redevables de leur repos à cet incident, ils regreterent deux Princes, dans lesquels ils respectoient la

bonté de leur Pere, & sur les droits desquels ils fondoient une partie de leurs espérances. L'Armée se mit en marche vers Tlascala, sous la conduite des Trouppes

pal Officier , dut la vie à un effort de vigueur & dans la suite , Alvarado même , à la vûe du Canal, trouva de la différence entre le charge de toutes pares, voiant (on Cheval fait & la possibilité. Jean Velasquez de Leon, tué, & devant soi un Canal forre large, il Amador de Lariz, François de Morla, Fran-appusa le bout de sa lance au sond de l'eau, sois de Salecdo, & d'autres Officiers de l'Atriere - garde , furent tués en combattant. L'Aftrologue Botello périt , des premiers , à l'attaque de la Digue. Solis , Liv. 4. pages racle. Diaz l'a crue naturellement impossible; 230 & suivantes.

Tome XII.

& d'agilité, qui tient du prodige. Étant

& s'élançant en l'air , foutenu par la feule force de les bras , il fauta de l'autre côté.

On a regardé cette avanture comme nu mi-

FIRNAND CORTIZ. 1520.

de cette Nation. Elle ne fut pas long-tems sans découvrir quelques Compagniesde Mexiquains, qui la suivoient, sans oser trop s'approcher. Elles étoient forties de Tacuba, d'Escapulzaco, & de Tenecuyao, par l'ordre de l'Empercur, pour arrêter les Espagnols, jusqu'à la fin des cerémonies sunebres ; & d'abord elles marcherent à quelque distance, d'où elles ne pouvoient ies offenser que par leurs cris. Mais, s'étant jointes à quantité d'autres, qui venoient fuccessivement de divers côtés, elles s'approchetent d'un air si mene font aux- naçant, qu'on fut obligé de faire face pour les recevoir. Cortez étendis

autant qu'il put ses gens sur un même front , & mit aux premiers rangs toutes les armes à feu. Dans la nécessité de combattre en pleine campagne, il vouloit éviter d'être enveloppé. Ses Cavaliers firent des irruptions fanglantes, qui refroidirent beaucoup les Ennemis; & les Arquebutiers faisant tomber les plus ardens, il n'étoit incommodé que de quelques fleches, qui lui cauferent peu de mal dans l'éloignement. Mais lorsqu'il vit croître le nombre des Ennemis, il réfolut de s'avancer vers une hauteur, fur laquelle il découvrit quelques bâtimens, & qui fembloit commander toute la Plaine. Ce mouvement fut d'autant plus difficile, que les Mexiquains, pressant leur attaque aussi-tôt qu'ils le virent en matche, l'obligeoient à rous momens de faire tête, pour les repouller. Cependant, à la faveur d'un feu continuel, & fur-tout avec le secours des Chevaux, dont la seule vûe caufoir encore de l'épouvante anx Indiens de la campagne, il arriva heureusement au pié de la hauteur, où son detnier embartas ne sut qu'à lesréptimer, pendant qu'il faisoir visiter ce Poste, & que ses gens y montoient en confusion par toutes les avenues. Divers pelotons d'Arquebusiers, qu'il plaça fur la pente, ôterent aux Ennemis le courage de tenter un assaur, &

ferr d'affic.

donnetent aux Espagnols le rems de se fortifier. Ce lieu, qu'ils regarderent comme leur falut, étoit un Temple d'Idoles, que les Mexiquains invoquoient pour la fertilité de leurs moissons. L'enceinte de l'Edifice étoit sparieuse, & sermée d'un mur stanqué de Tours, qu'avec un peu de travail on pouvoir rendre capable d'une bonne défense. La joie fut si vive, de se trouver dans une retraite qu'on crut devoir à la protection du Ciel, que certe réflexion subsistant même après le péril , Correz y fit bâtir dans la suite un Hermitage, sous le nom de N. S. de los Remedios. Les Ennemis . après avoit emploié le reste du jour en cris & en menaces, se retirerent, suivant

dant la nuit.

Il étoit question de déliberer entre deux partis, dont il sembloit qu'on de se retiter pen- avoit le choix; celui de se maintenir dans un Poste, où l'on croïoit pouvoir défier les Mexiquains, & celui de se remettre en marche, dans le cours même de la nuit. Mais la nécessité des vivres, qui commençoit à se faire sentir, aïant fait abandonner le premier, on résolut, malgré la fatigue des Soldars & des Chevaux, de partir après quelques heures de repos. Ce délassement fut si court, que l'ordre fut donné avant minuir. Cortez sit alhimer des feux, pour cacher fa résolution aux Ennemis. Il donna le commandement de l'Avant-garde à d'Ordaz, avec les plus fidéles Tlascalans pour Guides; & l'avanture du Lac, dont il ne pouvoit se consoler, lui fit prendre le parti de demeurer lui-même à l'Arriere-garde, pour affurer (11) Ibidem , pages 144. & précédentes.

leur nfage, à l'entrée de la nuit (12).

la tranquillité des autres soux dépens de la sienne. On fit deux lieues dans les ténébres; & la pointe du jour aïant fait découvrit un autre Temple, moins élevé que le premier , mais affez bien situé pour n'y laisser craindre aucune attaque, on s'y artêta, dans le seul dessein d'observet la campagne, & de prendre de nouvelles mesures pour la marche du jout. Qualques trouppes de Parfans, qui couroient en défordte, n'empacherent Estatemes diffipoint l'Atmée de quittet ce Poste, pont continuer sa marche à leurs yeux. Elle effuïa leurs cris, leurs infultes, & les pierres qu'ils jetroient des Montagnes, mais sans être obligée d'en venir aux armes. Deux lieues plus loin, on teconnut un Bourg, dont Cortez résolut de s'ouvrir l'entrée, pour s'y procurer des rafraîchissemens à toutes sottes de risques. On eut peu de peine à mettre les Habitans en fuite ; mais on trouva si peu de vivres , qu'après y avoir passe un jour (13), on continua la marche par un Pais ruse & stétile. où les disticultés & le besoin ne firent qu'augmenter. La faim & la soif avoient jetté les Soldats dans le dernier accablement. Ils étoient réduits à manget les herbes & les racines, fans en connoître la nature, & fur le témoignage des seuls Tlascalans, qu'on détachoit continuellement pour les cueillir. Un Cheval blesse, qui mourut alors, fut distribué aux Malades, Cette facheuse marche aïant duté plusieurs jours, sans autre adoucissement que la tranquilliré où l'on étoit de la part des Mexiquains (14), on arriva vers le soir à l'entrée d'un petit Bourg, dont les Habitans, loin de se re-

tirer, comme tous ceux qu'on avoit rencontrés jusqu'alors, témoignerent autant de joie que d'empressement à servir les Espagnols. Mais ces soins &

de meilleure foi dans le piege qui les attendoit. Ils ne laisserent pas d'en rirer un avantage considerable, pour rétablir leurs forces. On leur apporta des vivtes en abondance. Ils en reçurent même des Bourgs voifins, qui contribuerent sans violence au soulagement des Etrangers . & qui sembloient vouloit leur faire oublier ce qu'ils avoient souffert, dans une route si pé-

CORTEZ. 1520.

ces carelles étoient un stratagême pour les arrêter, & pour les faire donner

nible (15). L'Armée se remit en marche, vers la Montagne d'Orumba, dont la Côte opposée donnoit sur une Vallée de même nom, & qu'il falloit nécessaitement traverser pour arriver sur les Terres des Tlascalans. On teconnut, en quittant le Bourg, que les Habitans prenoient des manieres fort différentes, & que leurs discours n'étoient plus que des railleries, qui sembloient rémoigner une autre espece de joie. Marina observa qu'ils répétoient enrr'eux; » allez, Brigands, vous setez bientôt dans un lieu où vous périrez » tous ». Un langage de cette nature donna de l'inquiétude à Cortez. Il ne douta point que l'Armée ne fut menacée d'une embuscade ou de quelque autre trahison. Il avoit remarqué plus d'une fois, dans les Mexiquains, cet empressement imbecille à découvrir ce qu'ils avoient le plus d'intérêt à cacher. Ses soupçons ne retarderent point sa marche, mais il en prit occasion d'animer ses Trouppes; & s'étant fair précéder de quelques Couteuts, il foccarrérés dras

Let Ifrignole

<sup>(11)</sup> Quelques Hiftoriens disent deux jours, en faveur des Bleffés.

des Mexiquains, les Tlascalans avoient fait

<sup>(13)</sup> Quelques Historiens disent deux jours, prendre à l'Armée une route sorte déserte. Solit dit qu'elle passe pluséeurs nuite à dé-(14) Il paroit que pour éviter la rencontre couvert , sbid, page 151.

<sup>(15)</sup> Ibid , page ast. Bbbij

FERNAND
CORTEZ.
1520.
Attace terrible
qu'ils out à com-

apprir d'eux, que du haut de la Montagne on découvroit dans la Vallée une multitude innombrable d'Ennemis. C'étoit non-feulement la même Armée qui s'étoit retirée la premiere nuit, mais l'assemblée réguliere des princicipales forces de l'Empire, qui, aiant été convoquées à Mexico pour attaquet les Espagnols dans leur Quartier, avoient recu ordre, après leur départ, de s'avancer, par divers chemins, jusqu'à la Vallée d'Otumba, où leurs Ennemis devoient necessairement passer, & d'y faire un dernier etiort pour les accabler par le nombre. Elles avoient marché avec tant de diligence, qu'elles occupoient déja toute la Vallée. Un projet concerté avec cette justelle paroit digne à Solis des lumieres & de l'expérience des Nations les plus éclairées (16). Ces Trouppes étoient composées de différens Peuples', qui se faisoient distinguer par la diversité de leurs Enseignes & de leurs Plumes. Au centre, le Général de l'Empire, élevé sur une magnifique litiere, paroiffoit donner ses ordres, & les faire exécuter à sa vue. Il portoit fur fa cuille l'Etendard Imperial, qui n'étoit jamais confié à d'autres mains que les fiennes, & qu'on n'emploioit que dans les plus importantes occasions. C'étoit un filet d'or massif, pendant au bout d'une pique, & couronné de plusieurs plumes, qui titoient beaucoup d'éclat de la vatiété de leurs couleurs. Ce spectacle, que Cortez eut bientôt lui-même, le jetta dans un éton-

Correr se détermine à soccer le passage,

nement dont il ne revint que pour imploret le secours du Ciel. Il ne pouvoit s'imaginer d'où tant d'Hommes atmés étoient fottis; & lorsque les Tlascalans lui eurent fait reconnoître, aux Enseignes, ceux qu'il avoit déja rencontrés, en lui expliquant le chemin qu'ils avoient dû prendre pour une marche si prompte il comprit à quoi il étoit redevable du repos dont on l'avoit laissé jouir dans la sienne. Toutes ses espérances ne consistant plus que dans la valeur de ses Trouppes, il leur déclara qu'il étoit question de mourir ou de vaincre. Sa premiere réfolution fut de s'ouvrir un passage au travers des Ennemis, dans l'endroit le plus étroit de la Vallée, où il sembloit que l'espace leur manquant pour s'étendre devant lui, il n'auroit à fotcer que ceux qui occupoient ce terrein, fans craindre l'effort de leurs plus nombreufes Légions, qui demeutetoient inutiles des deux côtés, ou qui ne pourroient l'incommoder beaucoup dans l'éloignement. Il forma, suivant cette idée, une seule colomne de son Infanterie, dont toutes les files furent bordées alternativement d'arquebuses & de piques. La Cavalerie, qui étoit en possession d'épouvanter les Mexiquains par le seul mouvement des Chevaux, fut rangée en partie au front, pour ouvrir leurs premiers rangs, en partie à dos, pour les empêcher de se réjoindre. On descendit dans cet ordre. La premiere décharge des arquebules & des arbalètes se fir avec tant d'intelligence & de faccès, qu'elle ôta le tems aux Ennemis, qu'on avoit en face, de lancer leurs fleches & leurs dards. Ils surent charges ausli-tôt à coups de piques & d'épées, tandis que les Cavaliers perçoient, en rompant tour ce qui se trouvoit devant eux. On gagna beaucoup de terrein, à cette premiere charge. Cependant les Mexiquains combattirent avec tant d'opiniarreté, qu'à mefure qu'ils étoient forcés de se retirer, par la Cavalerie & par les arnies à feu, un autre mouvement les repoulsoit sur le terrein qu'ils (16) Ibidem , page 156.

Molens qu'il

avoient perdu. Le fond de la Vallée , fuivant l'expression d'un Historien , avoit l'apparence d'une Mer agisée par le flux & le reflux de ses vagues. Cortez, qui s'étoit placé à la tête des Cavaliers, où il faifoit une exécution terrible avec fa lance, commençoit à craindre que cette continuelle agitation n'epuisat les forces de ses gens; lorsqu'en jettant les yeux de toutes parts, il fut secouru par une de ces heureuses rédexions, que la Fortune fembloit lui tentr en réferve , pour l'extrémité du danger.

FERNAND CORTAZ. 1520.

A la vue de l'Etendard Impérial, qui se faisoit remarquer à quelque diftance, il se souvint d'avoir entendu dire que sout le secret des Batailles vera confistoit, parmi ces Barbares, dans l'Etendard général, dont la perte ou le Armée, gain décidoit de la Victoire entre deux partis; sur quoi, ne pouvant douter. du trouble & de l'épouvante, que le mouvement de les Chevaux causoit aux Ennemis, il réfolut de faire un effort extraordinaire pour enlever cette fatale Enfeigne. Il appella Sandoval , Alvatado , Olid & d'Avila , auxquels il communiqua son dessein; & suivi de ces quatre Braves, avec une partie des Cavaliers qu'ils avoient sous leurs otdres, il poussa au giand galop vers le Général des Mexiquains. Les Chevaux n'aiant pas manque de s'ouvrir un paffage, il pénétra heureusement jusqu'à l'Etendard, qui étoit environné d'un corps de Nobles; & pendant que ses Compagnons écartosent cette Garde à coups d'épée, il porta au Général un coup de lance, qui le fit tomber de sa litiere. Les Nobles étant déja dispersés, un simple Cavalier (17) descendit Mont du Ginéde son Cheval, ôta au Général le peu de vie qui lui restoit, & prit l'Etendard, qu'il présenta respectueusement à Cortez.

tendated Impe-

Les Barbares n'eurent pas plutôt vû ce précieux dépôt au pouvoir de l'Ennemi, qu'ils abbatirent les autres Enfeignes, & que jettant leurs armes, ils prirent de tous côtés la fuite, vers les bois qui couvroient le revers des Montagnes Dans un instant, le champ de Bataille demeura libre aux Espagnols. Cortez fit poursuivre les Fuiards, parce qu'il étoit important de les disperser. Il avoit reçu à la tête un coup de pierre qui avoit percé son casque, & qui lui lassa une doulourcuse contusion. La vise de sa blessure animant ses boldats à la vangeance, ils firent main-basse sur un si grand nombre de Mexiquains, qu'on ne le fait pas monter à moins de vingt mille. Cette Victoire passe pour une des plus célebres que les Européens aient jamais remportées dans l'Amérique; & quelques pieux Ecrivains n'ont pas manqué d'y faire intervenir l'Apôtre Saint Jacques, que plusieurs Prisonniers, disent-ils, virent combattre en faveur des Espagnols (18).

Cortez, aïant raffemble ses Ttouppes, ne pensa qu'à profitet de la conf- L'Armée arrive ternation des Ennemis, pour continuer la marche. Il se trouva le lendemain fur les Terres ées fut les Terres des Tlascalans, qu'il reconnut à la grande muraille que ces Peuples avoient élevée pour la défense de leurs Frontieres , & dont les rui-

(17) Il étoit Gentilhomme, & son nom l'Armée ennemie étoit d'environ deux cens étoit Jean de Salamanque. L'Empereur Char- mille Hommes, qui avoient apporté ce les Quint récompensa son action, en lui qu'ils avoient de plus précieux pour honorer donnant, pour cimice de fes Armes, le l'ana- un triomphe qu'ils erotoient eertain, & que che dont l'Etendard du Mexique étoit cou- par conféquent le butin fut confédérable, ronné. Solis , ubi fuprà , page 16.

(18) Ibid, page 161. lis prétendent que

Bbbiii

FERNAND CORTIZ. 1520.

nes subsistent encore. La joie des Espagnols sut proportionnée aux souffrances & aux dangers dont ils se voioient heureusement délivrés. Les Tlascalans baisoient la terre de leur Patrie, qu'ils avoient désesperé de revoir. On passa la nuit près d'une Fontaine, qui acquit dans cette occasion une célébrité, qu'elle conserve dans l'ilistoire. Cortez prit ce tems pour représenter à ses Soldats, de quelle importance il étoit d'entretenir, par toutes fortes d'égards, l'amitié d'une République à laquelle ils avoient tant d'obligations : & quoiqu'il y eût la même confiance, il réfolut de s'arrêter eu chemin, pour s'affurer de la disposition du Sénat. On alla loger, avant la fin du jour, à Gualipar, groile Bourgade, dont les Habitaus vinrent au-devant de l'Armée, avec des transports de joie & d'affection. Correz accepta leurs offres , & prit le parti d'établir son Quartier dans leurs murs.

Accreil qu'elle y resort

Son premier foin fut d'informer les Sénateurs de ses Exploits & de fon retour; mais la Renommée avoir prévenu ses Envoiés; & dans le moment qu'ils partoient, on vit arriver une Députation de la République, composée de Magiscatzin ami zelé de l'Espagne, de Xicotencati l'aveugle, du Général fon Fils , & de quelques aurtes Perfonnes du nicine rang. Tous les Historiens peignent vivement cette premiere entrevûe (19). Après les félicitations & les careffes, Cortez apprit, des Députés, que fur le bruit de son retour la République avoit armé trente mille Hommes, & qu'elle les auroit envoiés au-devant de lui, si la rapidité de son triomphe leur eût laissé le tems d'exécuter ce dessein; mais qu'il les trouveroit prêts à tout entreprendre fous fes ordres. Ils lui offrirent toutes leurs forces, avec de nouvelles prorestations de zele & de fidelité. Leur plus vif empressement étoit de le revoir dans leur Ville; mais ils convintent d'autant plus aisément de lui accorder quelques jours de repos, qu'ils vouloient faire les préparatifs d'une magnifique reception, telle que l'usage en étoit établi pour le triomphe de leurs Généraux. Il fit éclater à fon tour une vive reconnoillance pour ces témoignages d'affection, qui lui paroifloient autant de nouveaux liens par lesquels toute la République s'attachoit à lui ; & commençant à juger mal du fecours qu'il s'étoir promis de l'Espagne, il ne désespera point que celui d'une se brave Nation ne pût lui suffire , pour tenter réguliérement la Conquête du Mexique.

Son entrée Jana Takala.

Son entrée dans Tlascala ne fut différée que de trois jours , & se se fit avec une pompe dont la description n'a rien de barbare (20). Mais, au milien des l'ètes, sa derniere blessure, qui avoit été mal pansée dans un si continuel exercice, porta au cerveau une violente inflammation, fuivie d'une fievre qui abbatit entièrement ses forces, & qui sit tout appréhender pour fa vie. Les Espagnols regarderent ce contretems comme un malheur qui

vança le premier, pour faluer le Général, & qu'après l'avoir ferré long-tems entre les bras, il se rerira de quelques pas, pour le regarder avee one tendrelle touchante, & our farisfaire fon admiration, L'aveugle Xicorenearl, rendant les mains où le fon des voix le conduitoit, fir éclater fon affection par les mêmes embrassemens & par au mois d'Août.

(19) Ils rapportent que Magiscarzin s'a- une grande abondance de larmes. Son Fils parut moins empresse 1 & foit fierté ou jaloutie, il laiffa remarquer dans fon compliment quelque chose de froid & de farouche, qui annonçoit le changement de ses ioclinations.

(10) La plùpart des Relations mettent cette entrée au mois de Juillet, & quelques-unes

FIRNAND

Costiz.

1525.

Maladie de

menaçoit plus que leuts fortunes , & tomberent dans une consternation qui leur fit ensuite remercier le Ciel de s'être trouvés au milieu d'un Peuple ami de la bonne foi. Loin de penfer à tirer parti de leur trouble & de leur abbatement, pour seconer le joug, toute la Nation ne parut pas moins affligée qu'eux. Non-seulement les rejouissances furent interrompues, mais on y Creez, & tes vit succeder toutes les marques d'une profonde tristesse. Les Nobles passoient le jour & la nuit dans le l'alais de Magiscatzin, où Cortez avoit pris son logement. Le Peuple y venoit en foule, avec des cris & des emportemens de douleur, qu'on ne put arrêter qu'en publiant, dans toutes les parties de la Ville, que ce bruit étoit mottel au Malade. Le Sénat fit affembler tous les Médecins de la République, & propofa de hautes técompenfes à celui qui découvriroit un remede si certain, qu'il pût donner, pour garant du succès. sa vie & celle de toute sa famille. Leur science consistoit uniquement dans la connoillance des Simples, qu'ils appliquoient avec un fage difcernement de leurs vertus & de leurs offers, en changeant le remede fuivant l'état & les accidens de la maladie. Aussi Cortez ne dût-il sa grerison qu'à leur habileré ; & la joie pubaique , qu'on vit éclarer aufli-tôt avec autant d'impétuofité que la douleur, acheva de le convaincre qu'il pouvoit tout attendre

Depuis les troubles de Mexico, il n'avoit reçu aucune nouvelle de fa Co- Nouvelles orbit

lonie; & cette negligence de Rodrigue Rangel, que Sandoval y avoit laisse reçoit de betapour son Lieutenant, commençoit à lui causer de l'inquiétude. Les Couriers de la République, aussi prompts que ceux des Mexiquains, lui rapporterent en peu de jours que tout étoit tranquille à Vera-Cruz, & que les Alhés voilins vivoient dans une parfaite intelligence avec leurs Hôtes; mais que cinquante -huit Soldats Espagnols, qui étoient partis pour le joindre, n'aiant pas fait connoître ce qu'ils étoient devenus, il y avoit beaucoup d'apparence qu'en traversant la Province de Tepeaca, ils avoient été massacrés par les Habitans. Certe difgrace l'affligea beaucoup, parce que dans fes projets il avoit Cinculate buit compté sur ce supplément, & que l'expérience lui avoir appris qu'un Es- E pagnolementapagnol valoit plutieurs milliers d'Indiens (21). Il fentit la récessité de châ- prajues. tier les auteurs de cette perfidie, d'autant plus que la Province de Tereaca se trouvant dans une situation qui rompoit la communication de Vera-Cruz à Mexico, il falloit s'affurer de ce paffage, avant que de formet d'autres entreprises. Cependant il suspendit la proposition qu'il vouloit faire au Sénat, d'affifter les Espagnols dans cette Expédition, parce qu'il apprit que depuis peu de jours les Tepeaques avoient ravagé quelques Terres des Tlascalans, & qu'il jugea que la République auroit recours à lui pour vanger cetre insulte. En effet, les principaux Senateurs l'aïant supplié d'embrailler leurs intérêts, il se vit en état d'accorder une grace qu'il pensoir à demander.

Un autre incident vint troubler ses résolutions. On reçut avis de Gualipar, L'Emperem que trois Ambassadeurs de la Cour Impériale, envoiés à la République, voie des Ambassadeurs n'arrendoient que la permission du Sénat, pour venir exécuter leur Commission. sadoute à 11st Cerre démarche parut fort étrange. Quoique les Sénateurs ne puffent douter (414). qu'elle ne regardar les Espagnols, & qu'ils suffent bien affermis dans la sidélité

(11) Ibid. page 187.

de l'affection des Tlascalans.

FERNAND CORTEZ. 1520.

qu'ils avoient promise à leurs Alliés , ils se déterminerent à recevoir les Amballadeurs, pout tirer avantage de cet acte d'égalité, dont l'orgueil des Princes Mexiquains n'avoit point encore fourni d'exemple. Mais on ne fauroit douter qu'ils n'euffent fait approuver leur conduite à Correz. Les Mexiquains firent leur entrée avec beaucoup d'éclat. Leurs Tamenes marchoient devant eux, & portoient leurs présens, composés de diverses pieces d'or & d'argent, de fines étoffes du Pais, de plumes & d'autres curiolités, avec plufieurs charges de fel, qui étoit la plus précieuse marchandise du Païs. Ils tenoient eux-mêmes les marques de paix entre leurs mains. Leur parure & le correge dont ils étoient fuivis formetent un spectacle imposant, pour Propolitions une Nation qui ne connoissoit que l'agriculture & la guerre. Ils furent adqu'i tan fauc au mis dans l'Affemblée du Sénat. Après avoir nommé leur Maître, avec un

grand nombre de titres & de profondes foumissions, ils offrirent de sa part, aux Tlascalans, une paix fincere, une alliance perpéruelle, un commerce libre & des intérêts communs, à condition que la République prendroit incessamment les armes contre les Espagnols, ou que pout s'en défaire plus facilement, elle rireroir avantage de l'imprudence qu'ils avoient eue de fe livrer entre ses mains. A peine enrent-ils le tems d'achever cette odieuse proposition; ils futent interrompus dès les premiers mots, par un murmure confus, d'où l'on passa bientôt aux plus vives marques d'indignation & de colere. Cependant, après les avoir renvoïés à leut Logement pout y attendre une réponle, le Sénar prit un tempéramment digne de sa prudence & de sa Réponte qu'ils bonne foi. Il leur fir déclarer, par quelques Députés, qu'il accepteroit volontiers la paix , lorsqu'elle seroit proposée à des conditions raisonnables, & gloricules pour les deux Etats; mais que les Tlascalans respectoient les Loix de l'hospitalité, & n'étoient point accoutumés à rendre de la perfidie pour de la bonne foi. Diaz ajoûte que les Ambassadeurs partirent sans téplique,

erç avent du Sé-

avec autant de précipitation que de fraïeur; parce que le bruit de leur Commission aïant soulevé le Peuple, ils se crutent ménacés de n'être pas à couvert fous la dignité de leur caractete.

Confeirmion de Xicocencarl.

Ouoique cer artifice des Mexiquains n'eûr tourné qu'à leut honte, il produifit un autre effet, qui causa plus d'allarme à Cortez. Le jeune Xicotencatl, emporté par le torrent des opinions, n'avoit ofé déclarer la sienne au Sénat; mais dans les monvemens de haine ou d'envie qu'il conservoit pout les Espagnols, il ne put s'empêcher de répandre sourdement que le Sénat avoit oublié les véritables intérêts de la Patrie, en rejettant les offres de l'Empereur, & qu'il falloit s'aveugler pour ne pas reconnoître que le descein des Espagnols étoit de renverser la Religion & la forme du Gouvernement. Ces infinuations n'étoient pas fans vraifemblance. Aussi commencoient-elles à lui faire des Partifans, lorsqu'elles vinrent à la connoissance de Cortez. Il en fit des plaintes au Sénat. L'affaire y fut traitée avec toutes les précautions qu'elle méritoit par son importance. Il étoit impossible que la plûpatt des Sénateurs ne reconnussent point le danger dont la République étoit réellement menacée; & les motifs de Xicorencarl , tels que l'Historien les suppose, ne changeoient rien à la force de ses raisonnemens. Cependant l'intérêt de l'honneur & de la bonne foi prévalut dans l'Assemblée. Toutes les yoix se déclarerent contre l'attentat d'un jeune Mutin, qui vouloit troubler

la tranquillité publique, diffamer les Décrets du Sénat, & ruiner le crédit de la Nation. Quelques avis allerent à la mort du Coupable; & ce qui doit causer encore plus d'étonnement, le Pete même de Xicotencarl, que cette qualité n'avoit point empêché d'affifter au Sénat, fut un de ceux qui soutinrent cette opinion avec plus de force, sacrifiant toutes les affections du marquable du fang à l'honneur de sa Patrie (22). Mais sa constance & sa grandeur d'ame toucherent si vivement ceux qui avoient pensé comme lui, qu'ils revintent, en sa faveur, au sentiment le plus moderé. Son Fils sut arrêté par les Exécureurs ordinaires de la Justice. Il fut amené devant ses Juges, sans armes. & chargé de chaînes. On lui ôta le bâton de Général, avec l'ignominiense cérémonie de le jetter du haut en bas des dégrés du Tribunal (13). Cette humiliation le força de recourir à Cortez, qui s'empressa aussi-tôt de demander grace pour lui, & de le faire rétablir dans sa dignité. Mais la plaie étoit trop profonde pour se fermer aisément ; & ce cœur farouche ne déguifa ses projets de vangeance, que pour attendre l'occasion de les faire éclarer.

CORTEZ. 1520.

La guerre, qui fut entreprise aussi-tôt contre les Tepeaques , donna pendant les Tepeaques. quelques semaines un autre exercice à sa fureur. Elle fut poussée si vivement, que malgré le secours des Mexiquains, auxquels il parut suffire que les Espagnols y fussent mêlés, pour y faire marcher une partie de leurs forces, Cortez se rendit maître de la Capitale du Pais, après avoir défait, dans plusieurs combats, les Ennemis de la République & les siens. Il ne lui restoit que quatre cens vingt Soldats Espagnols & seize Cavaliets : mais, laissant à Xicorencarl le commandement des Trouppes de l'Etat , il s'étoit contenté de prendre un corps de huit mille Tlascalans, des mieux faits & des plus résolus, fous des Capitaines dont il avoit éprouvé la valeur à Mexico. Les Tepeaques, forcés dans le centre de leur puissance, prirent le parti de la soumission, & reconnurent qu'ils s'étoient laisses entraîner à la révolte, par les artifices des Mexiquains. Ils étoient si désabusés des esperances qu'ils avoient conçues de leur fecours, qu'après avoir accepté un pardon général au nom du Roi d'Espagne, ils supplierent Cortez de ne pas abandonner leur Ville: fur quoi il forma le dessein d'y construire une Forreresse, en leur faisant comptendre qu'il ne pensoit qu'à les proteger : mais il vouloit s'assurer le chemin de Vera-Cruz, par un Poste que la nature avoit fortissé, & cui pouvoit devenir, avec un peu de travail, une ressource pour lui contre tous les accidens de la guerre. On ferma l'enceinte interieure par des remparts Fondation de de terre; & pour murailles, on n'eut que le roc à couper, dans quelques la ville de seguendroits où la pente étoit moins escarpée. Au sommet de la Montagne, on éleva une espece de Citadelle, qui dominoit sur la Ville & sur la Plaine. L'Ouvrage fut conduit avec tant d'habileté, par les Officiers Espagnols, & poussé avec tant de chaleur, par les Tepeaques mêmes, qu'il fut acheve dans l'espace de quelques jours (24). Cortez laissa un Sergent & vingt Soldats

(22) Ibid. Liv. 5. page, 186.

(23) Ibidem.

(14) Dans ce court intervalle , on fut informé que Magiscarzin, le fidéle Ami des sentimens de Religion. Solis, ibid. pages Espagnols, souchoù au demier moment de 317 & 318. Tome XII.

fa vie. Cortez lui envoïa son Aumonier, qui le disposa heureusement à recevoir le bapième , & qui le vit monrir avec de grands

pour la garde de cette Place , qu'il nomma Segura de la Frontera , & qui fut la feconde Ville Espagnole de l'Empire du Mexique (25). FERNAND

CORTEZ-1520. Mort de nouvel Empereur.

Une autre Expedition, à laquelle il ne paroît pas certain que Correz ait affifté (16), foumit aux armes de l'Espagne Tecamalchadec & quelques autres Places. Mais il fut bientôt occupé par des foins plus importans. On apprit que l'Empereur qui avoir succede à Morezuma étoir mort, & que Successer ou on les Mexiquains avoient élevé sur le Trône Guatimosin, jeune Prince dont

lus donne , & fes qualités.

le caractère sembloir promettre un regne éclatant. Il avoit commencé par se livrer entiétement au foin des affaires. Plusieurs Réglemens en faveur de la Milice lui avoient attaché les Officiers & les Soldats. Il ne s'étoit pas moins efforcé de gagner l'affection du Peuple, en le déchargeant d'une parrie des impôts; & prenant avec les Nobles une Methode inconnue jusqu'alors au Mexique, il s'établiffoit un nouvel empire fur leurs cœuts, par une familiarité majeftueufe, qui temperoit ces excès d'adoration que ses Prédecesseurs avoient exigés. Cortez regarda ces préludes d'une fage administration, comme autant d'obs-M'distion & tacles qui se formoient contre ses desseins. Il s'étoit promis la Conquête du

Mexique ; & l'inviolable fidelité des Tlascalans le confirmoit dans cette résolution; sans compter un grand nombre de nouveaux Alliés, qui lui offroient de se joindre à ses Trouppes. Le passage du Lac faisoit son principal embarras. Cette difficulté lui paroiffoir terrible, depuis que les Mexiquains aïant trouvé le fecret de rompre les Ponts des Chauffées, il n'avoit pas d'autre ressource que les Ponts volans. Il s'arrêta au projet de faire construire douze PORT LE CORQUE. OU treize Brigantins, capables de résister à leurs Canots, & de conduire son Armée jusqu'au centre de leur Ville. Quoique des Montagnes de Tlascala. au bord du Lac, on ne comptât pas moins de feize lieucs, il se flatta de pouvoit faire potter cette petite l'lotte, en pieces, sur les épaules des Tamenes indiens, Martin Lopez, dont il connoissoit l'habileté pour ces entrepri-

ses, aïant rrouvé de la vrassemblance à son dessein, il lui donna le commandement de rous les Espagnols qui entendoient la Charpente, avec le pouvoir d'emploier les Indiens à conper du bois. L'ordre fut donné en même tems d'apporter de Vera-Cruz le fer, les mâts & tous les agrets des Vaisseaux qu'on avoit coulés à fond. Cortez avoit observé que les Montagnes de Tlafcala ptoduisoient quelques especes d'arbres, dont on pouvoit tirer de la poix; il les fit ébranler, dit l'Historien; & l'on en tira tout le brai néceffaire pour carener fes Brigantins. La poudre commençoir à lui manquer. Sa pénétration lui fit imaginer le dont les Indiens ignoroient l'usage, de ce Volcan qu'Ordaz avoit reconnu.

moien d'en composer, d'une qualité rrès fine, en faisant riter du soufre, Il jugea qu'une matiere si combustible devoit être un aliment certain , pour la flamnre. Moutano & Mesa, Commandans de l'Artillerie, offrirent de tenter l'avanture avec quelques Soldats. Ils revinrent avec une provision de

Correz même, dans fa Lettre du 30 d'Octo- page 314-

(15) Ibid. page 299.

(16) Diaz del Castillo dit positivement fe mettre à la tôte de l'Armée. Solis, qui croit qu'il n'y affilta point, non plus qu'à la Ba- ce témoignage irrécufable, & qui n'ofe rejetter raille de Guacachula, contre une Armée Im- tout à fait celui de Diaz, le soupçonne seunétiale de trente mille Hommes. Cependant lement d'avoir lei manqué de ménioire, Ibid. soufre, qui ne demanda point d'autre préparation, pour servir à l'artillerie comme aux arquebuses à mêche (27).

(17) Ibidem, pages \$14 & précédentes

Pendant qu'il se livroir à ces grandes idées, il apprit que deux Vaisseaux Espagnols, qui apportoient de Cuba un secours d'Hommes & de munitions. Attivée de deux à Natvaez, avoient été faisis successivement par l'adresse & le zele de Pedto Vaisseux de Cuba, dont les Cavallero, qu'il avoit chargé du commandement de la Côte. Le Gouvet- Officier de Corneur de Cuba, ne doutant point que Narvaez ne fût en possession de toutes tex se la idistent. les Conquêtes de la Nouvelle Espagne, lui envoioir Pierre de Barba. Gouverneur de la Havane, le même à qui Correz, avoit eu l'obligation du dernier fervice qui l'avoit dérobbé aux perfécutions de fes Ennemis, Cavallero étoit allé reconnoître fon Navire. Il avoit pénétré le dessein qui l'amenoit, à l'empressement avec lequel on s'étoit informé de la situation de Narvaez. Il avoit répondu, fans héliter, que ce Général étoit en possession de tout le Pais, & que Correz fuioit à travers les Bois avec un perit nombre de Soldats qui lui étoient restés. Barba & tous ses gens n'avoient pas fair difficulté, fur certe assurance, d'aller droit à Vera-Cruz, où ils furent arrêtés, au nom de Cortez. Mais loin d'en être affligés, ils s'étoient engagés volontairement à le fervir; & Barba obtint bientôt le commandement d'une Compagnie d'Arbalètriets. Un fecond Vaisseau, conduit par Rodrigue Moreyon de Lobera, tomba de même au pouvoir de la Colonie, & ne s'attacha pas moins joieusement au service du Général. Bientôt on eut d'autres preuves de l'ascendant que la Fortune lui promettoit sur ses plus redoutables Concurrens. Le Gouverneur de Cuba lui avoit fourni jufqu'alors Autres fecours du fecours, par les voies mêmes qu'il vouloit emploier à fa ruine; & les que la Fortune efforts de Garay, pour usurper une partie de son Gouvernement, ne tour- etc. nerent pas moins heureusement en sa faveur. On doit se rappeller qu'après avoir paru fur la Côte de Vera-Cruz, les Vaisseaux de cer Avanturier avoient été repoullés par les Indiens de Panuco. Ils ne s'étoient pas rebutés de leur disgrace. Garay étoir revenu avec de nouvelles forces : mais la feconde Expédition n'eut pas plus de fuccès que la premiere. A peine ses gens eurent touché au rivage, que la résistance des Indiens les força de renrer dans leurs Navires. Alors, chacun prenant différentes roures, ils courgrent pendant quelques jours au hafard; & fans s'être communiqué leur desfein, ils vinrenr aborder presqu'en même-tems à Vera-Cruz, où la seule réputation de Cortez les rangea fous ses Enseignes. Le premier de leurs Vaiffeaux, commandé par Camargo, portoir foixante Espagnols. Le second, qui en avoit cinquante, avec sept Chevaux, étoir beaucoup mieux armé, sous le commandement de Michel Diaz d'Aux, Gentilhômme Artagonois, dont la valeur se distingua si singuliérement, que sa seule personne auroir tenu lieu d'un grand secours. Un troisième, qui arriva plus tard, avec quarante Soldats, dix Chevaux, & quantité d'armes & de munitions, étoit conduit par le Capitaine Ramirez. Cette Trouppe de Guerriers prit aussi-tôt le chemin de Tlascala, où Correz fur agréablement surpris de leur arrivée (28). Enfin, le hasard amena anssi sur la Côre un Navire des Canaries, chargé d'arquebuses, de poudre, & d'autres munitions de guerre, avec trois Cheyaux & quelques Passagers, qui cherchoienr l'occasion de vendre leurs mar-

(18) Ibid. page 319.

CORTIZ. 1120.

FERNAND CORTIZ. 1 (10.

chandifes aux Conquérans Espagnols. Non - seulement le Gouverneur de Vera-Ctuz acheta d'eux toute la charge de leur Vaisseau, mais il persuada. aux Officiers d'aller fetvit dans l'Armée de Cortez, avec treize Soidats quivenoient chercher fortune aux Indes (19).

Deuil des Ef-La joie de tant d'heureux événemens n'empêcha point les Officiers Efpasins a pour la mort de Magife pagnols de prendre le deuil (30) à Tlascala, pour la mort de Magifeatzin, qui étoit regardé comme le Pere de la Patrie ; & ce témoignage de l'ensibilité pour la douleur publique fit tant d'impression sur les Sénateurs & sur le Peuple, qu'ils prierent Cortez de remplir la place qui vaquoit au Sénat. Magiscarzin joignoit à cette dignité colle de Gouverneut du principal Quartier de la Ville. Deux Offices de cette importance demandant une affiduité qui ne pouvoit s'accorder avec les vûes de Cortez, il se contenta de faire tomber le choix de la République fur le Fils aîné du Mott, qui avoit hérité de tous les fentimens de fon Pere pour les Espagnols (31).

Ensuite, ne s'occupant que de ses grands desseins, dont il conçut que le succès dépendoit de la bonne volonté de ses Trouppes, il fit publiet que ceux, qui commençoient à se dégoûter du métier des armes, étoient libres de retourner à Cuba, fut une partie des Vaisseaux qu'il avoit sur la Côte. Plufieuts Soldats de Narvaez accepterent cette offre, & Duero même suivir leur exemple (42). Alvarado conduisit jusqu'à bord ceux que la crainte du danger, ou l'amour du repos, faisoit tenoncer honteusement à la gloite.

Il ne restoit qu'un sujet d'inquiétude à Cortez. Les Députés qu'il avoit envoics à la Cour d'Espagne, ne l'informoient point du succès de leur Commission; & ce long retardement devoit le faite douter qu'ils eussent obtenu toute la faveur qu'il avoit esperée. Avant que de s'engager dans de nouvelles entreprises, il resolut de faire partir d'autres Agens, pour solliciter l'expédition des premiers. Ordaz & Mendoza furent destinés au voïage de l'Europe, tandis que d'Avila & Chico reçurent ordre de se rendre à l'Isle Espagnole. Les deux premiers furent chargés d'une Relation en forme de Lettre (53), qui contenoit le détail des avantages & des difgraces qui

(19) Ibid. page 169.

(30) Ils parurent tous avec des casaques · du Gouverneur de Cuba, ibid. page 333. noires qu'on fir reindre exprès, & qu'ils portoient par-dessus lenrs habits militaires. Ibid. page 324.

(31) Ce jeune Indien reçut le bateme , à l'exemple de son Pere, & prit le nom de Dom Laurent de Magiscatzin. Le Cacique d'Izucan , & le vieux Xicotencati embrafferent auffi le Christianisme. On ne fit point alors d'autres conversions ; ce que les Historiens attribuent au bruit des armes, plutôt qu'à l'éloignement des Esprits pour les principes de la Religion. D'ailleurs le Pere Olmedo, dit Solis, n'avoit personne qui put l'affifter. ubi fupra , page 317.
(11) On n'a pas su les motifs de sa te-

traite; mais il y a beauconp d'apparence qu'il tompit avec Contex , puisqu'on le vit qu'il eut soin d'en faire écrire une autre

ensuite, à la Cour d'Espagne, dans les interêts

(33) C'est celle qu'on a déja citée. Correz y rendoit compte aussi des mesures qu'il avoir prises pour retourner à Mexico. Il vantoit la richesse de l'Empire , la fertilité de fesTerres,& l'opulence des Caciques. Il louoit la valeur & la constance des Espagnols. Il parloit avec admitation du zele & de la fidelité des Tlascalans. Il demandoit justice contre l'avengle persécution de Gouverneur de Cubz. Il faisoit de fortes instances pour obtenir un puiffant secours. Il pesoit encore plus fur la nécessité d'envoier des Missionnaires, pour aider au Pere Olmedo. C'est la substance de sa Lertre, après le récit de fes Exploits militaires, fur lesquels il s'expliquoir fort modestement. Mais Diaz affusc étoient arrivés aux Trouppes Espagnoles, depuis leur premier départ de Zampoala. On y joignit un nouveau prefent pour l'anipereur, composé de l'or & des rarerés qu'elles avoient sauvées dans leur retraite. Les deux autres étoient envoiés à l'Audience roiale de San - Domingo, pour en obtenir des secours plus prompts qu'on ne pouvoit les attendre d'Espagne.

FERNAND CORTEZ. 1520.

'Anne approchoit de sa fin, lorsque Cortez prit ouvertement la réfolution d'entrer avec toures ses forces dans les Terres de l'Empire, & de remettre la décision de son entreprise au sort des armes. Ses Brigantins n'éroient point encore achevés; mais les Trouppes de la République & celles de ses Alliés avoient déja pris poste aux environs de Tlatcala, & le moindre délai commençoit à lui faire craindre les inconvéniens de l'oissveré. Il. corre se deassembla ses Officiers, pour déliberer avec eux sur ses premieres opérations. termine à les Tous les avis se réduissrent à marcher vers Tezcuco. Cette Ville étant située Mexique. fur le chemin de la Capitale, & presqu'au bord du Lac, on se proposoit de s'en faisir & de s'y fortifier pour en faire une Place d'armes, avec le double avantage d'y pouvoir attendre les Brigantins, & d'y être en état de désoler le Pais ennemi par des courses. Cétoit d'ailleurs une retraite assurée, dans mille suppositions qui pouvoient rendre l'attaque de Mexico' difficile, ou faire trainer le siege en longueur.

nombre se trouva d'environ six cens Hommes d'Infanterie & quarante Ca- bre de ses Troupvaliers. L'Artillerie de campagne consistoir en neuf pieces, les plus legeres per. qu'on eût tirées des Vaisseaux. Cortez donna tout l'éclat possible à cette Fête militaire; autant pour la faire servir d'instruction aux Indiens, que pour leur en imposer par la pompe du spectacle. A cet exemple, le Général Xicorencarl, qui continuoit de commander les Trouppes de la Républiblique, voulut aussi les faire passer en revûe. Celles que Cottez destinoit à le suivre ne montoient qu'à dix mille Hommes choisis; & le reste avoit ordre de sufpendre sa marche, pour servir à la garde & au transport des Trouppes Brigantins, Les tymbales, les cors & les autres inftrumens de cette Armce, qu'Herrera fait monter à quatre-vingt mille Hommes (34), marchoient à la tête de chaque Bataillon; & les Officiers venoient ensuite. parés de plumes de diverses couleurs, & de joianx qui leur pendoient aux oreilles & anx levres. Ils portoient sous le bras gauche leurs sabres garnis de pierre, la pointe en haut; & chacun avoit un Page, dont l'unique of-

fice étoit de porter la rondache de son Maître, où ses exploirs étoient exprimés par diverfes figures. Chaque Compagnie étoit distinguée par la couleur de ses plumes, & par la forme de ses Enseignes, qui n'étoient que

Le jour suivant sur emploié à faire la revûe des Espagnols, dont le Revie S'nome

par les Officiers municipaux de Vera-Cruz qui étoient campés hors de la Ville. Il pa-& de Segura, od. fes louanges ne furent rolt que Cortez ne fe mit en marche qu'apoint épargnées, & qu'il s'accorda le plaifir vee l'oixante mille Soldats; mais il fut de la voir. Le même Hiftorien ajoute qu'il joint, dans la fuite, par tant d'autres Nane permit point aux Soldats d'écrire à part.

les Ailies de Cholula & de Guacogiago, Hommes."

permit point aux Soldats d'écrire à part.

(14) Diaz comprend dans ce nombre- il se vit deux fois à la tête de deux eens mille

Ccciij.

la représentation de quelque Animal, au sommet d'une pique,

FERNAND CORYEZA 1 (10.

Camps.

Correz fit publier plutieurs Ordonnances, qui regardoient également les Espagnols & les Indiens. Elles portoient défense, sous peine de mort, ton publices d'emploier les armes dans les différends particuliers, de faire la moindre dans les deux violence aux Femmes, & de s'éloigner du Camp pour le pillage, fans l'ordre des Chefs. Elles défendoient aussi les jutemens & les blasphêmes, fous peine d'infamie & de dégradation. Aguilar & Marina furent chargés d'expliquer ces Loix aux Indiens, qui ne firent pas difficulté de s'y foumettre; & la rigueur que tous les Officiers apporterent à les maintenir fit regner, pendant toute la guerre, une discipline qui ne se relâcha pas plus que la valeur. Le jour du départ fut confacré par des Prieres publiques. Ce fut à la fin de cette pieuse cérémonie que Cortez sortit de la Ville, à la rête des Espagnols. Il avoir donné ordre que toutes les Trouppes Lesons mill. Indiennes futfent rangées fur fon paffage; pour leur apprendre, par l'exema ci que les ple des fiennes, à marcher fans contufion, à garder leurs rangs, à les

diens.

t pignois dont doubler dans le besoin, & d'autres évolutions, dont la seule vue devint une excellente leçon pour ces Barbares (35). La marche du premier jour fut de six lieues, jusqu'à Tezmeleuca, Bour-

Marche de Maxique.

l'Armée vers le gade confidétable, de la dépendance du Cacique de Guacozingo, dont les Terres touchoient à celles du Mexique. On y apprit, du Cacique, que les Mexiquains, informés depuis long-tems des préparatifs de Cortez, avoient des Trouppes nombreuses, derriere une Montagne voiline, dont plusieurs défilés rendoient le passage fort difficile. Cet avis l'inquieta si peu, qu'il ne lui fit rien changer au plan de sa route. Mais, érant artivé l'après midi au pié de la Montagne, il réfolut d'y patler la nuit; pour ne pas s'engager, pendant les rénébres, entre des Rochers qui pouvoient couvrir plus d'une embuscade. Il fit allumer dans le Camp de grands feux, dont la lumiere se répandoit sur tous les passages, & qui fervirent en même-tems à garantir fon Armée de l'incommodire du froid. Le lendemain, au lever du Soleil, son Avant-garde monta lentement par les premiers détours de la Montagne, pour donner à l'artillerie le tems de s'avancer. Elle n'avoit pas fait une lieue . racle que Correz lorfque les Coureurs vinrent informer Cortez que les Ennemis avoient emlas fast furmony barraffé le chemin par quantité d'arbres, & par une multitude de pieux fort aigus, qu'ils avoient plantés en divers endroits, où la terre paroifloit fraîchement remuée, pour y faire enfoncer les Chevaux. Il recut cet avis avec une gaieté, qu'il fit éclater jusques dans sa réponse : » Ces Braves . " dit-il à haute voix, n'ont pas envie de nous voir de près. Ils veulent » embarraffer nos pics, parce qu'ils redoutent nos mains «. Aussi - tôt. comme s'il eût tenu ses résolutions prêtes pour tous les obstacles, il sit avancer deux mille Tlascalans à l'Avant-garde, avec ordre d'écarter les arbres. Cette execution fut si prompte, qu'elle ne causa pas le moindre retardement à l'Avantgarde. Quelques Compagnies acheverent en même-tems de reconnoître les défilés; & pendant l'espace de deux lieues, qui restoient insqu'au sommet de la Montagne, on continua de marcher autil tranquillement que sur les Terres de Tlafcala.

ter.

De la hauteur où l'on étoit parvenu, on découvroit dans l'éloignement (15) Solis, Liv. 5. pages 373 & précédentes.

CORTIZ.

le grand Lac de Mexico. Le Général ne manqua point d'exciter ses Trouppes pat le souvenit des richesses qu'elles y avoient laisses, & des injures qu'elles avoient à vanger. La sumée qu'on remarquoit dans les Bourgades, & qui passoit successivement de l'une à l'autre, fut prise pour un avis que les Mexiquains se donnoient de l'approche de l'Armée. On n'avança pas l'Armée Mexiavec moins de réfolution, quoique par des chemins fort rudes, & dans l'épaiffeur des Bois. Enfin l'Armée ennemie s'offrit de Join dans la I-laine. Les Espagnols pousserent des cris de joie; & les Tlascalans entretent dans une espece de fureur, que Cortez eut beancoup de peine à moderet. L'En- . nemi croit en bataille, au-delà d'une grande Ravine, formée par les eaux qui tomboient impétueulement des Montagnes. On la paffoit sur un Pont de bois , que les Mexiquains auroient pû rompre ; mais Cortez apprit dans la fuite qu'ils l'avoient confervé, dans le deffein d'attaquer les Espagnols au passage. Cependant à peine eurent-ils reconnu la nombreuse Armee cut les menaçoit, que le courage paroissant leur manquer pour la désense de avec effici. leur poste, ils firent leur retraite avec beaucoup de précipitation. Comme ils s'étoient dérobbés presque tout-d'un-coup, à la faveut des Bois, sans qu'on pût juger si ces apparences de crainte ne couvroient pas quelque artifice , Correz ne diminua rien de ses précautions. Il se crut fort heureux, en obfervant les bords escarpés de la Ravine, qu'on ne lui disputât point le pasfage du Pont. Sa Cavalerie, qu'il fit paffer la premiere, n'alla pas loin fans découvrir les Ennemis. Ils s'étoient ralliés derrière les Bois : mais l'approche des Chevaux, qu'ils n'avoient jamais vûs en si grand combre, & quelques décharges de l'artillerie, que Cortez avoit fait poster sur un bord clevé de la Ravine, leur firent oublier toutes leurs mifes, pour s'abandonner honteufement à la fuite. Toute l'Armée, aïant passe le Pont avant la nuit, se logea

Le lendemain, après s'être mis en marche, on vit paroître dix Indiens, Perfide entrequi venoient à grands pas vers l'Avant garde, & qui n'avoient entr'eux prife du Cacique qu'une feule lance, couronnée d'une lame d'or. Ils la portoient élevée, avec tant de respect & de cérémonies, qu'on la prit pour un signe de paix. C'étoir une Ambassade du Cacique de Tezcuco, qui envojoit prier le Général d'épargner les Terres de son Domaine, & l'assuret qu'il destroit son alliance. Il lui faifoit offrir, dans fa Ville, un logement commode pour tous les Espagnols; mais il demandoit que les autres Nations demeurallent hors des murs, où il promettoit de leur faire porter toute forte de provisions. Cottez examina long-tems ces Envoies. Ils repondirent à ses questions, sans aucune marque d'embarras. Leur Ches ajouta que son Maître, aïant à se plaindre des violences du nouvel Empereur, qui cherchoit à se vanger du refus qu'il avoit fait de lui donner sa voix dans l'Election, vouloit s'unit

avec les Espagnols pout la ruine de ce Tyran. Quoique les Historiens n'aient pas nomme le Cacique, il paroît que c'étoir Cacumazin, c'est-à-dire, le même à qui Cortez avoit fait ôter sa dignité, pour avoir conspiré contre Motezuma, & qui avoit été rétabli par l'autorité du nouveau Monarque.

dans un Bourg défert; sans autre précaution que de placer des Corps de-

Solis en juge par la défiance que ses offres inspirerent aux Espagnols. Tous (16) Ibid. page 181, & précédentes.

garde, à toutes les avenues (46).

FARNAND CORTIZ. 1120.

les Officiers, dont Cortez prit l'avis pour sa réponse, conclurent que cette politesse ne pouvoit être sincere dans un Prince mortellement offense; qu'il falloit regarder néanmoins comme une faveur du Ciel la liberté qu'on leur offroit d'entrer dans une Ville qu'ils avoient réfolu d'emporter par la force des armes, & que lorfqu'ils feroient-une fois dans fes murs, ils s'y conduitoient avec autant de précautions, que dans une Place emportée d'affaut. Après cette délibération , Cortez répondit aux Envoïés qu'il acceptoit l'offre de leur Maitre, & qu'il regleroit toujours fa conduite sur la bonne foi

qu'il rrouveroit dans ses Alliés. Comment elle

L'Armée continua sa marche, jusqu'au Fauxbourg de la Ville; mais l'entrée fut temise au lendemain, pour se donner le tems d'observet de plus près les disell découverte. positions du Cacique. Ce délai sauva les Espagnols. Cacumazin, commençant à craindre que ses noirs desseins ne fussent éventés, n'eur pas l'audace de se présenter à Cortez; & l'on s'apperçur, pendant la nuit, que les Habitans du Fauxbourg se retiroient dans la Ville. Quoiqu'il ne sur arrivé, d'ailleurs, aucun mouvement qui pût allarmer le Général, il n'attendit pas le jour pour disposer ses Trouppes au combat. Il s'avança vers la Ville, au lever du Soleil, dans la téfolution de l'arraquer, s'il ne recevoit pas d'autres éclaircissemens. Mais il fut encore plus surpris de trouver les portes ouvertes & sans Gardes. Quelques Compagnies détachées s'en saistrent, & toute l'Armée entra sans rétistance. Cortez, préparé à tout événement, s'avanca dans les rues, fans donner aucune atteinte à la paix. Il arriva dans une grande Place, où il forma quelques Bataillons; tandis que ses Officiers plaçoient des Corps-de-garde aux meilleurs Postes. Les Habitans se montroient par intervalles, mais sans armes & d'un air tremblant. On observa qu'il ne paroifloit aucune Femme, & cette circonstance augmenta les foupcons. Le principal Temple étant fitué fur une éminence qui commandoit à route la Ville, & d'où l'on découvroit la r'us grande partie du Lac, Alvarado, d'Olid & Diaz, reçurent ordre de s'y établir, avec un bon nombre de Tlascalans & quelques pieces d'Artillerie. Ils trouverent ce Poste sans défense; & du haut du Temple, ils-découvrirent hors de la Ville une mulritude de Peuple, dont les uns fuïoient vers les Montagnes, & les autres se jertoient dans des Canots, pour se rendre à la Capitale. Ce spectacle ne laiffa plus aucun doute de la mauvaife foi du Cacique. Correz le fir chercher. avec ordre de l'amener à la tête de l'Année. On apprit enfin qu'il s'étoit retiré, pendant la nuir, vers l'Armée des Mexiquains, avec un petit nombre de Soldats qui avoient confenti à le suivre. La Noblesse & le reste de ses Sujets, qui détestoient sa tyrannie, éroient demeurés dans la Ville, ou s'étoient dispersés dans d'autres lieux , sous prétexte de chercher l'occasion de le joindre. Mais lorsque les soins de Cortez, & la modération de ses Trouppes, eurent fait renaître la tranquillité, on fut informé, avec plus d'étendue, que le dessein de ce Prince avoit été de caresser les Espagnols, pour les endormir dans la confiance, & d'introduire les Trouppes Mexiquaines, qui devoient les égorger tous dans une nuit ; qu'au retour de ses Envoiés, qui lui avoient fait une peinture efftaiante des forces de Cortez, le courage avoit commencé à lui manquer; & qu'ensuite la prudence qui avoit arteré ses Ennemis aux portes de la Ville lui aïant fait juger qu'ils avoient

avoient pénétré son dessein, le parti de la fuite lui avoit paru le plus sûr, en laiffant sa Ville & ses Sujets à leur discrétion (37).

FERNAND CORTEZ. 1 ( 10. Cortez établiq un nouveau Ca

Ainsi la fortune de Cortez lui livra, sans obstacle, une grande Ville qu'il avoit crue nécessaire à ses desseins; & le mécontentement des Suiets du Cacique les engagea comme volontairement dans le parti des Espagnols. Toute l'Armée passa la nuit suivante dans Tezcuco. Le Palais étoit si waste, que les Espagnols y trouverent tous des logemens commodes, avec une parrie des Tlascalans; les autres Trouppes se cantonnerent dans les rues voilines. Le lendemain, tous les Nobles, revêtus des habits qui diftinguoient leur condition, firent demander une audience à Cortez, avec un jeune Homme de fort bonne mine, qu'ils paroissoient honorer comme teut Chef. Un des plus anciens dir au Général Espagnol, que le Cacique fugitif n'étoit pas le Seigneur naturel du Païs, mais un Tyran, qui avoit enassacré de sa propre main Nebazal son Frere aîné, pour usurper sa Couronne ; que le jeune Prince , qui se présentoit à la tête des Nobles , étoit Fils légitime du malheureux Nebazal , & que la fidélité de quelques Sujers l'avoit dérobbé au Meurtrier de son Pere ; que l'assassinat s'étoit exécuté par le secours de l'Empereur qui regnoit avant Motezuma, & que celui qui gouvernoit actuellement le Mexique ne favorisoir pas moins le Coupable , parce qu'il esperoir d'emploier sa perfidie à la destruction des Espagnols; mais que la Noblesse de Tezcuco avoit ce Traître en horreur, & que le Peuple détes-toit ses violences. Cortez avoit été si charmé de la bonne grace du jeune Prince, que sans être informé de sa naissance, & sur quelques civilirés qu'il en avoir reçues, il l'avoir embrasse, dir l'Historien, dans un transport de joie dont il n'avoit pas été le maîtte (38). Mais s'étant fait expliquer le discours du Vieillard, il comprit tout-d'un-coup quels étoient les desirs de la Nation. Après avoir fair sentir à l'Assemblée des Nobles qu'il pouvoit user du droit de la guetre & livrer leur Ville à la discretion de ses Soldats, il ajoûta que les Espagnols ne souhaitoient que le bonheur des Peuples qui vouloient accepter leur alliance, & que pour gage de la fienne, il rendoir à la Ville de Tezcuco le Cacique qu'elle avoit reçu du Ciel. Cette déclaration excita de vifs applaudissemens. Tous les Nobles s'empresserent de baiser la main de leur Prince, & leur joie se communiqua bientôr au Peuple. Les acclamations furent accompagnées de danses & de jeux , qui durerent toute la nuit. La cérémonie du Couronnement fut remise au lendemain ; & Cortez y affifta fans défiance, avec la fatisfaction de s'être acquis plus d'empire fur les Indiens par cette généreuse conduite, qu'il n'en pouvoit obtenir par une victoire fanglante (39). Tezcuco devint une Place de sûreté pour les Espagnols, & dispura roujours aux Tlascalans l'honneur du zele & de la fidélité.

(37) Ibid. pages 387 & précédentes. (18) Ibid. page 390.

(19) Ibid. pages 196 & précédentes. Il fit la conversion du jeune Cacique, qui reçut le Batême des mains d'Olmedo, en prenant le nom de Fernand , par affection pour Corsez. L'Historien avoue que cette cérémonie Tome XII.

·fut précipitée , & que l'instruction avoit duré peu de jours : mais il prend foin d'avertir que ce Prince, quoiqu'agé seulement de dix-neuf ou vingt ans , avoit plus d'intelligence que le commun des Indiens. Ibid. chap. 11.

Ddd

FERNAND CORTEZ. 1520. Istacpalapa cfi attaquée par les Mysghols.

Le nouveau Cacique, informé du projet de ses Alliés, qui étoit de rendre l'entrée du Lac navigable rout les Bijeantins, emploia fix ou fept mille de ses Sujets à donner plus de profondeur aux premiers Canaux. l'endant ce travail, Cortez, dont tous les mouvemens se tapportoient à son Expéditions sésolut d'attaquer la Ville d'Izracpalapa, avec une partie de ses Trouppes. Ce poste étant avancé de six lieues, il lui parut important d'ôter leur principale retraite aux Canots des Mexiquains, qui venoient quelque fois troubles les Travailleurs de Tezcuco; sans compter la nécessité de donner de l'exercice à ses Trouppes, pour lesquelles il craignoit les dangers de l'inaction. On a déja fait observer qu'Iztacpalapa étoit assise sut la Chaussée par oùles Espagnols avoient fait leur premiere entree, & dans une situation si bifarre, qu'une partie de ses Maisons, qui montoient à plus de dix mille, étoient bâtics dans le Lac même, dont les courans s'introduisoient dans la Ville par des canaux fermés d'écluses, qui lachoient ou retenoient leseaux, suivant le besoin des Habitans. Cortez, se chargeant lui - même de cette entreprife, prit trois cens Espagnols & dix mille Auxiliaires, dont Alvarado & d'Olid eurent le commandement, fous ses ordres. Il s'engagea sur la Chaussie, dans le dessein de former son attaque par terre, & d'emploïer son artillerie à déloger l'Ennemi, des autres postes. En approchant de la Ville, ses premiers rangs découvrirent, à quelque distance des murs, un gros de sept ou huit mille Hommes, qui sembloient sortis pour les désendre, & qui attendirent les Espagnols avec assez de fermeté pour soutenir un combat de quelques momens. Enfuite faifant leur retraite fans défordre, jusqu'aux portes de la Ville, on fut surpris qu'au lieu de les fermer, ou de continuer le combat, ils fe jetterent tous dans le Lac, en poulsant des cris & secouant leurs armes, avec autant de fierté qu'ils en avoient marqué dans l'action. Cortez jugea qu'une retraite de cette nature couvroit quelque piege. Cepen-

les force de l'ar-

éloignement. L'approche de la nuit, qui ne permettoit point aux Espagnols de courir les risques d'un nouveau combat , leur fir prendre le parti de se loger dans un lieu dont on ne leut disputoit point la possession; & Correzétoit déja résolu de garder ce poste. Mais, quelques heures après, on s'apperçut que l'eau commençoit à déborder des Canaux, avec une impéruofité qui lui fir couvrir en un moment les plus basses parties de la Ville. C'étoit le stratagème que Cortez n'avoit fait que pressentir, & qui reduifit la plûpart de ses Soldats à la nécessité de faire leur retraite dans l'eau jusqu'aux genoux. Il se reprocha beaucoup de n'avoir pas compris qu'en fermant les Ecluses du côté du grand Lac, où les eaux se portoient par leur pente, toute la Ville pouvoit être inondée. L'Armée se logea par dégrés dans la plus haute partie. où elle passa le reste de la nuit, avec beaucoup d'incommodité, & sans aucune défense contre le froid. A la pointe du jour, Cortez, désesperant de garder sa Conquête & la remettant à l'arrivée des Brigantins, reprir le chemin de Tezcuco , » avec l'attention , dit un Histotien , de faire doubler " le pas à ses Trouppes, pour les réchausser pat ce mouvement «. Mais il

paroît que le foin de leur conservation n'y eut pas moins de part, puil-

dans après avoît fait reconnoître. la Place avec toutes les précautions militaires, il téfolut d'y entret. Les Maisons se trouverent abandonnées, & l'on n'entendoit plus qu'un bruit confus sur le Lac, dans un assez grand

qués dans les re-raile,

ou'aux premiers raions du Soleil, on découvrit une multitude innombrable de Canots, qui s'avancerent, des deux côtés du Lac, jusqu'aux bords de la Chaussee. Les arbalètes des Espagnols & les fleches de leurs Alliés furent les seules armes avec lesquelles on repoussa le premier effort, parce que la poudre se trouva mouillée. Cependant l'Ennemi revint plusieurs fois à la charge, & força Cortez de s'artêter plus d'une fois, pour faire face aux plus emportes. Ses Piquiers firent une cruelle bouchetie, de ceux qui oserent s'avancer jusqu'à terre; mais plusieurs Espagnols furent blesses, & les Tlascalans perditent quelques Hommes. Un Cheval, percé d'une infinité de fleches, eut la force de foutenir fon Cavaliet jusqu'à Tezcuco, où il expira presqu'en arrivant. L'attaque des Mexiquains s'étant rallentie à la les ruses des vûe de cette Ville, où ils n'ignoroient pas que les Espagnols avoient le gros Meziquenas. de leur Armée, Cortez y rentra vers le foit; » après avoir effacé, dit Solis, » l'affront de sa retraite, par trois ou quatre victoires, remportées comme en coutant «. L'expérience qu'il avoit des rufes de ses Ennemis les lui avoit fait regarder jusqu'alors avec plus de mépris que d'inquiétude, comme des inventions groffieres, qu'il éroit aife de faire tourner à leur propre ruine, & dont la moindre attention suffisoit pour garantir des Espagnols: mais celle qu'il venoir d'éviter lui parut si bien concertée, que suivant le même Historien (40), il n'en fortit pas fans admiration, & fans une espece de jalousie.

FIRNAND

CONTIZ.

1520.

poinr à venit offrir leur obcillance & leurs Trouppes au Général étranger. forces prot de-Ils se plaignoient des violences de l'Empereur du Mexique, sur-tout les Enveires des Provinces de Chalco & d'Otumba, contre lesquelles ce Prince faisoit marcher une puissante Armée, pour les punir d'avoir ouvert le passage aux Espagnols. Ils rémoigneient assez de résolution pour se désendre, mais ils demandoient quelque secours; & Cortez se crut interesse à l'accorder, parce qu'il étoit important pour lui de se conserver une communication toujours libre avec la Province de Tlascala. Sandoval & Lugo, qui furent chargés de cette Expédirion avec deux cens Espagnols, quinze Cavaliers & la plus grande partie des Tlascalans, s'avancerent par une marche si prompte, qu'aïant joint l'Armée d'Otumba & de Chalco, avant l'atrivée des Mexiquains, ils allerent au-devant d'eux jusqu'aux frontieres de ces deux Provinces. La bataille fut sanglante & se termina par la fuite des Ennemis, qui laisserent un grand nombre de Prisonniers. Mais Sandoval ne réserva que les principaux, dont il esperoit titer quelques lumietes. Les Peuples, qu'il avoit secourus, aïant été jusqu'alors Ennemis de la République de Tlascala, parce qu'ils avoient toujours été foumis aux Empereurs du Mexique, il leut fit juret la paix, sous la garantie du nom Espagnol; & les Tlasca-

Les Caciques, & les autres Indiens voilins de Tezcuco, ne tarderent Il parrage fee

Son motif.

Vinoire de

(40) Après avoir fait remarquer l'adres. Solls demandesseux, qui elerchent à obs-fe qu'ils avoient eue de faite une sortie curcir la gloire de sa Nation, peuvent dire pour attirer les Espagnols, de soutenir une charge pour les engager, de feindre une retraite, d'abandonner les lieux qu'ils vouloient inonder , & de tenir une Armée prête pour affurer le succès de leur stratageme

à présent que les Indiens fussent des Hommes stupides, qui manquassent de tête & qui n'eussent que de la férocité. Liv. 5. page

Dddii

FERNAND 1410.

lans, à qui cette reconnoissance étoit due pour leurs services, signerent volontiers le Traité, avec promesse de le faire ratifier au Sénar. CORTEZ.

Le rezour de Sandoval à Tezcuco eut tout l'éclat d'un Triomphe. Il avoit-Cottet renvoie à fa fuite, non-seulement les Prisonniers Mexiquains, mais tous les Cacilibres quelquer ques des deux Provinces, qui voulurent faire leurs remercimens au Général, du secours qu'il leur avoit envoié, & lui offrit la disposition de toutes leurs cours qu'il leur forces. Cortez accepra leurs offres, & leur recommanda de se tenir prêts à marcher au premier ordre. Enfuite, s'étant fait amenet les Prifonniets Mexiquains, qui s'attendoient à perdre la vie, suivant leurs usages, il leur sit ôter leurs fers, pour les disposet, pat cette indulgence, à retenir plus fidélement le discours qu'il leut fit par la bouche de ses Interpréres (41). Après cette explication, dans laquelle il avoir moins en vue les Mexiquains, dont il connoissoit l'obstination, que ses nouveaux Alliés, qu'il vouloir persuader de l'équité de son entreprise, il sir conduite les Prisonniers jusqu'au bord du Lac, avec ordre de leur fournir une Barque & des provisions pour se rendre à Mexico. Il n'en reçut aucune réponse; mais comme il avoit fait peu de sond sur leur sidelité, il se contenta de faire remarquer aux Ca-

1 (21. Les Brigantins urrent de Tiaf-

ciques, qu'il avoit offert inutilement la paix. Dans le même tems, Lopez l'informa, par un Courier, que les Brigantins étoient achevés, & qu'il se disposoit à se mettre en chemin pour les conduite à Tezcuco. La République de Tlascala fournissoit dix mille Tamenes, qui entreprenoient de portet, fut leurs épaules, planches, mâts, ferrures, & tous les autres matériaux nécessaires, avec une escorte de vingt mille Soldats (42), fous le commandement de Chechimical, jeune Cacique d'une

failant profession d'avoir copié ce Discours, tel qu'il fut douné aux Interprétes , & les autres Historiens le rapportant après lui , il mérite d'autant plus d'être confervé, que Correz affecta de le saire publiquement, pour juftifier fon entreptife , aux yeux de fes Alliés : so Vos propres usages & les loix » de la guerre me mettent eu droit de vous » punir avec le ser & le feu , pour vous so rendre le traitement juhumain que vous » faites à vos Prisouniers. Mais les Espa-» gnols ne font point un crime à des Sujers » d'être pris en servant leur Prince , & » favent mettre de la diffinction entre les \* Malheureux & les Coupables. Je veux » seulement vous convaincre de l'avantage » que la elemeuce de ma Nation a sur votre » batharie, en vous dounanttout à la fois » la vie & la libersé. Retournez des ce so moment à votre Prince ; & puisqu'étant » Nobles vous devez observer la loi que so j'attache à cette grace , dites lui de ma » part que je viens lui demander raison de » l'injuste guerre qu'on m'a faite en rompant » avec perfidie les Traités fur la foi def-

(41) On segarde toujours de supprimer ce » quels je m'étois déterminé à sortir de qui porte le caractere de la vérité. Diaz » Mexico : dites-lui que je vieus vanger » austi la mort de Motezuma, a qui j'al » fait cette promeffe, avant fon dernier fou-» pir ; que je suis suivi d'une Armée redouso table , non-seulement par le nombre des » Espagnols, dont il connoît la valeut in-» vincible, mais encore par les Trouppes » de toutes les Natious qui abhorrent la » tytanuie des Mexiquains; que dans peu » de tems je l'attaquerai au milieu de la » Cour même, & que je ne relâcherai rien » de ma juste colere , jusqu'à ce que j'aie » réduit en cendre toutes les Villes de fon » Empire. Cepeudant fi, pour éviter sa » ruine & pour éparguer le sang de ses Suso jets, il se sent encore quelque penchaur » pour la paix , je suis prét à la lui accorder » a des conditions raifonnables; parce que so les atmes de mon Roi, que les foudres » du Ciel assistent toujours, ne blesseut que » ceux qui leur résistent, & que je présere » l'esercice de l'humanité à la vangeance. (41) Herrera fait fortir de Tlafcala cent-

quatre vingt mille Hommes de guerre avec les Brigantius; ce qui paroit si peu viaisemblable, que ce doit ette une faute d'impref-

qui les avoir laissées à Tiascala dans cette vue , Lopez le prioit d'envoieraudevant de lui quelques Compagnies d'Espagnols, pour ne rien donner au hasard, en travetsant les Terres impériales. L'importance d'un secours, sans lequel on ne pouvoir entreprendre le fiege de Mexico, fit détacher ausli-tôt Sandoval, avec deux cens Espagnols, quinze Cavaliers, & quelques Bataillons auxiliaires. Dans sa marche, ce brave Officier résolut de visiter Zulepeque, petite Ville peu éloignée du chemin, qui non-seulement refusoir Vangeance que d'obéit au Génétal, mais où l'on avoit appris que plusieurs Espagnols avoient maistre de été massacrés, en passant de Vera-Cruz à Mexico. L'Armée n'eut pas pluiôt ! pris cette route, que les Habitans abandonnerent leurs muts & se retirerent dans les Montagnes. Sandoval les fit poursuivre par les Tlascalans ; & lorsqu'il fut entré dans la Place, sa colere augmenta beaucoup en voiant des preuves de leur trahison. On trouva, sur le mur d'un Edifice, ces mots écrits en Espagnol avec du charbon : » L'infortuné Jean Justo & ses Com-» pagnons furent pris en ce lieu «. Ensuise on crut reconnoître, dans un Temple, les têtes de ces malheureuses Victimes, que leurs Meurtriers avoient fait fécher au feu, pour les préserver de la corruption. Tous les Soldats, furieux de ce spectacle, conjurerent Sandoval de vanger le sang de leur Na4 tion, avec la derniere rigueur. Il donnoit déja ses ordres, lorsque les Tlascalans revintent avec un grand nombre de Prisonniers, après avoir fait mainballe sur ceux qui avoient refusé de se rendre. Ces Miserables se jetierentaux piés des Espagnols, & témoignerent leur tépentir, ou leur crainte, par des humiliations & des cris. On leur fit grace de la vie , & Sandoval reçut le ferment de leur foumiffion, qu'ils exécuterent fidélement. Les reftes des Espagnols, qui avoient été sacrifiés, furent enterrés avec honneur (43).

L'Armée continua sa marche jusqu'aux frontieres de Tlascala, où Lopez s'étoit avancé avec Chechimical & ses Trouppes. On ne donna que le tems nécessaire au repos. Sandoval , hâtant son départ , pour répondre à l'impatience du Général, mit les Espagnols à l'Avant-garde, avec les Tlascalans qu'il avoit amenés. Les Tamenes, escoriés de quelques Trouppes, composoient le corps de Bataille; & Chechimical fut charge du foin de l'Arrière-garde. vinité d'un Mais ce jeune Cacique, qui jorgnoit à beaucoup de valeur un caracteré fort lan. vain, s'offença de n'être pas au poste le plus avancé; & son chagrin sit naître une querelle, qui ne fut appaisée que pat la modération des Officiers Espagnols. Envain lui représenta-t'en que son poste étoit le plus honorable, puisqu'il étoit le plus dangereux, & que les insultes des Mexiquains n'étoient à craindre qu'à la queue de l'Armée : il répondit qu'un Chef tel que lui devoit roujouts être à la tête, pour donner l'exemple à toutes les Trouppes, & qu'il vouloit être le premier dans les moindres occasions, comme il promettoit de l'être à l'affaut de Mexico. Son obstination allant jusqu'à menacer de quitter l'Armée, Sandoval eut la complaifance de demeurer à l'Arriere garde avec lui, pour donner tont l'honneur à ce-poste. On marcha' fans obitacle, quoiqu'à la vue des Tromppes Mexiquaines, qui n'oferent descendre de quelques hauteurs éloignées. En approchant de Tézeuco,

fion. Diaz n'en compte que quinze mille , & (43) Solis, Liv. f. page 418. Solie vings.

D d d iii i

FERNAND CORTEZ. 1521.

" Chechimical demanda le tems de se parer de ses plus belles plumes & de » rous fes joiaux, parce que l'occasion de combatire ne pouvant être éloiu gnée, le premier moment d'une si douce espérance devoit être un tems " de fête pour un Soldat ". Sandoval , à qui cette ardeur ne déplaifoit point, & qui reconnoissoit peut-être le caractère de sa Nation dans un langage sa noble, consentit à faire arrèrer l'Armée, pour le satisfaire. Bientôt Cortez essura quelques traits de la même vivaciré. Chechimical se hâta de lui faire demander audience, & lui dit, » qu'étant né pour la guerre il craignoit de " languir dans l'oisiveré, sur-tout après avoir passé cinq jours entiers sans » une seule occasion de tirer l'épèe; qu'il bruloit de voir les Ennemis . » & qu'il supplioir le Général de donner sur le champ quelque exercice à " sa valeur . Un emportement si peu mesuré, joint aux informations de Sandoval, fit craindre à Cottez de ne pas trouver, dans le Chef des nouveaux Tlascalans, aurant de soumission que de courage; & la fuite des événemens justifia cette crainte. Cependant il lui promit de fatisfaire fon ardeur ; à condition , lui dit il , que vous combattrez fous mes yeux , & que

vous me rendrez témoin de vos exploits. Sur quoi l'Historien observe que Cortez haifloit la vanité, dans un Guerrier; parce qu'il avoit reconnu que la

yraic valeur marche rarement fans la modeftie (44).

Cottet attance puc.

On s'artacha aufli tôt à la construction des Brigantins; mais le Général. viveiness l'Essa- apprenant qu'il ne falloit pas moins de vingr jours pour les rendre capables de service, résolut d'emploier cet intervalle à visiter le Pais qui bordoit le Lac, dans la vue de choitir ses Postes, & de commencer le ravage sur les Terres de l'Empire. Iatolcan, Tenayuca, Cobatilan, Escapuzalco, furent les premieres Villes qu'il reconnut, & dans lesquelles il répandit la terreut. Quelques-unes futent pillées & brûlées. La fuite fauva le plus grand nombre de leurs Habitans; mais aïant tenté de se rassembler, avec les Trouppes qui avoient toujours suivi les Espagnols, ils furent battus plusieurs fois, & poulles julqu'à Tacuba, où Correz prit poste & passa cinq jours à la vue de cette Ville. Elle le disputoit à Tezcuco, pour la grandeur, & pour le nombre des Habitans. Son affiete, qui occupoit l'extremité de la premiere Chauffée, où les Espagnols avoient elluic tant de pertes & de dangers dans leur retraite, rendoit ce poste d'autant plus avantageux, qu'il étoit le plus proche de Mexico , & comme la clé du chemin dont il falloit se faisir pour en faire le fiège. Aussi Cottez se disposoit-il à l'attaquer, lorsqu'on vit paroître sur la Chausse un gros de Mexiquains , sortis de la Capitale, & conduits par l'Empereur même. Comme il y avoit apparence que leur dessein étoit de se jetter dans Tacuba, les Espagnols eurent ordre de les attendre & de lent laisser la liberté d'avancer, dans l'espérance de pouvoir tomber sur eux.

Les Efperaols piege d's Mexiquuas.

> entre le Lac & la Ville. Mais ils avoient d'autres vues, qu'ils exécuterent avec une adresse extrême. Quelques-uns sauterent négligemment à terre, & formerent leuts rangs avec tant de confusion, que Cortez, attribuant cet embarras à la crainte, laissa une partie de ses Trouppes devant la Ville, & marcha droit à la Chaussée. Ceux qui étoient à terre parurent déconcertés de son approche, & se fe retirerent vers leur gros, qui fit le même mouvement, en cédant le terrein par dégrés & dans une espece de désordre. Leut

(44) Ibid. page 414.

Exerènce danger

espérance étoit d'engager les Espagnols. En effet, le Général se hâta trop de les suivre, emporté par des apparences qui lui firent oublier l'avanture d'Iztacpalapa. Lorsou ils le virent dans le détroit de la Chaussée, ils se rallierent, ils firent tête; & pendant qu'ils l'arrêtoient par leur résistance, un prodigieux nombre de Canors, qui fortitent avec une vitesse incrosable des Canaux de la Capitale, vint investir les deux côtés de la Digue. Cortez reconnut son imprudence. Il se vir forcé de se retirer, en combattant de 1h se s'en refront & rélistant des deux côtés à l'attaque des Canots. Les Mexiquains prite s'étoient pourvus de longues piques, dont quelques-unes avoient pour fer la pointe des épées que les Espagnols avoient perdues dans leut premiere retraite. Il eut ainsi la douleur de voir un grand nombre de ses gens blesses de leurs propres armes. Mais faifant feu de toutes parts ¿& s'expolant l'épée à la main comme le moindre Soldar, fon courage & fa fortune le fiicnt fortir heureusement d'un si grand danger (45). Cependant, l'entrepriso de Tacuba lui paroiffant impossible, à la vue des Mexiquains, qui n'abandonnerent point leur Chaussee, il reprit fur le champ le chemin de Tezcuco, tandis qu'ils se bornerent à le suivre de loin, avec des cris & d'impuissantes menaces. Un secours considérable, qui lui étoit arrivé pendant son absence, esfaça

le fouvenir de cette difgrace. Julien d'Alderete, Antoine de Carvajal, Ruiz Secont d'Ifrade la Mota, Diaz de Reguera, & d'autres Guertiets d'un nom connu, gnois envest à avoient mouillé au Port de Vera-Cruz, dans un Vaisseau adresse à Cortez (\*), avec un secours de Soldats & de munitions. Ils s'étoient rendus auffi-tôt à Tlascala, d'où le Sénat les aïant fait conduire sous une nombreuse escorte, ils avoient apporté eux-mêmes à Tezcuco la premiere nouvelle do leur arrivée. Mais on apprit en même-tems que l'Empereur du Mexique faisoit avancer une grosse Armée vets la Ptovince de Chalco, pour ramener ce Pais à l'obéillance, & pour exécuter le dessein qu'il confervoir toujours de fermet la communication des Espagnols avec Tlascala & Vera-Cruz. Cette entreprise étoit d'une importance qui forçoit Cortez de secourir ses Allies, parce qu'il ne pouvoit esperer que de leur fidelité la conservation du s ndoval va pallage. D'ailleurs les Brigantins n'étant point achevés, il eut le tems d'en-combattre les voier Sandoval avec la moitié de ses forces, pour faire tête aux Trouppes la Province et Impériales, Deux ou trois Victoires rendirent la paix aux Provinces mena- Chalco. cées; & tandis que Sandoval pressoit cette Expédition, Cortez ne cessa point de ravager les Terres de l'Empire. Il y courut des dangers, qui menacerent de Cours.

faute. Herrera n'emtreprend point de le défendrz. Mais Solis, en paffant condamnation for sa témérité, prétend qu'il ne laiffa point d'en tiret besucoup d'avantage, non-feulement paree qu'il n'en cofita pas moins de monde aux Ennemis que dans un barallle qu'ils auroient perdue, mais parce que la réputation des Espagnols en acquir un nonveau luftie, qui acgmenta bientor le nombre de leurs Allies, Liv. g. pages 436 & piécédentes. On ne nous apptend point quelle fus leur perre dans cette occasion. Un Enseigne, I'lle Espagnole. nominé Jean Volante, fut represéé dans le

(45) Diaz îni reproche vivement cette Lac, d'un coup de pique. Les Indiens les plus proches le prirent dans l'eau, & le mitent dans un Canot, qui prit auffi-tot la toute de Mexico pour emmener son Prisonnier. Volante se laissa conduire, feignant d'etre hors de combat. Mais lorfqu'il fe vit éloigné des autres Canots', il fe faifit de fes armes , il tua quelques-tms de etux qui le gardoienr , & le jerrant à la nage , il arriva au bord du lat, fans avoir abandonné son drapeau, ibid.

(\*) Il paroit que ce Vaisseau venoit de

400

JIRNANO. CORTEZ. 1521. Confpiration

plusieurs fois sa vie & sa liberré, sur-rour à l'arraque de Suchimilco (46). Place confidérable dont il avoir entrepris de se faisir, & qu'il sur obligé d'abandonner avec la douloureuse pette de dix ou douze Espagnols (47).

Mais sa constance fur mise à des épreuves beaucoup plus sensibles. En de quelques Ef- arrivant à Tezcuco, un de ses plus anciens Soldats vint lui demander une pagnols coutre audience secrete, & lui apprit que pendant son absence, il s'étoit formé un dérestable complor contre sa vie & contre celle de rous ses Amis particuliers. L'aureur du crime étoir un aurre Soldat, fans aucune confidération, fuivant la remarque de l'Historien, puisque son nom paroît pour la premiere fois avec son crime. Il se nommoir Anroine de Villafagna. Sa premiere vue n'avoit été que de se dégager du siège de Mexico, qu'il regardoir comme une entreprise désesperée. Il avoir inspiré ses sentimens à quelques Amis du même ordre, en leur représentant qu'ils n'étoient pas obligés de se perdre, pour suivre les emporremens d'un Téméraire, il leur avoir proposé de rerourner à Cuba; & c'éroir pour déliberer sur ce dessein qu'ils avoient commencé à s'affembler. Mais quoiqu'ils euffent vû peu de difficulté à quitter le Camp, & même à traverser la Province de Tlascala, ils avoient apprehendé d'en trouver beaucoup plus jusqu'à Vera-Cruz; sans compter qu'y arrivant sans ordre, ou du moins sans un congé de Cortez, ils ne pouvoient esperer de n'y pas être arrêtés. Ils ne fenrirent pas moins qu'il leur feroit impossible d'enlever un Navire, aux yeux de la Colonie. Enfin Villafagna, dont le logement servoir aux assemblées, proposa, comme l'expédient le plus sûr, de euer Cortez & ses principaux Partisans, pour élire un autre Général, qu'il feroir plus aifé de dégoûter de l'entreprise du Siège, & sous lequel obtenant la liberté de se retirer sans se noircir de la rache de Déserreurs, ils seroient valoir au Gouverneur de Cuba le fervice qu'ils lui auroient rendu, avec l'esperance même d'en être recompenses à la Cour d'Espagne. Cet avis sur généralement approuvé. On dressa d'abord un Acte, par lequel tous les Conjurés s'engagerent à seconder leur Chef, dans l'exécution de son crime, & qu'ils fignerent tous de leur nom. Cette horrible trame fur conduire avec

> qui paroiffent autant de taches pour fa prudence. S'étant trop éloigné de fion Armée, avce quelques Cavaliers, il voulut poufier une Trouppe d'Ennemis, & fe jetta au milieu d'eux , l'épée à la main. Lorfqu'il voulut revenir vers les gens, il fe tronva feul & enveloppe de toutes parts. Il se maintint quelque teins, en combattant avec la derniere viguent , jusqu'à ee que son Cheval s'abbattit sous'lui de pure lassitude & le mit dans un extrême danger. Les Mexiquains s'avancerent, & comme il étoit trop embarraffe pour se servir de ses armes, il n'autoir pu manquer d'erre aceablé. Sa feule d'fenfe fut l'envie qu'ils avoient de le prender vivant, pout le présenter à leut Empe-zeur. Un Cavalier, nommé Christopie d'Olea, de Medina del Campo, qui avoit apperçu sa chûte, en avertit ses Compa-

(46) Il retomba dans une de ces témérités gnons par un cri terrible; & fans les attendre, il fon-lit à l'endroit od les Mexiquains étoient prêts à se faisir de son Général. Il en tua eing ou fix des plus ardens; & secondé austi tôt de ses Compagnons, il le délivra du plus grand péril que sa valent lui eût jamais fait courir. Correz n'avoir reçu que deux legeres bleffures, Diaz & Solis, ubi Supra. Herrera neanmoins prétend qu'il fut redevable de la liberté à un Tlascalan, inconnu, dit-il, avant & après l'action ; ce qua semble faire entendre que ce fut un miracle. (47) Outre ceux qui avoient été tués à l'artaque de Suchimileo, les Mexiquains en avoient enlevé rrois on quatre, qui s'étoieot écartés pour piller, & deux Valets qui avoient donné dans une embuscade. Le sott de ces Malheureux éroit d'être facrifiés anx Idoles , & Cortez ne pouvoir foutenir cetre idée. Solis, ubi Suprà , page 413,

tant

FLENAND

CORTEZ.

Plan des Con-

rant d'adresse, que le nombre des Complices augmenta de jour en jour. Ils avoient concerté de supposer un paquet, arrivé de Vera-Ciuz avec des Lettres d'Espagne, & de le présenter au Général pendant qu'il seroit à table avec la plupart de ses Officiers. Les Conjurés devoient entrer alors, sous prérexte de demander des nouvelles de l'Europe , & prendre le rems où Correz commenceroir, sa lecture, pour le poignarder, lui & ses Amis; après quoi, ils étoient réfolus de fortir enfemble, & de courir dans toutes les rues du Quartier, en criant, Espagne & Liberté. Les Officiers, qui devoient mourit avec le Général, étoient d'Olid, Sandoval, revenu glorieux de son Expédition, Alvarado & ses Freres, Tapia, les deux Intendans Louis Marin & Pierre d'Ircio, Bernard Diaz, Historien de la Conquête, & quelques autres Guerriers , Confidens du Général. Villafagna destinoit le Commandement à François Verdugo, Beau-frere du Gouverneur de Cuba; parce que cette qualité fembloit le rendre plus propre à foutenir une faction : mais comme on lui connoitfoit de l'honneur, perfonne n'eut la hardielle de lui communiquer le fond du complor; & rous les Conjurés jugerent qu'après l'exécution du crime, il se croiroir forcé d'accepter un Emploi, qu'il regarderoit

peut-être comme un remede à de plus grands maux.

Telle fut la déclaration du Soldat , qui ne demanda point d'autre récom- Modération de pense que la vie, parce qu'il étoit entré dans la conjuration. Cortez prit le Cortez dans la vangeance. parti de faire arrêtet fur le champ Villafagna, & d'affifter lui-même à l'exécurion de cet ordre. L'importance de l'accusation ne lui permettoit pas d'emploïer des informations plus régulieres. Il partit auffi-rôt, accompagné des deux Intendans, & de quelques Capitaines. Le trouble du Coupable fur sa premiere conviction. Après l'avoir fait charger de chaînes, Cortez sit fortir tout le monde, fous prétexte de l'interroger en secret; & profitant des informations qu'il avoit reçûes, il rira de son sein l'acte du Traité, figné de tous les Complices. Il le lut. Il y ttouva le nom de quelques Perfonnes, dont l'infidelité lui perca le cœur. Cependant il réferva ce fecret pour lui-même; & se contentant de faire écarter ceux qui s'étoient trouvés chez le Criminel, il ordonna que l'affaire fut promptement instruite, sans pouller plus loin les recherches & les preuves. Elle ne rraîna point en longueur. Villafagna, convaincu par l'Acte que fon Général avoir trouvé fur lui, & fe croiant trahi de fes Affociés, confessa fon crime. On lui laissa le tems de satisfaire aux devoirs de la Religion; & dès la nuit suivante, il fut pendu à la fenètre de son logement. Cortez, quoique mortellement rouché du nombre & de la qualité des Coupables, se crut obligé, par les circonstances, de fermer l'oreille au cri de la Justice : mais, pour éviter rout à la fois la nécellité de punit & les conféquences de l'impunité, il publia, fans affectation, qu'il avoit pris dans le sein de Villasagna un papier, déchiré en plusieurs pieces, qui contenoir vraisemblablement les noms des Conjurés; qu'il s'estimoit heureux de n'en avoir pû lire aucun, & qu'il ne chercheroit point à les connoître; mais qu'il demandoit en grace à ses Amis, de s'informer foigneusement si les Espagnols avoient quelque plainte à faire de sa conduite, parce qu'il ne defiroit rien de si bonne soi que de satisfaire ses Trouppes, & qu'il étoir aussi disposé à corriger ses propres défauts, qu'à recourir aux voies de la rigueur & de la justice, si la modération du châti-Tome XII.

FERNAND CORTEZ. 1521.

ment affoibliffoir la terreur de l'exemple. D'un autre côté, il déclara que ceux, auxquels on avoit connu quelque liaifon avec Villafagna, pouvoient paroître sans défiance; & le soin qu'il prit, de ne laisser voit aucune trace de chagrin fur son visage, aïant achevé de leur petsuader qu'il ignoroit leur crime, ils recommencerent à le fervir avec d'autant plus de zele, qu'ils croïoient avoit à laver le foupcon d'une noire perfidie. Cependant il prit occasion de cet événement, pour se donner une Gatde de douze Soldats choisis, sous le commandement d'un des ses plus sidéles Officiets; & personne ne condamna ce nouvel air de grandeur (48).

Révolte de Xicorencael &c La punition.

Peu de jours après, il eut une autre occasion d'exercer sa fermeté; sans pouvoir écouter l'inclination qui le portoit à suspendre le châtiment, lorsqu'il esperoit quelque fruit, de la patience ou de la dissimulation. Xicotencarl, dont il aimoit la valeur, & dans lequel il ne confideroit pas moins l'attachement que son Pere avoit eu constamment pour les Espagnols, prit tout d'un coup la réfolution de se retirer, avec deux ou trois Compagnies, qu'il obligea, pat ses instances, de l'accompagner dans sa désertion. Il paroit incertain st c'étoit un reste de ses anciens ressentimens, ou s'il avoit reçu quelque nouvelle offense que sa fierté ne pût supporter. On avoit su, depuis quelque tems, qu'il s'étoit emporté contre la conduite du Général, & qu'il condamnoit l'entreprise du siège de Mexico. Les Tlascalans mêmes en avoient averti Correz, qui s'étoit contenté, par ménagement pour son Pere ou pour la République, d'en donnet avis aux Sénareurs. Cette fage Assemblée lui avoit répondu « que fuivant les loix de la République , le crime de foulever une » Armée contre son Général méritoit la mort ; qu'il étoit libre , par consé-» quent , d'exercer la plus rigoureuse justice contre le Chef de leurs Troup-» pes, & que s'il revenoit à Tlascala, il n'y setoit pas traité avec plus de » saveur (49). Cependant Cortez avoit tenté de le tamener par des voies plus douces, jusqu'à lui faire offrir, par quelques Nobles de Tezcuco, la liberté d'exposer ses taisons ou ses plaintes. Mais apprenant qu'il avoit fixé l'execution de fon desfein à la nuit suivante, cette audace, à la veille de tirer l'épée pour la décision de l'Empire, lui parut d'une si pernicieuse conséquence dans le Chef de ses plus anciens Alliés, qu'il lui fit ordonner de venir sur le champ justifier sa conduite. Non-seulement le fier Indien resusa d'obéir; mais dans le chagrin de se voir trahi par ses proptes Trouppes, il joignit ouvertement l'infolence à la révolte. Aussi-tôt Cortez détacha une partie des Espagnols, avec ordre de le saisir vif ou mort. On le trouva prêt à partir. Il se désendit jusqu'au dernier soupir ; quoique foiblement secouru par les Tlascalans qui le suivoient. Aussi revinrent-ils dans leur dévoit, après la perte de leur Chef : & le Détachement Espagnol les ramena paisiblement à l'Armée (50).

(50) C'eft le récit de Diaz. Il ajoûte feulement que Xicoteneatl, après avoir été prérend qu'il fut amené Prifonnier à Tezeuco, où Correz, usant du pouvoir qu'il avoir mais parce qu'on doit juger, dit il, que ..

(48) Solis. Liv. 5. page 481, & précédentes. reçu du Sénat, le fit pendre en public. D'au-tres foutiennent que les Espagnols du Détachement le tuerent ou le pendirent après l'avoir pris, suivant l'ordre secret du Génétué, fut pendu au premier arbre. Herrera - ral. Solis se déclare pour Diaz, non-seulement parce qu'il étoit pout lors à Tezeuco,

Pendant ces agitations, Lopez avoit mis la derniere main à fon travail, & les Brigantins fe trouverent achevés. On intéressa le Ciel au fuccès de cette Marine, par des exercices de Religion, dont les exemples sont rares dans une Armée (51). Enfuite Cortez fit la revue de fes Espagnols, dont le nombre montoit à neuf cens Hommes d'Infanterie bien ar- rantins, & fotmés, & quatre-vingt-fix Cavaliers. L'artillerie confiftoit en dix-huit pieces, trois groffes de fer & quinze fauconneaux de bronze , avec une abondante provition de poudre & de balles. On mir, fur chaque Brigantin, vingt-cinq Espagnols, sous un Capitaine (52), douze Rameurs indiens, & une piece d'artillerie. Le reste de l'Armée sur partagé en trois corps, qui devoient s'emparer des trois principales Chauffées, c'est-à-dire celles de Tacuba, d'Iztacpalapa & de Cuyoacan; fans s'attacher à celle de Suchimilco, parce que l'éloignement de ce Poste pouvoit mettre rrop de difficulté dans la communication des ordres. Le premier Corps, composé de cent cinquante Espagnols & trente Cavaliers, divisés en trois Compagnies, sous les Capitaines George d'Alvarado, Guttieres de Badajos, & André de Montaraz, eut pour Commandant général Pierre d'Alvarado, & fut fourenu de trente mille Tlascalans, avec deux pieces de canon. Le second, qui fut confié à Christophe d'Olid, pour attaquer la Chaussée de Cuvoacan, étoit de cent foixante Espagnols & trenre Cavaliers, divisés aussi sous François Verdugo. André Tapia, & François de Lugo, & foutenus d'environ rrente mille Îndiens allies : Sandoval , troisième Commandant , & chargé de l'attaque d'Iztacpalapa, reçut le même nombre de Soldats & de Cavaliers Espagnols, sous les Capitaines Louis Marin & Pierre d'Ircio, deux pieces d'artillerie & toutes les Trouppes de Chalco, de Guacocingo & de Cholula, qui montoient à plus de quarante mille Hommes (53). Alvarado & d'Olid partirent enfemble, pour se séparer à Tacuba, où ils se logerent sans résistance. Toutes les Places qui touchoient au Lac étoient déja défertes. Une partie des Habitans avoient pris les armes pour aller défendre la Capitale; & les autres s'étoient retirés dans les Montagnes, avec tout ce qu'ils avoient été capables d'emporter.

On fut informé, à Tacuba, que les Mexiquains avoient des forces consi-

Cortez étoit trop éclairé pour humilier pu-bliquement les Trouppes Tlascalaoes par le Supplice hontenx de leur Chef. Il oe pouvoit ignoter la différence qu'il y a toujours entre l'impression de la vue & celle du récit d'une

actioo. Liv. 5. pages 485. & précédentes. (51) Le Général & tons les Espagnols communierent. On eélebra une Meffe du Saint Esprit. Olmedo bénit le corps des Vaisseaux, en leur donnant à chaeun leur nom. Il lui étoit venu, avec le dernier secours , un Vicaire , nommé lierre Melgareio d'Urrea, Religieux Francisquain. Ibid. pages

(51) Ne dérobbons point à l'Histoire les noms de tant de braves Guerriers, Pierre Barba, de Seville. Garcias Holguin, de Ca-

zeres. Jean Portillo, de Portillo, Jean Rodrignez de Villaforte, de Medellin. Jean Jaramillo , de Salvatierra. Michel Diaz d'Aux , Arragonois. François Rodriguez Margarino, de Merida. Christophe Flores. de Valence. Antoine de Caravajal, de Zamora. Jerôme Ruiz de la Motta, de Rurgos. Pierre Brioues, de Salamanque. Rodrigue Moreion de Lobera, de Medina del Campo ; & Antoine Satelo de Zamora.

(51) On fuit Herrera dans ee dénombrement des Iodiens alliés qui furent emploiés aux troisatraques. Diaz n'en compte point un fi grand nombte. Mais Solis l'accule d'avoir eu la vanité d'attribuer toute la gloire aux Efgnols; ce qui bleffe, dit-il, toute vraifemblance, ubi fupra, page 489.

FIRNAND CORTEZ. Les Efpagnols compent douce aux Mexiquant.

dérables aux environs de cette Ville, pour couvrir les Aqueducs qui venoient de la Montagne de Chapultepeque, & qui fournissoient de l'eau à Mexico. Les deux Commandans Espagnols sortirent ausli-tôt, avec la meilleure partie de leurs Trouppes; & chaffant les Ennemis, de ce Poste, ils rompirent en plufieurs endroits les tuïaux de l'Aqueduc, dont l'eau se perdit alors dans le Lac. Cette expédition, qui fut regardée comme le commencement du Siège, reduifit les Affiegés à la nécessité de chercher leur eau douce dans les Ruifscaux qui descendoient de la Montagne, & d'occuper une partie de leurs Canots à l'escorte des Convois, Olid se rendit ensuite à Cuyoacan, qu'il trouva aussi sans défense.

Correz fe préfente Jevant Me-To avec les Bruganting.

Cortez, aïant laitle à Sandoval le tems de s'avancer vers Iztacpalapa, se chargea de la principale artaque, qui étoit réfervée aux Brigantins, Il monta le plus leger, pour être en état de veiller fur tous les Postes & d'y porter du secours, accompagné de Dom Fernand, Cacique de Tezcuco, & de Suchitl, Frere de ce Prince, jeune Homme plein d'esprit & de feu, qui recut le Batême, après la conquête, sous le nom de Dom Charles. Les treize Brigantins furent rangés fur une seule ligne, parés de tout ce qui pouvoit fervir à leur donner de l'éclat. Le dessein du Général étoit de s'avancer d'abord vers Mexico, pour s'y faire voir triomphant & Maître absolu du Lac, Enfuire il se proposoit de rabbattre sur Iztacpalapa, où l'entreprise de Sandoval lui caufoit d'autant plus d'inquiétude, que ce brave Capitaine étoit fans Barques & pouvoit trouver beaucoup d'obstacle dans la partie basse de la Ville, qui servoit continuellement de retraite aux Canots des Mexiquains. En prenant cette route avec toute fa Florte, il découvrit, à peu de distance de Mexico, une petite Isle, qui n'étoit qu'un Rochet, mais dont le sommet étoit occupé par un Château affez fracicux, d'où les Mexiquains, qui le It force un gardoient, chargerent les Espagnols d'injures & de menaces, comme d'un Poste qu'ils crosoient à couvert de toute insulte. Il jugea que ceste insolence ne devoit pas demeurer fans punition, fur-tout à la vûe de la Capitale. dont les terraffes & les balcons étoienr couverts d'une multitude d'Habitans, qui observoient les premiers exploirs des Brigantins. Cent cinquante Espagnols, à la tête desquels il descendit dans l'Itle, monterent au Château

Chârcau à la tête de ses gens.

Les treize Beitaqu's par qua-

Cet exploit, qui les avoit retardés, fit naître un incident auquel ils s'atgarans font at- tendoient peu, & qui changea toutes les mesures du Général. On vir fortir tre mile Canott, de la Capitale un grand nombre de Canots, dont les premiers s'avancerent d'abord avec lenteur, pour attendre ceux qui les suivoient à la file. On n'en avoit pas compté plus de cinq cens, à la premiere vûe; mais lorfou ils eurent commencé à s'étendre, avec ceux qui s'y joignirent bientôt de tous les lieux voifins, on ne douta point qu'ils ne fuffent plus de quatre mille, Ce spectacle, relevé par le mouvement des rames & par l'éclat des plumes & des armes, parut magnifique & terrible aux yeux des Espagnols, out voioient le Lac comme alimé tout d'un coup devant eux , & changé dans une Plaine, où l'eau ne paroiffoit plus, sous tant d'Hommes & de Batimens qui la convroient.

par deux sentiers, & l'attaquerent si vivement, qu'après avoir sait mainbasse sur une partie de la Garnison, ils forcerent le reste de se sauver à la

Cortez, fans marquet la moindre émotion, & plein de confiance à la force de fes Brigantins, fe hâta de les former en demi-lune, pour faire un plus grand front à l'Ennemi, & combattre avec plus de liberté. Il s'avança, dans cet ordre, contre les Canots des Mexiquains. A quelque distance, il fit prendre quelques momens de repos à fes Rameurs, avec ordre de fondre enfuite à toutes rames dans le gros de la Flotte ennemie. Un calme, qui s'étoir foutenu rour le jour, n'avoir pas cesse de donner de l'exercice à leurs bras : & les Mexiquains, dans la vue apparemment de reprendre auffi des forces, firent la même manœuvre. Mais la Fortune, qui s'étoir déclarée tant. de fois en faveur des Espagnols, fir lever, dans l'intervalle, un vent de terre. Les Brigantins, pouffes par les voiles & les rames, tomberenr impétueusement sur cette soule épaisse de Canots, & commencerent un fracas qui & les arbalères, qui tiroient fans perdre un feul coup, les piques, qui fen un gand faifoient une expédition parible. faifoient une expédition terrible au passage, la fumée que le vent portoit devant la Florte, & qui obligeoit les Ennemis de tourner la tête pour s'en défendre, le seul choc des Brigantins, qui couloir à fond autant de Canots qu'ils en rencontroient ou qui les brifoit en pieces, enfin tous les avantages que la faveur du vent joignoit à la valeur des Espagnols leur assurement bientôt la Victoire, avec aussi peu de perre que de danger. Quelques centaines de Canots, remplis de Nobles, se sourinrent néanmoins avec beaucoup de valeur; mais tout le reste ne fut qu'une affreuse confusion, entre des Malheureux qui se précipitoient les uns sur les autres, & qui se renversoient mutuellement dans leur fuite. Il en périt un fort grand nombre; & les

FIRNAND

COLTIZ.

1521.

Une Victoire de cette importance rendit les Espagnols maîtres de la Navigation. Cortez retourna le foir à Tezeuco, pour y faire patier la nuit rea infinian ceraux Vainqueurs; & le lendemain, à la pointe du jour, il tourna fes voiles mer Pont de la vers Iztacpalapa: mais, dans cette route, il rencontra un corps de Canots, qui ramoient avec beauconp de vîtesse, du côté de Cuyoacan. Ses allarmes pour d'Olid l'aïant fait voler à fon fecours, il le trouva fur la Digue, reduit à combattre de front, contre les Mexiquains qui la défendoient, & des deux côtés, contre les Canots qui venoient d'arriver. La nécessité avoit donne, à ces Barbares, des lumieres qu'ils ne pouvoient rirer de l'art de la Guerre, pour la défenfe de leurs Chaussées. Ils avoient levé les Ponts jusqu'à la Ville, fur-tout dans les lieux où les courans du grand Lac perdotent leur force, en passant dans l'autre. Ils tenoient des planches & des claics prêtes, pour s'en fervir à traverfer ces vuides; & derriere l'espace, ils avoient élevé des tranchées, pour défendre les approches. Ces fortifications étant les mêmes sur les trois Chaussées, on avoir pris des mesures communes, pour détruire un ouvrage qui n'avoir de redourable que sa situation. Les arquebuses & les arbalètes faisoient disparoître ceux qui se montroient sur la tranchée, pendant qu'on faisoir passer de main en main des fascines pont combler le fosse; après quoi , l'on faisoit avancer une piece d'artillerie , qui ouvroit le passage, & les débris d'une forrification servoient à remplir le

débris de leur Flotte furent pourfuivis à coups de canon & d'arquebuse jus-

(54) Ibid. pages 495. & précédentes.

qu'à l'entrée de Mexico (54).

Eee iij 🧸

FERNAND CORTEZ. 1521.

fosse de l'autre. D'Olid s'ésoit saiss de la premiere, lorsque les Canots mexiquains étoient arrivés; & cette attaque imprévûe commençoit à lui causer de l'embarras : mais à peine eurent-ils découvert les Brigantins qu'ils prirent la fuite. Cortez, excité par les progrès du travail, le fit pouffet jusqu'au jour suivant; & d'Olid se trouva le matin au dernier l'ont, qui donnoit un

Paffage dans Mexico.

On le trouva fortifié de remparts, plus hauts & plus épais que ceux qu'on avoit renversés. Les rues, qu'on découvroit facilement, étoient cou-» pees d'un grand nombre de tranchées, & gardées par tant de Trouppes. qu'il y avoit peu de prudence à rifquer l'attaque. Mais Cortez, se voiant engage fans l'avoir pievà, jugea son honneur intéresse à ne pas se retirer correz prufe faits quelque action d'éclat. Non-feulement, il fit une décharge de toute les fonemis jui-

rues de Mexico, s'étojent raffemblés de toutes parts; mais en même-tems, d'Olid, aïaut ronipu les fortifications & comblé le fosse, chargea ceux qui les défendaient, & gagna bientôt affez de terrein avec fon Avant-garde, pour donner le tems aux Allies, qu'il avoit à fa fuite, de se mettre en bataille sur le Quai, Les Mexiquains accoururent au secours de leurs Ponts , & fitent une longue rélistance; mais Cortez, sautant à terre avec une partie de ses Espagnols, échauffa fi vivement le combat par sa présence, qu'après avoir fait tourner le dos aux Ennemis, il se vit maître de l'entrée d'une des principales rues. 11 6 Giffe d'un Les Fuïards s'étoient jettés dans un Temple peu éloigné, dont ils couvroient les dégrés & les Tours, & d'où ils le deficient par jeurs eris. L'indignation de leur voir joindre tant d'insolence à leur lacheté lui fit prendre la résolution de les forcer dans ce Poste. Il se fit amener, des Brigantins, quatre de ses meilleures pieces, dont le premier fracas mir les Mexiquains en fuire & lui assura la possession du Temple. Toutes les Idoles furent jettées au

Temple & beule les laules. .

> feu', & leurs flammes servirent comme de lustre à la Victoire (55). La joie de se revoir dans Mexico faisoir souhaiter au Général, nonseulement d'y passer la nuit avec ses Trouppes, mais de se fortifier dans ce Poste, pour resserrer les Ennemis, & pour y former sa principale attaque. Ses Officiers, auxquels il communiqua son dessein, le combattirent par des raisons si fortes, qu'il ne sit pas difficulté de se rendre à leur avis, sur tout en faveur de Sandoval & d'Alvarado, dont on ignoroit la fituation. D'Olid retourna le foir à Cuyoacan, fous l'escorte des Brigantins, qui ôrerent aux Ennemis la hardiesse de l'inquiéter dans sa marche. Le Général se rendit le lendemain à Iztacpalapa, & trouva Sandoval, en effer, dans le besoin du plus prompt secouts. Il s'étoit emparé de la partie de la Ville qui étoit sur la Digue; mais se voïant incommodé par les Canots des Ennemis, qui étoient demeurés maîtres de la partie basse & qui ne cessoient pas leurs attaques, il avoit entreptis, le même jour, de s'établir dans quelques édifices, d'où son artillerie pouvoit les écarrer. Il avoit passé le Canal, à l'aide de plusieurs fascines; & depuis quelques heures, il s'étoit logé dans ce Poste, avec une partie de ses Espagnols. A peine y étoit il entré, qu'une multitude de Canots, qui se tenoient en embuscade, s'étoient avancés autour de lui; & jettant à l'eau des Plongeurs, qui avoient écarté les fascines,

(55) Ibid. page 501. & précédentes.

non-seulement ils avoient coupé le passage au reste de sa Trouppe, mais ils le tenoient lui-même affiegé de toutes parrs, & dans l'impossibilité de faire sa retraite. Son embarras ne pouvoit être plus pressant, lorsque Cortez arrivant à pleines voiles decouvrir cette foule de Canots, qui occupoient tous les Canaux de la basse Ville. Il sit jouer son artillerie avec tant de fuccès, qu'il ne fut pas long-tems à les diffiper; & les Mexiquains furent si maltraités dans cette occasion, qu'ils commencerent, suivant Solis (56), à remarquer l'affoiblissement de leurs forces. On fit un burin considerable, dans la partie de la Ville qu'ils avoient occupée. Mais la vûe d'une retraite si favorable aux Canots persuada Cortez, que sans la ruiner entiérement il fetoit impossible de tirer le moindre avantage de cette Chaussée; & tous les délais étant dangereux pour les autres attaques, il prit la réfolution d'abandonner ce Poste, & de faire passer Sandoval avec ses Trouppes à celui de Tepeaquilla, où la Digue étoit moins large & moins commode, mais plus sandoral prend utile au dessein de couper à la Capitale les vivres dont elle commençoit poste à Teyenà manquer. Cet ordre fut exécuté aussi-tôt, à la vue des Brigantins, qui quilla. escorterent Sandoval jusqu'au nouveau Poste, où il se logea sans résistance.

FERNAND CORTEZ. 1521.

Le Général fit voguer alors vers Tacuba. Pierre Alvarado, qui étoit chargé de cette attaque, l'avoit poussée avec divers succès, en détrussant des remparts, en comblant des fossés, & s'avançant quelquefois jusqu'à mettre le feu aux premieres maifons de Mexico; mais il y avoit perdu plusieurs Espagnols, & ses avantages ne compensoient point cette perte. Le chagrin que Cortez en ressentir lui fit juger que toutes les mesures dans lesquelles sures de Coster, il s'éroit renfermé jusqu'alors répondoient mal à son projet, & qu'un siège, qui se réduisoit à des attaques & des retraites, exposoit inutilement les Soldats & fa réputation. Ces tranchées, que les Mexiquains relevoient s'ans cesse, & la perfécurion continuelle de leuts Canots lui parurent deux obstacles qui demandoient une nouvelle méthode. Il prit le parti de fuspendre routes les attaques, pour se donner le tems de railembler ou de faire confttuire lui-même une Flotte de Canots, avec laquelle il pût se rendre maître de toutes les parties du Lac. Ses Alliés reçurent ordre de lui envoier tous les Canots qu'ils avoient en réserve; pendant que de son côté il en sit bâtir un grand nombre à Tezcuco : & dans l'espace de queique jours ; il en Il faitune Flots forma un gros redourable, qu'il remplit d'Indiens, sous des Capitaines de 10 de Canotte leur Nation. Il les divifa en trois Escadres, dont chacune devoit être sourenue de quatre Brigantins; l'un pour Sandeval, l'aurre pour Alvarado, & le troisième pour le conduire lui-même à d'Olid. Aussi tôr, les attaques furent reprises avec plus d'ordre & de facilité. On fir, nuit & jour, des rondes fur le Lac, par arrêter les forties des Mexiquains. Leurs Canots n'eurent plus la hardiesse de se montrer; ou du moins on enleva ceux qui renterent de passer avec des vivres & de l'eau. D'Olid , Alvarado & Sandoval s'avancerent en peu de tems jusqu'aux Fauxbourgs de Mexico, & la face du Siège fur changée par ces heurenses expéditions (57).

Cependant la diligence & l'industrie ne manquerent point aux Assiégés. Aireste tron-Ils se réduisirent d'abord à faire leurs forties pendant la nuit, pour renir les name des Mexi-Espagnols en allatme, & les fatiguer par l'inquiétude & les veilles. Ensuite

(56) Page 504. 1 (57) Ibid. pages 508: & précédentes. · F · SNAND CORTIZ. 1521.

ils envoierent, par de longs détouts, des Canots chargés de Pionniers, qui traversant directement le Lac pendant qu'on étoit attentif à ceux qu'on entendoit fortir de la Ville, venoient nétoier, dans un inftant, les folles qu'on avoit eu beaucoup de peine à combler. Mais rien ne fait tant d'honneur à leur adretfe, qu'un stratageme qu'ils imaginerent contre les Brigantins. Ils construitirent, dans la Valle, trente grandes Barques, rentorcées de grosses planches, pour s'en faire comme un sempart, derriere lequel ils pouvoient être à couvert. Une nuit fort obscure fut celle qu'ils choilirent, pour aller fe poster dans quelques endroits couverts de grands roseaux, au travers desquels la vue ne pouvoit pénétrer. Ils y enfoncerent quantité de gros pieux, qui s'élevoient à fleur d'eau, & dont le feul choc étoit capable de nuire aux plus grands Vaiifeaux. Leur espérance étoit d'attirer, dans cette forêt de Tofeaux & de pieux, quelques-uns des Brigantins, qui alloient fuccessivement en courfe. Ils avoient prépaté trois ou quatre Canots chargés de vivres , pour les faire fervit d'amorce. En effet, deux des quatre Brigantins de Sandoval donnerent dans le piége, fous le commandement de Pierre de Barba & de Jean Portillo. La vue des Canots, qui se présenterent fort habilement & qui feignirent de prendre la fuite, excita si vivement les Espagnois, que s'clançant vers les rofeaux, à force de rames, ils donnerent au travers des pieux. En même-tems, les Mexiquains parurent dans leurs Barques, & vinrent à la charge avec une réfolution défesperée, Barba & Portillo fentirent la grandeur du danger. Ils voioient les Brigantins comme immobiles; & le feul effort des rames ne pouvoit les tirer de cette fituation. Ils prirent le parti de foutenir le combat, pour occuper les Ennemis; pendant qu'ils firent descendre quelques Plongeurs, qui écarrerent ou couperent les pieux, à force de bras & de haches. La liberté qu'ils eurent bientôt de se remuer les mit en état de faire jouer leur artillerie, & les Barques n'y relifterent pas long-tems : mais la perte fut extrême pour les Espagnols. Portillo fut tué dans le combat. Barba y reçut plusieurs coups de fleches, dont il mourut peu de jours après; & peu de leurs gens échapperent fans blessures. Correz, furieux de cette difgrace, ne perdit pas un moment pour vanger deux Odiciers qu'il aimoir. Les Mexiquains, avec une folle simplicité qui

Cortez,

répondoit mal à leur invention, s'imaginerent que leurs Ennemis pourroient donner deux fois dans le même piége. Après avoir réparé leurs Barques , ils reprirent leur poste entre les roseaux. Le Général, averti de ce mouvement. n'emploia contr'eux que leur propre rufe : c'est-à-dire, qu'aiant envoié à la file fix Brigantins, qui se posterent la nuit suivante dans un autre lieu convert de rofeaux, il engagea le combat avec tant de fuccès, qu'il détruifit prefqu'entiérement les trente Barques (58).

Il officencore ziquama,

On eut, dans le même tems, divers avis de ce qui se passoit à Mexico. la paix sur Me- par les Prisonniers qu'on faisoit continuellement aux attaques; & le Général, apprenant que la foif & la faim commençoient à presser les Habitans. apporta plus de foin que jamais à leur couper les vivres. Mais, pour donner un nouvel éclat à la justice de ses armes, il rendit la liberté à deux ou trois des principaux Prisonniers, en les chargeant de dire à l'Empereur qu'il lui offroit la paix, avec promesse de ne rien entreprendre sur sa Couronne, à

(18) Ibid. pages \$14 & précédentes.

## DES VOÏAGES. LIV. V.

la feule condirion qu'il s'engageât à reconnoître la Souveraineté du Roi d'Espagne, dont les droits étoient fondés, entre les Mexiquains, sur leur tradition & l'autorité de leurs Ancêtres. D'autres Prisonniers rapporterent que Guatimolin avoir recu cette propolition fans orgueil, & qu'ajant affemblé tous ses Caciques, il leur avoit représenté le miscrable état de la Ville, avec des rémoignages d'attendrissement qui sembloient marquer de l'inclination pour la paix. Tout le Conseil étoit entré dans les mêmes sentimens ; à l'exception des Sacrificateurs, qui les avoient combattus avec la dernière opiniarreré, eu feignant que leurs Idoles leur promettoient la Victoire. Le Elle est rejeute. respect, dont ils étoient en possession, avoit ramené tous les Caciques à leur avis; & l'Empereur, pouile du même esprit, malgré divers présages par lesquels il croioitsa ruine annoncée, avoit fair publier qu'il punisoit de mort

FERNAND

CORTEZ.

1521.

ceux qui auroient la hardiesse de lui proposer la paix (59).

Cortez ne fut pas plutôt informé de cette résolution , qu'il entreprit d'at- Triple attaque taquer en même tems Mexico pat les trois Chausses, & de porter le fer & contre Mexico. le feu jusqu'au Palais impérial. Après avoir envoié ses ordres aux Postes de Sandoval & d'Alvarado, il se mit avec d'Olid à la tête des Trouppes de Cuyoacan. Les Ennemis avoient r'ouvert leurs fosses, & relevé les autres fortifications de la Digue : mais l'artillerie des cinq Brigantins de ce Poste rompit aisément de si foibles remparts, randis que les Trouppes de terre combloient les fossés. Ainsi Cortez trouva d'abord peu d'obstacles, Mais il fut arrêté par des embarras d'une autre nature, près du dernier Pont, qui touchoit au Quai de la Ville. Les Mexiquains avoient coupé la Chaussée, dans un espace d'environ soixante piés de longueur; ce qui avoit servi à rendre l'eau plus haure & plus grosse vers les Quais. Le bord, du côré de la Ville, Obstacle qu'ils se trouvoit fortifié de deux ou trois rangs de poutres & de grosses planches, liées par des traverses & de longues chevilles; & cette redoutable barriere étoit défendue par une multitude innombrable de Soldars. Cependant quelques décharges de l'artillerie la renverserent, avec un fracas, qui en rendit les débris mortels à quantité de Mexiquains. Les plus avancés, se voiant à la bouche de ces terribles machines, dont la flamme & le bruit les effraioient aurant que l'exécution dont ils avoient été témoins , reculerent sur ceux qui les suivoient, & les forcerent de rentrer avec eux dans la Ville. Le Quai se trouvant nettoié dans un instant, Cortez fir approcher les Brigantins, & les Canots de ses Alliés, pour gagner la terre avec ses Trouppes. Il fit passer sa Cavalerie par la même voie. Trois pieces d'artillerie, qu'il sit débarquer , lui parurent fuffire à son entreprise.

Avant que d'aller aux Ennemis, qui se monttoient encore derriere quelques tranchées, il chargea Julien Alderete d'emploïer tous ses soins à réparer fun l'espace rompu de la Chaussée, sous la protection des Brigantins, qui continuoient de border le Quai. Le combat aïant commencé dans les premieres rues, Alderete, échauffé par le bruit des armes, & craignant peut-être que l'emploi de combler & de garder un fosse ne fit tort à sa gloire, tandis qu'il voioit ses Compagnons aux mains, se laissa transporter par une ardeur indiferete. Toute la Trouppe qu'il commandoit le suivit au combat; & ce folle, qu'on n'avoit pû traverler en arrivant, fut abandonné avec une im-

(19) Ibid. page \$16. Tome XII.

Fff

FERNAND CORTEZ. 1521.

prudence qui coûta cher aux Espagnols. Les Mexiquains soutinrent les premietes attaques. On força néanmoins leurs tranchées, mais avec beaucoup de perte; & le danger devint beaucoup plus grand, lorsqu'après êrre entré dans les rues, on eut à se garantir des traits & des pierres qui pleuvoient des tetrasses & des fenêtres. Mais, dans la plus vive chalcur de l'action, Cortez crut s'appercevoit que celle des Ennemis se relâchoit; & ce changement parut venir de quelque nouvel ordre, qui leur fit abandonner le terrein, avec la detniere précipitation. C'étoit affez pour faire naître le soupçon de quelque nouvelle ruse. Le jour étoit avancé, & les Espagnols n'avoient que le Hi font fort tems de retournet à leur Quartier. Cortez, qui ne pouvoit encore penfer à s'éta-

passant la Digue.

maltraités ente- blit dans la Ville, & qui n'avoir eu dessein que d'y répandre la terreur, donna l'ordre de la retraite, en profitant néanmoins de celle des Ennemis, pour faite abbattre & brûler les maisons voisines du Quai, d'où il ne vouoit plus que leurs traits & leurs pierres pullent l'incommoder dans ses attaques. On fur éclairei, dans la fuite, du motif qui avoit fait disparoître les Mexiquains; & l'événement même en donna de triftes indices. Guatimozin avoit appris que la grande ouverture de la Digue étoit abandonnée; & fur cet avis il avoit fait ordonner à ses Capitaines de se retirer avec leurs Trouppes, pour retourner vers le Quai, par d'autres rues, & pout charger les Espagnols à leur passage. Aussi Correz n'eut-il pas plutôt tourné le dos à la Ville, que ses oreilles furent frappées par le son lugubre d'un instrument qui portoit le nom de Tochn facre, parce qu'il n'étoit permis qu'aux Sacrificateurs de le fonner, pour annoncer la guerre, & pour animer le cœur des Mexiquains à la défense de leurs Dieux. On entendit aussi-tôt d'effroïables cris ; & les Espagnols, qui composoient l'Atriete-garde, virent tomber sur eux des légions d'Ennemis.

Les Arquebusiers firent tête; & Cottez, suivi des Cavaliers, repoussa les premiers efforts de cette impétueuse attaque. Mais, n'étant instruir qu'alors de l'indiferétion d'Alderete, il tenta inutilement de rallier ses Trouppes 86 de les former en Bataillons. Ses ordres furent mal entendus ou peu respectés. Les Indiens, qu'il avoit sait marcher vers la Digue, se précipiterent consusément dans l'ouverture. Les uns passoient fur les Brigantins & dans les Canots; les autres, en plus grand nombre, se jetterent dans l'eau, où ils trouvoient des Trouppes de Nageurs mexiquains, qui les perçoient de leurs dards, ou qui les étouffoient au fond du Lac. Correz foutenoir encore ces Furieux, qui continuoient de le presser; mais son Cheval aïant été tué sous lui, il se vit force, pour conserver sa vie, d'accepter l'offre de François Guzman, qui lui préfenta le sien, & de se retiret vers les Brigantins, sur Pene des Et lesquels il arriva couvert de sang & de plaies. Cette généreuse action coûts la liberté à Guzman. Quarante Espagnols furent enlevés comme lui par les Mexiquains, & tous les autres revintent dangereusement blesses. On perdie

pagnols.

mille Tlascalans, & la meilleure des trois pieces d'artillerie. Le chagrin du Général fut plus dangereux pour sa vie, que la multutide de ses blessures. Il ne pouvoit se consoler de la perte de Guzman & des

quarante autres Espagnols. Alderete, pénétré de douleur, à la vûe de tant de manx qu'on ne pouvoit reprocher qu'à lui, offrit sa tête pour l'expiation. de son crime. Il tecur une vive reprimande aux yeux de toute l'Armée :-

mais Cortez ne jugea point à propos de faire un exemple, qui ne lui parue propre qu'à décourager ses plus braves Guerriers. Son affliction redoubla le jour fuivant, lorfqu'il apprit qu'Alvarado & Sandoval avoient perdu vingt Espagnols (60) dans leurs arraques; & tous les avantages, qu'ils y avoient remportes, lui paturent un foible dédommagement pour une si grande perte. Il co é de Sandofallut suspendre les attaques. On se réduisit à serrer plus étroitement la 6.0 Place, pour couper le pallage des vivres, pendant les soins qu'on étoit obligé de donner à la guérison des Blesses (61).

Les Mexiquains célebrerent leut Victoire avec des transports de joie. Les Mexiquains celepresent seur viscoure ; perdant la nuir , par de grands des Mexiquains.
Tous les quarriers de la Ville furent éclairés , pendant la nuir , par de grands des Mexiquains. feux. On enrendit le son des instrumens militaires, qui se répondoient en Prisonniers Esdifférens chœurs; & les Temples jettant un éclat particuliet, qui paroissoit pagnole, accompagner quelque céremonie barbare, on ne douta point que cer appareil ne regardat les Prisonniers Espagnols, & qu'ils ne fussent sacrifiés cette nuit aux Dieux de l'Empire. Quelques Soldats, qui s'avancerent vers le Quai dans des Canots, crurent entendre les cris de ces malheureuses Victimes, & reconnoître même ceux qui les pouffoient. » Pitoïable spectacle, » s'écrie Solis, qui frappa peur-être leur imagination plus que leurs oreilles » & leurs yeux; mais si funeste & si sensible, que Correz, & tous ceux « qui se rrouverent ptès de lui , ne purent entendre ce récit sans verser des

» larmes (62).

Guatimozin tira plus heureusement, de son propre sond, un arrifice dont le même Historien juge que le plus grand Capitaine autoir pû s'applaudir. ferefieu Il fit courir le bruit que Cortez avoit été tué dans sa retraite ; & cette idée n'eut pas peu de force pour inspirer un nouveau courage au Peuple, avec l'espérance de se voir promptement délivrés. Les têres des Espagnols sacrifiés furent envoiées dans routes les Villes voilines, comme des témoignages sensibles d'une Victoire qui devoit les ramener à l'obéissance. Enfin, pour confirmer ces heureux prélages, on publia que le Dieu des Armes, principale Idole du Mexique, adouci par le fang des Victimes espagnoles, avoir annoncé à l'Empereur, d'une voix intelligible, que la guerre finiroit dans huit jours, & que rous ceux qui mépriseroient cet avis péritoient dans l'intervalle (62). Guarimozin hafardoit cette impoltute, dans la confiance qu'il avoit à ses detniets avantages; & se persuadant en effet que la saveur de ses Dieux

FERNAND

CORTEZ.

1521.

val & d'Alvara-

Autre perte du

(60) On fuit Diaz. Herrera le contente de dire que Cortez perdit ce jour-là soixante

(61) Tous les Historiens tapportent qu'on

emploia dans ectte occasion une pratique qu'ils reconnoissent contraire aux principes de la Religion : mais qui est quelquesois permile , luivant Solis . lorfqn'elle eft emploiée par de bons motifs. On ne pent croire, ajoûte t'il pour la justifier lei, que le Dé-mon concourut à guérir les Espagnols, qui ne s'occupoient qu'à lui faire la guerre. Il étoit question d'un peu d'haile & de quelques warfers de l'Ectitute Sainte, feul moien par

lequel on guérissoit les plaies en fort peu de tems. C'est ce que le Peuple appelle en Espagne curar por Enfalmo; & en France. guérir du Secret. Diaz , qui avoit été témoin de ces merveilleules opérations, les attribue à un Soldat, nommé Jean Catalano, Herrera prétend qu'on en fut redevable à une Femme Espagnole, nommée l'abelle Rodriguer. Solis se déclare pour le premier. Un autre concilie tout, en disant que le remede fut donné par une Femme & emploié par un Soldat.

(61) Solis , Liv. 5 page 526. (63) Ibid. pages 17 & 18.

Fffij

FERNAND CORTEZ. 1521.

avoit commencé à se déclarer pour lui, il eur l'adresse d'introduire, dans le Camp des Alliés de Cortez, plusieurs Emissaires qui répandirent les mêmes menaces. Les oracles du Dieu des Armes, avoient une réputation si bien établie dans toutes ces Contrées, que les Indiens des différentes Nations étoient accoutumés à les respecter. Un terme si court frappa leur imagination, jusqu'à les déterminer aussi rôt à quitter les Espagnols; & dans l'espace de de deux ou trois nuits, rous leurs quartiers se rrouverent abandonnés. Les

Tlascalans mêmes délogetent avec le même désordre, à l'exception de quelques Nobles, sur lesquels la crainte n'agissoit pas moins, mais qui sembloient préférer l'honneur à la vie. Cortez, allarmé d'un incident qui entraînois la ruine de son entreprise, jugea le remede d'autant plus disficile qu'il ne connoissoir point encore la nature du mal. Mais après s'être heureusement éclairci, il se hâta de faire suivre les Déserteurs, pour les engager à suspendre du moins leur marche jusqu'à la fin des huit jours, en leur faisant considerer que ce délai ne changeroit rien à leur forr, & les assurant d'ailleurs qu'ils regreteroient de s'être laisses rromper par de fausses prédictions. Ils confentirent à passer le reste de la semaine dans les lieux où ils s'étoient arrêtés; & reconnoissant enfin leur illusion, ils revinrent à l'Armée, avec ce renouvellement de hardiesse & de confrance, qui succede ordinairement à la crainte. Dom Fernand, Cacique de Tezcuco, avoit envoié, aux Trouppes de sa Nation, le Prince son Frere, qui les ramena le huitième jour, avec de nouvelles levées qu'il trouva prêtes à le suivre. Les Tlascalans, retenus par la crainte de leur Sénat, autant que par les représentations de Cortez, ne s'étoient pas beaucoup éloignés; mais la honte étoit capable de retarder leur retour, lorsqu'ils virent arriver un nouveau secouts .

que leur République envoïoir à Correz. Ils s'unirent à ce corps, pour venir reprendre leur Quartier; & le Général, feignant de confondre les Fugitifs, avec ceux dont il devoit louer le zele, affecta de leur faire le même

les rappelle.

Il & voit deux cens mille Hommes fous fes ordes O: comes,

accueil. Ces Recrues qui augmentoient considérablement les forces des Espagnols, & les honteuses ressources de l'Empereur, qui rrahissoient sa foiblesse & son dres. Jonetica embarras, porterent quelques Narions neutres, à se déclarer en faveur de Correz. La plus considérable fur celle des Otomies; Montagnards feroces, qui conservoient leur liberté dans des rerraites inaccessibles, dont la sterilité & la misere n'avoient jamais tenté les Mexiquains d'en entreprendre la conquête. Ils avoient toujours été rébelles à l'Empire, sans autre motif que leur aversion pour le faste & la mollesse. On ne nous apprend point quel nombre de Trouppes ils amenerent aux Espagnols; mais Cortez se vit encore une fois à la rête de deux cens mille Hommes, & passa, suivant l'expression de Solis, d'une furieuse tempête au plus agréable calme (64).

darmares du

Les Mexiquains n'étoient pas demeures dans l'inaction, pendant que leurs Peuple de Mexi- Ennemis avoient suspendu les hostilités. Ils avoient fait de fréquentes sorties, la nuit & le jour ; fans caufer à la vérité beaucoup de mal aux Espagnols , pour qui la feule préfence des Brigantins étoit un rempart affuré contre les Canots. On apprir, de leurs detniers Prisonniers, que la rareré des vivres augmentant dans la Ville, les murmures du Peuple & des Soldats commençoient éga-(64) Ibidem, page 531.

CORTIZ. 1521.

lement à s'y faite entendte ; que la malignité de l'eau du Lac, à laquelle on étoit réduit, y faisoit pétit beaucoup de monde, & que le peu de vivres qu'on y recevoit, par quelques Canots qui échappoient aux Brigantins, étant parragé entre les Grands , c'étoit un nouveau sujet d'impatience pout le Peuple, dont les cris alloient souvent jusqu'à faite trembler l'Empereur pout sa sureté. Cortez assembla tous ses Officiers, pour déliberer sur ces avis. Toutes les opinions se réunirent, non-seulement à continuer les atraques, mais à recommencer celles des trois Chaussées, avec l'espérance de prendre poste dans la Ville, & la résolution de s'y maintenir. Les Corps des trois Postes recurent ordre de s'avancer, à toutes sortes de risques, jusqu'à la grande Place, qui se nommoit Tlateluco, pout s'y joindre, & pousser leurs attaques fuivant l'occasion.

Après avoit fait une abondante provision de vivres , d'eau , & de tout ce Les Efragnels qui patut nécessaite à la subsistance des Trouppes dans une Ville où l'on patricipent dats Memanquoit de tout, les trois Capitaines fottirent de leurs Quartiers, à la premiere clarré du jout. Chacun étoit foutenu par ses Brigantins & ses Canots. Ils trouverent les trois Chaussées en défense, les Ponts levés, les Fossés ouverts, avec un aussi grand nombre d'Ennemis, que si la guerre eût commencé de ce jour. On apporta les mêmes foins à surmonter les mêmes obstacles, & les trois Cotps arriverent ptesqu'en même-tems à la Ville. On s'avança facilement jufqu'à l'entrée des rues, où les maifons étoient ruinées. Les Ennemis, désespérant de se soutenir dans ce Poste, sembloient avoir temis leut défense aux fenêrres & aux terrasses. Mais les Espagnols n'emploïerent ce premiet jour qu'à faire des logemens & à se retrancher dans les ruines des maifons, avec le foin d'établir leur sûreté par des Sentinelles & des corps avancés (65). -

Cette conduite jetta les Mexiquains dans la consternation. Elle rompoit les confusion dans mesures qu'ils avoient prises pour charger l'Ennemi dans sa retraire; & la le Conteil natifance d'un mal imprévu leur fit mettre beaucoup de précipitation dans les remedes. Tous les Caciques s'affemblerent au Palais impérial. Ils fupplierent Guatimozin de se retirer plus loin du péril. Les uns , ne pensant qu'à la sûreté de leur Maître, demandoient qu'il abandonnat la Ville. D'autres vouloient fortifier son Palais; & quelques-uns proposerent de déloger les Espagnols, des Postes dont ils s'étoient faiss. Guatimozin embrassa le plus généreux de ces trois patris, & prit la résolution de mourir au milieu de ses Sujets. Il donna ordre que toutes les Trouppes de la Ville fussent prêtes, le lendemain, à fondre sur les Ennemis. Elles s'avancerent, à la pointe du jour, vers les trois Quartiers espagnols, où l'on étoit deja informé de leur niou- des Meziquains vement. L'artillerie & les arquebuses, qui avoient été disposées sur toures les avenues, en abbattirent un si grand nombre, que tous les aurres, perdant l'espoir d'exécuter l'ordre de leur Maître, ne penserent qu'à se retiter. Leur retraite laissa rant de champ libre aux Espagnols, qu'ils s'avancerent l'épèc à la main; & fans autre fatigue que celle de pouffer des Ennemis qui ne cessoient pas de reculer, ils se logetent plus avantageusement pour la nuit

D'autres difficultés les attendoient. Ils se virent obligés d'avancer pas à (65) Solis , Liv. 5. chap. 24. "

Fffiii -

FIRNAND CORTEZ. I es Eipagnols avalicent qu'au centre de M. sico.

pas, en ruinant les Maifons, & de comblet une infinité de tranchées, que les Ennemis avoient tirées au travers des rues. L'ardeur du gravail abrégon le tems. Dans l'espace de quatre jours, les trois Commandans se trouverent à la vue du Tlateluco, par différens chemins, dont cette Place étoit comme le centre. La Division d'Alvarado fut la premiere qui s'y établit, après avoir chassé quelques Bataillons que les Ennemis y avoient tailemblés. On découvroit , à peu de distance, un grand Temple, dont les Tours & les dégrés étoient occupes par une foule de Mexiquains. Alvarado, ne voulant rien laisser dettiete foi, fit avancer quelques Compagnies, qui nettoierent facilement ce Poste, tandis qu'il mir le reste de ses Trouppes en bataille, dans la Place, pour y faire un logement. La précaution, qu'il eut en même tems, d'ordonner qu'on fit de la fumée au sommet du Temple, ne servit pas moins à guider la marche des autres Capitaines , qu'à faire connoître la diligence & le fuccès de la fienne. Bientôt la Divifion d'Olid , commandée par Cortez même , arriva au même lieu; & la foule des Mexiquains, qui fuioient devant elle, venant se jetter dans le Bataillon d'Alvarado, y fut reçue à coups de piques & d'épées, qui en firent pétit un grand nombre. Ceux qui fuioient

Carnage .des Manquains,

> devant Sandoval eutent le même fort, & la Division de ce Commandant ne tarda point à joindre les deux autres (66). Alors tous les Ennemis, qui occupoient les autres Places & les rues de communication, ne douterent point ue le dessein des Espagnols, dont ils voioient les forces réunies, ne sur d'attaquer l'Empereur dans fon Palais. Ils s'empresserent de courir à sa défense : & certe perfuation donna le terns au Général d'établir avantageusement tous ses Postes. On emploïa quelques Compagnies des Alliés à jetter les Morts dans les plus grands canaux; mais il fallut mettre des Commandans espagnols à leur tête, pour les empêcher de se détobbet avec leur charge, & d'en faire ces abominables festins, qui étoient la derniere Fêre de leurs victoires (67). Correz envoia ordre, aux Officiers des Brigantins & des Canots, de courir incessamment d'une Digue à l'autre, & de lui donner avis de tous les mouvemens des Assiégés. Il distribua ses Trouppes avec tant d'intelligence, qu'à la faveur de cette disposition, il leur promit le repos dont elles avoient besoin pour la nuir. En effet, il ne fut troublé que par les supplications de nluficuts trouppes d'Habitans , demi-morts de faim , qui s'approchoient fans atmes, pour demander des vivres, en offrant de vendre leut liberté à ce prix. Quoiqu'il y eût beaucoup d'apparence qu'ils avoient été chassés des autres Quartiers, comme des bouches inutiles, ils firent tant de pitié à Cortez. qu'il leur fournit quelques rafraîchissemens, pour leur donner la force d'aller chercher leur fubliftance hors des murs (68).

a'hês veulene manager leure corps.

Hamanicé de Costar.

> Le jour suivant fit découvrir un grand nombre de Mexiquains armés, dans les rues dont ils étoient encore en possession; mais ils n'y étoient que pour couvrir divers ouvrages, par lefquels ils vouloient fortifier leur derniere retraite. Cortez, ne leur voiant aucune disposition à l'attaquer, suspendit aussi la résolution de marcher à l'assaut. Il se flatta même de leur faire goûrer de nouvelles propositions, dans une extrêmité qui devoit leur donner d'autant

Il offre encore la paix.

(66) Ibid. page 538. & précédentes. mula ce qu'il fut impossible d'empécher. (68) Solis, ubi fupra, page 539.

4(67) Les Historiens remarquent qu'on ne put arrêter tout à-fait le mal , & qu'on diffiplus de confiance pour ses offres, qu'elles pouvoient leur faire connoître que son intention n'étoit pas de profiter de ses avantages pour les détruire. Il chargea de cette commission trois Prisonniets d'un nom connu ; & vers le milieu du jour, il en conçur quelque espérance, lorsqu'il vit dispatoître les Trouppes qui gardoient les rues.

FERNAND CORTIZ. 1 ( 21:

Le Quarrier , où Guarimozin s'étoit retiré avec sa Noblesse & ses plus sideles Soldats, formoit un angle forr spacieux, dont la plus grande patrie l'happreur. étoir entourée des eaux du Lac. L'autre, peu éloignée du Tlatelnco, avoir été fortifiée d'une circonvallation de grosses planches, garnies de fascines &

Situation du

de pieux, & d'un profond fosse, qui coupoit routes les rues voisines. Correz, aïant paffe la nuir fuivante auffi tranquillement que la premiere, s'avança le Trève de treis lendemain dans les rues que les Ennemis avoient abandonnées. Toute la jours Evécureus ligne de leurs fortifications étoir couronnée d'une multitude innombrable de Soldats, mais avec quelques marques de paix, qui confiftoient dans le filence de leurs instrumens militaires, & dans l'interruption de leurs cris. Il s'approcha deux fois à la portée des fleches, après avoir donné ordre, aux Espagnols qui le snivoient, de ne faire aucun mouvement d'atraque. Les Mexiquains bailferent leurs armes ; & ce repos , qui fut accompagné du même filence, ne lui laissa aucun doute que ses ouvertures de paix, auxquelles il crur devoir l'attribuer , ne fussenr agréables à toute la Nation. Il remarqua austi leurs efforts, pour cacher ce qu'ils souffroient de la faim, & pour faire connoîrre qu'ils ne manquoient ni de vivres , ni de réfolution. Ils affectoient de manger publiquement, sur leurs rerrasses, & de jetter leurs reftes aux Habitans, qui rendoient les bras, de l'autre côté du fossé, pour recevoir ce miférable secours. Pendant trois jours , qui se passerent dans cette espece de rrève plusieurs de leurs Capitames sortirent de l'enceinte & vinrenr défier les plus braves Espagnols. Leurs instances duroient peu; & la plû- Diff & compart se hâroient de repasser le fosse, lorsqu'on se disposoir à leur répondre: bau particuliers.

Mais ils se retiroient aussi contens de leur bravade, qu'ils l'auroient été de

la victoire (69). Dans cer intervalle, Le Conseil de l'Empereur n'avoir pas cesse de déli- Les Sacrificaseurs bérer sur les propositions de Cortez, & la plupatr des Caciques avoient mar- reur à la gozte,

bats particuliers, qui ne tournerent point à leur honneur. Diaz raconte qu'un de ces Avanturiers, armé de l'épée & du bouelier de quelque Espagnol qui avoit été sacrissé, s'approcha fort hardiment du Quartier de Cottez, & répéta plusieurs fois son dési avec beaucone d'arrogance. Plusieurs Espagnols offrirent de se mesurer avce lui. Correz les atrêta; & dans son indignation, il lui fit dire, par un Interpréte, que s'il vouloit se faite accompagner de dix autres Mexiquains, lui montra , les combattit tous ensemble. Ce jeune Homme, âgé de seize ou dix - sept ant . étoit un Page de Cortez , & se nommoie Jean Nugnez de Marcado. Le Mexi- pée qu'il avoit gagné à noblement.

(69) Il y eut néanmoins quelques com- quain patut itrité d'un langage si méprisant, & recommença ses bravades avec plus d'infolence. Afors, Matendo, qui crut que ce combat le regardoit, depuis que son Généqu'on ne put le retenir. Il passa de ton cene-qu'on ne put le retenir. Il passa de même le fosse qui bordoit le Quartier; & chargeant le Mexiquain, avec autant de force que de cournge, il le perça d'un coup qui le fit tomber more a ses pies. Cette action, qui cut pour témoins, quantité d'Ennemis & d'Espagnols, lui artira ses applaudiffement on permettroit qu'un jeune Espagnol, qu'on 'des deux Partis.'Il tevint aux piés de son Maître, avec l'épée & le bouchet du Vainett. Cortez, charmé de sa valeur, l'embraffa plufieurs fois, & lui ceignit de sa main l'éCORTIZ. 1521.

que du penchant pour la paix. Elle n'avoit trouvé d'opposition que de la part des Sacrificateurs, qui crojoient leur ruine attachée à l'alliance des Efpagnols. L'adreile, avec laquelle ils furent mêler les promeffes & les menaces de leurs Dieux, fit prévaloir enfin le parti de la guerre; & l'Empereur déclara que fon respect pour la Religion l'obligeoit de se rendre à leur avis : mais , avant que de rompre la trêve, il ordonna qu'une parrie de la Nobleile, avec tous les Canots qu'il avoit autour de lui , se rendissent dans une espece de Port que le Lac formoit derriete fon Palais. C'étoit une reflource qu'il ménageoit pour sa retraite, si la fortune l'abandonnoit dans ses derniers efforts. Cet ordre fut exécuté avec tant de bruit & de confusion, que les Capitaines des Brigantins s'appeteurent aufli-tôt du mouvement qui se faisoit sur la Digue. Ils en informerent le Général, qui pénétra facilement l'objet de ces nouvelles mesures. Il dépêcha sur le champ Sandoval, avec la qualiré de Capitaine Général des Brigantins, & la commission expresse d'assieger le Port avant la fin du jour. Enfuite, aïant disposé ses Trouppes au combat, il s'approcha des Fortifications, pour hâter la conclusion de la paix, par les menaces d'une fanglante guerre.

Negociation qui les des atmes.

Les Mexiquains avoient déja reçu l'ordre de se mettre en défense. & fe torme au mi- leurs cris annoncerent la rupture du Trairé. Ils se préparerent au combat avec beaucoup de résolution : mais , les premiers coups de canon leur aïant fair consoître la foiblesse de leurs remparts, ils ne vitent plus que le péril dont ils étoient menacés. On ne fut pas long-tems sans voir paroître quelques Drapeaux blancs, & fans entendre répéter, en Espagnol, le nom de Paix. qu'ils avoient appris à prononcer. Cortez leur fit déclarer, par ses Interprétes, qu'il étoit tems encore de prévenir l'effusion du fang, & qu'il écouteroit volontiers leurs propositions. Après cette assurance, quatre Ministres de l'Empereur se présenterent sur le bord du fossé, en habits qui répondoient à leur office. Ils saluerent les Espagnols, avec de profondes humiliations; & s'adressant au Général, qui s'avança aussi sur le bord opposé, ils lui dirent que le puissant Guarimozin , leur Empereur , sensible aux miseres de son Peuple, les avoit nommés pour traiter de bonne foi; qu'il souhaitoit la fin d'une guerre également funeste aux deux Partis, & qu'il n'attendoit que les explications du Général espagnol pour lui envoier les siennes. Cortez répondit que la paix étoit l'unique but de ses armes, & que malgté le pouvoir qu'il avoit d'emploier la force contre ceux qui tardoient si long-tems à connoître la raison, il revenoit volontiers au Traité qu'on avoit rompu ; mais que pour abreger les difficultés, il lui paroissoit nécessaire que l'Empereur se laissât voir, accompagné, s'il le desiroit, de ses Ministres & de ion Confeil; que les Espagnols accepteroient toutes les conciliations qui ne blefferoient point l'autorité du Roi leur Maître; & qu'ils engageoient leur parole, non-seulement de finir les hostilités, mais d'emploier toutes leurs forces au service de l'Empereur du Mexique. Les Envoiés se retirerent avec toutes les apparences d'une vive satisfaction; & Cortez se hâta d'envoïer ordre à Sandoval, de suspendre l'arraque du Port. Un quart d'heure après, les mêmes Officiers reparurent au bord du fossé, pour assurer le Général que l'Empereur viendroit le lendemain avec ses principaux Ministres ;

FERNANI 1521. L'Empe

& qu'aiant la paix fort à cœur, il ne se retireroit point sans l'avoir conclue (70). Cependant il ne pensoit qu'à faire traîner la négociation en longueur, pour se donner le tems d'embarquer ses richesses & d'assurer sa retraite. Ses Envoiés revinrent à l'heure qu'ils avoient marquée; mais ce fut pout donner avis qu'un accident, furvenu à l'Empereur, ne lui permettoit de fortir teompe les lé-que le jour d'après. Enfuite l'entrevûe fut remife, fous prétexte d'ajuster pagnois. quelques préliminaires de bienséance, & d'autres formalités. Quatre jours se passerent en vaines cérémonies : & l'Historien le plus déclaré pour Cortez convient qu'après tant d'expériences de la perfidie des Mexiquains, il se défia trop tard de leurs artifices. Le fond qu'il faisoit sur un engagement, auquel il croïoit Guatimozin forcé par sa situation, lui avoit sait prendre des mesures pour le recevoir avec éclat; & ce soin paroît l'avoir occupé tout entier. Anssi n'apprit-il ce qui se passoir sur le Lac, qu'avec un transport de colere, & des menaces, par lesquelles il s'efforça, suivant Solis, de déguiser

fa confusion. Le matin du jour marqué pour la conclusion du Traité, Sandoval reconnut 11 stend la futer. qu'un grand nombre de Mexiquains s'embarquoient à la hâte, sur les Canots qu'ils avoient rassemblés dans leur Port. Il en sit avertir aussi-tôt le Général; tandis qu'assemblant ses Brigantins, qui étoient dispersés en différens postes, il leur recommanda de se tenir prêts à tout événement. Bientôt les Canots ennemis se mirenr à la rame. Ils portoient la Noblesse mexiquaine & les principaux Chefs des Trouppes de l'Empire, qui s'étoient déterminés à combattre les Brigantins , pour favoriser, au prix de leur sang , la fuite de la Noblesse pour l'Empereur. Leur dessein, après le succès de cette diversion, étoir de se disperser par autant de routes qu'ils avoient de Canots, & d'attendre le tems de la nuit pour le suivre. Ils exécuterent leur entreprise en voguant droit aux Brigantins, & les attaquerent avec tant de furie, que sans paroître effrarés du premier fracas de l'artillerie, ils s'avancerent jusqu'à la portée de la pique & du fabre. Pendant qu'ils combattoient avec cet emportement . Sandoval observa que six ou sept grandes Barques s'éloignoient à force de rames. Il donna ordre à Garcie Holguin, qui commandoit le Brigantin le plus leger, de les suivre avec toute la diligence des rames & des voiles, & de les attaquer à toutes fortes de risques, mais moins pour les endommager que pour les prendre. Holguin les poussa si vigoureusement, qu'ajant bientôt affez d'avantage pour tourner la proue, il tomba fur la premiere, qui paroissoit commander toutes les autres. Elles s'arrêterent comme de concett. Les Matelots mexiquains hausserent leurs rames ; & ceux de la première Barque poufferent des cris confus, dans lesquels plusieurs Espagnols, qui commençoient à favoit quelques mots mexiquains , crurent démê er qu'ils demandoient du respect pout la personne de l'Empereur. Leurs Soldats 11 est pris par baifferent les armes ; & cette foumiffion fervit encore mieux à les faire en- Garcie Holgsin, zendre. Holguin défendit de faire feu : mais abordant la Barque, il s'y jetta, l'épée à la main, avec quelques Espagnols.

Guatimozin, qui étoit effectivement à bord, s'avança le premier; & reconnoilsant le Capitaine à la déférence qu'on avoit pour lui , il lui dit , d'un air affez noble , qu'il étoit son Prisonnier , & disposé à le suivre sans ré-

(70) Solis , Liv. s. pages \$46. & précédentes. Tome XII.

Ggg

Sa fermere.

FERNAND CORTIZ. 1521.

fuite. Il exhorta certe Princesse à la constance, par quelques mots qui ne furent point entendus. Enfuite, il lui donna la main pour monter dans le Brigantin : & s'appercevant qu'Holguin regardoit les autres Barques avec quelque embarras , il lui dit ; foïez fans inquiérude : rous mes Suiets viendront mourir aux piés de leur Prince. En effet, au premier signe qu'il leur fit, ils laissetent tomber leurs armes; & se reconnoissant Prisonniers par devoir, ils suivirent tranquillement le Brigantin.

Sandoval conrinuoir de combarrre, & s'appercevoir, à la rélistance des-Caciques, qu'ils étoient résolus de l'arrêter, aux dépens de leur vie. Cependant leur valeur parut les abandonner, aussi-tôt qu'ils se crurent certains de la captivité de l'Empereur. Ils passerent, en un instant, de la surprite au défespoir; & les cris de guerre se changerent en gémissemens lamentables. Non-seulement ils prirent le parti de se rendre, mais la plupart s'empresferent de passer sur les Brigantins, pour suivre la fortune de leur Maître. Holguin, qui avoit dépêché d'abord un Canot à Cortez, passa dans ce moment à la vûe de Sandoval : & voulant conferver l'honneur de conduire fon Prisonnier au Général, il évita de s'approcher des Brigantins, dans la crainte d'êrre arrêté pat un ordre auquel il n'auroit pas obéi volonriers. Il trouva l'attaque des tranchées commencée dans la Ville, & les Mexiquains emploiés de toutes parts à les défendre. Mais l'infortune de l'Empereur, qu'ilsappritent bientôt de leurs Sentinelles, leur fit tomber les armes des mains. Ils se reriterent, avec un trouble dont Cortez ne pénétra pas rout-d'un coup la cause, & qui ne sur éclairei qu'à l'arrivée du Canor d'Holguin. Dans le premier mouvement de sa joie, Solis lui fait lever les yeux vers le Ciel, comme à la fource de rous les succès humains. Son premier soin sut d'arrêrer l'ardeur de ses Trouppes, qui commençoient à traverser le foile. Ensuire, aïant envoié deux Compagnies d'Espagnols au bord du Lac, pour y prendre Guatimozin fous leur garde, il s'avança lui-même après eux, dans le feul deffein de lui

Percur.

Circonflances

faire honneur, en allant le recevoir affez loin (71). Il lui rendit, en effet, ce qu'il crut devoir à la Majesté impériale : &c celour enuevie. Guarimozin parur fentible à cetre attention du. Vainqueur. Lorfon ils furent arrivés au Quarrier des Espagnols, toute la suite de ce Monarque s'arrêra d'un air humilié. Il entra le premier, avec l'impératrice. Il s'assit un instant : mais il fe leva presqu'aussi-tôt, pour faire asscoir aussi le Général. Alors, demandant les Interpreres, il leut ordonna, d'un vifage affez ferme, de dise à Cortez.» Qu'il s'étonnoir de le voir rarder ti long-tems à lui ôter la vie ; » qu'un Prisonnier de sa sorte ne causoir que de l'embarras après la Vic-» toire, & qu'il lui conseilloir d'emploier le poignard qu'il porroit au côte, » pour le tuet de sa propre main. Mais, en achevant ce discours, la constance lui manqua, & ses larmes en étoufferent les derniers mors. L'In:pérattice laissa conler les siennes avec moins de réserve. Cortez, artendri lui-même de ce trifte spectacle, leur laissa quelques momens pour soulager leur douleur, & répondit enfin » que l'Empereur du Mexique n'éroir pas tom-\* bé dans une difgrace indigne de lui; qu'il n'éroit pas le Prifonnier d'un. » fimple Capitaine, mais celui d'un Prince si puissant, qu'il ne recounous. (71) Solis, Liv. 5. pages 554. & précédences ; Herrera , Déc. 4. Liv. 1.

· foit point de Supérieur au monde, & si bon, que le grand Guatimozin » pouvoit esperer de sa clémence non-seulement la liberté, mais encore la

» paifible pollellion de l'Empire mexiquain, augmenté du glotieux titre de " son amitié; & qu'en attendant les ordres de la Cout d'Espagne, il ne

\* trouveroit point de différence entre la foumission des Espagnols & celle

» de fes propres Sujets.

Guatimozin étoit agé d'environ vingt-quatre ans. Sa taille étoit haute & bien Portrait de Guaproportionée. Il avoit le teint d'une blancheur, qui le faisoit paroître Etran-l'imperation ger au milieu des Indiens. Mais quoique ses traits n'eussent rien de défagréable, une majestueuse fierré, qu'il affectoir de conserver dans son malheur. sembloit plus propre à lui attirer du respect que de l'affection ou de la pitié. L'Impératrice étoit à-peu-près du même âge. Elle interessoit d'abord par la grace & la vivacité de fes manieres; mais fon vifage n'avoit qu'un premier air de beauté, qu'il ne soutenoit pas, & qui laissoit découvrir de la rudesse dans ses traits. Elle étoit Niece de Motezuma; & Cortez ne l'eut pas plurôt appris, que lui renouvellant ses offres de service, il déclara hautement que tous les Espagnols devoient respectet, dans cette Princesse, la mémoire & les bienfaits de ton Oncle (71).

FERNAND CORTIZ.

1521

On vint l'avertir que fans continuer le combat les Mexiquains se mon-On vint l'avertir que ians continuer le comout les menquains le mon-eroient encore sur leurs remparts, & qu'on avoit peine à retenir l'empor-Merico. tement des Alliés. Il mit ses Prisonniers entre les mains de Sandoval; & sans s'expliquer avec eux, il se disposoit à partir, pour achever lui-même de soumettre la Ville; lorsque l'Empereur, pénétrant la raison qui l'obligeoix de se retirer, le conjura fort ardemment de ménager le sang de ses Sujets. Il parut même étonné qu'ils n'eussent pas quitté les armes après avoit su qu'il étoir au pouvoir des Espagnols ; & reprenant toute sa liberté d'esprit , il proposa d'envoier un Ministre de l'Empire, par lequel il promit de faire déclarer aux Soldats & au Peuple qu'ils ne devoient point irriter les Espagnols, qui étoient maîtres de sa vie, & qu'il leur ordonnoir de se conformer à la volonté des Dieux, en obéiffaur au Général étranget. Cortez accepta cette offre; & le Ministre n'eur besoin que de paroître, pour les disposer à la foumission. Ils exécuterent aussi promptement l'ordre qu'ils reçurent, de sortir sans armes & sans bagage; & le nombre de Trouppes, qui leur restoit après tant de pertes (73), causa beaucoup de surprise aux Espagnols. Cottez défendit, sous les plus rigoureuses peines, qu'on leur fit la moindre insulte dans leur marche; & fes ordres étoient si respectés, qu'on n'entendit pas un mot injurieux de la pare de tant d'Alliés, qui avoienr les Mexiquains en

Toute l'Armée entra, fous ses Chefs, dans cette partie de la Ville, & n'y trouva que des objets funestes; des Blesses & des Malades, qui demandoient la mott en grace, & qui accusoient la pirié des Vainqueurs. Mais rien ne parur plus effroïable, aux Espagnols, qu'un grand nombre de cours & de maisons déserres, où l'on avoit entassé les cadavres des Morts, pour célebrer leurs funérailles dans un autre tems (75). Il en fortoit une infection,

(71) Solis, page 555. Quelques Relations In font la Fille; ce qui paroit affez prouvé dans la fuite.

(74) Ibid, page 557. (75) Tous les Historiens font monter la perte des Mexiquains, dans la seule Capita-

(73) Soixante-dix mille Hon

Telle fut la fin du Siege de Mexico (76), & la Conquête absolue d'un

FIRNAND CORTEZ. 1522.

qu'on crut capable d'empester l'air : ce qui fit prendre à Cortez le parti de hâter fa retraite. Il distribua les Trouppes d'Alvarado & de Sandoval dans les quartiers de la Ville, où la contagion lui parut moins dangereuse; & bientôt il reprit le chemin de Cuyoacan, avec celles d'Olid & fes Prifonniers.

Empire, dont toutes les Provinces, entraînées par l'exemple de la Capitale, se teunirent sous la domination de Cortez. Jusqu'alors, il n'avoit connu la grandeur de son entreprise, que par les difficultés qu'il avoir eues à surmonter; mais la foumillion volontaire d'un grand nombre de Provinces, & Cortex foumet facilement le la découverte de quantité d'autres Païs qu'il eut peu de peine à téduire, reile de l'Emplrene de l'empi-re, & d'aures lui apprirent mieux que jamais l'importance du service qu'il avoit eu le bon-Countes voin- heur de rendre à sa Patrie. On n'en porta point un autre jugement en Europe : & pendant qu'il s'emploioit à rétablir le calme parmi tant de Nations qu'il avoit subjuguées, à rebâtir Mexico & plusieurs autres Villes, à confirmer ses Etablissemens par des Loix, en un mot, à jetter les fondemens de l'ordre qui regne aujourd'hui dans ses Conquêtes, & dont l'arriole suivant contient la description, tous les efforts de la haine & de l'envie (77) ne purent empêcher qu'on ne lui rendit justice, à la Cour d'Espagne.

oi cen i en Ef-Aging.

BCs.

L'Empereur Charles, libre enfin des grandes occupations qui l'avoient retenu en Allemagne, crut sa gloire interessee à terminer un différend donc il se reprocha d'avoir abandonné la connoissance à ses Ministres. L'Evêque de Burgos, qui s'étoit déclaré l'Ennemi de Cortez, comme il l'avoit été des Colombs, fut éloigné du Confeil. Un Tribunal, composé des plus grands Personnages (78) de l'Espagne, eut ordre d'éclaireit les ténébres qu'on avoit jettées sur les droits de la valeut & de la Fortune. Les Agens des deux Partis affitherent à toutes les Assemblées. On lus leurs

le, à plus de cent vioge mille Hommes. Correz n'avoit perdu que cinquante Espagnols & fix Chevaux, dans la deroiere attaque: mais la perte de ses Alliés fut d'envi-ron huit mille Hommes.

(76) On fixe le jourl au 11 d'Août, Fête de Saint Hippolyte, qui en est devenu le Patron de la Ville. L'anniversaire d'un si grand événement s'est célébié depuis par une Proecssion solemnelle, où l'on porte la princi-pale Enseigne de l'Atmée victorieuse. Le Bloeus de la Ville avoir duré trois mois; mais on ne compte que quatre-vingt jours de fiege, prodant lesquels il y eus soixaote combats fanglans. Herrera , Déc. 3. Liv. 1. chap. 8. Solis, qui termine ici fon Hiftoite, paroît perfuadé que les Mexiquains furent épargnés après leur reddition : mais Diaz & Herrera déclarent nettement que la Ville fut abandonnée au pillage, & que tous les Alliés de Costez partitent charges de richeffes. On verra, dans la Description, ee oui lui revint des Tréfots de l'Empereur , &

d'autres circooffances de sa Victoire.

(77) Diego de Velasquez, Gouverneur de Cuba, tenta encore de lui ôcer le fruie de ses travaux par une Florte considérable qu'il arme contre lui fous le commandement de Chtistophe Tapia ; mais elle trouva Correz fi bien affermi, qu'elle n'ofa rien entreptendre. François Garay remua aussi du côté de Panuco, & fut vaincu-dans une Bataille. D'ailleurs l'Evêque de Burgos & les Emissaires de Velasquez oe cessoient point d'agir en Espagne.

(78) Solis nomme pour Préfident, Mercure de Gattinara, grand Chancelier d'Espagne. & pour Conscillers, Hernand de Vega, le grand Commandeur de Castille, le Doeteur Laurent Galindez de Carvajal, François de Vargas, Camerier de Sa Majesté, & le Docteur Rofe, Flamand & Ministre d'Etat. Diaz & Herrera fe trompeot en y juignant -M. de la Chau, qui étoit mort depuis un an à Sarragosse.

FERNAND CORTEZ 1521.

délibération mirent les Commissaires en état de juger » que Velasquez " n'ajant point d'autre titre fur la Nouvelle Espagne que celui d'avoir fait » quelque dépense pour cette entreprise & d'avoir nommé Cortez, ses pré-» tentions devoient se réduire à la restitution de ce qu'il y avoit emploié, " après avoir prouve que ces avances étoient de fon propre bien . & n'a-" voient point été priles fur les effets roïaux, dont il avoit la dispolition » dans son Gouvernement ; que la nomination de Cortez lui donnoit « d'autant moins de droit sur la gloire & le profit de la Conquête, que " fans la participation de l'Audience roïale de l'Isle Espagnole, dont il au-» roit du recevoir les ordres, elle avoit manqué de force & d'autorité; que » d'ailleurs il étoit déchu de son pouvoir, le jout qu'il avoit révoqué " Cortez: & que cerre révocation aiant détruit fon unique Titre , qui con-» sistoit dans ses premiers frais , il avoit laisse à Cortez la liberte de suivre » ses propres vues pour le service de l'Espagne, sur-tout depuis que cet il-» lustre Avanturier avoit levé à ses dépens la plus grande partie de ses " Trouppes, & qu'il avoit équipé la Flotte victorieuse, on de son propre » fond, ou de l'argent qu'il avoit emprunté de ses Amis. Ces Conclusions furent envoices à l'Empereur, qui ne differa point à les approuver; & par une Senrence folemnelle, on imposa un éternel silence à Diego de Velasquez fur la Conquête de la Nouvelle Espagne, avec téserve néanmoins de ses droits pour les premiers frais de l'Armement. Il fut si rouché d'une nouvelle fi funelte à fon ambition , & d'une Lettre de l'Empereur qui condamnoit sa conduite, qu'il ne furvécut pas long-tems à cette double infortune. Garay n'obrint point un traitement plus favorable. Il fut blamé, par le même Tribunal, d'avoir ofé former des entreprises sur la Nouvelle Espagne, & forcé de renoncer pour jamais à ses prétentions (79).

Correz, auffi rriomphant par la difgrace de ses Ennemis, que par les faveurs donr il fur comblé performellement, se vit honorer, non-sculement des titres de grand Capitaine & de fidéle Sujet de Sa Majesté, mais de la digniré de Gouverneur & de Viceroi de la Nouvelle Espagne, avec une exhortation de la main de l'Empereut à terminer glorieusement ses travaux . dans l'espoir certain d'une récompense égale à ses services. Martin Cortez, son Pete, reçur les gages de cette promesse par diverses marques d'une considération distinguée; & tous les Guerriers, qui avoient eu part à l'Expédition , se ressentirent de la reconnoissance de leur Maître. On fit esperer . au nouveau Gouverneur, des secours qui lui furent envoïes sidelement. Toutes ces faveurs furent confirmées par le Sceau impérial, le 22 d'Octobre 1522. Deux des Envoiés de Cortez (80), chargés de ces agréables dépêches,

pout porter à l'Empereur la principale partie de son butin, en plaques d'or. On prétend que d'Avila fut pris aux Terceres par un Cor-

(79) Solis, Liv. 4. pages 361. & précédants. Hertera, Décad 5. Liv. 1. & que l'ampois 1, voians la teféor qu'il (80) Ource cust ofon on a vid les noms, possible ca légage, lui die Vorte Maires il avoit fait partir après la prifié de Metico, & le Roul de Fortugal out paragile met sur Allonie d'Avila de Annonie de Guidonce; le Nouveau Mesde, fain Penife I molt. Je voudrois qu'ils me fissent voir le Testament d'Adam, d'où ils tirent apparemment leur droit. D'Avila n'en obtint pas moins la

#### HISTOIRE GENERALE

FYEMANS
mirent à la voile aussi-rôt pour Vera-Cruz; & les autres ne furent retenus
CORTEZ.
de Espage, que pour prendre le commandement de la Florte qu'on lui
définoit.

fir mourir dans l'humiliation. Ce récit appartient à d'autres tems.

diberté d'achever (on Voiage; mais Quinones étoit mort dans sa navigation. Peu de tems après, Cotret, envoiant un autre présent à l'Empereur, y joignit une Coulevrine d'un mélange d'or 6 d'argent, qu'il avoit nommét le Phénix, & qui portoit certe inférip-

Ave Nacio fin par Yo en ferviros fin fegundo, Y vos fin ygud en mundo. c'elt-à-dire; comme le Phénis elt un Oifeau fans pareil, de même perfonne ne vous ferr comme moi, & vous navez point d'égal au



# DESCRIPTION

## DU MEXIQUE,

### LA NOUVELLE ESPAGNE.

N a premiere Description du Continent de l'Amérique sembleroit de- DESCRIPTION mander, pout introduction, quelques temarques fur la position générale pe La Novde ce Nouveau Monde, sur son étendue, & sur le rapport de ses parties velle Espaavec celles du Monde, ancien , c'est-à dire avec l'Asie , l'Europe & l'Afri- GNE. que. Mais fi l'on confidere que jusqu'ici les Européens sont comme à l'entrée d'une si vaste Région, & que tout ce qui n'étoit pas découvert alors, ou qui ne l'étoit qu'imparfaitement, par des essais & des conjectutes, doit encore pailet ici pour inconnu, on approuvera que l'idée d'un meilleur ordre me fasse remettre, à d'autres tems, des Observations qui supposent d'autres lumieres. Comment juget, comment esperer de se faire entendre en jugeant, d'une infinité de lieux dont on doit se figurer que l'existence & les noms sont encote ignorés ? C'est donc pat dégrés qu'il faut conduire un' Lecteur à ces connoillances; comme c'est pat dégrés que les Voiageurs y sont patvenus : & le jout no seta pas plutor répandu sur la totalité de l'objet, qu'il en fera distinguer aisement toutes les parties.

Je me ctois ici borné, comme on l'étoit au tems que je représente, à la division générale qui distingue l'Amérique en deux grandes moitiés , l'une bornes de Septentrionale, & l'autre Meridionale (81). Les Espagnols, en entrant dans ent. le Pais auquel ils donnerent le nom de Nouvelle Espagne, ne purent ignorer qu'il étoit dans la premiete. Lorsque leur Conquête les eut mis en! étar d'en connoîtte l'étendue, ils observerent bientôt qu'il est situé entre les sept & trente dégrés de latitude du Nord , & entre les deux cens soixante-ttois & deux cens quatre-vingt-quatorze de longitude; que dans fa! plus grande étendue, qui est du Nord-Ouest au Sud-Ouest, il contient plus de fix cens lienes, & que fa largeur, qui est fort irréguliere, n'en a pas plus de deux cens cinquante. Mais c'est dans la suite qu'ils lui ont reconnu pour bornes, au Nord, la grande Contrée qu'ils ont nommée Nouveau Mexique, & celle que les François ont nommée la Louisiane : au Midi . . la Mer du Sud; & au Couchant, la Met vermeille. Du côté de l'Orient. par lequel ils étoient venus, ils ne pouvoient douter qu'il n'eût la Mer qui a pris le nom de Golfe du Mexique, & l'Isthme du Darien, qu'ils avoient déja découvert.

Ce ne fut pas tout d'un coup qu'ils apprirent aussi le nombre & la di- ser divisions. vision des Provinces de l'Empire Mexiquain, soit de celles qu'ils avoient trouvées actuellement foumifes à l'Empereur Motezuma, foit de plutieurs (81) On remarqueta, dans un autre lieu, les premiers Ecrivains la priffent de la Lè-que cette divition fe prend aujourd'hui de gne équinoxiale. Fillimme du Darien ou de Panama; quoique

DE LA NOU-VELLE ESPA-CNE

autres qui avoient secoué le joug, sous son regne ou sous celui de ser Prédécelseurs. Il ne paroît pas même que leurs Ecrivains en aient jamaiseu d'exacte connoissance; & quoique la plupare se trouvent nommées dans les Relations, c'est avec si peu d'ordre & de clarté, que pour se former une juste idée de ce grand Empire, on est obligé de suivre la nouvelle division, c'est-à-dire, celle qui fut établie par Cortez & ses successeurs, dans laquelle une partie des anciens noms ont été conservés.

Trois Audien-Provinces,

Les Espagnols ont divisé la Nouvelle Espagne en trois Gouvernemens, cet & vingt-deux qu'ils appellent Audiences , ou Governacions , & qui contiennent ensemble vingt-deux Provinces, mais qui reconnoillent toutes l'autorité d'un feul Viceroi. 1. L'Audience de Mexico, qui est la premiere, & dont la situation est au milieu des deux autres, est composée de sepr Provinces : celle même de Mexico; Mechoacan; Panuco; Tlascala; Guaxaca; Tabasco; Yucatan. 2. L'Audience de Guadalajara, située au Couchant d'Eté de Mexico, contient aussi sept Provinces : celle de Guadalajara; Los Zacatecas; Nueva Bifcaia, ou Nouvelle Bifcaie; Cinaola; Culiacan; Chiametlan; Xalisco, ou Nouvelle Galice. 4. L'Audience de Guatimala, située à l'Orient d'Hivet de Mexico, renferme huit Provinces; Soconusco; Chiapa; Vera Paz; Guatimala; Honduras, ou Hibueras; Nicaragua; Costa ricca, & Veragua.

#### Audience de Mexico.

Metica

Province de ON concevroit difficilement tout ce qui regarde la premiere Province d'où cette Audience tire fon nom, si l'on n'étoit guide par la Description & par le Plan du fameux Lac, qui servit comme de champ aux principaux Exploits de Correz.

Defeription de Lac de Mexico.

Il est situé dans la partie orientale d'une Vallée presque plate, dont la longueur, suivant Gemelli Carreri (82), est de quatorze lieues d'Espagne, du Nord au Sud, la largeur de sept, & le circuit d'environ quarante. On donne plus de cent mille piés de hauteur aux Montagnes qui environnent cette Vallée. Le Lac est composé de deux parties, qui ne sont séparées que par un espace fort étroit; l'une d'eau douce & tranquille, fott poissonneuse, & plus haute que celle de l'autre, dans laquelle elle tombe, sans retourner en arriere, comme plusieurs Ecrivains se le sont imaginé. La seconde partie est d'eau falée, qui ne nourrit aucune forte de poisson, & qui est sujette à des agitations fort violentes. Elles ont toutes deux environ fept lieues de long & fept de large, quoiqu'avec différentes inégalités dans leur figure; & leur circonference commune est d'environ trente lieues (83).

Depuis si long-tems que les Espagnols sont en possession du Païs, les

Vallee n'en avoit elle-même que quarante : Ibidem,

(\$1) Voiage autour du Monde, Tome 6. mais cette difficulté se trouve levée par Carreri , qui en prenant la Vallée depuis les (84) Herrera, Décad. 1. Thomas Gage, Montagues lui croit foixante-dix & même Livre 1. chapitre 15, leur en donne cio- quarre vingt-dix lieues de circuit, quoi-quante; ce qui seroit impossible, si la qu'elle n'en ait que quarante de sond plat-

opinions

opinions ne s'accordent point encore sur l'origine de ces eaux. Quelquesuns prétendent qu'elles n'ont qu'une même fource, qui vient d'une grande pe La Nov-& haute Montagne, située au Sud-Ouest de Mexico, & que ce qui rend VALLE ESPAune partie du Lac salée est le fond de la terre, que certe partie couvre, & GNE. qui est plein de sel. Il est certain qu'on en fait tous les tours de son eau. oc qu'on en tire affez, non-seulement pour en fournir à toute la Province, mais pour en transporter, tous les ans, une quantité considerable aux Philippines (84). D'aurres font persuadés que le Lac a deux sources, & que fi l'eau douce fort de la Montagne qui est au Sud-Ouest de Mexico, l'eau salée vient de quelques autres Montagnes qui sont plus au Nord-Ouest, Ils ajourent que ce qui la rend salée n'est que son agitation, ou son flux & son reflux, qu'on ne doit pas traiter néanmoins de marée réguliere, mais qui érant causé par le souffle des vents, rend quelquesois cette partie du Lac aussi orageuse que la Mer même. Gage, qui se déclare pour la premiere de ces deux opinions, croit renverser la seconde en demandant pourquoi les vents ne produisent pas le même effet dans le Lac d'eau douce. Que les deux eaux, dit-il, fortent de la même fource, ou qu'elles aient une fource différente, il lui paroît également certain que la falure de l'une vient de quelques terres minérales qu'elle traverse en descendant, & qui la chargent d'un sel qui se fond dans sa course (85). Cependant il rapporte lui-même une troisième opinion, qui fair venir la partie salée du Lac, de la Mer du Nord, par des canaux fouterrains (86), & qu'il préféreroit encore à la feconde, s'il ne trouvoit pas une forte apparence de vêrité dans la premiere. Quelque jugement qu'on en puille porter, conclut-il, on ne connoît point de Lac au monde qui ressemble à celui-ci; c'est-à-dire, qui soit d'une eau douce & d'une eau salée, dont une partie produit du poisson, tandis que l'autre n'en produit aucune espece. Mais la Capitale, & quantiré d'autres Villes, placées fur fes bords, étoient fuiettes à des inondations qui en rendoient le féjour fort dangereux. Les Digues qu'on a nommées tant de fois, & que plusieurs des anciens Rois avoient fait construire avec une dépense & des travaux incroiables, ne suffisoient pas toujours pour arrêter la violence des eaux qui romboient des Montagnes. Correz éprouva lui-même qu'il y avoit peu de sûreté contre un péril si pressant, & ce sut lui qui

(84) Voiage de Thomas Gage, ubi fuprà. Je puis témoigner , dit-il , que j'en ai vu l'expérience,

(84) Il confirme son sentiment par ce qu'il a vu dans la Province de Guatimala, où, proche d'une Ville nommée Amatitlan on trouve un Lac d'eau dormante, qui eft un peu salée, & qui sort d'une Montagne brulante, ou d'un Volcan, dont le feu est cau'é par des Mines de soufre. Il en sort aufi, proche de la même Ville, deux on trois Fontaines d'une eau extrêmement chaude & tonfrée, qui forme des bains très falnraires. Cependant le Lac , qui vient incontestablement de la même Montagne, Ibid. Tome XII.

est d'une telle propriété qu'il rend la terre meme, salée anx environs; & rous les matins, le Peuple va reencillir le sel qui se . trouve au bord de l'ean , en consistance de gelée blanche. Ibidem.

(86) Quoique les eaux qui viennent de la Mer perdent leur falure en paffant dans la terre, celle-ci, dir-il, en pent conserver une partie, non-seulement parce que le Pais est rempli de minéraux, mais encore plus, parce que les tremblemens de terre y font fi frequens , qu'on peut supposer qu'ils forment de grandes eavirés, par lesquelles les eaux de la Mer paileur sans filtration.

Ouvrages Espagnols , pour pré-

l'inondation.

entreprit le premier d'y apporter d'autres remedes. On ne trouve que dans DISCRIPTION Carreri, les grandes opérations, par lesquelles on est parvenu successivement DE LA NOU-VELLE ESPA- à couper le mal dans sa source. Ce curieux détail (87) seroit déplacé, dans tout autre endroit que cet article,

L'année qui fuivit la prife de Mexico, c'est-à-dire, avant que les Espagnols eussent achevé de rebâtir cette Capitale, les eaux s'éleverent avec tant de danger, que Cortez abandonna les travaux de la Ville, pour faire conftruire une nouvelle Chausse, qui fut nommée Saint Lagare. Elle servit, aussi long tems que les inondarions ne furent pas plus violentes : mais en-1556, fous le Gouvernement de Dom Louis de Velasco, elle ne put empêcher que la Ville ne fût presqu'entiérement submergée. On essuia la même difgrace en 1580. Dom Martin Enriquez, qui gouvernoit alors la Nouvelle Espagne, conçut le dessein de dessécher absolument le Lac. Il crut avoir trouvé, près d'un Village nommé Gueguetoca, un lieu par lequel on. pouvoir faire passer les eaux dans la Riviere de Tula. Mais lorsque le péril eut cesse, on perdit l'idée de cette entreprise. En 1604, l'inondation sut fi grande, qu'elle faillit d'abîmer toute la Ville. Le Marquis de Montesclaros, qui avoit été chargé de l'exécution du débouchement, reprit sa Commission avec beaucoup de chaleur. Il étoit prêt à commencer , lorsque les eaux aïant baissé, le Conseil de Ville représenta qu'un travail de cette nature demandoit un fiécle, & qu'il n'en coûteroit pas moins à conferver l'ouvrage qu'à l'exécuter, puisqu'il étoit question non-seulement d'ouvrir un Canal de 9 à 10 lieues de longueur, & de 36 jusqu'à 232 piés de profondeur, mais d'empêcher constamment qu'il ne se remplit; ce qui obligeroit d'y emploier un nombre continuel de 1 coop Indiens, L'entreprise fut encore suspendue jusqu'en 1607, qu'une autre inondation, & l'inutilité de quelques travaux qu'on avoit faits dans l'intervalle, ramenerent tout le monde au projet du débouchement. Le Viceroi , le Conseil , tous les Magistrats de la Ville , & le Clergé même, se rendirent en Corps à Gueguetoca, le 28 de Novembre de la même année. L'ouvrage fut commencé le même jour ; & Martinez ; Ingénieur Espagnol, en obtint la direction. Une dépense, telle qu'on se la proposoit, mit le Viceroi dans la nécessiré d'établir un impôt sans exemple au Mexique. Il fit apprecier les Maisons, les Terres, les Marchandises, en un mot, tous les biens connus des Habitans, pour en tirer le centiéme, qui rapporta 304013 pieces de huit.

On creusa d'abord un Canal souterrain depuis le Port de Gueguetoca, jusqu'au Lac de Zitlaltepeque; & 4711 54 Indiens y furent emploiés pendant fix mois. Mais après tant d'efforts, on reconnut que les mesures avoient manqué de justesse, & que toute la dépense d'un si long travail étoit inutile. Un Ingénieur, nommé Alfonse d'Arias, jugea que le Canal devoit avoit beaucoup plus de profondeur, & 217500 pies de plus-en longueur vers Mexico, pour mettre cette Ville à convert ; que d'ailleurs il étoit impossible de finir celui qu'on avoit commencé, parce qu'il fe rrouvoit trop étroit, &

(87) Carreri fait profession de l'avoir tiré mé dans cette Ville le 7 d'Avril 1637 ; fans non-seulement du récit des Espagnols de compter son témoignage oculaire, pour Mexico, mais d'un Mémoire qui fut impri- l'état présent de l'Ouvrage.

qu'il y avoit encore moins d'apparence de pouvoir l'entretenir. On conclur DESCRIPTION que Martinez s'éroir trompé, pour n'avoir pas fuivi le premier plan. La DE LA NOU-dépense étoit déja montée à 413324 pieces de huit. On en écrivit en valus Essa-Espagne; & Martinez de son côté ne négligea rien pour se justifier.

La Cour de Madrid prir le parti d'envoier au Mexique Martin Boot, Ingénieur François, qui n'y put arriver qu'en 1614. Après avoir fait la vilire des Laes & des Rivieres qui pouvoient incommoder la Ville, il déclara que tout ce qu'on avoit fait jusqu'alors n'étoir en effet d'aucune utilité, ou ne pouvoit servir qu'à la garantir des eaux de la Riviere de Guautitlan, dont la plus grande partie se jette dans les Lacs de Mexico, de Zirlaltepeque & de Zumpango. Il proposa au Marquis de Guadalacasa de faire multiplier les Digues autour de la Ville : mais fa proposition ne sut point écourée, parce que cer expédient n'avoit produit aucun effet dans d'autres années. Marrinez recut ordre de reprendre l'Ouvrage sur l'ancien plan; & la Cour d'Espagne ceda, pour l'exécution, ses droits sur les vins qui se transportent à Mexico.

Le Comte de Priego; Gouverneur de la Nouvelle Espagne en 1623, eut la curiolité de vouloir éprouver combien l'eau devoir être élevée pour monder la Ville. Il fix cesser l'ouvrage du Canal & rompre les Digues , pour laiffer entrer la Riviere de Guauritlan, & les autres eaux, depuis le 1 3 Juin iufqu'au dernier d'Octobre. On remarqua que dans cet espace, l'eau n'avoit crû que d'environ deux piés; mais elle augmenta si considérablement au mois de Décembre, que la Ville retomba dans un grand danger. Le Marquis de Serralvo, trouvant les choses au même état en 1627, fit faire, à l'exemple de ses Prédécesseurs, plusieurs Digues, qui n'empêcherent point que dans le cours de cette année la Ville ne fut inondée à la haureur d'environ deux piés. On reprit l'ouvrage du Canal ; mais le jour de Saint Matthieu de l'année fuivance , quelques Digues aïant manqué , l'inondation fur si considérable , que l'eau monroit à quatre piés & demi dans toutes les rues. Les Habitans . menacés de leur ruine, commencerent à se lasser d'une si fâcheuse siruation, & parlerent de bâtir la Ville dans un lieu plus élevé. Mais , après l'écoulement des eaux, on revint, en 1629, à la continuation du Canal de Guegueroca. L'entreprise sur recommencée, au mois de Janvier 1630, sur un nouyeau Plan de Marrinez, qui ne devoit coûter que 280000 pieces de huir, & qui devoir être fini dans l'espace de vingt & un mois. Mais cette nouvelle tentative ne promettant pas plus de succès, la Cour d'Espagne se persuada qu'il étoit impossible de donner une décharge à routes les eaux, & régla, par une Ordonnance du 19 de Mai 1631, qu'on bâtiroit une nouvelle Ville entre Tacuba & Tacubaja, dans la Plaine de Sandorum. Cependant, comme elle faisoit dépendre l'exécution d'un si grand projet, du Conseil général de Mexico, les Magistrars Civils & les Chefs du Clergé refuserent d'y consentir, sous prérexte qu'il n'étoit pas juste de facrifier la valeur de plus de cinquante millions en Edifices, pour épargner quatre millons en especes, au-delà desquels ils jugeoient que le dessechement entiet du Lac ne pouvoit monter. En vain Christophe Molina, Contrôleur général, s'efforça de leur prouver qu'ils se grompoient dans le dernier de ces deux calculs, ses raisons ne prévalurent point sur l'intérêt particulier, Martinez moutur, en 1632, du chagrin d'a-Hhhii

voir si mal exécuté ses engagemens, & de voir toutes ses fautes au grand DE LA NOU- jour, par les Observations de l'Auditeur Villabuena.

VILLE ESPA-SNI.

Le Marquis de Cadereyra, qui vint prendre le Gouvernement en 1635, commença par faire nettoier tous les Canaux de la Ville, pour faciliter le passage des eaux, & pour la commodité des Barques. L'année suivante, il chargea Zepeda & Carrillo de rassembler dans un Mémoire toutes les méthodes qu'on avoit emploices depuis 1607, datte du premier travail. Trois points furent examinés dans cet Ecrit : 1°. S'il étoir utile de continuer le Canal de Gueguetoca, c'est-à-dire, si ce Canal sussission, en le faisant plus large & plus profond, pour l'écoulement du Lac de Mexico; & dans cette supposition, s'il étoit possible de l'entretenir : 2°. Si, ne trouvant point, par le Canal de Gueguetoca, ou par les autres méthodes qu'on avoit tentées, de fortie entiere pour les eaux, on pouvoit espérer de conserver Mexico par le seul fecours des Digues : 3º. Si , dans l'impossibilité de l'un & de l'autre , on devoit changer la fituation de la Ville. Enfin, le compte de toutes les fommes qu'on avoit emploices montoit à 2950164 pieces de huit, sept réales & demie; qui font près de trois millions d'or.

On ne nous apprend point quelle fut la décision sur ces trois articles : mais quoiqu'il paroisse que la difficuté du Canal fut mieux prouvée que jamais, puisque les Géometres assurerent que pour faire sortir seulement dix piés & demi d'eau du Lac il falloit enlever 185643193 pies cubiques de terre, le Marquis de Cadereyra , désespérant de vaincre la répugnance des Habirans à quitter leurs murs, fit reprendre l'ouvrage de Gueguetoca. Il fallut rompre les anciennes voutes, pour réparer les fautes passées, & pour continuer le travail dans une meilleure espérance. C'est en 1617 qu'il fut recommencé; & Carreri, qui se trouvoit à Mexico, en 1697, c'est-à-dire, foixante ans après, rend rémoignage qu'il restoit plus à faire, pour la perfection de l'entreprise, qu'on n'avoit fait jusqu'alors (88). On ne cessa point d'y travailler dit-il, furtout dans les tems de pluie, parce que le courant des eaux aide à charier les pierres qu'on tire continuellement. Il ajoûte que ce qu'il-y a de plus facheux est la nécessiré d'ouvrir des allées très profondes, pour découvrir le lit des anciennes voutes, que les premiers Travailleurs

Careeri vifice Los Ouvenges,

firent, comme des Lapins, en perçant la terre au hafard (89). Mais le spectacle, qu'il se donna, mérite d'être rapporté dans ses termes : " L'envie que j'avois de voir ce grand ouvrage me fit monter à Cheval. "le Lundi 15 d'Avril 1697 , fans autre fuite qu'un Esclave. Après avoir » fait trois lieues dans une Plaine, j'arrivai au Village de Tanipantla. En-" fuite, montant la Colline de Varrientos, je me trouvai, après deux autres " lieures, à Guaurtitlan, où l'on fait de la Poterie, si estimée en Europe. » que les Dames en rongent les morceaux. Je dinai chez l'Alcalde. Sur le foir " je paffai la Riviere, qui tire fon nom de ce Bourg, & qui fe rend dans-» le Canal du débouchement. Une lieue plus loin, je m'arrêtai à Teplo--fotlan, dans une Maifon de Jésuites, qui est leur Noviciat, & dont la fi-» tuation est sur une Montagne. Elle a des logemens commodes pour cin-» quante-deux Religieux. L'Eglife , dédiée à Saint François Xavier , offre is fix Autels richement dorés, furtout le grand, qu i est d'une rare magnifi (\$8) Younge de Gemelli Carreri , Liv. 1, Chap. 8. (89) Ibidem,







Tom, XII. Nº VII.



w cence. Elle contient d'ailleurs une Chapelle de Notre-Dame de Lorette, DISCRIPTION u de la même grandeur & de la même forme que celle d'Italie. Le Jardin, DE LA NOV-

» qui est spacieux, ne manque d'aucun fruit de l'Europe.

VELLS ESPA-

Le Mardi, après avoit matché quelque tems par des Plaines bien culti- ens. » vées, j'arrivai à Gueguetoca; premier endroit où les caux ont leur passage, » fous la direction d'un Guardamayor. Les ordres de la Cour obligent le Vi-. » ceroi de faire tous les ans, au mois d'Août, la visite de ce lieu, pour obset-» ver les progrès du travail, & pour y donner de nouveaux ordres. Dans l'ab-» fence du Guardamayor, je fus reçu civilement par Dom Thomas de Buytron » y Moxicea, Curé du Bourg, qui me donna l'Histoire des opérations de » près d'un fiécle. Il me conduifit lui-même au Canal. Je le trouvai dé-» couvert pendant l'espace d'une lieue & demie , jusqu'à Guignata , où il fait » un coude, le long d'une pierre dure qu'on n'a pû percer, & de-là tour » couvert pendant une demie lieue , jusqu'à la bouche de Saint Gregoite , · excepté dans quelques endroits pour les évents. Le remarquai que pour le » mettre de niveau , il faudtoit creuser beaucoup dans ce lieu; ce qui de-» manderoir des milliers d'Hommes, & des sommes fort au-deilus des » cent mille pieces de huit, que le Roi donne aujourd'hui. Aves ce travail 1. » même, on ne préferveroit pas tout-à-fait Mexico de l'inondation; car outre-

» cela, il faudroit un lit affez large pour recevoir toutes les eaux qui s'affemblent » dans le Lac après les grandes pluies. J'allai voir ensuire la Digue qu'on » a construire, une demie lieue au-dessus de Guegueroca, pour empêcher » que la Riviere de Guautirlan n'entre dans les Lacs, & pour la retenir and dans le perit Cuyatepeque, afin qu'elle ne rompe point le Canal, dont » le lit n'est pas capable de la recevoir dans le tems des grosses eaux. Les » fiennes fe dégorgent quelquefois dans le Lac de Zumpango, qui est » plus bas, de quarre piés, que celui de Cuyarepeque, & plus haur d'aurant,

» que celui de Xaltocan, & c'est-la qu'elles demeurent, comme dans des » réfervoirs jusqu'à la fin des pluies. On entretient foigneusement plusieurs » autres Digues, pour arrêter la premiere impétuosité des eaux, & leur » donner le tems de s'écouler par un grand nombre d'écluses (90). On connoît, par ce récit, qu'outre les deux Lacs d'eau douce & d'eau Belle Perspectifalée, qui font contigus, & qui forment proprement le grand Lac de ve da Lac

Mexico, il s'en trouve plusieurs petits à quelque distance du grand, sur-tout villes. au Nord-Ouest de cerre Ville, qui a, de ce côté-la, des Marais derriere elle , jusqu'au pié des Montagnes. Mais la belle perspective , qu'on a vantée plusieurs fois, est celle du grand Lac, dont les bords offroient, avant la Conquêre; plus de cinquante Villes, ou Bourgades confidérables, & n'en' confervent pas aujourd'hui moins de trente (91).

Mexico, que les Indiens nommoient Tenuthtitlan (92), comme ils donnoient le nom de Themistican, à sa Province, est situé sur le bord sep-

(90) Ibidem.

Thomas Gage, Tome 1. chap. '15. gnols lui ont donné, & qui fignifie fource d'autres, encore veulent que Mexico ait été d'eau, n'écolt que celui d'une des deux par- le premier nom de toute la Ville, quoiqu'il ties de la Ville, dont l'autre se nommoit n'ait été donné ensuite qu'à l'une de ses par-

Tlareluco , c'est à-dire , Isle. Quelques-uns (91) Herrera, Décad. 2. Liv. 7. chap. 14. font venir Tenuchtitlan de Tenut, fon pre-

mier Fondateur ; d'autres , du nom Mexi-(92) Le nom de Mexico , que les Espa- quain de la Cochenille. Herrera , ubi supre ; Hhhii/

rentrional du Lac salé, de maniere néanmoins que par sa forme, & par la multirude de ses Canaux, rour le corps de la Ville paroir bâti dans l'eau, VILLE ESFA- à peu près comme Venife l'est dans la Mer. L'ancienne Ville étoit composée d'environ vingt mille maifons, & l'on y distinguoit trois sortes de rues. toures fort larges & fort belles. Les unes, qui étoient des Canaux, traversés de plusieurs Ponts; d'autres, sur la rerre; les troisièmes, moiné sur la terre & fur l'eau, c'est-a-dire, sur une partie desquelles on pouvoir marcher, . tandis que l'autre partie servoit aux Canots qui apportoient des vivres, La plupare des maifons avoient deux porres, l'une vers la chauffée & l'autre vets l'eau. Elles étoient petites, basses & sans fenêtres; par une Police finguliere, qui ordonnoir que les fimples Habitans fussent plus humblement logés que les Seigneurs; mais elles étoient propres, commodes, & capables, dans leur peritesse, de servir de logement à plusieurs ménages. Les premieres Relations donnent, à l'ancien Mexico, deux fois la grandeur de Milan. Elles affurent que par l'apparence il l'emportoit beaucoup fur Venife; ce qui venoit de la multitude des Palais impériaux, de ceux des Seigneurs, qui étoient environnés de jardins, & sur-rour de la hauteur des Temples. Mais, quoique la Ville fût si remplie d'eau, la principale incommodité des Habitans étoit de n'en pouvoit faire aucun usage pour les befoins communs de la vie. Celle qu'ils busoient leur venoit de Chapulrepeque, perite Montagne à trois milles de la Ville, par des Aqueducs de terre c itte. Aujourd'hui même, les Espagnols la rirent encore du même lieu, par d'ux tuiaux, fourenus fur des arches de pierre & de brique, qui forment un rrès beau Pont. Mexico n'avoir proprement que trois entrées, dont on a du se rendre les noms familiers, dans le récit des trois attaques de Cortez; celle de Tacuba, qui regardoirl'Occident, par une Chauffee d'une demie lieue de longueur ; celle d'Izracpalapa , dont la Chausse, longue d'une lieue , venoir du Sud-Est, & de la Digue de pierre qui séparoit la partie d'eau douce de celle de l'eau falée; selle de Cuyoacan, par laquelle Cortez fit son entrée, & qui venoir du Sud-Ouest par une Chaussée de deux lieues. Les Espagnels en ont construir deux autres; & Carreri nous apprend, sans les distinguer, que les cinq Chaussées, qui servent aujourd'hui d'entrée à Mexico, portent à present les noms de la Piedad, Saint-Antoine, Guadeloupe, St-Côme, & Chiapultepeque. Il ajoûte que celle par où Cortez prir la Ville, & que les Espagnols avoient nommée del Pegnon, ne subsiste plus (94).

Palais de l'Lun-

Le principal des Palais impériaux, qui se nommoit Tepae, étoir d'une grandeur & d'un magnificence dont la description cause de l'étonnement. On y comproit vingt belles Portes, qui donnoient sur aurant de rues, & dont la principale offroir les armes de l'Empire , déja représentées dans la premiere Audience de Correz. La partie des Edifices, qui fervoir de logement à l'Empereur, renfermoir trois grandes cours, chacune ornée d'une belle Fontaine; cent chambtes, de vingt-cinq ou trente piés de

ries. & le font venir de Mexieli, ancien Prince, ou ancienne Idole des Habitans, & la même que celle qu'ils nomment auffi Vizielipueli. Il paroit du moins incontestable qu'ils donnoient le nom de Mexitl à tout l'Empire, &

celui de Themistican à la Province particuliere de Mexico. Correz n'emploie lui-même que ce dermer nom , dans ses Lettres.

(93) Carreri, Tome 6. chap. 3. page \$14

Ione , & cent bains. Quoiqu'il n'entrât pas un clou dans ce vaste Bariment, Discription tout y étoit d'une folidité que les Espagnols ne se lasserent point d'admirer. Discription Les murs étoient un mêlange de Marbre, de Jaspe, de Porphyre, & de verle Estadifférentes pierres; les unes noires & raiées de rouge, d'autres blanches, ent. qui jettoient un éclat merveilleux. Les toîts étoient de planches, jointes avec beaucoup d'art; minces, fans en être moins fetmes. Toutes les chambres étoient currensement parquetées de cedre ou de cyprès, & nattées à hauteur d'appui. Les unes étoient enrichies de Tableaux & de Sculptures, qui repréfentoient différentes fortes d'Animaux; & les autres revêtues de riches Tapisseries de coton, de poil de Lapin, & de différentes sortes de plumes. À la vérité, les lits ne répondoient point à cet air d'opulence & de grandeur. C'étoit de simples couvertures, étendues sur des nattes? Mais peu d'Hommes couchoient dans ce l'alais. Il n'y restoit , le soir , que les Femmes de l'Empereur, dont on fait monter le nombre jusqu'à trois mille, en y comprenant les Suivantes & les Esclaves. Il n'étoit pas rare d'en voir cent cinquante, qui se trouvoient grotses à la fois; mais l'héritage du Thrône regardant les feuls Enfans des trois Imperatrices , les autres étoient dans l'ufage de prendre des médicamens pour faire périr leur fruit. La plûpart étoient les Filles des principaux Seigneurs, entre lesquelles Motezuma s'étoit attribué le droit de choifir celles qui lui plaisoient. Elles étoient entretenues avec autant de propreté que d'abondance; mais leurs moindres fantes étoient sévérement punies. Christophe d'Olid, & d'autres Officiers de Cottez', en épouserent quelques-unes, dont l'Empereur leut fit présent, & qui reçurent le baptême pour se tendre dignes de l'alliance Espagnole (94).

Outre le Tepac, qui fignifie proprement Palais, l'Empereur avoit dans Autres Mailleoir la Ville plusieurs autres Maisons, dont chacune officit des spectacles fort impériales, or finguliers. Dans l'une, qui contenoit de grandes galeries fur des colomnes en de Jaspe, on voioit toutes les especes d'Oiseaux qui naissent au Mexique, & dont on estime le plumage ou le chant. Les Oiseaux marins étoient nourris dans un Erang d'eau falée, & ceux de Riviere dans de grandes Pieces d'eau donce. Mais chaque galetie étoit peuplée de ceux des bois & des champs, entre lesquels il s'en rrouvoir de fort étranges, dont les Espagnols n'avoient aucune connoissance. On les plumoit dans certaines saisons, pour titer un grand profir de leuts plumes, matchandise précieuse, qui setvoit à faire des étoffes, des tableaux & d'autres ornemens. Plus de trois cens Hommes étoient emploiés au fervice de ces Animaux. Dans une autre Maison, l'Empereur avoit son Equipage de chasse, composé particuliérementd'un grand nombre d'Oifeaux de proie ; les uns dans des cages nattées & commodes; d'autres sur la perche, & dresses à tous les exercices de la Fauconnerie. Une seconde cour de la même Maison étoit remplie de Bêtes féroces, telles que des Lions, des Tigtes, des Outs, & diverses especes inconnues en Europe, rangées en fort bel ordre dans de grandes cages de

(94) Il paroit que Correz époula lui-même, quoiqu'elles fussent Sœurs. Ce fut l'une de ou prir pour Mairreffe, une Fille de ce Prince , ces deux Princeffes , qui fut mariée à d'Olid. qui lui en avoit offert deux , croianr , dit Her- Herrera , Décad. 3. Liv. 8. page 535. rera, qu'il pouvoit avoir aussi pluficurs Femmes,

DISCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-

bois. Quelques Relations vantent, dans ce nombre, un Animal très rare qu'elles nomment le Taureau du Mexique, & qui téunissoit les propriétés de plusieurs autres Animaux. Il tenoit, du Chameau, la bosse des épaules : du Lion , le flanc sec & reriré , la queue touffue , & le col armé d'une longue criniere; du Taureau, les cornes, le pié fendu, & fur-tout la vigueur & la férocité. Les mêmes Ecrivains racontent qu'une troisième cour renfermoit dans des vases; dans des caves & d'autres trous, un horrible assemblage de Viperes, de Scorpions & d'autres Animaux vénimeux, jusqu'à des Serpens à fonnertes & des Crocodiles, qu'on nourrissoit du fang des Hommes qui avoient éré facrifiés (95).

Dans les chambres haures de la Maison, l'Empereur faisoit nourrir des Boutfons & des Bateleurs, des Nains, des Boifus, des Aveugles & tous ceux qui avoient apporté, en naissant, quelque singulatité monstruense. Ils avoient des Maîtres qui leur faisoient apprendre divers tours de souplesse, convenables à leurs défauts naturels; & le foin qu'on prenoit d'eux rendoit leur condition si douce, qu'il se trouvoit des Peres qui estropioient volontairement leurs Enfans, pour se procurer une vie passible & l'honneur de fervir à l'amusement de leur Souverain. Mais ce qui doit paroître encore plus érrange, e'étoir certe Maison que l'Empereur avoir choisie pour exercer parriculiérement ses prariques de Religion. On y voioit une Chapelle, dont la voute étoit revêrue de lames d'or & d'argent, enrichies d'un grand nombre de pierres précieuses', où il se rendoit chaque nuit, pour y consulter fes Dieux, au milieu des cris & des hurlemens qu'on vient de repréfenter.

Deux autres de ses Maisons tenoient lieu, l'une d'Arsenal pour fabriquez des armes, & l'aurre de Magafin pour les conferver. Les plus habiles Ouvriers étoient entretenus dans la premiere, chacun à la tête de fon attelier. avec la distinction qui convenoit à ses talens. L'art le plus commun étoit celui de faire des fleches, & d'éguifer des cailloux pour les armer. On en faifoir de prodigieux amas, qui le distribuoient réguliérement aux Armées & aux Places frontieres, mais dont il testoit toujours une grande partie dans le Magalin. Les autres armes étoient des arcs, des carquois, des massues, des épées garnies de pierre, qui en faifoit le tranchant, des dards, des zagajes, des frondes, & jusqu'aux pierres qu'elles servoient à lancer, des

parce que les Historiens de sa Nation, qui l'ont publié, ajoûtent, dit-il, que cet affreux étalage ne parut point aux yeux des Espagnols, qui en trouverent sculement des veltiges . Tome 1. Cependant voici les propres termes d'Herrera : » Ils donnoient aux » Serpens le fang des Victimes lumaines. » Quelques uns difent même qu'on leur en » donnoit de la chair; ce qui les faitoit » eroitre prodigieusement. Les Castillans 20 ne leur en virent pas manger; mais ils » trouverent le lieu figé de sang & d'une » horrible puanteur. Ils admirerent l'emp preferment des Hommes qui étoient oc-

(95) Solis donte de la véticé de ce récit, so cupés daos cette Maifon au foin des & ne le etoit fon le que fut de faux bruits . » Oiscaux , des Bêtes fatouches & des Set-» pens. Ils n'entendoient pas d'abord fans » horreut & fans épouvante les fifflemens » des Serpens, les rugissemens des Lions, » les glapistemens des Ours & des Tigres, » & d'autres cris que la faim ou la con-» trainte de lenr eaprivité failoit pousset à » tant d'especes différences. Cependant ils s'y accontumerent à la fin, & quelques uns » disoient seulement que cette Mai on étoit » une véritable image de l'Enfer. Décad- 5. Liv. 7. chap. to. Thomas Gage, qui avoit fait un si long séjour dans la Nouvelle Espagne, s'accorde avec Herrera, & ne rabbat rien de cette peintute. Liv. 1. chap. 16.

cuitasses, des casques, des casaques de coton piqué qui tésistoient aux DESCRIPTION fleches, de petits boucliers, & de grandes rondaches de peau, qui couvroient pe LA Noutour le corps, & qui se portoient roulées sur l'épaule, jusqu'à l'occasion de velle Estacombattre. Les atines deltinées à l'usage de l'Empereur étoient dans un ap- GNE. partement particulier, suspendues en fort bon ordre, ornées de feuilles d'or & d'atgent, de plumes rates & de pierres précieuses, qui formoient un spectacle éclatant. Cortez, & tous les Espagnols qui l'avoient accompagné dans le premier Voïage, ne s'étoient point lasses d'admirer ce dépôt militaire. Ils l'avoient trouvé digne du plus grand Monarque & de la plus brave

Nation. Mais de tous les Palais de Motezuma, celui qui leur causa le plus d'étonnement fut un grand Edifice, que les Mexiquains nommoient la Maifon de triftelle. C'étoit le lieu où ce Prince se retiroit avec peu de suite, lorsqu'il avoit petdu quelque Femme ou quelque Parent qu'il aimoit , & dans les calamités publiques qui demandoient un témoignage éclatant de douleur ou de compassion. La feule atchitecture de cette Maison sembloit capable d'inspirer les sentimens qu'il y pottoit. Les muts, le toît, & tous les meubles, en étoient noirs & lugubres. Les fenêttes étoient petites, & couvertes d'une espece de jalousses si serrées, qu'elles laissoient à peine quelque passage à la lumière. Il demeuroit dans cette affreuse rettaite, aussi long-tems que ses regrets lui faisoient perdte le goût du plaisir.

Toutes les autres Maifons impériales étoient accompagnées de jardins fort bien cultivés. Les fruits & les légumes en étoient bannis, par la feule raifon qu'il s'en vendoit au Marché, & que suivant les principes de la Nation, un Prince ne devoit pas chercher du plaisir dans ce qui faisoit un objet de lucre pour ses Sujets. Mais on y voïoir les plus belles fleurs d'un heureux climat, disposées en compartimens jusques dans les cabinets, & toutes les hetbes médecinales que la Nouvelle Espagne produit avec aurant de vatiété que d'abondance. Motezuma se faisoit honneur de laisser prendre gratuitement dans ses jardins tous les Simples dont les Malades de Mexico avoient befoin, & dont les Médecins du Païs composoient leurs remedes. Tous ces Jardins & toutes ces Maifons avoient plusieurs Fontaines d'eau douce, qui venoient des deux grands Aqueducs, par des conduits détachés.

Les Maisons de la Noblesse devoient être en fort grand nombre, puisque Autres Essaces, l'Empite n'avoit pas moins de trois mille Caciques, ou Seigneurs de Villes, qui sico. étoient obligés de venir passer une partie de l'année dans la Capitale ; sans compter la Noblesse inférieure & les Officiers du Palais. Elles étoient bâties de pierre, vastes, environnées aussi de jatdins, & de toutes les commodités qui sont le patrage de la fortune & de la grandeut. Les Edifices publics n'étoient pas moins magnifiques, fut-tout les Temples, dont on temet la description à l'arricle des Divinités & des Sacrifices. Entre plufieurs grandes Places, qui faifoient un des principaux ornemens de Mexico, & qui scrvoient de Marchés, fous le nom général de Tianguitzli, que les Éspagnols ont changé depuis en Tianguez, on vante beaucoup celle qu'on a déja nommée Tlateluco. Il ne paroîtra point surprenant qu'elle eût pu contenir les trois Divisions Grand Marché de l'Armée Espagnole, à la derniere attaque de Cortez, puisqu'on lui donne de Tiareleco, & fea marchandirant d'étendue, que dans les Foites, qui s'y tenoient à certains jouts, il s'y fia.

Tome XII.

DE LA NOU-ONE.

raffembloit plus de cent mille Hommes. On y voïoit paroître toutes les productions de l'Empire. Elle étoit remplie de tentes, si serrées dans leurs ali-VELLE ESPA- gnemens, qu'à peine y trouvoit-on la liberté du passage. Chaque Marchand connoissoit son poste : & les bouriques étoient couvertes de toiles de coron ... à l'épreuve du Soleil & de la pluse. Toures les Relations Espagnoles s'éten-

dent beaucoup fur le nombre & la variété des marchandifes (96).

Si l'on joint à tous les traits de cette Description, deux cens mille Ca-

(96) Herrera ne se lasse point de ce détail, ubi fupra, chap. 15. & 16. Gage fe devoir placer ici, parce qu'elle contient les feules lumieres qu'on air fur le Commerce & les Arts des anciens Mexiquains.

Les Marchandises les plus communes étoient diverses sortes de nattes, fines & groffes; roures fortes de vaiffeaux de terre peints oo vernis; des peaux de divers Animaux, finr-rout de Cerfs, apprêtées fans poil & avec le poil, & diversement colorées. Des Oifeaux eo plumes , de routes les especes & de rontes les couleurs ; des amas de plumes, dont on dépouilloir les Oifeaux, en certaines faifons; du fel; des toiles & des draps de coron; des toiles compofées de Ruilles & d'écorce d'arbres, de poil de La-pin, & de plumes ; du fil de poil de Lapin; d'autres fils de routes les couleurs. Il y avoit des lieux parriculiers pour les choses qui senoient beaucoup d'espace, comme la pierre, la chaux, la brique, & les aurres matériaux de confirmation.

Mais la plus riche parrie du Marché étoit celle où l'on vendois les ouvrages d'or &c de plumes. On v trouvoit tout ce qui pouvoir demander d'être représenté au naturel , en plumes de toures fortes de couleurs. Les Mexiquains étoient si experts dans cer art, & représentaient fi bico les Animaux , les Arbres, les Fleurs, les Herbes & les Racines, que ces Ouvrages faifoient l'admira-tion des Espagnols. Ils devoicor leor habileré à leur application; ear souvent un Ouvrier paffoit un jour enrier fans manger, pour mettre nue plume à sa vraie place, la reurnant & la rerournant une infiniré de feis au jour & à l'ombre, pour juger mieux de son effer. Leur Orfevrerie étoir aussi sort belle. Ils faifoient d'excellens ouvrages ao moule, & les gravoient ensuite avec des poiocons de caillou , entr'autres des plats à huir fases, chacune d'un métal différent, c'ell-à-dire alternarivement d'or & d'argent, fans aucune foudure,& des chaudrons avec des anfes. Ils jetreiens aufli en moule des positions dont les écailles étoient mélées d'or & d'argeot; des Pertoquets, qui remuoieor la rête, la langue & les ailes; des Singes qui failoienr divers exercices, rels que de filer au fufeau, de manger des pommes, &c. Ils entendoient aussi fort bien l'art d'émailler, & de mettse en œuvre toutes forres de pierres précieu-

Dans la même partie du Marché, on vendoit de l'or , de l'argent , du cuivre , du plomb, du lairon & de l'étaim, mais peo de ces trois derniers métaux: On y vendoir des perles , des pierres précieufes , toures . fortes de coquilles & d'éponges, des amandes de cacao, qui servoient de monneie courante dans le Pais ; comme à préfent même fix ou fepr vingt de ces plus graffes amandes, & deux cens des moindres, valenr une réale de cioq fout , & fervenr cocore , anx Indiens de la Noovelle Espagne , pour acherer les denrées. On y veodoit di-verses sorres de couleurs & de belles reinrures , qu'ils faifoient avec des rofes & d'autres fleurs, avec des fruits, des écorces d'arbres & diverses especes de végétaox.

Il y avoit un quartier pour les herbes, les racines & les graines, rant celles qui se mangent, que celles qu'on emploioit à la Médecine; car ils avoient tous one grande connoiffance des Simples , jufqu'aux Feinmes & aux Enfans. Dans uo aurre quarrier , on vendoit routes forres de finirs, raor verds que murs. Dans un autre, roures fortes deviande, entiere ou par quartiers; comme des Chevreuils, des Liévres, des Lapios, des Chiens fauvages , & d'autres Animaux qu'ils prenoient, ou qu'ils ruoient, à la chaffe. On y vendoir jusqo'a des Couleuvres, auxquelles oo avoir coopé la tête & la goeue, de petles Chiens charrés, des Souris, des Rats & de longs Vers. Uoe veore considérable éroir celle d'uoe forte de rerre , on d'un limon poodreux, que s'amaffoir, dans uoecertaine faifon de l'année . fur l'eau du Lac , -& qui ressembloir d'abord à l'écume de la Mer; mais qui étant enlevée avec des refeaux , & condenfée en grands tas , fervoica

nots de différentes grandeurs, qui voltigeoient sans cesse sur le Lac. pour Description les communications d'un bord à l'autre, & plus de cinquante mille qui pe LA NOUétoient habituellement occupés dans les feuls Canaux de la Ville (97), on valle Espane trouvera point d'exagération dans la premiere idée que les Mexiquains ent. avoient fait prendre, aux Espagnols, de la Capitale de leur Empire. Cependant cetre magnificence barbare n'approchoit point de celle où Cortez

l'éleva bienrôr, en lui donnant une nouvelle forme.

Pendant qu'il prenoit quelques jours de repos à Cuyoacan, il fit faire de grands feux dans toutes les rues de Mexico, pour purifier l'air. Un grand nombre d'Habitans, qu'il destinoir aux travaux publics, fut marque d'un bair Mexicofer chaud (98). Le reste obtint la liberté de se retirer, ou de contribuer volontairement au rétablissement de la Ville. Tous les Indiens, qui l'avoient fervi pendant le Siège, reçurent des récompenses proportionnées à leur zele; fur-tout les Tlascalans, qui partirent chargés de richesses, & que la Cour d'Espagne distingua, dans la suite, par une exemption perpétuelle de toutes sortes de tributs. Ceux , qui se trouverent disposés à s'établir dans la Ville, en recurent la permission. Mais entre ces premiers soins, Alderete, qui avoit été nommé Tréforier général, n'oublia point les tréfors de Guatimozin, sur lesquels il sembloit que les Vainqueurs pouvoient s'attribuer de justes droits. Le délai, que Correz apportoit à cette recherche, avoit déja fait naître des murmures. On le soupconnoit de s'entendre avec les principaux Officiers, pour détourner l'or & l'argent; & les plus hardis menaçoient ouvertement d'en écrire à la Cour. Il y a beaucoup d'apparence qu'un motif d'honneur lui fit fermer les yeux fur les moiens qui furent emploiés pour forcer l'Em-

faire des gâteaux plats , en forme de brique. Certe matchandise n'étoit pas recherchée seulement des Habitans deMexico; elle s'envoïoir au loin dans les Provinces , où elle étoit auffi estimée que le meilleur fromage l'est en Europe. On croioit même que c'étoir l'excellence de cette écume oni attiroit tant d'Oiseaux sur le Lac, particuliérement en Hivet, où le nombre en étoit infini.

Tons les Marchands du Tlateluco païoient à l'Empereur un droit pout leurs Bontiques; moïennant lequel lls devoient être garantis des Voleurs , par des Officiers qui veilloient incessamment à la shreté du Commerce. Il y avoit, an milien de ce grand Marché, un Edifice, d'où l'on en pouvoit voit toutes les parties; & dans lequel douze Vieillards tenoient leut Siège, pout juget toutes fortes de Procès & de différends. Le principal Commerce se faisoit par échange. On donnoit nne Poule pour un faiscean de maiz, de la toile pour du sel, &c. Les cacaos ser-voient de monnoie couranté pour les apoints. Ils avoient des mesures de bois, pout les grains & les blés; des mefures de corde,

pont les herbes, & des mesures de terre pour l'huile, le miel & les liqueurs. Tontes les infractions de la justice naturelle étoient punies avec la derniere sevérité. L'Emperent traitoit favorablement ceux qui apportoient de nouvelles marchandises, des Pais etrangers. Voiage de Thomas Gage, Tome 1. chapitre 19. Herreta , parlant des onvrages d'or & d'argent, qui se vendoient an Tlareluco, assure qu'ils donnoient de l'admiration aux meilleurs Orfévres de Caftille , qui ne concevoient point comment des Barbares ponvoient atteindre à cette perfection , fans martean & fans cifeau. Il parle des ouvrages de plumes avec le même étonnement, fur-tout des portraits d'Hommes & d'Animaux. Il ajoûte qu'on en apporta au Pape, dans un tems où la Peinture étoit déja fort culrivée en Italie , & qu'il n'y avoit point de dellein, ni de coloris, qui les surpalsat, ubi fup, chap. 11.

(97) Herrera, ubi supra, Thomas Gage, Tome 1. chap. 19. (98) Hertera, ubi fupra, chap. 8.

Iiiii

DE LA NOU-

tance.

pereur à déclarer ses richesses (99). Après d'inuriles menaces, on prir le parti de livrer ce malheureux Prince à la question, avec un des principaux Seigneurs de sa suite, qui expira dans les tourmens, sans aucune marque de foiblesse. On jugea néanmoins, par les regards touchans qu'il jettoir sur L'Empereur et son Maitre, qu'au milieu de sa douleur il lui demandoit la permission de mis à la quef-tion, sa conf. parler; & l'on crut comprendre aussi, par ceux de l'Empereur, & par quelques mots dont ils futent accompagnés, qu'il lui reprochoit de manquer de constance & d'honneur. Enfin Cortez emploïa son autorité pour faire cesser cette odieuse exécution, & sa conduite sur applaudie de route l'Armée. Cependant il paroîr aussi qu'il ne prir cette résolution, qu'après avoir fait confesser à Guatimozin qu'il avoit jette son tresor dans le Lac (1). Tous les Historiens assurent du moins que les Espagnols s'attacherent long-tems à le chercher au fond des eaux . & que n'en ajant rien découvert , ils demeuretent furpris qu'on eût trouvé le moien de leur dérobber tant de richesses. Quelques Prifonniers indiquerent plufieurs sépultures, où l'on trouva une petite quantité d'or.

### Nouvelle forme de Mexico, après la Conquête.

ORTEZ, s'étant déterminé à rebâtir la Capitale du Mexique sur de nouveaux fondemens, commença par y rétablir l'ordre, en créant de nouveaux Magistrats, & sur-tout un grand nombre d'Officiers pour l'entretien de la Police. Ses Brigantins, qui demeuterent à la vûe du Rivage, fous le commandement de Rodrigue de Villa - Fuerte, & la meilleure partie de fon Canon, qu'il mit en batterie dans le Poste qu'il avoit fait prendre à ses Trouppes, lui répondoient de la foumission des Habitans. Mais, pour ne rien donner au hafard , il fit féparer la domeure des Espagnols , de celle des Indiens, par un large Canal; & cette séparation a duré jusqu'aujourd'hui. La promesse qu'il avoit fait publier, de donner à tous les Indiens, qui voudroient s'établir sous sa protection, un fond pour bâtir, dont leurs Enfans hériteroient après eux, & des privileges qui les distingueroient du reste de la Nation, lui attira plus de monde qu'il n'avoit ofé l'espérer. Il donna, aux principaux Seigneurs, des rues entieres à bârir, en les nommant Chefs des Quartiers qu'ils auroient peuplés. Dom Pierre Motezuma, fils de l'Empereur de ce nom, & Xitivaco, Général des Trouppes de Guatimozin, furent diftingués dans cette distribution. On prit le parti de remplir la plûpart des anciens Canaux, lorsqu'on eur observé qu'ils jettoient quelquesois une vapeur

que Cortez fut sensible aux murmures de ses Soldats, & qu'il chercha quelque moïen de les satisfaire; mais il rejette ses résolutions violenres » fur plusieurs personnes qui demeu-» rerent d'accord, dit-il, que Guatimozin de-» voit être mis à la question:

(1) Ibid. Cortez , ajoûte encore l'Historien , s'excufa du fait , & dit qu'il avoit

(99) Ibid. L'Historien s'enveloppe ici dans été prié, importuné, & même menacé par des expressions affer obscures. Il convient Alderete Ce qu'il y a de cerrain , c'est que le malheureux Empereur du Mexique ne prolongea la vie que pour en passer le reste dans l'humiliation; & qu'environ deux ans après il fut condamné à la perdre par un fupplice honteux, fur la déposition d'un Seigneur du Païs, qui l'accusa d'avoir cons-piré contre les Espagnols, Herrera, Déc. 3,5-Liv. 7, chap. 9.



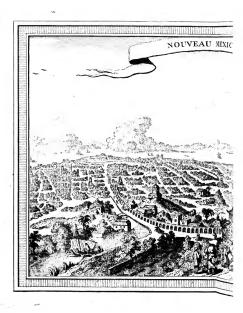



Tom XII. Nº VI.



incommode. Le travail fut poussé avec tant d'ardeur, que dans l'espace de DESCRIPTION peu de mois, on vir naîrre environ cent mille Maifons, beaucoup plus belles, pe LA Nou-& dans un meilleut ordre que les anciennes. Les Espagnols bâtirent à la ma-velle Espaniere d'Espagne; & Cortez se fit élever, sur les débris du Tezpac, un Pa- GNE. lais fi fomprueux (1), qu'aujourd'hui même, qu'il continue de fervit de logement aux Vicerois, il n'est pas loué moins de quatre mille ducats, au profit de ses Descendans. Pour faite prendre une forme solide à son Etablissement, il engagea tous les Espagnols mariés à faire venir leurs Femmes ; & quantité d'autres familles Castillanes y vinrent à sa sollicitation. Le Commandeut Leonel de Cervantes donna l'exemple, avec sept Filles & plusieurs Fils qu'il avoit eus d'un feul mariage, & qui trouverent auffi-tôt l'occasion de s'établit avec honneur. On fir apporter, des Isles conquises, un grand nombre de Vaches; de Truies; de Brebis, de Chevres, & de Jumens; des cannes de fucre, & des Meuriers pour les Vers à foie. Plufieurs Flotres, arrivées fuccessivement de Castille, répandirent dans la Colonie une grande abondance des plus utiles provisions de l'Europe. Il y arriva des Ouvriers, qui formerent toutes fortes de Manufactures. L'Imprimerie même y fut introduite; & l'on y fabriqua de la Monnoie. Cortez, n'ayant pas manqué de faire travailler aux Mines, en tira beaucoup d'or & d'argent. Il découvrir des Mines de fer & de cuivre, qui le mirent en étar de faire fondre de l'artillerie : & dès l'année fuivante, il s'en trouva trente-cinq pieces de bronze, & soixante de fer. Enfin, peu de tems après la conquête, Mexico étoir la plus belle Ville des Indes; Herrera dit, la plus grande & la plus peoplée (3); & par dégrés; elle est devenue, fuivant le remoignage de tous les Voiageurs, une des plus riches & des plus magnifiques du Monde.

Quoiqu'ils s'accordent tous dans cet éloge, leurs Descriptions se ressemblent moins. Comme cette différence femble venir de celle des tems, qui changent la perspective pat des progrès & des embellissemens continuels, on ne voit point de meilleure méthode, pour lever les doutes du Lecteur & l'embarras de ceux qui feront le même Votage, que de rapporter chaque peinture à l'année qu'elle regarde. Commençons par celle de Gage (4) , qui paroît la plus '

ancienne.

porte, après Herrera, qu'on y avoit em-ploié sept mille grosses poutres de cedre.

(3) Herrera , Decad. 3. Liv. 4. ch. 8. (4) Voiage de Thomas Gage, Jacobin Anglois, qui sétant embarqué à Cadix en 1625, pour les Missions des Philippines, trouva tant d'agrément dans la Nouvelle Efpagoe; qui j princia vani d'y deneurer:

d'ition d'Amflerdam (e 771, 3 layelle oi Après y avoir fait un long (rjoer, il revine s'attache lei. Gage eff un Eviraini affa; arc Andgeterre, oi fa Zanille voni on rang
dieses, dont on the peut (oupgonne raconfiderable. Sa Rélation, qu'il publia bier.)

(fonablement la bonne foi. Sez avanuare tot ven Angelbis, et un faceté etonnant; particuliere n'ainat rient duttie ni dinteret. tot en Anglois, eut un lucces étonnant; particulieres n'aiant rien d'utile ni d'interef-parce qu'il étoit le premier Etranger qui eut l'ant, on le étoira diffense d'en faire un arpaelé, avec connoifiance, d'un Pais dont tiele partieulier; mais fes remarques entiles Espagnols ferment soigneusement l'en chiront souvent nos Descriptions.

(2) Gage, ubi fupra, page 157. Il rap- trée. L'Auteur de la Préface nous apprend que cette raifon porta Mr Colbert à charger Mr de Carcavi de la faite traduire en François par Beaulieu ; Hues o Neil: Thevenot l'a donnée aussi en François dans le second Tome de son Recueil, avec une Histoire des Mexiquains, en Figures hieroglyphiques, dont on a l'obligation au même Voiageur. C'est l'E-

DESCRIPTION DE LA NOV-VELLE ESPA-

#### Description de Mexico en 1625.

L x 1 c o , dit-il , est à présent une des plus grandes & des plus riches Villes du Monde. Comme les Indiens des Pais voilins ont été subjugués, & la plûpart même anéantis, les Espagnols y vivent dans une si grande sécurité, qu'ils n'ont point de Pottes, de Murailles, de Bastions, de Tours & de Plateformes, non plus que d'Arfenal, d'Artilletie & de munitions. Saint-Jean d'Ulua leur patoît suffire, pour les défendre contre les invasions des Etrangers. On peut dire que la Capitale de la Nouvelle Espagne a été rebâtie une seconde fois, depuis Correz; car personne n'oseroit prétendre qu'elle contienne cent mille Maisons, comme elle les contenoit après la conquête, c'est-à-dire. dans un tems où Cortez en faisoit habiter la plus grande partie par des Indiens. Ceux, qu'on y voit aujourd'hui, demeurent dans un des Fauxbourgs de la Ville, nomme Guadalupa, qui pouvoit avoit, en 1625, environ cinq mille Habitans. Plusieuts pauvres Espagnols épousent des Indiennes. D'autres les débauchent. Ils usurpent, de jour en jour, les fonds sur lesquels leurs Maisons sont bâties; & de trois ou quatre Maisons d'Indiens, ils en bâtissent une grande, à la maniere d'Espagne, avec des Jardins & des Vergers : de sorte que la Ville est presqu'entiétement rebâtie de beaux & grands Edifices de pierre & de brique, mais peu élevés, parce qu'il y arrive souvent des tremblemens de terre qui les mettroient en danger, s'ils avoient plus de trois étages. Les rues font si latges, que trois carosses peuvens aller de front dans les plus étroites, & six au moins dans les plus larges; ce qui fait paroître la Ville beaucoup plus grande qu'elle n'est en effet. On m'assura (\*) que ses Habicans Espagnols étoient environ quarante mille; la plûpart si riches, que plus de la moitié de ce nombre entretenoit de somptueux équipages. Il est certain qu'on comptoit dans la Ville plus de quinze mille carolles.

Les rues des Villes de l'Europe n'approchent point de la netteté de celles de Mexico. La plus grande Place elt celle du Marché, qui se nommoit Tlateluco, avant la conquêre. Quoiqu'elle ne soit plus si spacieuse que du tems de Motezuma. elle est encore fort belle & d'une singuliere étendue. Un des côtes est bâri en arcades, sous lesquelles on est à couvert de la pluie, & qui sont bordées de Boutiques, où l'on trouve toutes fortes d'étoffes de foie. Devant ces Boutiques. il y a toujours des Femmes qui veudent des légumes & des fruits. Du côté qui fait face aux arcades, la Place offte le dettiere du Palais, qui contient presque toute sa longueur avec les Cours & les Jardins qui en dépendent, Au bout du Palais, ou trouve la principale Prifon de la Ville. Proche de-là est la belle rue, qui se nomme Plateria, ou rue des Orfévres, dans laquelle on peut voit, en moins d'une heure, plusieurs millions en or, en argent, en Perles & en Pietres précieuses. La rue de Saint Augustin , qui contienr la plûpart des Marchands de foie, est aussi fort riche & fort agréable. Mais une des plus longues & des plus larges rues de la Ville est celle qu'on nomme Tacuba, où presque toutes les Bouriques sont remplies d'ouvrages de fer, d'acier & de cuivre. Elle s'étend jusqu'à l'Aqueduc, qui conduit l'eau des Montagnes à Mexico; & fon nom lui vient de l'ancien Bourg de Tacuba, dont elle est le che-

(\*) Quoiqu'on faile parler Gage , ceci n'eft qu'un extrait de plusieurs Chapitres,

min. Sa longueur & fa largeur la rendent encore moins célebre que les aiguilles qui s'y vendent, & qui passent pour les meilleures de l'Amérique. Discription Une autre rue, qui tient le premier rang par la magnificence de ses Maisons, VELLE ESPAest celle de l'Aigle, ainsi nommée d'une ancienne Idole, qui est une grosse onz, Aigle de pierre, placée au coin de la rue, où l'on affure qu'elle s'est conservée sans alrération depuis la Conquêre. C'est dans cette rue que demeurent la plûpart des Seigneurs Espagnols & les Officiers de la Chancellerie. Cri v voit auffi la facade du fameux Palais des Marquis del Valle, Descendans de

On compte, dans Mexico, plus de cinquante Eglifes', foit des Paroiffes ou des Monasteres. Je n'ai vu nulle part de si beaux Couvens. Les toits & les poutres en sont dorés; la plûpart des Autels, ornés de colomnes du plus beaumarbre, & leurs dégrés, de divers bois précieux ; avec de si riches Tabernaeles, que le moindre est estimé viner mille ducars. Les richesses intérieures. en Chaffes d'or & d'argent, en Coutonnes, en Joiaux, en Ornemens, en Tapisseries, feroient l'opulence d'une grande Nation. L'Eglise des Jacobins possede un Candelabre d'argent à trois cens branches, & cent Lampes du même métal, d'un travail si exquis qu'on fait monter leur valeur à quatre cens mille ducars.

La Ville étant bâtie fut des Canaux comblés, & fur des terres dessechées, qui onr fait partie du Lac, l'eau passe soures les rues. Je puis assurer que vers la rue Saint Augustin, & dans les lieux austi bas, les Cadavres sont plutot noiés qu'enterrés dans leurs fépultures. On ne peut creufet une fosse sans trouver l'eau, & j'ai vû des cercueils y disparoitre tout-d'un-coup. Si le-Couvent des Augustins n'avoir été souvent réparé, & presqu'entiérement rebari , il seroit actuellement abiiné. On y travailloit , pendant mon séjour à Mexico; & je remarquai que les anciennes colomnes étoient tellement enfoncées , qu'on les faisoir servir de fondemens pour le nouvel Edifice. C'étoit la troilième fois qu'on avoit posé de nouvelles colomnes sur les anciennes; & tous : ces matériaux s'abintoient comme à la file.

L'usage des Habitans est d'aller se promener tous les jours , vers quatre heures du foir, les uns à cheval, les autres en carolle, dans un fort beau Cours, qui se nomme la Alameda, & dont les arbres forment des allées impénétrables au Soleil. On y voit réguliérement plus de deux mille caroffes. Ceux des Hommes sont suivis d'un grand nombre d'Esclaves Mores, en riches livrées d'or & d'argenr, en bas de fore, avec des nœuds de ruban à leurs souliers, & tous l'épée au côré. Le cortege du Viceroi, qui se fait voir souvent dans cette promenade, n'a pas moins de magnificence & d'éclar que celui du Roi d'Espagne. Les Dames sont escortées aussi d'une trouppe d'Îndiennes, la plupart mularres, vêtues d'étoffes de foie, & couvertes de pierres précieuses. L'ajustement de ces Créatures est si lascif, & leurs manieres ont tant d'agrément, que la plûpart des Espagnols les préferent à leurs propres Femmes. Elles portent ordinairement une juppe chamarée de galons ou de dentelles d'ot & d'argent, avec un grand ruban de couleur vive, & frangéd'or, dont les bouts leur descendent jusqu'aux piés. Leurs corsets sont sans manches, & lacés de rubans d'or ou d'argent. Leurs ceintutes sont d'un tissu d'or , entichi de perles & de pietreries. Leurs manches sont de toile d'Hot-

DE LA NOU-

lande ou de la Chine, fort larges & fort ouverres, enrichies d'une broderie de foie, ou d'or & d'argent , & pendantes de la longueur de leur juppe. Elles VILLE ESPA. couvreut leurs cheveux d'une coeffe ouvragée; & par-dessus, elles mettent un rézeau de foie, attaché négligemment avec un beau ruban d'or, ou de couleur, qui croife sur le haut du front, & sur lequel il y a toujours quelques lettres en broderie, qui expriment une maxime ou un sentiment d'amour. Leur sein est couvert d'une toile fine, qui prend au-dessus du cou, en forme de mentoniere. Cette parure est celle qui ne les quitte pas, dans l'intérieur même des Maisons; car , lorsqu'elles en sortenr , elles prennent une mante de la plus fine roile, garnie de rubans; & la plupart se la font passer sur la tête, de maniere qu'elle ne descende pas au-dessous du milieu du corps , pour laisser voir leur ceinture & leurs autres ornemens. Quelques unes ne portent leur mante que sur une épaule; & la passant sous le bras droit, elles rejettent l'autre bout fur l'épaule gauche, pour conferver la liberté de remuer les deux, bras . & de montrer leurs belles manches. D'autres se servent , au lieu de mante, d'une riche juppe de foie, dont elles jettent une partie fur l'épaule; & fourenant l'autre de la main , elles accordent librement la vûe de leurs jambes. Leurs fouliers font fort hauts. Ils onr plufieurs femelles , garnies d'un bord d'argent, qui est attaché avec de petits cloux de même métal, dont la tête est très large. La plupart de ces Femmes sont des Esclaves, ou l'onr été, & ne doivent la liberté qu'à l'Amour. En général, le goût du faste regne à Mexico dans toures les conditions. Les carolles y sont beaucoup plus riches que dans les principales Cours de l'Europe. On n'épargne point, pour les embellir, l'or, l'argent, les pierres précieuses, le drap d'or, & les plus belles foies de la Chine. Les brides des Chevaux font enrichies de pierres précieuses; & rout ce qui est de fer ailleurs est ici d'argent. Il est passé en proverbe qu'il y a quatre belles choses à Mexico; les Femmes, les habits, les équipages & les rues. Le Viceroi, qui gouvernoit en 1625, fir faire un Oifeau, plus grand qu'un Faifan, d'or, d'argent & de pierres précieuses, dont toutes les parties étoient ajustées avec tant d'art, pour représenter naturellement le plumage, qu'il fut estimé quinze cens mille ducats (\*). C'étoit un présent qu'il destinoit au Roi d'Espagne. Rien n'est si commun que de yoir des cordons & des rofes de diamans aux chapeaux des Perfonnes de condition, & des cordons de perles à ceux des plus vils Artifans. Mais, quoique rous les Habitans paroiffent livrés aux plaifirs, il n'y a point de Ville au Monde où le Clergé soit trairé avec plus de faveur. Chacun aspire à se disringuer par les libéralités qu'il fait aux Eglifes & aux Couvens, Les uns font bâtir de riches Autels, dans les Chapelles des Saints qu'ils prennent en affection; les autres présentent des Couronnes d'or, des Chaînes & des Lampes, aux Images de la Vierge, bâtissent des Couvens, ou les font rebâtir à leurs frais , & leur donnent jusqu'à deux ou trois mille ducats de revenu.

Je ne m'étendrai pas fur les Religieux de cette Ville: mais qu'il me foit permis d'observer, qu'ils y ont beaucoup plus de liberté qu'en Europe. C'est un usage établi pour eux de visiter les Religieuses de leur Ordre, & de donner une partie du jour au plaisir d'entendre leur Musique & de manger leurs confitures. Les Couvens de Filles ont des apppartemens fort ornés, qui sont

(\*) C'est peut-être une faute d'impression ; car cette somme paroit excessive.

partagés



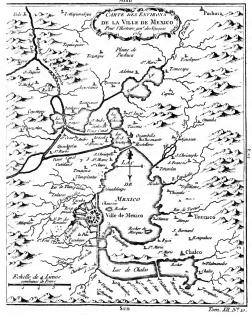

partagés par des grilles de bois, pour la fépatarion des deux Sexes. Tous les Habitans d'une nuiffance honnère font élever leurs Filles dans ces lieux; & l'é-DE LA NOUducation qu'elles y teçoivent confifte à faite toutes fortes de confitures & d'ouvrages à l'aiguille, à se persectionner dans la Musique, qui est fort en hon- ant. neur à Mexico, & à jouer des Comédies, qui se reptésentent dans les Eglises, aux grandes Fêtes.

La Capitale de la Nouvelle Espagne reçoit un grand lustre de son Université, dont les Edifices sont l'ouvrage de Dom Antoine de Mendoza. Outre le Comptueux Palais que les Vicerois ont dans la Ville, on leur en a fait bâtit un à Chapultepeque, ancienne sépulture des Empereurs Mexiquains. Ce lieu est devenu comme l'Escurial de l'Amérique, depuis qu'on y enterre les Vicerois qui meutent pendant leur administration. Les Batimens en sont magnifiques, & les Jardins y répondent, par la beauté de leurs parterres, de leurs allées & de leurs eaux. On assure que la Chapelle vaut plus d'un million d'ot.

En 1625, Mexico n'avoit encore que trois entrées, par les trois anciennes Chausses qui servirent aux attaques de Cortez (5).

### Description de Mexico en 1678.

IVI Extoo est bâti (6) sur un Terte-plein, & situé au bord d'un Lac, qui pat sa vaste étendue forme une espece de Mer ; il est entouté , des autres côtés , de quatre autres plus petits Lacs, qui ne sont séparés les uns des autres que par de larges Chausses pavées & revêtues de pierre de taille.

Le Plan de cette Babylone Indienne est uni. Elle a trois lieues de longueur, à prendre depuis Guadalupa jusqu'à Saint Antoine, & presqu'autant de large, depuis l'Arfenal & l'Hôpital de Saint Lazare jusqu'à Tacuba. Les rues sont si droites, qu'elles paroillent tirées au cordeau, & si larges que six catolles de front peuvent y passet sans embatras. Quelques-unes sont divisées en trois parties égales , dont celle du milieu est le lit d'un des cinq Canaux qui fortent d'un des Lacs, & qui arrosent la Ville, par plusieurs détours, dans ses dissétens Quartiers. C'est à ces Canaux que les Habitans doivent l'abondance & les commodités dont ils jouissent, par un Commerce continuel. Chaque jour de la semaine a ses distérentes marchandises; mais le Samedi se fait distinguer. C'est le jour où l'on voit arriver de toutes parts, à Mexico, des Flottes de fruits & de fleurs , qui donnent à toute la Ville l'apparence d'un Jardin. La grande Place est d'une si vaste étendue , qu'aux jours destinés pour les courfes de Tauteaux & pout les Jeux de cannes, le Peuple en remplit à peine la troisième partie. L'Eglise Carhédrale , bâtie d'un mêlange de pierre de taille, & de btique, borne le milieu d'une de ses faces, du côté du Nord. A l'opposite, du côté du Midi, sont l'Hôtel de Ville, la Maison du Juge de

(5) Voiage de Gage , Tome 1. Part. prem. avantures , celui de pluficurs Etabliffemens chap st. & fuiv. & Part. s. chap. r. (6) Cet article eft riré de Lionnel Waffet,

Tome XII.

Espagnols. On loue beaucoup l'exactitude de les connoissances, & nons a-rons souvent autre Voiageur Anglois, qui étant parti l'occasion de les emploier Sa Reimon fot d'Angleterre en 1677, poor Bantam dans traduité en 1706 par Montirat, loterpréte l'Ille de Java, fit l'année suivante le Voïage des Langues, & publiée a Paris citez Ciando de la Jamaique, & de la , par diverles Cellier , in-11.

Kkk

GNE.

Police, les Greniers publics, & la Prison. Chacun de ces Edifices offre un DESCRIPTION grand Portail de pierre de taille, foutenu de deux Piliers de la même pierre, VELLE ESPA. & tout d'une pièce. On trouve ensuite les Boutiques & les Magasins de plufieurs riches Marchands. Le côté du Couchant est presqu'entiérement occupé par un grand nombre de Maifons, qui fervent de demeure aux plus riches Particuliers de la nouvelle Espagne. Elles sont suivies de cinq ou six grands Magafins d'étoffes d'or , travaillées en Europe. Du côté de l'Orient sont le Palais du Viceroi, l'Audience roïale, l'Université, le Collége des Religieux de Saint Dominique, & le faint Office, c'est-à-dire, la Masson de l'Inquifition. L'encognure est remplie par l'Hôtel de la Monnoie. Cinq rues , par lefquelles on entre fur la Place, font toutes si larges, qu'un carosse à six Chevaux. y tourne fans peine.

Le Palais du Viceroi est un Edifice de Fernand Correz, Il est plus grand & plus magnifique que le Palais roïal de Madrid. La Cour, qui est fort spacieuse, est entourée de riches balcons de ser; & l'on voir au centre un tort beau Cheval de bronze, fur un large piédestal. Le Portail de la principale Eglife soutient une espece de petire Tour, où le Duc d'Albuquerque fit poset un fanal de crystal, dans lequel on allume tous les jours, à l'entrée de la nuir, un Flambeau de cire blanche. Le centre de la Place est marqué par un très beau Pilier de marbre, au fommet duquel un Aigle de bronze se fait admirer par l'excellence du travail. Autour du Pilier, quatre rangs de perites Boutiques de bois, d'une extrême propreté, offrent tout ce qu'on peut desirer de curseux en foie, en or, en linge, dentelles, rubans, gazes, coeffures, & autres marchandises de mode.

En fortant de la Place par le côté opposé à l'Eglise, on entre dans la rue des Orfévres, qui est extrêmement longue, & d'une richesse surprenante. Elle conduir dans une grande Aulnaie, dont les arbres sont très hauts, & forment un charmant Quinconce, au milieu duquel fort une très belle Fontaine d'eau vive & pure. Il y a peu de promenades aussi délicieuses. Le terrein, qu'occupe à présent la Maison professe des Jésuites, contenoit autrefois un des Palais de Motezuma, qui servit long-tems de demeure à Cortez avec les Espagnols & les Tlascalans. On y conserve encore, dans une petite partie de l'ancien Edifice , la fenêtre où ce Prince fur tué d'un coup de pierre. Elle a six piés de hauteur. Sa forme est en arc, soutenne d'un pilier de marbre blanc. Il y a , dans Mexico , deux très beaux & rrès spacieux Amphithéartes, destinés pour la Comédie & d'autres spectacles. Cette insigne Capitale de la Nouvelle Espagne est remplie de Noblesse, & de gens considérables par leurs richesses, leur mérite, & leurs services. On nommoit, entre les principaux, Dom Fernand d'Alramirono, Comte de Saint-Jacques de Colimaya, & Sénéchal des Philippines; Dom Garcie de Valdez Oforio, Comre de Penalva, & Vicomte de Saint-Michel; & Dom Nicolas de Bivero Peredo, Comte d'Orizalva. Je n'entreprens point de rapporter les noms de plus de cent Chevaliers de tous les Ordres militaires d'Espagne. Le nombre des carosses montoit à quatre (\*) mille. On comptoir dix-sept Couvens de Religieuses, & un figrand nombre de Monasteres ou de Couvens d'Hommes, que je pourrois nommer jusqu'à quatre-vingt-neuf grandes & somprueuses Eglises (\*\*), sans parler de (\*) Diminué par conféquent des deux tiers (\*\*) Augmentation de nombre, depuis

le même tems. depuis Gage, -

celles des Mandians , qui font moins superbes , mais fort propres. Mexico n'a qu'un Collège pour l'éducation de la jeunesse.

La beaure des Maisons est incomparable, soit qu'on en considere l'étendue, VELLE ESPAou la matiere, la figure & la commodité. Les plus hautes n'ont pas plus de trois GNE. étages. Toutes les murailles font inctustées, en dehors, de petits cailloux de diverscs couleurs, taillés, les uns en cœur, d'autres en soleils, en étoiles, en roues, en fleurs de toutes les especes, & d'autres figures, dont la variété forme un agréable spectacle. Les Portes sont fort grandes & fort hautes. Presque toutes les senêtres ont des balcons de fer, dont la plûpart tiennent toute la face de l'Edifice. Ils font otnés, dans toutes les faifons, d'un grand nombre de caisses d'Orangers & de toures sorres de fleurs ; car le Printems regne fans cesse à Mexico. Le climat y est si doux & si temperé , qu'on n'y ressent jamais de chaleur incommode, ni de froid qui oblige d'y allumet du feu. L'eau d'ailleuts y est rrès saine ; & le grand Aqueduc , soutenu de trois cens foixante & cinq arcades de pierres de taille, qui l'amene au travets du Lac, fait un des principaux ornemens de cette partie.

La Ville est divisée en dix-scpt Paroisses, cinq d'Espagnols & douze d'Indiens. On y compte vingt-deux mille Espagnols habitués avec leurs familles . environ vingt mille qui n'y font que pout un tems, & trente mille Femmes de la même Nation, qui font généralement belles, & d'une magnificence furprenante. Les Indiens établis ne montent pas à plus de quatre vingt mille; mais le nombre de Paffagers va toujours beaucoup plus lein. Si l'on y joint plus de cent mille Esclaves & Domestiques , de l'un & de l'autre sexe , on doit supposer que Mexico ne contient pas moins de quatre cens mille Ames . fans y comprendre les Enfans. Pedro Ordognez assure, dans son Voïage autour du Monde, qu'il y avoit, de son tems, deux cens mille Indiens, & un plus grand nombre d'Indiennes ; vingt mille Negres , & plus de Femmes du même fang ; ttente mille Espagnols , & plus de Femmes de leur Nation.

Les Mexiquains, qui habitent la Ville, font dociles, bons Catholiques, & presque tous riches, parce qu'ils s'attachent beaucoup au Commerce, d'une Province à l'autre. Les principaux ne sont pas moins considerés que les Habitans de race Espagnole. Il n'est resté du sang de Motezuma, que Dom Diego Cano Motezuma, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques; son Fils, Dom Juane fon Neveu, Dom Diego, & fa Niece, Donna Leonor; Enfans de Dom Antoine Motezuma. Ils jouissent tous d'une pension, sur la Caisse toïale, qui aide à les faire fubfifter avec honneur.

On ne fera point furpris que Mexico foit dans l'abondance de tout ce qui peut servit au luxe comme aux besoins de la vie, si l'on considere qu'ourre la merveilleuse sécondité du Païs il y artive tous les ans deux Galions d'Espagne, avec une Frégate légere, qu'on nomme la Parache du Roi, & plus de quatre-vingt Vailleaux marchands, qui lui fournissent ce qu'il y a de plus précieux en Europe; & que de l'autre côré, une Flotte, qui part régulièrement des Philippines, lui apportant les rarerés de la Chine, du Japon, de l'Indoustan & de la Perse, il jouir continuellement de toutes les richesses de l'Europe & des deux Indes.

C'est une tradition du Païs, qu'il y avoit autrefois des Geans, aux environs Kkkii

GKE.

de Mexico. J'y ai vu , fous le Gouvernement du Duc d'Albuquerque , des offemens & des dents d'une prodigieuse grandeur; entr'autres, une dent de DE LA NOU-VILLE ESPA. trois doigts de large, & longue de quatre. Les plus habiles gens du Païs, qui furent consultés, jugerent, sur les proportions ordinaires, que la tête ne devoit pas avoir moins d'une aulne de largeur ; & le Duc s'attachant à leurs idées, fit faire deux Portraits de cette énorme tête, dont il envoia l'un. au Roi d'Espagne (7).

## Description de Mexico en 1697.

ARRERT est le dernier Voyageur qui ait publié ses Observations sur la Nouvelle Espagne. Il reconnoît, dans la Capitale, toute la magnificence qu'on v admiroit avant lui. Il joint même, à cet aveu, des remarques qui doivent faire supposer que dans l'intervalle, elle a reçu de nouveaux accroissemens. Cependant, on est surpris de se voir ennuie (8) d'un si beau séjour; & l'on croit pouvoir conclure qu'en s'embellissant par une augmentation d'Edifices , elle a perdu des avantages plus essentiels à sa véritable grandeur.

Mexico, dit-il, est situé proche du Lac, dans une Plaine fort marécageuse, à dix-neuf dégrés quarante minutes de latitude du Nord. Quelque soin que les Habitans apportent à faire de bons fondemens , leurs Maisons sont à demi ensevelies, dans un terrein qui n'est pas capable de les soutenir. La forme de cette grande Ville est quarrée ; & ses rues droites , larges & bien pavées, qui répondent aux quatre Vents principaux, lui donnent quelque reffemblance avec un Echiquier. Ausli la voit-on route entiere , non-seulement du centre, mais de toutes ses parties. Son circuit est de deux lieues, & fon diametre, d'enviton une demie. On y entre aujourd'hui par cinq Chauffées, qui se nomment la Piédad, Saint-Antoine, Guadalupa, Saint-Côme, & Chiapultepeque. Celle de Cuyoacan, ou del Peñon, par laquelle Cortez y fir fon entrée, ne subsiste plus.

On peut dite que Mexico le dispute aux meilleures Villes d'Italie, par les Edifices : & qu'il l'emporte , par la beauté des Femmes. Elles font passionnées pour les Européens, qu'elles appellent Cachopins; & quelque pauvres

(7) Lionnel Waffer, ubi fupra, pages 367 & fuivantes. On a donné en Hollande une traduction du même Voiage, dans le Recueil de Paul Maret, à la fuite du Voiage de Dampier aux Terres auftrales. Elle contient quantité de descriptions , sur-tout d'Animaux & de fruits , qui ne sont poiot dans l'original Aoglois, & qui paroifienr empruntées de divers autres Ecrivains; tandis qu'au contraire, on y a supprimé tout ee qui regarde la Nouvelle Espagne, apparem-ment parce que Waffer fait profession de le renir d'un autre. Mais l'eclaireillement, qu'il y joint, doit donner beaucoup de poids à cription des Provinces. fon récit. Ibid. page 213 Montivat, dont la (8) Tome 6. page 236. traduction parut l'année d'après, se garda

bien de faire le même vol au Publie, & loue particuliérement, daos Waffer, sa deseription de l'Ifthme du Darien & celle de la Nouvelle Espagne. Celle ci d'ailleurs est con-firmée par François Correal, Espagnol, oé à Catthagene, qui étant patti co 1666 pour voiager en Amérique, se trouva dans la fuite, à Mexico, vers le rems que Waffer représente; & fi l'on ne donne point place ici à la description de Cotreal ; c'est qu'elle ne cootient prefque rien qui ne foit dans l'autre, avec un détail plus instructif. Mais on en tireta quelques lumieres pour la des-

qu'ils soient , elles préfetent leur main à celle des plus riches Ctéoles. De-la vient que les Créoles ont tant d'aversion pour les Européens , qu'ils les infultent par des railleries continuelles. Les Espagnols, qui attivent, s'en VELLE ESPAtrouvent quelquefois offensés jusqu'à répondre à leurs plaisanteries par des ens. coups de pistolet.

On compte aujourd'hui, dans la Capitale de la Nouvelle Espagne, environ cent mille Habitans, dont la plus grande partie est de Noits ou de Mulatres; ce qui paroît venir, non feulement du grand nombre d'Efclaves qu'on y a menés, mais encore de ce que tous les biens étant palles entre les mains des Ecclefiaftiques, les Espagnols & les autres Europeens, qui ne trouvent plus moïen de se faire un fond certain, ont peu de goût pour le mariage, & fe jettent eux-mêmes, à la fin , dans l'Erat ecclesiastique. Quoique la Ville n'air pas moins de 29 Couvens d'Hommes & 22 de Filles, ils font tous d'une opulence qui cause de l'étonnement aux Etrangets (9). On prendra quelque idée des richetles de l'Eglife Mexiquaine, par celles du Chapitre de la Cathédrale, qui n'est composé que de neus Chanoines, & d'une dixième place, qu'on nomme le Canonicat du Roi, mais dont le revenu se paie au Tribunal de l'Inquisition , comme dans tous les Dioceses de la Nouvelle Espagne; de cinq Dignités, qui sont le Doyen, l'Archidiacre , le Maître d'école , le Chantre & le Trésorier ; de six Chapelains , & six demi-Chapelains, un Sacriftain principal, quatre Curés que le Viceroi nomme, douze Chapelains roiaux à la nomination du Chapitre, & huit autres, qui portent le titre de Laurenzana. Leurs rentes annuelles font de 200000 pieces de huit, dans lesquelles il faut comprendre à la vérité le revenu de l'Archevêque qui est de soixante mille pieces : mais le Doïen en

· (9) Il s'est formé, dans le cours de ce ficele, un grand nombre de ces Etablissemeus. Dom Melchior Quallar emploia fix cens mille piastres, tant à bâtit qu'à dotter le Couvent des Carmes , qui se nomme l'Her-mitage ou le Desert , à peu de distance de Mexico; & sa Femme fonda, pour le méme Ordre, un College qui porte le nom de Saint Ange. Diegue del Caftillo , qui étoit venu d'Elpagne, très pauvre, & qui avoit commence sa fortune par le métier de Chau-dronnier, bâtie le grand Couvent des Peres de Sainr Pierre d'Alcantara, celui des Religicules de Saur François, & celui de Sainte Agnès : ce qui ne l'empècha point de laisser, en mourant, un million à une Fille qu'il avoit élevée par charité. Joseph de Retes, après avoir fait bâtir un superbe Couvent de Relig cufes, fous le tirre de Saint Bernard, laiffa austi un million à sa Fille. Dom François Canales, Chevalier de Ca-latrava, arant laissé à sa Femme tout son bien, qui étoit de fix ceus mille pieces, on voit que tout ce qu'il y cerre Dame, quoique jeune, méptifa tous à Mexico, est l'ouvrage ceux qui s'offroient pour l'épouser, distribua Carreil, Tome 6. chap. 4. fon bien aux Pauvres; se fit Religiouse en

1695, & fonda le Couvent des Capucines Simon de Haro, qui étoit venu d'h spagne avec la cappe & l'épée, souda eclui de la Conceptiou. Dominique Laurenfana , pauvre aufli à fon artivée,barit le fameux Couveut des Filles de l'Incarnation. Enfuire une Religieuse de ce Couvent fouda celui des Religieufes de Valvaneda, Jean Navarro Preflana, gagna tant de bien dans la profession de Maitre Caroffier, qu'il fit batir le Couvent de jaint Joseph de Gratias, & eclui de la Conception, tous deux de Filles. Etienne de Molina Moschera, après avoit bâti le Couvenr des Caunclires, lassa encore en mourant cent mille pieces de huit. Dom Mare de Guevara, fit faire les Aquedues de Mexico , donr les ateades sont en si grand nombre, dans l'espace d'une lieue, que la dépense doit en avoir été prodigicuse. En técompense, il obtint la Charge d'Algualil Major, avec une place dans le Chapitre pour lui & fes Descendans. l'omets une infinité d'aurres exemples : mais on voit que tout ce qu'il y a de maguifique . à Mexico, est l'ouvrage des Patticuliers.

Kkhiij

tire onze mille : chacune des quatre autres Dignités huit mille ; les Chanoi-DE LA NOU- nes, chacun fix mille; les Chapelains, cinq mille; les demi-Chapelains VILLE Espa- 3000; chaque Curé 4000 mille , & les Chapelains roiaux 300. Le rette paffe aux Sacriftains & à d'autres Clercs , qu'on fait montet à trois cens. Mexico

est une petite Ville, pour le nombre de ses Eglises. La plupart des Habitans ne peuvent plus s'y faire des logemens commodes. Cependant on y vit à fort bon marché. Une demie piece de huit fusfit chaque jour pour la dépense d'un Homme. Mais comme il n'y a point d'especes de cuivre, & que la moindre piece d'argent est une demie-réale, on est dans un embarras continuel pour le commerce des denrées, tels que les fruits & les légumes. Aujourd'hui, comme avant la Conquête, les noix de cacao font la monnoie courante du Marché aux herbes, sur le pié de 60 ou 80 pout

une réale, fuivant le prix actuel du cacao, qui n'est jamais fixe.

L'Eglife Cathedrale est fort grande. Elle a trois nefs, foutenues par de hauts piliers de belle pierre. Le Bâtiment n'étoit point encore fini; mais il fe continuoit aux depens du Roi, qui faifoit joindre néanmoins, aux fommes tirées du Trélor, une taxe d'une demi-réale par tête, fur tous les Diocéfains. Le Chœur est orné de quantité d'ouvrages de sculpture, en bois aromatiques, & de quatre Autels qui forment les coins du quarré, indépendamment du grand, dont la magnificence est surprenante. Plusieurs Chapelles , richement dorées , augmentent l'éclat du spectacle. Le Portail est fomptueux : il est composé de trois portes; & l'Eglise en a cinq autres dans les côtés. Ouclaues-uns prétendent qu'elle fut commencée par Correz, fur les débris du grand Temple des Mexiquains; mais d'autres prouvent, par d'anciennes peintures, que ce Temple étoit dans le lieu que le Collège de faint Alfonse occupe aujourd'hui. Le Siège archiepiscopale de Mexico a onze Suffragans; la Puebla de los Angoles, Mechoacan, Guaxacca, Guadalaxara, Guatimala, Jucatan, Nicaragua', Chiapa, Honduras, & Nueva Biscaïa. On fait monter le revenu de ces onze Evêchés à plus d'un million deux mille piastres; & la dépense pour le Bâtiment de la Cathedrale de Mexico, jusqu'au tems de Carreri, à un million cinquante-deux mille.

Le College des Carmes Deschaux, qui se nomme Saint Ange, possede une des plus belles Bibliotheques de l'Amérique. Elle contient douze mille yolumes. Le jardin, qui s'étend hors de la Ville dans une circonférence d'environ trois quarts de lieue, est arrose par une grosse Riviere; ce qui le rend si fertile, que ses Arbres fruitiers rapportent plus de treize mille pias-

tres au Couvent.

La Conception est un célebre Couvent de Filles, dont le nombre n'est que d'environ quatte-vingt-cinq : mais elles ont plus de cent Domestiques à leur service ; parce que dans la plupart des Monasteres de la Nouvelle Espagne, on ne vit point en Communauté. Chaque Religieuse reçoit, de la masse commune, de quoi fournir à son entretien, & peut avoir jusqu'à cinq ou fix Servantes. Les Edifices & l'Eglife de cette Maifon font magnifiques. Le Convent de l'Incarnation est d'une grandeut extraordinaire. Aussi contient-il cent Religieuses & plus de trois cens Domestiques du même sexe.

Carreri fuir , dans ses descriptions , l'ordre de ses visites. Il vit le Trésot roïal, qui est dans le Palais du Viceroi. Trois Officiets en ont la garde,

fous les titres de Contador, ou Contrôleur, de Facteur & de Tréforjer. L'argent qu'ils reçoivent, pour les droits du Roi & pour le cinquieme de la marque, ou du contrôle des monnoies, monte annuellement à 600000 marcs : mais il s'y commet beaucoup de fraude; & l'Essaient ne fit pas dif- GNE. ficulté d'avouer à Carreri, qu'en 1691, il en avoit marqué 800000 marcs. On frappe cet argent au coiu de Sa Majesté lorsqu'on en a séparé l'or a c'est-àdite . s'il s'en ttouve 40 grains par marc, car autrement on ne croit pas qu'il vaille la peine de le separer.

Le Canal de Xamaica est une promenade charmante, qu'on peut nommer le Paufylipe de Mexico. On s'y promone également fur l'eau, & fur fes bords. Quantité de petites Barques, remplies de Muficiens, font entendre des concerts de voix & d'instrumens. Les bords du Canal font converts de petites maifons & de cabarets d'Indiens, où l'on prend, pour tafraichitlemens du chocolat, de l'atole & des tamales. L'atole est une liqueur composée de blé d'Inde, dont Carteri se fit expliquer la préparation. Elle confifte, dit il, à faire bouillir le maiz avec de la chaux; & lorsqu'il est reposé, à le broier comme le cacao. On passe cette pâte, avec de l'eau, au travers d'un tamis. Il en fort une liqueur blanche & épaisse, qu'on fait un peu bouillir, & qui se boit, on seule, en y mettant du sucre, ou mèlée de chocolat. Elle est assez nourrissante. De la même pâte , bien lavée , on fait des tamales, avec un mêlange de viande bien hachee, de sucre & d'épiceries. L'atole & les tamales font d'un goût fort agréable.

L'Eglise de saint François le grand renserme le Tombeau de Fernand -Cortez , Conquérant du Mexique. Son Portrait est à la droite de l'Autel . fous un dais; & près du même lieu, on montre un Tombeau, peu élevé. où l'on prétend que ses os surent apportés d'Espagne : mais Carreri ne le

trouva pas digne d'un si grand Homme.

Le College de l'Amour-de-Dieu , est une forte d'Hôpital , fondé par les Rois d'Espagne, avec 36000 piastres de revenu, pour la guérison des maux vénériens. On y enseigne d'ailleurs les Mathématiques. Dom Carlos de Syguenza y Gongora, revêtu alors du double emploi de Directeur & de Professeur, étoir un fort savant Homme, dont Carreri reçut quelques Anti-

quités Indiennes qu'il a fait graver dans sa Relation.

Dans l'Eglise de saint Dominique on voit la Chapelle d'un Fils de l'Empereur Motezuma, & son Tombeau, avec l'inscription suivante : » Dom » Pierre Motezuma, Prince, Héritier de l'Empereur Motezuma, & Sei-" gneur de la plus grande partie de la Nouvelle Espagne «. L'Eglise est sort riche; & le Couvent, d'une si grande étendue, qu'il contient 130 Religieux, dans des dortoirs forr commodes. C'étoir un des descendans de Dom Pierre, qui remplissoir alors la dignité de Viceroi, sous le titre de Comte de Morezuma. Il perdit, pendant le séjour de Carreri à Mexico, l'Aînée de ses deux Filles, nommée Donna Fausta Domenica, qui mourut à l'âge de huit ans . & dont la mort fit hériter à sa Sœur un revenu de 40000 piastres. Carreri en prend occasion de nous donner la généalogie de cette Maison roïale. Entre les Femmes de l'Empereur Motezuma, il y en avoit une qui se nommoit Miyahuaxochitl, & qui étoit en même-tems sa Niece, contine Fille d'Ixtlicuechahuaque, Frere de ce Prince. Il eur d'elle un Fils, qui fur

DISCRIPTION DE LA NOU-GNI.

nommé Tlaca Huque Pantzin Yohualica Hua-catzin, & qui recut le baptême après la Conquete, fous le nom de Dom Pierre. Ce Fils époula Donna Ma-VILLE ESPA- delaine Quayouhxocitl, fa Coufine germaine, c'est-à dire, Fille de Tlaca Huc Pan, troilième Frete de l'Empereur Motezuma; d'où vint Dom Diego Louis Ihuil Temoctzin, qui se maria en Espagne. De lui sont descendus les Comtes de Morezuma, Tula, &c, auxquels le Tréfor roial de Mexico paie tous les ans quatre mille piastres. Les Armes de cette Masson sont une Aigle, regardant le Soleil, les aîles éploïées, & plufieurs figures des Indes à l'entour. Morezuma eut d'une aurre Femme, nommée Tettalco, une Fille qui prit au bapième le nom de Donna Isabelle, pout celui de Tecubichporzin, qu'elle avoit porté jusqu'alors. Elle eut pour premier Mari son Oncle Cuitlahuarzin, qui auroit du fuccedet à Motezuma, fi Quauhtimoque n'eut profité des troubles publics pour s'emparer du Trône. Son fecond Mari fut Guarimozin (10), après la mort duquel Fernand Cortez la fit époufer à Grados , qui n'en eut point d'Enfans. Elle se maria , pour la quatrième fois , avec Pierre Gallgo d'Andrada, d'où font venus les Andradas Motezumas. qui ont leurs Etablissemens dans la Nouvelle Espagne; & pour la cinquiéme, avec Jean de Cano, d'où descendent les Canos Motezumas.

> On passe sur quantité d'autres Couvens & d'Hôpitaux de Mexico que Carreri eut la curiolité de visiter, mais dans lesquels il n'observa rien qui merire la nôtre. Ce qu'il rapporte des Mines de Pachuca, & des Cous ou des Pyramides de faint Jean Testiguacan, qui font à peu de distance de cette Capitale, a déja trouvé place dans sa propte Relation (11), dont ces deux Articles ne pouvoient être détachés. Il fait après une bifarre peinture des Proceilions de la Nouvelle Espagne, qui ne donnent pas une honnête idée de la Religion des Habitans (12), au milieu de tant d'Eglises & de Prêtres.

> Le Roi d'Espagne donne ordinaitement, aux Vicerois, cent mille ducats à prendre fur les revenus de la Couronne, pendant la durée de leur Gouvernement, qui est ordinairement de cinq années. Mais la plûpart obtiennent, par

des Historiens fur certe Princesse, que les uns font Niece de Morezuma, & confirme le fentiment de Solis, fur la diftinction de Quauhtimoc & de Guatimozin

(11), Tome IX. de ec Recueil. (11) Il suffira d'en rapporter quelques trairs : Un jour, il en vit paffer trois l'une après l'autre ; celle des Freres de la Trinité : celle des Freres de Saint Gregoire , & celle des Freres de Saint François, qu'on appelle la procession Chinoife, paree qu'elle est composée d'Indiens des Philippines Chaeun portoit ses Images, avec quantité de lumieres, &c. lorfqu'elles furent arrivées au Palais, les Freres Chinois & ceux de la Trinité prirent querelle pour la presséance; & l'on fe battit fi vivement, qu'il y eut & l'on se battit si vivement, qu'il y eut gneur, & d'aurres spectacles. L'après midi, beaucoup de Blesses. Le jour du Vendredi les Indiens, les Négres & les Espagnols Saint, Carreri vit paffer une fameuse Proces- donnerent successivement de nouvelles scenes.

(10) Cette remarque éclaircit le doute sion, qui sortit de Saint François le Grand, avec l'Enseigne du saint Sépulcre. A huit heures du matin, on avoit entendu trois Trompetres, qui sonnoient des airs fort lugubres. Bientot on vit marcher un grand nombre de Confreres, avec des cierges en main , & quantité de Pénirens , qui le donnoient la discipline, Ils éroient suivis d'une Compagnie de gens armés, quelques uns à cheval, portant la Sentence, l'Ecriteau, la Robbe & les autres symboles de la Passion. Pais venoient plusieurs personnes, qui figuroient le bon & le mauvais Larron, Notre-.Seigneur, la Sainte Vierge, Saint Jean, la fainte Véronique, deux Prêtres Juifs montés fur des Mules, &c. Au retour , on repréfenta au naturel les trois el·ires de Notre Seiles présens qu'ils font au Confeil des Indes , que leur Commission soit continuce jusqu'à dix ans ; & la part qu'ils peuvent prendre au Commerce leut DESCRIPTION donne continuellement l'occasion d'acquerit d'immenses richesses; sans compter que les Gouverneurs particuliers des Audiences & des Villes étant dans leur GNE. dépendance, ils tirent des fommes confidérables de ceux qu'ils nomment à ces Emplois (13), ou qu'ils se dispensent de révoquer à la fin du terme. Gage nomme un Viceroi, qui mettoit un million, chaque année, dans ses coffres (14), & qui exerça l'Administration pendant dix ans. Elle n'est pas à absolue, que le Conseil, qui est composé de deux Présidens, de six Assesseurs, & d'un Procureur du Roi, n'air le pouvoir de s'opposer à tout ce qui blesse les Loix & le bien public : mais ces Officiers , qui onr un intérêt continuel à ménager leur Chef, n'usent de Jeur autorité que pour juger avec lui les Cau-

La Province de Mexico contient plusieurs autres Villes, dont la plupart de la Province ont conservé les noms qu'elles portoient avant la Conquête, sur-tout celles de la Province metato. qui environnent le Lac : mais , loin d'être aujourd'hui plus riches & plus peuplées, l'incroiable diminution des Indiens, par les travaux excessifs auxquels ils ont été forcés, en a fait autant de solitudes; & le plus grand nombre ne peut passer que pour de médiocres Bourgades, dont les Habitans suffisent à poine pour la culture des Terres voilines. Tezcuco, qu'on a reptélenté si grand & si florissant, ne contient pas à présent plus de cent Espagnols & de trois cens Indiens, dont les richesses viennent uniquement des fruits & des légumes qu'ils envoient chaque jour à Mexico. Tacuba n'est plus aussi qu'un Bourg agréable. La Piedad en est un autre, que les Espagnols ont bâti assez séguliérement, au bout de la nouvelle Chaussée de ce nom, & qui s'est accru par la dévotion des Mexiquains pour une célebre Image de la Vierge, à laquelle ils ne cessent point de porter de riches présens. Toluco est un Bourg situé vers le Midi, où il se fair un riche commerce de Jambons & de Porc falé. Escapuzalco, célebre encore par le Palais de son ancien Cacique, n'est qu'un Village, & ne setoit rien, sans un Couvent de Dominiquains qui aide à le soutenit. En un mot, d'environ trente Villes, Boutgs ou Villages, qui restent autour du Lac, il n'y en a pas six qui contiennent plus de cinq cens maifons. Gage affure que deux ans avant fon départ de Mexico, un travail extraordinaire, pour faire un nouveau chemin au travers des Montagnes, avoit fait périr un million d'Indiens (16).

Tous les Voiageurs, comptent dans la même Province, le fameux Port d'Acapulco, quoiqu'il foit à quatte-vingt lieues de la Capitale (17) fut le d'Acapulco,

de deux ans ils rapportent deux cens mille écus à ceux qui les obeiennent. Il en est de cent mille & einquante mille , de 40 , de 50, de 10, de 10, de 6 & de 4. Ceux, qui com-mencent par les petits, se mettent peu-à-peu, par leurs profits casuels & leurs épar-gues, en état d'aspirer aux plus considerables. Lionnel Waffer, ubi fup. pages 351 & 352. (14) Le Marquis de Serralvo. Ce fue lui

ses civiles & criminelles (15).

qui envoia au Roi un Papegay de 1500000 Tome XII.

(11) Il y en a de fi lucratifs, qu'en moins livres, & plus d'un million aux Miniftres, pour faire prolonger fon Gouvernement, Gage, Part 1. page 183. (15) Ibidem. Corteal, Voiageur Espa-

gnol, rend le même témoignage dans un tems poltérieur , ubi suprà , page ; 1. (16) Part. 1. page 117.

(17) Il devroit appartenir naturellement à la Province de Guaraca, ou à celle de Mechoacan, entre lesquelles il est fitué.

L 1,1

bord de la Met du Sud, c'est-à-dire, à-peu-près au même éloignement de Mexico, que le Port de Vera-Cruz. On n'en trouve point d'autre raison, que VILLE ESPA- sa dépendance immédiate du Viceroi de la Nouvelle Espagne, comme la plus importante Place de son Gouvernement, par l'avantage qu'elle a de servir d'entrée aux richesses des Indes orientales & des parties méridionales de l'Amérique, qui viennent tous les ans à Mexico par les Vaiffeaux des Philippines & du Perou. Cependant la description, que Carreri nous en donne, répond mal à cette grande idée.

Acapulco, dit-il', mérite plutôr le nom d'un pauvte Village de Pêcheurs, · que celui de premiere Foire de la Mer du Sud & d'Echelle de la Chine. Ses Maifons ne font que de bois, de boue & de paille. Il est situé au dixseptième dégré de latitude, moins quelques minutes, & au deux cens soixante-quatorzième de longitude (18), au pié de plusieurs Montagnes fort hautes, qui le couvrent du côté de l'Est, mais qui exposent ses Habitans à de grandes maladies, depuis le mois de Novembre jusqu'à la fin de Mai. J'y arrivai au mois de Janvier, & j'y sentis la même chalcur que celle de la Canicule en Europe. Elle vient de ce qu'il n'y tombe aucune pluie pendant ces sept mois, & que le reste même de l'année il n'en tombe point assez pour y rafraíchir l'air. Cette mauvaise qualité du climat & la stérilité du terroir obligent de tirer d'affez loin toutes les provisions nécessaires à la Ville, & les y rendent par consequent fost cheres. On n'y sauroit vivte à moins d'une piastre par jour; & les logemens n'y font pas moins incommodes par leur mal-propreté que par leur chaleur.

La Ville n'est habitée que par des Noirs & des Mulâtres. Il est rare qu'on voie des Originaires du Païs, avec leut teint olivâtte; & les Marchands Espagnols se retitent dans d'autres lieux , lorsque le Commetce est fini avec les Vaisseaux des Philippines & ceux du Perou. Les Officiers du Roi, & le Gouverneur même du Château, prennent le même patti, pour ne pas demeurer expofés au mauvais air. Acapulco n'a de bon que son Pott, dont le fond est égal, & dans lequel les Vaisseaux sont renfermés comme dans une cour, & amarrés aux arbtes du rivage. On y entre par deux embouchures : l'une au Nord-Ouest , & l'autre au Sud-Est. Il est défendu par un Château, qui a 42 pieces de canon de fonte, & 60 Soldats de Garnison (19).

justes, & deux cens soixante-seize de longi-

(19) Dampier, qui avoit vifité ee Port avec beaucoup de foin, en fait la description fuivante : 11 est également large & eommode. On sencontre à l'entrée une pe-tite Isle basse, qui s'étend d'un demi mille & demi de l'Est à l'Oueft, & qui n'a pas plus d'un demi mille de latgeur. Le Canal est bou de elsaque côté, en prenant l'avantage du vent. On entre par un vent de mer, comme on fort par un vent de terre; & ces deux vents font favorables tont a tour, l'un de jour & l'autre de nuit. Le Canal occidental est le plus étioit; mais il est fi celui de la plate-forme. A une lieue d'A-

(18) D'autres mettent dix-sept dégrés profond, qu'on ne peut y mouiller. C'est celui par lequel paffent les Vaisseaux de Manille ; au lieu que ceux de Lima prennent le Canal du Sud-Eft. Le Port s'étend d'environ trois milles au Nord; ensuite, s'étrécissant beaucoup, il tourne à l'Ouest, & regne encore l'espace d'un mille. La Ville est au Nord-Oveit, à l'entrée de ce passage étroit. Elle est désendue, veis le rivage, par une plate-forme, montée de plusieurs pieces de eanon. Sur la rive opposée, du côté de l'Eft, on a bati un Fort, qui n'a pas moins de 40 pieces de gros calibre. Les Vaisscaux passent ordinairement vers le fond du Havre , entre le canon du Fort &:



Tom. XII .. Nº 3



DE LA NOU-

Cette Place rapporte annuellement au Gouverneur, qui est aussi Alcalde Major, vingt mille piastres, & presqu'autant à ses principaux Officiers. Le Curé, qui n'a que 180 piattres du Roi, en gagne quelquefois dans une annce julqu'à 14000, parce qu'il fait paier fort cher la fépulture des Etran- ont. gers; non-feulement de ceux qui s'arrêtent dans la Ville, mais de ceux même qui meurent en mer fur les Vaisseaux des Philippines & du Perou-Comme le Commerce y monte à plusieurs millions de piastres; chacun fait en peu de tems d'immenses profits suivant sa profession. Enfin , tout le monde y vit du Port. Les Vaisseaux du Perou , qui apportent des marchandifes de contrebande, vont mouiller, pour les vendre, dans le Port Marquis, qui n'est qu'à deux lieues d'Acapulco. Malgré la stérilité des Montagnes voifines, on y trouve une grande abondance de Cerfs, de Lapins, & de plufieurs autres Animaux, fur-tout des Perroquets, des Merles à longue queue, des Canards, & des Tourterelles plus perites que les nôtres, qui ont la pointe des aîles colorée, & qui volent jusques dans les maisons (20).

Mechoacan, feconde Province de la premiere Audience, au N. O. de Mexico, a 80 lieues de tour. C'est un Pais fertile en soie, en miel, en soufre, en cuirs, l'Andience de en indigo, en laine, en coron, en cacao, en vanille, en fruits, en cire, en mines d'argent & de cuivre. On y excelle d'ailleurs à fabriquer ces ouvrages & ces étoffes de plumes, dont l'invention est particuliere aux Mexiquains, & que tous les Voïageurs ne se laifent point de vanter. Le langage de cette Province est le plus élegant de la Nouvelle Espagne; & ses Habitans l'emportent sur le commun des Indiens, par la raille & la force, autant que par l'esprit & l'adresse. Elle s'érend jusqu'à la Mer du Sud, par quelques Villes qu'elle a fut fes bords, telles que Sacatula & Colima : fans

Mechoacon, II. Province de

capulco, à l'Est, on trouve un bon Havre, nommé Port Marquis. En cotosant l'Ouest vers Acapulco, on découvre, à la distance d'environ douze lieues, une Montagne ronde, entre deux autres, dout la plus occidentale, qui est fort grosse & d'une hauteur extraordinaire, se termine par un double sommet de la forme de deux mammelles. Celle qui tegarde l'Orient est plus haute & plus pointue que eelle du milieu. De-puis la dernière de ees trois Montagnes, la terre s'allonge en panchant du côié de la Mer, & finit par une pointe hause & ronde, Voiage autour du Monde, Tom. I. chap. 9. Le Plan qu'on donne, ici avec les nouveaux ouvrages , est tiré d'Anson

(10) l.a route, d'Acapulco à la Capitale de la · Nouvelle Espagne, est dans le Tome XI de ce Recueil, mais un peu allongée, avec des elreonstances qui n'ont pas permis de la détacher de la Relation de Carreri. Il sustina de rassembler ici les noms de lieux & leut diffance. Le premier jour , il fit trois lieues jusqu'à Anaxo, & trois d'Arrago à Lexido. Le secondiout, 4 lieues julqu'à los Arroyos , & 4 ensuite

juiqu'à los Posuelos. Le troisième, six lienes ulqu'à Caccavoral. Le quatriéme, quatre lieues julqu'à los Caminos , & quatre autres jusqu'à Accaguisotta. Le einquième, qua-tre lieues jusqu'à Trapiche de Massallan, & deux de la jusqu'à las Pasaquillas. Le tixié-me, deux lieues jusqu'à Culpancingo, & deux jusqu'à Zumpango, dans la Vallée que les Espagnols nomment Canada. Le septième, is lieues jusqu'à Nopalillo, dans la Vallée del Carizal. Le buitième, quatre lieues julqu'à Rancho de Palula, & trois autres jufqu'a Pueblo-nuevo. Le neuviéme . douze lieues jusqu'a Amacufac. Le dixiéme, trois lieues jusqu'à Aguaquezinga, deux ensuire jusqu'à Alpugleco. Le onziéme, une lieue julqu'à Cucitepeque, & quatre julqu'à Cornavacca, Capitale d'une Prévôté de ce nom qui appartient au Marquifat del Valle. Le douzième, une demie liene jusqu'a Taltenango , une lieue jusqu'a Guifilac, & sepr jusqu'à Sains Augustin de las Cuevas. Le treizième, trois julqu'a la Chaussee du Lac de Mexico. Voiages de Gemelli Carreri . Tome VI. chap. 2.

Lll ii

Ompter deux fort bons Potts, qui fe nomment Saint-Antoine & Sant-Jago B. 14 None ou Saint Jacques. Sa Capitale, qui portoi sutrefois le nom de Mechoacan.

18 14 None ou Saint Jacques. Sa Capitale, qui portoi sutrefois le nom de Mechoacan.

18 14 None ou Saint Jacques. Saint Miguel & Saint Philippe font rois autres Villes bien peuplées, & fittées fort avantaceufement dans les terres.

Panuco . 111, Province. La troificme Province est celle de Panuso. Elle tire ce nom d'une azicienne y'ille Indienne, qui le conferve encore, quoique les Elgognols aient voulu lui faire prendre celui de San-Silvara del Pauro, en lui donnant le titre de Capitale de la Province. Sa fituation est à deux cens foixantcdir-Lept degrès de longitude, & trente dégrés vinge-quare minutes de latitude du Nord, fur une belle Riviere qui le nomme sulli Panuso, & qui va se jetter dans le Colife du Merique, dont la Ville est doispué de quelques lieues. Tampice, Saint Jacques de los Valles, & quelques autres Places du même Pais métients à peine le nom de Villes.

Theela,

Cette Province, célebre dans les Annales de la Nouvelle Efpagne, par les férvices que Cortez regute de Est Balbains, s'étend fort boin dans les terres; cétl-à-dire, qu'étant bordée au Nord-Eft par le Colfe du Mexique, elle court jufqu'au Mechocaen, & jufqu'au Montagnes qui environnent le Lac de Mexico. Ses principales Places forn la Puebla de los Angeles, qui a dé-biblé la titre de Capstale à l'ancienne Ville de l'Infacial, Cholhal I. Tafacia, Coaccingo, Segura de la Frontera, Tepesca, Xalappa, & Vera-Cruz, principal Port de la Nouvulle Efbagne fuir é Colfe du Mexique.

Angeles est devenue une Ville considérable , depuis que le Siège Episcopal y a été transferé de Tlascala. Elle est située à 25 lieues de Mexico, & trois lieucs de Tlascala, dans une agréable Vallée, éloignée, d'environ dix lieues, d'une fort haute Montagne qui est toujours couverte de nege (21). Tous les Edifices en font de pierre, & ne le cedent pas à ceux de Mexico: mais, en 1697, tems de sa derniere description (22), ses rues, quoique droites & fort propres, n'étoient point encore pavées. Elles se croisent les unes les aurres, vers les quatre Vents principaux. La grande Place est fermée. de trois côtés par des portiques uniformes, sous lesquels on voit de riches boutiques. La quatriéme face est remplie par l'Eglise Cathedrale, qui offre un Portail magnifique & des Tours fort élevées. On doit juger de sa splendeur par les revenus du Clergé, qui produisent à l'Evêque 80000 piastres; 1000 à chacun des dix Chanoines, 14000 au Doien, 8000 au Chantre, 7000 à l'Ecolâtre, & presque autant à l'Archidiacre & au Tréforier. La Ville a plusieurs Paroisses, & quantiré de Couvens & d'Eglises, dont Carreri rapporte les noms (23). On ne comproit, du tems de Gageque dix mille Habitans dans cette Ville : mais le nombre en est fort augmenté, depuis la derniere inondation de Mexico; & cette raison explique en mêmetems la diminution extraordinaire des Habitans de la Capitale. L'air d'Angeles est d'une pureré qui rend les maladies fort rares. On y fait des Draps

<sup>(</sup>a1) Elle für båtie en 1510, für les ruld (12) Par Carreri.
nes d'une Ville Indienne, nommée Cuel'as) Tome 6. page 240. & précédentes.
l'accoupan, par l'ordre de Dom Antoine de
Wendoza, Victori de la Nouvelle Espagoe, cucil.
sak spra 1, page 89.

qui ne font pas moins estimés que ceux de Ségovie , d'excellens Chapeaux , & des Verres, dont le Commerce est d'autant plus considerable, que c'est Discription la feule Verrerie de cette Contrée. Mais rien ne fert rant à l'enrichir que PE LA NOUsa Monnoie, où l'on sabrique la moitié de l'argent qui fort des Mines de GNE. Zacarecas, comme l'autre moitié se fabrique à Mexico. Le terroit est fertile en routes fortes de grains, en légumes, en cannes de fucre; & la campagne oft remplie de belles Fermes, entre lesquelles Gage vante celle de ion ordre, où l'on entretient plus de deux cens Négres, de l'un & de l'autre fexe, fans comprendre leurs Enfans dans ce nombre.

Tlascala est lituée sur le bord d'une Riviere qui sort d'une Montagne nommé Atlaneatepeque, & qui, arrofant la plus grande partie de la Province, va fe jerter dans le Golfe par Zacaiulan. Les Indiens de la Ville obtinrent de Charles-Quint, après la Conquête, une exemption perpéruelle de toutes fortes d'impôts & de tributs : mais , quoique cetre faveur eut du servir à la rendre long-tems florissante, il paroît que rien n'a pu l'emporter fur les incommodités de sa fituation. Elle a néanmoins quatre belles tues, qui se nomment encore Tepetiepaque, Ocotelalco, Tizatlan, & Quiahuitslan, La premiere est sur un côreau, éloignée d'une demie lieue de la Kiviere; une autre est sur le revers d'une seconde hauteur, & descend jusqu'au bord de l'eau. Cette seconde rue étoit anciennement fort habitée. On y voioit une grande Place, qui servoit de Marché, sous le nom de Tianguitzli. La troilième & la quatrième font dans la Vallée. Tous les anciens Batimens ont été changés fous la domination des Espagnols. L'Hôtel de Ville & d'autres Edifices publics sont dans la Plaine, sur le bord même de la Riviere. On voit encore, à Tlascala, des Orfévres, des Plumassiers, & sur-tout des '. Potiers, qui font d'aussi belle Terre qu'il s'en fasse en Espagne; mais tous Indiens, qui ne se sentent plus de l'ancienne noblesse de leur Nation. On parle, dans cette Ville, trois langues différentes : l'une qu'on nomme Nahuahl, langue des Empereurs & des Courtifans, qui est encore aujourd'hui celle des principaux Indiens ; la seconde , nommée Otoneir , qui est le langage commun ; & le Pinomer, qui étoit particuliérement en usage dans la République de Tlascala, mais qui passant pour la plus grossiere ne s'est conservée que dans une seule rue d'Arrisans. Au reste, on a rrouvé par d'exactes observations, que cette République, si formidable & si vantée, ne comprenoit que vingr-huit Bourgades, où l'on comptoit environ cent cinquante mille Chefs de famille. Ocorelulco & Tizatlan font à préfent les deux rues les plus habitées. Il y a dans la premiere un Couvent de Francifcains, & deux Chapelles dans celles de Tepeticpaque & de Quiahuitzlan. Les Habitans sont un melange d'Espagnols & d'Indiens, qui menent une vie affez douce, parce que les campagnes voifines leur fourniffent du blé & des fruits, & que l'herbe croissant dans les Bois entre les plus grands arbres, ils y élevent des Bestiaux à peu de frais. Gage apprit que la premiere cause de la décadence de Tlascala fut la rigueur des Officiers Espagnols, qui fous prétexte que cette Ville étoit exempte de tribut, emploisient le Peupleà toute forte de travaux, fans aucun falaire. Quarante ans après, Carreri voulut voir aufi les restes d'une République, qui avoir résisté de tout temsaun armes de l'Empire Mexiquain, & qui avoit aidé Cortez à le détruite.

I's SCRIPTION DE LA NOU-GNF.

En venant de Mexico, il avoit passé par Mexicalsingo, qui n'est aujourd'hui qu'un Village ; par Izracpalapa & Chalco , qui ne fouriennent pas mieux VILLE ESPA- leur ancienne reputation; par Cordova, Rio Frio, Tesmolucca & San-Martino, qui ne font que des Flameaux ou de mauvaifes Hôtelleries, Il ne lui restoit que trois lieues, qu'il fit par des Plaines marécageuses : & patlant la Riviere à gué, il entra dans une Ville qu'il ne trouva pas différente d'un Village. Le Couvent des Cordeliers , & la figure du Vailleau qui apporta Cortez à la Vera-Cruz, gravée fur les murs de l'Eglife Paroiffiale. furent les feuls objets qui lui parurent dignes de son attention. Cholula. que fa curiofité lui fit aufli vifiter, entre Tlafcala & Puebla de los Angeles. a du moins l'avantage d'être rempli de beaux Jardins; & quoiqu'il ne mérire pas non plus le nom de Ville, il est habité par quantité de riches Marchands. On voit, au centre de cette Place, une ancienne Pyramide, dont le fommet étoit alors la retraite d'un Hermite (24),

> Guacocingo, qui est un peu au Nord, entre Tlascala & les Montagnes qui féparent certe Province de celle de Mexico, est peuplé d'environ cinq cens Indiens & cent Espagnols. Cette Ville jouit de presqu'autant de privileges que Tlafcala, parce qu'elle joignit auffi fes forces à celles des premiers

Conquerans.

Segura de la Frontera, qui fut bâtic par Cortez, pour faciliter aux Efpagnols le patlage de Vera Cruz à Mexico, est dans une situation fort avantageuse, un peu au Sud-Ouest de Tlascala. La Plaine, qu'elle commande par son élévation, produit en abondance toute sorte de vivres & de fruits. On compte, dans fes murs, mille Habitans, Efpagnols & Indiens.

Tepeaca & Culhua, font deux anciennes Bourgades, qui sublistent avec peu de changement, parce qu'elles n'ont que des Indiens pour Habitans.

Xalappa, derniere Place de la Province du côté de Vera-Cruz (25), dont elle n'est éloignée que de cinq ou six lieues, est une Ville Episcopale, qui n'a pas plus de deux mille Habitans. Son Siege est un démembrement de los Angeles; mais il ne laitfe pas de valoir dix mille ducats, parce qu'il est titué dans un canton également fertile en froment, en maiz, en cochenille & en fucre. Cette Ville est environnée de plusieurs Bourgades , où l'on éleve un grand nombre de Mules & de Bestiaux, qui servent aussi à l'enrichit.

Deferierion de Vera Cruz.

Vera-Cruz ou Saint-Jean d'Ulua, Port moins célebre par sa beauté que par fon Commerce, n'est pas la premiere Ville du même nom, que Correz bâtit en arrivant fur cette Côte. Elle fur fondée après la Conquête, à six lieues de la première, dont les débris fublifient encore, avec un fort petit nombre d'Habitans, L'ancien Porr étoit si dangereux par la violence des vents du Nord, que les Espagnols prirent le parti de transporter un Etabhillement de cette importance vis-à-vis de l'Isle d'Ulua, où la Rade est plus sûre, & défendue d'ailleurs par quelques Forts. On y comptoit, du rems de Gage, environ trois mille Habitans, parmi lesquels il s'en trouvoit plusieurs qu'on estimoit riches de trois & quatre cens mille ducats. Mais tous les Edi-

<sup>(14)</sup> Carreri , Tome 6. pages 113 & fui- autre chemin , fur lequel il rencontra quelques autres Places, Voicz fon Journal.

<sup>(15)</sup> Gage , ubi fupra, Carreti prit un

fices, fans exceptet les Couvens & les Eglifes, étoient de bois; & la prin-cipale forcede la Ville confissoit, dit-il, en ce que l'entrée du Havre étoit Discarption très difficile. On a yu, dans le Journal de Carreri, létat où il trouva cette Place ville Essaen 1697. Il reste à la représenter telle qu'elle est aujourd'hui, sur les Mémoires ont. d'un Voiageur Anglois, qui paroît avoit apporté beaucoup d'exactitude à ses observations.

L'ancienne Vera-Cruz, qui dans son otigine avoit été nommée aussi Villa ricca, & qu'on appelle aujourd'hui plus ordinairement Vera Cruz vieja, pour la distinguer de la Nouvelle, est située dans une grande Plaine. Elle a d'un côté la Riviere, & de l'autte des Campagnes couvertes de fable, que la violence du vent y pousse des bords de la Mer. Ainsi le terroir est fort inculte aux environs. Entre la Mer & la Ville est une espece de Bruiere, remplie de Daims rouges. La Riviere coule au Sud; & pendant une partie de l'année, elle est presque sans eau; mais elle est assez forte, en hiver, pour recevoir toute sorte de Vaisseaux.

La Ville contient encore quatre ou cinq cens Maifons. Une grande Place . qui en fait le centre, offre quelques arbres d'une prodigieuse grandeur. L'air est si mal sain, dans l'intérieut des muts, que les Femmes quirtent toujours la Ville dans le tems de leurs couches, parce que ni elles, ni les Enfans qu'el-les mettent au monde, ne peuvent réliter alors à l'infection; & , par un usage extrêmement singuliet, on fait passer le matiu, dans toutes les rues, des trouppes de Bestiaux fort nonibreuses, pour leur faire emportet les pernicieu-

fes vapeurs ou on croit forties de la terre.

Villa ricca, ou la vieille Vera-Cruz, étant dans cette Mer le Port le plus voisin de Mexico, qui n'en est éloigné que de foixante lieues d'Espagne (26), on a continué fort long-tems d'y décharger les Vaisseaux. Ensuite les dangers du Port ont fait penser à choisir un autre lieu. Avant qu'on se sut déterminé à ce changement, les plus riches Négocians ne venoient à l'ancienne Ville que dans le tems où les Flotres arrivoient d'Espagne. Ils faisoient leur séjour habituel à Xalapa, Ville située à seize milles de la Met, sur le chemin de Mexico; mais comme ils avoient besoin, à cette distance, de quatre ou cinq mois pour décharger les Vaisseaux & pour transporter les marchandises. une incommodité si nuisible au Commerce, les sit penser à prendre un lieu nommé Buytron (17), fitué dix-fept ou dix huit milles plus bas fur la

(17) Il s'eft gliffe beaucoup d'erreurs , dans la Géographie, sur la situation de cette fameuse Place. Quelques-uns la merrent au dix-hultième dégré de latitude du Nord , & d'autres au dix-huitième trente minutes. La Catte de Popple marque dix-huit dégrés quarante buit minutes. Hawkings yout dix-1718, Vera Crez est au dix-neuvième dépré dix minutes ; & suivant celles du célebre Halley , qui sont postérieures , à dix - neuf dégrés douze minutes. Quantité de Cartes deux lienz.

(16) La plupart des Voiageurs disent 80 ont commis une faute beaucoup moins exeulable, en confondant l'ancienne & la nouvelle Vera Cruz. Dans l'Atlas maritime, & dans la Carte de Popple, l'Isse de Saint-Jean d'Ulua est placée, avec son Château. vis-a-vis de l'ancienne Ville ; & l'Iste des Saerifices, qui n'est qu'à deux milles de celle d'Ulua & a un mille de la Côte, est reculée de quarante milles, & séparée de la Côte d'environ trente milles. Quoique l'Auteur neuf dégrés. Mais, suivant les observa- d'environ trente milles. Quoique l'Auteur tions de Caranza, Pilote de la Flotte en du Géographe complet diftingue par leurs nome Vera-Ciuz & Saint-Jean d'Ulua, il semble néanmoins qu'en mettant le Château à Vera-Crux, il confond mal-à-propos ces

DE LA NOU-GNE.

même Côte, vis-à-vis de l'Isle Saint-Jean d'Ulua, qui n'est gueres à plus de huit cens pas du rivage. Ourre la défense que le Port y reçoit de cette Isle, Valle Lifa- contre la fureur des vents du Nord, on trouva qu'il n'y falloit que fix femaines pour décharger les Vailleaux; & ces deux avantages fitent prendre la résolution d'y bâtir une Ville, qui est aujourd'hui Vera-Cruz.

En approchant de l'Isle d'Ulua, qui est à l'entrée du Port, ou plutôt qui fett à le tormer , fa situation fait juger qu'il seroit dangereux d'y vouloir entrer dans l'obscurité. On découvre, à fleur d'eau, quantité de petites Roches, qui n'ont au dehors que la groffent d'un tonneau. L'Isle n'est elle même qu'un Rocher fort bas, qui n'a que la longueur d'un trair de fleche dans routes fes dimensions. Ces défenses naturelles tont la force de la Ville. Cependant l'Isle d'Ulua contient un Château quarré, qui en couvre presque toute la surface. Il est bien bâti , & gardé par quelques Soldats , avec quatre-vingt-cinq pieces de Canon & quatre Mortiers. Les Espagnols consessent qu'il doit son otigine à la crainte qu'ils eurent, en 1568, d'un Capitaine Anglois nommé Hawkings; & Tomfon nous apprend en effet, dans la Relation de ses Voia-ges, qu'en 1556 il ne trouva dans l'Isle qu'une perite Maison, avec une Chapelle. Seulement, du côté qui fait face à la terre, on avoit conftruit un Quai de groffes pierres, en forme de mur fort épais, pour se dispenser d'y entretenir, comme on l'avoir fait long tems, vingt Negres des plus vigoureux, qui réparoient continuellement les bréches que la Mer & le mauvais tems fai foient à l'Itle. Dans ce mur , ou dans ce Quai , on avoit entremêlé des barres de fer, avec de gros anneaux, aufquels les Vaisseaux étoient artachés par des chaînes; de forte qu'ils étoient si près de l'Isle, que les Mariniers pouvoient fauter du Pont sur le Quai. Il avoit été commencé par le Viceroi Dom Antoine de Mendoza, qui avoit fait construire deux Boulevards aux extrêmités. Hawkes, qui fit un Voiage dans le Golfe en 1572, rapporte qu'on s'occupoit alors à bâtir le Château; & Philips rend témoignage qu'il étoit fini en 1582. C'est donc cette Isle, qui défend les Vaisseaux contre les vents du Nord . dont la violence est extrême sur cette Côte. On n'oscroit mouiller au milieu du Port même, ni dans un autre lieu qu'à l'abri du toc d'Ulua. A peine y est-on en sûreté avec le secours des ancres & l'appui des anneaux qui sont aux murs du Château. Il artive quelquefois que la force du vent rompt tous les liens, arrache les Vaisseaux & les précipite contre les autres Rochers, ou les pousse dans l'Océan. Ces vents furieux ont quelquesois emporté des Vaisseaux & des Maisons, bien loin dans les terres. Ils causent les mêmes ravages dans toutes les parties du Golfe. Une tempête en fait souvent traverser toute l'étendue au Navire le plus péfant (28). Depuis le mois de Mars ljufqu'au mois de Septembre, les vents de bise y soufflent entre le Nord-Est & le Sud-est : mais, depuis Septembre jusqu'au mois de Mars, c'est le vent du Nord qui regne, & qui produit d'affreux orages, fur-tout aux mois de Novembre, de Décembre & de Janviet. Cépendant il y a des intervalles

(18) Hawkes rapporte qu'aiant vu nager qu'étant à Vera-Cruz en 1615, il fut téquantité d'arbres vers le rivage de Veramoin des horribles effets d'un ouragan , qui Cruz, on l'affura qu'ils y avoient éré poulrenversa la plus grande partie des maisons, ses par quelque orage, de la Floride, qui ubi fupra , Part. 1, chap. 8. en est à trois cens licues; & Gage raconte

de

de beau tems, sans quoi l'on n'oseroit entreprendre de naviguer dans cette Mer. Les marées mêmes & les courans y ont peu de régularité. En général Discription le venr du Nord fait remonter les flots ves les Côtes; ce qui rend l'eau beau- VELLE ESFAcoup plus haute alors le long du rivage.

Le Port de Vera-Cruz ne peut contenir à l'aise plus de trente ou trente-cinq Vaiffeaux. On y entre par deux Canaux, l'un au Notd, l'autre au Sud. Outre l'Isle de Saint-Jean d'Ulua, il en renferme rrois ou quatre petites, que les Espagnols nomment Cayos, & les Anglois Keys, ou Clés. A deux milles, au Sud, est celle des Sacrifices, où Grijalva & Fernand Correz aborderent, & dans laquelle ils trouverent des figures affreuses, des papiers enfanglantés, & des restes de Victimes humaines. On découvre à peu de distance, en venant du Nord, les Isles de Gallega, d'Anagada, & quelques autres.

La figure de Vera-Cruz est ovale, mais plus large dans la partie du Sud-Est que dans celle du Nord-Ouest. Sa longueut est d'un demi-mille , & sa largeur, de la moitié. Les rues font dtoires, & les Maisons régulieres, quoique la plùpart des Edifices foient de bois , jusqu'aux Eglises ; ce qui a produit fouvent des incendies terribles, qui n'ont point empêché qu'on ne les ait rebâtis de la même mariere. Au Sud-Est coule une Riviere, qui prenant sa fource au Sud, descend vers le Nord, fort près de la Ville, & de-là se jette dans la Mer, au Nord-Est, par deux bras qui forment une petite Isle à son embouchure. La Ville est située dans une Plaine sabloneuse & stérile, environnée de Monragnes, au-delà desquelles on trouve des Bois remplis de Bêres fauvages, & des Prairies pleines de Bestiaux. Du côté du Sud sont de grands Marais, qui contribuent beaucoup à rendre l'air mal fain. Le vent du Nord pouffe, comme à Villa-Ricca, tant de fable du bord de la Mer, que les murs de la Ville en sont presqu'entiérement couverts. Les Eglises sont fort ornées d'argenterie, & les Maisons, de porcelaine & de meubles de la Chine. Il y a peu de Noblesse à Vera-Cruz; mais les Négocians y sont si riches, qu'il y a peu de Villes aussi opulentes dans l'Univers. Le nombre des Espagnols ne passe pas trois mille, la plûpart Mulâtres, quoiqu'ils affectent de se nommer Blancs, autant parce qu'ils se croient honores de ce titre, que pour se distinguer des Indiens & des Esclaves Négres. On ne passe point pout un Homme de considération parmi eux , lotfqu'on n'est pas riche de cinq ou six cens mille piastres. Leur fobrieré va si loin, qu'ils se nourrissent presqu'uniquement de chocolar & de confitures. Les Hommes sont fiers ; & les Femmes vivent retirées dans leurs appartemens d'en-haut, pour évitet la vue des Errangers, qu'elles verroient néanmoins volonriers, si leurs Maris leur en laissoient la libetré. Si elles fortent quelquefois, c'est dans une voiture : & celles, qui n'en ont point, font couverres d'une grande mante de foie , qui leur pend de la rête jusqu'aux piés , avec une perite ouverture du côté droit, pour les aider à se conduire. Dans l'intérieur des Maisons, elles ne portent, sur leur chemise, qu'un petit corfet de soie, lacé d'un trait d'or ou d'argent ; & pour toure coeffure, leurs cheveux font noués d'un raban sur la tête. Avec un habillement si simple, elles ne laissent pas d'avoir une chaîne d'or, autour du cou, des brasselets du même méral aux poignets. & des émetaudes fort précieuses aux oreilles. Les Hommes entendent fort bien le Commerce ; mais leur indolence naturelle leur donne de l'aversion pour le travail. On leur voit sans cesse des Chapelets &

Tome XII.

M m m

DESCRIPTION tues & d'Images de Saints (29).

DI LA NOU-VILLE ESPA-GNE,

L'air est aulli chaud que mal fain , à Vera-Cruz , dans toutes fortes de vents , excepté celui du Nord', qui fouffle ordinairement une fois tous les huir ou quinze jours, & qui dure l'espace de vingt ou vingt quatre heures. Il est alors si violent, qu'on ne peut pas sortir d'un Vaisseau pour aller au rivage; & le froid qu'il porte avec lui est très perçant. Le tems, où l'air est le plus mal fain, est depuis le mois d'Avril jusqu'au mois de Novembre, parce qu'alors les pluies sonr continuelles. Depuis Novembre jusqu'au mois d'Avril, le vent & le Soleil, qui se temperent mutuellement, rendent le Pais fort agréable. Ce climat chaud & mal fain regne dans l'espace de quarante ou quarante-cinq milles vers Mexico; après quoi l'on fe trouve dans un air plus temperé. Les fruits, quoiqu'excellens, y causent des flux dangereux; parce que tout le monde en mange avec excès, & qu'enfuite on boit trop avidement de l'eau. La plûpart des Vaiileaux etrangers perdent ainfi, dans le Port de Vera-Cruz, une partie de leuts Equipages; mais les Habitans mêmes ne tirent, là-dessus, aucun avantage de l'expérience. On découvre de la Ville deux Montagnes couvertes de nege, dont le fommet est caché dans les nues, & qu'on voit diftinctement dans un tems clair, quoiqu'elles foient à plus de quarante milles fur la route de Mexico. C'est la que commence proprement la différence du

Vera-Cruz est non-seulement le principal, mais, à parler proprement, l'unique Port de la Nouvelle Espagne dans le Golfe. Les Espagnols , & peutêtre le Monde entier , n'ont point de lieu dont le Commerce ait tant d'étendue. C'est-là que se rendent toutes les richesses des Indes orientales par les Vaisseaux qui arrivent des Philippines au Port d'Acapulco. C'est le centre naturel de toures celles de l'Amérique; & la Flotte y apporte annuellement, de la Vieille Espagne, des marchandises d'une immense valeur. Le Commerce de Vera-Cruz, avec Mexico; & par Mexico, avec les Indes orientales; avec le Perou, par Porto-Bello; avec toutes les Isles de la Mer du Nord, par Cathagene; avec Zapotecas, Saint-Alphonfe & Guaxaca, par la Riviere d'Alvarado; avec Tabasco, los Zeques & Chiapa dos Indos, par la Riviere de Grijalva; enfin, celui de la Vieille Espagne, de Cuba, de l'Espagnole, de l'Yucatan, &c. rendent cette petite Ville si riche , qu'elle peut passer pour le centte de tous les tréfors & de toures les commodites des deux Indes. Comme le mauvais air cause le petit nombre de ses Habitans, leur petit nombre fait aussi qu'ils font extrêmement riches, & qu'ils le feroient encore plus, s'ils n'avoient pas fouffert des pertes irréparables, par le feu. Les marchandifes , qui viennent de l'Europe, sont transportées de Vera-Ctuz à Mexico, Xalippa, Puebla de los Angeles , Zacatecas , San-Martino , & d'autres lieux , fur le dos des Chevaux & des Mulets, ou sur des Chariots trainés par des Bœufs. La Foire ressemble à celle de Porto Bello, mais elle dure plus long tems; car le départ de la Flotte, quoique fixé au mois de Mai, est quelquefois différé jusqu'au mois d'Août. On n'embarque l'or & l'argent , que peu de jours avant qu'on mette à la voile. Autrefois le Tréfor roïal étoit envoié de Mexico, pour attendre

<sup>(19)</sup> Carreti nomme un Espagnol dont la dévotion lui avoit fait rassemblet tous les Saints.

à Vera-Ctuz l'atrivée de la Flotte : mais depuis que cette Place fut furprife & pillée, en 1683, pat les Boucanniers (30), il s'arrête à Puebla de los Angeles, où il demeure jusqu'à l'arrivée des Vaisseaux; & sut l'avis qu'on reçoit VELLE ESPAde Vera-Cruz, on l'y transporte pour l'embarquer sur le champ.

Guaxaca, V. Province.

La cinquieme Province de l'Audience de Mexico est située au Sud-Est, & porte le nom de Guaxaca, qu'elle tire de sa Capitale. Elle contient quelques autres Villes, dont les principales sont, Antequera, Nixapa, San-Jago, Aguarulco ou Guarulco, Tuculula, Capalira & Tecoantepeque. Le Pais est extrêmement fertile en Froment, en Maiz, en Cochenille & en Cacao. Quelques Ports, qu'il a fut la Mer du Sud, le metrent en Commerce avec le Perou. Il s'y trouve d'ailleurs des Mines d'or , d'argent & de crystal.

Plusieurs Géographes, qui n'ont pas consulté les Voiageurs, nomment Antequera pour la Capitale de cette Province : mais fur quelque autorité qu'ils se fondent, ils n'en trouvetont point de comparable à celle de Gage qui déligne Guaxaca, & qui n'en parle que fut le témoignage de fes propres yeux, après avoir visité ces deux Places & la plupart des autres Villes du Païs. Cetterai-

fon fera trouver ici beaucoup d'utilité à fuivre fon Journal.

Il parrit de Mexico, vers le milieu de Février, en fe détournant un peu Route de Tiodu chemin ordinaire, pout se dérobber à quelques Importuns qui vouloient s'op- mas Gagepofer à fon Voiage. Il étoit à cheval , avec deux ou trois Amis. Ses deux premieres marches, qu'il fit pendant les deux nuits suivantes, le conduitirent à la perite Ville d'Atlizco, fituée dans une Vallée de fept lieues de tour, qui porte le même nom, & qui est si fertile en Froment, que Mexico & plusieurs Villes voisines en tirent leur subsistance. On y voit quantité de riches Bourgs , Efpagnols & Indiens. De là, commençant à marcher de jour, il arriva dans une autre Vallée, qui se nomme Saint-Paul, & qui, sans êtte si grande que celle d'Atlizco, est plus riche encore, parce qu'on y recueille, chaque année, une double moisson de Froment. On le seme, la premiere fois, dans la saison ordinaire des pluies; & la feconde fois, en Eté, lorsque la premiere moisson est tecueillie. Les pluies cessant alors, on emploie, pour arroser la Vallée, un grand nombre de ruisseaux qui tombent des Montagnes dont elle est environnée, & qu'on a trouvé l'art de conduire & de retirer par de petits Canaux. Les Fermiers de cette heureuse Vallée sont dans une si singuliere opulence, qu'un d'entr'eux, chez lequel Gage & ses Compagnons passerent trois jours, ne les fit servir qu'en vaisselle d'argent, les logea dans des Chambres parfumées, & leur fit donnet un concert par ses Filles , qui savoient parfaitement la Mufique (31).

Ils continuerent leut matche, en tournoïant, jusqu'à Tasco, Boutgade d'environ cinq cens Habitans, qui font un grand commerce de coton avec leurs Voisins. Ensuire, étant entrés dans la route de Guaxaca, ils se rendirent à Chautla, qui n'est pas moins tiche en coton. Après ce Bourg, ils trouverent une Ville nommée Zumpango, compofée d'un mêlange d'Espagnols & d'Indiens, la plûpart fort riches. Leur principal commerce est celui du Coton,

(30) Elle a essuié la même disgrace en des Sentinelles, qui les garantissent de ces \$7 ta | & depuis ce tems-là les Espagnols terribles surprises. ont bari, fur la Côte , des Tours fort éle-(1) Voiages de Thomas Gage, Part. 1chap. 7. page 61. wees, où ils entretiennent continuellement

Mmmij

du Sucre, & de la Cochenille. Au-delà de cette Ville, on découvre les Montagnes de Misteque, remplies de grands & riches Bourgs d'Indiens, où VELLE ESPA- le fait la meilleure soie du Pais, & qui produisent aussi beaucoup de miel & de cire. Une partie de ces Montagnards exercent leur commerce à Mexico. D'autres parcourent le Pais, en negociant, avec trente ou quarante Mulets. Depuis les Montagnes jusqu'à Guaxaca, Gage ne vit rien de plus considérable que quelques Bourgades de deux ou rrois cens Habitans, qui ont des Eglifes fort bien bâties, ornées de Lampes & de Chandeliers d'argent, & de riches Couronnes fur les Images des Saints. Mais, dans tout le chemin, il observa que le terroir est extremement fertile en Froment d'Espagne, en Maiz, en Sucre, en Coton, en Miel, en Cochenille, en Fruits de plusieurs especes, & fur-tout fort abondant en Bestiaux, dont les cuirs passent pour excellens, & font une des principales marchandises qui se transportent de ce Païs en Espagne. On lui dit qu'autrefois les Montagnes de Misteque fournissoient beaucoup d'or, & que les Indiens en faisoienr un usage fort commun; mais que dans la crainte d'être tyrannifes par les Espagnols , ils feignent à présent d'avoir perdu la connoissance des Mines.

Gage attiva heureusement à Guaxaca, que sa Description fait reconnoître pour la Capitale de la Province, sur-tout lorsqu'on la compare à celle qu'il fera bientôt d'Antequera. C'est, dit-il, non-seulement le Siége épiscopal, mais encore la réfidence de l'Alcalde Major, dont l'autorité s'étend jusqu'à Nixapa, & presque jusqu'à Tecoantepeque, Place maritime sur la Mer du Sud. Sans être une grande Ville, Guaxaca lui parut rrès agréable. Sa fituation est à soixante lieues de Mexico, dans la belle Vallée dont Charles-Quint fit présent à Correz, avec le tirre de Marquis del Vallé. Cette Vallée, qui a quinze milles de long & dix de large, est arrosce par une Riviere fort poissoneuse, dont les bords font toujours couverts d'un grand nombre de Bestiaux, sur-tout de Brebis qui fournissent d'excellente laine aux Manufactures de los Angeles. Les Chevaux de ce Canton paisent pour les meilleurs de la Nouvelle Espagne. On n'en estime pas moins les fruits & le sucre ; & de-là vient que les confitures de Guaxaca l'emportent sur celles de toute l'Amétique. La Ville n'a pas plus de deux mille Habitans. Elle est ouverte, c'est-à-dire, sans mutail-les, sans bastions & sans artillerie; comme toutes les Villes du Païs, à la réserve des Places maritimes. On y compte six Couvens des deux Sexes, qui font tous d'une opulence extraordinaire, mais entre lesquels celui de Saint Dominique tient le premier rang, par son Trésor, qu'on estime deux ou rrois millions, & par la beauté de son Eglise. Guaxaca doit ses richesses à la grande Riviere d'Alvarado, où la sienne se jette, & qui lui ouvre un Commerce sur avec Vera-Cruz, par las Zapotecas & Saint-Alphonse; sur quoi Gage observe qu'il est étonnant que les Espagnols n'aient pas une seule Place de défense, ni la moindre garde, le long de cette Riviere, qui monte jusques dans le centre du Païs. Quoiqu'elle ne soit pas navigable pour les grands Navires, il seroit aise, dit-il, d'y pénétrer avec des Brigantins, ou du moins avec des Barques de la grandeur de celles qui servent au transport des marchandises. Enfin, l'air de Guaxaca est si temperé, les provisions y fonr dans une si grande abondance, & la situation en est si commode, entre le Port de Tecoantepeque sur la Mer du Sud, & Vera-Ctuz sur celledu Nord, qu'il n'y a point de Ville en Amérique où Gage & ses Compa-

Description DE LA NOU-VELLE ESPA-

La première Place qu'ils rencontrerist, en continuant leur Voirge, fut viux Exa-Ancequera, grand Boarg d'Indiens, dans lequel Gegne el lone qui le charité ou. Ancequera grand Boarg d'Indiens, dans lequel Gegne el lone que le charité ou. Le nombre de les Habitans et d'environ mille Épignolt d'un tôte commerce. Le nombre de fest Habitans et d'environ mille Épignolt & Indiens. On y reuceille beaucoup d'indigo, de furre, de cochemille, & particulièrement de carao & d'Achiore, d'ont on fait le chocolat. Cage obferve que les Anglois & les Hollandois, qui enlevoirent des Navires hépignols charigé de cette marchandife, croisient faire un butin méprifable, parce qu'ils ne favoient point encore qu'elle a la verue de fortifier l'élonome (14).

De-là, il s'avança vers Aguatulco & Capalita, deux Villes affez grandes, fituées dans un Païs bas & marécageux, où l'on nourrit quantité de Beftiaux, & où les fruits sont excellens. Tecoantepeque, qui suit Capalita, est une Place maritime, dont le Port sert de retraite aux petits Bâtimens qui font le Commerce d'Acapulco, de Realejo, de Guatimala, & de l'anama. Les Vaisfaux, qui viennent de Callao & des autres Ports du Perou à celui d'Acapulco, relachent aussi à Tecoantepeque, lorsqu'ils ont le vent contraire. Ils n'y font défendus par aucune sorte de fortification. C'est une Rade ouverte, par laquelle il est toujours facile aux Etrangers de faire des courfes dans les Terres. Toute la Côte de la Mer du Sud , depuis Acapulco jusou'à Panama, c'est-à-dite, dans une étendue de plus de six cens cinquante lieues, n'a point d'autres Ports que celui-ci, pour Guaxaca, celui de la Trinité pour Guatimala Realejo; pour Nicaragua, & le Golfe des Salines pour les petits Vaiiseaux qui vont à Costa ricca. Ils sont sans défense, & véritablement ouverts à tous les Avanturiers qui ne craindroient pas de faire le tour du Monde pour s'enrichir aux dépens des Espagnols (34). Tecoantepeque est le meilleur de tous les Ports du Païs pour la pêche. Gage rencontra fouvent ,dans sa route, des Convois de quatte-vingt & cent Mulets, chargés de Poisson salé pour Guaxaca, Mexico & los Angeles. Depuis ce lieu jusqu'à Guarimala, le chemin est plat & fort uni le long des Cotes de la Mer du Sud, par les Provinces de Soconusco & de Suchute peque (25).

(31) Ubi fuprà, page 67.

(13) Ibidem, page 72. [14] Gage, ibid, page 73. Il parolt que c'elt fur ce récit que planfeurs Avamuniers Anglois ont entrepris de chercher fortune dans la Mer du Sud. Dampler avone plufeurs fois qu'il avoit profité de la Relation de Gage.

(55) Le même Dampler, parcourant les Côtes méridionales de la Nouvelle Efpagne, en 1684, entra dans le Port de Tecantrepeque justification de la Mouragne de

» latitude du Nord. & en des meilleurs du Meisjace. A la diffance d'autrieun mille de l'entiche di brare; den trouver, du céce de l'entiche di brare; den trouver, du céce la lettere de l'entité de brare; de trouver, du céce la lettere; & da coid de l'Oberl, un goo la lettere; & de qui en fort contineullement, lair un vayage, qui entre dans cette Robels, faire foriri l'eau par un petit tous qui el da su fommet, commet par un reaux, da lai de l'eau que jettere par un reaux, da lai de l'eau que jettere le belience. Let de de l'eau que jettere le belience. Let de de l'eau que jettere le belience. Let fors pappoir la nomment le Brijdeure Let Elva pappoir la nomment le Brijdeure. Let Elva pappoir le nomment le Brijdeure lettere par te cut par le la Mer fair foriri l'eau.

Montagnes nom nies Que-

hart.

Discripcion le Vollageur, auquel on s'attache ici, n'eût pas d'autre dessein, dans cette VELLE LAPA- route , que de se rendre à Chiapa , on ne peut manquer l'occasion de nommer après lui quatre Bourgs fort riches, qu'il place aux environs de Tecoantepeque. Il fait observer que tous les noins des Places de ce Quartier , se terminent de même. Ainti les quatre Bourgs qu'il vilita fuccessivement s'appellent, Estepeque, Ecatepeque, Sanatepeque & Tapanatepeque. Cette Plaine, dit il , est si decouverte du côté de la Mer , & le vent y soussle avec tant de violence, que les Voiageurs ont peine à se soutenir sur leurs Chevaux ou leurs Mulets; ce qui n'empêche point qu'elle ne foit remplie de Bestiaux. Gaze eut beauconp à fonffrir pendant deux jours, pour se rendre du premier de ces Bourgs au second, quoique la distance soit médiocre. D'Ecatepeque, il decouvrit les hautes Montagnes des Quelenes. On l'avoit averti qu'elles étoient dangereuses, parce qu'il s'y trouve des passages fort étroits, & d'une élévation qui expose les Voiageurs à des coups de vents si furieux, que les Hommes & les Chevaux font quelquefois renverfes de cette hauteur , & périssent misérablement dans les précipices qui sont au-dessous. La seule vue de ces affreux Rochers cause de l'épouvante. Gage ne pouvoir les éviter qu'en fuivant la Mer par la Province de Soconufco ; mais c'étoit fe détournet beaucoup, & se mettre dans la nécessité de prendre ensuite par Guatimala. Il résolut, à routes sortes de tisques, d'aller jusqu'à Tapanatepeque, qui est au pié des Quelenes, en remettant à déliberer, dans ce lieu, fur les lumicres qu'il y recevroit des Habitans. Il y arriva le foir , après avoir passé par Sanatepeque. Depuis Guaxaca, il n'avoit rien vu de plus agréable que le Païs qui est borde par les Montagnes; comme si le Ciel, dit-il, avoit voulu raffembler, à l'entrée d'un si terrible passage, tout ce qui peut en adoucir l'horreur. Les Bestiaux y sont en si grand nombre, qu'une seule Forme Indienne nourrit trois & quatre mille Bours. La Volaille & le Gibier n'y font pas moins abondans. Il n'y a point de Canton, depuis Mexico, où le Poisson foit meilleur & si commun. Les Ruisseaux, qui descendent des Montagnes apportent une eau charmante, dont il est si facile aux Habitans d'arrofer leurs Jardins, qu'ils y ont continuellement toutes fortes d'herbes & de légumes. Les oranges, les limons, les figues, & quantité d'autres fruits, s'y préfentent de toutes parts; & leurs arbres y fournissent assez d'ombre, pour faire supporter aisement la grande chalent du climat.

L'air étoit fi tranquille , que Gage & ses Compagnons y prirent confiance . Gres en les pass & se déterminerent à tenter le passage. On les assura que le sommet le plus

> » e'est une bonne enseigne', pour trouver le » d'eau douce, qui se jette dans la Mer. II » Havre, qui a trois milles de long, & un de » y avoit autresois la un Village d'Espa-» large, tirant au Nord-Oueft. Le côté de » gnols; mais à préfent, il n'y refte qu'une » petite Chapelle, entre des arbres, 2 200 » pas de la Mer. Le Pais est orné de fort » l'Ouest est le meilleur mouillage pour les pen tits Vaiffaux ; on y eft fort a couvert : au » lieu qu'ailleurs on est souvent exposé aux » grands arbres fleuris, qui font de loin » un effet très agréable. Je n'ai rien vu wents du Sud Ouest. Le foud est bon par so tout , depuis fix braffes jusqu'a seize. Le » de pareil ailleurs. Dampier , Voiage » Havre est borné par une tetre unie & autour du Monde , Tome I. pages 248 &

· fabloneuse, très propre au débarquement. sa On trouve, au fond, un beau ruisseau

haut n'étoit que de sept lieues, & qu'une lieue au-delà, ils trouveroient à l'entrée de la Ptovince de Chiapa une des plus riches l'ermes du Païs, où l'on nourriffoit quantité de Chevaux, de Mulets & de Bestiaux, & qui étoit VELLE ESPAla demeure habituelle d'un Espagnol nommé Dom Juan de Tolede, chez enz. lequel ils comproient d'être bien recus. Les Habitans de Tapanatepeque leur donnerent deux Guides Indiens, avec une provision de vivres, qui devoit fuffire pour un jour. Ils partirent bien montés. Leuts avantures, & la naiveté de Gage à peindre ses craintes, jetteront quelque agrément sur une description, dont la fécheresse se fait quelquesois trop sentir. Emploions jusqu'à ses

Quoique ces Montagnes se fassent affez remarquer par le grand nombre de leurs pointes aigües, & qu'elles foient composées de quantité de têtes, qui se joignent, sous le nom de Quelenes, on ne connoît bien que celle qu'on appelle Maquilapa, parce que c'est la feule qu'on puisse traverser. pour entrer dans la Province de Chiapa. Après diner, nous commençames à monter cette haute & raboteuse Montagne ; & nous nous arrêtames le foit, dans un lieu plat, qui ressemble à un Pré, situé sur le penchant. Nos Guides nous firent observer qu'il y avoit apparence de beau tems pour le lendemain. Nous foupames joieufement, & dans cette esperance, les provisions furent peu ménagées. Nos Mulets trouverent auffi de quoi paître. La nuir étant venue, nous nous endormimes agréablement, au bruit des Fontaines qui couloient entre les aibres. L'air du matin nous paroiffant auffi calmé que celui du jour précédent, nous achevâmes de manger ce qui nous restoit de vivres , pour être en état d'avancer plus légerement. Mais nous n'eûmes pas fait mille pas, en continuant de monter, que nous entendimes le vent, qui commençoit à fouffler. Il devint plus impétueux, à chaque pas que nous faisions : & bientôt il le fut tellement , que nous demenrames incertains si nous devions retourner sur nos traces, ou nous arrêter. Cependant les Guides exciterent notre coutage, en nous difant que nous avions deja fait la moitié du chemin. Ils nous affirerent que ce qui pouvoit nous arriver de pis étoir . de nous voir forces de nous reposer un mille plus loin, près d'une Fontaine. & dans une Loce qu'on avoit dreffée fous des arbres, pour les Voiaceurs qui se trouvoient surpris par la nuit, ou arrêtés par la force du vent.

Nous montâmes, avec beaucoup de peine, jufqu'au lieu qu'on nous annonçoit, & nous le trouvâmes tel qu'on nous l'avoit repréfenté. La Fontaine & la Loge nous furent également agréables : mais le vent , dont la violence ne faifoit qu'augmenter, tedoubla si vivement nos craintes, qu'aucun de nous ne se sentir la hardiesse d'avancer , ni de retourner en arrière. La nuit approchoit. Il ne nous reftoit rien pour fouper. Tandis que nous nous regardions les uns les autres, sans savoir comment nous appaiserions la faim qui commençoit à nous presser, nous apperçûmes entre les arbres, un citronier chargé de fruits. Les citrons étoient aigres; mais nous ne laissaines point d'en manger avidement, affez satisfaits de la facilité que nons avions à lescueillir. Vers la pointe du jour, le vent devint plus impétueux que jamais. Il étoit impossible d'avancer en montant, & presque austi dangereux de defcendre. Nous nous déterminames, par le confeil même de nos Guides, à: passer plutôt le jour entier dans la Loge, que de hasarder témérairements DELL NOU-VILLE ESPA-

ture. Cependant s'observai que les Indiens metroient , dans leur eau, une poudre dont ils avoient quelques facnets pleins. Ils avouerent que c'étoit de la pondre de leurs gâteaux de Maiz, dont ils étoient accoutumes à faire une petite provition pour ce Voiage. Nous en achetames d'eux un fachet, qu'ils nous firent paier vingt fois au-deffus de fon prix. Ce foible secours nous fourint pendant rout le jour; & vers le foir , nous nous endormines dans la réfolution de braver le lendemain tous les dangers, foit pour arriver au fommet de la Montagne, ou pour retourner à Tapanatepeque. Le vent aiant paru diminuer un peu, dans le cours de la nuit suivante, nous nous difpolions à partir le marin pour avancer, lorsqu'il redevint plus violent. Nous attendîmes jufqu'à midi. Comme il ne faifoit qu'augmenter, l'impatience d'un de mes Compagnons lui fit prendre le parti de monter à pié un mille ou deux plus haut, pour observer les passages & nous en faire son rapport, dans l'idée qu'on avoit pu groffir le danger. Il revint deux heures après, & nous dit que nous pouvions monter sans crainte, en conduisant nos Mulers par la bride. Mais les Indiens étoient d'un autre avis ; ce qui nous fit paffer le refte du jour en contestition. L'eau, les citrons aigres & la poudre de maïz furent encore notre unique resfource. Mais on ne s'endormir . qu'après avoir abfolument réfolu de méprifer toutes les difficultés fi le vent n'étoit pas changé le lendemain. Il se trouva le même, Jeudi au matin , qui étoit le cinquicine jour. Alors, notre courage fut excité si vivement par la faim, qu'après avoir invoqué celui qui commande à la Mcr & aux Vents, nous montames sur nos Mulets, pour nous avancer vers le sommer de la Montagne. Ce ne fur pas fans avoir écrit, fur l'écorce d'un grand arbre, nos noms, & le nombre des jours que nous avions passes à jeun dans la Loge.

Nous marchâmes affez long rems, avec le scul embarras de résister au venr. Les bords de quelques fenriers érroits & taillés dans les Rochers fervoient à nous foutenir, & nous caufoient moins de crainte que de fatigue. Aussi quittâmes nous nos Mulets, pour marcher à pic ; & le chemin nous en parur plus facile. Mais lorsque nous fumes au sommet de Maquilapa, qui signifie dans la langue du Païs, une tête fans poil, nous reconnumes la grandeur du péril dont on nous avoit menacés. Nous regrettâmes la Loge & nos Citrons airres. Cette terrible hauteur est véritablement chauve, c'est-4-dire, sans arbres, fans pierres & fans la moindre inégalité qui puille servit d'abri. Elle n'a pas plus de deux cens cinquante pas de long; mais elle est si étroite, si rase & si élevée, qu'on se sent tourner la tête en y arrivant. Si l'on jette les yeux d'un côté, on découvre la vaste Mer du Sud, si fort au-dessous de soi, que la vue en est éblouie. De l'autre côté, on n'apperçoit que des pointes de rochers & des précipices de deux ou trois lieues de profondeur. Entre deux spectacles, si capables de glacer le sang, le passage ou le chemin n'a pas, dans quelques endroits, plus d'une toile de largeur. Quoique le vent fût diminue, nous n'eûmes pas la hardiesse de passer sur nos Mulets. Nous en laisfames la conduite aux Indiens; & nous courbant fur les mains & les genoux, sans ofer jetter un regard de l'un ni de l'autre côté, nous passames aussi vite qu'il nous fut possible, l'un après l'autre, sur les traces & dans la posture des Bètes qui passerent devant nous. Aussi-tôt que nous nous vimes dans un lieu

Tabafen .

plus large, entre des arbres, où la crainte nous permit de nous relever, nous regardames plus hardiment derriere nous; mais nos premieres réflexions tom- DESCRIPTION berent fur notte folie, qui nous avoit fait prendre un si dangereux chemin, DE LA NOUpour gagner quelques jours que nous n'avions pas moins perdus. De-là nous gas. nous rendîmes fans peine à la Ferme de Dom Juan de Tolede, où , dans l'affoiblissement de nos forces, par le jeune, la fatigue & la crainte, notre estomac eur besoin de quelque tems pour souffrir d'autres nourritures que des bouillons & du vin (16).

La fixieme Province, qui porte le nom de la feule Ville qu'on y connoiffe, occupe une grande Côre du Golfe de Mexique, à laquelle on donne environ VI. Province. quarante lieues de long, fur la même largeur. Elle est bordée, au Nord, par la Baie de Campeche; à l'Est, par l'Yucatan; au Sud, par la Province de Chiapa, & a l'Oueft, par celle de Guaxaca. On vante sa fertilité, sur tour en Cacao, qui fait sa principale richesse; mais les pluies, qui dutent neuf mois de l'année, y rendent l'air extrêmement hunide. La Ville de Tabasco. dont elle tire son nom, fut la premiere Conquère des Espagnols sur cette Côre ; ce qui la fait nommer aussi Nuestra Signora de la Victoria. Elle est à dix-huit dégrés de latitude du Nord , & deux cens quatre-vingr-cinq de longitude. Sa Riviere, qui fe nomme aussi Tabasco, ou Grijalva, forme, avec eelle de Saint-Pierre & Saint-Paul , une Isle d'environ douze lieues de long &

quatre de large.

Dampier est le feul Voiageur qui air observé soigneusement cette Côte . pendant une année de féjour dans la Baie de Campeche. Il nous apprend que la Riviere de Saint - Pierre & Saint - Paul vient des hautes Montagnes de Chiapa, qui commencent à plus de vingt lieues dans les terres, & qui tirent leur nom d'une Ville qui n'en est pas éloignée. Elle coule d'abord assez loin vers l'Est, jusqu'à d'autres Montagnes qui la font tourner au Nord. A douze lieues de la Mer, elle se divise en deux bras. Celui de l'Ouest se jette dans la Riviere de Tabasco; l'autre suir son cours jusqu'à quatre lieues de la Mer, où il se divise zussi en deux branches, dont la plus avancée à l'Est forme l'Isse des Bœufs , qu'elle sépare du Continent , & va se jetter dans un Lac qu'on nomme des Guerriers. L'autre, gardant fon cours & fon premier nom, se jette dans la Mer, entre l'Isle des Bœufs & celle de Tabasco. Son entrée est bouchée par une barre, qui n'empêche point les petits Vaisseaux d'y passer avec le secours de la Marce, & le mouillage est excellent au-delà, sur quinze on feize piés d'eau. Quelques Boucaniers , qui avoient remonté cette Riviere . affurozent qu'elle est forr large avant sa division ; & que plus loin , dans le Pais, elle a fur ses bords plusieurs grandes Bourgades Indiennes, dont la principale se nomme Summasenta; qu'on y trouve de vastes allées de Cacaotiers & de Plantains , & que le Païs est d'une extrême fertiliré sur les deux rives. Les terres les plus incultes y font chargées d'arbres fort hauss, & de plusieurs especes; & dans quelques endroits, peu éloignés de la Riviere, on voit de grandes Savanes, semplies de Vaches, de Chevaux, & d'autres Bêtes fauvages.

Le Bras occidental de la Riviere de Saint-Pierre & Saint-Paul ne se jette dans celle de Tabasco qu'à quatre lieues de la Mer, après avoir coulé huit ou

(36) Ibid. pages & précédentes. Tome XII.

Naa

DI LA NOU-GNE.

neuf lieues vets le Nord-Ouest. Elle aide ainsi à former l'Isle de Tabasco . qui est longue de douze lieues, & large de quatre, à son Notd; du moins, VILLE ESPA. on compte quatre lieues depuis la Riviere de Saint-Pietre & Saint-Paul iufqu'à l'embouchure de celle de Tabasco, & le tivage s'étend de l'Est à l'Ouest. Pendant la premiere lieue, vers l'Est, le terrein est couvert de Mangles, & l'on trouve quelques Baies fabloneuses. Le côté de l'Ouest est fabloneux aussi jusqu'à la Riviere de Tabasco, & la Mer y est fort grosse. Le Nord-Ouest est rempli de ces arbres qu'on nomme Guavers, dont on y trouve quantité d'efpeces, qui donnent toutes un fruir excellent. Cet endroir parut délicieux à Dampier. Il y vir des Cocos & du Raisin. Les Savanes y sont naturellement environnées de Bocages, de Guavers, & très bien fournies de Vaches fauvages, qui s'engraissent de leurs fruits. Ces fruits, dit-il, étant remplis de petites graines, que les Vaches avallent enrieres, & qu'elles rendont de même,

prennent tacine dans leur fionte ; & de-la vient l'étrange multiplication de l'espece (37).

La Riviere de Tabasco, ou de Grijalva, qui est la plus remarquable du Golfe de Campeche, prend aussi sa fource dans les hautes Montagnes de Chiapa, mais beaucoup plus à l'Ouest que celle de Saint-Pierre & Saint-Paul. De-là , elle coule vers le Nord-Est jusqu'à quarre lieues de la Mer, où elle recoit le bras de l'autre. La largeur de fon embouchure est d'environ deux milles. Elle n'a qu'onze ou douze piés d'eau fut sa barre; mais le mouillage est commode au-delà, sur trois brasses, dans un enfoncement qu'on apperçoit à la rive de l'Est. Le flot de la Marée y monte près de quatre lieues dans la faison séche; au lieu qu'à peine y entre-t'il dans le tems pluvieux, où les torrens d'eau douce ont la force de le repouller. Pendant la durée des Vents du Nord, cette Riviere inonde tout le l'ais, jusqu'à douze ou quinze lieues du rivage; & l'on trouve alors de l'eau fraîche au-delà de la barre. Dans quelques endroits néanmoins , une fuite de petites Collines, qui demeurent toujours à sec, & qui sont revêtues d'arbres, forment un Païfage agréable. Toute la Côte est déferre jusqu'à huit lieues de l'embouchure de la Riviere; mais à cette distance on rencontre un Parapet, gardé ordinairement par un Espagnol & huit ou dix Indiens, pour veiller sur les Batques qui ptennent cette route; & de ce Poste, on place des Sentinelles dans quelques Bois voifins, d'où l'on a vu des Savanes. Quatre lieues au-delà du Parapet, on tencontre, fur la rive droite de la Riviere, une Bourgade Indienne, nommée Villa de Mose. Quoiqu'il y ait peu d'Espagnols, elle est défendue, à son Ouest, par un Fort qui commande la Riviere. Les Vaisseaux apportent leurs marchandises jusqu'à ce lieu, furtout celles qui viennent de l'Europe. Ils y arrivent dans le cours de Novembre . & de Décembre. Ils y demeurent jusqu'aux mois de Juin ou de Juillet, pour se défaire de leur charge, qui consiste en draps, en serges, en bas de fil, en chapeaux, &c.; & celle qu'ils prennent est ordinairement du Cacao. Tousles Négocians du Païs fe rendent à Villa de Mofe vets Noel, pour ce commerce , qui en fait le plus gros Marché du Païs après Campeone. Lotsque : les Vaisseaux ne trouvent pas à charget du Cacao, ils prennent des peaux & du fuif : cependant le principal endroir pour les peaux est une autre Bourgade, située, sur un bras de la même Riviere, qui se détache trois milles au-des-

(17) Voiages de Dampier , Tome 1. Part. 2. page 134.

fous du Patapet. Les Barques Espagnoles y vont charget une fois tous les Estapo est encore une Bourgade sur la Riviere, quatre lieues au delà de Villa VILLE ESTA

de Mose. Elle est habitée d'un mêlange d'Espagnols & d'Indiens ; quoique les GNE. derniers y foient en plus grand nombre, comme dans la plûparr des autres Habitations du Païs. Dampier ne pénétra pas si loin ; mais il apprit qu'elle est riche; qu'elle est au Sud de la Riviere, tellement située entre deux anses, qu'elle n'a qu'une avenue; qu'elle est défendue d'ailleurs par un bon Parapet, & qu'un Armateur Anglois , à la tête de deux cens Hommes , y fut repoussé avec perte. Ce Capitaine, qui se nommoit Hewit, s'étoit saiss de Villa de Mose, où il avoit laillé un Détachement pour favoriser sa retraite. S'il eût pris Estapo, fon dessein étoir de s'avancet vers Halpo, Bourgade opulente, à trois lieues plus haut sur la Riviere, & de passer ensuite jusqu'à Tacatalpo, qui est plus loin encore de trois ou quatre lieues, & qui passe pour la plus riche des trois. Les Espagnols la nomment Tacaralpo de Sierra; sans qu'on sache si c'est pour la distinguer d'une autre Place de même nom, ou pour marquer seulement qu'elle est située près des Montagnes.

Depuis la Riviere de Tabasco jusqu'à celle de Checapeque on compte sept lieues. La Côre s'étend de l'Est à l'Ouest. Le terrein en est bas & couvert d'arbres. On rrouve le mouillage bon dans la Baie ; mais les vagues y font si fortes, qu'il n'est pas aise d'aborder au rivage. Il n'y a point d'eau douce entre les deux Rivieres. Celle de Checapeque ne mérite que le nom d'Anse; car son embouchure n'a pas plus de vingt pas de large, ni plus de huit ou neuf piés d'eau fur la barre. Cependant un demi-mille au-delà , le mouillage est bon pour les Barques. Cerre Riviere, ou cette Anse, s'érend deux milles à l'Est-Sud-Est; après quoi, elle tourne vers le Sud & s'avance dans les terres. On remarque une propriété finguliere d'une Pointe fabloneuse & stérile, qui s'avance entre son embouchure & la Mer. En cteusant dans le sable, avec les mains, fur le côté qui touche à la Riviere, on y trouve de l'eau douce; mais si l'on n'approfondit gueres, elle devient salée presqu'austi-tôt. Il ne se présente point d'Habitation plus proche qu'une Ferme de Bestiaux, qu'on découvre à la distance d'une lieue, & qui paroît dépendre de quelque Village Indien. Les Bois voisins sont remplis de Guanas, de Torrues de terre, & de Pet-

roquets. Une lieue plus loin, à l'Ouest de Checapeque, on remonte une petite Riviere, qui se nomme Boccas, mais qui ne peut porter que des Canots, pout lesquels même sa barre n'est pas sans danger. L'eau en est salée, jusqu'à un mille de son embouchure. Ensuite, on trouve un beau courant d'eau douce & très claire, qui s'avance une lieue dans le Païs, & l'on découvre de vastes Campagnes, dont le terroir paroît extrêmement fertile. Il n'y a point de Villages Indiens à quatre ou cinq lieues de la Mer; mais plus loin, ils font en affez grand nombre, à deux ou trois lieues les uns des autres. Les Indiens de ce Canton ne cultivent pas plus de terres qu'ils n'en ont besoin pour la subsistance de leurs familles, & pout païer le Tribut. Cependant ils nourrissent quantité de Volaille, telle que des Coqs d'Inde, des Canards & des Poules, & quelques-uns entretiennent des allées de Cacaotiets. Une partie de leur Cacao est embarqué pour Villa de Mose. Le reste se

Nanii

DISCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-

vend à des Courtiers errans, qui voiagent avec des Mules. & qui arrivent ordinairement ici aux deux derniers mois de l'année, pour s'y arrêter jusqu'au mois de Mars. Ils emploient huit ou quinze jours dans chaque Village. à te défaire de leurs marchandifes, qui font, pour les Indiens, des coupe-rets, des haches, des couteaux fort longs, des cifeaux, des aiguilles, du fil & de la foie pour coudre , du linge & des bijoux de Femmes , de petits miroirs, des chapelets, des bagues d'argent ou de cuivre doré, montées de verre, des images de Saints, &c; & pour les Espagnols, du linge, des habits de laine, des étoffes de foie, des bas de fil, de vieux chapeaux raccommodés, dont ont fait ici beaucoup de cas. Ces Courtiers font ordinairement paies en

Cacao, qu'ils transportent à Vera-Cruz.

Depuis Boccas jusqu'à la Riviere de Palmas, on compte quatre lieues, d'un terrein bas & fabloneux; & deux lieues de Palmas à Halover (38), petit Ishme qui sépare la Mer, d'un grand Lac du même nom. De Halover , il y a fix lieues jusqu'à Sainte Anne, qui est l'embouchure du Lac, où l'on ne rrouve pas plus de fix ou fept pies d'eau. De Sainte-Anne à Tondelo , la diftance est de cinq lieues , toujours à l'Ouest ; Païs bas & Baie fabloneuse : mais, à quelque distance de la Baie, on découvre des Dunes assez hautes. Les Savanes du Canton font remplies de Vaches fort graffes. La Riviere de Tondelo, quoiqu'affez étroite, & fermée d'une barre, reçoit des Barques de cinquante ou foixante Tonneaux. Son Canal est tortueux. On peut mouiller en fûreté, du côté de l'Est, à un quart de mille de l'embouchure; mais il faut tenir aussi le côté de l'Est à bord pour y entrer. Quatre ou cinq lieues plus loin, cette Riviere est guéable. De Tondelo à Guafickevalp, il y a huit lieues de plus, toujours à l'Ouest, & Baie sabloneuse. La Riviere de Guafickevalp est une des principales de certe Côte, moins large que celle de Tabasco, mais plus profonde; sa barre a quatorze piés d'eau, & l'on en trouve beaucoup plus au-delà, fur un fond de vase. Elle prend sa source fort près de la Mer du Sud; & les Barques y peuvent remonter fort loin. Celle de Tecoantepeque, qui se décharge dans la même Mer, a son otigine aussi dans le même Canton; & l'on raconte que les premiers agrets pour les Vaisseaux de Manille furent envoiés de la Mer du Nord à celle du Sud par ces deux Rivieres, dont les fources ne sont qu'à dix ou douze lieues l'une de l'autre. Keyhooca est la Ville la plus proche de l'embouchure du Guafickevalp. Elle en est à quatre lieues vers l'Ouest. On vante sa grandeur & ses richesses. Ses Habitans Espagnols sont en petit nombre; mais elle est sort bien peuplée d'In-diens & de Mulârtes, la plûpart Marchands Voïageurs, qui visitent tout le Pais entre Villa de Mose & Vera-Cruz, pour y acheter le Cacao.

Depuis la Riviere de Guafickevalp, la Côte continue de s'étendre deux ou trois lieues vers l'Ouest. Le terrein est bas & couvort d'arbres , Baie sabloneuse. A cette distance, la Côte tourne vers le Nord; & courant du même côté l'espace de seize lieues, elle s'éleve insensiblement depuis le rivage, pour former un fort haut Promontoire, qu'on nomme Terre de Saint-Martin, mais qui se termine par une Pointe assez large. C'est-là que le Golfe de Campeche se termine à son Ouest. On compte près de vingt lieues, de cette Pointe à

(38) C'est un nom Anglois que les Boucaniers lui ont donné, & qui fignific celui qu'in tite ou qui hale une Barque.

la Riviere d'Alvarado. Pendant les quatre premieres, le rivage est haut, pierreux, escarpe, & le Pais couvert de Forêts. Ensuite, on trouve de hautes Colli- Description nes de fable, qui bordent la Mer; & les vagues y sont si violentes, qu'il est impossible d'y aborder avec les Chaloupes. Au-delà, le Païs est bas, assez uni, anz. & fertile en gros arbres.

La Riviere d'Alvarado a plus d'un mille de large, à fon embouchure. L'enrrée est pleine de bas-fonds, qui continuent l'espace d'environ deux milles à quelque distance du bord, & qui traversent d'un côté à l'autre. Cependant elle a deux Canaux entre ces écueils. Le plus commode, qui est celuidu milieu, n'a pas moins de treize ou quatorze piés d'eau. Les deux Rivessont bordées de Dunes, auxquelles Dampier donne plus de deux cens piés de hauteur. Cette Riviere se divise, dans son cours, en trois bras, qui se rejoignent à fon embouchure. L'un vient du côté de l'Est; un autre, de l'Ouest; & le troisième, qui est le plus grand & le véritable Alvarado, descend disectement vers la Mer. Il a fa source fort loin : & les fertiles Païs qu'il arrose sont remplis de Bourgs Espagnols & Indiens. La Rive de l'Ouest, vis-àvis de l'embouchure, est défendue par un petit Fort, muni de quelques pieces de canon, qui commande une Ville voiline. Il se fait ici une peche considérable; & par conféquent un affez grand Commerce de Poisson saié, que les Habitans changenr contre d'autres marchandifes : mais la Ville n'en est pas moins pauvre, quoiqu'elle y joigne celui du Poivre sec, tant en gousse, que confir au fel & au vinaigre.

A fix lieues d'Alvarado vers l'Ouest, on trouve une grande ouverture qui se joint à la Mer, & qui communique avec cette Riviere, par une perite Crique où les Canots peuvent passer. On voit, près de l'ouverture, un Village Indien, qui n'est composé que de Pêcheurs. Le bord de la Mer est une haute Colline de fable ; & les vagues y font si grosses , qu'il est impossible aux Chaloupes d'y aborder. Il ne reste, de-là, que six lieues jusqu'à Vera-Cruz, teujours à l'Ouest. Une chaîne de Rochers, qui s'étend d'Alvarado à Vera-Cruz, c'est-à-dire l'espace de douze lieues (39), n'empêche point que les petits Vaisseaux ne puissent passer dans le Canal qui est entre ce récif & la Côte, quoiqu'elle soit aussi fort pierreuse. L'Isle des Sacrifices n'est qu'à deux lieues de Vera-Cruz à l'Eft.

Après avoir passé les deux Vera-Cruz; qui sont à cinq lieues l'une de l'autre, on a quinze lieues jusqu'à Tispo, petite Ville affez jolie, située au bord de la Mer, fur un Ruisseau qui ne forme point de Havre. Aussi n'at-elle aucun Commerce maritime. La Côte, depuis Villa ricca, ou la vieille Vera-Cruz, s'étend Nord & Sud. De Tifpo, on compre environ vingr lieues jusqu'à la Riviere de Panuco, Nord & Sud, au plus près. Cette Riviere, qui est fort grande, vient du cœur du Païs, & se jette dans le Golfe du Mexique, à vingr & un dégrés quatte-vingr minutes de latitude du Nord.' Elle a dix ou douze piés d'eau sur sa barre; & les Barques peuvent la remonter jusqu'à la Ville de même nom, qui est située à près de vingt lieues.

<sup>(39)</sup> Dampier prend parti contre les Car-us; qui mettent vings-quatre lieux entre la remarques, il donne en prenare les courfes, Riviete d'Alvardo & Vera-Cruz. Il croit, qu'il fi estr cette Côte pendant une année. Riviere d'Alvarado & vera-trus. 1. 1990; dis.il, que douze est la meilleure supputa- entiere, page 346. N n n iii.

de la Mer. C'est la Capitale de cette Province, avec un Siége Episcopal, Discurrion deux Paroisses , un Couvent & une Chapelle. Elle contient environ sing cens DE LA NOU- deux l'atomes, un Couveit & une Chapetie. Ene contient environging cens Velle Espa. Familles d'Espagnols, de Mulâtres & d'Indiens. Ses maisons sont grandes, bàties de pierre, & couvertes de feuilles. Quatre lieues plus loin, la Riviere de Panuco, en reçoit une autre, qui vient du Lac de Tompeque, fitué au Sud, avec une Ville de son nom, dont les Habitans n'ont pas d'autre exercice que la Pêche. Au delà de ce Lac, on en trouve un plus grand, qui contient une Isle avec un Bourg nommé Haniago, dont toute la richesse consiste aussi dans le commerce du Poisson. On y prend , sur-tout , quantité de Chevrettes, qu'on fait fécher au Soleil, aptès les avoir fait cuire au fel & à l'eau, & qu'on transporte dans les meilleures Villes de la Nouvelle Espagne, où elles font fott estimées.

Vacatan . VII. Province.

L'Yucatan, septième Province de l'Audience de Mexico, est une Presqu'ille découverte en 1517, c'est-à dire avant la Nouvelle Espagne, par Hernand de Cordoue, & tituée entre les Golfes de Campeche & de Honduras. Sa Capitale, nommée Merida, résidence du Gouverneur & de l'Evêque de la Province, est à douze lieues de la Mer, à vingt dégrés dix minutes de latitude du Nord. Elle est peuplée d'un mêlange d'Espagnols & d'Indiens. Campeche, Valladolid & Simancas font fes autres Villes. La premiere, qui fe nomme aussi St-Francisco, est célebre par le Commerce du bois de teinture. Sa situation est sur la Côte orientale de la Baie de Campeche, à dix-neuf dégrés vingt minutes de latitude. Quoique les Espagnols l'eussent rendue capable de défenfe, elle n'a pas rélifté aux Avanturiers qui l'ont furprise plusieurs fois, sur-toutren 1685, qu'ils la brûlerent après en avoir fait fauter la Citadelle. On place Valladolid fur les confins de Nicaragua à treize dégrés trente minutes. Quoique la jalousse des Espagnols ne permette gueres aux Etrangers de connoître l'intérieur du Païs, quelques Voïageurs ont trouvé le moien d'y pénétrer, & c'est ici l'occasion d'emploier leurs lumieres (40).

Campeche &

Dampier, étant parti de la Jamaïque pour aller charger du bois de tein-Boss de tennues, ture à Campeche, fit des observations, sur cette Province, qui obligent de le fuivre dans fa route. Il arriva au Cap de Cotoche. Depuis ce Cap, ditil, la terre s'étend vers le Sud environ quarante lieues; & d'ici elle continue au Sud-Ouest jusqu'à la Baie de Honduras. Entre le Cap de Cotoche & l'Isle de Cozumel, on trouve une petite Isle, que les Espagnols ont nommée l'Iste des Femmes, parce que dans l'origine de la Colonie ils y laisserent leurs Femmes, pour chercher plus loin des habitations commodes. Cependant ils n'ont à présent aucun Etablissement de ce côté-là, quoiqu'ils puissent en avoir eu dans les premiers tems. A trois lieues & vis-à-vis du Cap de Cotoche, est une autre petite Isle, que les Anglois ont nommée Loggerhead, parce qu'on y voit une forte de Tortues à groffe tête, auxquelles ils donnent ce nom. Les vagues font toujours fort agitées ptès de cette Isle. Quoiqu'elle paroisse toucher au Continent, elle en est séparée par une Anse fort étroite. Le terrein du Cap est fort bas proche de la Mer; mais il s'éleve à mesure qu'il s'éloigne. Il est couvert de différentes forres d'arbres, fur-rout de bois

(40) Voïages de Dampier, Tome III. Part. a. pages ata. & suivantes.

de teinture, dont les Anglois de la Jamaïque ont coupé une si grande partie,

que ce qui en reste est fort éloigné du rivage.

DE LA NOU-

De ce Cap, Dampier rangea la Côte au Nord de l'Yucatan, vers le Cap VILLE ESPA-Concededo. Elle approche de l'Ouest; & la distance, entre ces deux Caps, est ens, d'enviton quatre-vingt lieues. Le rivage est assez égal. On n'y voit pas de pointe ni d'enfoncement considérable. Il est bordé de Forêts , & toutes ses Baies sont fabloneuses. Le premier endroit remarquable, à l'Ouest du Cap de Cotoche, est une Colline, qu'on appelle simplement le Mont, & qui est éloignée de la Mer d'environ quatotze lieues. C'est la seule hauteur qu'il y ait sur cette Côte. Tous ceux qui l'ont obsetvée de près sont persuades qu'elle est un ouvrage de l'art. Il y a même affez d'apparence qu'elle étoit autrefois habitée, puisqu'on y trouve quantité de Citernes, qui doivent avoir été faites pour recevoir l'eau de pluie, dans un Canton qui n'a point d'ean douce, & dont la terre même est si salée, que les Espagnols en vont prendre pour faire du Salpêtre. Peut-être ces Citernes ne sont-elles que d'anciennes Salpêtrieres. Entre le Mont, & le Cap Concededo, on découvre plusieurs petits Bois de Mangles , qui ressemblent de loin à de petites Isles. Le Païs , qui présente de loin une face fort unie, est inégal & rompu lotsqu'on s'en approche.

Rio de Lagartos, qu'on rencontre presqu'à moitie chemin, entre les Caps de Cotoche & Concededo, arrofe un fort beau Pais, qui présente deux petits Bois de Mangles fort hauts, de chaque côté de la Riviere. Elle a peu de largeur, mais elle est assez profonde pour les Chaloupes. L'eau en est bonne; & depuis le Cap de Cotoche jusqu'à trois ou quatre lieues de la Ville de Campeche. Dampiet ne connoît point d'autre eau douce sur toute cette Côte. Il se fait une Peche considérable à l'Est de Rio de Lagartos. Les Pecheuts Indiens . Suiets du Roi d'Espagne , y ont des Cabaues , pour la faison , des pieux auxquels ils suspendent leurs filets, & de petites couches pour y faire sécher leur Poisson. Depuis que les Errangers, qui vont charger le bois de Campeche, ont pris cette route, les Indiens sont devenus si timides, qu'auffitôt qu'ils découvrent un Vaisseau en Mer, ils enfoncent leurs Canots à fleur d'eau (41); & ne montrant eux-mêmes que la tête, ils attendent que le Vaisseau soir passé ou que la nuit soit venue. Dampier les a vus quelquesois à la voile, & dispatoître ainsi tout-d'un-coup. A l'Ouest de la Riviere, on voit une Guérite, nommée Selam, que les Espagnols entreriennent sur le bord de la Mer, pour y mettre leurs Indiens en sentinelle. La Côte en a plusieurs autres; les unes bâties à terre, en bois de charpente, & d'autres placées fur des arbres, comme des cages, mais affez grandes pour contenir deux Hommes, avec une échelle pour monter & descendre. Une de ces Guérites, à trois ou quatre lieues de Selam, porte le nom de Linchanchi, de celui d'une Ville Indienne, qui est quatte lieues plus loin dans les terres. Une autre, à deux lieues de celle-ci, se nomme Chinchanchi. J'ai pris terre, dit l'Auteur, vers ces lieux d'observation, & j'ai parcouru toute cette Côte ... soit par Mer dans un Canor, ou par terre à pié, depuis Rio de Lagartos jusqu'au Cap Concededo: mais je n'y ai pas vu de Villes, ni de Villages,... mi d'autres Maisons que des Cabanes de Pecheurs, à la réserve de Sisal. On.

(41) Un grand avantage des Cartots, c'est que lorsqu'ils sont pleins d'eau, ils net penvent aller plus bas.

DE LA NOU-

trouve, entre Selam & Linchanchi, plusieurs petits Réservoirs salés, d'une figure affez réguliere, & féparés les uns des autres par de petites levées de VILLE ESPA- terre. Le plus grand n'a pas plus de dix verges de long, sur six de large. Les Habitans de ces deux Villes se rendent à ces Réservoirs, aux mois de Mai, de Juin & de Juiliet, pour en recueillir le sel, dont ils fournissent tout le Païs d'alentour; mais ils y viennent à la faveur des Bois, qui les dérobbent, eux &c leurs Villes, à la vue des Vaisseaux.

Trois ou quatre lieues plus loin, vers l'Ouest, on trouve une autre Guérite, nommée Sifal, qui est la plus haute & la plus remarquable de cette Côte. Elle est bâtie de bois, & fort proche de la Mer. On la prend quelquefois pour un Vaisseau, jusqu'à ce qu'on soit détrompé par la vue des Mangles voifins. Les Espagnols ont, près de-là, un Fort, gardé par quarante ou cinquante Hommes, qu'ils y envoient de Mérida. Cette Ville, la plus confidérable de l'Yucatan, n'en est éloignée que de douze lieues; & la plûpart de ses Habitans sont Espagnols. On met beaucoup de différence entre les Parties de l'Est & du Nord de la Province , & celle de l'Ouest , dont le terroir est incomparablement plus fertile : cependant elle est par-tout assez bien peuplée d'Indiens, qui font rassemblés dans des Villes & des Bourgs, fans qu'on trouve une seule Habitation moins éloignée de la Mer que de cinq ou de six milles. La distance de Sifal au Cap Concededo, est d'environ huit lieues. Vingt lieues plus loin, vers le Nord, on trouve une petite Isle, que les Espagnols appellent Ila des Arenas; nom que les Anglois ont défiguré en Defares . & d'autres en Desarcusses. Depuis le Cap de Coroche jusqu'à celui de Concededo, la Mer devient insensiblement plus profonde, à mesure qu'on s'éloigne du Rivage ; & les Vaisseaux peuvent mouiller sur un fend de sable à toute forte de profondeur, depuis sept ou huit piés jusqu'à dix ou douze brasses d'eau. Dans quelques endroits, on juge de l'éloignement où l'on est du rivage par la profondeur de la Mer, à compter quatre brasses pour la premiere lieue, & ensuite une lieue de plus pour chaque brasse (41).

C'est au Cap Concededo que commence la Baie de Campeche. Cette Baie est un enfoncement assez considérable, qui est renfermé entre le Cap, du côté de l'Est, & une Pointe qui s'élance du Païs montagneux de Sainr-Martin à L'Ouest. Dans cerre distance, qui est d'environ cent vingt lieues, il se trouve plusiours grandes Rivieres navigables, de grands Laos, &c. Concededo oft éloigné de quatorze ou quinze lieues du petir Havre de la Saline. La Baie est toute sabloneuse dans l'intervalle, & la Côte s'étend vers le Sud. Quoique le rerrein du Pais foit aussi couvert de sable, sec, & sans autres productions que de petits arbres informes, si l'on y creuse à moitié chemin entre ces deux Places, au-dessus de la marque de la haute Marée, on y trouve d'excellente eau douce. Le Havre de la Saline est une retraite fort commode pour les Barques : mais il n'a pas plus de fix ou sept piés d'eau. On voit , près de la Mer, un grand Etang salé qui appartient à la Ville de Campeche, & qui rapporre beaucoup de sel. La méthode est singuliere pour le faire. Dans le rems qu'il se grene, c'est-à-dire aux mois de Mai & de Juin, les Indiens s'assemblent fur les bords de l'Etang, & ramasfant le sel en gros monceaux, de forme pyramidale, ils les couvrent d'herbe feche & de rofeaux, auxquels ils (41) Ibidem, page 151.

mettent

Depuis les Salines jusqu'à la Ville de Campeche, on compte près de vingt que. lieues. Dans l'espace des quatre premieres, en suivant la Côte, qui s'étend au Sud-quarr-à-l'Ouest, le Païs est submergé & couvert de Mangles; mais à deux milles au Sud de la Saline, & à deux cens verges de la Mer, on trouve une source d'eau douce, qui est la seule du Canton. Un petit sentier y conduit au travers des Mangles. Enfuite, la Côte s'éleve de plus en plus, & l'on rencontre quantité de Baies sabloneuses, où les Chaloupes peuvent aborder; mais il ne faut plus espérer d'eau fraîche jusqu'à la Rivière qui est proche de Campeche, Au-delà, toute la Côte est couverre de Mangles, le rerroit sec, & fans bois de teinture. Six lieues en-deçà de Campeche, on trouve une Colline, nommée Hina, d'où l'on peur découvrir les Vaisseaux à la voile, & qui produit d'excellent bois de chauffage , mais sans eau ; & la Mer , près du rivage, offre une grande abondance de ces coquilles, que les Anglois nomment dans leur Langue Pies de Cheval, parce que le dessous en est plat & ressemble, par sa figure & sa grosseur, à la corne du pié d'un Cheval; mais le dos est rond, comme celui d'une Tortue, & son écaille est aussi mince que celle des Ecrevisses de Mer. Elles ont aussi plusieurs petits bras, & leur Poisson est un mets fort vanté. Trois petites Illes , balles & sabloneuses , à vingrcinq ou vingt-six lieues de Hina vers le Nord, & à 30 de Campeche, présentent un fort bon ancrage, du côté du Sud : mais elles font fans eau , fans bois , &c sans autres Animaux que de gros Rats, des Boubies & des Gueniers. Ces Mes ont reçu le nom de Triangle, parce qu'elles forment cette figure, par leur fituation.

Campeche est une fort belle Ville, située au bord de la Mer, dans un petit enfoncement; & c'est la seule qu'il y ait sur toute cette Côte, depuis le Cap de Cotoche jusqu'à Vera-Cruz. Elle est bâtie de bonnes pierres, qui lui donnent beaucoup d'éclat. Ses Maisons ne sont pas hautes, mais les murailles en sont très fortes, les toits plats & couverts de tuiles. Elle est défendue par une Citadelle (43), où le Gouverneur fair sa résidence avec une perite Garnison. Quoiqu'elle soit le seul Port de cette Côte, on vante peu ses richesses, La principale Manufacture du Pais est de roiles de coton, dont les Espagnols & les Indiens sont également vêtus, & qui se vendent au-dehors pour faire des voiles de Navires. Si l'on excepte cette vente & celle du sel, Campeche n'a jamais eu d'autre avantage que de servir de centre au Commerce du bois de teinture; & de-là vient le nom de Bois de Campeche, quoiqu'il ne s'en rrouve qu'à plus de douze ou quatorze lieues de la Ville. Les Espagnols l'ont coupé long-tems, à cette distance, près d'une Riviere nommée Champeton , du côté du Sud , dans un terrein haut & pierreux. Ils y emploïoient les Indiens du Canton, pour une réale pat jour; & le tonneau valoir alors jusqu'à cent dix livres sterling. Lorsque les Anglois se furent établis à la Jamaique, & qu'ils commencerent à croifer dans le Golfe de Campeche, ils y rrouverent pluficurs Barques chargées de ce bois; mais n'en connoissant point encore le prix , ils se contentoient de prendre les cloux &

(43) On a remarqué que les Boucaniers l'ont fait fauter & qu'ils ont brûlé la Ville, Tome XII.

DESCRIPTION DE LA NOU-

toute la ferrure des Barques. Un de leurs Capitaines, aiant enlevé un gros Vaifseau qui n'avoit pas d'autre charge, le conduisit en Angleterre, dans le seul VILLE Esta- dessein de l'armer en course ; & , contre son attente , il y vendit fort cher un bois dont il avoit fait si peu d'estime, qu'il n'avoit pas cessé d'en brûler pendant son Voïage. Alors , les Anglois de la Jamaïque découvrirent bientôt le lieu où il croissoit; & sorsqu'ils ne faisoient aucune prise en Mer, ils alloient à la Riviere de Champeton, où ils étoient sûrs d'en trouver de grandes piles, déja transportées au bord de la Mer, qui ne leur coûtoient que la peine de les embarquer. Cette pratique se soutint, jusqu'à ce que les Espagnols y mirent une forre Garde. Mais les Anglois, qui n'ignoroient plus la valeur de ces arbres, visirerent les aurres Côres du Païs pour en chercher. Ils en trouverent d'abord au Cap de Cotoche , d'où ils en tirerent la charge de plufieurs Vaiffeaux : & lorfou'il v devint rare , ils découvrirent un Lac , nommé Trifte, dans la Baie même de Campeche, où leur travail fut continué avec le même fuccès.

De la Riviere de Champeton à Port-Roïal, on compte environ dix-huit lieues. La Côte est au Sud-Sud-Ouest, ou Sud-Ouest-quarr-au-Sud. Le terrein, qui est bas vers la Mer, s'ouvre par une Baie sabloneuse, où l'on voit quelques arbres, & de perites Savanes mêlées de Builfons. On ne trouve, entre Champeton & Port-Roial, qu'une seule Riviere, qui se nomme Porto Escondido. Port-Roïal est une grande entrée, dans un Lac salé, de neuf oudix lieues de long, fur trois ou quatre de large, avec deux embouchures, c'est-à-dire, une à chaque bout. Celle de Port-Roïal est resserrée par une barte , sur laquelle on ne laisse pas de trouver neuf ou dix piés d'eau. Le mouillage est bon de l'un & de l'autre côté; & l'entrée n'a pas moins de deux milles de long, fur un de large, avec quelques anfcs fabloneufes, où l'onentre sans danger. Les Vaisseaux mouillent ordinairement du côté de l'Est , après Champeton; autant pour la commodité des Puits qu'on y a creusés, que pour se mettre à couvert de la Marée, qui est ici très violente. Cet endroit est remarquable par le détour de la rerre, qui prend tout-d'un-coup vers l'Ouest, & qui s'étend l'espace de soixante & cinq ou soixante & dix lieues dans cette direction. Une petite Isle basse, qu'on nomme l'Isle de Port-Roial, forme, à l'Ouest, un des côtés de l'embouchure, & le Continent fair l'autre. A l'Ouest de cette Isle , on en trouve une autre , petite & basse , qu'on nomme Trifle. Un Canal fort étroit les sépare. L'Isle Triste est, en quelques endroits, large de trois milles, & longue de quatre. Elle s'étend de l'Eft à l'Oueft.

La seconde embouchure, qui conduir dans le Lac, est entre l'Isle Triste & une autre Iste, qui se nomme l'Iste des Baufs. Sa largeur est d'environ trois milles. Elle est remplie de bancs de sable au-dehors, qui ne laissent que deux Canaux pour y entrer. Le plus profond est vers le milieu de l'embouchure, & n'a pas moins de douze piés d'eau dans la haute Marée. Celui de l'Ouest en a près de dix. Il n'est pas fort éloigné de l'Isle des Bœufs. On y entre par une Brife de Mer, la fonde à la main, fur tout du côté de cette Isle. A sa pointe, on a trois braffes d'eau; & l'on peut tourner alors vers Trifte, jusqu'assez près du rivage, où rien n'empêche de mouiller librement. Quoique le mouillage foit bon par-tout, au-delà de la batre, entre Trifte & l'isle des





Bornes , la Marée y est beaucoup plus forte qu'à Port-Roïal. Cette embouchure a recu des Espagnols le nom de Laguna Termina. Les petirs Bâtimens, pr La Novtels que les Barques, les Chaloupes & les Canots, trouvent une égale sureté VELLE ESPAdans toutes les parties du Lac. Ils peuvent passet d'une embouchure à l'autre . GNA. aller dans les Anses, les Rivieres, & les autres petits Lacs qui se déchargent dans

le grand. La premiere Riviere confidérable qu'on rencontre à l'Est de ce Lac, en entrant à Port-Roial, est celle de Summasenta. Elle est assez grande pour recevoir des Chaloupes. C'est du côté du Sud qu'elle se décharge, vers le milieu du Lac. On voioit autrefois, à son embouchure, un Village du même nom. Sept ou huit lieues plus loin dans les terres, on trouve une grande Ville Indienne, composée d'environ deux mille familles, & de quelques Moines Espagnols, qui leur servent de Curés dans deux ou trois Églises, sans qu'il y ait d'autres Blancs. A quatre ou cinq lieues de la Riviere de Summalenta, où le rivage s'étend vers l'Ouest, on rencontre une petite Isle, qui se nomme le Buison, & vis-à-vis de cette Isle une Crique fort étroite, & longue d'un mille, qui conduit dans un autre grand Lac, qu'on nomme Lac de l'Est. Il a près d'une lieue & demie de large, sur trois de long, & ses bords sont couverts de Mangles. Une autre Crique, qui s'ouvre à son Sud-Est , & qui s'avance six ou sept milles dans les terres , offre quantité de bois de reinture sur ses bords. Au bout de cette Crique est une grande Savane, remplie de Vaches fauvages, de Chevaux & de Daims. Du côré septentrional, & vers le milieu du Lac de l'Est, on trouve une autre petite Crique, qui communique à Laguna Termina, vis-à-vis d'une petite Isle sabloneuse, que les Anglois nomment l'Isle de Ferles. A l'Ouest du même Lac, un petit Bois de Mangles le fépate d'un autre Lac, qui lui est parallele, & qu'on nomme le Lac de l'Ouest. Il est à peu près de la grandeur du premiet; & vers son Nord il se joint avec lui par un Canal, qui est assez profond pour les Barques. Au Sud de ce dernier Lac une Crique, dont l'embouchure est d'un mille, se divise en deux branches, où l'on trouve de l'eau douce pendant dix mois de l'année. La terre, assez près de leur division, produit, non-seulement quantité de bois de teinture, mais de gros Chênes, les seuls que Dampier ait vus, dit-il, entre les Tropiques. A trois milles de la branche orientale, une Savane fott grasse est ordinairement remplie de Bêtes à cornes ; ce qui attire les Coupeurs de Bois dans cette Crique.

Toutes ces Terres, près de la Mer ou des Lacs, sont chargées de mangles, & roujours humides; mais un peu plus avant, le tetrein est sec & ferme, & n'est jamais inondé que dans la saison des pluies. C'est une argile forte & jaunâtre, dont la superficie est d'une terre noire, sans profondeur. Il y croît quantité d'arbres, de différentes especes, qui ne sont ni hauts , ni fort gros. Ceux qui servent à la reinture & qu'on appelle Bois de Campeche, y profitent le mieux; & l'on n'en trouve pas même dans les lieux où la terre est plus grasse. Ils ressemblent assez à notre aubépine ; mais ils sont généralement beaucoup plus gros. L'écorce des jeunes branches est blanche & polie, avec quelques pointes, néanmoins, qui fortent de côté & d'autre; mais le corps & les vieilles branches sont noirâtres, l'écorre en est plus raboteuse, & presque sans aucune pointe. Les feuilles sont GNE.

petites, & ressemblent à celles de l'aubépine. Leur couleur est d'un verd DE LA Nov. pâle. On choisit, pour la coupe, les vieux arbres, qui ont l'écorce noire, VILLE ESPA- parce qu'ils ont moins de séve , & qu'ils donnent peu de peine à les couper . ou à les réduire en morceaux. La féve en est blanche, & le cœur rouge. C'est le cœur qu'on emploie pour la reinture. On abbat toute la séve blanche pour le transporter en Europe. Quelque tems après qu'il est coupé, il devient noir: & s'il est mis dans l'eau, il lui donne une si vive couleur d'encre, qu'on s'en sert fort bien pout écrire. Entre ces arbres, il s'en trouve de cinq ou six piés de circonférence, dont on a beaucoup de peine à faire des buches qui n'excedent point la charge d'un Homme; & aussi les fait-on sauter avea de la poudre. Le bois est fort pésant. Il brûle fort bien, & fait un feu clair, ardent & de longue durée. Les Flibustiers se servent de ce seu pour endntcir le canon de leurs fufils, lorsou'ils s'appercoivent de quelque défaut dans le fer. Dampier est persuadé que le vérirable bois de Campeche ne croît que dans l'Yucatan. Les principaux endroits, où il se trouve, sont celui qu'on a décrit, le Cap de Cotoche, & la partie méridionale du Païs, dans le Golfe de Honduras.

> Le commerce de ce bois étoit devenu fort commun parmi les Anglois en 1675, lorfque Dampier arriva dans le Golfe de Campeche. Il y trouva plus de 260 Travailleurs de sa Nation, qui s'étoient établis autour du Lac Triste, ou dans l'Isle des Bœufs. Ce négoce, dit-il, doit son origine à la décadence de la Piraterie. Aussi-tôt que les Anglois se virent maîtres de la Jamaïque & qu'ils eurent conclu la Paix avec l'Espagne, leurs Boucaniers, qui n'avoient vêcu jusqu'alors que du pillage des Espagnols, se trouverent dans le dernier embarras. Les uns se retirerent au perir Gouave, où la Piraterie subsistoit encore, & les autres prirent le parti de s'établir dans la Baie de Campeche pour y couper du bois. Ils y auroient pu faire un profit considerable; mais l'habitude de l'oissveré rendit leur travail fort lent. La plûpart étant bons Tireurs, ils passoient le tems à la chasse; & leur ancien goût pour le brigandage fut réveillé par cet exercice. Bientôt ils commencerent à faire des courses dans les Villes Indiennes, dont ils enlevoient les Habitans. Ils gardoient les Femmes, pour les fervir dans leurs cabanes. Les Hommes étoient vendus à la Jamaïque & dans les autres Isles. Enfin, cos Avanturiers prirent tant d'aversion pour la discipline, que n'aïant pu se reduire sous aucune forme de Gouvernement, il fut aise aux Espagnols de les furprendre au milieu de leurs débauches, & de les enlever presque tous dans leurs cabanes. Ils furent conduits Prisonniers à Campeche & à Vera-Cruz, où ils furent vendus aux Matchands de Mexico.

> Ajoûtons, aptès le même Voïageur, que cette partie du Golfe de Campeche, està près de dix-huit dégrés de latitude du Nord. Dans le beau tems. les Brises de mer y sont au Nord-Nord-Est, ou au Nord, & les vents de terre sont Sud-Sud-Est & Sud. La faison seche y commence en Septembre, & dure jusqu'à la fin d'Avril. Alors, les pluies arrivent & commencent par des ouragans, dont on n'essuie d'abord qu'un seul par jour, mais qui augmentent comme par dégrés jusqu'au mois de Juin, où les pluies deviennent continuelles, pour ne finir que vers la fin d'Août. Ce déluge d'eau fait d'sborder les Rivieres. Toutes les Savanes s'en trouvent couvertes; & l'inon

dation ne croit & ne diminue point jusqu'à ce que les vents du Nord soient fixés; ce qui arrive ordinairement vets le mois d'Octobre. Ces vents sousflent vers la terre avec tant de violence, que pendant le tems qu'ils regnent VELLE ESTAils troublent le cours des marées, ils arrêtent celui des Rivieres; & quoi- GNE, qu'il y air moins de pluie qu'auparavant, les débordemens ne laissent pas d'augmenter. L'impétuosité des mêmes vents croît encore, aux mois de Décembre & de Janvier. Mais enfuite elle diminue; & les eaux commencent à s'écouler dans les lieux bas. Vets le milieu de Février tout est sec ; & dès le mois de Mars, on a quelquefois de la peine à trouver de l'eau pour boire, dans ces mêmes Savanes, qu'on prenoit six semaines auparavant pour une Mer. Vers le commencement d'Avril tous les Etangs ne font pas moins à fec; & les Etrangers, qui ne connoîtroient ; oint les ressources du Païs (44) » seroient menacés d'y mourir de soif.

## S II.

## Audience de Guadalajara.

Es Provinces de cetre Audience sont peu connues des Etrangers & des-Espagnols mêmes, qui n'en ont jamais fait de description réguliere. Leur fituation vers le Nord ne tente point la curiofité des Voïageurs; & les premiers Historiens, ajant écrit sur des Relations assez contuses, n'ont pu nous donner plus de lumieres, qu'ils n'en ont trouvé dans leurs Mémoires. Ceux qui sont venus après eux, tels que Laet, Ogilby, & les Compilateurs Hollandois, n'ont fait qu'augmenter l'obscurité, en alterant quelquesois lesnoms & les distances, pour concilier les rémoignages opposés, ou pour suppléer aux omissions par des conjectures. Ainsi l'on est réduit à des bornes fort étroites, quand on n'y veut rien faire entrer d'incertain.

La premiere Province qui donne son nom à l'Audience, & qui tire le Genéalsjers'; fien de sa Capitale, est représentée comme un Pais sain & fertile, où l'on trouve quelques Mines d'argent. La Ville de Guadalajara est située sur la Riviere de Barania, qui va se perdre, soixante lieues au-dessous, dans la Mer du Sud. C'est le Siège du Gouverneur de la Province, & d'un Evêque Suffragant de l'Archevêché de Mexico. On la place à vingt dégrés vingt minutes de latitude, & à deux cens foixante & onze dégrés quarante minutes de longitude. Son éloignement de Mexico est d'environ quatre-

vingt-dix lieues.

Cette seconde Province de l'Audience de Guadalajara, tire son nom de celui de fes anciens Habitans. Sa Capitale qui est un Siége Episcopal & la

L. Province.

les Bois, pour se rafraichir de l'eau qu'on trouve alors dans les feuilles d'un arbre que Dampier nomme Pin fauvage, parce qu'il a quelque ressemblance avec le véritable Pin. Son fruit, qui eroît fur les boffes, les nœuds & les excrefeences de l'arbre, est enwironné de feuilles épaisses, & longues de

(44) La principale est de se retirer dans dix ou douve pouces, fi serrées entrelles & si droites, que retenant l'eau de pluie lorsqu'elle tombe , elles en contiennent jufon'à une pinte & den ie. Il fuffit d'y cufoncer un' coureau vers le bas pour la faire sortir. Dampier eite sa propre expérience, ubi fupra .. page 166.

Ooo iii.

réfidence du Gouverneur, se nomme aussi S. Luis de Zacatecas : & ses au-DE LA NOV- tres Villes font, Xeres de la Frontera, Erena ou Ellerena, Nombre de Dios. &c VILLE ESPA- Avino, célebre par ses Mines d'argent. Quelques-uns y mettent aussi Durango, que d'autres font Capitale de Nueva Biscaia. Le Païs est sec & monta-

gneux, mais fertile dans les Vallées, & riche par ses Mines d'argent. Il s'étend du Sud au Nord, depuis la Province de Guaxaca vers le Golfe du Mexique.

La troisième Province, nommée Nueva Biscaia, ou Nouvelle Biscaie, est Nueva Bufcaia. contigüe au Nouveau Mexique, vaste Païs septenttional, dont les bornes ne sont pas encore connues, mais qui paroît suivi du Quivira & de la Mer de l'Ouest, & dont on remet à parler dans l'article des Voïages au Nord. Le Mémoire de Lionnel Waffer (41) nomme Durange pour Capitale de la Nouvelle Biscaie & donne plusieuts Mines d'argent à cerre Province. Ses autres Villes font Barros, Sainre-Barbe ou Barbola Endeha, & Saint-Juan. On la place à vingtcinq dégrés vingt-huit minutes de laritude, sans expliquer de quel lieu l'on prend cette polition. Une grande partie du Païs est arrolée par la Riviere de Nassas.

La Province de Cinaola est la plus septentrionale de route la Nouvelle Cinsola Espagne. Sa situation, sur la Mer de Californie, la fait toucher aussi au nouveau Mexique; mais dans cet éloignement elle contient fort peu d'Efpagnols, quoique l'air y foit fort sain, & qu'on vante sa fertilité en fruits, en légumes & en coton. Ils yont néanmoins deux Villes, qui se nomment Saint-Jacques & Saint-Philippe, & dont on ne connoîr gueres que les

Coliaran.

noms.

La cinquiéme Province, qui se nomme Culiacan, n'est pas mieux connue que celle de Cinaola. On lui donne néanmoins quelques Mines d'argent, & deux Villes; Culiacan, fa Capitale, & Saint-Miguel. Comme elle est bordée aussi par la Mer Vermeille, ou de Californie, on trouve quelques détails, fut ses Côtes, dans les Voïages de Dampier, de Cooke, de Rogers & des autres Avanturiers Anglois qui les ont visitées en divers tems. Mais, à l'exception des vues & des distances, qui paroissent assez sidélement recueillies dans la Relation d'Edouatd Cooke (46), il y a peu d'utilité à riter pour la Géographie, de la pluparr de ces Observations, où l'ordre manque toujours, & qu'on a peine d'ailleurs à concilier avec d'autres lumieres, par la difficulté de reconnoître des noms que chaque Nation défigure ou change entiérement dans sa langue.

Cette fixieme Province, fituée fur le bord de la même Mer, est peuplée presqu'uniquement d'Indiens. Les Espagnols y onr néanmoins deux Villes; Sainr-Sebastien, qui en est la Capitale, & Aguacera. On vante la ferriliré du terroir, son miel, sa cire, & sur-tout ses Mines d'argent, qui firent établir ces deux Colonies Espagnoles en 1554. Les Isles de Chametly, qui patoissent tiret leur nom de cette Province, ont été décrites dans la Relation de Dampier.

La derniere Province de la seconde Audience s'appelle Xalisco, de son ancien nom. Elle est située en partie sur la Mer du Sud. Sa Capitale est Compossella

(45) Ubi fuprà , page \$54. On donnera les distances , d'après lui & (45) Younges d'Edouard Cooke, Tome II. Woodes Rogers.

nueva batie en 1531 par Nugnez Guzman, qui conquit une partie de Discription cette Région. On place cette Ville à vingt & un degrés de latitude du Nord, DE LA NOU-& deux cens soixante & dix degrés quinze minutes de longitude. C'étoit au- VILLE ESPAtrefois un Siege épifcopal, que le mauvais air du Païs a fair transferer à Gua- GNEdalajara, dont elle est éloignée d'environ trente lieues. Xalisco & la Purifi-

cation font deux autres Villes de la même Province.

C'est dans certe Province, à vingt degrés vingt & une minutes du Nord. fuivant Dampier (47), qu'on place le Cap de Corrientes, d'où la plûpart des Avanturiers ont marqué le point de leur départ, pour passer de la Mer du Sud aux Indes orientales. En approchant de ce Cap, les terres font affez élevées & bordées de Rochers blancs. L'intérieur du Païs est rempli de Montagnes steriles & desagréables à la vue. Une chaîne d'auttes Montagnes , paralleles à la Côte, finit à l'Ouest par une belle pente; mais, à l'Est, elles confervent leut élévation , & se retminent par une hauteur escarpée qui se divise en trois perits sommets pointus, auxquels cette figure, qui approche afsez d'une couronne, a fait donner par les Espagnols le nom de Coronada. La haureur du Cap est médiocre , & le sommer plat & uni ; mais il est rematquable par quantité de Rochers escarpés, qui s'avancent jusqu'à la Mer. A deux lieues du Cap, entre lui & la Pointe de Pentique, qui en est à dix lieues, on rrouve une profonde Baie, sabloneuse & commode pour une descente, au fond de laquelle est une grande Vallée de trois lieues de long, qui se nomme Valderas . ou Val d'Iris. Une belle Riviere, qui en fort pour le jetter dans la Baie, reçoit facilement les Chalonpes; mais vers la fin de la faifon feche, qui comprend Février, Mars & une partie d'Avtil, l'eau n'est pas fans un petit gour de fel. La Vallée est enrichie de l'arurages ferriles, mê-lés de Bois, entre lesquels on voit croître une si grande abondance de Guaves, d'Oranges & de Limons, qu'il semble que la Nature en ait voulu faire un Jardin. Les Pâturages font remplis de Bestiaux, sans qu'on y découvre une Maifon.

On ignore si c'est dans la Ptovince de Chiametlan, ou dans celle de Xalisco, qu'il faut placer la Riviere & la Ville Indienne de Rosario dont les même Ecrivain fixe la hauteur à vingt-deux degrés cinquante minutes, & le Village maritime de Maffarlan. On voit, dit-il, dans l'interieur des terres, une Montagne en forme de pain de fucre, au Nord-Est Quart de Nord : &c. vers l'Ouest de cerre Montagne, on en découvre une autre de forme longue,

que les Espagnols nomment Cabo del Caval'o.

A l'Est de Rosatio, il trouva la Riviere de Sant-Iago, où l'on pent mouillet, près de l'embouchure, à sept brasses d'eau sur un bon sond. On voir de-là, sur la Côre, à trois lieues Ouest-Nord-Ouest, un Rochet blanc nommé Maxcutelba; & dans le Pais, au Sud-Eft, la haure Montagne de Zelifco (48), dont le milieu s'enfonce en forme de felle. La Riviere de Santlago, qui est une des principales de cerre Côre, est à vingr-deux degrés quinze minures. On y trouve dix piés d'eau à la barre, après le départ même de la Marce. Elle n'a gueres moins d'un demi-mille de large, à l'embouchts-

(47) Table du Sillage, Tome L page pour Xalifco, comme il y a beaucoup d'apparence, il sera certain que tous ces lieux (48) Si Zelifes est une faute d'orthographe font de cette Province.

GNE.

re; & sa largeur augmente au delà, par la jonction de trois ou quatre Rivieres qui s'y jettent. L'eau en est un peu salée; mais en creusant deux ou VILLE ESPA- trois pies à l'embouchure même, on trouve de l'eau douce. A quatre lieues de la Côte, les Espagnols ont une Ville nommée Sainte Pecaque, située dans une Plaine, proche d'un Bois. Sans être grande, elle est extrêmement réguliere; & la plûpart de ses Habitans font leur principale occupation de l'Agriculture, à la réserve de quelques Voituriers, que les Marchands de Compostelle emploient au service des Mines. On compte vingt & une lieues de Sainte-Pecaque à Compostelle, & cinq ou six jusqu'aux Mines, L'argent de ce Canton, & généralement celui de la Nouvelle Espagne, est estimé plus fin que celui du Perou. Les Voituriers de Sainte-Pecaque le transportent à Compostelle pour y être rafiné, & fournissent aux Esclaves qu'on fait travailler aux Mines, leur provision de Maïz, dont le Païs abonde. On y trouve aussi du sucre, du sel & du poisson salé. Enfin, c'est à l'autre extrêmité de cette Province, ou dans la partie de

celle de Mechoacan, qui touche aussi à la Mer du Sud, qu'il faut placer le Volcan de la Ville Espagnole de Colima, & dont le même Voiageur fait la description suivante. (49) " Nous vimes le Volcan de Colima. C'est une fort " haute Montagne, vers les dix-huit degrés trente - six minutes du Nord, à " cinq ou six lieues de la Mer, & au milieu d'un agréable Vallon. On y voit " deux petites Pointes, de chacune desquelles sortent toujours des flammes " ou de la fumée. La Ville du même nom est dans une Vallée voifine, qui " passe pour la plus agréable & la plus fertile du Mexique. Elle n'a pas moins " de dix lieues de large, près de la Mer, où elle forme une petire Baie. On

" affure que la Ville est grande, riche & Capitale du Pais. Les Espaso gnols ont deux ou trois aurres Villes aux environs ; entre lesquelles on » distingue Sallagua, qui est à l'Ouest de la Baie de Colima, avec un petit » Port au dix-huitième degré cinquante-deux minutes, se trouve soigneusement décrit dans le Voiage d'Anson, & paroît apparte-

nir au Mechoacan. " Ce Port, ou cette Rade, est à dix-sept degrés trente-

Chequetan, que Dampier nomme aussi, sans en déterminer la position,

» fix minutes du Nord, & à trente lieues d'Acapulco, du côté de l'Ouest. » Dans l'étendue de dix-huit lieues, depuis Acapulco, on trouve un Riva-» ge fabloneux, fur lequel les vagues fe brifent avec tant de violence, qu'il » est impossible d'y aborder. Cependant le fond de la Mer y est si net, que a dans la belle faifon, on peut mouiller furement à un mille ou deux du "Rivage. Le Païs est assez bon. Il paroît bien planté, rempli de Villages; » & fur quelques éminences on voit des Tours, qui fervent apparemment » d'Echauguettes. Cetre perspective n'a rien que d'agréable. Elle est bornée, " à quelques lieues du Rivage, par une chaîne de Montagnes, qui s'étend » fort loin à droite & à gauche d'Acapulco. Cinq milles plus loin , on

» trouve un Mondrain, qui se présente d'abord comme une Isle. Trois mil-» les au-delà, vers l'Ouest, on voit un Rocher blanc assez remarquable, à » deux cables du Rivage, dans une Baie d'environ neuf lieues d'ouverture. " Sa Pointe occidentale forme une Montagne qui se nomme Petaplan. C'est » proprement une Presqu'isle, jointe au Continent par une langue de terre (49) Dampier , ubi fupra , page 368.

» baffe

» mence la Baie de Seguaraneio, qui s'érend fort loin à l'Ouest de celle de

" Peraplan, & dont celle-ci n'est qu'une partie. A l'entrée de cette Baie, & VELLE ESPA-» à quelque distance de la Montagne, on découvre un amas de Rochers, ons. » blanchis des excrémens de divers oiseaux. Quatre de ces Rochers, qui

" font plus gros que les aurres, & qui ont affez l'apparence d'une croix; " s'appellent les Moines blancs. Ils sont, à l'Ouest vers le Nord de Peraplan ;

» & sepr milles à leur Ouest, on entre dans le Port de Chequeran, qui est » encore mieux marqué par un gros Rocher à un mille & demi de fon en-

" trée, au Sud-demi-quart-à-l'Ouest.

" Si l'on côtoie la terre d'affez près, il est impossible de ne pas reconnoiPort de Cheque-" tre le Port de Chequetan à toutes ces marques. La Côte est sans danger, tan-

» depuis le milieu d'Octobre jusqu'au commencement de Mai; quoique dans » le reste de l'année elle soit exposée à des tourbillons violens, à des pluies » abondantes, & à des vents impétueux de toutes les pointes du Compas.

. Ceux, qui se tiendroient à une distance considérable de la Côte, n'autoient » pas d'autre moien de trouvet ce Port, que par sa latitude. Le dedans du

» Païs a tant de Montagnes, élevées les unes au-dessus des autres, qu'on » ne distingue rien par les vues , prises d'un peu loin en Mer. L'entrée du » Port n'a qu'un demi-mille de largeur. Les deux pointes qui la forment ,

» & qui préfentent deux Rochers presque perpendiculaires; sont, l'une à l'égard de l'autre, Sud-Est & Nord-Ouest. Le Port est environné de » haures Montagnes, couvertes d'arbres, excepté vers l'Oueft. Son entrée est

" fure, de quelque côté qu'on veuille passer du Rocher, qui est situé vis-à-» vis de son embouchute. Hots du Port, le fond est de gravier, mêlé de

» pierres. Mais dans l'interieur, il est de vase molle. La seule précaution · nécessaire, en y mouillant, regarde les grosses houles, que la Mer y pousse ul quelquefois. La Marée est de cinq piés, & court à peu-près Est & Ouest. L'Aiguade ne paroîr qu'un grand Etang, sans décharge, & séparé de la

» Mer par le Rivage. Il est rempli par une source, qui sort de terre, un de-» mi-mille plus loin dans le Païs. L'eau en est un peu saumache, sut-tout

» du côté de la Mer; car plus on avance vers la fource, plus elle est dou-» ce & fraîche. Cette différence oblige de remonter auffi haut qu'il est pos-

» fible pour remplir les tonneaux. Quoique cet Etang n'ait aucune commu-» nication avec la Met, il peut en avoir dans la faison des pluies; & Dam-

» pier en parle comme d'une grande Riviere. Cependant le terrein est si

» bas, aux envitons, qu'il doit être presqu'entiérement inondé, avant que » l'eau puisse déborder par dessus le Rivage. On cesse ici de voir des Tor-

» tues, après en avoit trouvé une grande abondance devant la Baie de Pe-» taplan. La terre ne fournit gueres d'aurres animaux que des Léfards, qu'on

. y trouve en grand nombre; & qui ne sont pas un mauvais aliment. Tous . les jours, au matin, on appetçoit sur le sable de l'Aiguade, les traces

» d'un grand nombre de Tigres; mais loin d'être aussi dangereux que dans " l'Afrique & l'Afie, ils n'atraquent presque jamais les hommes. Les Fai-

» fans font fort communs fut la Côte; mais leur chair est seche & fans » goût. On y voit d'ailleuts une grande varieré d'autres oifeaux de moin-

· dre groffeur, particuliétement des Pertoquets, que les Anglois tuoient

Tome XII.

DE LA NOU-

" fouvent pout s'en nourrir. Les fruits, les racines & les herbages y font ta-» res. Les Bois fournissent quelques Limons, des Papas, & une espece de VELLE ESPA- " Prunes. La seule herbe, qui mérite d'être nommée, est la Morgeline, qui » croît fur les bords des ruiffeaux, & que son amerrume n'empêche point » les Matelots de manger avidement, patce qu'elle passe pour un antiscor-» butique. On prend, dans la Baie, diverses sortes de Poissons, telles que » des Maquereaux, des Brêmes, des Mulets, des Soles & des Homars. C'est » le feul endroit de ces Mers, où les Avanturiets Anglois aient pris des . Torpilles. A l'Ouest du Porr, on trouve une Ville, ou un Bourg, qui » n'est éloigné que de deux milles de l'endroit où le chemin se divise. Du » même côté, le Païs est assez étendu, & présente une espece d'ouverture, » qu'on prendroit de loin pour un second Port; mais, en approchant, on » ne voit que deux Montagnes , qui rendent ce terrein comme double , & qui » étant jointes par une Vallée, ne laissent entr'elles ni Port, ni Rade (50). Il a paru nécessaire de rappeller ici cette description, parce que, de l'a-veu de tous les Voïageurs, la connoissance du Port de Chequeran est d'une extrême importance pour la Navigation. C'est le seul mouillage sûr pout les-Etrangers, dans une fort grande étendue de Côtes, à l'exception d'Acapulco, qui est occupé que les Espagnols. On y peut faire tranquillement de l'eau & du bois, malgré les Habitans du Païs. Les Bois, qui l'environnent, n'ont qu'un chemin étroit , du Rivage aux Terres voifines; & ce passagepeut êrre gardé par un Parti peu considérable, contre toutes les fotces que les Espagnols sont capables de tassembler dans ces Mets (51).

## III.

## Audience de Guarimala.

N donne le premiet tang, dans cette Audience, à la Province de Soconusco, qui est bordée au Nord par celle de Chiapa, à l'Est par celle de Guatimala, au Midi par la Mer du Sud, & à l'Ouest par la Province de Guaxaca. Sa longueur est d'environ trente-cinq lieues, à-peu-près sur la même largeur. Quoique le Païs soit ouvert & plat (52), on n'y connoît aux Espagnols que la Ville de Soconusco. Coaevatlan est un petit Port que les-Cartes placent à dix-huit dégrés de latitude ; & Schutepeque , une groffe Bourgade Indienne, dans l'intérieur des terres (53).

799 & précédentes. On a, ci-deffus , la vue de Chequetan avec celle d'Acapulco. (51) Ibidem.

(51) Gage, Part. 3. page 9. (53) Suppléons à ce qui manque dans les

Voiageurs, pour la connoissance de cette Côte, depuis le Port de Matanchel dans Xalifco, jufqu'à l'extrêmité de Soconufco, par la mesure des distances qui ont été annoncées dans le Journal de Rogers, au Tome XI. de ce Recueil, page 76, Edonard grande Baie, jusqu'au Cap Corriente qui

(50) Voiage d'Anfon, Tome III. pages Cooke observe qu'on ne trouve aucune description qui aille plus loin vers le Nord',. Tome II. page 109.

De Matanchel ou Maxantella, la Côre court au Sud Ouest l'espace de vingt lieues, jusqu'aux Rochers de Ponteque. A quatorze lieues an Nord-Ouest quart-d'Ouest de ces Rochers , on rencontre trois Isles affez grandes & nne perite, dont les trois premieres fe nomment les trois Maries, & la derniere, Baxa. De Ponteque, qui est la Pointe d'une

La Province de Chiapa est assez connue par la Description de Gage , qui profita, dit-il, d'un allez long séjour dans la Capitale, pour connoître les pe LA Nov-

d'une Pointe à l'autre. On trouve ensuite, fort près du Cap, uo petit Port, nommé las Salinas del Piloto, parce qu'il est voi-fio de quelques Salioes, & quatre lieues plus loin , une Pécherie , qui appartient à la Ville de la Purification De-là oo rencontre fueceffivement, dans l'espace de quatre ou cinq lieues, les deux petits Ports de Malaque & de la Nativité. A sept lieues du dernier , on arrive au Port de Salagua, qui offre une petite Riviere d'eau douce. Huit lieues plus loio elt la Vallée de Colima, dont on lit la descripcion dans le Journal de Dampier, avec celle de plufieurs antres lieux qui font ici nommés ( Voiez le Tome XI. de ce Recueil, page 383). On tronve cosuite à trois neues, la Bourgade Indicoce de Pomero, firuée fur une haute Pointe, & fa Riviere d'ean douce, qui oc coule qu'en hiver. Huit lieues au-delà, ou arrive à Turapao, Ville Indienne de bonne grandeur. On a de-là douze lieues jusqu'à la Riviere de Sacatula, qui est accompagaée d'une Ville Espagoole du même nom. Istapa est une Ville Indienne. Trois lieues plus loin est le Port de Seguatancio, oo de Chequetan, suivi, quarre lieues après, de la Pointe de Petaplan; & dix lieues an-delà, de celle de Tequepa, après laquelle il ne refte que dix-huit licoes jusqu'au Port d'Acapulco. De la Nativité, jusqu'à ce dernier Port, on compte ainsi enviton quatre-vingt lienes de Côte , fans y comprendre apparemment les détours des

Rogers n'entreprend point de décrire les Anfes , les Rivieres & les Isles , qui se trouveut entre Acapulco & Puerto Escoodido, dont le nom vient d'uoe perite life qui le couvre. Il lui fuffit, dit.il, de les nommer : Le Port Marquis est une petite Baie , qu'ou déconvre par quelques Brifans blancharres qui s'elevent vis à vis de son enrrée. Pesqueria de Dom Garcie est one Anfe ou une Riviere fort poissoneuse; Rio de Taquelamena & Rio de Massia soot deux autres Rivieres; les Isles nommées Alcatraces sont à l'embouehure de la derniere. On compte d'Acapulco au l'ort Marquis deut fort perites lieues. Si l'on entre de ce côté la dans Acapulco, il faut être fur ses gardes avant que d'arriver à Punta del Marquis, où le rivage est haut & sablo- un Banc à demi-lieue de la tetre. Un peu

fait l'autre Pointe, îl y a dix lieues eo tra- neux. On doit se tenir à l'Est vets la chaloe versant l'embouchure de la Baie, c'est-à-dire des Montagoes d'où l'ou voit le Port Matquis ; tanget enfuite la Côte jusqu'à ce qu'oo découvre un haut Rochet blane à l'entrée du Port d'Acapulco, avec une Iffe pleine d'éminences rouges; amener la Pointe Est & Ouest avec l'Isle, & couris droit vers le Rochet blaue. Alors on verra le Griffo , qui est uo Bane an-dessus de l'eao , dont il faut fe teuir à peu de distance; & l'on v

trouve assez de profondeur. On doit courir eofuite vers Punta Morrilio, qui est un petit précipice ; & cette route cooduit à Bocachicen , ou la petire Entrée , d'où l'on voit le Châreau & la Ville , & où l'on pent mouiller. Mais fi le vent de Mer fooffle avec trop de violeoce & qu'on ne puisse pas gagner le Port, il faut donner fond, & atrendte la brife de rerre, avec laquelle oo est sur d'y cotrer. C'est un excellent Havre, & un fond de fable net. Lorsqu'oo vient de la Mer, droit vers Acapulco, on voit plusieurs Mootagors, doot la premiere est un peu haute. Celles qui sont derriere s'élevent les nnes oo Volcan an Sud-Eft. Le Havre est an pied de ces Mootagnes, convert par oue life vers le Nord-Ouest, entre laquelle & la haute Mer il y a on Canal. L'eotrée an Sod-Est est large. Le plus grand danger qu'oo y tronve est un petit Baoe, qui se comme El Griffo, dont one partie se montre au-defins de l'cau. Il faut le laisser fur la gauche, à une petite distance; & l'oo voit deux Rochers , qui s'élevent à quelque haoteur sur le rivage. Voiez ci-desfus, le Plan & la Descriptioo de ee Port.

D'Acapulco jusqu'aux Bartaneanes, e'est-àdire aux Monticules , on compre 15 lieues. Ces Monticules font au nombre de 15 ou 16. Tout le rivage, dans l'espace de 30 lieues jusqu'à Puerro Escondido, est d'aisseurs couvert de monceaux de sable, sans aucun Havre. De ee Port à Rio Galera, on compre treize lieues, d'uoe Côte fort faine, & trente une jusqu'à Puerto de los Aogeles, d'où l'oo eo compte rreote-huit julqu'aux Salines. Mais, dans l'intervalle, on trouve à trois lieues au Sud-Est de l'uerto de los Angeles, une Aufe nommée Calluia, devant laquelle est une chaîne de Rochers qui s'érendeut uoe lieue en Mer. Deux lieues plus loiu, on reucontre la Riviere de Julien Carasco, &

Pppi

VILLE ESPA-

ena.

richesses & le Gouvernement du Pais (54). On doit se rappeller que dans la Description Description de la Province de Guaxaca, nous l'avons suivi jusqu'au sommet DE LA NOU- des Quelenes. Il descendir de - là au Bourg Indien d'Acapala, situé sur la même Riviere qui passe à Chiapa dos Indos. Ensuire, aïant traversé Chiapa el Réal , il passa par deux petites Villes Espagnoles , nommées Saint-Christophe & Saint-Philippe, d'où il se rendit à Chiapa dos Indos, qui est à douze lieues de l'autre.

On conçoir d'abord que cette Province a deux Villes principales, qui lui donnent leur nom, ou dont elle tire le sien. Quoique dans l'opinion des Espagnols elle foir une des plus pauvres de l'Amérique, parce qu'on n'y a point encore découvert de Mines, ni trouvé de fable d'or dans les Rivières, & qu'elle n'a aucun Port fur la Mer du Sud , Gage affure qu'elle l'emporte fur beaucoup d'antres par la grandeur de fes Villes & de fes Bourgs; fans compter qu'étant placée entre celle de Mexico, de Guaxaca, de Soconulco, de Guatimala, de Vera-Pazid Yucatan, & de Tabasco, elle tire un grand avantage de cette firuation. Le même Voiageur ajoûte que c'est de sa force ou de sa foiblesse que dépend toute la Nouvelle Espagne, parce qu'on y peut entrer par la Riviere de

plus au Sud-Eft , on peut mouillet surement fous une Iste nommée Sacrificios. A trois lieues de Calleita, on arrive à Guatulco, Port de la Province de Guaxaca, au Sud Eft, duquel on voir une Ifle haure & ronde, qui le nomme Tongolotanga, éloignée d'une lieue & demie du Port, & deux lieues plus Ioin une grande Riviere nommée Capalita. A fix licues de Capalita, roujours au Sud-Eft, on trouve le Motro, ou Pointe d'Aytula, L'Ific d'Istapa est sept lieues plus au Sud; & le Cap de Bamba trois lieues an dela de cette Isle. La Côte est ici fort haute, avec un grand Bane d'une lieue de long, qui court du Nord au Sud-

C'est dix lieues plus loin , vers l'Est, qu'on trouve les Salines; & pour marque de Mer, deux grands Rochers , fort près l'un de l'auere . où la terre haute se rejoint & court jusqu'à Puerto de los Angeles. Des Salines, a Puerto-Ventofo, ainsi nommé parce que le vent y souffe avec plus de violence, que sur tout le reste de la Côte, on compte quatre lieues. Depuis le Port Ventoso jusqu'à la Riviere de Tecoantepeque, on en compte auffiquatre. La Côte court an Nord-Ouelt & Sud-Oueft. Entre la Riviere de Tecoantepeque & la Barre du Port Musqueito, il y a huit lieues, & la Côte contt Nord-Ouest & sud-Eft. De cette Barre au Cap Bernal , on en compte sept ou huit, Est-Sud Est & Ouest-Nord-Ouest. Depuis le Port du Cap Bernal , la terre commence à baisser , & ne s'éleve point dans le Pais ni le long du rivage , qui est celui de la Province de Soconuf-

co. Tout l'espace, qui est entre Guatulco & le Cap Bernal, forme nn Golse d'environquarante lieues, qui porte le nom de Golfe de Tecoantepeque. On y peut mouiller par

tout , affez pres du rivage Depuis le Cap Bernal jusqu'à celui d'Incomienda, on compte fix lieues, & la Côte court Nord-Ouest & Sud-Est, De la derniere de ces Montagnes à celle qu'on nomme le Volcan de Soconusco, parce qu'elle jette effectivement des flammes, il y a fix autres lieues, dans la même direction. Incomienda n'est qu'à trois lieues au Sud Est du Port Bernal. Du Volcan à las Mileas .. on compte douze lieues , Nord-Ourft & Sud-Ourft. De las Milpas au Volcan de Zapoticlan, on en compte huit. & même girement de Côte. De ce dernier Volcan à celui de Saclantepeque, il y en a fix: & fept de celni-ci à celui d'Atilan Enfuite la Côte court Quest quarr-au-Nord - Ouest & Est-quart au Sud Est jusqu'aux Anabacas, qui terminent vraifemblablement la Province de Soconusco, en la féparant de celle de Gnatimala. On donne le nom d'Anabacas à de petites Plaines divifées en monticules, & couverres de petits Buiffons. Le rivage, qui est élevé, & qui se re-tire pour former une Baie, offre quantité de beaux arbres. On découvre, dans le Pais, trois Volcans, à la diffance d'environhuit lieues l'un de l'autre : & c'est celui de milieu qui se nomme Zatipoclan. Voiage de Woodes Rogers , Tome 2. pages 8 & précédentes du Supplément

(54) Gage, ubi fupral, page 1. ch. 14-

485

DE LA NOU-

La Province de Chiapa est divisée en trois parties, qui se nomment Chia- VELLE ESPApa, les Zoques & les Zeldales. La premiete contient les deux Villes de Chiapa; 683. tous les Bourgs & les Villages firués au Nord, vers les Quelenes, & à l'Ouest de Comitlan; la grande Vallée de Capanabastla, qui s'étend vers Soconusco, & qui est arrosée par une belle Riviere, sortie des Montagnes de Cuchumatlanes, d'où, fuivant cette Vallée, elle va passer à Chiapa dos Indos, & se rendre dans la Mer du Nord par la Province de Tabasco, dont elle prend le nom. Quoique l'air de Chiapa el Real & de Comitlan foit très froid, à cause du voitinage des Montagnes, il est fort chaud dans toute la Vallée; & depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Septembre, elle est sujette à de grands orages , accompagnés de tonnerres effraians. Sa longueur est d'enviton quarante milles, sur dix ou douze de large. Le principal Bourg, qui lui donne son nom, contient plus de huit cens Familles Indiennes. Celui d'Izquintenango, qui est situé au fond de la Vallée, vers le Sud, c'est-à-dite, au pié des Montagnes de Cuchumatlanes, est beaucoup plus grand. Le Bourg de Sainr-Barthelemi , qui est à l'autre bout vers le Nord , l'empotte encore par sa grandeur & par le nombre de ses Habitans. Tous les autres Bourgs font fitués vers Soconufco, où la chaleur va toujours en augmenrant, parce qu'ils approchent plus des Côtes de la Mer du Sud. Une prodigiense quantité de Bestiaux, qu'on nourrit dans cette Vallée, le Poisson qui fourmille dans la Riviere, le coton, principale marchandife du Pais, le maiz, qu'on y cultive de toutes parts, le gibier, la volaille, les fruits, le miel, le tabac & les cannes de sucre, y mettent tous les Habitans dans l'abondance. Mais l'argent y est beaucoup moins commun que dans les Provinces de Mexico & de Guaxaca. D'ailleurs cette même Riviete, qui répand. la fertilité sur ses bords, est remplie de Crocodiles, dont les dents sont terribles pour les Enfans & les jeunes Bestiaux.

Chiapa des Espagnols, ou Ciudad Réal, est une des moindres Villes de PAmérique (56). Elle ne contient pas plus de quatre cens Familles Espa-gnoles, avec environ cent Maisons Indiennes, qui sont jointes à la Ville, & qui en composent le Fauxbourg. Elle n'a point d'autre Patoisse que l'Eglise Cathédrale; mais on y voir deux Couvens d'Hommes, l'un de Saint Dominique & l'aurre de Saint François, & un Couvent de Religienses affez pauvres, qui font à charge aux Habitans. Le principal commerce est eneacao, en coton, & quelquefois en cochenille, que les Marchands de la Ville vont acheter dans les campagnes voifines, & qu'ils paient en Merceries. Ils ont leuts Boutiques dans une seule perite Place, qui est devang l'Eglise Cathédrale, & où les Indiens vendent aussi diverses sorres de drogues & de liqueurs. Cependant quelques Marchands plus riches vont à Tabasco, d'où ils rapportent des marchandises d'Espagne, telles que des vins, des roiles, des figues, du raifin, des olives & du fer : mais ils n'ofenr en prendre beaucoup, dans la crainte de ne pas trouvet à s'en défaire; & la plus grande partie de ces petits convois est dettinée aux deux Couvens

<sup>(16)</sup> On le place à seize dégrés vingt minutes du Nord.

DESCRIPTION CNE.

d'Hommes, qui sont les Maisons du Païs où l'abondance & la joie regnent le plus (57). Le Gouverneur ne laisse pas de s'enrichir par le commerce du DE LA NOU-VELLE ESPA- cacao, & fur-tout par celui de la cochenille, qu'il se réserve presqu'entiérement. On fait monter les revenus de l'Evêque à huit mille ducats. dont la meilleure partie lui vient des offrandes qu'il va recevoir chaque année dans les gros Bourgs Indiens, en donnant la confirmation aux Enfans (58).

Chiapa dos Indos mérite plus d'éloges. C'est une des plus grandes Villes que les Indiens aient dans toute l'Amérique. On y compte au moins quatre mille Familles, & les Rois d'Espagne l'ont distinguée par divers Privileges. Mais quoiqu'elle soit gouvernée par des Indiens, elle dépend du Gouverneur de Chiapa el Réal, qui nomme à fon gré des Officiers de cette Nation, & qui doit veiller fur leur conduite. Le principal, qu'on honore aussi du titre de Gouverneur, est en possession, depuis long-tems, du droir de portet l'épée & le poignatd. Celui qui étoit revêtu de cette dignité, du tems de Gage, se nommoit Dom Philippe de Guzman. Il étoit si riche, qu'aïant gagné un procès à la Chancellerie de Guatimala pour la défense des privileges de sa Ville, il fit faire, sur terre & sur l'eau, des Fêtes aussi magnifiques que celles de la Cour d'Espagne. Il n'y a point de Ville où l'on rrouve autant de Noblesse Indienne qu'à Chiapa dos Indos. Comme elle est fituée fur le bord d'une grande Riviere, c'est un théâtre continuel où les Habitans exercent leur courage & leur adresse. Ils font des Flottes de bareaux, ils combatteut entr'eux, ils attaquent & se défendent, avec une habileté surprenante. Ils n'excellent pas moins à la course des Taureaux.

(57) Les Gentilshommes de Chiapa, dit Gage, passent en proverbe pour représenter des Fanfarons, qui font les grands Seignenrs ou les Capables, quoiqu'ils foient tout à la fois pauvres & ignorans. Ils se prétendent tous descend is de goelques Dues d'Espagne ou des premiers Conquérans. Rien , néanmoins, n'eft fi groffier que leut esprit & leurs manieres. Les Principaux portent des noms mag sifiques, tels que ceux de Correz, noms mag inques, tes que ceux de Cortes, de Velasco, de Folede, de Zerna & de Men-doze : ce qui n'empêche point qu'ils ne vivent très pauvrement, & que leur unique occupation ne soit d'élever des Bestiaux. Quelques uns demanderent à Gage fi le Soleil & la Lune étoient de la même couleur en Angleterre qu'à Chiapa, & fi les Femmes d'Anglererre portoient leurs Enfans aussi long tems que celles des Espagnols , &c.

(58) L'Evêque, dit Gage, qui se nommoit Dom Bernard de Salazar, me pria de l'accompagnet pendant l'espace d'un mois dans la viste des Bourgs qui soot proche de Chiapa, où il me chargea de tenir le baffin des offrandes , tandis qu'il confirmoit les Enfans. Comme j'avois foin, avec on

autre Chapclain, de compter l'argent avant que de le porter à la chambre de l'Evêque. e trouvai qu'à la fin du mois il avoit teçu feize cens ducais, pont les feules offiaodes, fans compter fes droits pout la visite des Confreries, qui sont sort riches en ce Pais-là... It vis moutir ce pauvre Prélat Les Femmes de la Ville se prétendent sujettes à de fi grandes foibleffes d'ettomae, qu'elles ne fantoient eotendre une Meffe baffe . & bien moins la grand-Messe & le Sermon , fans boire on verre de chocolat chaud & manger un peu de confitutes. Leurs Servantes leur apportoient du chocolat dans l'Eglife; ce qui ne se pouvant faire sans quel-que confusion, l'Eveque voulut remédiet à cet abus. Après avoir emplosé inutilement les voies de la douceur, il publia une excommunication. Personne ne vint plus à l Eglife. Il poblia nne autre excommunication pour faire rentrer tout le monde dans le devoir ; mais on n'en fut pas moins obstioé à lui délobéir ; & pour finir cette que-relle , on prit le parti de le faire empoilonoer. Il mourut en demandant pardon à Dieu pour les auteurs de sa mort. Ibid. ch. 16.

au ieu des Cannes, à dresser un Camp, à la Musique, à la Danse, & à tous les exercices du corps. Ils bârissent des Villes & des Châreaux de bois, DESCRIPTION qu'ils couvrent de toile peinte, & qu'ils affiegent. Gage appréhende que les VELLE ESPA-Espagnols ne se repentent un jour, de leur avoir inspiré des goûrs, qui ons. peuvenr devenir funestes au repos de la Province. Enfin ils onr aussi des Théâtres & des Comedies, qui font leur amusement ordinaire. Il n'y épargnent point la dépenfe, pour rrairer les Religieux de leur Ville & les Habitans des Bourgs voisins; sur-rout aux jours de Fêre, où leur générosité les porte à rassembler une multirude de Spectareurs. La Ville est riche, par le commerce & l'industrie avec laquelle ils culrivent rous les Arts. On n'y manque d'ailleurs d'aucune commodiré nécessaire à la vie. Entre un grand nombre de Religieux, qui s'y sonr formé des Erablissemens, ceux de Saint-Dominique riennent le premier rang par leur opulence & par la beauté de leur maison. Ils ont, à quelques lieues de la Ville, deux Fermes à sucre, qui en fournissent à rout le Pais , & dans chacune desquelles ils emploient au travail près de deux cens Négres & quantité d'Indiens. Ils y font élever auffi un grand nombre de Mulets & d'excellens Chevaux. Chiapa dos Indos n'a besoin que d'un air plus remperé ; pour être une des plus agréables Villes de la Nouvelle Espagne. Mais la chaleur y est excessive pendant le jour : &c les Habitans n'ont point d'autre ressource que la fraîcheur des soirées qu'ils emploient aux exercices qu'ils aimenr , ou à se promener dans les Allées & les Jardins qu'ils ont au bord de leur Riviere.

Le Pais des Zoques, qui fait la plus riche partie de la Province, s'étend Pià des Zoques. d'un côré jusqu'à celle de Tabasco, d'où les marchandises du Païs se transporrent à Vera-Cruz par la Riviere de Grijalva. Il commerce aussi avec l'Yucatan par le Havre de Port-Roïal. Mais les Espagnols y vivent dans la crainre continuelle de quelque invafion, à laquelle il leur feroir difficile de s'opposer. Gage est persuadé qu'ils n'ont du seur tranquilliré, jusqu'à préfenr , qu'à la chaleur du climar , à l'incommodiré des Moncherons , & peutêtre au peu de profondeur de la Riviere de Grijalva, on Tabafeo, qui onr empêche les Anglois & les Hollandois de pénérrer jusques dans le sein du Païs; obstacles legers, ajoure le même Voïageur, & qui ne devoient pas leur faire abandonner un fi belle entreprise (59).

Les Bourgades des Zoques ne sont pas grandes; mais elles sont riches. parce qu'elles recueillent quantité de foie, & la meilleure cochenille de soure l'Amérique. On y voir peu d'Indiens dont les Vergers ne foient bienplantés des arbres qui nous fournissent ces deux précieuses marchandises. Ils font des tapis de toures fortes de couleurs, que les Espagnols achetent pour l'Espagne. Ces ouvrages sont d'une beauré, qui pourtoit servir de modele aux meilleurs Ouvriers de l'Europe. Les Habirans des Zoques sont ingénieux & de forr belle raille. Le climar est chaud vers Tabasco; maisl'intérieur du Païs jouir d'un air plus temperé Il y croît peu de froment . quoique le maiz y vienne en abondance. Aussi n'y voir-on pas rant de Bestiaux que dans le Païs de Chiapa; mais la Volaille & le Gibier y sont aussi. communs que dans aucune autre partie de la Nouvelle Espagne.

Le Pais, qu'on nomme les Zeldales, est situé derrière celui des Zoques. Pais des Zeldales 199) Ibidem. chap: 18.

DESCRIPTION DE LA NOU-WILLE ESPA-

Il s'étend depuis la Mer du Nord jusqu'à la partie de Chiapa; & dans quelques endroits, vers le Nord-Ouest, il touche au Canton de Comitlan. Vers le Sud-Ouest, il touche à des Terres Indiennes qui n'ont pas encore reçu le joug de l'Espagne, & dont les Habitans sont souvent des courses sur les Indiens soumis. La principale Ville des Zoques se nomme Ococingo, & fert de frontiere contre ces Barbares. Ce Païs est estimé des Espagnols, patce qu'il produit quantité de cacao, qu'ils recherchent beaucoup, & de graine d'achiote, qu'ils emploient à colorer le chocolat. Ce qu'on nomme Achiote, dans la Nouvelle Espagne, est la teinture qui se nomme Rocou dans d'autres lieux, ou plutôt, la graine dont elle se fait (60). Les Bestiaux, la Volaille, le Gibier, le Maiz & le Miel, font fort communs dans les Zoques. Quoique la plus grande partie du Païs soit haute & montagneuse, Ococingo est situé dans une belle Vallée, où se réunissent plusieurs Ruisseaux d'eau douce, qui ont fait croire ce lieu propre à la culture du fucre. Gage y vit commencet une Machine, dont on se promettoit autant de profit que des Moulins à fucre de Chiapa dos Indos. On y avoit semé aussi du froment, qui croît fort bien, & dont la qualité se trouve excellente.

Route de Gage de Chrapa à Guaconsta.

A toutes ces lumieres, joignons celle qu'on peut tirer de la route de Gage, depuis Chiapa dos Indos jusqu'à l'entrée de la Province de Guatimala. Il se rendit le premier jour à Teopisca, par une marche de six lieues. C'est une grande Ville d'Indiens, qui ont non seulement un forc belle Eglise, mais une très bonne Musique. De-là, il prit le chemin de Comitlan, autre Ville Indienne, dont il nemarque point la distance, Huit jours, qu'il y emploia fort agréablement à se promener dans les Bourgs voifins & dans la Vallée de Capanabattla, lui apprirent, dit-il, qu'on n'y est pas moins versé dans la science d'Epicure, que dans les meilleurs Pais de l'Europe. Il ajoûre, comme on l'a déja fait observer, que les Espagnols ont appris des Mexiquains plusieurs manieres d'apprêter les viandes, qu'ils ignoroient avant la Conquête.

De Comitlan, Gage se sit conduire à Izquintenango, pour se procurer diverses commodités, sans lesquelles on ne passe pas facilement les Montagnes de Cuchumatlanes. Cette Bourgade Indienne, dont on a reptésenté la fituation, au bout méridional de la Vallée de Capanabastla, est une des plus belles & des plus riches de la Province. Comme elle est fur la route de Guatimala, tous les Marchands du Païs, qui font le commerce avec leurs Mulets, y passent continuellement, & l'enrichissent des marchandises ou de l'argent des Provinces plus éloignées, On y trouve quantité d'excellens fruits, fut-tout des ananas. La Riviere, qui ne fair que sortir des Montagnes de Cuchumatlanes, est déja large & profonde dans cette partie de la Vallée; & les Bareaux, qui servent à la passer, sont une autre soutce de richesses pour les Habitans. Gage, aïant pris fon logement chez les Religieux de fon Ordre, apprir que le Superieur de cette Maison, nommé Jerôme de Guerrera, venoit d'envoier six mille ducats à la Cour d'Espagne, pour obtenir l'Evêché de Chiapa.

Les secours qu'on se procure à Izquintenango, pour traverser les Montagnes, (60) Ibidem.

font

sont un Mulet, un lit renfermé dans une malle de cuir, un Indien qui porte la provision de chocolat avec les ustenciles qui servent à le faire, & trois aurres Indiens dont l'unique emploi est de facilitet le passage & d'écartes VELLE ESPAles dangers. Ces Montagnes paroissent fort hautes à quelque distance, mais ons. le chemin n'y feroit pas défagréable, s'il n'étoit extrêmement raboteux dans la belle faison, & rempli de tange pendant la faison des pluies. Le premier Village qu'on y rencontre se nomme Saint-Martin. On s'y apperçoit que l'air y est beaucoup plus froid que dans la Vallée de Capanabastla. Le lendemain, entre ce lieu & l'Habitation suivante, qu'on appelle le grand Cuchumatian, les Guides de Gage lui montrerent la fource d'où fort la grande Riviere de Chiapa dos Indos. Tous les Indiens du Païs marquent de l'empressement à servir les Voiageurs; & suivant l'usage établi dans la Nouvelle Espagne, ils leur fournissent gratuitement des vivres, avec l'unique foin de conserver par écrir les noms & la dépense, dans un Registre publio qu'ils présentent aux Officiers roiaux, & qui leur fait obtenir une déduction proportionnée, fur les impôts, C'est dans les termes de Gage qu'il faut achever ce récit. » En passant dit-il.

» pour aller au prochain Village, je ne voulus pas fuivre le chemin ordinaire, » non-seulement parce qu'il falloit faire sept ou huir lieues sans trouver le » moindre rafraichissement, mais parce qu'on m'avoit dit qu'entre ces Montagnes il y avoit une Image miraculeufe, dans un Village d'Indiens, » nomme Chiansla. Je n'avois qu'une lieue de détour; & quoique les che-» mins fussent très rudes, j'arrivai à Chiantla vers midi. Ce Village ap-» partient aux Religieux de la Merci, qui n'auroient pu fublister dans un » lieu si pauvre, s'ils n'avoient eu l'Image à laquelle ils attribuent des » vertus surprenantes, & qui leur attire sans ceile un grand nombte de » Pélerins. Cette dévotion les a tellement enrichis, qu'ils se sont trouvés en » érat de faire bâtir un Couvent , où l'on voit , dans une somptueuse Eglise, » l'Image qui fait le fond de leur revenu, couronnée d'or, de diamans & " d'autres pierres précieuses. Douze lampes d'argent pendent devant l'Autel. » Les chandeliers, les encensoirs & les autres ornemens de même métal . » les dais, les tapisseries, enfin un air de magnificence dont je sus frappé, me " firent dire de ce Couvent que c'étoit un grand tréfor caché dans les Monta-» gnes. Pendant tout le jour, les Religieux ne m'entretinrent que des mi-» racles de leur Image.

» cellent raisin de treille, qui me fit juger que si les vignes y étoient culti-» vées, elles donneroient d'aussi bon vin qu'en Espagne. Il se transporte » juſqu'à Guatimala, qui est éloigné d'environ quarante lieues. Le jour ſui→ » vant, après trois lieues de marche, je commençai à découvrir une Vallée " fort agreable, & coupée d'une belle Riviere. Au bas de la Montagne, je » trouvai le Prieur de Scapula, Bourg voisin, & plusieurs Indiens du Can-» ton, qui m'attendoient avec des rafraîchissemens. Leur premiere vue me » caufa une forte d'horreur. Ils avoient d'énormes loupes , qui leur tome boient du menton ; & celle du Prieut étoir si grande , que lui descendant p jusqu'à la ceinture, il ne pouvoit remuer la tête que pour regatder le Tome XII. Qqq

Le lendemain, aïant repris la route commune, f'arrivai au dernier Village des Cuchumatlanes, qui fe nomme Chautlan. On y mange d'exDESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNE.

Ciel. Il me dir que cetre incommodité lui venoit d'avoir bu , depuis dix ans, de l'eau de la Riviere, & que la plipart des Habinsas du Bourg s'en reflenciorin comme luis. Ce discours me donna tant d'aversion pour le Pais, que dans la craine du même mal, je réfolus de n'y rien manger qui fur appriré avec de l'eau. Cependant le Prieux m'ainnt affuré qu'elle ne produitoir cet effe que fur cux qui la bavoient froidé, je confensis pendant ne foit pas un leu riche, on y trouve plutieux Marchads Indiens qui font le commerce du cacso, & qui le titrent particulièrement de Suchtespeut dans la Province de Socomisco. D'autres tratiquent en vaisfelle de terre, qui de la Riviere. Lair eff fort chaud dans certe Vallie, parte qu'elle che revinonnée de haute. Montagnes. Entre plusiens fruits dont en qu'elle che revinonnée de haute. Montagnes. Entre plusiens fruits dont on vanne la beauté, il y croît des dattes, qu'on n'eltime pas moins que celles de Batatrie.

De Scapula, je me rendis à Saint-André, grande Bourgade qui n'en est " qu'à fix ou fept lieues, & qui n'a de remarquable que l'abondance de son coton, de fes Bestiaux & de ses Coqs d'Inde. Elle termine la Vallée, qui est bordée dans ce lieu, par une fort haute Montagne. Il fallut prendre, le lendemain, une route si difficile, pour faire neuf grandes lieues, qu'on compre de Saint-André à Sacualpa. Ce Bourg, qu'on nomme aussi Sainte-Marie de Zoiaba, me parut fuir long-tems devant moi, fur-tout lorsque j'eus commencé à le découvrir du fommet de la Montagne. Le chemin va toujours en serpentant; & je fremissois, en jettant les yeux vers la Vallée, de ne découvrir de toutes parts que d'affreux Rochers. Quelques Indiens de Zoiaba, que je fis avertir par un de mes Guides, vinrenrau-devant de moi avec deux Mules. La descente étoit très rude, & bordée par un pré-" cipice d'une lieue de profondeur. J'étois porté à descendre à pié : mais les Indiens m'aïant rassuré, je me laissaí persuader par leurs conseils. " Cependant je ne fus pas plutôt monté fur une des Mules qu'ils m'avoient " amenées, & dont ils m'avoient répondu, que s'étant cabrée avec beaucoup de furie, elle me précipita le long des Rochers, c'est à-dire dans le che-" min d'une mort inévirable, si le Ciel n'eût permis que je fusse arrêré par " un arbriffeau. Les Indiens se mirent austi-tor à crier , Miracle ! & dans " l'opinion qu'ils conçurent de ma sainteré, ils se mirent à genoux devant " moi pour me baifer les mains. Ceux qui arriverent les premiers dans le » Bourg y répandirent le bruit de mon avanture, qui fit prendre à tous les " Habitans la même idée de moi. Elle me valut des préfens fi confidérables, " qu'en faifant le compte de mes richesses, dans le Couvent de mon Ordre. " je me trouvai quarante réales en argent, & la valeur de cette fomme en " œufs, en miel, en étoffes, en fruits & en volaille. Le Bourg de Zoiaba " ou Sacualpa, qui est le dernier de la Province que je quirtois, me parut " riche & bien peuplé d'Indiens. Il reste cinq lienes d'un Païs plat, mais " défert, jusqu'à la Montagne qui sépare la Province de Guatimala, de celle " de Chiapa (61).

(61) Voiage de Thomas Gage, seconde sur quelques circonstances indécenter, aux-Partie, page 171 & précédentes. On passe quolles ce Voiageux Jacobia s'arrête trop

On donne, à la Province de Vera-Paz, environ trente-cinq lieues de long DESCRIPTION fur la même largeur. Elle est bordée au Nord par l'Yucatan, à l'Est par le BE LA NOS-Honduras & la Province de Guatimala, au Sud par celle de Soconusco & à VELLE ESPAl'Ouest par celle de Chiapa. C'est un Païs montagneux & rempli de Bois, GNE. qui produit néanmoins du maïz & tout ce qui est nécessaire à la vie. Son nom lui vient de la facilité avec laquelle il se soumit aux Espagnols, lorsqu'ils eurent achevé la Conquête de Guatimala & des Païs voilins. Cependant il est resté, entre cette Province & celle d'Yucatan, un grand nombre de Barbares qu'ils n'ont encore pu fubjuguer, malgré l'intétêt qu'ils ont à s'ouvrir un chemin de ce côté-là, jusqu'à Campen, Ville de l'Yucaran, qui fourniroit aux Négocians de Vera-paz & de Guatimala, une voie plus sure que le Golfe, pour conduire leurs marchandifes à la Havane. Gage raconte qu'un Religieux de ses Amis , nommé François Moran , hasarda de traverser avec deux ou trois Indiens, tout ce Païs jusqu'à Campen, où il rrouva quelques Espagnols, qui admiterent son audace. Etant rerourné ensuire à Vera-Paz, il se loua du traitement qu'il avoit reçu des Barbares; mais comme il entendoit leur langue, il avoit découvert que le morif qu'ils avoient eu pour le traitet avec tant de douceur, étoit la crainte d'exciter les Espagnols à reprendre les armes contre leur Narion. Il assura que leur Païs étoit incomparablement meilleur que la partie de cette Province, dont les Espagnols sont en possession, & qu'il y avoit vu, dans une belle Vallée sur le bord d'un grand Lac, une Ville Indienne qui ne contenoir pas moins de douze mille Habitans. La connoissance qu'il avoit acquise du Païs le fit passer en Espagne, pour engager la Cour à tenter encore une fois cette Conquête. On n'a point appris que son zele ait eu le succès qu'il s'étoit ptomis. Mais quoique cette barriere subsiste toujouts entre Vera-Paz & l'Yucatan , les Efpagnols de Vera-Paz onr d'un autre côté le passage libre, pour se rendre au Golfe , d'où ils apportent affez facilement les marchandifes qui leur viennent par les Vaisseaux d'Espagne (62).

Vers-Paz , 111. Province;

La Capitale, que nos Géographes nomment aussi Veta-Paz, & dont ils font un Siège Episcopal, porte le nom de Coban, dans Gage, & n'avoit plus d'Evêque long-tems avant lui, c'est à dire, il y a plus de cent trente ans. Elle est gouvernée pat un Alcalde Major, qu'on y envoie d'Espagne, & qui ne laiffe pas de dépendre de l'Audience toïale de Guarimala. Elle n'a qu'un feul Couvent, qui est de l'Ordre de Saint-Dominique. Quoiqu'on

volontiers; telles que le eonseil qu'il reçut, » tant Hommes que Femmes & Enfans; d'un autre Religieux du même Ordre, de » vintent dans le Chotur, trois à trois, recevoir par politique rous les honneurs que les Indiens lui rendoient. » Tant que » nous passerons pour Saiots, me disoit - il, » nous ferons toujours en état de les gou-» verner , & de disposer de leurs personnes » & de leurs biens. Là-deffus, je m'en allai » à l'Eglife, & m'affis avec lui fur une » chaife, dans le Chœur, représentant le Saint » qu'ils s'imaginoient, quoiqu'en vérité je » ne fusse qu'un misérable Pécheur. Aussi tôt » que nous cûmes pris place, les Indiens,

» quatre à quatre, & même des Familles en-» tieres, le mettre à genoux à mes piés » pour recevoir ma bénédiction ; & m'aiant » bailé les mains , ils me failoient des com-» plimens à leur mode, difant que leur » Bourg étoit beni du Ciel par mon arrivée, » & qu'ils esperoient de nouvelles graces » pour leurs ames, si je voulois prier pour m eux. Ibid. pages 168 & 169 (61) Gage , Part. 3. pages 61 & prece-

Qqqi

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNE. ne compte point d'autre Ville dans la Province , il s'y trouve des Bonfgs affez confiderables pour mérirer ce nom, fur-tour dans les Montagnes qu'on nomme Sacatepeques, c'est-à dire Montagnes d'herbes, qui la separent de celle de Guatimala. On en distingue quatre, dont le premier, qui se nomme Suint-Jacques, contienr plus de cinq cens Familles. Le fecond, nommé Saint-Pierre, en a fix cens. Saint-Jean , qui est le troisième , a le même nombre : & le quatrième, qui s'appelle Saint-Dominique de Senaco, peut en avoir environ trois cens. Ces quatre Villages sonr très riches. L'air est froid, dans les deux premiers. Il est plus chaud, dans les deux autres; & l'on recueille aux environs beaucoup de froment & de maïz. Leurs Habitans ont une réputation de courage & d'honneur. Les Eglises y sont extrêmement riches ; & Gage parle d'un Indien du Village de Saint-Jacques, qui fans avoir renoncé à l'Idolâtrie, & par vanité feule, donna six mille ducats à l'Eglise du Bourg. Les Marchands de ces quatre Habitations gagnent beaucoup à louer de grands panaches, qui fervent aux danses. Ces panaches ont souvent soixanre plumes de diverfes couleurs; & le loier de chaque plume est d'une demi-réale. Depuis le Village de Saint-Jean, qui est le plus avancé au Sud. on ne trouve qu'un chemin agréable jusqu'au Village de Saint-Raimond. Mais ensuite, pendant une bonne journée, il faut monter & descendre par de véritables précipices, pour arriver au bord de la même Riviere qui passe dans la Vallée de Cabanaîtla. De-là , on rencontre une Montagne fort pierreuse, où l'on a taillé des marches dans le Roc, pour la commodité des Mulets, qui font menacés, à chaque pas, de tomber d'une affreuse haureur. Mais ce danger ne dure pas plus d'une lieue & demie, après laquelle on rencontre une fort belle Vallee , qui se nomme Saint-Nicolas , & qui apparrient aux Dominiquains de la Capitale. Cette Vallée confient le grand Bourg de Robinal, composé de plus de huit cens Familles Indiennes, & plusieurs Fermes, qui s'enrichissent continuellement par la vente d'un excellent sucre, & par celle d'un grand nombre de Chevaux & de Mulets. On y trouve tous les fruits d'Espagne, avec ceux des Indes, du maiz que la terre y produit, du pain de froment qu'on y apporte en deux jours des Bourgs de Sacatepeque , route forte de Bestiaux , de Volaille & de Gibier , & quantité de Poisfon, que la Riviere offre continuellement. Les Habitans de ce Bourg reffemblent beaucoup à ceux de Chiapa dos Indos, par leur industrie & leurs goûts d'amusemens. Depuis cette Vallée jusqu'à la Capitale, on ne rencontre qu'un feul Village , nommé Saint-Christophe, & situé près d'un grand Lac, dont on attribue la formation aux tremblemens de terre. De là jufqu'à Coban, le Païs est montagneux, sans aucune difficulté qui puisse couper le passage aux Mulets. La Province de Guatimala est une des plus grandes & des plus riches

Custimala, IV. Province. de la Nouvelle Efisagne. Depuis fa Capitale', qui porte le même nom (62), & qui eft le Siége de l'Audience, fa Juridiction étend, foivant Gage, l'efisace de trois cens licues au Sud vers Nicaragua, Costa-ticca & Vetagua, cent licues au Nord vers les Zoques de Chiapa, foixante vers Veta-Paz & Colfo dolce à l'Eft, & dix à douze à l'Ouett, vers la Mer duSud.

Depuis Tecoantepeque, dans Guaxaca, il y a fix-vingt licues de Côte fans aucun Port, jufqu'au Havre de la Trinité. Cependant, toute cette Côte esk (6) On le place à quatorre dégrés cine minutes de latitude du Nord.

fort riche par la culture de l'indigo, qui passe dans le Golfe de Honduras pour être transporté en Espagne, & par la mulritude de se Bestiaux. Mais Description la principale partie de Guatimala est celle qui s'étend à l'Est vers Golfo dolce, VILLE ESPAgrand Lac navigable, qui a fon embouchure dans le Golfe de Honduras. C'est la GNE. plus fréquentée des Marchands & des Voïageurs, parce que Mexico est à trois cens lieues au Nord de la Capitale de cette Province, & que ce Lac n'en est éloigné que de foixante, fans aucun embarras fur la route, avec l'avantage d'ouvrir une voie continuelle pour le commerce avec l'Espagne. Dans le cours de Juillet & d'Août, il y aborde ordinairement deux ou trois Navires qui déchargent leurs marchandifes au Bourg de Saint-Thomas de Caftille, dans de grands Magasins, bâtis exprès pour la conservation de ce dépôt. Ils se chargent de celles qu'on y envoie de Guatimala, & qui attendent quelquefois leur arrivée pendant deux ou trois mois. Gage admire que les Espagnols ne fortifient pas mieux l'entrée du Lac, qui est sans cesse exposé aux invasions des Etrangers. Ils le pourroient , dit-il , d'autant plus facilement que cette entrée est retrécie par deux Montagnes, ou deux Rochers, qui s'avancent des deux côtés à la portée du canon, & qui étant capables avec un peu d'artillerie, d'arrêter toute une Flotte, affureroient la Province de Guatimala , & même une grande partie de l'Amérique Espagnole. Le Lac forme une Rade si spacieuse, que mille Navires y peuvent être à l'ancre. Ceux, qui croient le chemin fort difficile, de St Thomas jusqu'à Guatimala, ignorent qu'après les pluies, c'est-à-dire depuis la Saint Michel jusqu'au mois de Mai , les terres sont sechées par le vent. D'ailleurs , le plus mauvais tems n'empêche point que les Mulets, chargés de quatre quintaux, ne paffent aifément les Montagnes qui bordent le Lac. Les routes y font fort larges; & dans l'espace de quinze lieues, qui en font la plus dangereuse parrie, on trouve, de distance en distance, des Loges pour se reposer, des Bestiaux & des Mules entre les Bois & les Montagnes, & d'autres commodités pour le foulagement des Voiageurs. Enfuite le chemin s'adoucit; on y rencontre quantité de Villages Indiens. Acafabafilan est un grand Bourg, à quinze lieues des Montagnes, fitué fur le bord d'une Riviere fort poissoneuse, & renommé par ses Bestiaux & ses fruits. Tout le reste du Païs, jusqu'à Guatimala, est fort cultive (64).

Les principales Villes de la Province, après la Capitale, sont S. Salvador : S. Miguel, la Trinité, Acaxutla, Amatirlan, Mixco, Piñola, & quelques autres. Reprenons Gage à Sacualpa, ou Zoiaba, derniere Bourgade de Chiapa, pour le suivre dans ses observations. Il passa une Montagne fort pierreuse, à l'extrêmité de laquelle il rencontra un Village situé sur la hauteur, d'où la vue s'étend fort loin dans un Païs très fertile. Ce lieu, qui se nomme Saint-Martin, est le premier de la dépendance de Guatimala. On arrive enfuite dans une belle Vallée, où l'on trouve Chimaltenango, un des plus grands Bourgs de ce Canton, & célebre par la Foire du 26 de Juillet, qui rassemble une infinité de riches Marchands. Une lieue plus loin, la Vallée fe refferre entre des Montagnes, qui ne cessent point de regner des deux côtés jusqu'à la Capitale, mais qui n'empêchent point que le chemin ne soit fort uni. On y rencontre un autre Bourg , nommé Xocotenango , d'un fruit

(64) Gage, troisième Partie, chap. 10.

Qqqiij

DESCRIPTION DS LA NOU-

estimé qui s'appelle Xocotte, & qui est une espece de prune dont tous ses environs sont remplis. Gage n'eut pas fait mille pas hors de ce Bourg , qu'il VELLE ESPA- lui fembla que les coreaux se sépatoient, pour laisser un espace plus libre à sa vue. Il lui restoit deux lieues, jusqu'à Guatimala, qui n'est éloigné de Saint Martin que d'une bonne journée. La réputation de cette Ville lui avoit fait juget qu'elle devoit êtte revêtue de bonnes murailles; mais lorfqu'il s'y attendoit le moins, il se trouva dans la premiere rue, sans avoir passe la moindre porte. Quelques maisons mal bâties ne lui en donnerent pas une bonne idée : cependant il entra bientôt dans une rue plus large , où il découvrit un magnifique Couvent, qui étoit celui de son Ordre. Cette rue. qui se nomme Saint-Dominique, & celle qui la précede ne sont proprement qu'un Fauxbourg de Guatimala, ou plutôt un reste de l'ancienne Ville (65).

, Saint-Jacques de Guatimala , c'est le nom que lui donnent les Espagnols , est situé dans une Vallée qui n'a pas tout à fair une liene de largeur, & qui est bordée des deux côtés par de hautes Montagnes. Elle s'élargit un peu, au-delà du Fauxbourg ou de la vieille Ville, dans le lieu où la nouvelle commence; & par degrés les Montagnes s'écartent, pour laisser entr'elles un Païs fort ouvert jusqu'à la Mer du Sud. Quoiqu'elles paroissent pendre sur la Ville, du côté de l'Orient, on y a fait des chemins fort commodes. En venant de Mexico par la Côte de Soconusco & de Suchutepeque, c'est-àdire du côté du Notd-Ouest, on artive par une route large, ouverte & fabloneuse; & de même en venant de l'Ouest : mais du côté de Chiapa . qui est au Nord-Est, on a vu qu'il faut passer, comme de celui de l'Est, entre des Montagnes. Au Sud & au Sud-Eft , le chemin est beaucoup plus difficile. C'est un terrein fort rude & fort élevé, qui est la route de Comavagua, de Nicaragua, & de Golfo dolce. Les deux Montagnes, qui s'approchent le plus de la Vallée & de la Ville, portent le nom de Volcans, quoiqu'il convienne peu à l'une, qui n'est, fuivant l'expression de Gage, qu'un Volcan d'eau; mais l'autre est un Volcan réel, qui brûle, & qui jette du feu. Elles font à-peu-près vis-à-vis l'une de l'autre, des deux côtés de la Vallée. La Montagne d'eau, qui est du côté du Sud, pend presque perpendiculairement fur la Ville; celle de feu est un peu plus bas, & plus proche du Fauxbourg ou de la vieille Ville. La premiere est plus haure que l'aurre, & fort agréable à la vue par la verdure dont elle est presque toujours couverte. On y trouve des champs semés de blé d'inde; & dans quanrité de petits Villages, qui occupent les pentes & les fommets, des rofes, des lis & d'autres fleurs, avec une grande abondance d'excellens fruits. Les Espagnols lui donnent le nom de Volcan d'eau, parce qu'il en fort quantité de ruisseaux, vers le Bourg de Saint-Christophe, & qu'il se forme de ses eaux un grand Lac d'eau douce, proche d'Amatitlan & de Petapa. Du côté de Guatimala & de la Vallée, elle produit un si grand nombre de

choix qu'on fit de lui pour enseigner successi- ses remarques. Ibid. chap. 4. vement la Philosophie & la Théologie, &

(65) Il y auroit peu d'utilité à tirer des pour prècher avec commission de l'Evêque avanures monastiques de Gage, qui raconte &c. Mais on en doit conclure, comme il ci comment il fut reçu dans son Couvert, le desire, qu'ainst passif étent années en divers tes études auxquelles il sy appliqua, les lieux de la Province, il a pu mettre autant theses qu'il y soutint courre les Jésuires, le d'exactitude, qu'il garantit de fidelité daux

Fontaines, qu'elles composent une Riviere qui court dans la Vallée, & qui fairtournet les Moulins de Xocotenango. Cette Riviere n'étoit pas Discription connue au tems de la Conquête (66). Mais autant que la Montagne VELLE ESPAd'eau a d'agrément, autant l'aspect de l'autre est épouvantable. On n'y ons. voit que des cendres, & des pierres calcinées. Jamais il n'y paroit de verdure. Nuit & jour, on y entend le bruit d'une espece de tonnerre, que les Habitans attribuent aux métaux qui se fondent. On en voit fortir des flammes, avec des tortens de soufre, qui brûlent sans cesse, & qui remplissent l'air d'une mortelle infection. Ainsi Guatimala est situé, suivant le proverbe du Pais, entre le Paradis & l'Enfer; fans que les bouches infernales s'ouvreur jamais affez, pour engloutit le corps de la Ville. Il s'étoit fait néanmoins, avant l'atrivée de Gage, une fort latge ouverture, par laquelle il étoit forti tant de cendres ardentes, que non-feulement toutes les maisons voisines en avoient été couvertes, mais que les arbres & les plantes s'en étoient ressents. Une nuce de piertes qui les avoient accompagnées, n'auroir pu manquer de ruiner la Ville, si l'action du feu les eût portées vers les Edifices : mais elles tomberent à côté, dans un fond où elles sont encore, & où ceux qui les voient ne se lassent point d'admirer que la seule impétuofité des flamnzes ait pu transporter des masses de la grosseur d'une maison. que vingt Mulets, comme on l'a tenté plusieurs fois, n'ont pas la force de remuer. Cette violence du feu n'est pas toujours égale; & celle du bruit ne l'est pas non plus : mais il augmente en Eté, c'est-à-dire , depuis Octobte jusqu'à la fin d'Avtil. Gage, qui s'y étoit accoutumé pat un long séjour, ne regarde pas moins Guatimala comme la plus agréable Ville qu'il ait vue dans tous ses Voiages. Le climat y est fort remperé. Mexico & Guaxaca ne jouissent pas d'un air si sain, & ne reçoivent pas avec plus d'abondance toutes les commodités de la vie. Il n'y a point de Bestiaux, de Volaille & de Gibier, qui ne soient communs dans la Province. La Mer du Sud, les Rivieres, & les Lacs d'eau douce fournissent toute forte de Poissons. Le Bœuf y est à si bon marché, que le poids de treize livres & demie se donne pour une demi - téale; c'est - à - dire, du tems de Gage, deux sous six deniers de France. Il n'y a point de Fermes où l'on ne nourrisse une prodigieuse quantité de ces Animaux. Un seul Fermier, connu du même Voiageur, en comptoit plus de quarante mille dans ses tertes; sans y comprendre ceux qu'on nomme Simarrones ou fauvages, qui ne quittent point les Montagnes, où l'on emploie les Négres à les tuet, dans la crainte qu'ils ne deviennent incommodes ou dangereux par l'excès du nombre (67).

La nouvelle Ville de Guarimala, n'est pas fort éloignée de l'ancienne, puisqu'elle s'y joint par la rue qu'on a nommée Saint-Dominique; & fa plus belle partie est celle qui touche à cette espece de Fauxbourg.

Espagnols, qu'en 1534, une Dame nommée Marie de Castille, qui avoit perdu snn Mari à la guerre, & qui avois vu mnurir sous ses Habitans - qui allerent s'établir dans le lieu Enfans dans le cours de la même année, où la Ville de Guatimala est aujourd'huis'abandonna aux blasphêmes. A peine eut- Ibid. chap. 1. Hetreta fait le même récit. elle fini , qu'un gros totrent d'eau , forti du (67) Ibid.

(66) Gage raconte, sur la tradition des Volcan, l'emporta, elle & sa maisnn, & forma une Riviere qui a conservé son cours, La vieille Ville fui alors abandonnée de fes

rables.

C'est - là qu'on voit les plus beaux Edifices & les plus riches Boutiques; DESCRIPTION II s'y tient tous les jours un Marché, où rien ne manque pour les be-VELLE ESPA- foins & l'agrement de la vie. On compte dans toute l'étendue de la Ville & des Fauxbourgs environ fept mille Familles, entre lesquelles il s'en trouve plusieurs dont le bien monte à cinq cens mille ducats. Aussi le Commerce y est-il florissant. Elle tire par terre les meilleures marchandifes de Mexico, de Guaxaca, de Chiapa, de Nicaragua & de Costa ricca. Du côté de la Mer, elle communique avec le Perou, par le Port de la Trinité. qui appartient à la Province, & par Realejo, Pott de Nicaragua fur la même Côte. On a parlé de fou Commetce avec l'Espagne, par Golfo dolce & le Golfe de Honduras, Le Gouvernement de toutes les Provinces qui l'environnent dépend de fa Chancellerie, ou son Audience. Cette Cour est composée du Gouverneur, de deux Présidens, de six Conseillers & d'un Procuteut du Roi. Quoique le Gouverneur n'air pas le titre de Viceroi. comme ceux de la Nouvelle Espagne & du Perou, son pouvoir n'est pas moins absolu. Si ses appointemens ne montent qu'à douze mille ducats, il eut gagnet le triple, par le commerce & par d'autres voies. Les autres Officiers du Tribunal ne reçoivent point annuellement plus de quatre mille

ducats, de la recette du Domaine; mais les ptésens, dont l'usage est établi, font regarder leurs Charges comme les plus lucratives de l'Amérique Espagnole, quoique celles de Mexico & de Lima patfent pour les plus hono-

Guatimala n'a qu'une Eglife Paroissiale, qui fait le principal ornement de la grande Place; mais on y compte un grand nombre de Couvens. Ceux des Jacobins, des Cordeliers, & des Peres de la Merci fout d'une magnificence extraordinaire, & contiennent chacun cent Religieux. Le revenu annuel des Jacobins est de trente mille ducats. Les richesses de leut Eglise, en or & en argent, montent à cent mille; & Gage avoue qu'il ne manque rien à leurs plaisirs (63). Mais quelque riches que les autres soient aussi, aucun de ces Etablissemens n'approche de celui des Dames de la Conception, où l'on ne compte pas moins de mille perfonnes, foit Religieuses (69), ou jeunes Filles qu'elles instruisent, ou Domestiques emploies à les servit. A Guatimala comme à Mexico, les richesses & le goût du luxe font tegner le vice dans toutes les conditions, fur-tout parmi les Femmes, sans distinction d'Espagnoles & d'Indiennes,

Gage continue de donner les feules lumieres qu'on ait fur l'intérieur de la Province. Il place entre Acasabastlan & Guatimala une Riviere nommée Agua Caliente, qui charioit autrefois de la poudre d'or; & quatre lieues plus Ioin, vers Guatimala, celle qui se nomme Vaccas, où quantité de Mulattes

leur jardin. (69) Gage raconte l'Histoire d'une jeune

Religicule, nommée Jeanne Maldonado de Par, qui réunissoit toutes les persections de l'esprit & du corpt. Elle étoit aimée de l'Evêque, qui vouloit la faire Abbesse de son Monaftere ; & cette entreptise faillit de 15 & suiv.

(68) Il fait une délicieuse peiuture de couter du sang. Mals pour ne preudre de ce. récit que ce qui convient à mon sujet , cette belle Religieuse étoit fi riche , des présens qu'elle recevolt, qu'elle fit batir à les frais un magnifique appartement pour elle, avce des galeries, & un jardin particulier, ou elle étoit servie par ax Négresses. Ibid. pages

qui nourrissent des Bestiaux sur ses bords , s'emploient encore à chercher des pailles d'or dans le fable. De la Kiviere de Vaccas, on découvre la plus agréable par La Nou-Vallée de la Province, à fix lieues de la Capitale. Sa longueur est d'environ velle Espacinq lieues, fur trois ou quatre de large. On y recueille le meilleur froment de GNE. la Nouvelle Espagne; & c'est de là qu'on tire tour le biscuit nécessaire, pour les Vaisseaux qui viennent chaque année dans le Golfe du Mexique, Cette Vallée porte le nom de Mixco & Piñola , deux groffes Bourgades fituées vis-à vis l'une de l'autre, aux deux extrêmités de ce grand espace; Piñola, du côté gauche de la Riviere, & Mixco, de l'autre. Les Négocians Espagnols y font li riches, qu'un des Amis de Gage, nommé Jean Palomeque, entretenoit pour son commerce trois cens Mulets & une centaine de Négres. On trouve, dans la Vallée, trente ou quarante Fermes, d'où l'abondance fe répand dans tous les lieux voifins. Le feul passage des Voiageurs & des Marchands du Païs apporte beaucoup d'argent à la Bourgade de Mixco, qui ne produit d'elle-même, avec le froment, qu'une forte de terre dont on fait de la vaisselle & des ustenciles. Les Femmes Créoles mangent de cette terre à pleines mains, sans ménager leur santé, dans la seule vue de paroître plus blanches; quoiqu'au jugement de Gage elles ne parviennent qu'à se rendre plus pâles (70). Piñola est célebre par son Marché, où l'on trouve sans cesse toute forte de viandes, de volaille & de fruits. Le Nord de la Vallée n'a que des côteaux femés de froment. A l'Ouest, on trouve deux autres Bourgades, plus grandes encore que Mixco & Piñola. La premiere, qui se nomme Petapa, contient environ cinq cens Familles, Espagnoles & Indiennes, & rire beaucoup d'avantages d'un Lac voisin, qui fournit d'excellent Poisson. C'est le chemin qui conduit de la Capitale à Comayaga, San-Salvador, Nicaragua & Costaricca. Elle est gouvernée, de Pere en Fils, par une Famille qu'on croit descendue des anciens Rois du Païs, & que les Espagnols ont honorée du noble nom de Guzman. Ils n'accordent point au Gouverneur de Petapa, comme à celui de Chiapa dos Indos, la permission de porter l'épée; mais entre ses privileges, il peut nommer chaque jour un certain nombre d'Habirans Indiens pout le fervir à table, pour lui apporter du poisson, du bois, & d'autres commodités; & son pouvoir n'est limité que par un Religieux Espagnol, qui rient le premier rang après lui, & dont il est obligé de prendre l'avis & le consentement dans tout ce qui regarde l'administration. Gage observe que ce Conseiller Ecclesiastique vit avec la magnificence d'un Eveque (71). Petapa est arrosé d'une petite Riviere, qui augmente la fertilité naturelle du Canton.

Amaritlan, seconde Bourgade à l'Ouest de la Vallée, n'est éloignée de Petapa, que d'une lieue. Les rues y sont larges, droites & régulieres. L'Eglise des Dominiquains passe pour une des plus belles de la Province; & leur Couvent est si riche qu'ils l'ont érigé en Prieuré, dont l'autorité s'étend fur tous les Villages de la Vallée. D'Amatitlan, le chemin qui conduit à Guatimala passe par un grand Bourg nommé San-Lucar, où l'air est toujours froid , sans qu'on en connoisse d'autre raison que la situation de cette Place, qui est sur un côteau vers le Nord. Elle en tire l'avantage d'être le Magafin du Pais. Non-feulement le blé s'y conferve mieux que dans tous les

170) Ibid. page 46. Tome XII.

(71) Ibid. page 49.

DE LA NOU-

Bourgs de la Vallée; mais Gage vérifia, par sa propre expérience, qu'il y augmente considérablement, & que si l'on en met deux cens boisseaux dans VELLE Espa- un grenier, il s'en trouve près de deux cens vingt au bout de l'année. Aussi San-Lucar n'est-il composé que de granges, qui s'appellent Trojas, & qui consistent dans un plancher, hant d'un ou deux piés & couvert de natres, sur lequel on met le blé, qui se conserve ainsi deux ou rrois ans (72).

Dans le reste du chemin, qui n'est que de trois lieues jusqu'à la Capitale, on rencontre plufieurs petits Villages, quiportent le nom général de Milpas, accompagné de celui d'un Saint, & dont chacun ne conrient pas plus de vingt maifons. Gage acheve sa description par celle du côté méridional de la Pro-

vince, qu'il parcourut, en se rendant de Petapa au Port de la Trinité, pour entrer dans la Province de Nicaragua par Realejo. Il traversa d'abord un Pais montagneux, qui le fit arrivet au fommet de Sierra redonda, c'est-àdire la Montagne ronde, lieu fort renommé par l'excellence de ses pâtuges, où l'usage du Païs est de conduire les Bestiaux, lorsqu'il ne reste plus d'herbe dans les Vallées. Cette Montagne est aussi d'un grand soulagement pour les Voiageurs. On y trouve des Hôtelleries, qui ne manquent d'aucune commodité, & des Fermes où se fait le meilleur fromage de la Province. Elle est à cinq lieues de Petapa. Quatre lieues plus loin, on rencontre un grand Village d'Indiens, qui se nomme Los Ejelavos. Quoique ses Habitans ne foient point aujourd hui dans l'esclavage, ce nom s'est conservé d'un ancien usage, qui les all'ajerissoit, avant la Conquête, à porter les fardeaux. & fur-tout les Lettres de ceux d'Amatitlan : fur quoi Gage observe que le nom d'Amarirlan est composé de denx mors; Amar, qui fienifie Lettre. & Itlan , qui fignifia Ville. Il ajoute que fous le regne des Rois ou des-Caciques qui dépendoient de l'Empire Mexiquain , Amatitlan méritoir eneffet le nom de Ville des Lettres, parce qu'on y excelloit dans l'art d'écrire fur de l'écorce d'arbre; c'est-à-dire d'y graver les caracteres hieroglyphiques qui composoient l'écriture de cette Contrée. Le Village de los Esclavos est fitué proche d'une Riviere, fur laquelle les Espagnols ont fat Lâtir un fort bean Pont de pierre, pour la feule commodité des Marchands & des Voïageurs, qui n'y pouvoient paffer fans péril avec leurs Mules. Dix lieues au delà, on trouve un Bourg nommé Aguachapa, si voisin de la Mer du Sud, que Gage arriva le même jour à la Trinité.

Ce Port (73) est moins renommé par ses avantages maritimes, quoiqu'il foit le feul où les grands Vaisseanx puissent aborder sur la Côte de Guatimala, que par une espece de Volcan qui n'en est éloigné que d'une demilieue, & que les Espagnols croient une des bouches de l'Enfer (74). Cen'est point une Montagne, comme la plupart des lienx auxquels on donne le même nom; au contraire le terrein en cit fort bas & n'est voifin d'aucune hauteur : mais il en fort continuellement un fumée noire & épaille, qui jette une forte odeur de foufre, & dans laquelle il fe mêle fouvent des flammes. Les Indiens mêmes n'ofenr s'en approcher; & eeux qui l'ong entrepris ont paie leur hardiesse par une mort subite, ou par d'affreuses maladies dont ils ont eu beauconp de peine à se rétablir. Un Religieux

(71) Ibid. page 59. dans fon Supplément, Tome II. page 8. (71) Wodes Rogers le nomme Sonfonate, (74) Gage 4. Partie, chap. 1. page 136.

Ami de Gage, n'aïant pas laisse de tentet l'avanture, sut arrêté, à la Discription distance d'environ deux cens cinquante pas, par l'épaisseur d'une puante ps 14 Noufumée, qui le fit tombet presque sans force & sans connoissance. Il se releva VILLE ESPAnéanmoins; mais il revint avec une fiévre chaude, qui mit sa vie fort en one. danger (75). Gage, qui n'aspiroit point à ces téméraires expériences, rend témoignage seulement qu'il vit de loin beaucoup de fumée. La Trinité est célebre aussi par sa Potetie, qui passe pour meilleure encore que celle de

De-là, suivant la route qui conduit à San-Salvador, on arrive par quatre ou cinq lieues de marche à Chalevapan, grand Bourg d'Indiens. San-Salvador, ou Cuzcarlan, n'en doit pas être forr éloigné, puisque dans l'intervalle Gage ne nomme point d'autre lieu où il ait passe la nuit. Cette Ville, dit-il, est à vingt-quarre lieues de Guatimala. Sa grandeut est à peu près celle de Chiapa. Elle est peuplée d'Espagnols, sous un Gouverneur de leur Nation. avec un Couvent de l'Ordre de Saint-Dominique. De hautes Montagnes, qui l'environnent du côté du Nord, se nomment Chuntales; & les Indiens y sont fort pauvres. On cultive des cannes de sucre autour de la Ville, & l'on y fait même de l'indigo; mais, dans les principales Fermes, on nourrit des Bestiaux. Dix lieues plus loin, Gage arriva sur les bords d'une grande Riviere, qu'on nomme Rio de Lempa. Il observe comme un privilege singulier de cette Riviere, que si l'on a commis quelque crime, ou contracté des detres du côté de Guatimala ou de San-Salvador, on est en sûreté sur l'autre bord, qui appartient à la Province de Nicaragua, & d'où l'on compte dix lieues julqu'à St Michel, premiere Place de cette Province.

Mais, en suivant la Côte, les deux Provinces sont séparées par le Golfe d'Amapalla (76), qui s'étend de huit ou dix lieues dans les Terres. On découvre à son entrée , du côté méridional , la Pointe de Cosibina ou Costvina . & les Montagnes de St Michel au Nord-Ouest. Cosivina est à douze dégrés quarante minutes de latitude Septentrionale. C'est une Pointe haure & ronde, qui se présente comme une Isle, du côté de la Mer, parce que les Terres en sont fort basses. Les Chuntales, ou les Montagnes de St Michel, sont fort hautes. mais peu escarpées. Les Terres, qui les bornent au Sud-Est, sont basses & unies, & c'est à ces Terres basses que commence le Golfe d'Amapalla. On rencontre, à l'entrée deux Isles assez considérables, l'une à deux milles de l'autre . dont la plus méridionale se nomme Mangera , & l'autre Amapalla, Mangera est ronde, & d'environ deux lieues de circuit. Elle paroît comme un grand Bois environné de Rochers, avec une petite Baie sabloneuse du côté du Nord-Est. La terre en est noire, peu profonde, & mêlée de pierres, qui ne l'empêchent pas de produire de fort gros arbres. Les Indiens ont une Ville au centre, d'où l'on se rend à la Baie par un chemin étroit & pierreux. L'Isle d'Amapalla, est plus grande; mais fon terroir est à-peu-près le même. Elle contient deux Villes, l'une au Nord & l'autre à l'Orient. La derniere, qui n'est pas à plus d'un mille de la Mer , est située au sommet d'une Montagne ; & le chemin, par lequel on y monte, est si difficile, qu'un petit nombre d'Hommes la défendroit à coups de pierres contre de nombreules Trouppes

Rrrii

de ses Isles. Wodes Rogers le nomme Fon-(76) Dampier lui donne ce nom, d'une feca.

DISCRIPTION DE LA NOU-GNE.

On découvre au milieu de la Ville une fort belle Eglise, que les Compagnons de Dampier eurent l'occasion de visiter : & sur leur récit, il observa VELLE Espa- que dans toutes les Villes Indiennes qui font fous la domination des Espagnols, les Images & les Statues des Églifes font vêtues à l'Indienne, au lieu que dans les Villes où les Espagnols font le plus grand nombre, elles font vêtues à l'Espagnole. La Rade de l'Isle est à l'Orient, vis-à-vis d'une terre basse. Un peu plus haut, on peut mouiller aussi fort près de terre au Nord-Eft. C'est le lieu que les Espagnols fréquentent le plus, & qu'ils nomment Port de Martin Lopez. Le Golie a plufieurs autres Isles , plus basses & moins habitées; mais il a si peu d'eau vers le tond, qu'il est impossible aux Vaiffeaux d'v pénétrer (77).

es Hibuera V. Province.

La cinquieme Province, qu'on nomme Honduras & Hibueras, est située fur le Golfe du même non, qu'elle a presqu'au Nord, comme elle est à peu près au Sud-Est de Guatimala, à l'Est de Vera-Paz, & au Nord-Est de Nicaragua. On ne lui donne pas moins de cent cinquante lieues de long, fur quatre-vingt de large. Dans cette étendue elle est presque déserte, quoique très fertile en maiz & en Bestiaux; mais, si l'on en croit Barthelemi de Las Casas, c'étoit autrefois un des Pais les plus peuplés de l'Amérique, lorfqu'il fut découvert en 1502 dans le quatrième Voiage de Christophe Colomb, & la diminution de ses Habitans ne doit être atttibuée qu'à la cruauté des Espagnols. Correal , Voïageur de cette Nation , avoue de bonne foi que de fon tems (78), on n'y auroit pas trouvé quatre cens Indiens,

melures de la Côte, & de nous apprendre quelques aurres noms de lieux. Des Anabacas à la Barre d'Estapa, on compre environ vingr trois lieues ; de la Barre d'Estapa , dix lieues à la Riviere de Mericalco; de cerre Riviere au Volcan du Sud-Eft . 18 lieues; & dix-huit jusqu'au Port de Sonsonate ou de la Trinité. Entre la Barre d'Eftapa, & la Triniré, le rivage court Ouest-quart-au-Nord-Ouest & Est-quart-au-Sud-Eft. Il y a une Riviere à fix lienes de celle de Meticalco. Si l'on veut mouiller au Port de la Trinité, il taur renir la droire, où la terre est plus basse, avoir toujours le plomb à la main, jusqu'à ce qu'on ait douze brasfes d'ean, courir droit vers les Magafins, & laisser romber l'anere au Sud-Est ; avec de grandes précautions néanmoins, parce qu'il y a plutieurs Banes jusqu'à la hauteur de Punta de los Remedias, qui court Nord & Sud, Depuis ce Havre de la Trinité, aux Volcans Ifaleas, quarre lieues, & de-là huir à Rio Lempa; de Rio Lempa jufqu'à la serre baffe d'Ibaltique, einq lieues, avec des bas fonds & une Mer rude. Il faur couwir Eft-quart-au-Sud-Eft pour aller à la Barre d'Ibaltique, qui est quatre lieues plus loin, 83 & suivanres.

(77) Voïage de Dampier antour du Mon- & d'où quelques Banes s'avancent plus de de, Tome I. pages 32 & suivantes Wodes deux lieues en Mer. Trois lieues à l'Est Rogers & Cooke continuent de donner les au-delà de cette Pointe, on voit la Montagne Vernel, qui est d'une hauteur médioere, deux lieues plus loin, à l'Est, on trouve le Volcan de Coteculo ; & trois lieues Nord & Sud de la Barre d'Ibaltique, on voir un autre Volcan, qui porte le nom de Saint-Michel, Là est une Riviere de même nom. De cette Riviere au Port Martin Lopez, ou El Condadillo, environ dix-huiz lieues. On peut connoître ce Port à fes rivages blancs, les feuls qu'il y air fur cette Côte , qui se joint lei au Golfe d'Amapalla. De cette jonction à la Pointe de Cofivina, il y a neuf licues. On connoît cette Pointe, à de petits Rochers qui vonr jusqu'au rivage. D'ici jusqu'à la Mesa, ou la Table de Voldan, petite Montagne entre Cossvina & Realejo, on compte fept lieues, Onest-quareau-Nord Ouest & route Est-quarr-au-Sud-Est: de Mesa de Voldan aux Asexadoes , ou aux Scients, quatre lieues; c'est à dire environ douze de la Pointe de Cofivina au Port de Rialexa ou Realejo, dans la Province de Nicaragua. Supplement au Voiage de Voodse Rogers, Tome II. & Voiage d'Edouard Cooke Tome II.

(78) Voïages de François Correal , pages.

capables de porter les armes, que le fer, le feu, le travail des Mines & les riqueurs de l'esclavage en avoient fair périr un nombre infini, & que DESCRIPTION le reste s'étoit sauve dans des Bois & des Rochers impénétrables. Cepen- VELLE ESPAdant les Espagnols ont bâti plusieurs Villes dans cette grande Province. Les GNE. principales font Truxillo, Valladolid, ou Comayaga Stege Episcopal, dont le Prélat porte ordinairement le titre d'Evêque de Honduras; San-Pedro; Puerto de Cavallos, Naco & Triomfo de la Cruz. Gage y joint Saint-Thomas de Castille, qu'il traite de vieux château ruine, & le Village Indien de Saint-Pierre, qui servent au Commerce entre la Province de Guarimala & les Vaisseaux du Golfe de Honduras.

Correal se suppose placé à la Pointe de l'Yucatan, pour mesurer la grandeur du Golfe. Il y a cent lieues, dit-il, de cette Pointe à Rio grande, dont le Cap fair l'autre Pointe; & dans l'intervalle on laisse l'unta de las Mugeres & la Baie de l'Ascention. Rio grande est entre seize & dix-sept dégrés de latitude du Nord. De Punta de Higueras, qui est au fond du Golfe, & qui fépare l'Yucatan de Honduras, Païs habité par les Indiens libres, il y a trente licues à l'Est jusqu'au Cap de tres Puntas; & de ce Cap on compte trente autres lieues, jufqu'à Puerro de Cavallos, ou Naco, qui est le nom de sa Ville, située sur la Riviere de Sol. San-Pedro n'est qu'à une journée de Naco, dans une Plaine bordée des Montagnes; & Rio d'Allna, Rio Baxo, & la Ville de Gracias à Dios ne sont pas éloignés de San-Pedro. De Puerto Cavallos au Port qui se nomme Triomfo de la Ctuz, il y a trente-deux lieues. On rencontre Truxillo, à cinquante lieues de ce dernier Port; & la Côte tourne ensuite au Nord Est jusqu'au Cap de Honduras, qui est proprement l'entrée du Golfe, du côté de la Province dont il porte le nom. Cependant il reste de-là vingt lieues jusqu'à Rio grande & au Cap de Camaron , vers lesquels la Côte court à l'Est; & c'est entre cette Pointe & celle d'Yucatan, que Correal a compté cent lieues. De-là jusqu'au Cap de Gracias à Dios, qui est à quatorze degrés de latitude du Nord, il y a foixante-neuf lieues; & là finit la Côte de Honduras, après laquelle on trouve celle de Nicaragua. Le même Voiageur, rapportant les Colonies Efpagnoles à l'ordre des tems, nomme Truxillo pour la premiere, Puerto de Cavallos pour la feconde, San-Pedro pour la troisiéme, Gracias à Dios pour la quatriéme, &c.

La Ville de Truxillo est située sur une Colline, à peu de distance de la Mer. Gage, qui s'y rendit de Coban, Capitale de Veta-Paz, dans le tems que les Vaisseaux d'Espagne arrivent au Golfe, n'en donne pas une haute idée. Cette Place, dit-il, est sans résistance, comme on en doit juger par la facilité que les Anglois & les Hollandois ont eue à s'en faisir. Elle est à quatre-vingt ou cent lieues de Guatimala, pat terre. Le Païs est plein de Bois & de Montagnes, incommode pour les Voiageurs, pauvre, & fans autres marchandises que des cuirs, de la casse & de la Salsepareille. On ne mange, autour de Truxilo, que de la cassave, & si séche, que pour l'avaller on la trempe dans de l'eau, du bouillon, du vin ou du chocolat. Le mais est plus. commun du côté de Valladolid, ou Comayaga, qui est la Ville Episcopale, quoiqu'elle n'ait pas plus de cinq cens Habitans. Il s'est rassemble, dans les (79) Ibidem.

Recij

Campagnes voisines, un assez grand nombre d'Indiens qui les cultivent, & DE LA NOU- qui ont formé plusieurs Villages. Cette Contrée, ajoute Gage, me parut VELLE ESPA- la plus pauvre de l'Amérique. Sa partie la plus faine, & la plus commode pour les Habitans, est la Vallée de Gracias à Dios, qui contient quelques riches Fermes de Betail & de Froment : mais comme elle est aussi proche de Guatimala, que de Comayaga & de Truxillo, & que les chemins sont beaucoup plus aifes vers Guatimala, on y transporte plus volontiers ces riches productions (80).

Nicaragua , VI Province

De Honduras, dit Correal, on prend par les Mines de Chalatecca (81) pour entrer dans la Province de Nicaragua, qui s'étend jufqu'à la Mer du Sud. Gage y entra, comme on l'a rapporte d'après lui, par Saint-Michel premiere Ville de la Province du côté de Guatimala; & s'étant embarqué sur le Golfe d'Amapalla, il arriva le foir à Realejo, premier Port qui se présente fur cette Côte. En général, cette Province palle pour une des plus belles de la Nouvelle Espagne. Mais la chaleur y est si grande, qu'on n'y peut voiager de jour en Eté. Il y pleut l'espace de six mois; & cette faison, qu'on y nomme l'hiver, commence ordinairement au mois de Mai. Le refte de l'année se passe dans une continuelle séchetesse; ce qui n'empêche point que la cire, le miel, & les fruirs n'y foient en abondance. Il s'y trouve de si gros arbres, que s'il en faut croire un célebre Voiageut, donze Hommes peuvent à peine les embrasser (82). On y voit peu de gros Bestiaux; mais les Porcs, dont les premiers y font venus d'Espagne, ont extrêmement multiplié. Correal, qui paroît avoir observé fort soigneusement le Pais, ne croir point qu'il ait jamais produit d'ot, quoique les premiers Voiageurs de sa Narion le vantent d'y en avoir rrouvé. Mais il convient que l'abondance & la tranquillité, qui regnent dans cette Province, la rendent digne du nom de Paradis terrestre qu'on lui donne. Aussi les Habitans y sont-ils fort voluptueux. On y parle quatre Langues, dont la principale est le Mexiquain, qui s'étend . suivant le même Ectivain , dans une grande patrie des deux Ameriques; il ajoûte, dans l'espace de quinze cens lieues à la ronde (83). La Capitale de Nicaragua fe nomme Leon ; & fes autres Villes, fur la Met du Sud. font Grenade, Segovia Nueva, Nicaragua, Realejo, ou Rialexa, Nicoya, Masoya ou Masava, Jain & Porto San-Juan, à l'embouchure du Lac, sur la Mer du Nord.

Leon est situé (84) entre Realejo & Grenade, à la distance d'une journée de ces deux Places, fut le bord & comme à la naissance d'un grand Lac, qui traversant la Province dans sa plus grande longueur, va se jetter dans l'Océan seprentrional, par une embouchure qui se nomme le Desaguadore. Les Maifons de cette Ville font fort bien bâties , mais basses , parce qu'on y est dans la crainte continuelle des tremblemens de terre. On en compte plus de douze cens, la plûpart accompagnées de jardins & de beaux vergers. Le Commetce des deux Mers y fait tegner l'abondance ; & la beauté du climat se joi-

fupra, page 312.
(81) Correal, ubi fupra. (83) Ibidem.

(84) A douze dégrés vingt-einq minutes

<sup>(80)</sup> Gage , 3. Part. chap. 19. (81) Les deux Provinces sont séparées par une chaîne de Montagnes que Wafer nomme Teguligalpa, & qu'il traite aussi de Province, riche, dit-il en Mines d'argent, ubi de latitude du Nord.

gnant aux commodités de la vie, pour faire un heureux fort aux Habitans, is s'abandonnent à la molleffe, dans leurs délicieux jatdins, où ils paffent Discription la plus grande partie du jour à dormir, à noutrir des Oifeaux, à faire vatta Estabonne chere du poisson du Lac, & des autres productions admirables du GNE. Païs. Ce voluptueux repos n'est troublé que par la crainte d'un Volcan voifin, qui leur a fouvent caufé beaucoup de mal, quoiqu'il foit devenu moins ardent, & qu'il n'en forte aujourd'hui que de la fumée : mais elle fait juger qu'il y reste encore du soufre; & tôt ou tatd on s'attend à de nouvelles éruptions (85).

De Leon à Grenade, le chemin est d'une beauté qui cause de l'admiration aux Voïageurs; & tous les agrémens de la nature s'y trouvent joints à l'abondance. Grenade est une Ville mieux bâtie encore & plus peuplée que Leon (86). Les Négocians y font plus riches, les Eglifes plus belles, & les

du feu étoit de l'ot , & n'ont pas manqué de faire inutilement de grandes recherches , ubi fupra. Gage raconte qu'un Religieux de la Metei fit faire un chaudron fort épais, & qu'il le fir descendre, soutenu pat une chaî-ne de fer, dans l'ouverture du Volcan. Il esperoit de le retirer plein d'or fondu ; mais la force du feu détacha le chaudron & le fondit aufli tot. Ibid.

(86) Outre les ravages du Volcan, Leon est plus exposé que Grenade aux intultes des Ennemis de l'Elpogne; témoin le malheut qu'il eut d'être beute, en 1684, par quelques Avanturiers Anglois. Dampier , qui étoit de l'expédition en fait un récit qui lert à faire connoître mieux ce Canton. Il y a, det il , au Sud-Eit de Realejo , un petit bras de Mer qui s'approche de Leon. Nous entrames, à la pointe du jour, dans cerre anfe, qui eft extremement ferree, & fi baile des deux côtés, que la marée couvre les deux tives. Le Pais produit des mangles rouges, en fi grande abondance qu'il n'y a pas moren d'y paifer. Au dela des mangles, les Espagnols ont une Redoute, près de la Riviere, pour empicher l'Ennemi d'y faire defeente. Quand nous fûmes à la vue de la Redoute, nous fimes force de rames pour gagner la terre. Le bruit de nos avirons donna l'allarme aux Gardes, qui prirent autli-tôt la fuite. Nous descendimes, pout les suivre. On fit un Détachement de 470 Hommes,

pour marcher droit a la Place. La Ville de Leon est à vinge milles de la Mer dans les terres. On y va par un cheprin uns , au travers d'un Pais plat , composé de grands pâcurages, & de quelques Bois de liaure furaic. A cinq milles du lieu de notte dibarquement, il y a une Manufac-

(85) Suivant Gage & Corteal, plusieurs ture de sucre, & trois milles plus loin une Espagnols se sont imaginé que la matiete autre, à deux milles de laquelle on rentontre une belle Riviere, qu'il faut passer, mais qui n'est pas fort profonde. Après cette Riviere, on ne trouve d'eau que près d'une Ville Indienne, qui est à deux milles de Lcon. Dela , le chemin est agréable , fabloneux & étroit. La Ville de Leon est dans une Plaine, à peu de distance d'une haute Montagne, qui vomit fouvent du feu & de la fumce. On la voit de la Mer. Les maifons de Leon ne font pas hautes; mais elles font fortes , grandes & entourées de jardins. Les murailles sont de pierre, & la couverture de tuiles. Il y a trois Eglifes , outre la Cathedrale. Notre Comparriote Gage, qui avoit voiagé dans ce Pais, en parle comme du lieu de l'Amérique le plus agréable. A la vérité , fi l'on confidere la tituation de la Ville , il fe trouvera peu de Places dans l'Amérique, que celle-ci ne surpasse pour le plaisir & la fanté. Le Pais des envitons elt fabloneux & boit incontinent les pluies, qui sont fréquentes dans ces Contrees. La Ville est environnée de parorages ; de forte qu'on y a l'avantage de tous les vents; ce qui épare beaucoup l'air. Elle n'eff pas d'un grand commerce. Aussi n'est-elle pas fort riche en argent. Ses richesses confistent en Bestjaux & en cannes de sucre. On die qu'on y fait aufli des cordes de chanvre p mais cette Manufacture doit être à quelque diftance de la Place, car je n'y ai rien vu de semidable. Dampier continue de raconter comment les Anglois firent leurs approches, la réliftance qu'ils trouverent dans la Ville, & la convention à laquelle ils la forcerent mais qui ne les empecha point d'y mertre le feu en le retirant Voiage autour du Monde, Tome I. ch. 8.

CNE.

Couvens y jouissent d'un immense revenu. Gage en vante quatre; deux de la Merci, un de Saint François, & celui des Religieuses, qui est le seul de VILLE ESPA- ce fexe, mais dont l'opulence est extraordinaire. L'Eglise Paroissiale l'emporte sur la Cathedrale de Leon, parce que l'Evêque préfere le séjour de Grenade à son Siege. Le principal Commerce de cette Ville est à Carthagene, à Guatimala, à San-Salvadot, & à Comayagua. Le même Voïageut y vit entret, dans un feul jout, plus de trois cens Mulets, qui venoient de San-Salvador & de Comavagua, chargés d'indigo, de cochenille & de cuirs. Deux jours après, il y en vit arriver, de Guatimala, trois autres trouppes, dont l'une portoit les revenus du Roi; la seconde, une grande quantité de fucre, & la troisième, de l'indigo. Il ajoute qu'au départ des Frégates, Grenade est une des plus riches Villes de l'Amérique septentrionale. L'inquiétude des Négocians pour leurs marchandifes, qu'ils craignent de voir tomber entre les mains des Ennemis de l'Espagne dans le Golfe de Honduras, porte le plus grand nombre à les envoier par le Lac à Carthagene; & fouvent même on fait prendre la même route aux revenus de la Couronne, Cependant quoique ces Navires failent voile en affurance fut le Lac de Nicatagua , leur descente est retardée si long-tems par la chûte des eaux, qui les oblige souvent de décharger & de recharger, à l'aide des Mulets, dont ils se font suivre pour transpotter alors une partie des marchandifes, que cette incommodité détermine les plus hardis à prendre la voie du Golfe (87).

Segovie & les autres Villes n'ont rien de remarquable, à l'exception de Nicaragua, qui étant lituée fur les botds du Lac, vets le milieu de fon cours , a vis-à-vis d'elle une très belle Isle , dont un Voïageut vante la ferzilité en ouatte, en cacao, en teinture d'écarlate, & en fruits d'un excellent

gout (88).

Les Ports de cette Province sont plus célebres dans nos Relations, Celui qui se nomme Realejo, ou Rialexa, est à trente lieues de Saint-Michel, à quatre de Leon . & à treize de la Pointe de Colivina. Il se fait reconnoître par fa Montagne ardente, que les Espagnols nomment Volcano Vejo. Il n'y a point, aux environs, de Montagne si haute, ni de la même forme; sans compter qu'elle jette de la fumée pendant tout le jour, & quelquefois des flammes pendant la nuit, On l'appercoit de vingt lieues en Mer; & n'étant qu'à trois lieues du Havre, elie en fait découvrir aisement l'entrée. Ce Havre est formé par une petite Isle, platte & basse, d'un mille de long, & d'un quart de mille de largeur, éloignée de la Côte d'environ un mille & demi. Les deux côtés de l'Ille ont leut canal, & celui de l'Occident est le plus sût. Cependant, à la pointe de l'Isle, vers le Notd-Ouest, l'eau est si basse, que les Vaisseaux doivent s'en gardet. Du côté de l'Orient, le Canal est moins large, & les courans y sont si forts qu'il n'y a jamais de sureté pour la navigation. Deux cens voiles seroient à l'aise dans le Havre. Le mouillage est près de la terre, sur un fond de sable clair & dur. à fept ou huit brailes d'eau. La Ville du même nom en est à deux lieues : & l'on peut s'en approchet par deux anses, qui baissent du même côté. La plus occidentale descend derriere la Place, & l'autre conduit jusqu'au (\$8) Lionnel Wafer, ubi fupra, p. 310, 1 (87) Gage, Ibiden.

pié des murs; mais le passage a si peu de largeur, & ses bords sont si couverts de mangles, que l'accès n'en est pas plus facile aux Chaloupes qu'aux ps La Nou-

lequel Waffer affure qu'on ne compre pas moins de vingr mille Ames. On v voit, dit-il, dans un Couvent de Saint François, une Image de Notre-

Vaisseaux (82). VELLE ESPA-A trois lieues au-deilits de Realejo, on trouve un grand Bourg d'In- GNE. diens, que Gage nomme la Veja, & Rogers, Pueblo vejo (90), dans

Dame, dont les fréquens miracles donnent encote plus de célébrité à ce lieu que le nombre de ses Habitans.

Nicoya est un aurre Port, à neuf dégrés dix-huit minutes de latitude du Nord. dans le Golfe de Salinas, ou la Caldera, qui termine la Province de Nicaragua vers celle de Costa-ricca. On n'en trouve point de description, dont il y ait beaucoup de lumiere à recueillir. Dampier l'appelle une perire Ville de Mu-Lîtres (91), fituce fur le bord d'une Riviere de même nom. Elle est fort propre, dir-il, à la construction des Vaisseaux. Aussi la plûpart de ses Habitans sont-ils des Charpentiers, dont toure l'occupation est de barir des Vaisseaux neufs ou de radouber les vieux. Ce fut dans ce Port que Scharp, célebte Avanturier, fit réparer

(89) Dampiet, ubi fup. page 119. (90) Supplément de Rogers , page 12. Le Traducteur de Wafer l'appelle , en François, le Vieux Bourg , page \$10.

(91) Dampier , ubi fupra , pages 124 & 114. Gare nomme Nicova un fort beau Village, gouverné néanmoius par un Alcalde Espagnol. Il ajoute qu'on y file une herbe nommée Pite, qui est une marchandise fort estimée en Espague, parriculiérement eelle qui est reinte à Micora, en couleur de pourpre; & qu'on emploie quantité d'In-diens à cherchet sut le bord de la Met une espece de coquillage qui sert à cette teinture. Ou en teint auffi le drap de Ségovie , qui est fort cher en Espagne. Ce posision à coquille se cache pendant rrois cens jours de l'année, & ne se trouve qu'au Printems. C'est

le sang de sa rête qu'on emploie. 3. P. p. 276. Les distances de cette Côte, suivant Rogers & Cooke, font de Realejo à Rio de Tosta, huit ou neuf lieues, Sud-Est quarr-au-Sud. De cette Riviere à Mesa ou Table de Sutiabo, dix lieues, Nord-Oueft. Ou voit paroître le Volcan Aujon, au Sud-Est de la même Riviere, à trois ou quatre lieues dans le Païs. De la Table de Sutiabo au Volcan de Leon , il y a quatre lieues. De ce Volcau à celui de Telica , douze lieues ; de ce dernier à la Table de Moliase, deux; & de cette Table à la terre haute de Sinotepe, trois ; de Sinorepe à Mafaca, ou Port Saint-Jean, quatre; & de ce Port à la Pointe de Sainte-Carherine dix-huit , qui font la largeur d'un Golfe qu'ou nomme Papagaie, ou des Per-Tome XII.

roquers. Il faut courir Nord-Ouest & Sud-Eft, meme toute qu'il faut tenir pout allet de Rio Tosta au Port Saint-Jean. La Côre est fort saine, mais la Mer est rude; il y a d'ailleurs une Table, d'environ deux lieues de long. Les vents du Nord sont très orageux dans ce Golfe; & l'on ue s'en ga-

rantit qu'en rangeant de près la Côte. La Pointe de Sainte - Carlierine est sous l'ouziéme dégré de latitude. A la hauteur de ectte Pointe, on trouve nn gros Rocher, qui en couvre de plus petits. D'ici au Cap Guiones, il y a trente-deux licues Nord-Ouest. Dans l'intervalle, on rencontre le Port de Velas à huit lieues, & l'on voit audesfus de ce Port deux grandes Montagues. avec une profonde ouverture entre deux ; une lieue ou plus, au Sud-Est, il y a quelques Ro-chers qui ressemblent à des Navires sous les voiles,& de la vient son nom. Du Porc de Velas julqu'au Cap Hermofo, on compte douve lieues, Nord-Ouest-quart-an-Nord & Sud-Est-quartau-Sud. Il refte envirou douze lieues du Cap Hermoso au Cap Guiones, Nord-Onest & Sud-Est, fond de fable, Côre faine. Du Cap Guiones au Cap Blanc , Il y a quinze lieues Est-Sud-Est & Ouest Nord Ouest On peue connoître le Havre à une petite Isle qui est à sa Pointe, & que les Cartes Espagnoles nomment Chira. C'est ce dernier Cap qui forme la Pointe du Golfe de Salinas, on Nicoya est située dans une petite Baie qui prend son nom. Supplément de Wood Rogets, ubi fuerd.

Sff

le sien en 168t, pour abandonner la Mer du Sud, où il s'étoit fait tedouter DI LA NOU- par ses brigandages. Quelques Indiens, enlevés par Dampier, lui dirent VILLE Espa- que les campagnes voifines étoient foigneufement cultivées, & qu'on y élevoit quantité de Bestiaux dans des paturages d'une grande étendue qu'en plusieurs endroits voisins de la Mer, il croilloit du bois rouge, propre à la teinture, dont ils ne tiroient pas beaucoup de profit, parce qu'ils étoient obligés de le voiturer au Lac de Nicaragua, qui se jette dans la Mer du Nord ; & qu'ils y envoioient aussi des peaux de Taureaux & de Vaches, pour lesquelles ils rapportoient, en échange, des chapeaux, des toiles & des laines de l'Europe.

Le Cap Blane, qui fait la pointe du Golfe de Salinas, & qui termine la Côte de Nicaragua, est foigneufement décrit par Dampier, il lui fait tirer fon nom de deux Rochers blancs, qui se découvrent de loin. A les voir en Mer, & vis-à vis de la Côte, il semble qu'ils en fassent partie. Mais plus proche de terre, foit à l'Est ou à l'Ouest du Cap, on les prendroit pour deux Vanfeaux à la voile. A les voir de plus près encore, on croiroit que ce font deux hautes tours. On les ttouve petits, hauts, escarpés sur toutes leurs faces, à la distances d'un demi - mille du Cap. Sa situation est à neuf dégrés cinquante-six minutes de latitude du Nord. C'est une Pointe complette, où des Rochers escarpés regnent jusqu'à la Mer-Son fommet cft plar & uni , l'espace de près d'un mille; après quoi il commence à bailler peu-à-peu, en formant de chaque côté une très agréable pente. De grands & magnifiques arbres, dont il est couvert, augmentent la beauté de la perspective. La Côte, qui regne du Nord-Ouest au Nord-Est, pendant quatre lieues, forme la Baie que les Espagnols nonment Caldera. Du fond de cette Baie jufqu'au Lac de Nicaragua, on ne compte que

Cofta ricca . VII. Province.

quatorze ou quinze lieues (92). En avançant de la Province de Nicaragua au Sud-Est vers l'Ishme de Darien, on entre dans la feptième Province, qui s'appelle Coffa-ricca; nom que Lionnel Vaffer prend pour une ironie, parce que loin d'y avoir observé des marques d'opulence, il la trouva pauvre & stérile, ou du moins fans autre richesse qu'une grande quantité de Bestiaux. Elle dépend pour le spirituel, de l'Evêché de Leon ou de Nicaragua. Sa Capitale se nomme Carthago; & ses autres Villes, fans mériter beaucoup ce titre, font Eiparza, Aranjuez & Coftrod'Auftria. On doit juger par fa firmation, qui est refferrée entre la Mer du Sud & celle du Nord, qu'elle a des Ports fur l'une & fur l'autre ; cependant on n'y connoîr fur la Mer du Sud, que le Havre de Caldera, dans la Baie de même nom; & fur celle du Nord, trois Rivieres nommées Suere, los Anquelos & Vafquez, qui forment, à leur embouchure, des anses assez commodes pour servit de retraite aux petits Vaisseaux. Potto San-Juan, petite Place maritime de la Province de Nicaragua, est fitué entre la Riviere de Vasquez & le Desaguador , auquel il fert de Port.

On connoît peu l'intérieur de Costa-ricca. Waffer qui fit naufrage (93) fur sa Côte méridionale, à trois ou quatre lieues de la Caldera, fait le récit d'un pénible Voiage de fept ou huit jouts , qu'il fit par terre jusqu'au bord d'une belle

- (91) Voiage autour du Monde, Tome I. page 111.
- (93) Voiage de Lionnel Waffer , pages 181 & fuivantes.

Riviere qu'il nomme Saint-Antoine, à quare lieues de laquelle il trouva une Deserrement groffe Ferine, d'où il fe rendit à Esparza, petite Ville voiline: mais il ne traver- DE LA NOUla dans cette route, qu'un Pais inculte & fans Habitans; & tout ce qu'il nous ette. Estaapprend d'Esparza même, où il passa plus de trois semaines, c'est qu'elle n'a ens. qu'une Paroille & deux Couvens : mais Gage, qui n'eut pas moins à se plaindre de la fortune dans cette Province, donne plus d'étendue à ses observations.

Il partir de Grenade; & pendant deux jours de marche fur le bord du Route de Gage Lac de Nicaragua, il ne cella point, dit-il, de jouir des delices d'un Pais din la Portaqu'il croit digne du nom de Paradis tetrestre, par la beauté de ses campagnes, de ses Villages & de ses chemins. Un monstrueux Crocodile, sorti du Lac, l'exposa au plus mortel danger. Il en sut poursuivi avec tant de virelle, que fi les Espagnols qui l'accompagnoient ne lui eussent crié de se détourner du chemin, & de marcher en tournoiant, lui, ou sa Mule, auroit été la proie de ce terrible Animal. En avançant ainsi par divers détours , il out enfin le bonheur de le laisser bien loin derrière lui. Le troissème jour . il avoit encore la vue du Lac, après l'avoir eue pendant plus de vingr lieues. Ensuite il entra dans un Pais difficile & pierreux , qui panchoit plus du coté de la Mer du Sud, que de celle du Nord. Dans tout le reste du Voiage jusqu'à Carthago, il ne vit rien de plus remarquable que de grands Bois, dont les arbres lui semblerent propres à construire des Vaisseaux. Il traversa plusieurs Montagnes & des lieux déserts, où il fut quelquefois obligé de passer deux nuits confecutives, sans rencontrer le moindre Village; mais on y trouve des cabanes, que les Magistrats des Habitations voisines ont fait bâtir pour la commodité des Voiageurs. Cette ennuïeuse & pénible route le conduifit enfin à Carthago.

Cette Ville, qui est la Capitale de la Province, contient environ quatre cens Familles & quantité de riches Marchands, fous un Gouverneur Espagnol. Elle avoit alors un Evêque & trois Couvens. Dans l'impatience de s'embarquer pour Carthagene ou Porto-bello, Gage n'eut pas plutôr appris qu'il en pouvoit trouver l'occasion dans la Riviere de Suere ou de los Anzuelos, qu'il se remit en chemin. On lui conseilla d'aller à Suere, parce qu'on rencontre, fur cette route, plus de Villages Indiens & de Fermes Espagnoles. Le Pais est montagneux; mais on y trouve des Vallées fettiles & d'excellentes Fermes, où l'on nourrit quantité de Porcs. Les Indiens y font moins civilifes que dans les autres Provinces de la Nouvelle Espagne, quoiqu'ils y portent le joug d'aussi bonne grace. Une Ferme Espagnole servir de rettaite à Gage fur la Riviere de Suere, jusqu'au départ d'une Fregate, chargée de miel, de cuirs & d'autres provisions. On l'assura que le plus grand danger de la navigation, qu'il alloit entreprendre, étoit à fortir de la Riviere, qui est fort rapide en quelques endroits, basse en d'autres, & pleine de Kochers jusqu'à son embouchure. Cependant, après en être sorri fort heureusement, il eut le malheur de tomber, à deux lieues de la Côte. sous le canon de deux Vaisseaux Hollandois, qui trouverent peu de résistance dans sa Fregate. Environ huit mille piastres, qu'il avoit amasses depuis douze ans, & qu'il devoit à la bonne volonté des Indiens de Mixco, de Piñola , d'Amatitlan & de Petapa (94) lui furent enlevées par ces Pirates. On (y4) Cola me sit appliquer à moi-même, dit-il naturellement, le proverbe, que le S f l'ij

ne lui laissa d'abord que ses Livres, quelques tableaux peints sur du cuivre & ses habits, que sa qualité de Religieux lui sir obtenir; mais aïant pris VELLE ESPA- droit de cette indulgence pour demander aussi son lit, qui lui fut accordé, il fauva près de mille écus en doubles pistoles, qu'il avoit eu la précaution de coudre dans ses matelats. Le Capitaine de la Fregate & les autres Espagnols furent traités avec tant de rigueur, qu'on ne leur rendit que le corps de leur Bâtiment, après l'avoit déchargé de tout ce qu'ils avoient de précieux. ou d'utile.

> Ils prirent triftement leur route vers los Anzuelos; mais apprenant que les Fregates de cette Riviere étoient parties, Gage réfolut de retourner à Carthago. La compassion, qu'il trouva dans les Espagnols & les Indiens, lui procuta des fecours qui réparerent une partie de sa perte. Il arriva, dans le même tems, à Carthago, trois cens Mulets fans charge, avec quelques Marchands de Comayaga & de Guatimala, qui les conduisoient par terre au delà des Montagnes de Veragua, pour les vendre dans l'Ithme de Darien. Ce Commerce, qui se fair tous les ans, est le seul qu'on ose hasardes par terre avec Panama. Le chemin est également dangereux, par les Montagnes qu'il faut traverser, & par le voitinage de plusieurs Nations barbares, que les Espagnols n'ont point encore affujetties. Gage n'en étoit pas moins disposé à prendre cette route, avec trois Matchands, qui témoignoient le même courage. Quelques Amis, que ses prédications lui avoient faits à Carthago, lui firent perdre ce dessein. Bientôt il regarda leur confeil comme une faveur du Ciel, en apprenant que tous les Muletiers avoient été masfacrés par les Barbares, & qu'il n'auroit point évité le même fort. On lui proposa de tenter si la Mer du Sud ne lui seroit pas plus favorable que celle du Nord, & de se rendre dans cette esperance à Nicoya, au Golfe des Salines & à Chira, où l'occasion ne lui manqueroit point de s'embarquer pour Panama. Il faisit avidemment cette ouverture. Le chemin par lequel il fe rendit de Carthago à Nicoya est montagneux, & d'une difficulté qui lui fit dire, en arrivant dans ce Port, qu'il nomme un fort beau Village, c'est mon non plus ultrà. Il parla d'y ériger une colomne, avec certe infeription, parce qu'il n'esperoit plus de rrouver d'autre Port où il pût s'embarquer pour Panama. Perfonne, ajoûte-t'il, n'avoit jamais rien exécuré avec plus de courage. Il avoit fait par terre , depuis Mixco jusqu'à Nicoya, environ fix cens lieues, ou dix huit cens milles d'Angleterre, du Nord au Sud; sans compter ce qu'il avoit fait depuis la Vera-Ciuz jusqu'à Mexico, de Mexico à Guatimala, enfuite à Vera-Paz, à Goifo dolce, jusqu'à Puerto de Cavallos, & de-là, dans son retour à Guatimala; ce qu'il fait monter encore à treize ou quatorze cens milles d'Anglererre, & ce qu'il penfoit à faire graver à N cova fur une colomne, pour en éternifer la mémoire (95).

Correal, qui avoir traversé, comme Gage, cette partie de la Province, dit que les Indiens des Montagnes, entre Carth 190 & Nicoya, font extrêmement barbares, & qu'ils haitfent mortellement les Espagnols, qui les appellent In-

bien mal acquis ne profite jamais, voïant veugle dévotion des Indiens m'avoit fait velle Elpagne. acquerir parmi eux, abi fupra, page 163.

(94) Ubi fupra, 4e Part. chap. 7. Ce que je perdois tout d'un coup et que l'a- Voiageur s'embarque ici & quitte la Nousdies bravos, parce qu'on n'a point encore trouvé le moien de les foumettre (96). La derniere Province de l'Audience de Guatimala , est celle de Veragua, DE LA NOUqui touche à l'Isthme de Darien, & qui est située comme la précédente VELLE ESPA-

entre les Mers du Nord & du Sud. On lui donne environ cinquante lieues, de GNE. l'Est à l'Ouest, & vingt-quatre, du Nord au Sud. Ses principales Villes sont la Conception, qui porte le rirre de Capitale, avec un Port affez considerable VIII. Frovinte. fur la Met du Nord; la Trinidad & Santa-Fe, qui font dans les Terres; Carlos, petit Port de la Mer du Sud; & Parita, autre Port de la même Mer, qui donne son nom au Golfe dans lequel il est situé. Cette Province,. aïant éré découverte dès l'an 1502, par Christophe Colomb, reçut en sa faveur le ritre de Duché; & de toutes les récompenses qui lui furent accordées par la Cout d'Espagne, c'est presque la seule qu'il ait transmise à ses Descendans. Mais l'intérieur du Païs, est peu connu des Etrangers. Les Espagnols se sont roujours téservé des lumieres, qu'ils craignent de ne pouvoir communiquet fans nuire à leur Commerce, ou fans ouvrit un pallage de la Mer du Nord à celle du Sud. Cependant quelques Avanturiers l'ont tenté avec fuccès; comme on le rapportera dans la Description de l'Isthme. Il n'est question ici que de recueillir des éclairesssemens sur le Veragua.

Dampier, qui avoit entrepris de traverser l'Isthme de Darien en 1681, raconte qu'ajant pris terre au Cap de Lorenzo dans la Mer du Sud, il emploja vingt jours à se rendre au bord du Chepo, derniere Riviere qu'il rencontra, de celles de l'Isthme qui coulent au Sud. De-là il fit neuf milles, pour traverser une fort haute Montagne. Le lendemain il en passa une autre, sur le fommet de laquelle il fit quelques milles. Il en descendit; & la marche de ce jour aïant encore été de neuf milles, il ttouva une belle Fontaine, auprès de laquelle il passa la nuit. Le jour d'après, il traversa une troisième Montagne, fur le fommet de laquelle il fit cinq milles. En arrivant à fa pente, du côré du Nord, il découvrit la Met. Une Riviere, qu'il rencontra bientôt dans la plaine, & la premiere qui se jette dans la Mer du Nord, traverse des champs d'une fort large érendue. C'est celle de la Conception de Veragua. Ses Compagnons prirent des Canots dans une Habitation d'Indiens. Il descendit avec eux jusqu'à l'embouchure de cette Riviere : & depuis le pié de la Montagne, cette journée fut d'environ fept milles. Il trouva, vets l'embouchure quantité d'Indiens, qui s'y éroient établis, pour tirer avantage de l'arrivée des Avanturiers, auxquels ils fournissoient desvames, des plantains, du fucre, des cannes, des oifeaux, & des œufs :mais Dampier ne parle point de la Ville, ni même de fa situation. Les Indiens lui dirent qu'ils voioient souvent des Avanturiers Anglois & François ;. qu'à trois lieues de l'embouchute, on trouvoit une Isle, nommée la Clé, ou l'Ile de la Sonde, qui est la derniere des Sambales (\*) à l'Ouest. Depuis l'Anse du Cap Lorenzo, où il avoit pris terre avec ses Compagnons, ilavoit emploie vingt-trois jours, pendant lesquels il n'avoit pas fait moins de cent dix milles jufqu'à la Conception; mais la nécessité de suivre souvent les: Vallées, pour éviter de hautes Montagnes, leur en avoit fait faire inutilement cinquante, qu'ils auroient évités, dit-il, s'ils avoient pu remontet de:

(96) Ubi fupra, page 96. (\*) Nous les nommons Zembles, & les Espagnols San-Blat, dont Sambales & Zembles font une corroption.

Sffiii

la Baie de Panama par la Riviere de Chepo. Il ajoûte que de cette Riviere, ou de celle de Sainte-Marie, on n'a pas besoin de plus de trois jours pour passer de VELLE ESPA- la Mer du Sud à celle du Nord, & qu'un Parti de six cens Hommes peut exécuter cette entreprise fans la permission des Indiens (97). Il place dans la Province de Veragua, une Riviere qu'il appelle Blewfield, du nom d'un fameux Avanturier de la Nation, qui demeuroit dans l'Ifle de la Providence, une des Sambales, habitée autrefois par des Anglois. Cette Riviere, dir il . a fon embouchure dans une belle Baie fabloneufe. L'entrée en est profonde; mais plus loin, elle ne peut recevoir que des Barques de foixante à foixante & dix tonneaux. On y trouve beaucoup de Lamantins, ou de Manates, qu'on nomme aussi Vaches marines. Bocca Toro est une ouverture, ou une ante, vers dix dégrés dix minutes de latitude du Nord, entre la derniere Riviere de Veragua & celle de Chagre. Les Indiens de Bocca Toro font très barbares & n'ont aucun Commere avec les Espagnols. Leur Côte produit quantité de Vanille (98)...

Oexmelin (99), dont les descriptions sont ordinairement très fidelles,

par l'intérêt que les Voïageurs de son Ordre ont toujours eu à connoître exactement la fituation des lieux , nous donne aussi quelques lumieres fur la Côte occidentale de Veragua. Il place Bocca Toro à trente lieues de la Riviere de Chagre , & tout cet espace est habité , dit-il , par des Indios Bravos, ou des Indiens Guerriers; nom que les Espagnols donnent à ceux qu'ils n'ont encore pu réduire. La Baie de Bocca Toro a vingt-cinq ou trente lieues de circuit, & quantité de petites Isles, dont l'une est pourvue d'excellente eau. La Pointe, qu'on nomme Diego, est arrosée d'une petite Riviere d'eau douce, où l'on trouve dans le fable, quantité d'œufs de Crocodiles, d'aussi bon goût que des œufs d'Oic. Les Indiens du Canton portent encore des ornemens d'or; ce qui femble prouver qu'il s'en trouve dans leur Païs, qui s'étend affez loin; & peur-être pourroit-on s'y établir . malgre les Espagnols, qui n'y ont pas plus de droit que toute autre Nation (1). Le terroir en est humide, parce qu'il y pleut trois mois de l'année ; mais il ne laisse pas d'être merveilleusement bon. La terre en est noire, & produit de très grands arbres. Bocca del Drago communique avec Bocca Toro. On est persuadé qu'une partie des petites Isles , qui n'est éloignée de la terre que d'environ deux lieues , est habitée par des Indiens. L'odeur de leurs fruits, ou de leurs alimens, se fait sentir à ceux qui s'en approchent. Mais jamais les Européens n'ont pu faire d'alliance avec eux. Les Flibustiers même n'ofent prendre de l'eau fur leurs Terres ; & ceux, qui l'out tenté avec un nombreux Détachement, ont été forcés de se retirer, après avoir perdu beaucoup de monde, qu'on leur tuoit à coups de fleches, sans qu'ils pussent découvrit d'où elles partoient. Ces Indiens courent avec

une extrême agilité dans les Bois. Ils menent une vie errante, depuis que les Espagnols ont entrepris de les subjuguer. Elle est partagée entre les Isles, où ils s'exercent à la pêche, & la partie de la Terre-fe:me qu'ils occupent, où ils passent le tems à la chasse. Ils sont continuellement en guerre

<sup>(97)</sup> Voïage autour du Monde, Tome I.

<sup>(99)</sup> Historien des Flibuftiers. (1) Le même , Tome II. page 211.

DE LA NUUL

avec les Indiens foumis; parce qu'ils ne les croient pas moins Ennemis de leut liberté, que les Espagnols.

En quittant Bocca del Drago, les Avanturiers suivirent la Côte jusqu'à el VELLE ESTA-Portete, qui est une petite Baie où l'on est à l'abri de tous les vents, à GNE. l'exception de celui de l'Onest. El Portete signifie petit Port. Celui ci sere aux Espagnols, lorsqu'ils arrivent avec des Vaisseaux chargés de marchandifes de l'Europe a la Riviere de Suere, où ils ont des Flabitations, & où ils plantent du cacao qui paile pour le meilleur des Indes. De-là leurs marchandifes font portées par terre à Carthago. Is entretiennent à l'embouchute de cette Riviere une Garnison de vingt-cinq ou trente Hommes , avec un Sergent, & une Vigie qui découvte en Mer. Les Avanturiers ont donné le nom de Pointe blanche à la Riviere de Suere. On y trouve des Bananes en abondance. Nous fortimes de Suere, continue Oexmelin, & nous passames devant la Riviere de Porto San-Juan, qu'on nomme le Defaguador (2) où nous primes quelques Requins. Enfuite nous entrâmes dans la grande Baie de Bukfvelt, ainli nommee d'un vieil Avanturier Anglois qui en faifoit fa retraite. Cette Baie a peu de largeur à son embouchure, mais elle est fort étendue dans l'intérieur, quoiqu'elle ne puisse recevoir que de petits Birimens, parce qu'elle n'a pas plus de quatorze à quinze pieds d'eau. Le Pais qui l'environne est marécageux & coupé d'un grand nombre de Rivieres. Elle contient une petite Isle, qui nourrit d'excellentes Huîtres. Nous mouillâmes vis-à vis de cette Isle, en terre-ferme, près d'une Pointe qui fait une Peninfule. On n'y trouve point d'eau douce; mais nous creusames des puits, qui nous en donnerent de très bonne. Nos Chasseurs tuerent une Biche & quelques Faifans. Ils avoient vu quantité de Singes, qui nous firent naître l'envie d'en manger. Leur chair ressemble à celle du Liévre; mais elle demande d'être cuite avec beaucoup de fel. La graiffe en est jaune & de fort bon goût. La rareté du gibier nous réduisant à vivre de ces Animaux, J'eus la curioficé d'aller à la chasse, sur le récit que j'entendois faire de l'instinct qui les porte à fe défendre. Lorsqu'ils voioient approcher les Chasseurs, ils se joignoient en grand nombte, en pouffant des cris épouvantables. Ils jettoient fur leurs Ennemis des branches feches, qu'ils rompoient avec beaucoup de force. Quelques-uns faisoient leur fiente dans leuts pattes & nous la jettoient à la tête. Je remarquai qu'ils ne s'abandonnent jamais, & qu'ils fautent de branche en branche avec une legercré qui éblouit la vûe. On n'en voit pas tomber un feul; s'ils gliffent quelquefois, en s'élançant d'un arbre à l'autre, ils s'accrochent avec les pattes ou la quene. Aussi ne gagnet'on rien à les bleffer. Un coup de fusil, qui ne les tue pas sur le champ, n'empêche point qu'ils ne demeurent accrochés à leut branche. Ils y meurent, & n'en tombent que par pieces. Mais je vis, avec plus d'étonnement, qu'auffi-tôt qu'on en bleffoit un, ses voitins s'affembloient autour de lui. mettoient leurs doigts dans sa plaie, comme s'ils eussent voulu la sonder, & que s'il en couloit beaucoup de fang ils la tenoient fermée, pendant que d'autres apportoient quelques feuilles qu'ils machoient un moment, & qu'ils

poulsoient fort adroitement dans l'ouverture. C'est un spectacle que j'ai eu (1) C'est l'embouchure du Lac de Nicaragua, qui se resserre beaucoup vers la plusieurs fois, & qui m'a toujours causé de l'admiration (3).

DESCRIPTION DE LA NOU-GNF-

On trouve fur toute certe Côte, jusqu'à celle de Honduras, une espece VILLE ESPA- de Singes qu'on a nommés Paresseux, parce qu'ils ne quittent point le même arbre aufli long tems qu'il y reste une feuille à manger, & qu'ils mettent plus d'une heure à faire un pas, lorsqu'ils levent les patres pour se remuer. Leurs cris font fort perçans. Ils ne sont différens des autres que par une extrême maigreur, qui rend leur figure hideuse. Oexmelin juge qu'ils sont sujers à quelque mal des jointures, tel que la goutte. Il en prit plusieurs, qu'il eut foin de bien nourrir, & qui n'en conferverent pas moins leur fecherelle & leur lenteur. Les jeunes ne sont pas plus agiles que les vieux. On les prend aufli facilement avec les mains, sans qu'ils se défendent autrement que par des cris (4).

Les Indiens du Pais doivent être fort sauvages, puisque sans avoir recula moindre offense, ils eurent la perfidie de s'approcher, à la faveur des atbres, & de faire fur les Avanturiers une décharge de fleches, qui en tua plutieurs. Après leur retraite, qu'ils firent très légerement, Oexmelin obferva la forme de leurs fleches. Non-seulement elles n'avoient aucune pointe de fer, ou d'autre métal, mais elles sembloient faites sans le secours d'aucun instrument. Elles étoient longues de cinq ou fix piés, de la grosseur du doigt, pliantes, & bien arrondies. L'un des bouts étoit armé d'une pierre à feu, fort aiglie, enchallée dans le bout même, avec un petit croc de bois en maniere de harpon, & liée d'un fil si fort, qu'elles pouvoient être lancées sans se rompre contre les corps les plus durs. La pierre cassoit plutôt que de quitter le bois. L'autre bout ctoit pointu. Il s'en trouva quelques-unes de bois de palmier , travaillées plus curieufément , & peintes en touge. L'un des bouts étoit armé aussi d'une pierre à seu , mais l'autre étoit garni d'un morceau de bois creux, de la longueur d'un pié, dans lequel ctoient renfermés de petirs cailloux ronds, qui faifoient un bruit affez fonore, au moindre mouvement qu'on donnoit à la fleche. Oexmelin croit que ces cailloux ne servoient qu'à lui donner du poids; mais il remarqua aulli que pour les empêcher apparemment de faire du bruit, on avoit eu l'adreife de mettre des feuilles d'arbre dans la partie creufe du bois.

Les Avanturiers, remettant à la voile, traverserent quantiré de petites Isles, qu'on nomme les Perles, & qui forment une espece de labyrinche, fort agréable à la vue, où l'on trouve des Tortues en grand nombre. Le lendemain, ils se trouverent devant les Isles de Carneland; & sans cesser de suivre la Côte, avoc un vent favorable, ils arriverent en peu de jours au Cap de Gracias à Dios. De ce Cap au Desaguador, Correal répéte plu-

figurs fois (5) qu'il y a foixante-dix lieues. C'est au Cap de Gracias à Dios qu'on trouve une Nation d'Indiens, cé-

Nations des Mosquites, ou lebres dans les Relations Angloises sous le nom de Mosquitos (6), & qu'Oex-Moultiques

(3) Ibid. page 214 & fuiv.

(5) Voïages de François Correal, pages

(6) On en trouve un détail eurieux dans le Voiage de Robert Lade. Dampler en parle

austi avec assez d'ésendue, Tome I. page 13 & fuivantes; mais il ne leur donne de l'affection que pour les Anglois. Ils n'aiment pas les François, dit-il, & leur haine eft mortelle pour les Espagnols.

metin



Tom MI. No Is .



melin nomme Mouftiques. Ils ont toujours résisté aux armes des Espagnols; mais ils trairent sans répugnance avec les François & les Anglois. Cette par la Nove espece d'alliance vient d'un Avanturier François, qui n'aiant pas fait diffi- villa Estaculté d'allet à tette & d'offrir quelques préfens à ces Indiens, reçur d'eux GNE. des fruits & d'autres provisions en échange. Ensuite, étant prêt à lever l'ancre, il enleva deux Hommes de leur Nation, qu'il traita bien, & qui apprirent affez facilement la Langue Françoife. Deux ans après , il les recondusfir lui-même dans leur Pais, où ils rendirent un si bon rémoignage des Avanturiets, qu'ils inspirerent les mêmes sentimens à route la Nation, surrout lorsqu'ils eurent ajouté que les Avanturiers tuoient les Espagnols. Les Mosquites s'empresserent alors de caresser les François, qui leur donnoient de leur côté des haches, des ferpes, des clous, & d'aurtes ustenciles. La confiance s'établir mutuellement, jusqu'à vivre dans une étroite familiarité. On parvint à s'entendre, par l'usage commun des deux Langues, & les Avanruriers demanderent des Femmes Indiennes, qui leur furent accordées. Ils ne partoient plus sans quelques Indiens, qui les accompagnoient volontairement, & qui leur étoient d'une grande utilité, par l'adrelle extraordinaire qu'ils onr à la pêche (7). Dans la fuite, les François en donnerent quelques - uns aux Anglois, avec lesquels ils éroient liés, dans ces Mers, par l'inrérêt commun de la Pirarerie. Ils leur apprirent la maniere dont il falloir les traiter, comme ils affurerent les Indiens qu'ils fetoient bien traités des Anglois. » Aujourd'hui, fi l'on en croir Oexmelin, ils ne font aucune dif-» ficulté de s'embarquer sur les Vaisseaux de l'une & de l'autre Nation. " Lorsqu'ils onr servi trois ou quatre ans, & qu'ils savent la langue Fran-» coise ou l'Angloise, ils retournent chez eux, sans demander d'autre » récompense que des instrumens de fer, méprisant l'or & tour ce qui passe » pour précieux en Europe (8). Dampier, fans remonter jusqu'à la source de leur liaison avec les Anglois, prétend » qu'ils reconnoissent le Roi d'An-» gleterre pour leur Souverain. Ils regardent, dir-il, le Gouverneur de la » Jamaique comme le plus grand Prince du monde. Pendant qu'ils font » avec les Anglois, ils porrent des habits, & se font même honneur de " » leur proprete; mais ils ne sont pas plutôt rerournés dans leur Païs, que » reprenant leurs ufages, ils ont pour toure parure une fimple roile attachée » au milieu du corps, qui leur pend jusqu'aux genoux (9). Quelque parri qu'on ptenne entre Oexmelin & Dampier , qui exerçoient à peu ptès dans

le même rems la profession d'Avanturiers, il paroîr, par des Relations plus récentes, que l'affection & les services des Mosquites sont aujourd'hui

(7) Dampier dit qu'ils out la vue extraordinaitement perçante, qu'ils découvrent na Vailleau de beaucoup plus loin que nous, & qu'ils voient bien mieux toutes fortes d'objets. Ils sont exercés dès l'enfance à se servir du harpon pour pêcher. Leur adresse est fi finguliere, que tout n'es qu'ils font, ils prennent plaifir à servir de but aux feches qu'on veut leur titer. Pourvu qu'on n'en tire qu'une à la fois, ils font surs de pares Toms XII.

déclarés pour les Anglois.

le coap, avec une petite verge, auffi dé-liée que la baguette d'un fuhl. Ils sont grands, bienfairs, agiles & vigoureuz. Ils ont le visage long, les cheveux noirs & luisans, l'air rude, & le teint basanné, ubi fuprà.

(8) Oexmelin, abi fupra, pages 131 & précédentes.

(9) Dampier, page 15. ubi fupra.



DE LA NOU-GNE.

Oexmelin ajoûre que le Gouvernement de certe Narion est absolument DESCRIPTION Républiquain. Elle ne reconnoîr aucune forte d'autoriré. Dans les guerres VILLE ESPA- qu'elle a fouvent contre d'autres Indiens, & qui nuisent beaucoup à sa multiplication, elle choisit pour Commandant le plus brave & le plus experimenté de ses Guerriers, celui, par exemple, qui aïant servi long-tems fous les Avanturiers est revenuavec des rémoignages de prudence & de valeur. Après le combar, fon pouvoir cesse. Le Pais que les Mosquires occupent n'a pas plus de quarante ou cinquante lieues d'étendue, & la Nation n'est composee que d'environ quinze cens Hommes, qui forment comme deux Colonies: l'une, qui habite le Cap; l'autre, établie dans le Canton qui fe nomme proprement Mosquite ou Moustique. Mais dans les deux Habitations, il y a beaucoup de Négres, libres ou esclaves, dont la race est venue de Guinée par une avanture extraordinaire. Un Capitaine Portugais, qui apporroit de Guince des Négres au Brefil, les observa si mal, qu'ils se rendirent mairres du Vaiifeau. Ils jetterent leurs Conducteurs dans les flots. Mais, ignorant la Navigarion, ils fe laisserent conduire par le vent, qui les porta au Cap de Gracias à Dios, où ils tomberent entre les mains des Mofquites. Ils ne purent éviter l'esclavage; mais ils se crurent plus heureux que dans le fott dont ils s'étoient délivrés. On en compte encore plus de deux cens, qui parlent la langue du pais, & qui menent une vie affez douce, fans autre assujetissement que d'aider leurs Maîtres à la pêche, & de parrager les travaux communs de la Nation (10).

Dampier avoue, comme Oexmelin, que les Mosquites n'ont aucun principe de Religion. Cependant on a découvert que leurs Ancêtres avoient des Dieux & des Sacrifices. Ils donnoient, tous les ans, à leurs Prêtres, un Esclave qui representoit leur principale Divinité. Après l'avoir lavé avec beaucoup de foin, on le revêtoit des habits & des ornemens de l'Idole. On lui imposoit le même nom. Il recevoit, pendant toure l'année, le même culte & les mêmes honneurs. Une Garde de douze Hommes veilloit sans cesse aurour de lui, autant pour l'empêcher de fuir, que pour sournir à fes befoins, & lui rendre un hommage continuel. Il occupoit le plus honorable appartement du Temple. Les principaux Mosquites l'y servoient réguliérement. S'il lui prenoit envie d'en fortir, il étoit accompagné d'un grand nombre de Courrifans ou d'Adorareurs. On lui mettoit entre les mains une perite flutte, qu'il touchoit par intervalles, pour averrir le Peuple de son pallage. A ce son, les Femmes sortoient, avec leurs Enfans dans les bras, & les lui présentoient pour les benir. Tous les Habitans du Bourg marchoient sur ses traces. Mais on lui faisoit passer la nuit dans une étroire prison, à laquelle on donnoit le nom de Sanctuaire, & dont la situation répondoit de sa personne autant que la vigilance de ses Gardes. Ces soins & ces adorations duroient jusqu'au jour de la Fète. On le facrifioit alors, dans une Affemblée générale des deux parties de la Nation (11).

Une aurre bifarrerie de la Religion de leurs Ancêtres, qui ne paroiffoit point abolie depuis long-tems, étoit d'enterrer avec chaque Pere de Famille, non-seulement ses Esclaves, mais son Prêtre, & tous ceux qu'il avoit entretenus dans fa maifon en qualité de Domestiques. Oexmelin raconte

(10) Oexmelin , ubi fupra , page 243. (11) Ibid. page 141. qu'un Portugais, devenu l'Esclave de ces Barbares, après avoir perdu un œil Discription dans le combat, eut le malheur de survivre à son Mastre, & d'être nommé on la la Novpour l'accompagner au tombeau. Il touchoit au moment d'être égorgé, lors- velle Espaqu'il lui vint à l'esprit de représenter que le Mort seroit peu considéré dans ens. l'autre monde, s'il y paroiffoit avec un Borgne à fa fuite. Les Indiens gouterent cette raison, & firent choix d'une autre Victime. Un de leuts usages, qui n'est pas moins singulier, est celui qui regarde les Femmes veuves. Après avoir enterré leurs Maris, & leur avoir porté, fur la foile, à boire & à manger, pendant quinze Lunes, elles sont obligées à la fin de ce terme, d'exhumer leurs os . de les laver foigneusement , & de les lier ensemble , pout les porter sur leur dos aussi long-tems qu'ils ont été en terre. Ensuite elles les placent au fommet de leur cabane, si elles en ont une, ou sur celle de leur plus proche Parent. Elles n'ont la liberté de prendte un autre Mari , qu'après s'être acquittées de ce devoir (12). Tous ces Indiens ont si peu de goût pout ce que nous appellons les Richesses, que ceux qui accompagnerent les Avanturiers au pillage de Panama, leur apportoient l'or & l'argent qu'ils pouvoient découvrir, & refusoient même de prendte des habirs & des étoffes, par la scule raison qu'ils n'en avoient pas besoin dans leur Païs, où l'air ne leur paroissoit point incommode. Ils ne recherchent que ce qui est abso-

Du côté de la Mer du Sud, Waffer raconte qu'étant parti de Panama le 10 de Mai 1678, pour se rendre à Nicoya, il sut obligé de jetter l'ancre à l'embouchure d'une Riviere qu'il nomme Manglares, dans la Province de Veragua, & qui descend de Chiriqui, haute Montagne, sameuse par ses Mines d'or. Il y prit des provisions, qui s'y trouvent en abondance, telles que des Veaux, des Porcs, de la Volaille, du Maiz & des fruits. En remettant à la voile, il fut battu d'une tempête, qui ne l'empêcha point d'arriver à la Pointe du Cap de Borica , où le calme le retint vingt-deux jours. Avec un meilleur tems, il n'auroit eu besoin que de quatre jours pour arriver à la Caldera; mais aïant été forcé de retourner à l'embouchure du Fleuve de Chiriqui, il revint par la Pointe de Borica jusqu'à la vue de l'Isle del Cano, ou du Chien, d'où ses Marelors l'assurerent qu'il ne restoit que deux iours jusqu'à la Caldera. Cependant un nouvel orage l'ajant repoussé encore à Chiriqui, il revint, pour la troisième fois, vers Borica, apres avoir déja compté 81 jours dans une navigation qui n'en prend pas ordinairement plus de huit ou neuf. Le vent devenoit quelquefois favorable; mais par la force des courans contraires , on reculoir presqu'autant la nuit qu'on avoit avancé du matin au foir. Douze jours se passerent encore, & les provisions commencoient à manquer. Il n'étoit plus tems de retourner à Chiriqui. La nécessité devint si pressante, qu'elle mérite d'être représentée (14), comme

précédentes. (11) Ibid. page 145.

lument nécessaire à la vie (+ 1).

(14) » Il ne restoit qu'un peu de Mair , » nouveau festin d'un cuir de Tauteau , qui

(14) » Il ne rettort qu'un peu ce Mart , » nouveau reunu au cui oc abactum qua dans l'auge aux Procs, que cev vilains » avoit fervi de conchet à mon Chien ; Animuta avoient remplie de fiente. Ce » & qui par fa mort étoit devenu un meudédigéable mess tiu paragé entre nons, » ble invulle. On le fit bouille long-teme par à portions égales. Enfaite il fallur faite » à gros bouillons, juiqu'à ce qu'il fait par de la comment de la comment

(12) Oexmelin , ubi fuprà, page 140 & » une capilotade des membres coriaces d'un » vieux Barber, qui avoit fait jusques-là mes so délices. Le jour suivant, on prépara un

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNE.

un exemple fingulier des Avantures de Met, à la vue des Côtes, & dans un traiet si court. Cependant un Vaisseau Mexiquain, qu'on découvrit fort heureusement, & qui étoit chargé de vivtes, arrêta les derniers effets du désespoir. On relâcha dans l'isse del Cano, qui est devant la Pointe de la Caldera, & que Waffer nomme une Isle délicieuse, par la fraîcheur de ses eaux & de son ombrage. Le lendemain, aïant remis à la voile, il se trouva vers le foir à la vue du l'ort qu'il cherchoit; mais la joie qu'il en ressentit lui couta cher. Il fit présent, à ses Matelots, de ce qui lui restoit de vin. Dans le trouble de l'ivreile, les ordres furent mal donnés & mal entendus. Le Pilote cria , Nord-Ouest ; le Timonier entendit Nord Nord Ouest , & porta vers la Côte, au lieu de gouverner vers le Port. L'effet de cette fatale méprife fut de donnet contre un écueil, qui mit la Fregate en pieces. Ne dérobons point au Lecteur la peinture d'un naufrage. Tout le monde, raconte Waffer, éroit plongé dans un profond fommeil. Cependant je fus éveillé par le bruit des vagues, qui se brisoient impétueusement contre les Rochers de la Côte; & je m'écriai, Qu'est-ce donc, Seigneur Pilote, Entrons - nous déja dans le Port ? A cet avis, réperé deux ou trois fois, le Pilore, fortit de fa léthargie, ouvrit les yeux pour s'éclaireir, & vit avec épouvante un Roc, que l'obscurité d'une haute Montagne, couverte d'arbres, n'avoit pas permis de reconnoître. Il cria, Tourne en arriere, mais il étoit trop tard; & la Frégate, pouffée avec une égale violence par le vent & la marée, heurta si furieusement, qu'elle s'ouvrit de toutes parts. Une Montagne d'eau, qui venoit de se briser contre le Roc, se televa dans son retour, entra dans la chambre de pouppe, & l'inonda presqu'entiérement. Aussi-tôt les lamentations fe firent entendre. La confusion & les ténébres augmenterent l'effroi. Chacun fe crut au dernier moment de sa vie; & personne ne pouvoit s'imaginer pat quel étrange revers il fe voïoit englouti dans les flots, lorsqu'il avoit cru toucher au Pott. Les uns s'abandonnoient au désespoit; d'autres, à genoux & les mains jointes, imploroient la misericorde du Ciel : d'autres confessoient à haute voix leurs péchés les plus secrets, Pour moi , qui n'étois pas mieux informé de la cause du mal, je conservai le sang froid que j'ai le bonheut de ne jamais perdre; & nous voiant prêts à périr, faute du secours qui pouvoit nous sauver, j'encourageai mes malheureux Compagnons à donner toutes leurs forces au travail. Je leur perfuadai d'abord de couper les mâts, & de nous faisir de toutes les planches & les poutres qui pouvoient nous foutenir fur l'eau. Enfuite, je fis jetter dans la Mer tout ce qui pouvoit submerger le Vaisseau par sa pésanteur. Cette ressource, avec celle des pompes, tetarda le naufrage jusqu'à l'arrivée du jour. Mais le plus

» converil en colle noitâtre. Mais loin d'en » devota fort avidement, dans la erainte

<sup>»</sup> érre dégoûtés , norre faim éroit devenue fi » dévorante, qu'il fut mangé comme la plus » délicieuse gelée. Ce même jour, un Ma-» telot Negre qui avoit renu caches jus-

an qu'alors deux de ces fruits qu'on nomme m Plantains, en mangea un, pelure, coque so & tout. Il vint fecretement me prefencer

<sup>»</sup> l'autre, me priant de lui en donner seu-

as lement la coque : & fitôt qu'il l'eut . il la

<sup>»</sup> que quelqu'un ne la lui vint arracher, II » est certain que si nous avions pu aborder

<sup>»</sup> à quelque terre peuplée de Sauvages In-» diens, qui font fur cette Côte irrécon-» ciliables Ennemis des Espagnols , nous y » ferions descendus à rouses sorres de rif-

<sup>»</sup> ques , pour nous délivrer de eerre cruelle » extrêmité. Voiages de Lionnel Waffer, pages 171 & précédences.

utile de mes conseils fut de prendre , deux à deux , une longue corde , que utile de mes confeis sur de prendre, a ceux a ceux, une iongue cortes, que Discription prindre de mes confeis sur la ceux a ceux, une iongue cortes, que plus prindre de mes confeis sur la ceux de la ceux de la ceux de se prindre de mes cours des vietts Esra Novegrand nombre. Lorsque la Frégate eut coulé à fond, malgré le secours des vietts Esra vietts est de mes confeis de mes confeis sur la ceux de mes c pompes , tout le monde étant forcé de se jetter à la nage sur les planches ONE. dont on avoit pu se saisir, le premier qui abordoit au rivage tiroit après lui fon Affocié, qui tenoit l'autre bout de la corde, & qui étoit quelquefois prêt à se noïer. Nous échapâmes au plus redoutable de tous les dangers, à l'exception de cinq ou fix Malheureux , qui périrent moins dans l'eau, qu'en donnant de la tête contre les écueils. & contre les débris mêmes du Na-

vire (15). Waffer ne fut point abbatu de fa difgrace. Il eut le bonheur de recueillir une partie de ce qu'il avoit jette dans les flots; & le corps même du Bâtiment aïant été tiré sur le sable, il le sit brûler, pour en sauver tout le fer-On a déja remarqué que le récit, qu'il fait de sa marche jusqu'à Esparza, a fait peu connoître un l'aïs désert qu'il traversa pendant plusieuts jours, sans zencontrer une seule Place qu'il ait pu nommer. Mais comme on n'a représenté sa navigation & son naufrage, que pour se donner l'occasion de reprendre les distances de la Côte, il sustit de l'avoir conduit, le long des deux Provinces de Veragua & de Costa ricca, jusqu'au Golse des Salines, où l'on s'est arrêté avec Cooke & Woodes Rogers (16).

(15) Lionnel Waffer, pages 181 & pté-

(16) Du Cap Blanc à celui de Herradura, on compte dix huit lieues, Nord-Ouest & Sud-Eft. Le Golfe des Salines, dans lequel est la Baie de Nicoya, & dont la par-tie du Sud-Est se nomme Caldera, est entre ces deux Caps; mais ce Golse n'est pas déerit. Du Cap Herradura à Rio de la Stella, onze lieues Nord-Ouest & Sud Eft , & d'ici à Rio del Caño, huit lieues en suivant la même route. De la l'ointe Mala à Golfo dolce ou Baie d'eau douce , sept lieues & même route. Du Cap Blanc à l'Isle del Cano, trente huit licues Sud Est & Nord-Ouest. Cette Isle n'est qu'à une lieue du Continent, sous le huitième dégré trente-

eing minutes de latitude du Nord. Cook marque 15 lieues, Nord-Nord-Ouest & Sud-Sud-Eft , d'Herradura à l'Isle de Chira qu'on a déja nommée, & place à moitié chemin, fur la Côte, nne Ville Espagnole qu'il appelle Landecho , où les Bestiaux sont en abondance. La côte elt baffe, avec quantité d'anfes bordées de mangles, jusqu'a la Riviete de Cipanio, qui est deux licues au-delà de Chita, où les Vaisseaux, dit-il, vont prendre les chargemens qu'on y apporte de Nicoya 3 ee qui s'accorde avec la Relation de Gage. Cette Iste est habitée par des In-

basse & ronde, & au Nord-Est, nn Banc de fable convert d'cau. A huit lieues de l'Iste de Chira est celle de Saint-Luc 3 & dans l'intervalle on rencontre trois autres Isles qui se nomment Islas en medio, environnées de bas fonds. Proche de la plus avancée de ces trois liles est celle de Guavavas. L'Isle Saint-Luc forme un Port , où l'on charge des Mulets & d'autres marchandiscs pour Panama. Il se nomme Foro , avec un Bourg Indien à une demi - lieue de l'Isle.

De l'Isle del Caño à la Pointe de Borica qui cit fous le huitième dégré vingt minutes, il faut conrir Nord-Ouest-quart-au-Nord & Sud Est-quare au-Sud. De cette Pninte au Golfo dolce, on compte quatrelicues, Nord-Ouest & Sud-Est , & d'ici a la Pointe Mala fix lieues, dans la même direction. De la Pointe de Borica, où commence une autre Baie, il y a fix licues jusqu'aux Isles de Chiriqui. Du côté Nord de cette Pointe on trouve un Port où l'on peut mouiller & faire de l'eau. Au Notd-Ouest de la même Pointe, après avoir pallé quelques Rochers, on découvre un autre Port , qui se nonime Port des Limons. Enfin deux lieues à l'Ouest de la Pointe de Botica, près d'un petit Bois de mangles blancs , on trouve un troisième Port, où les Mariniers s'occupent à ramaffer des noix de coco, lorsqu'ils sont arrêtés par diens & ne manque point d'eau ni de pro- le vent. Les ssles de Chiriqui, au nom-visions. Elle a, fort près, à l'Est, une autre ssle, bre de neuf, sont rangées trois à trois, DE LA NOU-GNE.

Raveneau de Luffan, Flibustier François, dont la Relation compose le troilième Tome de l'Histoire de ces Avanturiers (17), décrit plutieurs Places VALLE ESPA- de la même Côte, mais avec aussi peu d'ordre, qu'il en mettoit dans ses courses. On doit regretter qu'en traversant la terre-ferme pour paller de la Mer du Sud dans celle du Nord, il n'ast pas nommé d'autre lieu que Segovie la · Neuve , une des Villes de Nicaragua que nous avons laissées sans description. Il avoit pris terre au Golfe d'Amapalla, (4) d'où il ne compre pas moins de quarante lieues jusqu'à cette Vule. La route de deux cens quatrevingt Hommes au travers d'un Pais qu'ils ne connoilloient point, & fans celle à la vue des Espagnols qui ne leur lailloient pas un moment de repos, paroîtroit incroiable dans le récit de Lussan , s'il n'étoit vérifié par d'autres témoignages. Ils emploietent près de deux mois & demi à se rendre au Cap de Gracias à Dios, qui separe la Province de Nicaragua de celle de Hondutas; fut quoi Lullan observe qu'aiant presque toujours marché au Sud-Est, ils avoient fait plus de trois cens lieues, suivant leut estime, quoiqu'en droite route les Espagnols n'en mettent qu'environ quatre-vingt de ce Cap. ou de l'embouchure de fa Riviere, à la Mer du Sud. Mais il v a peu d'utilité à titer de ses Observations, dans des lieux dont il ignoroit les noms. A l'égard de Ségovie, que les Géographes placent à treize dégrés vingt-cinq minutes de latitude du Nord & deux cens quatre-vingt-treize de longitude. fur la Riviere d'Hyare, " elle est aslise, dit-il, dans un fond, & comme » prisonniere au milieu des Montagnes qui l'environnent. Les Eglises y sont " mal bâties : mais fa Place d'armes est fort belle, aussi bien que les Mai-» sons de la Ville. On compte, de-là, quatante lieues jusqu'à la Mer du » Sud. Le chemin, du lieu d'où il étoit parti, est d'une extrême difficulté. » On n'y trouve que des Montagnes d'une prodigieuse hauteur, sur le

» fommet desquelles il faut monter fans celle, avec beaucoup de danget ; » & les Vallées y ont si peu d'étendue, que pout une lieue en Pais plat, » on en a six à monter ou à descendre. Le froid y est piquant, & le brouil-» lard ordinaitement si épais pendant la nuit, qu'à l'arrivée du jour les \* Avanturiers ne se reconnoissoient qu'à la voix. Il y a vingt lieues de Ségovie

presqu'à même distance entr'elles, mais fort petites ; & la dixième, qui peut avoir une lieue de tour, est plus proche de la Côte. vis-à-vis de l'embouchure d'une Riviere de même uom , sur laquelle est une Bourgade Espagnole qui se nomme aussi Chiriqui , ou Cherique. On peut eutrer, dans eette Ri-viere, des deux côtés de l'Isse. Toutes les

Isles de Chiriqui ont de l'eau douce & des noix de eoco. On rencontre plus loin à l'Eit quatte petites lifes, qui se nomment Secas, ou Isles seches, & au Nord Est trois ou quatre autres qu'on appelle Contreras. De Chiriqui aux Secas, on compte quatre lieues, & une lieue des Secas aux Contreras; quatre ensuite des Secas à Pueblo Nuevo, qui est un Bourg Espagnol avec une Isle & une Riviere. Pueblo Nuevo est à sept dégrés vingt deux minutes du Nord. De là julqu'a Baya Honda , lept lieues. A deux lienes de cette Baie , au Sud , est une Iste qui se nomme Canales. On rencontre ensuite les Isles de Coyha ou Quibo vers sept dégrés trente minutes. Il n'y a que vingt licues Sud-Eft, de la Pointe de Borica aux Isles de Quibo Il faut enurit dans cette direction julqu'à ce qu'on découvre celle de Quicara, qui est au Sud de toutes les autres. De l'Isle de Quicara jusqu'à la Pointe Mariato, il ne reste que dix-lieues. Supplément de Woodes Rogers , piges 14 & 15. Voinges d'Edouard Cook , Tome 11. pages 264 & fuiv

(17) Histoire des Avanturiers Flibustiers, en Anglois, par Oexmelin, & publiée en François en 1744, à Trevoux, 4 vol. in-11. (\*) A 12 dégrés 20 minutes du Nord.

 Dios (18). Lusian décrit la Caldera, dont Rogers & Cook se plaignent de n'avoit VELLE LAFApas trouvé la description dans leurs Mémoires Espagnols; mais il semble cus.

donner ce nom à tour le Golfe que d'autres nomment Salinas, & dont ils prétendent que la Caldera n'est qu'une partie. C'est une Baie, dit-il, qui porte le nom de fix Magalins, qui font à la distance d'environ rrois lieues de sa Bouque, & sur le botd de l'Embarcadore d'Esparsa, Ville qu'on a vue décrite pat Waffer (19), & qui n'en est aussi qu'à trois lieues. " Cette . Baie, où Nicova est située au Nord-Est , & que cette raison a fait nommer Baie de Nicoya par quelques Géographes, est un des plus beaux Ports du » monde. Son entrée est pourtant fort large; mais en récompense, elle a » pour le moins douze lieues de profondeur, & elle renferme quantité » d'Isles, de différentes grandeurs, il n'y a, de tous les vents, que celui de "Est qui puisse y nuire aux Vaisseaux. Le fond de la Baie est ouvert par » de très belles Rivieres qui s'y déchargent, & qui conduisent à des Suoreries, dont ce Pais est rempli. On peut choisir les mouillages, suivant » la longuent des cables; c'est à dire depuis dix brasses, en augmentant par » cinq, jusqu'à cent. Les six Magasins de la Caldera ont été bâtis pat les . Habitans de Carthago (20), pour le Commerce qu'ils entretiennent avec » le Petou. On trouve, dans la même Baie, une groffe Bananerie; c'est le » nom que Lussan donne à un beau Plant d'arbres à fruits , sur-tour de Ba-» naniers, qui offrent des rafraîchissemens continuels aux Vaisseaux (21). Il » fait autili la description de quelques Villes & Bourgades de la même Côte.

Chiriquita est une petite Ville, assise dans une Plaine, dont la vue n'est bornée que par de petits Bois fort agréables, & qui est coupée en divers endroits par différentes Rivieres. Elle n'a point d'autre commerce que celui du fuif & des cuirs. Son Port est dans une affez grande Riviere (22), qu'il faut remonter près d'une lieue pout y arriver, & qui n'a qu'une l'asse à son embouchure. Les Espagnols mêmes n'y osent entrer sans une Balise. De ce Port il teste encote trois licues jusqu'à la Ville, mais le chemin est d'une finguliere beauté. A deux lienes de sa Riviere, on rencontre une petite Isle nommée San Pedro-

Lussan confirme (23) qu'Esparsa, n'est qu'à trois lieues de la Mer, & que le chemin est remple de petites Montagnes, d'où l'on découvre néanmoins un rrès beau Païs. La Ville est bâtie sur une éminence, qui fair appercevoir tout ce qui se passe dans la Baie. Elle est environnée d'une petite Riviere, qui en fait exactement le tour; & du côté de Carthago on rencontre de très belles Plaines, coupées par des chemins roïaux, qui ne le cedent point à ceux de l'Europe.

(18) Ibid. Tome III. page 305. (19) Waffer la nomme Esparza; mais suivant son récit elle doit être beaucoup plus

loin de la Mer ; à moins qu'il n'eur marché plusieurs jours sur les bords du Golfe. (10) L'Auteur, ou le Traducteur, met-

tent toujours Carthagene, qu'ils confondent

ainfi fort mal-a-propos avec Carthago, Capitale de Costa-ricca.

(11) Ibid. page 96. (12) A huit dégrés trente - fept minutes

du Nord. (13) Ibid. page 114. GNZ.

San-Lorenzo est une Ville , à la distance d'une lieue & demie de la Mer , DESCRIPTION proche du Capou de la Pointe du même nom (24). Elle est habitée par des Espagnols & des Indiens. On la prendroit pour Chiriquita, tant il y a de VELLE ESPAreffemblance entre ces deux Places, foit par leur fituation, foir pour le cours des Rivieres dont elles font environnées. Le Pais est fort découvert.

Pour aller à Pueblo Nuevo, il faut monter deux lieues dans une fort belle Riviere, Cette Ville, ou cette Bourgade, n'est pas des mieux situées, quoiqu'affife fur le bord de la Riviere. Elle est environnée de marécages. On trouve fur le chemin un retranchement pour sa sureté, mais peu capable d'une

longue défense (25).

Bocca del Toro de Costa ricca, est une grande Baie, à dix lieues de la Pointe de Borica (26).La largeur de son embouchure est de quatre ou cinq lieues d'une Pointe à l'autre, & sa profondeur d'environ huit lieues. Il y a du péril à ranger à l'Est; mais on y trouve par-tout un bon mouillage; & dans le fond de la Baie on peut jetter l'ancre fort près de terre. Quatre Isles, qu'elle contient dans fon enceinte, affez proche du rivage de l'Est-Nord-Est, sont environnées de Roches qui en rendent l'accès difficile. Plusieurs belles Rivieres fe déchargent dans la Baie, & conduifent, en les remontant, à diverses Habitations d'Indiens qui n'ont pas reçu le joug des Espagnols; ce qui n'empêche point que les Caravanes de Carthago ne prennent cette route pour se tendre à Panama, mais bien escortées, & par un chemin qui passe à six lieues du botd de la Mer (27).

On compte vingt-fept lieues d'Esparsa à Carthago (18),

Lussan fait obsetver que depuis Realejo jusqu'au Golfe de Panama, on passe devant quantité de petits Ports , dont il faut avoir une parfaite connoisfance pour les trouvet. La Bouque, dit-il, en est si cachée, que lorsqu'on les manque, il est absolument impossible de mettre à terre le long de la Côte. Non-feulement la Met y est toujours émue : mais aux moindres vents de Sud-Est & de Sud-Ouest, elle y est affreuse, Il compte de l'Isle de Quibo, où les Avanturiers avoient choisi leur retraite, quatre-vingt lieues jusqu'à Panama, dix à Pueblo Nuevo, & cinq jufqu'à la Côre.

Entre les Isles qui botdent la Côte de la Mer du Sud, depuis le Cap Blanc jusqu'au Golfe de Panama, Dampier fait une curieuse description de celles de Ouibo. La Côte, dit il, s'étend à l'Ouest, depuis le Golfe jusqu'à ces Isles. Elle est en partie montueuse, en partie basse, & couverte de bois fort épais. Mais, quelques lieues plus loin dans les Terres, la campagne n'est composée que de patutages, bien poutvus de Bestianx. Cette Côte est médioctement habitée. Les Espagnols peuvent aller par terre de Panama par tout le Mexique, ou n'y trouvent pas d'autre obstacle, que la barbarie de quelques Nations Indiennes du Veragua, qu'ils n'ont point encore subjuguées : mais vers la Côte du Perou, ils ne fauroient aller plus loin que la Riviere de Chepo, parce que le Païs est couvert de Bois si épais, & traversé par tant de groffes Rivieres, fans parler des petites & de plusieurs bras de Mer,

((24) A huit dégrés dix minutes du Nord. (15) Ibid. page 70. [16] A fept degres vingt-deux minutes,

(17) Ibid. page 190. (18) Ibid. page 103. nue les Indiens mêmes qui l'habitent ne peuvent y pénétrer sans beaucoup

DESCRIPTION

La principale des Isles qui portent le nom de Quibo est à sept dégrés pe La Novquarorze minures de latitude du Nord. Sa longueur est de six ou sept lieues, que fur trois ou quatre de large. Ses tetres sont basses, à l'exception de celles qui font l'extrêmité Nord-Elt. On y trouve plusieurs sortes de grands arbres, de l'eau excellente, à l'Est & au Nord-Est, quelques Bêtes fauves, & quantité de gros Singes noirs, dont la chair est un fort bon aliment. On y rencontre aussi des Guanas & d'autres Serpens. Le Sud-Est de la Pointe de l'Isse a ses dangers par un banc de sable, qui s'étend d'une demi-lieue en Mer, & par un Kocher éloigné d'un mille de la Côte , une lieue au Nord-Est de ce Banc. Si l'on excepte ces deux écueils, on peut mouiller autout de l'Isle, à 6,8, 10, ou 12 braffes d'eau, fur un fable clair & de bonne renue.

On decouvre plusieurs autres Isles, les unes au Sud-Ouest, les autres au Nord & au Nord-Ouest de celle-ci, relle que Quicaro, qui en est une assez grande au Sud-Ouest. Au Nord de la premiere, on trouve celle de Rancheria, qui est couverte d'une espece d'arbres qu'on nomme Palma Maria. Cer arbre est droit & d'une grande hauteur. La reliemblance des noms n'empêche point qu'il ne foir fort différent du Palmier. Il est estimé pour les mâts. Ses veines, au lieu d'aller droit comme celles des autres arbres, circulent aurour du tronc. Les Canales & les Cantarras sont d'autres petites Isles au Nord Est de Rancheria, toures séparées par des canaux où l'on peut mouiller. Elles font routes comprises sous le nom général d'Isles de Quibo (29).

Il ne reste, pour achever ce tableau de la Nouvelle Espagne, que d'y tote générale de joindre quelques rraits de Lionnel Waffer, qui ne se trouvent dans aucune la Nouvelle Ef-autre Relation. Il affure que cette vaste Région contient plus de quarante mille Eglises, quarre-vingr-cinq Villes considérables, cinquante-huir perires, & un nombre infini de Bourgs & de Villages. Aux trois Audiences qui forment son Gouvernement, il ajoute celles de l'Isle Espagnole & des Philippines , auxquelles il prétend que le Viceroi peut nommer provisionnellement des Gouverneurs & d'autres Officiers , lorsque ces Places deviennent vacantes par la mort de ceux qui les possedent. Indépendamment de cette prérogative, il compte cent trente cinq Villes (30), où ce Dépositaire de l'au-

(19) Voiage de Dampier autour du Moude,

Tome 1. chap. 8. (30) On ne peut fe difpenfer de les nommer, parce qu'une partie ne se trouve point dans les autres Voiageurs & n'a point paru dans la Description. St Ildefunfe , Xigoyan, Mcxapa, Tlana, Tetules, los Angeles, Mechoacan, San Luis, Tafeo, Xiquilpar la grande, Chilehota, Tainfitaro, Pintzardaro, Colima, Sayula, Chametla, Motinez, Amula , Zamura , Xacona , Aguatla , Miagu-atlan, Tinguindin Salaya, St Michel & Saint Philippe, Guanaguato, Cinaloa, Mestitlan, Queretaro, Alamillo, Sombrerere, Cholula, Chalco, Suchimilco, Arrifea, Guacoxingo, Zaporlan , Sacatula , Tutepeque , Tecoante-Tome XII.

peque, Tepeaca, Teguacan, Tulanfingo, Chi-chicapa, Ozzaca, Xilotepeque, Panuco, Itampico ou Tampica, los Valles, Villa ricca, qui cft l'ancienne Vcra-Cruz, Xalappa, Mexicalfingo, Tacubaya, Coantnavat, Teutitlan, Acatlan, Scrrogordo, El Saltillo, Agualuleos, Sultepeque, Tiafafalou, Ifte-pec, Izucar, Yaporlan, Guatulco, Tirria, Chantla de la Sal, Tetela, Itmiguilpa, Xignilpa, los Lagos, Leon, Pachuca, Totonicapa, Guadalcazar, Xiguipila, Teutila, Orifaha, Xalofingo . Papantla , Quantitlan de lus Jarros , Tezcuco , San-Juan de los Llanos, St Jacques de Tecalinutlan, Saint-Antoine, Guatifco, Tulpa, Petaltepeque, Zapoticlau, Cuiguacan, Kasoitremendo, DE LA NOU-VELLE ESPA-

torité suprême établir des Chefs Civiles & Militaires par son propre choix à Description & fans la participation de la Cour. Il en nomme quatorze, dans lesquelles il comprend à la vérité Manille, Saint Domingue, la Havane & Portoric, où il met des Tréforeries roïales. Les autres font Mexico, Guaxaca, Vera-Cruz, Merida, Guadalacara, Guatimala, Chiapa, Durango, San-Luis, Zacarecas & Tasco. Les Trésoriers généraux de ces quatorze Villes ont chacun leur Jurisdiction, qui s'étend sur un grand nombre de Trésoriers subalternes. C'est par cerre voie que les Tributs, les Impôts & les autres Droits de la Couronne font rassemblés, rous les ans, pour attendre l'arrivée de la Flotte qui les transporte en Espagne. Tout ce qui concerne d'ailleurs l'Administration, le Commerce, la Religion & les Usages, est renvoié aux Articles qu'on va donner successivement sous ces titres.

# Supplément pour la Province de Guaxaca.

LE doute qu'on a fair naître sur le récit de Dampier, dans une Note qui appartient aux Ports de cette Province, est heuteusement levé par Lussan; & l'on ne regrete que d'avoir eu fa Relation trop tard, pour joindre cet éclaircissement à l'article qu'il regarde.

La Baie de Tecoantepeque, où il arriva le 18 d'Aoûr 1687, est, dir-il; à vingt lieues du Port de Guarulco, qu'il nomme Vatulco (31). Il y prit terre . pour se rendre à la Ville, qui est à quatre lieues de la Baie. On la découvre à demi-lieue, d'une élévation, d'où l'on distingue huir Fauxbourgs qui l'environnent. Elle est commandée par une très belle Abbaïe, bâtie en plateforme, qui passeroit plutôt pour un Fort que pour une Maison Religieuse, & qui porte le nom de San Francisco. Depuis le Port Sonsonate, ou la Trinité, dans la Province de Guatimala, jufqu'à celui d'Acapulco, il est impossible d'aborder dans d'aurres lieux que les Baies; & quoique celle des Salines soit petite & de difficile accès, parce que la Mer y est très grosse, on ne laisse pas de la compter pour un Port. Elle est la premiere après Sansonate. à vingt lieues au vent de celle de Tecoantepeque, que les Espagnols matquent aussi pour Baie dans leurs Cartes , quoiqu'elle ait si peu de profondeur qu'à peine la distingue-t'on si l'on n'est à terre. Elle est terminée par un petit Lac qui porte fon nom, avec lequel elle communiquoir autrefois, & dong l'embouchure est aujourd'hui bouchée de fable. Le Vaisseau d'Acapulco y relâchoir anciennement, à fon retour de Manille; & quelques Espagnols apprirent à Lussan qu'il aboutit par son autre extrêmité à la Riviere de Vastagua, qui va se rendre dans la Mer du Nord (32).

Le Port de Guatulco, dont on répete que la situation est à vingt lieues, fous le vent de la Baie de Tecoantepeque, n'a d'étendue que pour contenit

Xiquililço, Otumba, Saint Christophe, Chacalluta, Compuala, Yautitlan, la Mif-teca, Teutitlan du chemin, Tepabotislan, Culiacan , Zapotecas , Petatlan , Compoliela, page 176,

Yurirapundaro', Topila, Teuficalco, Mara. Quatagualpa, Cofamaluapa, & quelques batio, Tuximarea, Guaufacalco, Xitope- autres dont Waffer n'a pu retrouver les noms, que, Zumpango, Guauchinango, Simatlan, ubi fuprà, page 349. (11) A quinze dégrés einquante minutes

du Nord. (12) Ravencau de Lullan, ubi fuprd à

onze ou douze Navires; encore doivent-ils être amartés, devant & derriere, DESCRIPTION car s'ils n'avoient que leurs ancres , ils se briferoient les uns contre les autres pe LA Nouau changement des marées & du vent. C'est à l'entrée de ce Port qu'est le VELLE ESPA-Goufre, dont on a donné la description d'après Dampier, & dont le GNE. bruit se fait entendre à plus de quatre lieues. Lussan le nomme Bofadora. Quatre lieues plus bas, on trouve un autre Port, très dangereux par ses Rochers, & dans la Passe duquel un Rocher, qu'on nomme le Foritton, est sans cesse couvert de Boubies, de grand-Gosiers & d'autres Oiseaux de Mer. Un peu plus loin, on rencontre l'Isle dos Sacrificios. Huit lieues audelà, font trois petits Ports, éloignés d'une lieue l'un de l'autre, dont le plus beau porte le nom de los Angeles. Son entrée ne s'apperçoit qu'en fuivant la terre, & présente un Rocher, percé comme une porte cochere. De ce Port à celui d'Acapulco, c'est à-dire dans une distance de soixante lieues, on n'en trouve aucun autre que le Port Marquis (33), à deux lieues du dernier.

### ORIGINE, MONARCHIE, CHRONOLOGIE. Cour Impériale, Revenus de l'Empire, & Gouvernement des anciens Mexiquains.

Es anciennes Histoires des Mexiquains rapportent, dit-on, quelques quaine d'un I circonstances d'un Déluge qui fit périr tous les Hommes & les Animaux, luge universal à l'exception d'un Homme & d'une Femme, qui se fauverent dans une de ces Barques qu'ils nomment Acalles. L'Homme, fuivant le caractere qui exprime fon nom, s'appelloit Coxcox, & la Femme Chichequetzal, Cet heureux couple arriva au pié de la Montagne de Culhuacan, une de celles qui environnent la vallée du Lac. Il y mit au monde un grand nombre d'Enfans , qui naquirent tous muets , & qui reçurent un jour la faculté de parler, d'une Colombe qui vint se percher sur un arbre fort haut. Mais l'un n'entendant point le langage de l'autre, ils prirent le parti de se séparer. Quinze Chefs de famille, qui eutent le bonheur de parler la même langue, s'unirent pour aller chercher une nouvelle Habitation. Après avoir erré pendant l'espace de cent quatre ans, ils arriverent dans un lieu qu'ils nommerent Aztlan; & de-là, continuant leur voiage, ils vintent d'abord à Chiapultepeque, enfuire à Culhuacan, & pour terme, au bord du Lac où ils fonderent une Ville qui est aujourd'hui Mexico. On trouve dans Carreti la copie d'un ancien Tableau du Païs, qui contient leur route, avec les hieroglyphiques qui marquent les noms des lieux, & d'autres fingularités (34), dont chacune porte fon explication. L'objet de l'Auteur Mexiquain étoit de faire voir que sa Nation éroir aussi ancienne que le Déluge, & que la Ville de Mexico avoit eu son origine dans l'année que ses Habitans nommoient Omeccagli, qui répond à l'an 1325 de la création du Monde. Mais

Hiftoire Mezi-

de Dom Charles de Siguenza, qui confer-voit précieusement le Tableau. La ligne serent.

marque le chemin des Fondateurs , les figu-(14) Carreri obtint cette copie à Mexico, res voifines font les lieux ou ils s'arrêterens

Vuuii

cette Chronologie ne peut être exacte, puisqu'elle met si peu d'années entre

DE LA NOU- le Déluge & la fondation de leur Ville.

VILLE EGFA-Espagne,

Il paroît évident à tous les Historiens Espagnols (35), que les premiers Habitans de la Nouvelle Espagne onr été des Sauvages, qui habitoient de Origine que les rudes Montagnes, sans cultiver la terre, sans Religion & sans Gouverne-Hiftotiens don-ment aux Peuples ment , fe nourriffant de leur chasse & de racines , d'où leur font venus les de la Nouvelle noms d'Otomies & de Chichimeques, & dormant dans des grortes ou des buissons. Les Femmes s'occupoient des mêmes exercices, & laissoient leurs Enfans attachés à des arbres. On trouve encore aujourd'hui, dans le Nouveau Mexique, des Hommes de cette race, qui se prétendent descendus de Coxcox & de Chichequetzal, & qui font restés dans un Païs stérile & montueux, fans penfer à chercher des habitations plus douces. Ils vivent aufli des Animaux qu'ils ruent dans leurs chaffes, & ne s'affemblent que

pour voler & ruer les Voïageurs. Les Espagnols n'ont pu les subjuguer, dans l'épaisseur des Bois qui leur servent de retraite.

On donne le nom de Navatlaques, pour les distinguer des Chichimeques, à cetre race d'Hommes plus polis & plus fociables, qu'on fair descendre de fept des quinze Chefs qui se déterminerent à chercher de meilleures rerres. Ils vinrent, fuivant les mêmes Historiens, d'un Païs éloigné vers le Nord, qu'on prend pour celui qui porte aujourd'hui le nom d'Aztlan, ou Teukul, dans le Nouveau Mexique. Quelques uns les font fortir de certe Contrée en 820, & les font errer l'espace de quatre-vingr ans, avant que d'arriver à Mexico, où ils s'arrêterent en 900. Mais ces suppositions s'accordent mal avec le Tableau & les Histoires Mexiquaines. La raison, qui les obligeoit de s'arrêter par intervalles, étoit leur foumission pour une de leurs Idoles, qui leur ordonnoit de peupler certains lieux, & qui regloit enfuite le tems de leur départ. Ils n'arriverent pas tous enfemble au Lac de Mexico. Les Suchimilques, dont le nom fignifie Jardiniers de fleurs, furent les premiers qui se logerent sur la rive méridionale, où ils fonderent une Ville de leur nom. Les feconds furent les Chalques, c'est-à-dire, Peuples des Bouches, qui vinrent long tems après , & qui fonderent une Ville de leur nom , affez proche de Suchimilco. Les Tepeaneques, ou Peuples du Pont, vinrent enfuite, & peupleurent fi heureusement, que leur principale Ville fut nommée Azcapuzalco, c'est-à-dire Fourmilliere. Les Fondateurs de Tezcuco, nommés Culhuas, ou Peuple boffu, parce qu'ils avoienr une Montagne boffue dans leur Canron, s'établirent vers l'Orient. Ainsi le Lac fur environné par ces quatre Nations. La cinquiéme, qui portoit le nom de Tatluques, trouvant à fon arrivée toute la Plaine remplie, se retira au-delà des Montagnes, dans un Canton rrès ferrile, où elle fonda la Ville de Quahuac, qui fignifie Aigle, & que par corruption, on appelle aujourd'hui Guernavacca. C'est à présent la principale Place du Marquifat del Valle, dont on a deja remarqué que Charles-Quint fir présent à Cortez. La sixième Narion sur celle des Tlascalans, ou Peuple du Pain, qui passant les Monragnes vers l'Orient alla fonder plusieurs Villes, dont la Capitale fut nommée Tlascala. Les anciens Sauvages, qui portoient le nom de Chichimeques & d'Otomies, voulurent s'oppofer à fon établiffement; mais ils furent vaincus dans cetre entreprife, & voiant vivre les fix

Nations dans une intelligence qu'ils attribuerent à la fagesse de leut Gou-Nations dans une intentigence quits arribuerent à la lagelle du loui. Son vernement, ils commencetent à changer auffi de mœurs & d'arges, ils bail be la Nou-tirent des cabanes, ils reconnurent des Superieurs; fans quitter néanmoins viette Esra-viette fire. leurs Montagnes, & fans lier aucun commerce avec leurs Voifins. On croit ans. que c'est d'eux que les Habitans de toutes les autres Provinces tirent leur

Les fix Nations étoient en possession depuis 302 ans , suivant Acosta (36), des Etablissemens qu'elles avoient choisis, lorsque celle des Mexiquains, qui tiroit ce nom de Mexi, fon Chef ou fon Prince, partir du Pais qu'elle avoit occupé jufqu'alors, fur un oracle de l'Idole Virzilipuzili, qui lui avoit promis un grand Empire. Quatre Prêtres, Interpretes des volontes de l'Idole, faifoient arrêrer en divers lieux cette Trouppe etrante, pour cultiver pendant quelque tems les rerres; & commencerent l'usage de sacrifier des Victimes humaines. En partant, ils laiffoient detriere eux les Vieillards & les Infirmes, qui n'en peuplerent pas moins plufieurs Cantons. Les Mexiquains s'arrêterent, entr'auttes lieux, dans le Pais qu'ils nommerent Mechoacan, c'està-dire Pais de Poisson, paree qu'il s'y en trouve beaucoup dans ses Laes. Après y avoir fondé plutieurs Habitations, ils pallerent à Molinalco, & de-là s'érant rendus à Chapultepeque, ils s'y fortifierent avec tant d'audace & de suecès, qu'en peu de tems ils réduisirent les six Nations, sut-tout les Chalques, qui entreprirent de leur réfister. Le tems, fixé par l'Oracle, arriva. Virzilipuztli leur ordonna, par la bouche des Prêtres, d'établir le Siege de leut puissance dans un endroir du Lac où ils trouveroient une Aigle, perchée sur un figuier qui avoit pris racine sut un Rocher. Ils en virenr une, que les Prêtres avoient sans doute observée avant eux. A cette vue , ils Fondation de s'inclinetent tous; & ee fut dans ce lieu même qu'ils commencerent à bâtir Tetauchitlan ou leur Ville, à laquelle ils donnerent le nom de Tetnuchitlan ; c'est-à-dire, dans leur langue, le Figuiet sur un Rocher. De là vient que jusqu'à présent les Armes de Mexico out toujours été une Aigle , regardant le Soleil , les ailes éploiées, tenant un serpent dans une de ses griffes, & l'autre patte appuice fut une branche de figuier des Indes (37). On éleva un Temple pour l'Idole, & la Ville fur divifée en quarre quartiers, dont les deux principaux prirent les noms de Mexico & de Tlateluco. Les Espagnols conservent encore cette division, sous les noms de Saint-Jean, de Sainte-Matie la ronde, de Saint-

Paul & de Saint-Sebastien. nul & de Saint-Separtien.

Les Mexiquains, aïant perdu leur Chef, & fentant l'impottance d'un Formation de la Monarchie, & fare Gouvernement pour s'affermir dans leurs possessions, élurent Acama-la Monarcinir, & fuccession de les pitchli, né parmi eux d'un de leurs Princes & d'une Fille du Roi de Cu-Rois, chuacan. Ils continuetent néanmoins de vivre en forme de République, après avoit confenti, pour éviter la guerre dans l'origine de leur Ville, à paier un tribut au Roi des Tepaneques d'Azcapuzalco, comme les derniets Acamapiteldi. qui s'étoient établis dans certe Contrée. Mais bientôt ils acquirent tant de puilfance & de gloire, que leur prosperité réveilla la jalousie de leuts Voi-

(36) Ubi fuprà, Liv. 7. trois Ponts, fur deux desquels font deux (37) Cependant Charles-Quint y en joi- Lions rampans ; en pointe , deux feuilles de gnit d'autres, qui font un Château d'or . en figuier sinople , en champ d'or. champ d'azur, pour fignifier le Lac, avec

Vuuiij

526

fins. Le Roi d'Azcapuzalco, cherchant des prétextes pour rompre la paix; leur fit déclarer que le tribut ne lui fuffifoit point, & qu'il exigeoit d'eux VILLE ESPA- des matériaux pour bâtir sa Ville, avec une certaine quantité de plantes nées dans l'eau même du Lac. Le premier de ces deux ordres fur exécuté, mais le fecond patoiffoit impossible. Cependant l'industrie des Mexi-. quains leur fit imaginer de porter au Roi un jardin flotant, plein de légumes (38). Ce Prince, extrêmement furpris de leur adresse, les mit encore à l'epreuve, en leur demandant une Canne, couvant des œufs, qu'il vouloit voir éclore au moment qu'elle lui seroit présentée. Il fut obei : & dans l'admiration qu'il concut pour eux, il dit hautement que leur Empire s'étendtoit un jour sut toures les Nations.

Virzipoletzii.

Acamapicheli mourut, après une administration de 40 ans, sans avoir nomme deletitiers. La Republique, par reconnoissance pour sa sagesse & son défintéressement, élur pour lui succeder un de ses Fils, avec le titre de Roi, & lui fit époufer la Fille du Roi d'Azcapuzalco, qui engagea fon Pere à convertir le tribut en quelques Oifeaux & quelques Poitfons du Lac. Ce fecond Roi de Mexico, qui fe nommoit Vitzipoluizli, mourut dans la treiziéme année de fon regne, & laiffa un Fils âgé de dix ans, qui lui fucceda Chimalpopoca par election, fous le nom de Chimalpopoca. Dans une grande difetre d'eau douce, il obtint du Roi d'Azcapuzalco, son aïeul, la permission d'en tirer de la Montagne de Chapultepeque : mais les Mexiquains, manquant de materiaux pour leurs Aqueducs, eurent la hardiesse d'exiger de leurs Voisins,

des picrres, de la chaux, du bois & des Ouvriers, par repréfailles du tribut qu'ils avoient paié long teins aux Tepeaneques. Il s'éleva une guerre si fanglante, que le vieux Roi d'Azcapuzalco prévoïant la ruine de son Perit-fils en moutut de chagrin; & ce jeune Prince, incapable en effet de résister à scs Ennemis, fut all'assiné dans son propre Palais. Ses Sujets lui donnerent pour successeur, Ytzcoatl, Fils d'Acamapichtli, leur premier Roi, & d'une fimple Esclave. Ils y trouverent un Vangeur. A peine Ytzcoarl fur sur

Yezcoatl. Premieres Conourtes des Me-Ri juaint.

le Trône, qu'il défit les Tepeaneques, dans une bataille sanglante; & s'étant saisi de leur Ville, il les força de le reconnoître pour seur Souverain. Tacuba, Tezcuco, Cuyoacan, Suchimilco, & Cutlavaca, éprouverent le même fort. Ainfi, dès la premiere année de fon regne, Ytzcoatl fe vit maître de tous les Etablissemens qui s'étoient formés autour du Lac. Il mourut après dix ans de prosperité, pendant lesquels il avoit contraint les Suchimilques de faire une Chaussee de communication entre leur Ville & Mexico. Tlacaellel, fon Général, propofa de remettre l'Election d'un nouveau Roi à fix Caciques, entre lesquels il n'y avoit de fixe que ceux de Tezcuco & de Tacuba. Certe méthode, établie pour éviter la confusion des fuffrages, dans une Nation qui commençoit à devenir fort nombreuse, substitoit encore à l'arrivée des Espagnols. Le choix des Electeurs tomba sur

ques pieces de ces terres flotrantes, Les Mexiquains font un tiffu de jones & de rofeaux, Lac. Tome VI. page 50. qu'ils couvrent de terre ; & lorfque les grains

(18) Que ce récit foit fabuleux ou non , qu'ils y ont semés sont mûrs , ils coupent les Carreti affure que jufau's préfent on a racines des jones & des rofeaux, qui font confervé l'usage de cultiver sur le Lac quel- nés dans l'eau, & conduisent sans peine le jardin flottant dans tout autie endipit du un neveu de Tlacaellel, qui prit le nom de Motezuma, c'est à dire Prince couronné, & qui donna naillance au barbare usage de ne pas coutonner DESCRIPTION les Rois sans avoir sacrifié quelques Prisonniers, qu'ils devoient faire eux- VELLE ENPAmêmes après leur élection. Le dessein de son Oncle, auquel on attribue ce GNE. conseil, étoit d'entretenir le goût de la guerre dans la Nation. Motezuma Motetuma I. ne manqua point de prétexte pour attaquer les Chalques, & leur enleva quantité de Victimes, dont le fang fut verté au pié des Idoles, le jour de son couronnement. La forme de ce Sacrifice, qui fur reglé dans le même tems, confiftoit à fendre l'estomac du Prisonnier avec un conteau de pierre, pour en tirer le cœur, & pour en froter la face de l'Idole. Tlacaellel, par une autre politique, téprima l'ardeur qui portoit son Neveu à soumettre la Province de Tlascala. Il lui fit comprendre que le nouvel Empire ne pouvant se soutenir que par les armes, il étoit important de se conserver tou- quelques us-ges jours des Ennemis belliqueux, pour aiguifer le courage des Mexiquains; quellsans compter la nécessiré qu'il avoir imposée à ses Successeurs de sournir des Victimes pour les Sacrifices. Ce fut le premier de ces deux motifs qui lui fit instituer aussi l'usage de se tirer un peu de sang de quelque endroit du corps, dans les bassins qui servoient au culte des Idoles. Il falloit que les offrandes fussent toujours sanglantes; & lorsque le sang ennemi manquoit dans les Temples, il n'y avoit point de Mexiquain qui ne fût prêt à répandre une

partie du fien. Morezuma I. un des plus grands Empereurs du Mexique, car c'est de ses Conquêres que les Historiens commencent à leur donner ce titre, établit des tributs dans les Provinces qu'il avoir assujetties, se fir bâtir un magnifique Palais, éleva un superbe Temple pour sa principale Idole, & forma divers Tribunaux de Justice, qui recurent leur perfection fous ses Successeurs. Il regna 20 ans. Après sa mort, les six Electeurs déseterent la Couronne à Tlacaellel ; mais il refusa de l'accepter, en répondant que l'interêt de la République demandoit qu'elle fût fur la têre d'un autre, auquel il continueroit de se rendre utile par ses services & ses conseils. Cette générosiré porta les Electeurs à lui donner le pouvoir de choisir un Roi. Il nomma Tico-cic, Fils d'Itzcoatl. Mais les Mexiquains, qui ne connoilsoient point de verrus militaires à ce Prince, l'empoisonnerent, & mirent sur le Trône Axayacac, son Frere, de l'avis Azayacae, même de Tlacaellel, qui mourur respecté, dans une extrême vieillesse. Axayacac déclara la guerre, avant fon couronnement, à la Province de Tecoantepeque, & la foumit toute entiere dans la feule vue de faire hommage à ses Idoles du fang de ses Prisonniers. Son regne ne fut que d'onze

Ahuitzoti, qui lui succeda, ne se fit point couronner sans avoir cimenté Ahuitzoti. son Trône par la mort d'un grand nombre de Victimes, qu'il enleva dans plusieurs guerres, sur tout contre les Quaxaterlans, qui s'étoient attiré cette punition en pillant le Tribur que diverses Provinces envoioient à Mexico. Il érendit les limites de l'Empire jusqu'au Païs de Guatimala; & ne perdane point de vue ses avantages domestiques, il environna d'eau sa Capitale, en y faifant amener, à grands frais, un bras de la Riviere qui passe à Cuyoacan. On affure que pour la consecration d'un Temple qu'il fir élever à la principale Idole du Mexique, il fit facrifier dans l'espace de quatre

528

jours, 64080 Hommes. Ce Neron de l'Amérique, illustre d'ailleurs par fes exploits, & par les dépenfes extraordinaires qu'il fit pour l'embellissement DE LA NOU-VELLE ESPA- de Mexico, mourut dans l'onzième année de fon regne.

Il eur pour successeur Morezuma, second du nom, que les Espagnols Motetuma II. trouverent sur le Trône, & qui le perdit avec la vie, dans la plus grande

splendeur de l'Empire.

Quauhtimoc prit sa place & la conserva si peu, que son nom s'est à peine fauvé de l'oubli (39).

Tous les Hittoriens s'accordent fur certe succession (40); & la croïant bien

Guatimozin, dernier Empereur du Mexique, ne fut couronné après

Quaultimoc, que pour offrir une victime plus illustre aux Espagnols.

des Mexiquains, établie par les Fastes des Mexiquains, il ne reste qu'à donner quelque idée de leurs calculs chronologiques, tels qu'on prétend les avoir tirés de leurs propres Tables, pour faire juger de la confiance qu'ils méritent. Ces ingenieux Indiens, n'aïant point de lettres, emploioient des figures hieroglyphiques pour exprimer les choses corporelles qui ont une forme, & se servoient de ditrur maniere vers caracteres pour l'expression des simples idées. Leur maniere d'écrire d'icrire. étoit de bas en haut, c'est-à-dire contraire à celle des Chinois. Ils avoient une forte de roues peintes, qui contenoient l'espace d'un siècle, distingué par années avec des marques particulieres, pour y dessiner avec les caracteres établis le tems où chaque chose arrivoit. Ce/siècle étoit composé de cinquante-deux années folaires , chacune de 365 jours. La roue éroit divifée en quatte parties, dont chacune contenoit 13 ans, ou une indiction, & ré-

pondoit de la maniere suivante à une des quatre parties du Monde. Cette roue, ou ce cercle étoit environné d'un Serpent, & c'étoir le corps Rose Chron du Serpent qui contenoit les quatre divisions. La premiere, qui marquoit logique, & fes le Midi, nommé Uutzlampa, avoit pour hieroglyphique, un Lapin fur un

fond bleu . & s'appelloit Tochtli. La seconde , qui signifioit l'Orient , nommé Tlacopa ou Tlahuilcopa, étoir marquée par une Canne, fur un fond rouge, & s'appelloit Acatl. Le hietoglyphique du Nord, ou Micolampa, étoit une Epée à pointe de pierre, sur un fond jaune, & se nommoit Tecpatl. Celui de l'Occident, ou Sihvatlampa, étoir une Maison sur du verd,

& portoit le nont de Cagli.

Ces quarre divisions étoient le commencement des quarre indictions qui composoient un siécle. Il y avoit, entre l'une & l'autre, douze autres petites divitions, dans lesquelles les quatre premiers noms étoient successivement distribués, chacun avec sa valeur numerale, jusqu'à 13, qui étoit le nombre dont une indiction étoit composée. Cette maniere de compter par 13 s'observoit non-seulement dans les années, mais de même dans les mois; & quoique le mois des Mexiquains ne fût que de 20 jours, ils recommen-

(40) On a fait remarquer qu'il paroît incertain fi ces deux derniers Princes ne sont pas le même dont le nom le trouve écrit quelque rems à la rume de l'Empiredifféremment par les premiers Hiftoriens; ou s'il y cut successivement deux élections & luiv. Acosta, liv. 1 & 6. Gomara, liv. 12. après la mort de Motezuma ; l'une de Quanh- & plufieurs autres, timos, qui vécut peu de jours, suivant l'o-

pinion qu'on a eru devoir embrasser aves Solis ; l'autre de Guatimozin , qui survécut

(40) lierrera , Décade 3. Liv. 2. chap. 12.

çoient

DESVOÏAGES. LIV. V. 519
Int lotfqu'ils artivoient à 13. Si l'on demande, d'où leur venoit cet ufage, tripond ou'ils fuivoisses arrassamment demondant la la Tura 11. Hall faire.

DESCRIPTION



## HISTOIRE GENERALE

Discussion Jours, 64080 Hommes. Ce Neton de l'Amérique, illustre d'ailleurs par la Nove-fes exploits, & par les dépenés extraordinaires qu'il fit pour l'embellifican vittle Eira de Mexico, mourait dans l'amérique au l'ét



DES VOÏAGES. LIV. V.



528 HISTOIRE GENERALE Jours, 64080 Hommes. Ce Neron de l'Amérique, illustre d'ailleurs ses exoloits. & par les déponses extraordinaires qu'il sit pour l'embellissen



coient lorsqu'ils arrivoient à 13. Si l'on demande, d'où leur venoit cet usage, Discription on repond qu'ils fuivoient apparemment leur calcul de la Lune. Ils divisoient pe La Nonle mouvement de cette Planette en deux tems; le premier, du réveil, VALLE ESPAdepuis le lever folaire jusqu'à l'opposition, qui étoit 13 jours, & l'autre du GNE. sommeil, d'autant de jours, jusqu'à son coucher du matin. Peut-être aussi n'avoient-ils pas d'autre vue que de donner à chacun de leurs Dieux du premier ordre, qui étoient au nombre de 13, le gouvernement des années & des jours. Mais ils ignoroient eux-mêmes l'origine & le fondement de

leur méthode. Il naît d'autres difficultés : la premiere , pourquoi ils commençoient à compter leurs années du Midi; la feconde, pourquoi ils fe fervoient des quatre figures d'un Lapin , d'une Canne , d'une Pierre & d'une Maison. Ils répondoient, à la premiere, par des traditions fabuleuses, qui leur faifoient conclure que la lumiere du Soleil avoit commencé dans fon Midi. D'ailleurs, ils croïoient que l'Enfer étoit du côté du Nord; & cette idée fuffisoit seule pour leur persuader que le Soleil n'avoit pu naître que du côté le plus opposé, qu'ils regardoient comme la demeure des Dieux. Ils ajoutoient que le Soleil se renouvelloit à la fin de chaque siècle , sans quoi le tems auroit fini avec un vieux Soleil. C'étoit un ancien ufage, dans la Nation, de se mettre à genoux, le dernier jour du siècle, sur le toît des maisons, le visage tourné du côté de l'Orient, pour observer si le Soleil recommencetoit fon cours, ou fi la fin du Monde étoit arrivée. Le Soleil d'un nouveau siècle étoit un nouveau Soleil, qui, suivant l'ordre de la Nature, devoit reproduire tous les ans, après le mois de Janvier, la verdure sur les arbres : & pouffant encore plus loin cette analogie entre le fiécle & l'année, ils voulurent que comme il y a quatre saisons dans l'année, il y en eut quatro aussi dans le siccle; Tochtli fur établi pour le Printems, où la jeunesse de l'âge du Soleil, comme son commencement dans la partie métidionale; Acatl, pour fon Eré; Tecpatl pour fon Automne, & Cagli pour fon Hiver ou sa vieillesse. Ces quarre figures, dans le même ordre, étoient encore les symboles des quatre Elémens; c'est-à-dire que Tochtli étoit consacré à Tevacayohua, Dieu de la Terre; Acatl à Tlalocatetuhtli, Dieu de l'Eau; Tecpatl à Chetzalcoatl, Dieu de l'air, & Cagli à Xinhtecuhil, Dieu du Feu.

A l'égard de leur mois, qu'ils ne composoient que de vingt jouts, il est clair que ce calcul étoit fort régulier , puisqu'ils en comptoient dix-huir , quains, au no qui reviennent aux douze mois Egyptiens de trente jours. Leurs noms étoients I Tlacaxipehualiztli, 2 Tozoztli, 3 Hueytozoztli, 4 Toxcatl, 5 Etzalcualiztli, 6 Tecuylhuitl, 7 Hueytecuylhuitl, 8 Micaylhuitl, 9 Hueymicaylhuitl, 10 Ochpaniztli, 11 Pachtli, 12 Hueypachtli, 13 Checiogli, 14 Panchetzaliztli, 15 Aremoztli, 16 Tititl, 17 Izcagli, 18 Atlacoalo. Ils font repréfentés dans le cercle intérieur de la figure. Chacun des vingt jours avoir aussi son nom particulier, favoir; Cipaceli, Cecatl, Cagli, Cuetzpaglin, Coatl, Michiztli, Mazarl, Tochtli, Atl, Irzcuintli, Ozomatli, Malinagli, Acarl, Ocelotl, Quaulitli, Cozcaquauhtli, Oglin, Tecpatl, Quiahuitl, & Xocitl. Ces mois nese divisoient pas en semaines (41). Quoiqu'il n'y eur que 20 jours dans ceux des Mexiquains,

(41) Carreri qui paroît avoir étudié soigneusement la Chronologie des Mexiquains, Tome XII.

DESCRIPTION DE LA NOU-

leur division étoit aussi par 13; apparemment pour éviter la confusion, car avec cette méthode, il fufficoit de donner le nom de quelque jour que ce VILLE ESPA- tut, avec fon nombre correspondant selon cette distribution de 1; en 1; pour favoir à quel mois il appartenoit, fans aucun risque d'erreur. Mais ourre la division des jours par 13, il y en avoit une autre de 5 en 5, qui fervoit à regler les Tianguez, c'est-à-dire les Marchés. C'étoit le 3, le 8, le 13 & le 18 de chaque mois; jours comme dédiés aux quatre figures Tochtli, Acatl, Tecpatl, & Cagli. Cette regle étoit invariable, quand même les années n'auroient pas commencé par l'ochtli.

Joses interca-Luces

Aux dix-huit mois, qui faifoient 360 jours, les Mexiquains ajoutoient à la fin de chaque année, cinq autres jours, qu'ils appelloient Nenontemi, Non-feulement ces cinq jours avoient leur nom propre, mais ils entroient aussi dans le compte des 13 (42). Ceux qui favent dans quelles erreurs la

observe que suivant Berose ( s'il est vrai que les Livres que nous avons fous fou nom foiens de Int ) les Egyptiens devoient à Noc la forme de leur année solaire, qui ésoit de 365 jours, & que toutes les Nations qui ont suivi cette doctrine, devoient la tenir apparemment de la même soutce; mais qu'il n'elt pas ésonnans que les Mexiquaiss ne divifaffens point leurs mois en semaines, parce que cette division ne commença chez les Hebreux on au tems de Moife, en mémoire des jours de la eréation , long-tems après l'origine de cercle des Mexiquains. D'autres veulent même qu'elle ais ésé inventée par les Babylonicns, quelque tems après, pour diftinguer les jours par les fept Planetes , auxquelles ils attribuoient le gouvernement des heures inégales, dont ils out été les premiers Observateurs. Tome VI. pages 71 & fair. (41) Le même Voiageur observe que plu-

fieurs Historiens se sont trompés en eroiant que ees einq jours étoient hors du nombre des mois ; qu'ils n'avoient point de nom, & que le premier jour de chaque année étoit toujours Cipacili. Il éclaireit ce point par une Suppolition. Imaginous - nous, dit il, un fiécle dons la première année fois un Tochtli. à laquelle séponde un Cipatili pour le premier jour du mois. Si les 160 jours, cui réfultent des 18 mois, se comptent de 11 en 13, le dernier jour du dernier mois sera 9 Xocial. Mais fi les cinq jours de Nenontemi n'avoiens pas eu de nom , on auroit eu à commencer l'année (uivante par deux Acatl avec 10 Cipacili , & le compte de 11 auroit été interrompu avec Cipacili. Les Mexiquains répondent à cette difficulté, en difant que les jours Cipacili , Michizeli , Ozomarli & Cozcaquauhtli , font compagnons , c'efta dire , Luivent en tout l'ordre des quatre

figures Tochtli , Acatl , Tecpatl & Cagli , qui marquent les années d'un fiécle ; que chaque année, par exemple, dont le symbole est Tochtle, aura Cipactli pour le premier du mois; qu'Acatl aura Michizdi; Tecpail, Oxomatli; & Cagli, Cozeaquaultili. On doit remarquer eucore que la valeur numérique, selon les 13, comptée régulièrement depuis le commencement du ficele, en y comprenant les y Nenontemi, répondra à celui qui appartient au piemier jour de l'année , faivant la succession de Tochili. On le verra clairement dans la figure où les mois de la premiere année du fiecle proposé finirent avec 9 Xocitl, Les noms comme les nombtes, répondant aux s jours Nenonsemi , étolent 10 Cipacili , 12 Cecatl, 12 Cagli, 13 Cnerzpaglin, & r Coatl, qui firent l'année de 36; jours Enfuire. fans rompre l'ordre des noms , l'année fuivante commença par Michiztli, qui cft le jour d'après Coarl. Consinuant avec les 11, le premier jour de la seconde année sera le x Michizeli, parce que le dernier des eine Nenontemi a eté le a Coatl. Cela n'est pas accidentel, mais très tégulier dans toutes les années d'un fiécle. Ainfi cette feconde année auans commencé par a Michizeli, elle finira fes mois par 10 Coatl, & fes 365 jours par a ltzenintli. De même la troisième année Tecparl commencera par 3 Ozomatli; la quatrieme, qui est Cagli, pat 4 Cozea-quauhili, & ains des suivantes jusqu'à la fin des 13. On voit par-là, conclut Carreri , que les 4 jours Cipaelli , &c. ne répondoient pas feulement aux quaire fymboles des années Tocheli , & c. mais , qu'ils avoient aush la même dénomination numérique , formée pat les 13. Ubi fupra , pages 75 & fui-Vanies.

plupart des Nations orientales sont tombées sur cette matiere, ne verront point fans admiration le cercle artificiel des Mexiquains. Leur année biffextile avoit aussi ses regles. La premiere année du siècle commençoir le 10 VILLE ESPAd'Avril : la seconde & la ttoisseme de même; mais la quatriéme, qui est la enz. billextile, commençoit au 9, la huitième au 8, la douzième au 7, la fei- Année biffextile. ziéme au 6, & de même jusqu'à la fin du siècle, qui se tetminoit le 28 de Mars, jour auquel on commençoir la célebration des Fêtes, qui duroient les 13 jours de billextile, jusqu'au 10 d'Avril.

Avant que de commencer le nouveau siècle, on rompoit tous les vases, & l'on éteignoit le feu : dans l'idée que le Monde devoit finir avec le siècle. Mais aussi-tôt que le premiet jour commençoit à luire, on entendoit retentir les tambours & les autres instrumens, pour remercier les Dieux d'avoir accordé au Monde un autre siccle. On achetoit de nouveaux vaitseaux, & l'on alloit recevoir du feu des Prêtres, dans des Processions solemnelles (43).

La magnificence, qu'on a vantée dans les Palais des Empereurs Mexiquains, con Impériale. étoit foutenue par l'appareil fastueux avec lequel ils se faisoient servir. Motezuma II, qui s'étoit attaché plus que ses Prédécesseurs à relever la majesté de l'Empire, avoit inventé de nouvelles céremonies; ou du moins il s'en attribuoir l'honneur; & les Ecrivains Espagnols font regarder cette pompe comme une gloire particuliere à fon regne. On a déja fait observer qu'en montant sur le Trône, non-seulement il avoit augmenté le nombre des Officiers de fa Maifon, mais qu'il en avoit exclu les perfonnes d'une naissance commune, & qu'il ne vouloit voir autour de lui que des Seigneurs du premier ordre. En vain son Conseil lui avoit représenté le danger d'un changement, qui pouvoit lui faire perdre l'affection de ses Peuples. On lui donne pour maxime » que la confiance des Princes n'est pas faite pour le vulgaire, & qu'ils " ne doivent favorifer que dans l'éloignement ceux à qui la mifere ôte " le sentiment, ou le pouvoir de reconnoître le bien qu'on leur fait (44). Il Double Garde, avoit deux sortes de Gardes; l'une de Soldars, qui occupoient toures les cours de son Palais ; l'autre intérieure , & composée de deux cens Nobles , qui entroient chaque jour au matin dans les appartemens. Leur service se faisoit tour à rour, & par brigades, qui comprenoient route la Noblesse de l'Empire. Ils venoient successivement des Provinces les plus éloignées. Leur principal poste étoit les antichambres, où ils étoient noutris de tout ce qui sortoit de la rable de leur Maître, qui leur permettoit quelquesois d'entrer dans sa chambre, ou qui les y faifoit appeller. Son dessein, comme il l'apprit lui-

(43) Carreri, dont on emprunte les recherclies, les devoit à D. Carlos de Siguença y Gongora , Professeur de Marhématiques dans l'Université de Mexico , qui s'étoit artaché à recueillir les tradirions Indiennes, des peinrures & des hieroglyphiques, dont la plupart lui venoient de Dom Juan d'Alva, Seigneur de Carzicazgo & de St Juan de Teotihuacan, descendant en droite ligne masculine des anciens Rois de Tezeuco. Ce Seigneur les avoir hérités de les Ancêtres. On n'en trouve point d'autres dans la Nouvelle Espagne. Les

premiers Espagnols, prenant tous ces titres pout des objers de superstition , parce qu'ils n'y voioient que des figures bisarres, brûlerent tout ce qu'ils en purent decouvrir ; & le premier Eveque de Mexico , nommé M. de Sumarica, le fit un point de conf-cience d'achever de les détruire. Ibidem, page 77. Acosta , Liv. 6. ch. 1, parle aussi des Roues Mexiquaines ; & Solis après lui , Liv. 4. ch. 17. mais tous deux avec moins d'explication.

(44) Ibidem. chap. 15. Xxx ij DESCRIPTION DE LA NOU-VILLE ESPAbliques.

à la foumission, & de connoître par ses propres yeux ceux qui méritoient d'être emploiés. Ses Audiences publiques étoient rares; mais elles duroient une grande partie du jour ; & les préparatifs en étoient imposans. Tous les Audiences pu. Grands, qui avoient l'entrée du Palais, recevoient ordre d'y affister; & les Confeillers d'Etat y devoient être ranges autour du Trône, pour être prêts à donner leur avis sur les points importans ou difficiles. Quantité de Sècretaires, placés fuivant leurs fonctions, marquoient avec les caracteres qui leur fervoient de lettres, les demandes des Supplians, & les réponfes ou les Arrêrs du Prince. Ceux, qui vouloient se présenter, avoient donné leurs noms à des Officiers, chargés de ce foin. Ils étoient appellés l'un après l'autre. Chacun entroit nus pics, & les yeux baissés, en faisant successivement trois réverences, à la premiere desquelles il disoit Seigneur ; à la seconde, Monseigneur; à la troisième, Grand Seigneur. Après avoit exposé fa demande, & reçu la réponfe, à laquelle il ne lui étoir pas permis de répliquer, il se retiroit sur les mêmes pas, en répétant les trois réverences, sans tourner le dos, & sur-tout sans oser lever la vue. La moindre faute, dans l'observation de ces céremonies, étoit punie sur le champ avec une extrême rigueur, & les Exécureurs du châtiment attendoient le Coupable à la porte. L'Empereur écoutoit les moindres affaires avec beaucoup d'artention; mais il affectoir de répondre avec sévétiré. Cependant, s'il remarquoir quelque trouble dans le visage ou la voix de celui qui parloit, il l'exhortoit à se rassurer; & lorsque cette exhortation ne suffisoit pas, il nommoit un des Ministres pour l'écouter dans un autre lieu. Motezuma faisoit beaucoup valoir, aux Espagnols, la patience avec laquelle il écoutoir les plus ridicules demandes de son Peuple.

Repai de l'Empercur.

Il mangeoir feul . & quelquefois en public; mais roujours avec le même air de grandeur. On lui servoit, ordinairement, environ deux cens plats, si bienassaisonnés, que non-seulement ils plurent aux premiers Espagnols, mais qu'enfuite l'usage de les imiter passa jusqu'en Espagne (45). Avant que de se mettre à table, Motezuma faisoit la revue de rous les mets, qui étoient rangés d'abord autour de la falle, fur plusieurs buffers. Il marquoit ceux qui lui plaisoient le plus. Le reste éroit distribué entre les Nobles de sa Garde; & cette profusion, qui se renouvelloit tous les jours, étoit la moindre parrie de la dépense ordinaire de sa rable, puisque tous ceux que leur devoir appelloit autour de sa personne étoient nourris au Palais. La table de l'Empereur étoit grande, mais fort basse ; & son siege n'étoit qu'un tabouret (46). Après ses repas, il prenoir ordinairement d'une espece de cho-

(45) Ibid. page 533.

(46) Herrera fait un affez cutieux detail de la maniere dont Motezuma étoit servi. » La table, dit il, n'étoit qu'une sotte de so couffin, ou une paire de peaux rouges.

- » La felle , fur laquelle il étoit affis , étoit
- m un petit bane tout d'une piece, ereusé à m dans une salle; puis l'Empereur les con-m l'endroit où il s'assencit, façonné & riche-m fideroit; & d'une baguette, qu'il avoit à
- » éroient de coton , fort déliées , plus blan-» ches que la nége, & ne servoient qu'une m foule fois pour loi ; mais elles fervoient m après cela aux Officiers. Quatre cens Pa-» ges, tous Gentilshommes, portoient les » viandes, & les metroient tout de fuite
- so ment peint. Les nappes & les serviettes so la main , il désignoit celles qu'il vouloit





.

colat, qui confistoit dans la fimple substance du cacao, battue en écume. Enfuite il fumoit du Tabac, melé d'ambre gris; & cette vapeur l'ex- DE LA NOUcitoit à dormir. Lorsqu'il avoit donné quelques momens au repos, on fai- VELLE LS. Afoit entrer les Musiciens, qui chantoient, au fon des instrumens, diverses GNE, Poésies, dont les vers avoient leur nombre & leur cadence. Le sujet ordinaire de ces compositions étoit quelque trait de l'ancienne Histoire du l'ais, ou des Conquêtes du Monarque & de ses Prédecesseurs (47).

Les revenus de la Couronne devoient être immenses; puisqu'avec tant de Revenus de frais pour l'entretien & les délices de la Cour, elles sufficient non-seule-quis, ment à tenir fans ceffe deux ou trois groffes Armées en campagne & des Garnisons dans les principales Villes, mais encore à former un fond considérable, qui croissoit, chaque année, de ce qu'on mettoit en réserve. Les Mines d'or & d'argent apportoient beaucoup de profit. Les Salines & tous les anciens droits de l'Empire n'en produisoient pas moins : mais les principales richesses venoient des nouveaux tributs, que Motezuma poussoit à l'excès. Tous les Païfans païoient le tiers du revenu, des terres qu'ils faisoient valoir. Les Ouvriers rendoient autant, de la valeur de leurs Manufactures. Les Pauvres mêmes étoient taxés à des contributions fixes, qu'ils se mettoient en état de paier, soit en mandiant, soit par de rudes travaux-Il y avoit divets Tribunaux, répandus dans toutes les parties de l'Empire, qui recueilloient les impôts avec le secours des Jurisdictions ordinaires, &c

qui les envoïcient à la Cour. Ces Ministres, qui dépendoient du Tribunal de l'Epatgne, anciennement établi dans la Capitale, rendoient un si rigou-

a d'Hôtel les mestoient réchauffer fut des » brafiers. Avant qu'il se mit à table, il se » présentoir vingt Femmes des plus belles, so avec des baffins, pour lui dooner à laver.

Lorsqu'il étoit afits, un Maître d'Hôtel

tiroit une balustrade de bois qui divisoit » la salle , pour empêcher que ceux qui » venoient le voir diner ne lui eaufaffent de » l'embarras. On observoit un grand silence, » excepté quelques Bouffons , qu'il prennit » plaifir à faire parler. Les Ecusets le fet-» Voient à genoux, faus hauffer les yeux, » & nus piés; ear il n'entroit petfonne dans » la falle, qui ne fut uus pies, fous peine » de la vie. Six Seigneurs, qui écoient obli-» ges d'affifter toujours à fes repas, quoi-» qu'un peu éloignés de la table , recevoient marquoit pour eux, » & les mangeoient respectueusement. Il y » avoit ordinairement une Musique de flu-» tes, de cornemuses, de hauthois d'os, » & de petits tambours de cuivre , dont le so fon avoit peu d'agrément pour les Espa-. guols. Il y avoit austi des Nains, des » Boffus & d'autres gens contrefaits, pout » exciter à rire, qui mangeoient quelques seftes au bout de la table, avec les Bouf-

» qu'on lui présentat. Ensuite les Mastres » fons. Les plats & le service n'étoient que » de terre ; & quoique fort bien travaillés. » ils ne paroissoient qu'une fois devant l'Em-» peteut : mais les vases & les compes so étoient d'or avec leurs soucoupes de méso me métal; ou quelquefois, c'étoit des so coquilles , richement garnies. On tenoir » prétes plusieurs fortes de boissons, quel-» ques-unes relevées par de bonnes odeurs ; - & l'Empereur défignoit celles qu'il vou-» loit boire. Il mangeoit rarement de la » chait humaine, & il falloir qu'elle eûr » été facrifiée, Lorfqu'on avoit levé le cou-» vert, les Dames qui lui avoient donné à » laver, & qui étoient demeutées debour » pendant tout le repas, sortoient, comme » tous eeux auxquels il avoit été permis d'y » affifter. Il ne reftoit , dans la falle, que » les Officiers de Garde; & fi l'Empereur » avoit euvie de dormir , il s'appnioit con-» tre le mut, affis far le bane qui lui avoit » servi a diner. Décade 2. Liv. 17. chap. 7. (47) Solis , Liv. 3. chap. 15. Herrera die qu'aussi tôt après son sommeil l'Empereur donnoit audience aux Seigneurs; que la Musique venoit ensuite, & que les Specta-cles lui succedoient, ubi suprà, chap. 7.

Xxxiii

DESCRIPTION DE LA NOU-VILLE ESPA-GNE.

reux compse da revenu des Provinces , que leuts moindres négligences feoient punies. De-là comes les violences qu'ils exerçoien dans la levée des droits . Imperiaux, & la haine qu'elles avoient attrée à Morezama, fous le regne duquel l'indulgence dans ces odificales committions n'évoir pau un moindre crime que la fraude & le larcin. Morezama n'ignoroir pas la mifere & les plantes de fes Sojers; mass i tenetoi i l'opperfidion entre les plas inten masifiant de des Duvriers pour se Edinices, qu'il multiplior pre des rawaux continuels.

Le rribut des Nobles, outre l'obligation de garder fa perfonne dans l'inerieure du Palias, de de fevir dans fes Armées avec un certain nombre de leurs Vaflux, confilioir à lui faire quantiet de préfens, qu'il recevoir comme volonatiere, mais en leur faifant fentre qu'il sy évoient obligés. Ses Tréfotiers, après avoit délivré outre qui évoir nécelfaire pour la dépende de fa Maison & pour l'entreue des Troupes, portoine le refle au Tréfor, & le réduifoient en especes, fur-eut en pieçes d'or, dont les Metiquains connomes de l'armée de l'entreue de l'entreue de l'entreue de la présent de la présent l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'étant de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'étant de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'entreue de l'étant de l'entreue de l

de l'Empire.

Le Gouvernement de l'Empire étoir remarquable par le rapport de toutes fes parries. Comme il y avoit un premier Conseil des Finances, dont roures les Cours subalternes étoient dépendantes, il y avoir un Conseil suprême de Justice, un Conseil de Guerre, un Conseil de Commerce, & un Conseil d'Erar, où non-seulement les grandes affaires éroient portées directement, mais où les Sentences des Tribunaux inferieurs pouvoient èrre relevées par des appels; ce qui n'empêchoit point que chaque Ville n'eût d'autres Ministres parriculiers, sous l'autorité de son propre Tribunal, pour routes les causes qui demandoient une prompte expédition. Ces Officiers, qui répondoient aux Prevôts de l'Europe, faisoient régulierement leurs rondes, atmés d'un bâton, qui étoit la marque de leur charge, & fuivis de quelques Sergens. Quoique leur pouvoir ne regardât que la Police, ils avoient une Cour, dont les Jugemens étoient sommaires & sans écriture. Les Parties s'y présentoient avec leurs Témoins; & la contestarion étoit décidée sur le champ, Mais il restoir roujours la voie de l'appel au Tribunal superieur ; & le seul frein de la chicane éroit une augmentation de peine ou d'amende, pour ceux qui s'obftinant à changer de Juges étoient également condamnés dans tous les Tribunaux. L'Empire n'avoir point de Loix écrites. L'usage renoir lieu de Droit, & ne pouvoit être alteré que par la volonté du Prince. Au reste rous les Confeils étaient composés, non-seulement de Citaiens riches, qu'on suppofoir à l'épreuve de la corruption, mais de ceux qui s'étoient diftingués par leur conduire dans les rems de paix ou de guerre. Leurs fonctions ne s'égendoient pas moins à récompenser le mérite, qu'à punir le crime. Ils devoient connoître & vérifier les talens extraordinaires, pour en informer la Cour. Le principal objer de leur zele étoir la punition de l'homicide, du vol, de l'adultere, & des moindres irréverences contre la Religion & la (48) Solis , Liv. 3. page 543.

majesté du Prince. Les vices se pardonnoient aisement, parce que la Reli-gion désarmoir la Justice en les permettant. Mais on punissoit de mort tous de la Nou-de La Noules défauts d'integrité dans les Munifres. Il n'y avoit point de faute légere, VELLE ESPApour ceux qui exerçoient des Offices publics. Motezuma pouffoit la rigueur enz. fi loin, qu'il faisoit lui-même des recherches secretes sur la conduite des Juges, jusqu'à les tenter par des sommes considérables, qu'il leur faisoit présenter sourdement, par différentes mains dont ils ne pouvoient se défier ; & le supplice du Coupable faisoit éclater aussi-tôt son crime.

Le Conseil d'Etat n'étoit composé que des Electeurs de l'Empire, dont Conseil d'Etat. les deux principaux étoient les Caciques de Tezcuco & de Tacuba, par une ancienne prérogative, qui se transmettoit avec le sang. Ils n'étoient appellés néanmoins que dans les occasions extraordinaires, & pour les affaires de la plus haute importance; mais les autres, au nombre de quatre, étoient logés & nourris dans le Palais, pour se trouver roujours ptêts à paroître devant l'Empereur, qui n'ordonnoit rien sans les avoir consultés. C'étoient ordinairement des Princes du Sang Imperial, qui remplifloient ces grandes dignités. Ils étoient distingués par des titres fort étranges, composés de plusieurs idées, qui ne formoient qu'un mot dans la langue du Pais. L'un le nommoit Prince des Lances à jetter , un autre Coupeur d'Hommes ; le troisième, Epancheur de fang; & le quatrième, Seigneur de la Maison noire. Tous les autres Conscils relevoient d'eux. Il ne se passoit rien dans l'Empire dont on ne leur rendit compte. Leur principale attention regardoit les Sentences de mort, qui ne s'exécutoient que par un ordre formel de leur main (49).

On a déja remarqué que les Empereurs Mexiquains ne recevoient la Couronne que fous des conditions fort enéreuses. Après l'élection, le nouveau des Empereurs, Monarque étoit obligé de se mettre en campagne à la tête de ses Trouppes, leur imposon. & de remporter quelque victoire sur les Ennemis de l'Etar , ou de conquérit quelque nouvelle Province. C'étoit par cette Politique militaire, que l'Empire avoit reçu tant d'accroissement, dans les derniers regnes. Aussi-tôt que le succès des armes avoit justifié le choix des Electeurs, l'Empereur rentroit triomphant dans la Capitale. Tous les Nobles, les Ministres & les Sacrificateurs l'accompagnoient au Temple du Dieu de la Guerre. On y facrifioit, fous ses yeux, une partie des Prisonniers. Il étoit revêtu du Manteau Impérial. On lui mettoit dans la main droite une épée d'ot , garnie de pierre à fufil, qui étoir le symbole de la Justice; & dans la main gauche un arc & des fleches, qui défignoient le commandement suprême. Alors le Cacique de Tezcuco lui couvroit la tête d'une riche couronne. Un des principaux Seigneurs, que son éloquence faisoit choisir pour cette fonction, lui adresfoit un long discours, par lequel non seulement il le félicitoit de sa dienité au nom de ses Peuples, mais il lui représentoit les devoirs qui s'y trouvoient attachés. Ensuite le Chef des Sactificateurs s'approchoit, pour recevoir un serment, dont on ne connoît pas d'autre exemple dans tous les Gouvernemens humains. Outre la promesse de maintenir la Religion de ses Ancêtres, d'observer les loix de l'Empire, & de rendre la justice à ses Sujets, on lui faifoit jurer que pendant tout le cours de fon regne, les pluies tomberoient à propos, les Rivieres ne causeroient point de ravages par leurs de-

(40) Acosta Liv. 6. ch. 24. 1 Herrera . 10 Décade . Liv. 2. ch. 15.

DE LA NOU-GNE.

bordemens, les campagnes ne seroient point affligées par la ftérilité, ni les Hommes par les malignes influences de l'air & du Soleil (50). Un Hifto-VELLE Espa- rien (51) prétend que l'intention des Mexiquains, dans un ferment si bifarre , n'étoit que de faire comprendre à leur Souverain , que les malheurs d'un Etat venant presque toujours du désordre de l'administration, il devoit regner avec tant de modération & de fagelle, qu'on ne pût jamais regarder les calamités publiques comme l'effet de son imprudence, ou comme une juste punition de ses déreglemens (52).

Ordre de Chevalence Mexiquame.

On ne connoissoit point de plus grand bonheur, au Mexique, que celui de plaire à l'Empereur, & sur-tout d'obrenir son estime par la voie des armes. C'étoit l'unique chemin qui fût ouvert au Peuple pour s'élever au rang des Nobles, & aux Nobles mêmes pour arriver aux plus hautes dignités de l'Empire, Morezuma II, ajant compris de quelle importance il étoir, pour le foutien de sa grandeur, d'entretenir cette idée patmi ses Sujets, avoit inventé des prix d'honneur pour ceux qui sc distinguoient à la guerre. C'étoit une espece de Chevaletie, ou d'Ordres militaires, qui étoit distinguée par un habillement particulier & par d'autres marques. Les Historiens nomment trois de ces Ordres, fous les titres de Chevaliers de l'Aigle, du Tigre, & du Lion, qui portoient la figure de ces Animaux, pendue au cou, & peinte fur leuts habits. Le même Prince avoit fondé un Ordre superieut, pour les Princes & les Nobles, où il s'étoit entollé lui-même, pour lui donner plus de consideration. Les Chevaliets avoient une partie de leurs cheveux lice d'un ruban rouge & de gros cordons de même couleur, qui fortant d'entre les plumes dont leur tête étoir ornée, pendoient plus ou moins fut leurs épaules, fuivant le mérite de leurs exploits, qu'on diftinguoit par le nombre

(50) Gomara , Liv. 2. ch. 77.

(51) Solis , Liv. 3. ch. 17. (52) Gomara, qui paroit s'être attaché beaucoup à la recherche des cérémoules du Couronnement, en rapporte de fort fingulicres. » On portoit, dit-il, le nouveau Prinso ee au grand Temple, tour nu, avec un » profond filence. Il s'y profternoit à terre, » & baifoit le pavé, devant l'Idole de Vitzi-» lipuztli. Le graud Prêtre, en habits » Pontificaux, & fuivi de plusieurs autres » Prêtres vetus de longues robbes, lui veso noir oindre tout le corps d'une teinture » fort noire. Ensuite, failant sur lui quel-» ques bénédictions, il l'arrosoit d'une eau so mélée de feuilles de cedre , qui étoit gar-» dée dans le Temple. Il lui mettoit , sur la » tête, un manteau blane, tout semé de figu-» res de têtes de Motts, fur lequel il en mettoit » un autre de couleur noire, & sur eclui-ci » pn autre encore, blanc célefte. Il lui metp toit au col certains lacets ronges, auxo quels étoient attachées les marques roïales, » & fur les épaules, une petite coquille pleine » de poudre, qui devoit le préserver de

» forrilege, de peste, & de tout autre mal. » Enfin, il lui attachoit au bras gauche un » facher pleio d'encens , & lui mettoit dans » la main droite un encensoir, rempli de » charbons ardens L'Empereur se levoit » alors, encenfoit l'Idole, & s'affcioit pour m entendre le discours qui lui étoit adreffé » par un Seigneur, &c. Il étoit conduit en-» fuite dans une grande salle du Temple, » & chacun s'étant retiré , il se plaçoit sur » un lit; pour ne pas fortir de quatre jonrs, » qu'il emploioit en oraifons , en penirences » & en (acrifices. Il ne mangeoit qu'nne » fois le jour. Il se baignoit la nuit en gran-» de eau, & s'y tiroit du fang des oreilles. » Les offrandes de pain, de fleurs & de » fruirs, qu'il faisoir aux Idoles, devoient » être teintes du fang de sa langue, de son m nez, de ses mains, & d'autres parties. » Après les quatre jours, on le venoit prendre pour le conduire à son Palais avec des réjouissances fort éclatantes. Ces » cérémonies, que Gomara nomme son Sa-» ere , le tendoient fi respectable qu'on n'ee foit plus le regarder au vifage. Ubi fupra. des cordons. On augmentoit ce nombre, avec beaucoup d'appareil, à mesure que le Chevalier se distinguoit par de nouvelles vertus; réferve fort adroite, DE LA NOUqui mettoit des dégres dans l'honneur même, & qui ne laissoit jamais re-velle Espafroidir l'émulation. Gomara, qui ne pouvoir tenir le détail du Couronne- GNE. ment que du témoignage d'autrui , aflure qu'il fut rémoin des cérémonies

avec lequelles on creoir les Chevaliers du grand Ordre. On les nommoit, ctétmonie de dit-il, Tecuitles; & cette dignité, qui étoit la première, après l'Empereur, la récepuoa. n'étoit accordée qu'aux Fils des principaux Seigneurs de l'Empire. Trois ans avant l'initiation, celui qui étoit destiné à la Chévalerie invitoit à la Fête, ses Parens, ses Amis, les Seigneurs de sa Province, & tous les anciens Tecuitles. Il paroît que cet intervalle étoit établi, pour donner le tems au Public de faire des recherches fur la conduite du Novice, & pour former des objections contre son courage & ses mœurs. On n'observoit pas moins, fur-tout entre les Parens & les Amis, s'il n'arrivoit rien dans un fe long espace, qui dût patser pour un mauvais augure. Le jour de l'Assemblée, tous ceux qui la composoienr, parcs de leurs plus riches ornemens, conduifoient le Novice à l'Autel. Il se mettoit à genoux, avec une égale affectation de grandeur d'ame & de piété. Un Prêtre, qui se présentoit aussi-tôt, lui perçoit le nez, d'un os pointu de Tigre, ou d'un ongle d'Aigle, & mettoit de petites pieces d'ambre noir dans les trous. Après cette douloureuse operation, qu'il devoit fouffrir fans aucune marque d'impatience, le Prêtre lui adressoir un discours aussi ennuieux par sa longueur, que piquant par les injures dont il étoit rempli ; & patlant des paroles aux actions , il lui faifoit diverses fortes d'outrages, qui aboutissoient à le dépouiller de tous ses habits. Il fe retiroit nu dans une Salle du Temple, où il s'affeioit à terre, pour y paffer le reste du jour en prieres. Pendant ce tems-là, toute l'Assemblée faifoit un grand festin, auquel il n'avoit aucune part; & quoique la joie fût poussée fort loin en sa présence, c'étoit sans lui adresser un seul mot. A l'entrée de la muit, tout le monde se retiroit, sans le regarder & sans lui dire adieu. Alors les Prêtres apportoient un manteau forr groffier, pour le vêtir; de la paille, sur laquelle il devoit coucher, & une piece de bois fort dur, pour lui servir de chêvet. Ils lui donnoient de la teinture, pour se frotter le corps; des poinçons pour se percer les oreilles, les bras & les jambes; un encensoir & de la poix groffiere pour encenser les Idoles. Ils ne lui laissoient pour compagnie que rrois vieux Soldats, des plus endurcis aux fatigues de la guerre, qui étoient chargés, non-seulement de l'instruire, mais de troubler continuellement fon fommeil, parce qu'il ne devoit dormir que quelques heures, & affis, pendant l'espace de quatre jours. S'il paroissoir un peu s'affoupir, ils le piquoient avec des poinçons pour le réveiller. A minuit, il devoit encenfer les Idoles, & leur offrir quelques gouttes de fon fang. Il faifoit, une fois pendant la nuit, le tour de l'enclos du Temple; & creufant la terre en quatre endroits, il y enterroit des cannes & des cartes teintes du fang de ses oreilles, de ses piés, de ses mains & de sa langue. Ensuite il prenoit fon repas, qui confiftoit en quatre épis de maiz & un verre d'eau, Ceux, qui vouloient se distinguer par leur force & leur courage, ne prenoient rien pendant quatre jours. A la fin de ce pénible rerme , le Chevalier demandoit congé aux Prêtres, pour aller continuer fon Noviciar dans les Tome XII.

Yyy

GNE.

aurtes Temples. Ses exercices y étoient moins rigoureux, mais ils duroient DESCRIPTION pendant tout le reste de l'année; & dans une si longue pénitence il ne pou-Velle Espa- voit aller à la Maison, ni s'approcher de sa Femme. Vers la fin de l'an, il commençoit à chercher un joat heureux, pout fortir avec des augures aussi favorables qu'il étoit entré; & lorsqu'il croioit avoit fait un bon choix, il en faisoit avertir ses Amis, qui venoient le prendre à la pointe du jour. On le lavoit, on le nétoioit foigneufement. On le remenoit, au milieu des inftrumens & des cris de joie, au premier Temple, qui étoit celui de l'Idole Camatlé, Là, ses Amis se dépouilloient de l'habit grosser qu'il avoit porté fi long-tems, & lui en faifoient prendte un très tiche. Ils lui lioient les cheveux d'un ruban rouge, & le coutonnoient des plus belles plumes. On lui mettoit un arc dans la main gauche, & des fleches dans la droite. Le grand Prèrte lui faifoit une longue harangue, qui ne contenoit que des éloges de son courage, & des exhortarions à la vettu. Il lui recommandoit patticuliérement la défense de sa Pattie & de sa Religion; & lui rappellant qu'il avoir eu le nez percé d'un os de Tigre & d'une griffe d'Aigle, le nez, c'est à-dire la plus haute partie de l'Homme, & celle qui se présente la premiere, il l'avertificit qu'aussi long-tems qu'il porteroit les cicatrices de ces glorieuses blessures, il devoit faire éclatet dans toutes ses actions la nobleife de l'Aigle & l'intrépidité du Tigte. Enfin , le grand Prêtre lui donnoir un nouveau nom, & le congedioit en le bénillant.

Gomara paile, de ce récit, à celui de la Fète qui fuivoit l'initiarion da nouveau Tecuitle. Après avoir décrir les viandes, les prélens, les réjouiffances & toutes les folemnités de ce grand jour, il craint que sa telation ne paroifle incroiable; mais il n'en affure pas moins qu'elle est certaine, & qu'il ne la donne que fut le témoignage de ses propres yeux. Il ajoute que les Tecuitles se metroient, dans les trons que le Pretre leur avoit fait au nezdes grains d'or, de petites perles, des turquoifes, des émeraudes, & d'autres pierreties; qu'avec cette principale marque de leut Ordre, ils se lioient les chaveex au fommet de la tête, lorsqu'ils alloient à la guerre; qu'ils jouisfoient d'ailleurs du droit de prelleance dans toutes les Affeniblees de guerre & de paix, & du privilege de pouvoit faire potter un fiere à leur fuite, pour s'aileoir lotfqu'ils le defiroient (53).

Acofta parle d'un Monument de Chapultereque , où l'on votoit encore Morezuma & fon lils en habits de Chevaliers. Il compre, entre les dittanctions du premier Ordie, le droit d'avoir tout le corps armé en tems de guerre, au lieu que les Chevaliers des autres Ordres n'étoient armes, dit-il, que jufon'a la ceinture. Les Chevaliers de tons les Ordres pouvoient portet de l'ot & de l'argent , se vetir de riche coton, se servir de vales peints & dorés , & porter des fouliers ; mais il n'étoit pas permis au Peuple d'avoir les piés chausses, ni d'emplorer d'auttes vales que de terte , ni de fe couvrir d'autre étoffe ue de Neguen , qui étou un drap fort grof fier. Chaque Ordre de Chevalerie avoit son

(51) Gomara, nbi fupra, Liv. 2. ch. 78. logement au Palais, diftingué pat sa marque : le premier se nommoit le quartier des Princes : le fecond celui des Aigles : le troificine celui des Lions & des ligres, & le quarriéme des Gris, qui étoit le dernier Ordre , diflingué par la forme de leurs cheveux, ou'ils portoient coupés en tond par dellis l'orcide. Les antres Otheiers occupoient des logemens inférieurs, & personne ne ponvoit changer le fien, fous peine de more. Acoila, ubz fup. Liv. 6. chap. 26. C'eft eet étallage de grandeur qui fais dire au même Ecrivain , que les Peruviens étoient le plus tiche Peuple de l'Amétique en or & en argent, mais que les Mexiquains l'emportoient par la magnificence de leur Cour , & par la beauté de leurs Palais.

#### RELIGION. DIVINITE'S, TEMPLES, PRETRES, DISCRIPTION Sacrifices , & Fêtes des Mexiquains.

Octs prétend que malgré la multitude des Dieux du Mexique, que reinstresse la les premières Relations font monter jusqu'à deux mille, on ne lailloit pas Religion de reconnoître, dans toutes les parties de l'Empire, une Divinité superieure, à laquelle on attribuoir la création du Ciel & de la Terre ; mais que cette premiere cause de tout ce qui existe étoit pour les Mexiquains un Dieu sans nom; parce qu'ils n'avoient point, dans leur langue, de terme pour l'exprimer (54). Ils faifoient feulement comprendre qu'ils la connoissoient, en regardant le Ciel avec vénération. Cette idée, ajoute le même Historien, fervir peu à les désabuser de l'idolâtrie. Il fut impossible de leur persuader tout d'un coup que le même Pouvoir qui avoit créé le Monde fût capable de le converner sans secours. Ils le crosoient oissi dans le Ciel. Ce qui paroît de plus clair dans leurs opinions, fur l'origine des Divinités qu'ils adoroient, c'est que les Hommes commencerent à les connoître à mesure qu'ils devinrent miserables , & que leurs besoins se multiplierent. Ils les regardoient comme des Génies bienfaifans, dont ils ignoroient la nature, & qui se produisoient lorsque les Mortels avoient besoin de leur assistance. Ainsi c'étoient les nécessités de la tace humaine qui donnoient l'être, suivant des notions si confuses, aux différens objets de leur culte.

Ils ne laissoient pas de reconnoître l'immortalité des Ames , & de les croire destinées à des punitions ou à des récompenses. Toute leur Religion, dit Gomara (55), étoir fondée fur ce principe; mais ils expliquoient mal leurs motifs d'espérance & de crainte, c'est-à-dire, en quoi contissoit le mérite ou l'offense qui devoit décider de leur sort. Cependant ils distinguoient quantité de lieux où l'ame pouvoit passer en sorrant du corps. Ils en mettoient un , près du Soleil , qu'ils nommoient la Maison du Soleil même , & qui étoit le parrage des gens de bien, de ceux qui étoient morts au combat. & de ceux qui avoient été facrifiés par leurs Ennemis. Les Méchans étoient relegués dans des lienx fouterrains. Les Enfans, & ceux qui naissoient fans vieavoient leur demeure marquée. Ceux qui mouroient de vicillesse ou de maladie en avoient une aurre. Ceux qui mouroient subitement, ceux qui s'étoient noies, ceux qui étoient punis de mort pour le vol ou l'adultere, ceux qui avoient tué leur Pere, leur Femme ou leurs Enfans, leut Seigneur, ou un Prêtre, enfin tous avoient leur destination dans des lieux séparés, qui convenoient à leur âge, à la conduite de leur vie & au genre de leur mort.

(54) Ubi fupra , Liv. s. chap. 17. Herrera dit qu'ils confessoient un Dien suprème, & que cétoit le principal point de leur erofance, qu'ils contemploient le Ciel, & qu'ils lui donnoient les noms de Createur, ec d'Admirable ; mais qu'outre leurs Idoles , als adoroient le Soleil , la Lune , l'Etoile du jour , la Mer & la Terre , & que c'étoit par

cette raison qu'ils appellerent Correz Fils du Soleil ; que d'ailleurs , ils se faisoient fouvent de nouveaux objets de culte & des Images de diverfes figures, fur-tout à Mexi-co, a Tezcuco, à Tlascala & à Cholula, où la superstition étoit plus ardente que dans les-Provinces cloignées , ubi fupra chap, 15. (55) Ubi Supra, Liv. 2. chap. 79.

Yyyij

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNS. Principales. Muies.

La principale Idole des Mexiquains, qu'ils traitoient, fuivant Acosta (56), de Tout-puilsant Seigneur du Monde, étoit adorée fous le nom de Vitzilipuzili. C'éroit une Statue de bois, taillée en forme humaine, affise sur une boule couleur d'azur, posce sur un Brancard, de chaque coin duquel sortoit un Serpent de bois. Elle avoit le front azuré, & par-dessus le nez une bande de la même couleur, qui s'étendoit d'une oreille à l'autre. Sa tête étoit conronnée de grandes plumes, dont les pointes étoient fort bien dorées. Elle portoit dans la main gauche une rondache blanche, avec cinq figures de pomme de Pin disposées en croix, & au sommet une sorte de cimier d'or accompagné de quatre fleches, que les Mexiquains croioient envoices du Ciel. Dans la main droite, elle avoit un Serpent azuré. Vitziliputzli (57) étoit le Dieu de la Guerre. Tescatilputza, qui paroît avoir tenu le second rang, étoit le Dicu de la Pénitence ; c'est-à-dire que les Mexiquains s'adressoient à lui pour obtenir le pardon de leurs fautes. Cette Idole étoit de pierre noire, aussi luisante qu'un marbre poli , vètue & parce de rubans. Elle avoit , à la lévre d'enbas, des anneaux d'or & d'argent, avec un petit tuïau de crystal, d'où fortoit une plume verte, qu'on changeoit quelquefois pour une bleue. La tresse de ses cheyeux, qui lui servoit de bande, étoit d'or bruni ; & du bout de cette tresse pendojt une oreille d'or, un peu souillée d'une espece de sumée, qui représentoir les prieres des Pécheurs & des Affligés. Entre cette oreille & l'autre, on voioit fortir des aigrettes; & la Statue avoit au cou un lingot d'or, qui descendoit assez pour lui couvrir tout le soin. Ses bras étoient ornés de chaînes d'or. Une pierre verte, fort précieuse, lui tenoit lieu de nombril. Elle portoir dans la main gauche, un chasse-mouche de plumes, vertes, bleues & jaunes, qui fortoient d'une plaque d'or fi bien brunie, qu'elle faifoir l'effet d'un mitoir; ce qui fignifioit que d'un feul coup d'œil, l'Idole voïoit tout ce qui se faisoit dans l'Univers. Elle tenoit dans la main droite quarre dards, qui marquoient le châtiment dont les Pécheurs étoient menacés. Tescatilputza étoit le Dieu le plus redouté des Mexiquains, parce qu'ils appréhendoient qu'il ne revelat leurs crimes; & sa Fête, qu'on célébroit de quarre en quarre ans, étoit une espece de Jubilé, qui apportoit un pardon général. Il passoit aussi pour le Dieu de la stérilité & du deuil. Dans les Temples où il étoir honoré à ce titre, il étoir allis dans un fauteuil avec beaucoup de majesté, entouré d'un rideau rouge, sur lequel étoient peints des cadavres & des os de Morts. On le repréfentoit aussi tenant de la main gauche un Bouclier, avec cinq pommes de pin, & de la droite un dard prêt à frapper. Quatre autres dards fortoient du Bouclier. Sous toutes ces formes, il avoit l'air menacant, le corps noir, & la têre couronnée de plumes de Caille.

Les Cholulans, Peuple affez voifins de Mexico, adoroient une Idole dont la réputation attitoit des Pelerins de toutes les Provinces de l'Empire. C'étoit la Divinité des Marchands, qui se nommoit Quatzalcoals. Elle étoit dans un Temple fort élevé, au milieu d'un tas d'or & d'argent, de plumes rates & de marchandifes d'un grand prix. Sa taille étoit celle d'un Homme,

(56) Ubi faprd , Liv. 5. chap. 4. (57) Diaz de Castro dit que les premiers quain. Il signifioit, suivant Acolta, Maison Espagnols l'avoient nommee Huchilobos, reluisante de plumes; & suivant Herreta, & n'en apporte pas d'autre raison que la dif- Fenette de plumes reluisantes.

ficulté d'écrire & de prononcer le nom Mexi-

mais avec une tête d'Oifeau, qui avoit le bec rouge; & fur ce bec, une crète & des verrues, avec plufieurs rangées de dents & la langue en dehors. Sa tête étoit couverte d'une espece de mître, qui se terminoit en pointe, VELLE ESPA-& sa main étoit armée d'une faulx. On lui tenoit les jambes ornées de di- ens. verses sortes de bijoux d'ot & d'argent, pour exprimer les saveurs qu'ello avoit le pouvoir d'accorder. Son nom fignifioit, Serpent de plume riche (58). Le Mexique avoit aussi des Déeiles , dont la principale se nommoit Tazi, c'est-à-dire, l'Aieule commune. Matlateula étoit Déelle de l'eau, comme Ometochtli étoit le Dieu du vin. Elle étoir revêtue d'une chemifo de couleur bleu céleste. On trouva, du côté d'Acapulco , des Idoles qui portoient des bonnets de la forme des nôtres. Il paroît d'ailleurs que le l'euple adoroit tout ce qu'il crojoit utile ou nuisible aux Hommes (59)

Il est difficile de donner une juste idée des Temples Mexiquains. Tous les

Temples &

Historiens conviennent que leur forme étoit d'une fingularité, dont l'Idolatrie n'a jamais rien eu d'approchant. Mexico en contenoit un grand nombre, disperses dans les différens quartiers, auxquels Herrera ne fait pas difficulté de donnet le nom de Paroisses. Ils avoient tous leurs Tours, où l'on montoir par des dégrés. On y voïoit, non-feulement quantité d'Autels , qui offroient les Images & les Statues des Dieux , mais plutieurs rangs de Chapelles, qui servoient de sepultures pour les Seigneurs; comme les cours & les espaces voifins du Temple étoient le Cimetiere du Peuple. Tous ces Edifices étoient bâtis dans le même goût, excepté que les uns étoient plus spacieux, plus hauts & plus ornés que les autres. On trouve, dans les premiers Historiens, une description du grand Temple, qui étoir confacté à Vitzilipuztli, & qui pottoit, par excellence le nom de Teutcalli, c'est-à-dire, Maison de Dieu. Donnons celle d'Herrera, mais sans en garantir la justesse (60).

Sa forme générale étoit quarrée ; & d'angle en angle , il avoit en lon- Description du gueur la portée d'une balle de moufquet. L'enceinte étoit de pierre , d'environ six piés de hauteur. Quatre grandes portes, qui servoient d'entrée, répondoient aux trois Chaussées du Lac, & du côté de la terre, à la plus large rue de la Ville. Au milieu de cet espace quarré, qui étoit découvett & fort uni, s'élevoit une plate-forme, sur laquelle étoir un bâtiment de pierre, quarré comme la cour, & long de quinze toifes d'angle en angle, avec plufieurs faillies, qui foutenoienr autant de pyramides, de la forme qu'on donne à celles d'Egypte. L'Edifice diminuoit en largeur, comme les pyramides, à mesure qu'il s'élevoit : mais, au lieu de se terminer en

(18) Acosta & Herrera , ubi fupra. (59) Ils adoroient, dit Gomara, le So-Beil . le Feu , l'Eau & la Terre pour le bien qu'ils en recevoienr : le Tonnerre , les Eclairs & tous les Météores , parce qu'ils les redoutoient; quelques Animaux, à cause de lent douceur , & d'autres à cause de leur fierté. Je ne fais dans quelle vue ils avoient des Adoles qui représentoient des Papillons. Ils adoroient des Sauterelles, & des Grittons, afin que leurs moissons n'en fussent pas man-

gées; les Puces & les Mouches, pour n'en être pas piqués pendant la nuit; les Grenouilles , afin qu'elles leur donnaffent du poisson, dont ils les reconnoissoient pour les Déeffes , parce que e'eft le feul poiffon qui alt une lorte de voix , ubi suprà , Liv. 2. chap. 90.

(60) Celle d'Acosta est pen différente ? mais il paroît qu'elle réunit deux Temples & Sulis, qui l'adopte, n'a pas fait cette ob-Cervation.

Yyyiij

pointe, le fommet étoit plat & uni , & formoit un espace quarré de six ou sept toises. La face de l'Occident étoit sans saillie; mais elle avoit des VILLE ESPA- dégrés , pour monter à découvert jusqu'au sommet. Ces dégrés étoient d'environ huit pouces, & l'on en comptoit cent treize ou cent quatorze; quelques-uns difent, cent trente. Ils étoient de très belle pierre, & faits avec tant d'art, qu'ils paroilloient également beaux, de près & dans-l'éloignement. C'étoit un spectable magnifique, que d'y voir monter & descendre les Prêtres, vetus des habits qui repondoient à leurs fonctions. L'espace, qui formoit le fommet du Temple, contenoit deux grands Aurels, feparés l'un de l'aurre, & fi proches du mur d'appui, qu'il ne reffoit de place entre deux que pour le paffage d'un Homme. L'un des deux Autels éroit à droite, & l'autre à gauche. Leur hauteur n'étoit que de cinq palmes : mais chacun étoit adollé contre fon mur de pierre, qui se courbant en ceintre formoit une Chapelle; & fur les deux Chapelles, comme fur une base commune, on avoit construit trois planchets de charpente, l'un sur l'autre à distance égale, revêrus & lambtilles avec tant d'art, qu'on auroit pu les prendre pour un ouvrage de maçonnerie. Ce surcroît d'édifice, qui s'élevoit par-dessus la pyramide, lui donnoit l'apparence d'une très haute Tour. Auffi la voïoit-on de fort loin ; comme on découvroit de ce lieu toute la Ville & le Lac, avec les Villes & les Bourgades voilines, qui composoient une des plus belles perspectives du monde. Morezuma y conduisit Cortez & ses Officiers, peu de jours après leur arrivée. Cette vue les frappa d'admiration. Cortex en loua Dien, suivant les termes de l'Historien. Il demanda aux Espaenols qui l'accompagnojent, s'ils ne se crosoient pas dédommagés de tous leurs travaux pat un si beau spectacle ? & cette idée sui échausfant l'imagination, il se promit, du même lieu, la Conquête de l'Empire, comme du centre d'une vaîte contrée, dont son courage lui faisoit embrasser toute l'étendue (61).

Pendant les Prieres & les Sacrifices, c'étoient les Prêtres feuls qui occupoient le sommet du Temple. Tous les Assistans se tenoient au bas des dégrés, les Hommes d'un côté & les Femmes de l'autre, le vifage tourné au Levant. Chacun des deux Autels avoit fa Statue. La principale étoit celle de Vitzilipuztli ; mais on lui affocioit Tlaloch , autre Divinité qui partageoit les mêmes honneuts (62). Outre la Tour que les deux Chapelles formoient sur la grande

(61) Herreta , Décade 3. chap. 17. (61) Suivant Acosta & Solis le plancher étoit fort proprement couvert de catreaux de jafoe de diverfes couleuts. Les piliets d'une forte de balustrade, qui regnoit autour de cer espace, étoient toutnés en coquille de Limaçon, & reverus, fur les deux faces, de pierres noires femblables au jais, appliquées avec art, & jointes avec un bitume rouge & blanc. Aux deux bouts de la ba-Instrude, e'est à dire dans l'endroit où les dieres finissoient, deux Statues de Marbte foutenoient, dans une atritude qui exprimoit fort bien la péfanteur du poids, deux grands

candelabres d'une forme extraordinaire. Plus avant, une pierre verte, haute de cinq palmes , taillée en dos-d'ane , & placée entre les deux Autels, étoit le lieu où l'on plaçoit fur le dos les Victimes humaines, pour leur fendre l'ettoinac & leur arracher le cœur. Le rrésor des deux Chapelles étoit d'un prix incîtimable. Les murs mêmes, comme les Autels, étoient couverts de pierres précieufes & de jouaux d'or & d'argent fur des plumes de toutes fortes de couleurs. Acofta, Liv. c. ch. 13; & Solis , Liv. 3, ch. 14. A la description qu'on a faite de la grande Idole , relle qu'elle étoit dans tous ses Temples,

## GRAND TEMPLE DE MEXICO.



Tom: XII Nº IX.



pyramide, on en comptoit plus de quarante autres, de différentes grandeurs, Discription fur les pyramides des faillies, & dans plusieurs autres perits Temples qui Discription éroient autour du grand. Quoiqu'ils fussent de même structure , ils n'étoient vette Espapas tournés vers l'Orient, mais vers d'autres endioits du Ciel; pour ho- GNE. norer Vitzilipuztli par certe diffunction. Ceux qui étoient confacrés à Quatzalcoalt étoient tonds dans leur forme, & leur porte ressembloir à la gueule ouverte d'un Scrpent. A chacune des quatre portes du grand Temple, on trouvoit une vafte falle, & des chambres hautes & bailes, qui fervoient de Magasins d'armes : car les Temples étoient tour à la fois des lieux de prieres & des Fotteresses, où l'on pottoit pendant la guerre toutes sortes de munitions pour la défense de la Ville. Quantité d'autres Edifices aboutiffoient de toutes patts aux murs d'enclos, & fervoient de logement aux Ministres des Idoles. On y voioit de grandes cours, des jardins, des étangs, & toutes les commodités nécessaires à plus de cinq mille personnes, qu'on y entretenoit pour le fervice de la Religion. Ils jouissoient du revenu de plusieurs Villages, qui les mettoit dans une abondance, réservée dans toutes les Nations pour les Chefs du Clergé.

Quoique Virzilipuztli fut le principal Dieu des Mexiquains, on con- 140lechette. fervoir, dans un des étages qui étoient au dessus des deux Autels du grand Temple, une Idole plus chere encore à la Nation, mais dont le culte étoit moins régulier, & n'avoit que des jours folemnels, où la dévotion du Peuple éclatoit avec beaucoup d'ardeur. Elle étoit composée de toutes les femences des chofes qui servent à la noutriture des Hommes, moulnes & paîtries ensemble avec du sang des jeunes Ensans, des Veuves & des Vierges factifiées. Les Prêtres la failoient fécher foigneusement; & toute grande qu'elle étoit, elle pesoit peu. Le jour de sa consécration, non-seulement tous les Habitans de Mexico, mais ceux de toutes les Villes voifines affistoient à cette Fète, avec des réjouissances extraordinaires. Les plus dévôts approchoient de l'Idole, la touchoient avec la main, appliquoient à fes principales parties divers bijoux, qu'ils croioient fanctifiés par fa vertu, & les regardoient comme un préfervaiif contre toutes fortes de maux. Après cette cérémonie, l'Idole étoir renfermée dans un Sanctuaire, dont l'entrée étoit interdite aux Séculiers, & même au commun des Ptêttes. On bénissoir en même tems, avec de grandes cérémonies, un vase plein d'eau, qu'on gardoit dans le même lieu. Cette eau facrée n'avoit que deux usages, l'un pour le couronnement de l'Empereur, & l'autre pour l'élection du Général des Armées. On les arrofoit par aspersion, & l'on en faisoit boire au Général. L'Idole étant d'une matiere que le tens ne manquoit point d'alteter, on la renouvelloit quelquefois avec les mêmes formalités. Alors la vieille étoit mife en pieces, qu'on distribuoit comme de précieuses reliques entre les premiers Seigneurs de l'Empire, fur-tout aux Officiers militaires. On faifoit aussi dans le grand Temple, à certains jours de

Herrera joint , dans celui de Tentralii , une Statues avoient , pour yeux , des piettes fort große chaine d'or, qui la ceignoit au milieu luifantes, qui caufoient beaucoup defiroi, du coras, & un gros collier d'or qui s'éten- fur tont pendant la nuit; & fur la nuque du doit jusques for les épaules, orné de dix cou, un vilage de Mort, aufi épouvantable corns d'Hommes du même métal. Les deux que tout le sefte. Ubi fupra, ch. 18.

l'année, une Idole dont la matiere pouvoir se manger, & que les Prêttes depecoient, pour en donner les fragmens à ceux qui venoient les recevoir. VELLE ESPA- C'étoit une espece de communion, à laquelle on se préparoit pat des prieres & des purifications établies. L'Empereur même affiftoit à cette céré-GNE. monie, avec une parrie de sa Cour (63).

Solis ne met pas moins de deux mille Temples (64) dans la Capitale du Mexique, fans y comprendre le grand, & huit autres qui écoient, dit-il. aufli riches, & báris à peu près fur le même modele. Mais il y a beaucoup d'apparence qu'il a pris le nombre des Divinités pour celui des Temples, ou qu'il a cru que les Mexiquains comptant environ deux mille Dieux, ils devoient leur avoir éleve le même nombre d'Edifices. Acofta. qu'il fait profession de suivre, n'en nomme (65) que suit avec le grand. Herrera n'en compte pas plus (66); & Gomara dit encore plus simplement qu'il y avoir plutieurs autres Temples dans Mexico (67). On a fait observer aussi que dans la Description du Teutcalli, Solis avoit confondu les propriétés de quelques aurtes Etabliffemens politiques ou Religieux. Tel est celui qu'Herrera nomme le Cimetiere des Sacrifices , & dont les premieres Rela-

tions Espagnoles onr donné la teprésentation.

Quoiqu'une partie des Victimes humaines für factifiée dans le grand Tem-Cimeriere des ple (68), & que les Mexiquains euffent l'horrible uface d'en manger la chair, ils réfervoient les têtes, foir comme un trophée qui faifoit honneur à leurs Victoires, foit au jugement d'Herrera, pour Je familiarifer avec l'idée de la mort. Le lieu, qui contenoir cet affreux dépôt, étoit devant la principale porte du Temple, à la distance d'un jet de pierre. C'étoit une espece de Theatre, de forme longue, bati de pierre, à chaux & à ciment. Les dégrés, par lesquels on y montoir, étoient aussi de pierres, mais entremèlées de têtes d'Hommes, dont les dents s'offroient en dehors. Aux côtés du Théâtre, il y avoit quelques Tours, qui n'étoient fabriquées que de têres & de chaux. Les murailles étoient revêtues, d'ailleurs, de cordons de têtes, en plutieurs compartimens; & de quelque côté qu'on y jettat les yeux, on ne voioit que des images de mort. Sur le Théatre même, plus de foixante poutres, éloignées de quatte ou cinq palmes les unes des autres, & liées entr'elles par de petites folives qui les traversoient, offroient une infinités d'autres têres, enfilées faccessivement par les temples. Le nombre en étoit si grand, que les Espagnols en compterent plus de cent trente mille, fans y comprendre celles dont les Tours étoient composées, La Ville entrerenoit plusieurs personnes, qui n'avoient point d'autre fonction que de

> (61) Herrera, ibid. On se baignoit, la nuir précédente, on se lavoit plusieurs sois la tête & les mains ; on s'ajultoit les cheveux, & l'on ne dormoit presque point jusqu'à l'houre de la Fête, ibid.

(64) Tome I. Liv. 3. ch, 13. page 516. (65) Liv. f. page 210.

(66) Décade , 1. Liv. 2. poge 175.

(67) Liv. 2. chap. 4.

(68) On ne peut s'imaginer qu'elles y fuffent facutiées toutes, quand on confidere

quel en étoit quelquefois le nombre. Aussi Herrera, divil ici, que ces sacrifices se faisoient dans le Cimetiere même. Cependant il dit, dans un aurre lieu, qu'on fentoit à l'entrée du Temple une puanteur insupportable, qui venoit du mailacre des Victimes; qu'on frottoit de fang tous les murs des cabinets ou des Chapelles & qu'il s'y étoit formé une croute noire, épaifle de deux doigrs par le haut & de fix pouces par le bas, &c. ubi fupra, chap. 17.

replaces





Ly Lough

replacer les têtes qui tomboient, d'en remettre de nouvelles, & de conferver l'ordre établi dans cet abominable lieu.

Après avoir parlé tant de fois des Sacrifices du Mexique & des Victimes VELLE ESPAhumaines, on doit au Lecteur une peinture de ces abominables Fêtes. Tous GNE. les Historiens conviennent qu'il ne s'en trouve point d'exemple aussi révoltant pour l'humanité, dans les plus barbares Nations de l'Afrique & des mains. deux Indes. C'éroit dans la vue d'immoler paissblement des Hommes à leurs Dieux, que les Mexiquains épargnoient le sang de leurs Ennemis pendant la guerre, & qu'ils s'efforçoient de faire un grand nombre de Prisonniers vivans. Motezuma ne fit pas difficulté d'avouer, à Correz, que malgré le pouvoir qu'il avoit continuellement de conquerir la Province de Tlascala. al se resusoit cetre gloire, pour ne pas manquer d'Ennemis, c'est-à-dire, pour affurer des Victimes à ses Temples; & l'on a vu que le premier de-

voir des Empereurs, après leur élection, étoit d'enlever des Captifs & de les présenter au coureau des Prêtres.

Tome XII.

Herrera donne les cérémonies du Sacrifice. On faifoit une longue file Ctrémonies qui des Victimes, environnée d'une multitude de Gardes. Un Prêtre descendoit gnoiens, du Temple, vêtu d'une robbe blanche, bordée par le bas de gros floccons de fil. & portant dans ses bras une Idole composée de farine de maïz & de miel. Elle avoit les yeux verds & les dents jaunes (69). Le Prêrre defcendoit les dégrés du Temple avec beaucoup de précipitation. Il montoit fur une grande pierre, qui étoit comme attachée à une plare-forme fort haute, au milieu de la cour, & qui se nommoit Quahtixicali (70). Il passoit fur la pierre par un perit escalier, renant toujours l'Idole entre ses bras; & se tournant vers les Captifs, il la montroit à chacun, l'un après l'autre, en leur difant : c'est ici votre Dieu. Ensuire, descendant de la pierre par un second escalier opposé à l'autre, il se mertoit à leur tête, pour se rendre par une marche solemnelle au lieu de l'exécution, où ils éroient attendus par les Ministres du Sacrifice. Le grand Temple en avoit six, qui étoient revêtus de cette dignité; quatre pour tenir les piés & les mains de la Victime, le cinquiéme pour la gorge, & le fixiéme pour ouvrir le corps. Ces Offices étoient héreditaires, & passoient aux Fils aînés de ceux qui les possédoient. Celui qui ouvroit le sein des Victimes renoit le premier rang, & portoit le titre suprême de Topilzin. Sa robbe étoit une sorte de tunique , rouge & bordée de floccons. Il avoir, fur la têre, une couronne de plumes vertes & jaunes, des anneaux d'or aux oreilles, enrichis de pierres vertes, & fur la lévre inferieure, un petit tuïau de pierre, de couleur bleu-célefte. Son visage étoit peinr d'un noir fort épais. Les cinq autres avoient la têre couverte d'une chevelure arrificielle, fort crépue, & renverfée par des bandes de cuir qui leur ceignoient le milieu du front. Ces bandes foutenoient de perits boucliers de papier, peints de différentes couleurs, qui ne paffoient pas les yeux. Leurs robbes étoient des tuniques blanches, entremelées de noir. Le Topilzin avoit la main droite armée d'un couteau de caillou, fort large & fort aigu. Un autre Prêtre portoit un colliende bois, de la forme d'un Serpenr replié en cercle.

(69) Les yeux étoient des pierres vertes , très fines ; & les dents, des grains de maiz, (70) C'est-à dire, en Mexiquain, Pietre d'Aigle,

Zzz

DESCRIPTION DE LA NOU-

Sacrifices hu-

DESCRIPTION DE LA NOU-

Aussi-rôt que les Captifs étoient arrivés à l'amphithéâtre des Sacrifices à on les faifoit monter , l'un après l'autre , par un petit escaliet , nus & les VILLE Espa. mains libres. On étendoit successivement chaque Victime sur une pierre. Le Prêtre de la gorge lui mettoit le collier; & les quatre autres la tenoient par les piés & les mains. Alors le Topilzin appuioit le bras gauche fur fon estomac; & lui ouvrant le sein, de la main droite, il en arrachoit le cœur, qu'il préfentoit au Soleil, pour lui offrir la premiere vapeur qui s'en exhaloit : après quoi se tournant vets l'Idole , qu'il avoit quittée pendant l'operation, il lui en frottoit la face, avec quelques invocations mysterieuses. Les autres Prettes jettoient le corps, du haut en bas de l'escalier, sans y toucher autrement qu'avec les piés; & les dégrésétoient si roides, qu'il étoit précipité dans un instant. Tous les Captifs destinés au Sacrifice recevoient le même traitement jusqu'au dernier. Ensuite, ceux qui les avoient pris, & qui les avoient livrés aux Prêtres, enlevoient les corps, pour les distribuer entre leurs Amis, qui les mangeoient folemnellement. Dans toutes les Provinces de l'Empire, ce cruel usage étoit exercé avec la même ardeur. On voïoit des Fères, où le nombre des Victimes étoit de cinq mille, rassemblées soigneusement pour un si grand jour. Il se faisoit des Sacrifices à Mexico, qui coutoient la vie à plus de vingt mille Captifs. Si l'on mettoit trop d'intervalle entre les guerres, le Topilzin portoit les plaintes des Dieux à l'Empereur, & lui représentoit qu'ils mouroient de faim. Auffi-tôt on donnoit avis à tous les Caciques , que les Dieux demandoient à manger. Toute la Nation prenoit les armes; & fous quelque vain prétexte, les Peuples de chaque Province commençoient à faire des incursions sur leurs voifins. Cependant quelques Historiens prétendent que la plupart des Mexiquains étoient las de cette barbarie, & que s'ils n'osoient rémoigner leur dégoût, dans la crainte d'offenser les Prêtres, rien ne leur donna plus de disposition à recevoir les principes du Christianisme (71).

Autres Sacrifices.

Il y avoit d'autres Sacrifices, qui ne se faisoient qu'à certaines Fêtes, & qui se nommoient Racaxipe Velitzli, c'est-à dire, écorchement d'Hommes. On prenoit plusieurs Captifs, que les Prêtres écorchoient réellement; & Ecorchement de leur peau ils revêroient autant de Ministres subalternes, qui se distribuoient dans tous les quartiers de la Ville, en chantant & dansant à la porte

> (71) Herrera, Décade 3. chap. 16. Acosta, Liv. 5. chap. 20. & 22. Sur ce propos, dit Acofta dans le vieux flyle de fon Traducteur, » un Religieux grave en la Neuso ve Espagne, me contoit que quand il w fut en ce Roiaume, il avoit demandé à m un vicil Indien. Homme de qualité, se comment les Indiens avoient recu la Loi - de Jefus-Chrift & laiffe la leur , fans » faire davantage de prenve, d'essai, ni de a dispute sur icelle, car il sembloit qu'ils » s'étoient changés fans y avoir été efineus so par raifon fuffisante. L'Indien répondit , » ne croi point, Pere, que nous prenions » fi inconsidérément cette Loi comme qu

» dis , parce que je t'apprens que nous » érions déja mécontens des choles que les » Idoles nous commandoient, & que nous » avions déja parlé de les laisser & prendre » une autre Loi Et comme nous trouva-» mes que celle que vous prêchiez n'avoit » point de cruautes, & qu'elle nous étoit » convenable, juste & bonne, nous enten-» dimes & crumes que c'étoit la vraie Loi, » & ainfi la reçumes fort volontairement. Ibidem. Le même Lerivain observe qu'après tout les Mexiquains étoient moins cruels que les Peruviens, qui factificient leurs propres Enfans. Ibid.



Tom, XII. Nº VIII



= 1 14 D Google

des Maifons. Chacun devoit leur faire quelque liberalité; & ceux qui ne DESCRIPTION leur offroient rien étoient frappés au visage, d'un coin de la peau, qui DE LA NOUleur laissoir quelques traces de fang. Cette cérémonie, qui ne finissoit que VELLE ESPAlorfque le cuir commençoit à se corrompre, donnoit le tems aux Prêttes ont. d'amaffer de grandes richesses. Dans quelques autres Fêtes, on faisoit un d'amasser de grandes richesses. Dans quelques autres settes, on faisoir un comba entre dési entre le Sacrificateur & la Victime. Le Capris étoit attaché, par un pié, le Sacrificateur. à une grande roue de pietre. On l'armoit d'une épée & d'une rondache. Celui qui s'offroit pour le sacrisser paroissoit avec les mêmes armes : & le combat s'engageoit à la vue du Peuple. Si le Caprif demeuroit vainqueur, non-seulement il échappoit au sacrifice, mais il recevoit le titre & les honneurs que les Loix du Pais accordoient aux plus fameux Guerriers : & le Vaincu fervoit de Victime. Enfin l'usage qu'on a décrit, en parlant des Mosquites, & que Lussan traite de singulier, s'observoit aussi chez les Mexiquains; c'est-à-dire, que dans les grands Temples on nourrissoit pendant Esclave s/vers toute l'année un Esclave qui représentoit la principale Idole, & dont le comme un Dieu. fort, après avoir joui des honneurs de l'adoration, étoit d'être facrifié, à la fin de fon regne (72).

L'ordre des Fêtes Religieuses n'étoit pas moins bisatre. La principale, sein Religieus qui se faisoir à l'honneur du Dieu Vitzilipuztli , étoit célebrée réguliérement au mois de Mai, Quelques jours auparavant, deux jeunes Filles, consacrées au fervice du Temple, paîtrissoient, avec du miel, de la farine de maiz, dont on faifoit une grande Idole. Tous les Seigneurs affiftoient à la composition. Ensuire, on paroit l'Idole d'habits & d'ornemens magnifiques. On la plaçoir dans un fauteuil bleu, posé sur un brancard, avec des allonges qui le rendoient facile à porter. Le jour de la Fête, aux premiers raions du Soleil, toutes les jeunes Filles paroissoient au Temple, vêtues de robbes blanches, couronnées de maiz rôti , avec des bracelets de grains de maiz enfilés , Le reste des bras couvert jusqu'au poignet, de plumes rouges, & les joues peintes de vermillon. On les nommoit, pendant tout ce jour, Sœurs du Dieu dont elles animoient le culte. Elles portoient l'Idole, sur le brancard, jusqu'à la cour du Temple. De jeunes Hommes la recevoient de leurs mains, pour l'aller placer au piés des grands dégrés, où le Peuple venoit se prosterner devant elle, en se merrant sur la tête un peu de terre, que chacun devoit prendre sous ses piés. La procession commençoit alors, vers la Montagne de Chapultepeque. On y faisoit un Sacrifice qui duroit peu. Avec la même précipitation, l'Assemblée se rendoit dans un autre lieu, nommé Atlacuya, celebre par les traditions de leurs Ancêtres, & de-là dans une troisieme station, qui se nommoit Cuyoacan. On revenoit à Mexico sans s'arrêter; & cette Procession, qui étoit de quatre lieues, devoit se faire en quatre heures; d'où lui venoit le nom d'Ypaina, qui fignifie chemin précipité. Les jeunes Hommes portoient le brancard au pié des grands dégrés, où ils l'avoient pris, & l'élevoient au fommet du Temple avec un grand appareil de poulies & de cordes, au bruit de toutes fortes d'instrumens. Les adorations du Peuple redoubloient pendant cette céremonie. L'Idole étoit pofée dans une riche cassette, au milieu des parfums & des fleurs. Dans l'intervalle, de jeunes Filles apportoient des morceaux de la même pâte (71) Acosta Liv. c. ch. 21; Herrera, ubi fupra.

Zzzij

dont elles avoient fait la Statue, paîtris en forme d'os, qu'elles nommoient DE LA NOU- la chair de Vitzilipuztli. Les Sacrificateurs venoient à leur côté , parés de VELLE ESPA- guirlandes & de brasselets de fleurs, faisant porter à leur suite les figures de leurs Dieux & de leurs Déesses. Ils se plaçoient autour des morceaux de pâte, qu'ils bénissoient par des chants & des invocations. Cette bénédiction ctoit suivie des Sacrifices; & dans une si grande solemnité, le nombre des Victimes étoit toujours plus grand qu'aux autres Fêtes. Il se faisoit, pendant ce tems-là, des danses & d'autres cérémonies dans la cour du Temple. Les jeunes Filles chantoient au fon d'un tambour; & tous les Seigneurs répondoient à leurs chants, en maniere de chœur. Le Peuple ionifoir du spectacle, mais à quelque distance, & ne s'y mêloit que par les acclamations. Après les Sacrifices, on vojoit revenir les Prêtres, qui se mettoient à couper en pieces tous les morceaux de pâte, & qui les distribuoient enfuite au Peuple, fans distinction d'âge & de sexe. Chacun recevoir le sien avec des apparences de piété qui alloient jusqu'aux larmes , le mangeoit avec la même dévotion, & croioit avoir mangé la chair de fon Dieu. On en portoit même aux Malades. C'étoit un peché du premier ordre, de prendre quelque autre nourriture avant midi. Tout le monde étoit averti de s'en garder; & chacun prenoit foin de cacher jusqu'à l'eau, pour en priver les Enfans. La folemnité finissoit par un sermon du grand Prêtre . qui recommandoir l'observation des Loix & des cérémonies (73).

Le Torcoatl ou Fète du Ju-

De quatre en quatre ans, les Mexiquains célébroient une Fête, qu'Acosta nomme Jubilé (74). Elle commençoir le 10 de Mai, & sa durée étoir de neuf jours. Un Prêtre fortoit jouant d'une flûte, & se tournoit successivement vers les quatre parries du Monde. Ensuite, s'inclinant vers l'Idole, il prenoit de la terre & la mangeoir. Le Peuple faifoir la même chose après lui, en demandant pardon de ses pechés & priant qu'ils ne fullent pas découverts. Les Soldats demandoient la victoire dans leurs guerres, & des forces pour enlever un grand nombre de Prisonniers qu'ils pulsent offrir aux Dieux. Ces prieres se faisoient pendant buit jours, avec des gémissemens & des larmes. Le neuvierne, qui étoit proprement celuit de la Fète, on s'allembloit dans la cour du grand Temple; & le principal objet de la dévotion publique étoit de demander de l'eau : ce qui faisoir donner à cette Fête le nom de Toxcoatl , qui signifie sécheresse. Quatre Prêtres portoient l'Idole autour du Temple sur un brancard, & les autres lui

(73) Herrera, ubi fuprà, chap. 17. Acosta, Liv. 5. chap. 24. On auroit eu prine à rapporter cette elpece d'imitation du plus faint de nos Sacremens, sur tout autre rémoignage que celui du Pere Acosta-Mais il inlifte fur ces récits, avec d'autant plus de force , qu'il croit trouver une preuve de la fainteré même de nos inflitutions , dans la malice de l'Esprit d'erreut à les contrefaire. » Par cela feul , dit il , on voit » clairement vérifié que Satan s'efforce auso tant qu'il peut d'ulurper pour foi l'hou-

» neur & le service qui est du à Dien seul .. » quoiqu'il y méle toujours ses cruautés & so ses ordures. Il pousse cette idée beaucoup plus loin , lorfqu'il prétend reconnoître, dans diverses pratiques de l'Idolâtrie Indienne, les Sacremens de la Penitence & de l'Extréme Onction , la Confession auriculaire , le Mystere de la Sainte Trinité, & la plupare des objets de notte Foi. Ibidem. chap, 25 a 26 , & fuivans.

(74) Ubi fupra, chap. 19.

préfenoient de l'encens; tandis que le Peuple fe frappoit les épaules avec Discarption un fouet de cordes. Après cette procellion, le Temple étoit parfemé de DI LA NOU-fleuts, & l'Idole demeuroit découvette jusqu'an foir. On lui oftroit divertés PILLE Estaforces de pietreties, de la foie, des fruits & des Cailles. Tout le monde ont. fe retiroit, vers l'heure du diner, à l'exception des Femmes qui avoient fait vœu de fervit l'Idole pendant ce jour , & des Ministres ordinaires du Temple, qui continuoient leurs cérémonies. Au retour du Peuple, on faifoit paroître le Captif qui avoit représenté l'Idole pendant cette année; on le factifioit, avec des chants & des danfes. Enfuite, on plaçoit quelques mets devant l'Idole ; & toute l'Assemblée se tetirant à quelque distance , les jeunes gens couroient pout s'en faisit. Il y avoit des prix, pour les quatre premiers qui arrivoient; & jusqu'au renouvellement de la même Fête, ils obtenoient plusieurs marques de distinction. A la fin du jour & des cérémonies, les Filles & les Garçons qui avoient fervi le Temple se retiroient dans leurs familles, comme à l'expiration du terme. Ils pouvoient alors s'engager dans le Matiage; mais ceux qui prenoient leut place les pourfuivoient avec de grands eris, en leur jettant des pelotes d'herbe, & leur reprochant d'abandonner le setvice des Dieux (75).

Les Marchands avoient une Fête annuelle, qui portoit leur nom, & qui s'observoit à l'honneur de Quatzalcoatl , Dieu des Marchandises. Quarante chande. jours avant la célébration, ils achetoient un Caprif de belle taille. Ils le paroient des habits de l'Idole; & dans cet intervalle, ils s'attachoient foigneusement à le purifier, en le lavant deux fois chaque jout dans l'Etano du Temple. Il étoit traité avec toutes fortes d'honneurs & de friandifes. La nuit, on le tenoit enfermé dans une cage; & pendant le jour, on le conduisoit par la Ville, au milieu des chants & des danses. Neuf jours avant le Sacrifice, deux Prêrres venoient lui annoncer fon fort. Il devoit répondre qu'il l'acceptoit avec foumission. S'il s'en affligeoit, fon chagrin passoit pour un mauvais augure; & les Prêtres faisoient diverses cérémonies , par lesquelles on supposoit qu'ils avoient changé ses dispositions. Le Sactifice se faifoit à minuit, & son cœur éroit offert à la Lune. On portoit le corps chez le principal Marchand. Il y étoit tôti, & préparé avec divers affaifonnemens. Les Convives danfoient, en attendant le Festin. Après avoir mangé leur part de cet horrible mets, ils alloient faluer l'Idole au lever du Soleil : & continuant leurs réjouissances pendant le reste du jour, ils paroissoient déguisés en diverses sormes; les uns d'Oiseaux, de Papillons, de Grenouilles, de Guepes, & d'autres insectes; les autres, de Boiteux, de Manchots, & d'Estropies. Ils faisoient des récits agréables de leurs accidens, ou de leut métamorphofe, & la Fête se terminoit par des danfes (76).

Outre les six Sacrificateuts du grand Temple, dont la succession étoit héréditaire, chaque Quarrier & chaque Temple avoient leurs Prêtres, qui étoient appellés à cet Office par élection, ou qui s'y confactoient, dans leut jeuneile, par un voru particulier. Leut fonction ordinaire étoir d'encenfer les Idoles. Ils renouvelloient cet exercice quatre fois le jout ; c'est-à-

(74) Herrera , Dec. t, chap. 17. ront pas, en trouveront plusieurs autres dans (76) Ceux à qui ces trois Fetes ne suffi- les Histoires & les Relations qu'on a citées.

Z z z 111

DE LA NOU-VELLE ESPA-GNI.

dire au lever du Soleil, à midi, au Soleil couchant, &c à minuit. A chacune de ces heutes, on entendoir dans les Temples le fon des trompettes, des tambours & d'autres instrumens, qui formoient un bruir fort lugubre. C'étoit le fignal auquel le Prêtre, déligné pour la femaine, fe mettoit en marche, vetu d'une robbe blanche, avec son encensoir à la main-Il prenoit du feu, dans un grand brasier qui brûloit continuellement devant l'Autel; & de l'autre main il tenoit un vailleau, dans lequel étoit l'encens. Il encenfoit feul, quoiqu'il fût accompagné de tous fes Collegues. Ensuite, on lui présenroir un linge, dont il frottoir l'Autel & les rideaux. Après cette cérémonie, ils alloient enfemble dans un lieu fecret, où ils faifoient quelque rude pénitence, relle que de se meurtrir la chair & de se tirer du fang de quelque partie du corps. L'Office de la nuit s'observoit scrupuleusement. Chaque Temple avoir ses revenus; & les Prêtres étoient bien païés pour les rigueurs qu'ils exerçoient fur eux-mêmes. D'ailleurs, on a déja remarqué qu'une partie commune de la piété des Mexiquains confiftoit à se tirer du sang.

L'usage des Prêtres étoit de s'oindre, depuis les piés jusqu'à la tête, & les cheveux mêmes, d'une graisse claire & liquide, qui leur faisoit croître le poil dans roures les parties du corps, & qui le faisoit dresser comme le crin des Chevaux. Ils en étoient d'autant plus incommodés, qu'il ne leur étoit pas permis de le couper jusqu'à la mort, ou du moins jusqu'à leur derniere vieillesse, où ceux qui vouloient quitter leur profession étoient exempts de toute forte de travail, & jouissoient d'une distinction proportionnée à l'opinion qu'on avoit de leur vertu. Ils rressoient leurs cheveux avec des bandes de coton, larges de fix doigts. L'encens qu'ils emploïoienr ordinairement n'étant que de la réfine, leur teint, naturellement basanné, en devenoit presque noir. Lorsqu'ils alloient rendte hommage aux Idoles qu'ils tenoient dans des Caves, dans des Bois touffus, ou fur les Montagnes, ils s'y disposoient par une autre onction, composée de la cendre de plusieurs Bétes venimeuses, de tabac & de suie, paîtris ensemble (77). Le Peuple étoir persuadé que cette préparation les élevoit au-dessus du commun des hommes & les mettoir en commetce avec les Dieux. Il y a même affez d'apparence que leur propte imagination fe remplifloit de la même idée, car ils perdoient alors toute forte de crainte; & se crojant respecté. de toute la nature, ils fe hafardoient la nuit au milieu des Bois les plu-

étrange composition. Ils prenoient, dit-il, des Araignées, des Seorpions, des Clopor-tes, des Salamandres, des Viperes, qu'ils faisoient amaster par de jeunes Garçons, ils les bruloient au brafier du Temple julqu'à ce qu'elles fuffent réduites en cendres, puis les mettolent en des mottiers avec beaucoup de tabae , ou betun. Avec cette cendre , ils mettoient quelques Scotpions . Araignées & Cloportes vives , mélant le tout enlemble ; puis ils y mettoient d'une semence toute moulue, qu'ils appelloient Ololuchqui, de quoi les Indiens font un breuvage pour se

(77) Acolta nous donne exaclement cette procurer des visions; parce que l'effet de cette heibe est de priver l'Homme du fens. Ils mouloient aussi avec ces cendres, des Vers noirs & velus, desquels le poil seulement eft venimeux, & iamailant tout cela ensemble avec du noit ou fumée de réfine, ils le mettoient en de petits pots, qu'ils pofoient devant l'Idole, dont ils disoient que c'étoit la viande. Ausli nommoient-ils cela, dans leur langue, manger divin. Etant barbouillés de cette pâte, ils perdoient soute crainte, & prenoient un esprit de eruauté, Liv. 5. ch. 26. On a vu que suivant Herrera, l'onction étoit claire & liquide.

fauvages, dans la confiance que les Tigres, les Ours & les Lions ne pouvoient leur nuire. Ils emploioienr aussi cette espece de bitume , pour fotti- DE LA NOVfier les Enfans & pour guerir les Malades. Toute la Nation en vantoit les VELLE ESPAeffets. Un Historien juge que sa vettu pouvoit venir du tabac, & des autres GNE. mêlanges, dont la plupart avoient quelque propriété falutaire.

L'enceinte du grand Temple de Mexico contenoit deux Monastetes, ou deux Maifons de rettaite; l'une de jeunes Filles, entre douze & treize ans, Marignains. & l'autre de jeunes Garçons. Ces deux Etablissemens, qui regardoieut le fervice du Temple, étoient vis-à-vis l'un de l'autre, mais sans aucune communication. Ils avoient leurs Superieurs du même fexe. L'emploi des Filles étoit d'apprêter à manget pour les Idoles, c'est-à-dire pour les Prêtres , auxquels il n'étoit permis de rien avaller qui n'eût été présenté devant l'Autel. La plupart de ces alimens étoient un espece de Beignets, les uns pasittis en forme de mains & de piés, d'autres en maniere de Tourteaux; ordinairement de maiz & de miel, & quelquefois fricasses avec des légumes & d'autres herbes. Ces jeunes l'illes se faisoient couper les cheveux, en entrant au fervice des Idoles; ensuite, on leur permettoir de les laisser croître. Elles se levoient la nuit, pour prier, & pour se tirer du sang, dons elles étoient obligées de se frotter les joues; mais elles se lavoient auffitôt, avec de l'eau consacrée par les Prêtres. Leur habillement étoit une robbe blanche. On les occupoit à faire de la toile pout le Temple. Elles étoient élevées d'ailleurs dans une si grande retenue, que leurs moindres fautes étoient punies avec la derniere rigueur; & la mort étoit infaillible pour celles qui manquoient à l'honneur. S'il se trouvoit, dans le Temple, quelque chose de rongé par un Rat ou une Souris, c'étoir un signe de la colere du Ciel, qui faifoit juger qu'il étoit arrivé quelque défordre parmi les jeunes Religieuses. On recherchoit les Coupables; & malheur, dans ces citconstances, à celles qui étoient soupçonnées de quelque déréglement. On ne recevoit dans ce Monastere , que des Filles de Mexico. Leur clôture duroit un an, au bout duquel elles fortoient pour se marier.

Les jeunes Garçons devoient être âgés de dix-huit à vingt ans. Ils avoient les cheveux coupes en couronne, & ne les laissoient croîtte que jusqu'à la moitié de l'oreille, mais plus longs fur la nuque du cou, jusqu'à les pouvoir mettre en tresse. Leur nombre étoit de cinquante, & leur clôture ne duroit qu'un an . comme celle des Filles. Mais ils éroienta sujettis , dans cet espace, aux plus rigoureuses loix de la chasteré, de l'obéissance & de la pauvreré. Leur office particulier étoit de servir les Prêtres dans tout ce qui concernoit le culte. Ils balaïoient les lieux faints. Ils fournissoient de bois le brasier qui brûloir sans cesse devant la grande Idole. La modestie leur étoit recommandée fi soigneusement, que c'étoit un crime pour eux de lever les yeux devant une Femme. On les emploïoit à demander l'aumone, dans les maisons de la Ville. Ils marchoient quarre ou six ensemble d'un air humble & morrifié. Cependant, s'ils n'obtenoient rien de la charité d'autrui, ils avoient droit de prendre ce qui leur étoit nécessaire pour se nourrir ; parce qu'aïant fait vœu de pauvreré, on supposoit leurs besoins toujours pressans. On savoit d'ailleurs que leur pénitence étoit continuelle. Ils étoient chargés de se lever la nuit pour faire retentir les trompettes & les autres

instrumens. Ils veilloient successivement autour de l'Idole , dans la crainte que le brasier ne s'éteignit. Ils assistoient à l'encensement des Prêtres; après VELLE ESPA- lequel ils entroient aussi dans un lieu qui leur étoit destiné, pour s'y tiret du fang avec des pointes aigües, & s'en frottet les temples jufqu'au bas des oreilles. Leur habit étoit un cilice blanc, mais fort apre.

A cettaines Fêtes de l'année, les Prêtres du grand Temple & tous les jeunes Religieux du Monastere s'assembloient dans un lieu environné de fieges, armes de cailloux pointus & d'autres lancettes, avec lefquelles ils fe tiroient, depuis l'os de la jambe jusqu'au mollet, quanrité de sang, dont ils devoient non-feulement se frotter les temples, mais enfanglantet les lancettes. Ils les fichoient enfuite dans des boules de paille, entre les creneaux de la cour, afin que le Peuple jugeat de leut ardeur pour la Pénitence. Le lieu où ils fe baignoient, après cette opération, portoit le nom d'Ezapan, qui fignifie eau de fang. Une même lancette ne fervant jamais deux fois, ils en avoient un grand nombre en réserve. Avant les mêmes Fêtes, ils jeungient rigoureusement cinq ou six jours; ils se téduisoient à l'eau, ils dormoient peu, ils se mortificient le corps par de fréquentes disciplines. On a vu que le Peuple avoit aufli cet usage aux Processions solemnelles, sut-tout pendant la Fête du Toxcoatl, ou du Jubilé. Leurs disciplines étoient composées de fil de Maguey (78), toutes neuves, longues d'une brasse, & terminées par des nœuds, dont ils se donnoient de grands coups sur les épaules. Quoique les Prêtres ne fussent obligés, par aucune loi , de se priver du commerce des Femmes, ils y renonçoient dans ces grandes occasions; & quelques-uns s'y formoient des obstacles invincibles , par des blessures volontaires , qui leur ôtoient pour quelque tems l'usage & le goût du plaisit (79).

Le foin des Funérailles appartenoit auffi aux Prêtres ; mais leur méthode n'avoit tien d'uniforme, & dépendoit presque toujours de la dernière volonté des Moutans. Les uns vouloient être enterrés dans leuts héritages , ou dans les cours de leurs maisons. D'autres se faisoient portet dans les Montagnes, à l'imitation des Empereurs, qui avoient leurs Tombeaux dans celle de Chapultepeque, D'autres ordonnoient que leurs corps fussent brûlés, & que leurs cendres fussent enterrées dans les Temples, avec leurs habits & ce qu'ils avoient de plus précieux. Aussi-tôt qu'un Mexiquain avoit rendu l'ame, on appelloit les Prêtres de son quartier, qui le mettoient à terre de leurs propres mains, affis à la maniere du Païs, & reveru de fes meilleurs habillemens. Dans cette posture, ses Parens & ses Amis venoient le faluer & lui faire des présens. Si c'étoit un Cacique, ou quelque autre Seigneur, on lui offroit des Esclaves, qui étoient sacrifiés sur le champ, pour l'accompagner dans un autre Monde. Chaque Seigneur aïant une espece de Chapelain, pour le diriger dans les cérémonies religieuses, on tuoit aussi ce Prêtre domestique & les principaux Officiers qui avoient servi dans la même Maison; les uns pour aller préparer un nouveau domicile à leur Maître, les autres pour lui fervir de cottege; & c'étoit dans la même vue que toutes les richesses du Mort étoient enterrées avec lui. Si c'étoit un Capitaine, on faifoir autout de lui des amas d'armes & d'enseignes. Les

(78) Le Traducteur d'Herrera veut que (79) Herrera , ubi fupra , ch. 14 ; Acostage foit Varrête-Bauf. Liv. 1. ch. 17. & fuiv. Gomara , Liv. 1.

obleques

obseques duroient dix jours, & se célebtoient par un mélange de pleurs & Discription de chants. Les Prêttes chantoient une sorte d'Office des Morts, tantôt alternativement, tantôt en chœur, & levoient plufieurs fois le corps, avec valle Espaun grand nombre de cérémonies. Ils faisoient de longs encensemens. Ils one. jouoient des airs lugubres fur le tambour & la flûte. Celui, qui tenoit le premiet rang, étoit revêtu des habits de l'Idole que le Seigneur mort avoit particulièrement honorée, & dont il avoit été comme l'image vivante : cat chaque Noble représentoit une Idole; & de-là venoit l'extreme vénération que le Peuple avoit pour la Nobleile. Lorfqu'on brûloit le corps, un Prêtre recueilloit foigneufement fes cendres; & fe couvrant d'un habit terrible (80), il les remuoit long-rems avec le bout d'un bâton, & d'un ait qui répandoit la fraieur dans toute l'Ailemblée (81).

Lorfque l'Empereur paroifloit atteint d'une maladie mottelle, on mettoit Obleques de

des malques sur la face des principales Idoles , & cette cérémonie duroit l'Empareur. jusqu'à sa mort ou sa guérison. S'il mouroit , on en donnoit avis aussi-tôt à toutes les Provinces de l'Empire, non-seulement pour rendre le deuil public, mais pour convoquer tous les Seigneurs à la cérémonie des funerailles. Ceux, qui n'étoient éloignés que de quatre journées du lieu de fa mort, devoient s'y rendre les premiers. C'étoit en leur présence, qu'après avoir lavé le corps , & l'avoir parfumé pout le garantir de toute pourriture, on le plaçoit affis sur une natte, où il étoit veillé pendant quatre nuits avec beaucoup de pleurs & de gémillemens. On coupoit une poignée de sus cheveux, qui se conservoit sous une Garde, pour l'usage qu'on en devoit faire. On lui mettoir, dans la bouche, une groffe émeraude; & dans la posture où il étoit, on lui couvroit les genoux de dix-sept couvertures fort riches, dont chacune avoit fon allufion. Par-deffus, on attachoit la devife de l'Idole, qui étoit l'objet particulier de son culte, ou dont il avoit été l'image. On lui convroit le visage d'un masque, enrichi de perles & de piertes précieuses. Ensuite on tuoit, pout premiere Victime, l'Officier qui avoit eu l'emploi d'entretenir les lampes & les parfums du Palais ; afin que le voïage du Monarque dans un autre Monde ne se sit point dans les ténebres, ni fut une route où son odorat fut blesse. Alors on portoit le corps au grand Temple; & tous ceux qui composoient le correge étoient obligés de donner des marques extérieures d'affliction, par des cris ou des chants lugubtes. Les Seigneurs & les Chevaliers étoient armés; & tous les Domeltiques du Palais portoient des Malfes, des Enfeignes & des Panaches. On arrivoir dans la cour du Temple, où l'on trouvoit un grand bucher, auquel les Prêtres mettoient le feu ; & pendant que la flamme s'y répandoit , le grand Sacrificateur proferoit , d'une voix plaintive , des prieres & des

(80) » Incontinent, dit Acolta, fortoit qui défignoit leur gente de mort. » Celui so un Prêtre en habits & ornemens de Dia-» ble, aiant des bouches & des yeux de miroirs à toutes les jointures, avec des

» geftes & des représentations tetribles. (81) Herrera, ubi fupra, chap. 18; Acolta, Livre s. chapitre 8. Gomara dit

que ecux qui ne moutoient pas d'une mort paturelle, étoient enterrés sous un habit Tome XII.

» qui mouroit pour adultere étoit vêru » comme le Dieu de la Luxure, qui se » nommoit Tlaxoteutl; celui qui étoit noïé. » comme Tlaloc, Dieu de l'Eau; celui qui so mouroit d'ivrognerie , comme Ometochil, » Dieu du Vin, Le Soldar étoit vêtu comme

Vitzilipuzili, Liv. 2. chap. 79.

Aaaa

invocations. Enfin, lorsque le bucher étoit bien allumé, on y jettoit le

DESCRIPTION COIPS, avec tous les ornemens dont il étoit couvert; & dans le même inf-VELLE ESPA- rant , chacun y jettoit aush ses armes , ses Enseignes & tout ce qu'on avoit apporté dans le convoi. On y jettoir un Chien, pour annoncer par ses aboiemens l'artivée de l'Empereur, dans les lieux par lesquels il devoit passer. C'étoit alors que les Pretres commençoient le grand Sacrifice. Il falloit que le nombre des Victimes fut au mous de deux cens. On leur ouvroit la poitrine, pour en arracher le cœur, qui étoit jetté aussi-tôt dans le feu; & les corps étoient déposés dans des Charmers , sans qu'il fut permis d'en manger la chair. Ceux qui avoient l'honneur d'être facrifiés étoient non-feulement des Esclaves, mais des Officiers du Palais, entre lesquels il y avoit aussi plutieurs Femmes. Le lendemain on se rassembloit, après avoir fait garder le bucher pendant toute la nuit. On ramaifoit la cendre du corps, fur tour les dents, qui ne se consument point par le feu, & l'émeraude qu'on avoit enfoncée dans la bouche. Les Prêtres mettoient ces respectables dépouilles dans un vafe, qu'ils portoient folemnellement à la Montagne de Chapultepeque. Ils les y renfermoient, avec la poignée de cheveux, & quelques autres qu'on avoit coupés à l'Empereur le jour de son Couronnement & qu'on gardoir toujours pour cette dernière cérémonie, sous une petite voute, dont l'intérieur étoit revêtu de bisarres peintures. Ils en bouchoient foigneufement l'entrée; & par-dessus, ils plaçoient une Statue de bois, qui repréfentoit affez naturellement la figure du Morr. Les folemnités continuoient l'espace de quatre jours, pendant lesquels ses Femmes, ses Filles & ses plus fideles Sujets venoient faire de grandes offrandes, qu'ils mettoient devant la voute, sous les yeux de la Statue. Le cinquième jour, les Prêtres faifoient un Sacrifice de quinze Efclaves. Le vingtieme, ils en facrificient cinq; trois, le foixantieme; & neuf., vingt jours après, pour terminer la cérémonie (82).

Obsenner du choacan.

Celle du Mechoacan, pour les funérailles du Cacique, avoit quelques Catique de Me- circonftances, d'une fingularité extraordinaire. Lorfque ce Prince, dont la puissance n'étoit gueres inferieure à celle de l'Empereur du Mexique, se fentoit proche de la mort, son unique soin étoit de nommer entre ses Enfans, celui qu'il destinoir à lui succeder. Ensuite, l'Héritier qu'il s'étoit donné affembloit tons les Seigneurs de la Province & tous ceux qu'i avoient exercé quelque Emploi sous l'autorité de son Pere. Ils commençoient par lui apporter des préfens, qui paifoient pour une reconnoissance de ses droits. Si le Cacique n'étoit pas mort, ses anciens Sujets ne paroissoient plus devant lui. Son appartement étoit fermé avec foin, & l'on mettoit fur la porte fa devise & ses armes. Aussi-tôt qu'il avoit rendu le dernier foupir, il se formoit une Assemblée fort nombreuse de l'ancienne Cour. & de tous ceux qui avoient été convoqués. Leur premier devoir éroir de pouffer enfemble des cris & des gémillemens, avec d'autres marques de douleur que l'Historien nomme un deuil merveilleux. Après ce lugubre exorde, on leur ouvroit la porte de l'appartement. Ils y entroient, Chacun touchoit le Mort, de la main, & lui jettoit quelques goutres d'une eau parfumée. On lui mettoit une chauffute de peau de Chevreuil, qui étoit celle

(\$1) Gomara, ubi fupra, Liv. 1. chap. 80.

des Caciques. On lui attachoit aux genoux des fonnettes d'or, des anneaux aux doigts, des bracelets d'or aux poignets, une chaîne de pierres précieuses pr LA NOU-

au cou, & des pendans aux oreilles. Ses levres mêmes étoient couvertes de VELLE ESPApierreties; & ses épaules, de plusieurs tresses des plus belles plumes. Dans GNF. cette parure, on le plaçoir affis fur une espece de litiere découverte, avec un arc & des fleches d'un côté , & de l'autre une grande Figure artificielle , qui représentoit l'Idole à laquelle il avoit été le plus attaché, & qu'on supposoit emptessee alors à récompenser sa piété. Pendant ce tems-là, son Successeur nommoit ceux qui devoient aller servir son Pete dans un autre Monde. Quelques-uns regardoient comme une faveur d'être choifis pour ce ministere, & d'autres s'affligeoient de leur sort; mais on prenoit soin de leur faire avaller aufli-tôr toures fortes de viandes & de liqueurs, pour les fortifier contre la crainte & les autres foiblesses de la nature. On choisissoit particuliément fept Femmes, d'une haute naissance; l'une pour garder tout ce que le Cacique emportoit de précieux ; une autre , pour lui présenter la coupe; la troilieme, pour laver son linge, & les quatre autres pour divers offices. Outre les Victimes nommées par le nouveau Cacique, on rassembloir pour le Sacrifice un grand nombre d'Esclaves, & de personnes libres. Chaque condition étoit obligée de fournir une Victime de fon Ordre, sans compter celles qui avoient le courage de s'offrir volontairement. On apportoit beaucoup de foin à les laver. On leur reignoit le vifage de jaune. On leur mettoit sur la tête une couronne de fleuts; & sur-tout, on les enivroit affez pour ne rien craindre de leur inconstance. La marche funebre commençoit par cette trouppe de Malheureux, qui paroissant fermer les yeux fut le terme, faisoient retentir leurs instrumens d'os & de coquilles, comme dans une Fête de joie. Gomara, qui les avoit entendus, observe néanmoins que le son de cette musique étoit triste. Après eux, venoient les Parens du Mott. La litiere étoit portée par les principaux Seigneurs du Païs, & suivie de tous les autres, qui chantoient une espece de l'oésse fort rtifte, sur des airs aussi mélancoliques. Ceux qui avoient possedé des emplois s'avançoient enfuite; & la marche étoit fermée pat les Domestiques du Palais, charges tous d'Enseignes & d'Eventails de plumes. Une multitude infinie de Peuple, qui formoit comme un cercle aurour du Convoi, troubloir moins l'ordre, qu'elle ne servoit à l'entretenir, par le soin qu'elle avoit de veiller sur les Victimes, & de fermer le passage à celles qui auroient voulu fe sauver par la fuite.

Cetre Procession partoit à minuit, éclairée d'une infinité de flambeaux. On fait une paire Les rues de la Ville avoient été netroitées avec mille formalités superstitueuses. & une técle, de En arrivant au Temple, on faisoit quatre fois le tour d'un grand bucher, qui se trouvoir prêt à recevoir le seu de la main des Prêtres. Le corps étoit placé au fommet, dans sa litiere, & brûlé avec tous ses ornemens. Pendant qu'il étoit en proie aux flammes, on assommoit toures les Victimes; & sans les ouvrir , comme à Mexico , on les enterroit derriete le mur du Temple. A la pointe du jour, les Prêtres ramafloient la cendre & les os du Cacique, Ils y joignoient l'or fondu, les pierreries calcinées, & tout ce qu'ils pouvoient recueillit du corps & de sa pature. Ces restes étoient porrés dans le Temple, & benis avec des invocations & des cérémonies mysterieuses, Aaaaii

GNE.

après lesquelles on y méloit différentes fortes de pâte, pour en composer DE LA NOU- une grande Idole de forme humaine, qu'on paroit de plumes, de colliets, VILLE ESTA- de bracelets & de fonnettes d'or ; & l'aïant armée d'un arc , de fleches & d'un bouclier, on la préfentoit dans cet état aux adorations du Peuple. Enfuite les Prêtres ouvroient la terre, au pié des dégrés du Temple. Ils faisoient une large fosse, dont toutes les parries interieures étoient aussi tôt revêtues de nattes. Ils y dressoient un lit, sur lequel ils placoient la Statue, les yeux tournés au Levant. On fuspendoit , autour d'elle , plusieurs petits boucliets d'ot & d'argent, des arcs, des fleches & des panaches. On mettoit près du lir, quantiré de bassins, de plats & de vases. Le reste de l'efpace etoit rempli de cottres , pleins de robbes , de joiaux & d'alimens. Enfin les Prêtres couvroient la foile, d'un grand couvercle de terre, au-dessus duquel on plaçoit diverfes figures, qui fembloient veiller à la confervation d'un si respectable Monument. Il paroit qu'après la Conquête même, les Espagnols ne purent abolir tout d'un coup cet usage. Mais il a cedé, par dégrès, aux instructions du Christianisme, avec les autres superstitions de l'Idolâtrie (83).

#### FIGURE, HABILLEMENT, CARACTERE; Usages, Mœurs Arts & Langues des Mexiquains. Uorque l'espace d'environ deux siccles n'ait pu mettre beaucoup de

les Mexiquanes ont éprouvé.

changement dans les qualités naturelles des Mexiquains , la domination & le commerce de l'Espagne aiant presqu'enriérement changé leurs usages , il n'est pas surprenant qu'une si grande révolution, dans leurs habitudes morales, ait eu quelque influence fur le fond de leur caractere & fur leur figure même, qui dépendent affez fouvent, dans les Hommes, des occupations & du genre de vie dans lesquels ils se trouvent engages. Ausli les printures des l'inforiens & des Voiageurs différent-elles beaucoup, suivant Figure des la différence des tems. On lit, dans les premieres Relations, que les Hommes du Mexique étoient d'une taille médiocre, & plus gras que maigres; que la couleur de leur teint titoit fur celle du poil de Lion; qu'ils avoient les yeux grands, le front large, les narines fort ouvertes, les cheveux gros, plats & diverfement coupes; qu'ils étoient fans barbe, ou qu'ils en avoient fort pea, parce qu'ils se l'arrachoient, ou qu'ils s'oignoient la peau, d'un onguent qui l'empêchoit de fortir. Il s'en trouvoit d'auffi blancs que les Européens. Leur ufage commun étoit de fe peindre le corps, & de se couvrir la tête, les bras & les jambes, de plumes d'oiseaux, ou d'écailles de poisson, ou de poil de Tigres & d'autres Animaux. Ils se percoient les orvilles, le nez, & le menton même, pour y porter, dans de grandes ouvertures, des pierreries, ou de l'or, ou quelques offemens. On y voïoit, aux uns, les ongles & le bec d'une Aigle; aux autres, les dents machelieres de quelque Animal, ou des arrêtes de divers Poissons. Les Seignours y portoient des pierres très fines, & de petits ouvrages d'or d'un travail fort recherché.

(83) Gomaia, ibid. chap. &r.

La taille & la couleur des Femmes étoient peu différentes de celles des Discription Hommes; mais elles entretenoient leurs cheveux dans toute leur longueur, Discription avec un soin extrême de les noircit, par diverses sortes de pondre & d'on- valla Labaguent. Les Feinmes mariées fe les lioient autout de la tête, & s'en fai ext. foient un nœud fut le front. L'usage des Filles étoit de les porter flottans, fur le sein & sur les épaules. A peine étoient-elles devenues Meres, que leurs mammelles croitlosent, jusqu'à pouvoir en nourtir les Enfans qu'elles portoient sur le dos. Elles mettoient seur principale beauté dans la petitesse du front ; & par des onctions continuelles , elles faifoient croitre leurs cheveux jusques fur les remples. Il ne manquoit tien à leur propreté. Elles se baignoient souvent; & cette habitude étoit si forte, qu'en fortant d'un bain chaud, elles entroient fans danger dans un bain froid, pour se farder enfuite avec un lait de grains & de semences , qui servoit moins à les embellit, qu'à les garantir, par son ameriume, de la piquite des Mouches, & d'autres infectes.

Le commun des Maxiquins avoit le corps & les pics nus, à l'exception tens Habita des Soldars, qui pour se rendre plus terribles se convroient de la peau entiere de quelque animal, dont ils ajufforent même la tête fur la leur. Cette parure, avec un cordon de cœurs, de nez & d'ore-lies d'Hommes, en bandouliete, terminé par une tête qu'ils y portoient suspendue, leur donnoit un ait de serocité qu'en peut se représenter. Mais ordinairement le Peuple Mexiquain étoit nu ; les Empereurs même & les Seigneurs ne se couvroient que d'une sotte de manteau, composé d'une piece de coton quarrée, & noué sur l'épaule droite. Ils avoient, pour chauffure, des fandales, affez femblables à celles que les Espagnols nomment Apostoliques. Sur la tête, ils ne portoient que des plumes, & quelques legers cordons qui servoient à les soutenir. Les Femmes du Peuple étoient auffi presque nues. Elles avoient une espece de chemise , à demi-manches, qui leur tomboit fur les genoux, mais ouverte fur la poitrine, & si legere qu'étant ajustée sur la peau à peine en paroissoit-elle diftinguée. Elles ne portoient pas d'autre coeffure que leurs cheveux; fur quoi les Espagnols observerent qu'elles avoient la tête plus sorte & le crane plus endurci que les Hommes (84).

Si l'on confulte des Relations plus modernes, tous les Mexiquains, Hommes & Femmes, font naturellement d'une couleur brune. La plupart font d'affez haute taille, fur-tout dans les Provinces qui regardent le Nord. Ils se garantissent les joues, du froid & de la piquute des mouches, en se les frottant avec des herbes pilées. Ils fe barbouillent auffi d'une tetre liquide ; pour fe rafraîchir la tête , & fe rendre les cheveux noirs & doux. " Leur habillement confifte aujourd'hui dans un pourpoint court, & des » haut-de-chauffes fort larges Ils portent fur les épaules un manteau de " diverfes couleurs, qu'ils appellent Tilma, & qui putfant fous le bras droit » fe lie fur l'épaule gauche par les exitémités. Es sont chauffés; mais ils " se servent de socs , au lieu de souliers. Jamais ils ne quittent leurs che-" veux, quand la pauvreté les obligeroit d'être nus, ou de se couvrit de » haillons. Les Femmes portent le Guaipil, qui est une espece de sac, » fous la Cobixa, fine étoffe de coton; à laquelle elles en ajoutent une (\$4) Ibidem , chap. \$1 & \$4.

Aaaaiij

DISCRIPTION DE LA NOU-GNE.

- " autre fur les épaules, lorsqu'elles paroissent en public. A l'Eglise, elles " relevent la derniere, jusqu'à s'en couvrir la tête. Leurs juppes sont étroi-VILLE ESPA- » tes, ornées de figures de Lions, d'Oifeaux, ou de fleurs, & comme " tapiffées, en pluficurs endroits, de belles plumes de Canards, Les Femmes . des Metices, des Noirs, & des Mulatres, qui sont en fort grand nombre,
  - " ne pouvant prendre l'habit Espagnol , & dédaignant celui des Indiennes , » ont inventé le ridicule usage de porter une espece de juppe en travers . " fur les épaules ou fur la rère (85). Mais leurs Maris, & leurs Enfans du
  - même fexe, font parvenus par dégrés à s'attribuer le droit de fuivre tous » les usages d'Espagne. Leur insolence va si loin , que sans posseder aucun

» emploi, ils s'honorent entr'eux du ritre de Capitaine (86).

Enfans & leut Llucation.

Un des premiers Historiens attribue aux Femmes Mexiquaines deux pernicieuses pratiques, dont la figure & la santé de leurs Enfans ne pouvoient manquer de fe ressentir. Pendant leur grossesse, elles se médicamenroient les unes les autres avec différentes herbes, qui produifoient d'auffi mauvais effets fur les Meres, que fur le fruir qu'elles portoient dans leur fein; & lorsque les Enfans commençoient à voir le jour, non-seulement elles s'efforcoient de leur raccourcir la nuque du cou, en la comprimant vers les épaules, mais elles la lioient dans le berceau, d'une manière qui l'empêchoit de croître. On n'en apporte pas d'autre railon qu'un préjugé naturel, qui leur faifoit attacher des graces à cette difformité (87). A peine les Garçons étoient nes, qu'on appelloit un Prêtre pour leur faire, aux oreilles & aux parties viriles, une perite incifion de laquelle il devoit couler quelques gourres de fang (88). Après les avoir lavés lui-même, le Prêtre metroir à ceux des Nobles & des Guerriers une petite épée dans la main droite, & un petit bouclier dans la gauche. Aux Enfans du commun, il merroit les outils de la profession de leur Pere (89). Toutes les Filles recevoient des instrumens pour filer, pour coudre & pour d'autres occupations de leur fexe. C'étoit la Mere qui devoit les hourrir de fon lair. Mais si quelque accident la forçoit d'emploïer une Nourrice, elle faisoit tomber fur fon ongle quelques gouttes du lait étranger: & si son évaisseur l'empêchoit de couler, la Nourrice étoirreçue fans objection. Une Femme, qui nourriffoit un Enfant, devoit toujours manger des mêmes viandes jufqu'à ce qu'il fut fevré : & ce rems étoit de quatre années entieres, pendant lesquelles Herrera fait admirer l'amour maternel, qui faisoit éviter aux

(84) Voiez ei-deilus la description de pages 167 & 168. Mexico en 1625.

(86) Gemelli Carreri, Tome VI. page 81 & fuivantes. Cette canaille de Noirs & de gens an teint brule, difent les Espagnols, s'est fi fort acerue, qu'on apprehende qu'ils ne se revoltent un jour & qu'ils ne se rendeut maîtres du Pais. Ibid. page 81. Gage en parloient de même, des l'année 1625. Il ajontoit que les Espagnols les plus pieux & les plus fenfés eraignoient que Dien ne detruisit Mexico & le Pais, en punirion de la vic feandaleufe de ces gens-la , Tome I.

(\$7) Gomara, Liv. s. chap. 81. Herrera dit qu'on jettoit l'Enfant dans l'eau froide. au moment de sa naissance, en lui disanta tu viens au monde pour fouffir; endureis-

(88) Acofta s'obstine toujours à faire venir ces usages, de la Religion des Juifs, ou de celle des Maures, on du Christianisme. Il trouve ici la eirconeifion, comme il veut que le lavement foit une espece de Baptême, Liv. 4 chap. 27.

(89) Herrera, Dec. 3, Liv. 1, eb. 17,

Femmes toute forte de commerce avec leurs Maris, dans la crainte d'une nouvelle groffesse (90). Il ajoute que celles, qui devenoient veuves dans cet DELLA NOVEintervalle, n'avoient pas la liberte de se remarier. Tous les Enfans étoient velle Espafoigneusement recommandes à la protection des Dieux. On faifoit des of- ext, frandes, des vœux & des facrifices, pour leur fortune & leur fauté. On leur mettoit au cou des billets & d'aurres amuletes qui contenoient des figures d'Idoles & des caracteres mysterieux.

Chaque Temple avoit une Ecole, où les jeunes Garçons du quartier al- Education des loient recevoir les instructions des Prêtres. On leur apprenoit , non-seule- Garçons. ment la Religion & les Loix, mais tous les exercices qui pouvoient êrre utiles à la Nation, tels que la danfe, le chant, l'art de tirer des fleches . de lancer le dard & la zagaie, de se servir de l'épée & du bouclier, &c. On les faisoit coucher souvent sur la dure, manger pas, & se semuer beaucoup. Il y avoit un Séminaire particulier pour les Enfans nobles, où leur nourrirure étoit portée de leur Maison. Ils y étoient instruits & gouvernés par d'anciens Chevaliers , qui les élevoient dans les plus rudes travaux, & qui joignoient à leurs leçons de grands exemples de toures les verrus. On les envoioit, des leur premiere jeunesse, au milieu des armées, pour y porter des vivres aux Soldats. Ce prétexte, qui leur donnoit occasion de prendre quelque idée des exercices & des perils militaires, fervoir auffi à faire connoître leur vigueur, leur courage & leurs inclinations. Ils trouvoient fouvent, dans ces ellais, le moien de se distinguer par des actions d'éclat; & celui qui étoit parti fous un vil fardeau, tevenoit quelquefois avec le titre de Capitaine. Après le cours des instructions, ceux qui marquoient du penchant pour le service du Temple, entroient dans le Monastere de leur sexe; & s'ils se destinoient au Sacerdoce, ils avoient des Maîtres particuliers, qui leur apprenoient les fecrets & les cérémonies de la Religion. Mais lorsqu'ils s'étotent confacrés à certe profession, ils devoient y perfeverer jufqu'à la vicillelle (91).

Les Filles n'éroient pas élevées avec moins d'honneur & de retenue. Dès l'âge de quatre ans, on les formoit, dans la folirude, aux travaux de leur fexe, à la pratique de la vertu; & la plupart ne fortoient point de la maifon de leur Pere jusqu'an tems du mariage. On les menoit rarement aux Temples. Ce n'étoir que pour accomplit les vœux de leurs Meres, ou pour imploret le secours des Dieux dans leurs maladies. Elles y étoient accompagnées de plusieurs vieilles Femmes, qui ne leur permettoient point de lever les yeux, ni d'ouvrir la bonche. Jamais les jeunes Filles & les Garcons ne mangeoient ensemble, avant que de se marier. Les Seigneurs observoient cette loi jusqu'au scrupule. Leurs maisons étant fort grandes. il y avoient des jardins & des vergers, où l'appartement des Femmes étoir féparé des autres édifices. Celles, qui faisoient un pas hors de leur enceinte, étoient châriées féverement. Dans leurs promenades mêmes, elles ne devoient jamais hausser les yeux, ni tourner la tête en arrière. Elles étoient punies, lorsqu'elles quittoient le travail sans permission. On leur faisoit

(90) Ibidem, Liv. 4. ch. 16.

(91) Herrera, ibid. Liv. a. ch. 15.

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-ENE. Matiagns.

regarder le menfonge comme un fi grand vice, que pour une faute de cette nature on leur fendoit un peu la levre (92).

L'age de se marier, pour les Hommes, étoit vingt ans; & quinze, pour les jeunes Filles. Cette cérémonie se faisoit par le ministère d'un Pretre, qui prenoit les deux Parties par les mains, en leur demandant quelle étoit lent intention ? Sur la téponse du jeune Homme, il prenoit le bord de la robbe dont il devoir être reveru pour la Fere, & le bour d'un voile que la jeune l'ille portoir aufli dans cette occasion, il lioit l'un à l'autre; & conduifant les Mariés à la maifon qu'ils devoient habiter, il les faifoir tourner fept fois autour d'un fourneau (\*). Rien ne manquoit alors à leur union : mais ils devoient avoir obtenu la permission de leurs Peres & celle du Capitaine de leur quartier. Si leurs Peres étoient pauvres, ils s'engageoient, en les quittant, à leur faire part du bien qu'ils pourroient acquerit; comme les Peres, qui étoient tiches, joienoient au bien, qu'ils leur donnoient, la promette de ne les jamais laitler tomber dans la milite. Un Homme avoit la liberté de prendre plufieurs l'emmes; & quoique la plupart n'en custent qu'une, on ne s'étonnoit point d'en voir quelques-uns qui n'en avoient pas moins de cent cinquante (93). Les dégrés de Mere & de Sœurs étoient les feuls défendus. On n'a point connu d'Indiens plus délicats fur la virginité. Une Femme suspecte étoit renvoice à ses Parens, le lendemain de fes nôces; & celle, dont le Mari étoit fatisfait, recevoit des présens & des honneurs extraordinaires à ce titre (94). Aufli la crainte d'y être trompés faifoitelle tenir aux Hommes un compte exact de tout ce qu'ils donnoienr dans l'engagement, pour se faire restituer jusqu'aux moindres bijoux, si la sapeffe de leurs Femmes ne répondoit point à leurs espérances. Après le divorce, il leur étoit défendu de se rejoindre, sous peine de mort; mais les Femmes avoient la liberté de se remarier , lorsqu'elles en trouvoient l'occasion; & cenx, dont la délicatesse alloit si loin pour les Filles, prenoient fans peine une Veuve, ou la Femme qu'un autre avoit répudiée. Une Mere, en mariant sa l'ille , lui recommandoit particoliérement la propreté , le culte des Dieux, & les foins interieurs de sa Maison. Un Pere exhortoit ses Fils à bien vivre avec leurs Femmes, à se rendre aimables à leurs voilins. & fur-tont à respecter leurs Superieurs. Il y avoit des formules d'exhortations, pour les Peres & les Meres, comme des regles de conduite pout les Enfans. Elles se conservoient dans les Familles; & les jeunes

(a) Júden preze slá ke sér.

(v) Da Hildmin njeute sull y avoir des rem où le Mariage fonly politik quril fe fainfor per lemeratif de quelques vieilles Framers; que les Press ne devoient pandur la négotiation, les deux jeunes que obtéviorent au nieune de quarte pours, été diving dus quelques endoiras; éta de vining dus quelques endoiras; éta de vining dus quelques endoiras; qu'an les conte enfermés judiqu'à la condition en conte enfermés judiqu'à la condition conte enfermés judiqu'à la condition content de ce ture la d'emmédient au fonction con fille à ce ture la d'emmédient a

Pere, sous prérente d'avoir des Enfans. Lorsou'il en naissoir un hils, le Pere prioir l'isomme dépouser la Fille, ou l'obligeoir de la bui renvouer; & si l'Homme prenoir le sécond de ces deux paris, il ne pouvoir plus avoir de commerce avec elle. Herrera, Dec. 1. Liv. 4. claps 1.6.

(93) Gomara, Liv. 1. cliap. 83. (94) » I cs. Maris, dit Acolta, le reconnoitloient par fignes ou par paroles clinoneces, abi [apra], cliap. 27.

ene.



un Coogle

## ANNALES DE L'EMPIRE.



Figure I.

Tom. XII, Nº XI.

gens ne quittoient point la maison paternelle, pour s'établir ou pour Discairrion changer d'état, sans en prendre une copie dans les caracteres qui servoient of la Noud'écriture à la Nation (95).

VELLE ESPA-

Acosta ne parle jamais sans étonnement, de l'art avec lequel un Peuple, GNE. enseveli d'ailleurs dans les plus épaisses rénebres de l'ignorance & de la Ecritore ou Cabarbarie, avoit trouvé le moien de suppléer à l'usage des lettres. Il y avoit trettre des Meau Mexique une forte de Livres, par lesquels on perpétuoit non-seulement ziquains.

la mémoire des anciens tems, mais encore les usages, les loix & les cérémonies. On a vu que la Ville d'Amatitlan, dans la Province de Guatimala. étoit célebre par l'habileté de ses Habitans à composer le papier & les pinceaux. On trouvoit dans pluficurs autres Villes, des Bibliotheques, ou des amas d'Histoires, de Calendriers, & de remarques sur les Planetes & fur les Animaux. C'étoient des feuilles d'arbres, équatries, pliées & raffemblées (96). Quelques Espagnols, qu'Acosta traite de Pedans, pritent les figures qu'elles contenoient pour des caracteres magiques, & livrerent au feu tout ce qu'ils en purent découdir. Les plus senses, après avoir reconnu l'erreur d'un faux zele, en regretterent beaucoup les effets. Un Jesuite, dont on ne rapporte point le nom, affembla, dans la Province de Mexique , les Anciens des principales Villes , & se fit expliquet ce qu'il y avoit de plus curieux dans un petit nombre de Livres qui leur restoient. Il y vit plufieurs de ces roues, qui repréfentoient leurs fiécles, & dont on a donné un exemple après Carreri. Il y admira d'ingenieux hieroglyphiques, qui représentaient tout ce qui peut être conçu. Les choses, qui ont une forme, paroilloient fous leurs propres images; & celles, qui n'en ont point, étoient représentées par des caractères qui les significient. C'est ainsi qu'ils avoient marqué l'année où les Espagnols étoient entrés dans leur Pais, en peignant un Homme avec un chapeau & un habit rouge, au figne de la roue qui coutoit alors (97). Mais, ces caracteres ne fuffilant point pout exprimer tou-

(95) Voiez ci-deffus la Figure recono-

(96) Herrera, Ibid. chap. 14; Acosta,

Liv. 6. chap. 7. (97) C'est pour en donnet une juste idée, on a fait graver ici quelques pages d'une Histoire Mexiquaine que Purchas & Thevenot ont publice dans leurs Recueils. Ce ne fut pas (ans peine, dit Thevenor, qu'un Gouverneur du Mexique la tira des mains des Indiens, avec une traduction, en langue Mexiquaine, des figures qui la compotent. Il la fit traduire en Espagnol. Le Vaisseau, qui l'apportoit à Charles Quint, fut pris par un François, & tomba entre les mains d'André Thevet. Hackluyt, qui étoit alors Aumonier de l'Ambassadeur d'Angleterre en France, l'acheta depuis, des Héritiers de Thevet, & la fit traduite d'Espagnol en Anglois par l'ordre de Waltet Raleigh. Enfuite Henri Speelman, fi célèbre par les dans la fédition. Les Habitans de Chalco bri-Tome XII. B b b b

Ouvrages, obligea Purchas d'en faire tailler les figures, qui se sont ainsi conservées. Therenot, 4º Partie. Ce Recueil est divisé en trois Parries. La premiere contient les Annales de l'Empire du Mexique; la feconde, ses revenus, c'est-à-dire, ee que chaque Ville ou Bourgade paioit de Tribut, avec les richesses naturelles de chacune ; la troisieme , l'œconomie Mexiquaine , la discipline de l'Empire , en paix & en guerre , & ses pratiques Religieuses & Politiques. On donne ici un exemple de chaque Parrie & voici l'explication avec les lettres qui répondent aux Figures.

I. Figure. En 1417, Chimalpupuca B, fucceda à Huicilibuit son Pere. Il conquit par les armes C les Villes de Texquiquiae D, & celle de Chalco E, qui étoit fort grande. Quelques années après, Chalco (e tévolta, G, & cinq Meriquains furent tués , I,

DESCRIPTION DE LA NOU-GNE.

tes les paroles, ils ne rendoient que la substance des idées. Cependant, comme les Mexiquains aimoient à faire des récirs & à conferver la mémoire des VELLE ESPA- événemens, leurs Orateurs & leurs Poètes avoient composé des Discours, des Poèmes & des Dialogues, qu'on faifoit apprendre par cœur aux Enfans. C'éroit une partie de l'éducation qu'ils recevoient dans les Colleges, & toutes les traditions se conservoient par certe voie. Lorsque les Espagnols eurent conquis le Mexique & s'y furent établis, ils apprirent aux Habitans l'usage des lettres de l'Europe. Alors une partie de ce qu'ils avoient dans la memoire fut écrite avec toute l'exactitude qu'on voir dans nos Livres (98). Mais ils n'ont pas laisse de conserver l'habitude de leurs anciens caracteres, fur-rout dans les Provinces éloignées de la Capitale (99).

> ferent quatre Canots H. Chimalpupuca regna dix ans , F, qui font marques par les compartimens de la marge, A, dont chacun vaut un an , Suivant la Roue. Dans l'original Mc . quain, ces compartimens étoient peints en

Il Figure, Tribut des Villes fituées dans le Pais chand, qui paroient tous les fix mois 2400 poignées de plumes choifies, A, B, C, D, E, F, bleues, rouges, couleur de turquoite , & vertes ; ces couleurs étoient dans l'original; 160 Oifeaux motts, G. L. d'un plumage couleut de turquoife sut le dos , & brun fous le ventre ; Soo poignées , M , H , de plumes jaunes choities ; Soo poi-gnées , I , N , de plumes vertes , larges , de Queçaly , deux Becotes d'ambte , K , O, entichies d'or ; 200 charges , P, R, de cacao ; 40 peaux de Tigre, Q, S; 800 Tecoma-tes ou Coupes, T, U, à boire du cacao; 2 moreeaux d'ambre clair, chacun de la groffeur d'une brique , W', X. Voiez ci-deffus

l'Article des Langues.

III. Figure. Le Pere, A, doit mettre fon Fils , B , a l'age de 15 ans , H , qui font marqués pat les ronds, entre les mains du Tlamacazqui , C , Grand Prêtte du Temple Camelcae, D, pour l'instruire & en faire un Prétre ; on l'envoier E , au même âge , H, a l'Ecole, G, pour y tecevoir les inftructions communes du Teachcauh , F , c'elta dire du Maitre qui inftmit la Jeuneffe.

Lorfqu'une Fille se marie, l'Entremetteut du mariage, I, doit la potrer le soit fur fon dos , W , chez le jeune Homme qui veut l'époufer. Il est éclairé par quatre Femmes , X, Z, qui portent à la main une esecce de torche, de bois de Pin, 1, 2, 1, 4. La Fille & le jenne Homme s'ailcient dans une falle, for des fieges placés fur une narte, O : & toute la cérémonie du mariage confifte à nouer un coin du bas de la robbe de l'Homme, L, avec un coin du voile de la Fille , M. Ils offrent aux Dieux du parfum de copal Q, sur un réchaud. Deux Vicillards , I , R , & deux vieilles Femmes, N, V, fervent de témoins. K, P, teprésentent les viandes qu'on fest aux Matiés. Ils mangent les viandes, & boivent dans des taffes, T, du pulque , représenté par le pot, S. (98) Acosta se croit en droit de conclure

que les Discours qui leut sont attribués pat

les Historiens ne doivent point passer pout

une invention des Espagnols. » On en a » connu, dit-il, la vériré certaine, qui doit " y faire ajouter une entiete foi. Liv. 6. ch. 7. (99) Le même Ectivain rend témoignage qu'il a vu le Pater nofter , l'Ave Maria , le Symbole, le Confiteor, éctits à leur maniere. » Quiconque les verra , dit il , s'en » émetveilleta ; ear pour fignifier ces paro-» les , Moi Pecheur je me confesse , ils pei-» gnent un Indien a genoux, aux piés d'un » Religieux , & lui parlaot à l'oteille. Pour » celles-ci, a Dieu Tout-puissant, ils pel-» gnent trois vilages, avec des couronnes, » en façon de la Trinité. Pour celles-ci, & » à la gloriense Vierge Marie , ils peigneut " un vifage de Fernme & un demi-corps " de petit Eufant; & & Saint Pierre & " Saint Paul, des têtes, avec des cou-» tonnes , une clé & une épée. Si les » images leur défailloient , ils mettoient des » caracteres, comme, en quoi j'ai pichi, » &c. D'où l'on peut counoitre la vivacité » de leur entendement, puisque cette sa-

#### PRODUCTIONS NATURELLES ET TRIBUT.

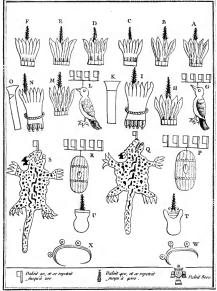

Figure II.

Tom, MI. Nº XII.



# ŒCONOMIE MEXIQUAINE.

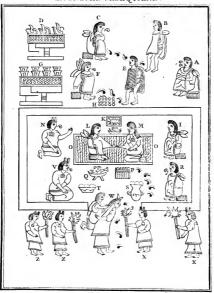

Figure III.

Tom XII. Nº XIII.



Ce n'est point par la description des Palais de Motezuma, qu'il faut juger des Maifons communes du Mexique, & du goût de la Nation pour Description les Edifices. Les Seigneurs & les perfonnes riches étoient libres, à la vé-velle Estarité, d'imiter la magnificence du Souverain; & fans répétet ce qu'on a GNE. dit de la multitude & de l'étendue des Hôtels de Mexico , le Palais de Maifont , Meuchaque Cacique, dans la Ville ou la principale Bourgade de son Domai-blee & Nourriure commune
ne (1), n'avoir gueres moins d'éclat que le Tezpac, séjour ordinaire de des desiquames.

l'Empereur. Mais il étoit défendu au commun des Mexiquains d'élever leurs Maifons au-deffus du rez-de-chauffee, & d'y avoir des fenêtres & des portes. La plupart n'étant composées que de tetre, & couvertes de planches, qui formoient une espece de plate-forme à laquelle tous les Historiens donnent le nom de terraffe, on conçoit que la commodité n'y étoit pas plus connue que l'élégance. Dans les plus pauvres, néanmoins, l'interieur étoit revêtu de nartes de feuilles. Quoique la cire & l'huile fussent en abondance au Mexique, on n'y emploioit, pout s'éclairer, que des torches de bois de Sapin. Les lits étoient des nattes, ou de la simple paille, avec des couvertures de coton. Une grosse pietre, ou quelque billot de bois, renoir lieu de chevet. Les siéges ordinaires étoient de petits sacs, pleins de feuilles de Palmiet. Il y en avoit aussi de bois, mais fort bas, avec un dossier d'un tissu des plus grosses feuilles; ce qui n'empêchoit point que l'usage commun ne sut de s'asseoir à terre, & même d'y manger. On reproche aux Mexiquains d'avoir été fort fales dans leurs repas (2). Ils mangeoient peu de chair; mais quoiqu'ils eussent du dégoût pour celle de Mouton & de Chevre, parce qu'ils la trouvoient puante, ils ne rejettoient aucune autre espece d'Animaux vivans (3). Leur principale nourriture étoit le maiz, en pâte, ou préparé avec divers affaisonnemens. Ils y joignoient toutes fortes d'herbes, fans autre exception que les plus dutes & celles qui font de mauvaife odeur. Le plus délicat de leurs breuvages étoit une composirion d'eau & de farine de cacao, à laquelle ils ajouroient du miel. Ils en avoient plusieurs autres, mais incapables d'enivrer. Les liqueurs fortes étoient si

» étnient le numbre des péchés, qu'il so avoit faits ennre chaque Commandement. Les plus habiles Espagnols, qui so vondrnient faite de tels memnires par m images, n'y parviendroient pas en un an, m non pas en dix. Ibidem.

(t) Vniez ci-deffus l'arrivée de Cortez à Tezeuca-

(2) Gomara donne pour exemple, non-feulement qu'ils prennient toures fortes d'alimens avec les mains, & qu'ils s'essumient les doigts à d'autres parties du curps , mais que pour manger des œufs durs, ils arra-chnient un puil de leurs cheveux, avec lequel ils les coupnient en pieces après en avnir ôté l'écaille. C'est nue pratique, dit il, qu'ils confervent encore aujnurd'hui. Liv. 1. ch.

(1) Pas même leurs propres Poux, fuivant

le même Aureur; ils les croïvient bons pour la santé. D'ailleurs ils disoient qu'il étoit plus hnnnêre de les manger, que de les tuer entre les nngles. Ibidem. Cette idée danne quelque vraisemblance à ce qu'on lit dans Herrera, Déc. 2. Liv. 8. ch. 5. Daus le Palais , dit il , où Cortez fur logé , en arrivant à Mexicn, nn tennva quantité de facs & de besaces bien liées. Ojeda en prit une & l'ouvrit. Elle étnit pleine de Poux. Les Espagnols apprirent que e'étnit un tribut que les Pauvres painient à l'Emperenr. Telle emit, ajnute l'Historien, la sujerrinn ou Mntezuma tennit fnn Peuple. Il ne dit point quel nsage l'Empereur faisoit de cet odieux présent. Peut-être n'avoit-il pas d'antre dessein que de faire regner la propreté dans fes Etats.

Bbbbii

DESCRIPTION DE LA NOU-VILLE ESPA-GNE, risourensement défendues, que pour en boire il falloit obtenit la petnificion des Seigenparts ou des Jagos. Elle ne s'accordoit qu'unx Vieillands & aux Malades; à l'exception néammoins des jours de Fres, & de ravail public, où chacun avoir la medire, proportionnée à l'âge. L'ivrogenite pafa foit pour le plus odieux de tous les vices. La peine de ceux qui rombotent dans, l'ivredic étoir d'err tafs'e publiquement ; & pendant l'exécution, la maifon du Coupable étoit abbattue, pour faire connoirre qu'un Homme qui avoir perdu le jagement ne méritori plus de vivre dans la fociére lumaine. S'il polifedoir quebque Office public, il en étoit déponillé, & l'interdiction duroit jufqu'à à la mort. Cette loi vérant affoblie depuis la Conquêre, on observe que les Mexiquains font aujourd'hui les plus grands Jvrognes de l'Amériaus.

Yeur ambline

Le Tlatchell,

Leur ancienne sobriété n'empêchoit point qu'ils ne fussent passionnés pour la Danfe & pour diverfes forres de jeux. Herrera fair une curieufe description du jeu qui se nommoit Tlatcheli, & dont les Castillans abandonnerent l'usage, parce qu'ils y trouverent du danger. La scene de cet exercice étoit une espece de Tripot, & l'instrument, une Pelote, composée de la gomme d'un arbre qui croît dans les terres chaudes. On en fait distiller , par incifion , une liqueur blanche & graffe, qui se congele presqu'austi-tôt, & qui étant paircie devient aussi noire que la poix. Cette Pelote, quoique dure & pefante, voloit ausii légerement qu'un Ballon, qui n'est rempli que de venr. On ne marquoit point de challe, comme au jeu de Paume. L'avantage confiftoit à faire toucher la Pelote, au mur qui servoit de but, & dont la partie contraire devoit empêcher qu'elle n'approchât. Elle n'étoir pouffée qu'avec les fesses ou les hanches; & pour la faire mieux rebondir, les Joueurs s'appliquoient sur les felles une sorre de cuir bien tendu. Ils se présentoient mutuellement le derriere, pour la renvoïer, à mesure qu'elle s'élevoir, ou qu'elle faisoit des bonds. On faisoit des parties reglées, pour lesquelles on déposoit de part & d'autre de l'or, des tapis, des ouvrages de plume, & les avantages étoient marqués par des raies. Quelquefois les Mexiquains jouoient jusqu'à leurs personnes. Le lieu étoit une salle basse, haute, longue, érroire, mais plus large par le haut que par le bas, & plus haute des deux côtés qu'aux deux bouts. Les murailles étoient fort unies, & blanchies de chaux. On y mettoit des deux côrés, quelques grosses pierres, affez femblables à des meules de moulin, & percées au milieu, mais dont le trou n'avoit que la grandeur nécellaire pour recevoir la Pelote. Celui, qui l'y mettoit, gagnoit le jeu, par une victoire extraordinaire, qui atrivoir rarement. Un ancien usage le rendoir maître alors des robbes de tous les Spectateurs. Le jeu en devenoit beaucoup plus agréable; parce que ceux qui étoient couverts de quelque vêtement se metroient à fuir , pour les sauver, & qu'ils étoient ordinairement poursuivis par le Vainqueur. Le souvenir d'un si grand événement se conservoit jusqu'à ce qu'il sût effacé par un autre; & celui, qui devoit cette disposition au hasard plus qu'à son adresse, étoit obligé de faire quelques offrandes à l'Idole du Tripot & de de la pierre. Il y avoit toujours deux Statues de la Divinité du Jeu, fur les deux plus basses parries des murs. On choisssoir, pour les y placer, quelque jour de marque; & cette cérémonie étoit accompagnée de chants, qui en faisoient une espece de consécration. Ausli chaque Tripot étoit il Description respecté comme un Temple. On n'en battiloit point sans y appellet des vette Espa-Prêtres, qui le bénificient avec diverses Formules, & qui jettoient quatre ent. fois la Pelote dans le Jeu. Le Maître du terrein, qui étoit roujours un Seigneur, ne jouoit jamais fans avoir commencé par des cétémonies religieuses & des offrandes. Motezuma aimoit beaucoup ce spectacle, & se faifoit honneur de le donner fouvent aux Espagnols, qui n'y prenoient pas moins de plaifir qu'aux plus agréables Jeux de leur Nation (4).

La Mulique étoit une autre passion des Mexiquains. Ils avoient divers

instrumens grossiers, auxquels l'exemple des Conquérans leur fit bientôt Danies. joindre la flute, le hautbois & la trompette. Quoique naturellement flegmatiques, ils étoient si fensibles à l'harmonie, qu'ils se rassembloient souvent pout aller donner à l'Empereur, qui n'en étoit pas moins touché, le plaisir d'entendre leuts chants & de voit leurs danses, au milieu d'une grande cour qui étoit devant les falles du Palais. Leur maniere de danset reffembloit peu à celle des autres Nations. Après avoir diné, ils commencoient une forte de Bal, qu'ils nommoient Netotilitzle. On étendoit une La Netotilitale. grande Estera, qui étoit une natte fort déliée, sur laquelle on posoit deux rambours, l'un perit, qui s'appelloit Teponatzle, & qui étoit d'une feule piece de bois fort bien travaillé, creux, fans peau ni parchemin par dehors, avec une seule sente au principal bout : on le touchoit avec des bâtons, comme nos tambours, quoique les extrêmités ne futient pas de bois, mais de laine ou de quesque substance mollasse. L'autre étoit plus grand, rond, creux, & peint en dehors. Il avoit, fur l'embouchure, un cuir, bien courroié & fort tendu, qu'on sertoit ou qu'on lâchoit, pour élever ou pour baisser le ton. On le battoit avec les mains, & cet exercice. étoit pénible. Ces deux instrumens, accordés avec les voix, produisoient une symphonie affez mélodieuse, mais qui paroissoit fort trifte aux Castillans. Les chanfons des Mexiquains contenoient la vie & les actions héroïques de leurs anciens Rois. Mais, s'échauffant par dégrés, ils y mêloient des compositions plus badines, en couplets rimés, qui n'étoient pas sans esprit & sans agrément. Ceux qui dansoient devant l'Empereur étoient les principaux Seigneurs du Roiaume, richement parés, avec des bouquets de rofes dans les mains, ou des éventails de plumes tiffues d'or. Les uns avoient la tête couverte d'une tête d'Aigle, ou de Tigre; d'autres portoient fur le bras droir, ou fur les épaules, des devises d'or ou d'argent, & de riches plumes. Dans les Attemblées de la Ville, le nombre des Danseuts montoit quelquefois à huit ou dix mille, & les Seigneurs ne faisoient pas difficulté de s'y mêler. On commençoit à marcher par rangs, de huit ou

plus, fuivant la quantité des Acteurs. Les principaux se plaçoient près des tambours. Après une marche affez lente, qui duroit quelque tems en différentes formes, on s'entremèloit, pour danser en branle, en se tenant par la main. Enfuite les uns danfoient feuls , & d'autres deux à deux. La danfe consistoit dans quelques sauts & divers mouvemens alternatifs des piés & des mains. Deux Chefs de rang tecommençoient à danser seuls, & condui-

(4) Herrera, Déc. z. Liv. 7, chap. 9.

Bbbbiij

GNE.

foient les autres, qui les suivoient en imitant tous leurs mouvemens & tous leurs pas. Ils chantoient, & tous les autres répondoient en chœut. VILLE ESTA- Lorsqu'ils étoient en grand nombre, les derniers faisoient un cercle, pour se rettouvet vis-à-vis des autres. La danfe duroit quatre ou cinq heures, fans que personne parût se latser. Les mouvemens néanmoins étoient quelquesois fort vifs, & repondoient par intervalles à la vivacité de l'air. Il étoit permis de quitter l'Affemblée pour se rafraichir; mais on devoit fortir fans rompre la cadence, & la reprendre en rentrant. Quelquefois on voïoit arriver des Mafques & des Bouffons, qui se meloient dans la danse, en faifant des fauts extraordinaites, en difant des plaifanteties, en contrefaifant d'autres Nations par leurs gestes & leur langage, ou les Fous, les Ivrognes & les vicilles Femmes. Ce Bal, fuivant la remarque d'un Historien, parut plus agréable aux Espagnols que la Zambra même de Grenade (5). Motezuma se donnoit souvent, en secret, le plaisit de faire danser devant lui, dans cette forme, les plus belles Femmes & les plus qualifiées de l'Empire (6).

La Mitote.

Herrera parle d'une danse encore plus solemnelle, qui se nommoit Mitote (7), & qui se faisoir dans les cours du Temple; si noble, dit-il, que les Empereurs même ne dédaignoient pas de s'y mêlet. On y formoit deux grands cercles, au milieu desquels étoient placés les instrumens. Le cercle interieur étoit compose des Seigneurs, des Anciens, & de toutes les personnes au-dessus du commun. Le second, de la plus grave partie du Peuple, qui se paroit, dans ces grands jours, de ce qu'il avoit de plus précieux en plumes & en bijoux. Il n'y avoit personne, qui n'eût été formé dès l'enfance à cet exercice cheri. On voioit plusieurs Mexiquains sur des figures d'Homme, d'Animal ou de colomnes, qui chantoient & danfoient dans cette posture, avec tant de justesse & de grace, qu'ils ne s'écartoient point de l'ordre dans leurs mouvemens ni dans leurs fons. D'autres montoient sur des bâtons, s'y tenoient droits, & faisoient mille figures plaisantes des piés & des mains. D'auttes passant leurs mains sous la plante de leurs piés le courboient en cercle, se remuoient avec une agilité surprenante, s'élancoient dans l'air, & retombojent, en tournant, comme une lourde masse. Enfin, d'autres voltigeoient, sautoient, & faisoient mille sortes de cabrioles, avec de gros poids sur l'estomac & sur l'épaule, qui ne sembloient rien diminuer de leur fouplesse (8). Souvent le Peuple s'assembloit dans les Places publiques, ou fur les dégrés des Temples, pour faire des défis au blanc, & d'autres pteuves d'adreile, avec l'arc & la fleche. On couroir, on luttoit, fous différentes conditions; & le Vainqueur recevoit un prix, aux dépens du Public. Il se passoit peu de jours où la Ville de Mexico n'eût quelque divertissement de cette nature. Morezuma, qui en avoit inventé la plupart, jugeoit cette diversion nécessaire pout des esprits inquiets, dont il foupconnoit la fidelité (9). Ces Fêtes devintent encore plus magnifiques & plus fréquentes en faveur des Espagnols. Cependant, quelque goût

<sup>(1)</sup> Ibidem

<sup>(6)</sup> Ibidem.

<sup>(7)</sup> Il donne, dans un autre endroit, fe

même nom à toutes les danses Mexiquaines. (8) Le même , Déc. 3. Liv. 2. chap. 15.

<sup>(9)</sup> Solis, Liv. 3. chap. 16.

qu'ils y eussent pris d'abord, elles disparurent, par dégrés, sous leur propre Gouvernement (10).

DISCRIPTION

Chaque Province du Mexique aïant été réunie successivement au corps velle Espade l'Empire, il n'est pas surprenant qu'il y restât des différences considera- ent. bles dans les loix & les usages. La Religion étoit l'unique point sur lequel Successions dans il paroît que la politique des Empereurs, plutôr que le penchant des l'eu- es Familles. ples ou la perfusiion, croit parvenue à faire regner l'uniformité. A l'égard des fuccellions, par exemple, dans la Capitale & tout le Pais de son reflort, elles furvoient les dégrés du fang. Le Fils ainé entroit dans tous les droits de son Pere , los squ'il étoit capable de les maintenir. Autrement le second Fils prenoit sa place; & s'il n'y avoit point d'autre mâle, c'étoient les Neveux qui se voioient appellés à l'héritage. Au défaut de Neveux, on appelloit les Freres du Pere. S'il n'en restoit point, sur-tout entre les Seigneurs qui jouissoient de quelque Gouvernement par le droit de leur natifance, tous les Vassaux avoient recours à la voie de l'élection, pout faire tomber leur choix fur le plus digne; dans l'opinion que l'interêt public devoit l'emporter sur les droits d'une parenté fort éloignée. Dans le Païs de Tlascala, de Guacoxingo & de Cholula, on fuivoir la même regle, avec cette différence, que ceini qu'on substituoit au véritable sang étoit soumis à de rigoureuses épreuves. Il devoit s'exposer, dans la Place publique, à toutes les injures qu'on jugeoit à propos de lui faire effuiet, & les fouffrir fans aucune marque d'impatience. Enfuite il étoit mené au Temple, pour y passer quelque tems en pénitence. Tous ses exercices étoient contraires à ceux de la vie commune. Il fortoit du Temple , lorsqu'on y venoit pour les

(10) Correal, Voïageur Espagnol, compte, so sortes de gestes bouffons; quelques-uns entre les caufes de la haine des Indiens pour » eulburoient devant le St Sacrement, & sa Nation, en Amérique, la substitution » d'autres faisoient le moulinet. On y porou'elle y a faire d'un melange de spectacles ri-20 toit des Chats & des Cochons emmaillodicules aux anciens exercices des Mexiquains-» Les Indiene, dit-il, qu'on convertit à la » Religion Chrémenne n'en sont pas moins » Idolattes, car ils adotent nos faintes Ima-» ges comme autant de Dienx. Les Curés » le souffrent, & disent que cela vaut en-. core mieux que s'ils n'éroient par baptifés. » Le Saint, ajoutent-ils, aura pitié d'eux » & les délivrera pour l'amour de son Image. » L'envit de faire des Proselytes fait tolerer » aux Missionnaires d'autres abus de la même » force ; mais ils la paient quelquefois » bien eher. Les Sauvages, qui ne font pas » toujours d'humeur à le convertir, mella-» etent sonvent ces Missionnaires. Aussi so leurs Sermons font-ils pleins de bouffon-» neries , plates & groffieres. Les Fères font m encore plus scandalcuses. Etant à Cartha-» gene, le jour de la Procession du Saint » Sacrement, j'eus occasion de voir comso ment on y profanoit certe fainte cérémochap. 10 & 11. mie. Des gens masqués y faisoient toutes

» tés , qui en miaulant & en grognant com-» posoient, avec les voix humaines, un con-» cert des plus impertinens. L'enterrement » de Jesus-Christ & toutes les solemnirés so de la Semaine fainte, font à peu près » austi édifiantes. N'oublions pas la Messe » de Minuit. Les Religieux y dansent au » fon des instrumens, comme les Séculiets, » & cela avec les geftes & les grimaces or-32 dinaires aux Malcarades dn Carnaval. Les » uns se déguisent en Diables, les autres en » Anges. Ces Anges & ees Diables se disent » fouvent de groffes injures , & les accompa-» guent presque toujours de coups de poing ; » mais les Diables tont enfin battus & chaf-» fes , &c. Ces Fetes déplaisent d'autant plus ss aux Indiens, qu'on leur fait païer bien m cher les Agnus Dei & les petites Images = qu'on y diftribue, & qu'on les force d'a-» cheter, Voiages de François Correal,

Sacrifices ; il mangeoit à des heures qui n'étoient pas celles du Public ; il veilloir dans le teus destiné au sommeil; il dormoir lorsqu'il falloit veiller; VILLE ESPA. & pendant qu'il étoit endormi, on venoit le piquer avec des poinçons, en lui difant; " éveille-toi, songe qu'il faut que ru veilles, que tu prennes » foin de tes Vaffaux, & que l'Office dont tu t'es chargé ne te permet pas » de dormit. Apiès ces penibles cérémonies, on lui préparoir un grand festin; mais pour le tems qu'il se devoit faire, on comptoir tous les jours, depuis celui de sa naulance, & l'on choisissoit un impair, parce que tous les nombres pairs étoieur de mauvais augure. Ses Convives étoient nommés par les Prêrres. Si quelqu'un d'entr'eux s'excufoir, on n'en apportoir pas moins fon fiege. On le mettoir à la place qu'il devoit renir, avec les vivres qu'il devoit fournir & son présent. Le nouvel Héritier faisoit au siège les mêmes carelles & les mêmes remercimens qu'il auroit dû faire au Convive. Lossque la rable étoit servie, on se rendoit au Temple voisin, sans faire attention fi les mets pouvoient se refroidir; & l'Héritiet y recevoit l'investiture de tous ses droits. Le festin commençoit ensuite, & finissoit par des chants & des danses. Les Seigneurs de Chiapa devoient passer par diverses Charges fubalternes, avant que d'entrer en polleilion du rang pour lequel ils ctoient nes ou choisis. Dans la Province de Guatimala, les Héritiers de naissance ou d'élection étoient obligés de faire des prieres & des jeunes. Les plus dévôts dormoient les piés eu croix, pour se fatiguet jusques dans le tems du fommeil (11). Si le Mort laissoit un Heritier trop jeune , on lui donnoit pour Tureur un de ses plus proches Parens; ou s'il n'avoir perfoune dans la Famille, qui méritat cette confiance, on élifoit un des plus faces Amis du Motr pour y fuppléer; & de quelque mérite ou de quelque diltinction que fut l'Héritier, il n'étoit pas affranchi de cette tutele avant 'â ge de trente ans (12).

Difference d'Ocdres dans la Nobletle.

Le Mexique avoit une forte de Seigneurs qu'Herrera compare aux Commandeurs de Castille, c'est-à-dite, qui recevoient de la faveur du Souverain, ou pour récompense de leurs services, des terres dont ils n'avoient la propriété que pendant leur vie. Il y avoit un autre Ordre, qui se nommoit, en langage du Païs, les grandes Parentes, & qui étoit composé des Cadets du premier Ordre. Il étoit subdivisé en quatre autres classes, qui répondoient aux quatre premiers dégrés de Parenté, & qui riroient leur distinction du plus on moins d'éloignement de leur origine. Tous ceux qui descendoient plus loin étoient compris dans la quatrieme classe. Outre le droit de pouvoir succeder aux Che's de leur race, lorsqu'ils y étoient appellés, leur Noblesse les exemproit de tributs. La plupart étoient emploiés dans les Armées; & c'éroit parmi eux qu'on choinifoir les Ambaffadeurs, les Officiers des Tribunaux de Justice, & tous les Ministres publics. Les Chefs de race éroient obligés de leur fournit le logement & la lubfiftance.

Réglement des Tributt.

Tous les Caciques jouissoient des droits de la Souveraineté dans l'étendue de leur Domaine. Ils tiroient un tribut particulier de tous leurs Vassaux , sans en excepter cette espece de Seigneurs dont les biens ne se transmettoient pas par succession, & qui n'en jouissoient que pat la donation de l'Empereur. Les Officiers mêmes paroient le tribut de leurs Offices, comme les Marchands

() 1) Herrera, Déc. 3. Liv. 4. ch. 15. (12) Ibidem,

telui de leur commerce. Mais ils n'étoient pas obligés à d'autres services, Description tels que les ouvrages publics, le labourage pour les Seigneurs, & divers affu- DE LA NOUjetissemens qui ctoient le partage du Peuple. Ils avoient même entr'eux une velle Espaespece de Syndic, chossi dans seur Corps, pour traiter de leurs affaires avec ont. les Seigneurs , & pour regler annuellement leurs comptes. Le plus malheureux Ordre des Tributaires étoit celui des Laboureurs, qui renoient les Terres d'autrui. Ils se nommoient Mayeques. Tous les autres Vallaux pouvoient avoir des Terres en propre ou en commun; mais il n'étoit permis aux Mayeques que de les tenir en rente. Ils ne pouvoient quitter une Terre pour en prendre une autre, ni jamais abandonner celles qu'ils labouroient, & dont ils paioient la rente en nature, par d'anciennes conventions dont l'origine étoit inconnue. Leurs Seigneurs avoient fur eux la Jurifdiction civile & criminelle. Ils fervoient à la guerre, parce que personne n'en étoit exempt; mais on apportoit beaucoup d'attention à ne pas trop diminuer leur nombre, & le besoin de Trouppes devoit être fort pressant pour faire oublier que les

Mayeques étoient nécessaires à l'agritulture. L'exemption du tribur n'étoit accordée qu'aux Enfans qui étoient fous le pouvoir de leurs Peres, aux Orphelins, aux Vieillards décrepits, aux Veuves & aux Bleifes. Il fe levoit avec beaucoup d'ordre , dans les Villages comme dans les Villes. Le plus commun étoit celui de maiz, de fascoles, & de coton. Les Marchands & les Ouvriers le païoient de la matiere ordinaire de leur commerce ou de leur travail. On ne l'imposoit point pat tête, mais chaque Communauté avoit sa taxe, qui se divisoit entre ses Membres; & tous les l'articuliers faisoient leur premier devoir de païer leut portion. Les rributs de grains étoient recueilles au tems de la récolte. Ceux des Marchands & des Ouvriers se délivrojent de vingt en vingt jours. c'est-à-dire, de mois en mois. Ainsi l'on portoit des Tributs pendant toute l'année. La même regle s'observant pour les Fruits, le Poisson, les Oiseaux, les Plumes, & la Vailselle de terre, les Maisons des Seigneurs se trouvoient fournies, fans embarras & fans interruption. Dans les années ftériles & dans les maladies contagieuses, non-seulement on ne levoit rien; mais si les Vallaux d'un Cacique avoient besoin d'être secourus, il fournissoit, de fes Magafins, des alimens aux plus pauvres, & des graines aux autres pour femer. Le service personnel des Mayeques consistoit à bâtir pout leurs Seigneurs , & fur-tout à leur porter chaque jour de l'eau & du bois. Ce dernier office étoit teparti entre les Villages & les quartiers; de forte que le tour de chacun ne revenoit pas fouvent. S'il étoit question d'un Editice, ils s'y emploioient avec autant de fatisfaction que de zele, Hommes . Femmes & Enfans, ils mangeoient à des heures reglées. On a fouvent observé qu'ils font peu laborieux , lorsqu'on les applique seuls au rravail, & que six Mexiquains, occupés séparément, avancent beaucoup moins qu'un Espagnol. Comme ils mangent peu, leurs forces femblent proportionnées à leur nourriture, Cependant lorfqu'on trouve le moien de les faire travailler enfemble, & par quelque interêt différent de la crainte, ils ne perdent pas un instant. Leur respect étant presqu'égal pour leurs Caciques & pour leurs Dieux, ils n'épargnoient pas leurs peines dans la construction des Temples & des Palais, On les voioit fottir de leurs Villages au lever du Soleil. Après avoir laufé

Tome XII.

DESCRIPTION paffer le froid du matin, ils mangeoient fobrement quelques provifions DESCRIPTION qu'ils portoient avec eux. Ensuite, chacun mettoit la main à l'ouvrage. VELLE ESPA- sans attendre qu'il fur presse par l'ordre ou les menaces des Chefs ; & le travail continuoir julqu'à la premiere fraicheur de la nuit. La moindre pluie leur faisoit chercher à se mettre à couvert ; parce qu'étant nus & connoissant le dangereux effer de leurs pluies, ils craignoient d'y être long-tems exposés. Mais ils revenoient gaiement, auffi-tor qu'ils voioient le rems s'eclaireir; & le foir, retournant sans imparience à leurs maisons, où leurs Femmes leur faisoient du feu & leur apprétoient à souper, ils s'y amusoient inno-

comment au milieu de leur Famille (13).

La Province des Matalzingas n'avoit que trois véritables Seigneurs : l'un. qui tenoit le premier rang ; & les deux autres qui le reconnoifloient pour leur Superieur commun, avec quelque inégalité entr'eux-mêmes. Lorsque le premier venoit à mourir, le second prenoit sa place, & le troisieme prenoit celle du fecond. A la place du troisieme, on nommoit le Fils du premier, lorsqu'il en paroissoit digne; ou son Frere, s'il manquoir quelque chose au mérite du Fils. Ainsi nul d'entr'eux ne succedoit à son Pere. Lorsque c'étoit celui du milieu qui étoir enlevé par la mort, on lui donnoit pour fucceffeur le Fils du premier. Il n'y avoit que le troisieme, auquel son propre Fils ou fon Frere pouvoit succeder; mais dans tous les cas, c'étoit toujours le plus digne qui étoit appellé à fa succession. Ces trois Caciques avoient leurs Terres féparées l'une de l'autre, qu'ils nommoient Kalpules, & les deux subalternes saisoient assidument leur cour au premier. Dans la Province d'Utlatan, qui touchoit à celle de Guatimala, les Espagnols vérifierent, par des peintures, que depuis plus de huit cens ans il y avoit aufli trois principaux Seigneurs, dont la fuccession avoit toujours suivi le même ordre. La diffinction de leur rang n'étoit marquée que par celle de leurs sièges : le premier avoit au sien trois tapis de plumes pour dossier ; le second en avoit deux . & le troisieme un feul (14).

Mochoacan.

Avant la Conquête du Mechoacan, le principal Cacique de cette grande Province faifoir sa résidence dans une Ville considérable, qui se nommoir Zinzoatza, c'est-à-dire lieu rempli d'Oiseaux. Quoique le Païs produisir abondamment routes forres de biens, la plus riche partie du Tribur confilloit en plumes, dont on faisoit de précieux tapis & d'autres ouvrages. On observe que de tous les Peuples du Mexique, c'étoit celui qui avoit la plus juste notion d'une Divinité suprême, d'un Jugement dernier, du Ciel & de l'Enfer. Le Dieu du Mechoacan se nommoit Tucapacha, 11 étoir regardé comme l'Auteur de tout ce qui existe, & comme l'unique arbitre de la vie & de la mort. Ses Adorateurs l'invoquoient dans leurs afflictions, en jertant les yeux vers le Ciel, qu'ils prenoient pour la base de fon Trône. Leurs idées fur l'origine des choses sembloient venir de plus loin que les fables du Paganisme. Ils racontoient que Dieu avoit créé de terre un Homme & une Femme; que ces deux modéles de la race humaine. s'étant allés baigner, avoient perdu leur forme dans l'eau; mais que leur Auteur la leur avoit rendue, avec un mêlange de certains métaux, & que le Monde étoit descendu d'eux ; que les Hommes étant tombés dans l'oubli de leurs devoirs & de leur origine, ils avoient été punis par un Déluge

(13) Herrera, ibid chap. 17.

(14) Ibid. chap. 18,

universel, à l'exception d'un Prêtre Indien , nommé Terpi, qui s'éroit mis avec fa Femme & fes Enfans dans un grand coffre de bois, où il avoir Description raffemblé aussi quantité d'Animaux & d'excellentes semences; qu'après la PE LA NOUretraite des eaux, il avoit lâché un Oiseau nommé Aura, qui n'étoit pas one. revenu, & fuccessivement plusieurs autres, qui ne s'étoient pas fait revoir; mais que le plus petit, & celui que les Indiens estiment le plus pour la variété de fes couleurs, avoit reparu bientôt avec une branche d'arbre dans le bec. Les Prêtres du Mechoacan portoient des Tonfures, comme ceux de l'Eglife Romaine, & faisoient retenrir dans leurs Temples la menace des punitions d'une autre vie, avec des peintures si vives & si effraïantes, que suivant l'expression d'Herrera, elles forçoient leurs Auditeurs d'abandonner le vice, malgré le penchant qui les y attachoit (15). Cependant les Sacrifices humains n'étoient pas moins fréquens parmi eux, que dans la Capitale de l'Empire, dont ils paroissoient avoir emprunté leurs principaux usages.

Dans la Province de Misteque, dont les Espagnols n'ont conservé le nom qu'aux Montagnes qui la separoient de Chiapa, il n'y avoit aucun Temple public; mais chaque Maison avoit son Dieu & son Oratoire. Les Monasteres y étoient en fott grand nombre; & c'étoit d'eux, comme des fources de la Religion, que chaque Famille recevoit la Divinité qu'elle devoir adorer. La Loi de l'héritage étoit en faveur des Aînés; mais elle les obligeoir d'entrer dans un Monastere & d'y porter l'habit Religieux pendant l'espace d'un an. Les Aînés des Caciques mêmes n'étoient pas difpensés de cet usage. Le jour qu'ils choisissoient pour l'observer, les ptincipaux Habitans de leur Canton venoient les prendre en procession solemnelle, au bruit de tous les instrumens de leur musique. En approchant du Monastere, ils étoient dépouillés de leurs liabits par les Prêtres, qui les revêtoient de haillons, oints de gomme. On leur donnoit une lancette de caillou, pour se tirer du fang. On leur frottoit le visage, l'estomac & les épaules, de feuilles venimeuses qui étoient comme le sceau de leur confecration; parce qu'on supposoit qu'elles ne permettoient plus de toucher à ces parties sans danger. Ils entroienr alors dans le Monastere, où ils étoient formés à l'abstinence, soumis à toutes sortes de travaux, & châtiée rigoureusement pour les moindres fautes. A la fin de l'année , leurs Parens & leurs Amis venoient les reprendre, avec la même pompe. Quatre jeunes Filles les lavoient dans une eau parfumée, pour leur ôter la noirceur de réfine qu'ils avoient contractée au fervice des Autels, & fur-tout jusqu'aux moindres traces du poison des feuilles. Ceux qui attendoient la mort de leur Pere . pour commencer leur épreuve, n'y étoient pas moins obligés avant que de recueillir fa fuccession (16). Lorsqu'un Cacique étoir attaqué d'une maladie Ufage fon finmortelle, rous les Monasteres de son Domaine faisoient des Sacrifices, des guliera Pelerinages & des vœux pour sa guérison. Les Fêtes étoient magnifiques après fon rétablissement. Mais s'il mouroit, on continuoir de lui patler, comme s'il eût été vivant; & dans l'intervalle on mettoit devant lui un Esclavo vêtu de tous les ornemens des Caciques, qui recevoit, pendant le reste du jour, les honneurs dûs à cette dignité. Quatre Prêtres enlevoient le Cadavre vers minuit, & alloient l'enterrer dans les Bois ou dans une

(16) Ibid, chap. 3. Ccccij (15) Ibid. Liv. 3. chap. 10.

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNE. Cave. A leur retour, l'Esclave qui représentoit le Morr étoir étouffé. On l'enfevelissoit, avec un masque au visage & le manteau de la dignitédont il avoit porté les apparences. Il étoir enterré dans cer état, avec ceux qui avoient joué le même rôle avant lui , mais dans une fépulture creuse, sur laquelle on ne mettoit aucune terre. Tous les ans on faisoit une Fète à l'honneur du dernier Cacique; mais c'étoit sa naissance qu'on célébroit, & jamais on ne parloir du jour sa mort. Les Peuples de la même Province avoient treize langages différens (17). On attribue cette étrange variété à la disposition du Pais, qui étant rempli de Montagnes forr hautes, rendoit le commerce fott difficile d'un Canton à l'autre. Les Espagnols y ont tronvé des cavernes & des labytinthes, de plus d'une lieue de longueur, avec de grandes places, & des fontaines d'excellente eau. Dans la partie des Montagnes qui se nomment aujourd'hui Saint-Antoine, les Indiens n'habitoient que des antres, de dix ou vingt piés de circonference, qu'ils paroiffoient avoir creufés, par un long travail, dans les plus durs Rochers. On remarque deux Montagnes d'une hauteur extraordinaire, qui font fore éloignées l'une de l'autre par le pié, mais dont les sommets s'approchent si

Zapo; ecas.

fort , que les Indiens fautent d'un côré à l'autre (18). Les Habitans de la Province de Zapotecas étoient une Nation terrible. Leur principal Cacique faifoit fa demente dans une grande Ville, qu'ils nommoient Teozapotlan. Ils étoient en guerre continuelle avec les Mixos; autres Barbares, dont les Montagnes du Païs étoient peuplées. Quoique nus, les uns & les autres, ils avoient inventé des armes fort meurtrieres. Jamais ils ne se rencontroient fans se battre. Les Vainqueuts lioient leurs Prisonniers par les parties viriles, avec la corde de leurs arcs, & les menoient ainsi comme en rrioniphe, pour les emploier aux services de l'esclavage ou pour les facrifier dans leurs Temples. Ils avoient à-peu-près la même Religion que les Mexiquains; mais leur ufage étoit de facrifier des Hommes aux Dieny, des Femmes aux Décffes, & des Enfans aux petites Divinités. Ils observoient des jaûnes de quarante & de quatre-vingr jours , pendant lesquels ils ne mangeotent, dans l'espace de quarante ou de quatrevingt heures, qu'une herbe medecinale, nommée Pifate. Leur principal Cacique, qui étoit celui de Coatlan, se disoit descendu en droite ligne du Chef de ceux qui échapperent au Déluge général. Ses Vassaux , à qui cette opinion le rendoit fort respectable, lui faisoient des Sacrifices, comme à leurs Dieux, Quelques Espagnols, d'un nom connu, onr rendu témoignage qu'ils avoient vu le dernier de ces Princes, & que ses Sujets ne l'avoient enterré qu'après avoir embaumé son corps. Depuis qu'ils onr reçu le Christianifine, une maladie contagienfe aïant fait beaucoup de ravage dans leur Nation, ils recommençoient à facrifier à leur ancien Cacique; & la plûpart feroient retombes dans les abominations de l'Idolattie, s'ils n'eussent été retenus par le zele d'un Evèque de Guaxaca. On affure qu'ils ont, dans leux Canton, l'ouvetture d'une Cave qui a deux cens lienes de longueur (19).

Tepeaques.

Les Tepcaques formoienr une Narion particuliere, qui étôit venue affez reçemment de Chimogoe, Région septentrionale dont le nom signifie les (17) bid. 6, hay. 11.

(18) Ibid. chap. 14.

(19) Ibid. C'est peut-être une faute d'impression, pour vingt ou pour deux. fept Caves. Ils étoient partis, suivant leurs proptes Annales, sous la conduite d'un Chef, nommé Quavishac; & n'aiant point trouvé d'Habitans Die La Novelle La Novel dans le Canton qu'ils occupent aujourd'hui, ils y batirent la Ville de velle Esta-Tepeaca au fommet d'une Montagne triangulaire ; ce que fon nom fignifie, GNE. Enfutte s'étant répandus dans les Praines voitines, ils partagerent leur Province entre les trois Fils de leut Chef, dont les Descendans regnoient encore à l'arrivée de Cortez, & ne reconnoiffoient les Mexiquains que pour leuts Allies. Les Temples du Pais font dans une fituation fi bien entendue, que le Soleil y donne un Eté continuel. Mais toute la Province est sans Rivieres & fans Fontaines, à l'exception de quelques eaux aigres, qui fortent entre des pierres. Les indiens n'y boivent que de l'eau de pluie; & les Espagnols, qui s'y sont établis, font venir à grands frais celle d'une source vive de la Montagne de Tlafcala, par un canal qui la conduit jufqu'au milieu de leur Place. Malgré cette ficrilité d'eau, le Païs des Tepeaques est rempli d'excellens pâturages. Quoique leur Nation eût adopté une partie des usages du Mexique, on y remarque plus d'esprit & de politesse que dans la plupart de leurs Voisins. Ils adoroient, sous le nom de Camarzleque, une Idole de figure humaine, armée d'un arc & d'une fleche; mais ils n'en reconnoilloient pas moins un Dieu suprême, Créateur de l'Univers. Les Eclairs, la Foudre & tons les Météores passoient entr'eux pour des Esprits descendus du Ciel, qui venoient observer la conduite des Hommes, punir quelquefois les crimes , & veiller à la confervation du Monde. L'éducation des Enfans & le bon ordre de la Police faifoient leur principal foin. Ils étoient gouvernés, au nom de leurs Caciques, par quatre Juges, qui tenoient leur siege dans une grande Salle , où non-sculement les causes étoient vuidées sur le champ, mais où les Sentences de mort s'exécutoient à leurs yeux. Les crimes capitaux étoient l'homicide, l'adultere, le vol & le menfonge, parce qu'ils étoient regardés comme les plus nuisibles à la Société (20).

Les Tlascalans, dont on a tant de fois vanté le courage & la fidelité, Tlascalans, n'avoient pris des Mexiquains que l'horrible ufage de facrifier leurs Enne-de leur Républimis & d'en manger la chair. Il paroir même qu'ils ne s'y étoient accoutumés blique. que par repréfailles, pour rendre à ces cruels Ennemis le traitement qu'ils ne cessoient pas d'en recevoir. On a vu que l'amour de la liberté avoit donné naissance à leur République, & que la valeur & la justice en étoient comme le foutien. Les Relations Espagnoles s'étendent beaucoup sur leur caracte. re. Ils vouloient être élevés & corrigés par amour. Ils mangeoient peu , & leurs alimens étoient legers. La plupart étoient industrieux, & capables d'apprendre ou d'imiter tout ce qu'on leur montroit. Ils punissoient de mort le menfonge , dans un Sujet de la République ; mais ils le pardonnoient aux Etrangers, comme s'ils ne les euflent pas crus capables de la même perfection qu'un Tlascalan. Aussi tous leurs Traités publics s'exécutoient-ils de bonne soi. La franchise ne regnoit pas moins dans leur commerce. C'étoit un fujet d'opprobre, entre leurs Marchands, que d'emprunter de l'argent on des marchandifes, parce que l'emprunt expose toujours à l'impuissance de rendre. Ils cheriffoient les Vieillards. Ils châtioient rigoureusement l'a-

(10) Ibid. Déc. 1, chap. 15.

Ссссій

DISCRIPTION dulicite & le latcin. Les Jounes Seigneurs, qui manquoient de respect & de pa la Noupa la Nouville Esta- comme des monstres naissans, qui pouvoient devenir peruscieux à l'Esta, volume des monstres naissans, qui pouvoient devenir peruscieux à l'Esta,

VILLE ESPA- comme des monftres naiffans, qui pouvoient devenir pernicieux à l'Etat, lorfqu'ils feroient appellés à le gouvernet. Ceux qui nuifoient au Public. par quelque défordre qui ne méritoit pas la mort, étoient relegués aux Frontieres, avec défense de rentrer dans l'interieur du Païs; & c'étoit le plus honteux de tous les châtimens, parce qu'il supposoit des vices dont on craignoit la contagion. On faifoit mourir, avec les Traitres, tous leurs Parens jusqu'au septiéme dégré : dans l'idée qu'un ctime si noir ne pouvoit venit à l'esprit de personne, s'il n'y étoit potté par l'inclination du sang. Les désordres sensuels, qui blessent la nature, étoient punis de mort, comme autant d'obstacles à la propagation des Citoiens, dans le nombre desquels la République faisoit consister toutes ses forces. Entre mille sujets de haine, les Tlascalans reprochoient aux Mexiquains d'avoir infecté leur Nation de ce dérestable goût. L'ivrognerie étoit si rigoureusement défendue . qu'il n'étoir permis de boire des liqueuts fortes, qu'aux Vieillards qui avoient épuilé leurs forces dans la profession des armes. Le Territoite de la République ne produifant point de fel, ni de coton, ni de cacao, ni d'or & d'argent, il n'y avoit point d'excès, ou de luxe à craindre, dans la bonne chete & dans les habits : cependant les Loix y avoient pourvu, en défendant de porter des étoffes de coton , de boire du cacao , & d'emploier de l'or & du sel, si ces richesses n'avoient été gagnées par les armes. Les Tlascalans n'étoient pas nus. Ils portoient une camisole fort étroite, sans collet & sans manches, avec une ouvertute pour y passet la tête. Elle descendoit jusqu'aux genoux; & pat-dessus, ils avoient une sorte de soutane. d'un tissu de fil. La Plante, dont ils tiroient ce fil, étoit si commune dans le Païs, qu'ils l'emploïoient à divers usages. C'est une espece de Chardon, qui jette des feuilles, larges de deux palmes, très dutes, & des épines fort pointues. Le fil se tire des feuilles : mais les Tlascalans emploioient l'étouppe à faire des escarpins & de la corde; les bouts leur servoient à couvrit leurs maifons. Ils riroient auffi, de cette Plante, d'affez bon miel, du vin, & du vinaigre. Ils en faifoient du papier gris, qui fervoit pour leurs caracteres. Des rejettons, ils composoienr une conserve, d'un goût fort agtéable & d'un usage fott sain. Les pointes rôties leur donnoient un baume, qu'ils emploioient heurensement pour les plaies. Enfin ces pointes tenoient aussi lieu de plumes d'éctiture, & les Espagnols mêmes s'en servoient dans le besoin. La Plante dure vingt ans, & ne commence à porter son fruit que dix ans après avoir été plantée (21).

Les Caciques, ou les Seignauss Tofealans, étoient adorés du Peuple, qui s'accroughist prefugi a tree pout leur, parler, baiffant la tête & les yeax, fans ofer faire le moindre mouvement, & fe retirant en artiere fans counter les épaulee. Les tribust se patioient en fruits de la terre, avec une juste proportion, qui n'écoir point à charge aux plus pauven. La liberté qui repont à l'Alcafa, & les avantages d'un bom Gouvernement, y artirant de

(a.) Herrera présend que c'est le Maguey fon Traducteur veut que ce soit l'arrêrede l'îlle Espagnale, dont le véritable nom. Becust. Voize ci-dessous, l'article des arbres & dis-il, est Med. On a déy a remarque que de plantes.

toutes parts quantité d'Etrangers qui cherchoient à se garantir de la tyran-Discouringe rannie de leurs Caciques, ils y étoient reçus, à la feule condition de s'y DECAITATION conformer aux Loix. On y comptoit parmi la Noblesse environ soivante veill Espa-Seigneurs, qui s'étoient mis volontairement sous la protection de la Ré- GNE. publique, en qualité de Vassaux. Elle avoit des Chevaliers, qui avoient merité ce titre par des actions hétoiques ou des confeils falutaires, & qui en avoient été revêtus dans le Temple avec beaucoup de cérémonies. Les riches Marchands obtenoient aussi des distinctions, qui les élevoient par degrés à la Noblesse. Mais quelque pauvre que fur le Noble, il ne pouvoir exercer aucun office méchanique. Les seuls degrés défendus, pour le mariage. étoient ceux de Mere, de Sœur, de Tante & de belle-Mere. L'héritage ne paffoit point aux Enfans, mais aux Fretes du Pete; & plusieurs Freres pouvoient épouler fuccessivement leur belle-Sœur. Non-seulement les Loix permertoient la pluralité des femmes, mais elles y exhortoient ceux qui pouvoient en nourrir plus d'une. Xicotencatl en avoit cinq cens (22). Cependant il n'y en avoit que deux, qui portassent le titre d'Epouse. Elles éroient respectées de toutes les autres; & leur Mari ne devoit pas coucher avec une Concubine, sans les avoir averties. Un Ensant étoit plongé dans l'eau froide au moment de sa naissance, & les Femmes s'y lavoient aussi dès qu'elles étoient délivrées. Rien n'est égal à l'attention qu'on apportoit à les faire vivre dans la modeftie & la propreté. Les Enfans des Cariques avoient des Précepteurs. qui leur formoient également le corps & l'esprit (23).

La prosperité de la République n'étant due qu'à la valeur Militaire , les Tlascalans tapportoient tout à l'honneur des armes. Dans la guerre, ils élisoient un Capitaine général. L'Etendard de l'Etat demeuroit toujours à l'arriere-garde. Après une bataille , ils le fichoient en tette , dans un lieu expose à la vue de tout le monde ; & ceux , qui ne se retiroient pas sous leur Etendard particulier, étoient punis rigoureusement. Comme ils n'aspiroient point à s'étendre par des Conquêtes, ils ne profitoient de la Victoire que pour faire des Prisonniers. Entre les steches qu'ils portoient dans leur carquois, ils en avoient deux, qui représentoient les deux Fondateurs de leur

(11) Herrera donne pour eertain, un fait fi extraordinaire, qu'on ne le rapporte-roit pas sur l'autorité d'un Historien nunins judicieux. On emploiera julqu'aux termes du Traducteur, » Xicotencatl s'amouracha » d'une jeune Fille , fort belle , qui avoit » les deux natures, & qu'il demanda pour » Femme. Il la mit avee les aurres, & la n tenoit comme l'une d'elles. Après qu'elle » eut passé quelque tems en cette qualité, » elle s'amouracha de quelques-unes de cel-» les avec lesquelles elle étoit, & se servit » avec elles du sere maseulin, cu sorte que » pendant une année que le Seigneur sur » absent, elle en rendie grosses plus de wingt. Cela aiant été découvert causa » beaucoup de trouble; & le Seigneur » voiant que lui-même avoit commis la

» faute, d'avoir inttoduit, entre ses Fem-» mes une Hermaphrodite, ne les fit mou-» rir, mais feulement les répudia; qui » n'étoit pas pour elles un petit chatiment. » Pour l'Hermaphrodite, elle fut exposée » en public , & menée au lieu du Sacrifice m deftiné pour les Malfaiteurs; & la , après » lui avoir reproché sa grande trahisou, » elle fut dépouillée . & toute vive eut le » côté ouvert avec un caillou fort aigu : ils » la firent fortir , & la laisserent aller ou fa » bonne fortune la conduiroit ; mais comme » elle voulut s'enfuir, toute enfanglantée » comme elle étoit , les Enfans la poursui-» virent plus d'un quart de liene à cours » de pierres , jusqu'à ce qu'elle tomba 10 morte. Déc. 1. Liv. 6. ch. 17. (23) Ibidem,

GNE.

Ville. Ils en tiroient d'abord une; & s'ils moient ou bleffoient quelque En-Discription neint, c'étoit un heureux préfage. L'inutilité du premier coup patloit pout DE LA Non
THE ESPA- un mauvais augure; mais chacun le faifoit une loi d'honneur de reprendio sa premiere fleche, & ce préjugé contribuoit souvent à la victoire. Dans la chaleur même du combat, ils avoient l'art de se retirer & d'attaquer fuivant les occasions. Un Bataillon fortoit de fon poste ; il étoir soutenu par un autre ; & fuccessivement ils se portoient dans les ineux où l'attitunce patoissoir nécessaire ou plus pressante. S'ils avoient le moindre avantage, ils poulloient les cris du triomphe, en invoquant les Dieux de la Patrie, à faifant des Prisonniers qu'ils promettoient de sacrifier dans teurs Temples. Ils emplojoient les embulcades, les surprises & tous les stratagemes que nous admirons dans nos plus fameux Guerriets. Leurs tambours & leurs autres inftrumens de guerre étoient redoutables par le bruit. Leurs premieres armes avoient été des fleches : mais ils avoient enfure inventé les frondes & les dards brûlés par le bout. Ils y avoient joint des zagaies, de cinq ou six piés de long, qu'ils tiroient avec une courroie en forme d'arc, & dont la pointe étoit d'os de possson, de cuivre ou de caillou. On leur attribuoit l'invention des Macanas ou mailues de bois, & des épées garnies de cailloux aigus ou rranchans. Ils prirent autli des bouchers; & par dégrés ils emploierent des toffés, des caves & des tranchées pour leur défense. Ils savoient distinguer les situations fortes; ils metroient autour d'eux des pointes aiglies, qu'ils couvroient de terre, pour tromper ceux qui les attaquoient. Ils empoisonnoient les Rivieres & les Fontaines. Mais, ce qui paroît étrange, un Peupie qui ne pouvoir fouffrir la nudiré dans ses murs, combattoit nu, & le corps peint des plus bifarres couleurs. La feule Noblesse portoit une cuiraile de coton piqué, relevée par des figures d'Animaux fatouches, avec une forte de cafque, où les plumes & les plus précieux joiaux formoient un brillant forctacle.

Les Tlascalans avoient des Jardins, des Fontaines, des Bains, des Comediens, des Nains, & des Boffus. Ils aimoient la Mulique, les Danfes & les Chanfons. Le jeu du Tlatchtli, ou de la Pelote, étoit un exercice commun dans la Nation; mais il étoit réservé à la Noblesse, & le Peuple n'en avoit que le spectacle. Quoiqu'il y eût des Temples dans les Villes de la République, les plus célebres étoient dans les Bois & les haures Montagnes. La Religion des Tlascalans éroit moins sensée que leur l'olitique, Avec une prodigieuse variété de Dieux , ils avoient quantité de Déesses, dont la principale étoit celle de l'Amour, à laquelle ils attribuoient aussi l'empire des Vents. Ils la croioient servie par d'antres Femmes, qu'ils associoieur à son Culte, par des Bouffons & des Nains, qui s'emploioient à fon amusement dans une délicieuse demeure, & qui lui servoient de Melligers pour avertir les Dieux dont elle defiroit la compagnie, Son Temple étoit fomprueux, & fa Fète y étoit célebrée tous les ans, avec une pompe qui attiroit toute la Nation. Les Vices avoient leurs Divinités comme les Verrus: le Courage & la Poltronerie, l'Avarice & la Liberaliré étoient honorés fous de bifarres figures On gravoit leurs noms fur les Rochers; & ces Monumens d'une avengle Idolârrie subsistent encore. Le Dien des Eaux & du Tonnerre portoit le nom de Holos Dans un Pais chaud, où de longues

longues fechereffes faifoient le malheut public, c'étoir à cette Idole qu'on Discription rendoir les principales adorations. La pluie tenoit lieu d'or aux Tlascalans ; DE LA NOVparce qu'en rendant leurs terres fécondes, elle leur procuroir les feules richeffes VALLE ESPAl'amas desquelles ils croioient l'or utile. Pout le fond des principes, toutes ens. les extravagances de leur Polytheifme ne les empichoient pas de reconnoître un Dieu superieur, mais sans le désigner par aucun nom. Ils admettoienr des récompenses & des peines , dans une autre vie ; des Esprits , qui parcouroient l'air ; neuf Cieux , pour leur demeure & pour celle des Hommes verrueux après leur mort. Ils croioient la terre plate; & n'aïant ancune idée de la révolution des corps céleftes, ils étoient perfuadés que le Soleil &c la Lune dormoient tous les jours , à la fin de leur course. C'étoit pour eux, le Roi & la Reine des Etoiles. Ils regardoient le feu comme le Dieu de la Vieillesse, parce qu'il n'y a point de corps qu'il ne consume. Le Monde étoir éternel, dans leurs idées ; mais ils croioient, fur d'anciennes traditions, qu'il avoit changé deux fois de forme; l'une, par un déluge, & l'autre par la force du vent & des rempêtes. Quelques l'iommes, qui s'étoient mis à couverr dans les Montagues, y avoient été convertis en Singes; mais par dégrés, ils avoient repris la figure humaine, la parole & la raison. La terre devoit finir pat le feu, & demeurer réduite en cendres, jusqu'à de nouvelles révolutions qu'ils faisoient profession d'ignorer (24).

Yacatlange

Dans le Païs des Yzcatlans, on élifoit un fouverain Pontife, qui ne sortoit iamais du principal Temple, & qui ne devoir approcher d'aucune Femme. S'il violoit l'une ou l'autre de ces deux loix, il étoir mis en pieces ; & ses membres sanglans étoient présentés tous les jours à son Successeur. pour lui servir d'exemple. Un Yzcatlan, qui pensoir au mariage, étoit obligé de s'adreiler aux Prètres. Ils choififluient un jour de Fête, pour le faire monter au fommet du Temple; ils lui coupoient quelques cheveux, en disant à haute voix, cet Homnie veut se marier; ensuite, ils le faisoient descendre, & la premiere Femme qu'il rencontroit dans son chemin étoit à lui. Mais cette loi n'étant ignorée de personne, & l'heure de l'exécution n'étaur pas moins connue, les Fenuues, qui n'avoient pas de goût pour l'Homme qui devoir se présenter, éviroient soigneusement de paroitre On ne voioit, devant le Temple, que celle qui étoit convenue de s'y treuver. Ainsi la plupart de ces Mariages n'avoient de singulier que la forme. Dans le Canton des Guaxlotitlans, les Mariages se faisoient comme à Mexico, Guarlotitlant. en nouant la robbe du Mari avec le voile de la Femme : mais sur l'accufarion d'adultere, une Femme étoir forcée de paroitre devant le Cacique & si les preuves étoient convainquantes, elle étoit tuée sur le champ, pour être coupée en pieces & mangée par les Témoins. Chez les Yzipeques, l'infideliré d'une femme étoit punie par les mains de son Mari , qui devoit lui couper publiquement le nez & les oreilles. Celui, qui se plaignoit d'un vol, étoit obligé d'en nommer l'auteur; & s'il prouvoit la vérité de l'accufation, il étoir chargé de l'office de Bourreau, pour l'exécution du châtiment : mais s'il manquoir de preuves, il éroir puni lui - même par le ministere de l'Accusé. Tous les Historiens observent que l'adultere & le vol étoient d'autant plus odieux aux Mexiquains, que leurs maifons étant fans

Yzipequet,

(14) Herrera , Dec. 2. chap. 16. & fuivants.

Tome XII.

Dddd

D SCRIPTION PORTES & fans fenêtres, il n'y avoit pas d'autre frein pour ces deux crimes DE LA NOU- que l'honnéteré naturelle & la rigueur des loix. Dans la Province de Tean-TALLE ESPA tlan on avoir l'horrible usage d'ecorcher routes les Victimes humaines, & de se revêtir de leur peau. Dans celles d'Uzila & d'Atlantlaca, lorsqu'on Teutitians. manquost d'Esclaves pour les Sacrifices , le Cacique avoir droir de choisir des Victimes entre ses Sujets. Les Exécuteurs de ses ordres alloient les enlever avec beaucoup d'appareil; & ceux, qui refusoient de se laisser conduire à l'Aurel, étoient tués sur le champ. Les Mazateques avoient une Fête an-

Mazatrques.

nuelle, qui coûtoir beaucoup de fang à leur propre Nation. Quelques jours auparavant, les Prêtres faisoient enrendre leuis instrumens, au sommer du Temple, pour avertir tout le monde de se retirer dans les maisons. Aussiror ils se répandoient dans les campagnes, avec la cruelle adresse de laisser le moins de tems qu'ils pouvoient aux Malheureux qui cherchoient à fuir: & depuis le matin jusqu'à midt, tous ceux qui tomboienr entre leurs mains étoient marqués à la tête pour servir de Victimes au Sacrifice, Les Tusteques. Tuateques n'avoient, pendant toute l'année, qu'un Sacrifice fanglant. Ils faisoient mourir un Enfant, dans l'âge de l'innocence, une Poule & quelques autres Animaux; & se contentant d'arroser les Idoles de leur sang, ils abandonnoient les corps aux Oifeaux de proie : mais ils tuoient, hors du Temple, un certain nombre d'Esclaves, pour achever la solemnité par

Otomier.

un festin de leur chair. Enfin les Otomies, que leur haine pour les Mexiquains, le féjour de leurs Montagnes & leur ancienne simplicité, sembloient devoir préserver du barbare usage d'immoler des Victimes humaines, sont ceux qui l'ont confervé les derniers, après l'avoir recu de leurs Ennemis. Ils ne facrificient. à la vériré, que les Captifs qu'ils faisoient dans leurs guerres; mais ils les hachoient en pieces, qui se vendoient routes cuites dans les boucheries publiques. Quelques Mitlionnaires Espagnols, qui s'étoient hasardés à vivte parmi eux pour les instruire, commençoienr à s'applaudir du succès de leur zele, lorsque dans une maladie contagieuse, qui faisoit beaucoup de ravage, ils furent furpris de voir route la Nation raffemblée fur une haute Montagne. C'étoit pour y sacrifier une jeune Fille, à leurs anciennes Divinirés. Les Missionnaires s'efforcerent en vain de les arrêter. On leur répondit qu'en embrassant un nouveau Culte , l'ancien ne devoit pas êrre oublié; & la joune Fille eur le sein ouvert à leurs yeux. Après le Sacrifice, tous les Otomies revintent tranquillement à l'instruction (25). La plus finguliere

(25) Ce trait doit faite juger de la plupart des autres conversions. Cisons un Auteur original, dans les vieux retmes de son Traducteur. Certainement, fi je n'étois Espagnol, je lonerois grandement ces premiess Conquerans, non point rant que leurs braves Conquêtes le méritent, mais autant que mon petit esprit & ma langue béante y pourroient fournir. On ne fautoit affez louer ni magnifiet ceux qui sont cause que six millions d'Habitans de cette Nouvelle Espagne aient reçu le Sacrement de

bapteme. Aucuns en comprennent finit millions; autres dix. Mais on diroit micus qu'en quinze eens milles de Pais, il n'est demeuré créature humaine qui n'air été baptifée, Cette conversion commença avec la Conquête du Païs : mais le commencemene étoit petit, parce que nos gens s'ocenpoient plus à la guerre & au butin ; & avoient avec eux bien peu de Prêttes. L'an 1514, on en vir les fruits plus grands par la venue de Frete Martin de Valence & de fes Compagnons ; & trois ans après , elle fue plus

de leurs courumes étoit celle qui regardoit les Mariages. Ils vivoient librement avec toutes les Femmes, juiqu'au jour qu'ils choisissoient pour se marier. Mais lorsqu'ils étoient détermines à l'engagement conjugal, ils villa Espapassoient une nuit avec la Femme dont ils vouloient taire leur Epouse; & one. s'ils lui trouvoient quelque défaut, ils étoient libres de la renvoier. Au contraire, s'ils déclaroient le lendemain qu'ils en fussent contens, il ne leur étoit plus permis d'en prendre une autre. Alors, ils commençoient à faire pénitence de tous les péchés de leur vie, sur-tout des libertés qu'ils avoient prifes avec d'autres Femmes. Elle confiftoit à se priver, pendant vinet ou trente jours, de tous les plaifits des sens, à se purifier par des bains, & à se rirer du sang des oreilles & des bras. La Femme exercoir aussi roures ces rigueurs sur elle-même. Ensuite ils se rejoignoient, pour vivre ensemble jusqu'à la mort. Il paroît néanmoins que cette loi ne regardoit que le Peuple; car les Chefs de la Nation avoient plusieurs Femmes (26),

Un Historien observe que les Missionnaires ont tenté de réduire les principes du Christianisme en langue Otomie, sans y avoit jamais pu réussir. Langue Elle est non-seulement fort grossiere, mais composée de si peu de mots, que celle des Chinois n'en approche point pour la brieveté. Une prononciation plus haute ou plus balle, plus vive ou plus lente, est l'unique méthode de ceux qui la parlent, pour exprimer la différence de leurs idées (27). On ne trouve d'ailleurs aucune explication fur les langues de tant de Peuples. Dans la feule Province des Misteques, on en comptoit treize différentes (28). Ceux, qui nous apprennent que le Chontal, le Zoque

avancée par l'ordre qu'y mit à sa venue pensat qu'ils adoraffent la Croix. Mais étant Frere Julien Garger, Jacobin , éiu Evêque de Tlascala, comme ausi feit au même an Frere Jean Zumarranga , Cordelier , elu Evêque de Mexico. Ces Prêcheurs eurent su commencement bien de la peine , pour o'êare entendus par ceux du Pais, & pour ne pouvoir entendre leur langage. Pour à quoi remediet , ils tiroient par devers eux la plus grande part des jeunes Eufans des Gentilsommes, lesquels demouroient en chaque Ville, pout leur apprendre la langue Efpagnole; & austi s'efforçoient, en la plus grande diligence qu'ils ponvoient, d'appren-dre leut langue. Ce ne fut pas auss une perite difficolté pout leur ôter leurs Idoles, parce que plufieurs opiniatres oe les vou-loient point quitter, les afant par fi longs fiécles retenues pout leurs Dieux; difant qu'il devoit suffire qu'avec eux ils missent la Croix & Marie ( aios appelloient ils Dien & tous les Saints ) & qu'il leut pouvoit être permis d'avoit & retenir leurs Idoles, come aux Chrétiens d'avoir plusieurs Images. Sur cette opioiatreré, ils cachoient en terre ces Idoles; & par-dessus ils plantoient une Croix, afin que si on les trouvoit priaos & faifans lours oraifons à leurs Idoles, on

techerchés fur telles tufes , & aiant perdu leurs Temples , lesquels on mit par terre & auffi leurs Idoles , & les accoutumant & contraignant d'allet à nos Eglises , laissercot enfin cette damnable idolâtrie. Sur la peine qu'ils avoient de quitter ee grand nombre & pluralité des Femmes, alleguapt qu'ils avoient trop peu d'enfans d'une Femme feule, qu'ils étoient bien servis & aimés de celles qu'ils avoient déja, qu'ils ne vouloient se lier pour toujours avec une scule, laquelle feroit lai-le ou ftérile, que nos gens leut commandoient ce qu'eux-mêmes ne f-isoient pas, s'accostant d'autant de Femmes que bon leur sembloit . &c , le Pape Paul , tiets du nom , confiderant leurs coutumes en matiere de succession, pout bonnes & justes tailons permit à tous les Habitans de ce Pais , de fe marier ensemble jusqu'au tiets dégré de coofanguinité.... Mexico fut vinet ans Eveche; & l'an mille fix cens quatante. fept, le Pape Paul tiers l'érigea en Archevé-

ché. Gomara , Liv. s. chap. 95. (x6) Herrera, Déc. 3 Liv. 4. chap. 9.

(18) Ibid. Liv. g. chap. 14.

Ddddii

DE LA NOU, puisse en éclaireir la nature & les principes. Herrera dit uniquement que velle Espa. le Mexiquain est devenu, par dégrés, la Langue presque générale, non-soulement parce qu'elle est la plus douce & la plus pohe, mais parce que les Missionnaires l'aiant emploice dans leurs Cantiques spirituels (29), le goût des Indiens pour le chant contribue de jour en jour à la répandre. Laet en donne une autre raifon, qui paroît plus vraisemblable; c'est la force des armes, & l'autoriré absolue des Empereurs Mexiquains, qui firent adopter leur langue dans toute l'érendue de leurs Conquetes. Ils entretenoient , ditil, dans chaque Province de l'Empire, des Interpretes & des Maîtres, qui fe nommoient Naguatlatl. On trouve, dans le même Historien, quelques mots de cette langue, qu'il prétend avoir tirés d'une espece de Dictionnaire public à Mexico (50); & l'on a vu (\*), dans les Figures rirées de leur Histoire, comment ils exptimoient les nombres avec le pinceau.

> (29) Ibid. Liv. 7. chap. 3. rapports entre la plopart des Langues. (30) Nous ne les dérobberons point à ceux (\*) Au has de la Figure des Productions qui croient trouver , ou qui cherchent , des naturelles , &c. Page 161.

| Parties du Corps. |                       | Noit,      | Tlillic.             |
|-------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Tête,             | Tzontecontli.         | Verd,      | Quiltic.             |
| Cheveux,          | Tli                   | Bleu ,     | Texutic.             |
| Front             | Tzontli.<br>Ixcuaitl. | Rouge,     | Chiciltic.           |
| Yeur ,            | Ixtelolotli.          | Jaune,     | Coztic.              |
| Orcelles,         | Nacazeli.             | Tigié.     | Nextic.              |
| Machoires,        | Camachalli.           | 4.         | £ 1 C                |
| Bouche .          | Camadli.              | Animaux    | & choses naturelles. |
| Dents             | Tlantli.              | Cerf,      | Mazatl.              |
| Langue,           | Nenepilli.            | Lapin,     | Tocheli.             |
| Cou,              | Cocotl.               | Pore       | Pitzotl.             |
| Daireite -        | Yelchiquiuheli.       | Lion,      | Ocelett.             |
| Poitrine,         |                       | Loup.      | Cuetlachele.         |
| Epaules,          | Ahcolli.              | Renard .   | Covotl.              |
| Bras ,            | Matzotzopatli.        | Chat ,     |                      |
| Mains,            | Maytl.                | Chien,     | Mizeli.<br>Chicki.   |
| Neifs,            | Tlalhuyaotl.          | Cheval,    | Cnicht.              |
| Doign ,           | Mahpilli.             | Taurcau,   | Cahuyao.             |
| Veines,           | Verzalhuyork          |            | Quaquahue            |
| Ongles,           | Iztitl.               | Lefard,    | Acuerzpalina         |
| Ventre .          | Xillantli.            | Pure,      | Tecpin.              |
| Dos,              | Cuitlapantli.         | Vausour ,  | Cacalin.             |
| Foie,             | Yelrepachtli.         | Aigle.     | Cuanheli.            |
| Cour,             | Tollochtis.           | Corbeau,   | Acatlotli.           |
| Poumons »         | Chichitl.             | Perroquet. | Tuznene.             |
| Rane,             | Taxixtecon.           | Pie,       | Hueytz anath         |
| Reins,            | Netlotletenca.        | Caille,    | Zulin.               |
| Genoux,           | Tlanguaitl.           | Ore,       | Tialalacari.         |
| Cuirles,          | Metzquauhioth.        | Canard .   | Canauheli.           |
| Piés .            | lexitl.               | Pigcon,    | Huilott.             |
| Jambes ,          | Corgeli,              | Paon,      | Pelompatox.          |
| Talons,           | Xoquochslantli.       | Scorpion , | Colorl.              |
| Couleurs.         |                       | Poux,      | Atemitl_             |
| Eline .           |                       | Or,        | Cortic.              |
| Erms 5            | Iztal.                | Argent >   | Teocuislast          |

n'oftrent rien dont on puttle tirer plus de lumiere que du recit qu'on 2 fait DE LA NOUde la Conquête de leur Empire, & de la description du grand Marché de valle Espa-Mexico. Carreri observe seulement » que l'indultrie des Mexiquains d'au- 6NE, » jourd'hui differe beaucoup de celle des Anciens , qui cultivoient les Arts Art & Difd-

» avec aurant de fuccès que de goût. Ils font plonges à présent dans l'orsi- ne minaire,

» veté. Cependant le petit nombre de ceux qui s'attachent au travail prouve » encore qu'ils ne sont pas sans salens. Les uns composent plutieurs sortes

» de figures, avec des plumes de différentes couleurs, fur-tout avec celles " d'un Orfeau que les Espagnols nomment Chuppaflor , ou Suce-fleur. D'au-

» tres travaillent fort délicatement en bois. Mais la plupart ne sont proptes " qu'aux plus vils travaux , où les Espagnols ne cessent point de les emploier ; " & leur plus grande habileté confiite dans les rufes , qu'ils inventent affice

» heureulement, pour prendre toutes fortes d'Oifeaux (31).

Plomb . Temezeli. Fer, Tepozili. Ciel . Soleil, Tonatiuh. Line, Metztli. Etoile , Citlabin. Nuée, Mixeli. Tonnerre . Tlatlatzinil. Foudre. Tlahuitequilizell. Mont . Quantila. Colline, Tepetl. Vallée , Ixtlahuael. Aibre, Quahuitt. Herbe, Ameya:li, Fontaine, Torrent . Atlautitli. Fleuve, Atoyatl. Pont, Quauhpantli. Lac , Zahracatla. Anguille . Cohnatl. Fourmi, Azcatl. Feu , Trell. Cendre , Nextli. Chatbon, Tecolli. Quiahuizeli. Pluie,

Fille, Teuchpoch. Frere, Teoquichtuich. Sœur, Tehneltiuh. Aicul , Tecoltrin. Tetlahizin. Oncle, Seigneur, Teuthli. Serviteur, ou Sujet, Tlacoti.

NOMBRES. 1 , Ce , on Centerl. 2 , Ome. 3 , Yei. 4 , Nahut. 5 , Macuilli. 6 , Chicuacen. 7, Chicome. 8, Chicucy. 9, Chi-cunahuni. 10, Matlatili. 19, Cartolli. 10, Zempohualli. 40, Ompohualli. 50, Ompohualli on Matlattli. 60, Yepohualli. 70, Yepohualli on Matlatli. 80, Nahupohualli. 90 , Nahupohualli on Matlatili. 100, Macuilpohualli. 1000. Ontrontliipanmacuil. pohualli. Laet, Defe. de l'Amériq. L. s. c. 10.

On lit, dans Gomara, qu'en 1514 le Viceroi Dom Antoine de Mendoza affeme bla un Concile de tous les Evéques, les Prétres & les Religieux du Païs, & qu'il y fut reglé qu'on feroit apprendre aux Indiens le Latra & l'Espagnol; Surquoi l'Historien remarque qu'ils apprennent affez bien ere deux Langues, mais qu'ils ne veulent point parler eelle d'Espagne. Il ajoute qu'ils apprenneut facilement auffi à jouer de nos mitromens , fur-tout de la flute , mais qu'ils ont la voix mauvaile pour chanter en partie. Liv. 1. chap. 98.

(31) Voiages de Gemelli Carreri, Tome VI. chap. 6. L'estime de ce Votageur pour les Ouvrages des anciens Mexiquains paroit moins fondée fur ce qu'il en avoit vu dans leur Pais, que fur un eurieux récit de Gomara. On ne changera rien aux termes du vieux-Traducteur. En 1541, Cortez Suivit l'Em-Daddil

Zetl. Pronoms personnels.

Yeccatl.

Moi, Nehuail. Toi, Tehuatl. Lui , ou il , Fehuart.

Vent,

Gelée,

Dégrés du fang.

Perc . Taheli. Merc. Nanelt Fils, Tepilezia.

Terminons cet article par quelques observations sur le Gouvernement des Espagnols, dans les Pais qu'on a fait parcourir aux Lecteurs, & sur la Dt LA NOU-VELLE ESPA- disposition des anciens Fiabitans pour leurs nouveaux Maîtres. Le témoignage des Etrangers feroit futpect; mais, on n'oppofera rien à celui d'un Observations

fidele Sujet de l'Espagne, dont le zele alloit fi loin pour fa Nation, que fur le Gouverdans un tems où la tortune fembloit l'avoir abandonnée, il ne trouvoit rien nement du Pais. de si douloureux que l'orgueil des Ennemis de son Roi, & que la fureut

avec laquelle ils s'emportoient contre lui (32).

Il est certain, dir Correal, que nous devons la rapidité de nos Conquêtes en Amérique, à la fraieur tubite & presque miraculeuse, dont les indiens se trouverent frappés à notre approche; & que sans cette saveur du Ciel, nos armes n'autoient pas eu les mêmes fuccès. Mais l'artillerie, inconnue jusqu'alors dans ces grandes Régions, la vue de nos Chevaux, & la Difcipline militaire, nous ouvrirent le chemin avec une rapidité fans exemple. Malheureusement cette facilité de nos Conquêtes produstit bientôt une négligence, qui n'a fait que s'accroître par le luxe & loissveté. Dans le mépris que nous conçumes pour les Indiens, & qui nous les faifoit regatder comme des Etres d'un ordre inferieur au nôtre, nous nous persuadames que des avantages qui nous avoient si peu couté ne pouvoient nous être enlevés au même prix; & cette idée n'étoit pas fans vraisemblance, parce que n'aïant point alors de Rivaux fur Mer, nous n'avions à redouter que les Indiens mêmes, dont nous connoissions toute la foiblesse. Les motifs de notre fécurité augmenterent , avec l'ascendant que la Monarchie d'Espagne prit sur toute l'Europe; & lorsqu'elle devint moins formidable, il arriva tant de changemens dans la politique & les interêts, qu'on fut obligé de nous laisser partibles possesser d'un bien que nous aurions pu perdre avec autant de facilité que nous l'avions acquis. Telle est la premiere cause de notre décadence en Amerique : mais on en doit compter beaucoup d'autres. Aussi-tôt que les Vainqueurs se furent établis dans le Nouveau Monde, on y vit paroître un grand nombre d'Avanturiers , qui se revêtant du nom d'Officiers

pereut Charles contre la Ville d'Aiger ; & erant en la Galere de Dom Henri Henriquet, nommée l'Esperance, se voiant as-failli de la tourmente, comme le fut toute l'Armée, & que ce Vaisseau alloit donner à travers, il se ceignit d'un linge, dans lequel étoit cinq riches émeraudes, qu'on difoit valoir cent mille ducars, pen ant par ce mojen les fauver du naufrage ; mais pat pécessité ou nonchalance, il les perdit, & churent entre les fanges. Entre toutes les pierres qu'il avoit eues des Indiens, ces einq étoient les plus riches & les plus fines. L'une étoit taillée comme une role; la feconde étoit en façon d'une petite couronne; la tierce représentoit un poisson , arant pour les yeux deux grains d'or. Icelle démontroit l'ouvrage merveilleux des Indiens. La quarre éroit taillée en forme de Clochette , laquelle

avoit pour batal nne groffe perle fine, & tout autour étoit garnie d'un cercle d'ot. La cinquieme étoit comme une petite taffe, ou encenfoir, aiant le pié d'or, avec quatre petites chaînes pout la tenir; lesquelles pat en haut éroient jnintes ensemble morenrant nne groffe perle longue, laquelle tervoit de bouton. Des Marchands Génois , pour cette scule pierre, avoient voulu lui donner quarante mille ducats, esperant la revendre à Sultan Soliman, Empereur des Turcs. Cottez fut fort dolent de cette perte; & ce voia-ge lui coûta plus qu'à nul autre, excepté à Sa Majefté, encore que le Prince André Dorie y perdit onre Galeres, Liv. a. chap. 99. Gomara se donne ici pour témois ocu-

(32) Voïage de François Correal, troifieme Partie, chap. 11.

ou de Soldats , & fous mille prétextes indignes du Christianisme & de la générolité Espagnole, ravagerent ces riches Contrées, pillerent les trésors des DE LA NOU-Indiens , & leur enleverent leurs biens & leur liberré. Plusieurs Nations, VILLE ESPAqui s'étoient déclarées pour nous, chercherent à secouer le joug. L'autorire one. roiale étantmal foutenue par les Aureurs du défordre, rousces Peuples, que nous regardions comme des Efclaves fort foumis, conspirerent notre perte. Jusqu'à prefent la hardiesse & les forces leur ont manqué; mais je suis sûr qu'avec quelques Trouppes bien disciplinées, qu'on feroir entrer dans le Pais, sur rout par Costa ricca, où sont les Indiens que nous nommons Bravos, ou Indios de Guerra, & du côté de Guatimala, en survant la Côte de l'une ou de l'autre Mer, on exciteroit tout d'un coup à la révolte, non-seulement les anciens Naturels, les Esclaves Négres & les Metices, mais une partie même des Créoles. Il suffiroit de leur fournir des armes, de la poudre, du plomb. & de les trairer avec affez douceur & de définteressement pour leur ôter la prévention dans laquelle ils sont tous aujourd hui, que les Européens n'en veulent qu'à leurs richeffes. L'impatience de voir finir leur esclavage est devenue fi vive, que tous les jours on en voit paller un grand nombre dans l'inte-

rieur des rerres & dans des Montagnes inaccessibles, d'où ils ne sortent plus

que pour massacrer les Voiageurs Espagnols (33).

Je n'ai pas dit sans raison que l'autorité roiale est comme anéanrie, par l'infariable avidité de ceux qui font établis pour la foutenir. Dans l'éloignement où les Officiers roïaux se voient du Prince, ils ne consultent que leur interêt pour l'interprétation des Loix. Les Vicerois sont d'intelligence avec les Ministres subalternes. Ils épuisent les Indiens par leurs exactions ; ils vendent la Justice; ils ferment les yeux & les oreilles à tous les droits. On voit de toutes parts une infiniré de Miserables, que l'indigence réduit au désespoir, & qui font rétentir inutilement leurs plaintes. L'ignorance va de pair avec l'injustice & la cruauté. » J'ai vu porter, dans le même Tri-" bunal & presqu'à la même heure, une même Senrence sur deux cas di-» rectement opposés. En vain s'efforça-t'on d'en faire comprendre la diffé-» rence aux Juges. Cependant le Chef, forrant enfin des ténébres, se leva " fur fon fiège, retroussa sa moustache, & jura par la Sainte Vierge & par sous les Saints, que les Lutheriens Anglois lui avoient enlevé parmi fes

" Livres ceux du Pape Justinien, dont il se servoit pour juger les causes » équivoques : mais que si ces Chiens reparoissoient dans la Nouvelle Espa-

p gne, il les feroit brûler tous (34). D'une si mauvaise administration, il résulte que les Places importantes font mal munies, presque sans Soldats, sans armes & sans magalins. Les Trouppes n'ont point de paie reglée. Leur ressource est de piller les Indiens. Jamais on ne les forme à l'exercice des armes. A peine sont-elles vêtues. Aussi les prendroit-on pas moins pour des Soldats, que pour des Mandians ou des Voleurs. Les Fortifications sont absolument négligées, parce que la Nouvelle Espagne n'a point d'Ingenieurs. Elle n'est pas mieux fournie d'Artifans pour les Ouvrages militaires, & pour les besoins les plus communs, On n'y trouve personne qui sache faire un bon instrument de chirurgie. La fabrique de ceux qui regardent les Mathématiques & la Navigation n'y est (53) Ibidem , Part. 1, chap. 10. (34) Ibid.

DESCRIPTION DE LA NOU-GNE.

pas moins ignorée. Le Commerce même n'y confifte que dans l'art de tromper, parce qu'il n'a point de regles bien établies; ou s'il en reste d'an-Vella Espa- ciennes, elles font méprifées. Le quint de l'or & de l'argent, qui doit entrer dans les coffres du Roi, est continuellement diminué par la fraude. Il ne revient point au Tréfor un quart de fes droits. Les Gouverneurs, leurs Officiers, & les riches Négocians, se prêtent la main pour supprimer les Ordonnances rotales ou pour les fatte tomber dans l'oubli. Dela viennent tous les avantages que les François & les Anglois tirent de nos Etablissemens pour leurs propres Colonies. La plipart des enregistremens sont faux dans les Ports Espagnols. Un Patseport des Officiers rotaux fait passer toutes sortes de marchandifes, à la vue de ceux qui n'ignotent pas l'imposture. Les Curés & les Religieux se mélent autli de Commerce, avec d'autant plus de licence & d'impunité, qu'ils se font redouter par la fainteté de leur Ministère & par l'abus des aimes eccletiastiques. Ils arrachent d'ailleurs, aux Indiens, tout ce que ces Malheureux gagnent par leur travail. Rien n'est égal à leur avidité, que leur luxe , leur emportement pour le plaisir & leur profonde ignorance (15). Aufli tous les Indiens qu'ils paroiffent convertir n'en de-

> vérité de l'Hittoire, mais en protestant qu'on n'a point d'autre vue. Gage, Religieux lui meme , & qui ne peut erre accufé d'avoir pris des maximes trop feveres dans la Province d'Andalousie est il avoit embraffé cet état, ne parle jamais des Couvens de la Nouvelle E pagne, sans gémir de la vie profane qu'il y vit menet , & des excès dont il fut témoin. En arrivant a Vera-Cruz, il fut reçu dans le Convent de fon Otdre, où sa premiere surprise sut de le trouver gonverné par un jeune Galant , qui avoit obtenu cet emploi du Superieur, pout la fomme de mille ducars Il s'attendoit à voir une belle Bibliotheque; mais elle confittoit dans une douzaine de vieux Livres, relegués dans un coin , & enuverts de toiles d'Araignées , fur lesquels on avoit placé une guitatre. La chambre du Superieur étoit revétue d'une riche tapitlerie de coten, & d'ouvrages de plumes de Mechnacan, ornée d'un grand nombre de beaux tableaux ; les tables couvertes de tapis de foie, & les buffets garnis de vafes de Poteclaine, tous remplis de diverfes forres de confitures & de conferves. Ses diteours, ajoute Gage, roulerent fur fa naitlance & fes bonnes qualités, fot la faveur qu'il avoit anprès des Grands, fur l'amour que les Dames lui portojent, fut fa belle voix & fon habileté en Musique, dont il nous donna austi tôt des preuves, en chantant & jouant fut fa guiraire quelques vers qu'il avo t faits en fa-

(14) On doit quelques exemples à la pas plutôt farisfaites du côté de la Mufique : & nos yeux par la magnificence des meubles, qu'il nous fit servir une prodigicuse quantité de délicateffes s de forte qu'étant réellement patfes d'Europe en Amerique, le Monde nous paroissoit changé. Nous entendions une voix doute & nette, avce un instrument bien accordé ; oous votioos des tréfors & des richeffes; nous mangions des choses délicates, & parmi ces délicatesses oous sentions le muse & l'ambre, Part. 1. chap. 7.

Le troisieme jour de sa rouse, Gage logea dans un Couvent de Cordeliers, où il fut magnifiquement traité, » Non seulement, w dit il, en ce licu-là, mais dans tous les » aurres en froits , nous remarquames dans » tous les Prêtres & les Religieux une gran-» de molleffe de vie, & des manieres d'agie so fore contraires à l'or profession. Nous » trouvaines fort étrange de voir un Reli-» gieux de Saint François montet à Cheval. w avec fon Laquals detriere lui , pour aller » feulement au bout de la Ville entendte » la Confession d'un Homme agonifaut, » fa robbe relevée & attachée à la cein-» ture, pour faire vois un bas de foie » orangé, & des fouliers de maroquin » proprement faits, avec des caleçons de so toile de Hollande, & une dentelle de » quatre doigts arrachée au haut de la jam-» bc. Les autres Religieux faifoient paroîso tre, fous leurs larges manches , des » pourpoints piqués de fnie, & la denyeur d'une Amarillis. Nos oreilles se furent » telle qui étoit aux poignets de leurs chemeurent-ils meutent-ils pas moins Idolatres. Les Créoles ne font pas mieux instruits : mais ils sont ignorans sans honte, & les idées qu'ils ont des choses divines pas LA NOU-& humaines font également ridicules. Si l'on y joint l'ardeur du climat, velle Espaqui four brûle fouvent le cerveau, on dira d'eux, fans injustice, qu'ils gne. n'ont presque pas le sens commun (36). Il leur est désendu d'avoir des Livres; & dans toute la Nouvelle Espagne on en voit très peu d'autres que des Heures, des Millels & des Breviaires (57). Un Créole, qui meurt, croit fon ame en füreré lorfqu'il a laissé de groifes fommes à l'Églife. Ses Créanciers & ses Parens sont souvent oublies, & la plus grande partie des biens pallent toujours aux Couvens. Enfin le défordre est li général : & ses racines, qui font la fenfualité, l'avarice & l'ignorance, ont acquis tant de force depuis deux fiécles, que tout le pouvoir des Hommes n'y pouvant apporter de remede, & la nature même du mal ne permettant point d'en

esperer du Ciel, il ne faut pas douter que les affaires des Espagnols, dans cette grande partie de leurs Etablissemens, ne foient menacées de leur

ruine (38). Entre les raisons de cette extrême décadence, il faut aussi compter la haine qui subsiste depuis long-tems entre les Espagnols venus de l'Europe & les Créoles. Elle vient, à ceux-ci, du chagrin qu'ils ont de se voir exclus de toutes fortes d'emplois. Il est inoui qu'on prenne parmi eux des Gouvetneurs & des Juges. Quoiqu'il s'y trouve des Cortez, des Girons, des Alvarados, des Guzmans, c'est à dire, des Familles réellement descendues de tous ces grands Capitaines, ils font regardés des vrais Espagnols comme à demi Indiens, par confequent à demi Barbares, & incapables des foins du Gouvernement. D'un autre côté ceux, qui arrivent d'Espagne, ne reconnoillant point leurs usages & leurs gouts dans les Créoles, s'attachent de plus en plus à cette opinion, & perlistent non-seulement à les éjoigner de toutes les Charges publiques, mais à redouter leur nombre, qui peut faire

mifes d'Hollande. Dans leur entretien, so comme dans leuts habits, nous ne vimes » que la plus mondaine vanité. Après . fouper, ils nous propoferent de jouer s aux carres & aux dez. La plupart de so nous resuscrent; les uns faute d'argent, so & les autres pour ne savoir pas le jeu; so mais deux se laisserent séduire. Nous so eumes le loisit, une partie de la nuit, » de faite téflexion fut cette maniere de » vivre; ear plus le jeu continuoit, plus » le scandale augmentoit, tant par la boilso fon, que les juremens, les moqueries & » les rifées. Ce fut là que je commençai so de reconnoître la maniere de vie de tous » les Eccléfiastiques du Pais. Elle fait voit » elairement que l'amour de l'argent, de la » vaine gloire, du pouvoir & de l'autorité on ils ont fur les pauves Indiens, est plu-cot la fin & le but où ils vifen, que l'amout & l'avancement de la gloire de p Dicu. Ibid. chap. 9. Les plus fares Voia-Tome XII.

geuts en rendent le même témoignage, Voiez divers traits de Carreri dans la deseription de Mexico; & fur-tout le traisieme ehapitre de Correal.

(16) Corteal chap. 1t. (37) Le hasard, raconte Correal, fit tomber, un jour, les Métamorphoses d'Ovide entre les mains d'un Ctéole. Il remit ce Livre à un Religieux, qui ne l'entendoir pas mieux, & qui fit etoite aux Habitans de la Ville que c'étoit une Bible Angloife. Sa preuve étoit les figures de chaque Métamorphole , qu'il leut montroit , en disant ; voilà comme ces Chiens adorent le Diable qui les change en Bêtes. Enfuite la prétendue Bible fur jettée dans un seu , qu'on alluma exprès; & le Religieux fit un grand difeours, qui confiftoir a temereier Saint François de cette heureuse découverte. Cor-

real , ch. 11. (38) Ibidem.

Ecee

appréhender qu'avec de justes sujets de ressentiment, ils ne rentent un jour de secouer le joug. Gage est persuadé que tôt ou tard cette seule division sera VELLE ESPA- perdre une si belle Conquete à l'Espagne. Il est aussi aise, dir-il, de soulever les Créoles que les Indiens. Il leur a fouvent entendu dire qu'ils aimeroient mieux se voir soumis à tout autre Pouvoir, qu'à celui de l'Espagne. Ils ont regreiré que les Hollandois ne se fussent point arrêtés à Truxillo, lorsqu'ils prirent certe Ville, ou qu'ils n'eussent point penetré dans le Pais (39). C'est à cetre mortelle animolité , que le même Voiageur attribue la fameuse révolte de Mexico contre le Comre de Gelves, Viceroi de la Nouvelle Efpagne (40). Les Créoles se joignirent aux Indiens, & paroissoient déterminés à détruire le Gouvernement Espagnol, s'ils n'eusfent été retenus par l'autotité des Prêtres.

Ce mépris de tout ce qui n'est pas venu d'Espagne s'est répandu jusqu'à l'Eglife. Rarement un Prêtre Créole est pourvu d'un Canonicat, & bien moins d'un Eveché. Dans les Couvens mêmes, on s'est long tems efforcé d'abbaisser les Créoles qu'on y avoit reçus, de peur que par le mérite ou le nombre ils ne l'emportassent sur les véritables Espagnols. Quoiqu'on ne pût se dispenfer d'en admertre quelques-uns, rous les Superieurs étoient envoiés d'Efpagne. Cependant, peu d'années avant les observations de Gage, les Créoles avoient pris l'ascendant, dans plusieurs Provinces, & s'étoient tellement multiplies, qu'ils avoient abfolument refusé de recevoir les Religieux qui venoient de l'Europe. Dans la Province de Mexique, qui a des Jacobins, des Augustins, des Cordeliers, des Carmes, des Peres de la Merci & des Jesuires, il n'y a que les Jesuires & les Carmes qui aient conservé la supériorité aux Européens, en faifant venir annuellement d'Espagne deux ou trois recrues de leur Ordre. La derniere, que Gage vit arriver pour les Religienx de la Merci, vécur en si mauvaise intelligence avec les Créoles, qu'à l'élection de leur Provincial commun , ils en vinrent aux mains , prêts à s'entreruer si le Viceroi ne se s'ut rendu à leur Assemblée, & n'en eut unis quelques-uns dans les chaînes. Les Créoles l'emporrerent à la fin , pat la pluraliré des fuffrages; & jufqu'à préfent ils ont rejetté tout ce qui leur est venu d'Espagne, sous prétexte que ne manquant point de Sujers de leur Nation, ils n'ont pas besoin de secours étranger. On les laitse partibles dans la possession de cette liberté; parcequ'avec beaucoup de soumission pour le Pape, ils envoient à Rome autant de présens que les Espagnols.

Dans la Province de Guaxaca, on ne reçoit aucun Millionnaire d'Espagne. Les Jacobins font ceux qui ont rélifté le plus long-tems aux Créoles. Cette querelle Monastique n'étoir pas terminée du tems de Gage. Les deux Partis plaidoient encore à Rome ; & celui des Espagnols alleguoit, avec beaucoup de chaleur & de vérité, que la Religion fouffroit beaucoup dans la Province, depuis que les Missionnaires de l'Europe y étoient rejetiés.

Dans l'Audience de Guatimala, qui est d'une fort grande étendue, puisqu'elle comprend la Province du même nom , celle de Chiapa , les Zoques, une partie de Tabasco, les Zeldales, Zacapula, Vera Paz, toute la Côte de la Mer du Sud, Suchutepeque, Soconusco, Comayagua, Honduras, San Salvador & Nicaragua, on trouve des Jacobins, des Corde-

(39) Part. 1. chap. 1. (40) Ibid. chap. 14. & fuiv.

liers, des Augustins, des Jesuites & des Peres de la Merci; mais les Description Cordeliers, la Merci, & les Jacobins sont seuls en possession du droit de DELA Noyprêcher & de gouverner des Eglises Patoissiales. Ces trois Ordres onr tou- VELLE ESPAjours tenu les Créoles dans l'abbaiffement. Ils ne les ont famais admis ent. aux Emplois; & de deux en deux ans ils appellent d'Espagne un supplément nombreux, pour foutenir leur faction.

La Province d'Yucatan n'a que des Cordeliers, d'une richesse extraordinaire, qui foutiennent vigoureufement les intérêts Espagnols. Celle de Mechoacan, qui est dépendante de Mexico pour le Spirituel, se conserve dans

les mêmes principes.

Gage, pouffant plus loin cette énumeration (41), ajoûte que dans le Roïaume de la Nouvelle Grenade, à Carthagene, à Santa-Fé, à Batinas, à Popayan, à Sainte-Marthe, les Jesuites, les Jacobins & les Cordeliers tirent encore leurs Supplémens de l'Europe; mais qu'à l'exemple de la Nouvelle Espagne, les Couvens de Carmes, d'Augustins & de Peres de la Merci, ne font composes que de Créoles. Ceux des Isles de Cuba, de la Marguerite & de Porto ricco, dépendent des Provinciaux de Saint-Domingue, & reçoivent, par intervalle, des Missionnaires Espagnols; mais on ne voit, dans ces trois Isles, que des Jesuites, des Jacobins & des Cordeliers. Les Couvens du Perou ne reçoivent point directement leurs Supplémens de l'Europe. Ils sont en si grand nombre, de toutes sortes d'Ordres, & fi loin de l'Espagne, qu'on auroit peine à les fournir réguliérement. Outre les Créoles, qu'ils admettent avec de fages mesures, ils tirent des Européens, de toutes les Provinces voifines. Aux Philippines, il n'y a que des Jesuites, des Jacobins, des Augustins & des Cordeliers, presque tous de l'Europe, à l'exception de quelques Ctéoles favorifés, & de quelques Chinois convertis par les Missionnaires (42).

Il refte à conclure, pour la Nouvelle Espagne, que dans une si grande Conclusions étendue de Païs qui reconnoîr la domination Espagnole, cette Couronne n'a de véritables Suiets que ceux qu'elle y fait passer, pour retenir les autres fous le joug ; & qu'une autorité si foible, diminuant tous les jours, il ne feroir pas surprenant qu'elle sut ancantie tout d'un coup, comme la plupart des Voiageurs l'annoncent, par des révolutions dont les causes augmentent sans cesse, & donr il est impossible que le tems n'amene pas l'occasion.

(41) Elle ne regarde que son tems.

(41) Voïages de Gage , Part. 1, ch. 1.



DESCRIPTION DE LA NOU- CLIMAT, VENTS, MARÉES, ARBRES, PLANTES: Fruits, Fleurs, Animaux, Mineraux, & autres Productions de la Nouvelle Espagne

6. I.

Climat . Vents & Marées.

Qualités du Climat,

N n'entreprendra point de teprésenter toutes les variétés du Climat, dans un Païs auquel on donne plus de quatre cens lieues de longueur, de l'Est à l'Ouest, & deux cens de largeur, du Nord au Sud : mais, en prenant le centre pour regle moienne, la Province de Mexique, qui est fituée entre dix-neuf & vingt dégrés de latitude septentrionale, jouit d'un air si temperé, que fuivant l'expression d'un Voïageur, on y a presque toujours froid & chaud dans le même tems; froid à l'ombre & chaud lorfqu'on s'expose au Soleil. Ainsi ni l'un, ni l'autre, n'est excellif dans aucune saison. Cependant, depuis le mois de Mars jusqu'à celui de Juillet, la mollesse des Habitans les rend plus sensibles au froid, le matin, & leur fait trouver la chaleur trop vive, pendant le jour. Après le mois de Juillet, des pluies abondantes tafraîchissent l'air, comme dans les parties des Indesorientales dont la fituation est la même. Depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Mars, elles deviennent tout à la fois plus rares & moins fortes. Les Indiens donnent le nom d'hivet, ou de faison froide, aux douces nuits qui commencent en Novembre, & qui durent jufqu'au mois de Février; mais c'est la faison dont les Européens s'accommodent le mieux (43). En général, ils fe trouvent bien d'un Climat, qui n'est jamais incommode pat l'excès du chaud ni du froid : d'autant plus, ajoûre le même Ectivain, que l'eau qu'on y boit n'y est famais plus froi le que l'air. Il n'y a point d'année où, la terre n'y donne trois récoltes. La premiere, qui se fait au mois de Juin, des grains femés en Octobre, fe nomme Moisson de Riego, ou d'Eau. La feconde, nommée del Temporale, ou de Saison, se fait en Octobre, de ce qu'on a femé au mois de Juin. Pour la troisieme, qu'on appelle Aventurera, ou accidentelle, parce qu'elle est moins certaine (44), on seme en Novembre, fur la pante des Montagnes fraîches, & le tems de la récolte dépend des qualités de l'air. Une expérience constante a fait reconnoître que le maiz, qui est la principale nourriture des Habitans, rapporte beaucoup plus lorsqu'il est femé entre les mois de Mars & de Mai (45). C'est alors que les

<sup>(41)</sup> Carreri, Tome VI. chap, 3. Ies » font pas grand ennui: & quelquefois n'y premiers Historiens en rendent a peu-près » fait gueres bon s'habiller légerement; le même compte. Gomara obterve qu'à » mais il est très sain pour la vie litt-Mexico » le Soleil se leve plus tard de huit » maine. Liv. 2. chap. 97. Correal se plaine » heures qu'a Tolede en Espagne, comme qu'il est quelquefois mal sain autour du so on le vé-ifie, dit-il, par les Eclipfes; Lae, à eaufe des vapeurs qui s'en exha-

w que le 8 de Mai , il posse sut Mexico lent. Chop. t. p. 66. » vers la Tramontane, & tontne jufqu'au

<sup>(44)</sup> Auffi Acofta & Lact n'en comptent-» 15 de Juiller, pendant lequel tems il jette ils que deux. Acosta , Liv. 3. chap. 24 Lact, » ses ombres vers le Midi; que le Pais est Liv. s. chap. 1.

so de telle qualité, que les habillemens ne (45) Carteri, ubi fupra.

Volcans, qui sont en si grand nombre dans la Nouvelle Espagne, sont leurs Volcans, qui font en u grand nomme dans le reduction espage, son de la terre font de chiefrina plus grandes éruptions, d'où l'on conclud que les foufres de la terre font de la Nov-

dans une agitation favorable à cette espece de grain.

Dampier observe que les vents certains des Côtes sont les mêmes dans GNE. la Nouvelle Espagne, qu'en Guinée, & que depuis la latitude de dix dégrés Vents des Class. aux vingt, du côié du Nord, ils font constamment presque d'Ouest, sur toute la Côte. Entre les vents changeans , les plus incertains & les plus irréguliers font ceux qui foufflent entre le Cap Gracia de Dios & le Cap la Vela. Le plus ordinaire est entre le Nord-Est & l'Est. Il souffle constamment entre Mars & Novembre, excepté lorsqu'il se trouve repoussé par les ouragans, qui se levent presque toujours contre le vent, & qui sont fréquens fur cette Côte, dans le cours de Mai, de Juin, de Juillet & d'Août; furtout entre la Riviere de Darien, & Costa ricca. Depuis Octobre jusqu'à Mars, on v a des vents d'Ouelt, mais qui ne font ni certains, ni violens, Ils regnent principalement aux mois de Décembre & de Janvier. Avant comme après ces deux mois, le vent reglé n'est interrompu que l'espace d'un ou deux jours, vers le tems de la pleine ou de la nouvelle Lune : & lorfque les vents d'Ouest foufflent le plus fort & le plus long-tems sur cette Côte, le vent reglé d'Est n'en regne pas moins sur Mer, comme dans tout autre tems. Cependant un vent du Nord repoulle quelquefois le vent reglé fur Costa ricca. Ceux, qui ont un voiage de long cours à faire du côté du vent, doivent choisir le tems des vents d'Ouest, Autrement ils passent le Golfe de Floride & font route au Nord jusqu'à la hauteur où l'on rencontre les vents variables; & de-là ils tournent à l'Est aussi loin qu'ils le jugent à propos, avant que de revenir au Sud. C'est la route qu'on doit faire pour le voiage de la Nouvelle Espagne à la Guinée.

Les vents de terre sont d'une force extrême dans la Baie de Campeche, entre le Cap Concededo & le Pais montagneux de Saint-Martin ; & leur force se soutient jusqu'à deux ou trois lieues en Mer. Au milieu de la Baie, où la terre court de l'Est à l'Ouest, les vents de Mer sont au Nord, & ceux de terre au Sud. Ils commencent à fouffler vers sept ou huit heures du soir . & continuent, fur-tout dans la faison seche, jusqu'à huit ou neuf heures du marin. Dans une Isle de cette Baie, que le grand nombre de Taureaux & de Vaches dont elle est remplie a fait nommer l'Ille aux Berufs , les vents de terre sont si frais & portent si loin l'odeur de ces Animaux sauvages, que des Pilotes, faifant voile dans l'obseurité de la nuit près de cette Côre. ont reconnu l'Isle à ces deux marques; fans quoi , ils se seroient trop dé-

tournés à l'Ouest.

Dans tout le fond du Golfe du Mexique, depuis les Montagnes de Saint-Martin jusqu'à Vera-Cruz, & de-là au Nord jusqu'à la Riviere de Misfiffipi , les vents de terre font autli fort bons. Ils ne le font pas moins au fond du Golfe de Honduras, & fur toute la Côte, entre ce Golfe & le Cap de la Vela, fans autre exception que les Caps & les Pointes, où ce vent manque plus ou moins, à proportion qu'ils sont plus exposes aux vents de Mer. Du côté de la Mer du Sud, les Baies ont aufil leurs vents trais de

(46) Ceux, à qui ces termes ne sont pas familiers, peuvent consulter l'article dis vents, an I ome XI de ce Recueil, page 617.

E e e e ij

VELLE ESPA-

DISCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-GNE.

terre ; mais dans quelques-unes, ils ne se levent qu'à minuit : & vers le Nord, ils ne font pas si certains dans la faison humide que dans celle de la sécheresse. Les plus petites Baies de Campeche, jusqu'aux Lagunes, jouissent de l'avantage des vents de terre. Telle est la Lagune de Trift, qui n'a que trois lieues de largeur, & qui est séparée de la Mer par l'Isle de même nom. Les vents de terre y foufflent, dans la faifon feche, depuis cinq ou fix heures du foir , jufqu'à neuf ou dix du matin. Cette Lagune communique à deux autres, qui en sont séparées par des terres basses, & dans lesquelles les vents de terre sont plus frais encore. Quelquesois ils y soufflent tout le jour. & même trois ou quatre jours de fuite & autant de nuits. Ils femblent impofer filence aux vents de Mer; ou s'il arrive à ceux-ci de s'échapper quelquefois dans ces Lagunes, ce n'est jamais pour long-tems. En géneral les vents de terre sont plus forts ou plus foibles, suivant les Pointes & les détours des Côtes. Sur celle du Mexique, dans la Mer du Sud, le vent de terre fouffle presque toujours de la terre en droite ligne; ce qui donne, aux Pêcheurs, de la facilité à se mettre en Mer dans leurs Canots d'écorce. Le vent de Mer n'y étant pas moins régulier , ils partent pour la pêche avec le vent de tetre, & reviennent avec celui de Mer. Dans quelques endroits, au lieu de ces Canots d'écorce, ils se servent de peaux de Veau marin, qu'ils ont l'art d'ajuster fort proprement. Ils y font comme un cou de vessie, auquel ils mercent un tuiau pour les enfler. Deux de ces peaux étant attachées enfemble, le Pêcheur se met dessus comme à cheval, & s'y tient aussi ferme qu'un Cavalier fur la felle. Pour se conduire fur mer, il a dans la main un baton, en forme de rame aux deux bouts, avec lequel il pousse l'eau en arriere d'un côté & de l'autre. Ces vents de Terre & de Mer sont d'une admirable utilité dans cette partie du Monde, où les vents généraux regnent si imperieusement, comme les Moussons aux Indes orientales, que sans ce fecours la Navigation y feroit impossible. On fait ainsi jusqu'à deux ou trois cens lieues malgré le vent général, particuliérement de la Jamaique à la Lagune de Trift, dans la Baie de Campeche, & de Trift à la Jamaïque. C'est à la vérité, suivant l'observation de Dampier, un des plus longs voiages qui se fassent à la faveur de ces vents. On s'en sert de même, pour aller de quelque endroit du Golfe du Mexique à l'Isle de Cuba. Dans la Mer du Sud, au Nord de la Ligne, c'est à la faveur des mêmes vents, que les Efpagnols font tous leurs voiages fans s'éloigner de la Côte. On se promet un bon vent de terre, lorsqu'on voit, avant la nuit, des brouillards épais qui se répandent sur la terre, & qui paroissent y croupir comme une sumée, Si ce signe manque, le vent est foible & de pou de durée, du moins dans la belle faifon; car pendant celle des pluies on voit fouvent croupir les brouillards, fans qu'ils foient fuivis d'aucun vent. Dampier remarque aussi que ces vents de terre sont beaucoup plus froids que les vents de Mer.

Vent nommi

La Baie de Campoche el fujente à Charres vonts, qui ne foufflent qu'aur mois de Févire, de Mars & d'Avril, enne le pais monageaux de Saint-Marin & le Cap Concededo, c'elt à-dire, dans l'espace d'environ cent vings licues. On les nomme Sammafinas. Il ne fon, ni vents de Terte, ni vents de Mer; puisqu'ils disferent également des uns & des autres en darce, mais de coullent et certe en partie. Leur cours ordinaire et à l'Efferie, mais ils foufflent de terte en partie. Leur cours ordinaire et à l'Efferie mais ils foufflent de terte en partie. Leur cours ordinaire et à l'Efferie.

Sud-Eft, & dure quelquefois nuit & jour pendant toute une semaine. ils font frais & fecs. Les Vaisseaux, qui partent de Trist à la faveur de ces Discription vents, arrivent au Cap Concededo en trois ou quatre jours; tandis qu'avec vette Espatour autre vent, de Tette ou de Mer, ce voiage ne fe fait jamais en moins ent. de huit ou dix jours. Ils sont plus froids que les vents de Mer, sans l'êtte autant que cenx de terre, & beaucoup plus fotts que les uns & les autres. On ne s'apperçoit point d'ailleurs qu'ils alterent plus la fanté. C'est ordinairement dans les plus basses marées qu'ils se font sentir.

Sur la Côte du Mexique dans la Mer du Sud, entre le Cap Blanc (47) vent nommé & Realejo (48), c'est à dite dans une distance de quatre vingt lieues, on Popugaios. trouve un vent que les Espagnols nomment Popogaios, & qui ne regne qu'aux mois de Mai , de Juin & de Juillet. Il fonfile jour & nuit , fans intermission, quelquefois trois ou quatte jours, & jusqu'à huit de suite.

C'est un vent frais, mais sans violence. Dampier le trouva au Nord, dans fon Voiage autour du Monde.

On diltingue, dans le Golfe du Mexique, trois fortes de Tempères, fous Tempères du Meles noms de Nords, de Suds, & d'Ouragans. Elles reviennent à peu-près rique, dans les mêmes faifons; & fuivant l'observation commune elles sont an-

noncées, quelques heures auparavant, par divers préfages.

Les Nords iont des vents d'une violence extrême , qui foufflent fréquemment dans le Golfe, entre le mois d'Octobre & celui de Mars. On s'y attend alors vers la pleine ou la nouvelle Lune : mais les plus violens arrivent aux mois de Décembre & de Janviet. Quoiqu'ils s'étendent plus loin que le Golfe, c'est là qu'ils sont plus fréquens & qu'ils causent leurs plus grands ravages. Leur plus grande force est roujours au Nord-Nord-Ouest. Ils sont ordinairement précedés d'un tems clair & serein. Si quelque vent souffle, c'est un fort petit vent, qui n'est pas proprement le vent reglé de Côte , mais un vent d'Ouest ou de Sud-Ouest, dont la durée est d'un jour ou deux avant la tempête. Un reflux extraordinaire, qui laisse à peine remarquet aucun flux pendant un ou deux jours, est un autre présage du Nord. Les Oifeaux de la Mer en font un troilieme : ils fe retirent en grand nombre, sut des terres qu'ils ne fréquentent point dans un autre tems. Mais le plus remarquable de tous les signes est un nuage fort noir, au Nord-Ouest, qui s'eleve jusqu'à dix ou donze dégrés au-dessus de l'horison. Le bord de sa partie superieure paroit fort uni; & lorsqu'elle artive à six, huit, dix, ou douze dégrés, le nuage demeure parallele à l'hotifon dans cette forme & fans aucun monvement. Cet état continue quelquefois deux on trois jours avant la tempête, & quelquefois douze ou quatorze heures feulement, mais jamais moins. Si proche de l'horison, le nuage (49) ne paroît que le foir ou le matin. C'est alors, du moins, qu'il est le plus noir ; & l'expérience a trop appris que dans cette partie du Monde, & dans la faison qu'on a nommée, il annonce toujours une furieuse tempête. Quoiqu'on n'en ressente pas toujours les effets, parcequ'elle passe quelquefois sans nuire beaucoup, on s'y prépare avec toutes fortes de précautions. Si le vent

<sup>(49)</sup> Les Anglois l'appellent, dans leur (47) A neuf dégrés cinquante-fix minutes langue, Bane du Nord.

<sup>(48)</sup> A onze dégrés de la même latitude.

DESCRIPTION DE LA NOU-GNE.

tourne au Sud avec un beau tems, c'est un signe infaillible du plus grand defastre. Pendant qu'il continue au Sud-Sud-Ouest, ou à l'Ouest du côté VELLE ESPA- du Sud, il fouffle affez doucement ; mais des qu'il arrive au Nord de l'Oueft. fa force augmente. Il tourne audi-tôt au Nord Oueft, où il redouble encore : & de là au Nord-No:d-Oucft, où il se soutient le plus long-tems, avec la derniere force. La tempête ne dute pas moins de vingt quatre heures , & continue quelquefois juiqu'au double. Lorfque le vent commence au Nord-Oueft, si le nuage patle, elle n'a que la durée patlagere d'un Tornado. & le tems redevient fort ferein. Alors ie vent se sourient au Nord-Ouest, avec une force médiocre; ou bien il retourne à l'Est, & continue dans cerre direction. Quelquefois, le tems est clait & sec pendant la tempête. & quelquefois elle est accompagnée de beaucoup de pluie. Quoique les nuces, qui amenent la pluie, viennent du Nord-Oneit & du Nord-Nord-Queit, le nuage qui est proche de l'horison paroît immobile. Si le vent change tout-à coup du Nord-Nord-Ouest au Nord, c'est un signe que la tempere a fait son plus grand effort; sur-tout, lorsqu'il sourne à l'Est du Nord. Alors il change bientôt à l'Est, où il se soutient, & le beau tems renait. Mais s'il retourne du Nord au Nord-Ouest, il continue plus d'un iour, avec sa premiere force & quantité de pluie. Les Anglois ont trouvé l'arr de se servit heurensement des Nords pour revenir chargés, de Campeche à la Jamaique; & quoiqu'ils arrivent quelquefois fort maltraités, ils fe vantent de n'avoir jamais perdu de Vaisseau dans ces tempêtes : mais les Espagnols, dont la manœuvre est différente, en souffrent beaucoup, & paisent rarement une année sans perdre quelqu'un de leurs meilleurs Bârimens (so). Les Suds font aufli fort violens. Leur faifon est dans le cours de Juin.

Sude.

Juillet & Août, tems où les Nords ne foufflent jamais. Comme leur plus grande violence est au Sud, il y a beaucoup d'apparence que c'est de là qu'ils tirent leur nom. Ils ne different des ouragans, qu'en ce qu'ils font moins sujets à sauter de rhumb en thumb, & qu'ils les devancent pour la

Ouragans.

Les Ouragans sont les plus terribles tempêtes, auxquelles le Golfe du Mexique & toutes les Antilles foient expofés. Elles arrivent ordinairement aux mois de Juillet, d'Août & de Septembre, toujours annoncées, comme les Notels & les Suds, par des fignes qui leur font propres. Les descriptions

(10) On eroioit autrefois , dit Dampiet . qu'il étoit foit dangereux d'etre surpris dans le Golfe du Mexique par la tempere qu'on appelle Nord. Pour l'eviter , nos Vaisleaux de la Jamaione laifoient toute Eft, dans cette faifon; & patfoient par les Cacufes . Banes de fable au Nord-Ouest de l'Isse Espagnole. Ceux oui partoient de Port-Roral dans la Jamaique avoient raison ; eat si le Nord les prenoit à leut départ , il les avançoit dans leut route : au lieu qu'en patlant par le Golfe il les auroit repoutlés, outre que le vent, qui fourfic contre le courant, enfie fifu- au Tome III. page 97.

rieusement la Mer, qu'à peine un Vaisseau peut y telifter. Mais on patle aujourd'hui le Golfe en tout tems de l'année. Quand il arrive un Nord, on s'abandonne au vent & à la Mer avec une seule voile. La force du vent, qui groffit la Mer en vagues, & qui les emporte au Sud , n'empéche pas le courant, fous la surface de l'eau, de courir au Nord; & ee n'est pas une chose extraordinaire de voir deux courans oppofés, en même tems & en meme lieu , la furface de l'eau s'avancant d'un côté & le refte à l'oppolé. Appendix

qu'on

tu'on en trouve dans les Voingeurs, s'accordent toutes à les faire précéder Discaiprion d'un fort beau tems, avec un petit vent flatteur, qui ne ressemble point aux pet la Novvents communs; ou par une très groffe pluie; ou par un inclange de pluies velle Espa-& de calmes. Les nuages, qui precedent l'Ouragan, different de ceux qui ont. précedent le Nord, en ce que les derniers font unis, réguliers, & d'une exacte groffeur, depuis l'horifon jusqu'à leur partie superieure; au lieu que les nuages de l'Ouragan s'élevent avec une espece de pompe, & s'avancent fi rapidement, qu'on croit remarquer entr'eux une forte d'émulation. Cependant, comme ils font engages l'un dans l'autre, leur mouvenient est egal. On donne encore pour duference, que les bords de ces nuages sont de diverses couleurs, dont le contraste forme un spectacle effraiant : l'extrêmité paroît couleur de feu pale, fuivie d'un jaune toncé, puis d'une couleur de cuivre; & le corps du mage, qui est extrêmement épais, est d'une horrible noirceur. Les effets des ouragans sont trop connus pour demander une longue peinture. Dampier est pertuadé que l'Ouragan des Indes occidentales & le Typhon des grandes Indes sont la même tempête sous des noms différens. Ils ont, dit-il, les mêmes prélages, le nuage diversifié par la même variété de l'unagen de d'affreuses couleurs, le vent qui se leve au même pourt, & d'une force du lypion étonnante, avec des torrens de pluie; rout cela suivi d'un calme, & puis d'un vent au Sud Ouest, aussi violent que le premier l'est au Nord-Est. L'un & l'autre arrivent dans la même faison de l'année, & presque toujours vers

font dans l'hémisphere du Nord, quoique leurs latitudes ne soient pas exac-Comme on n'a rien dit des Saisons, & de la nature des Marces & des Courans (51), qui ne puisse être appliqué, du moins par les principes, aux différentes parties de la Nouvelle Elpagne & des Mers qui lavent ses Côtes, il fuffira de tassembler ici quelques observations dispersées dans les Voïageurs.

la pleine ou la nouvelle Lune. Enfin les Régions où ces mércores se forment

Sur la plus grande partie de la Côte du Mexique, dans la Mer du Martes,

tement les mêmes.

Sud, le flux & le reflux font d'environ cinq pies. A Realejo & dans le Golfe d'Amapalla , ils font d'environ huit ou neuf piés. Dans le Golfe dolce & la Riviere de Nicoya, la marée monte jusqu'à dix & onze piés. Son cours est à l'Est & son rerour à l'Ouest.

Dans la Baie de Campeche, la Mer qui flue & reflue dans toutes les Lagunes en fort avec tant de rapidité, que les Espagnols ont donné à la grande Lagune de Trift le nom de Laguna Termina, c'est-à dire Lac des Marées. Cependant l'élévation de l'eau n'y a point de proportion avec fa rapidité; & le flux n'y est ordinairement que de six ou sept pics.

On a remarqué, dans un autre endroit, que par tout où les vents reglés courants prédominent, les Courans suivent le Vent, & que leur plus grande force est toujours près des Côtes, fur-tout vers les Caps qui s'avancent fort loin en

Mer. Cette observation ne sustit pas seule pour expliquer l'extrême variété des Courans sur la Côte de Veragua, de Costa ricca, de Honduras, & dans toute la grande Baie qui est entre le Cap de Vela & celui de Gracia de Dios. Tous les Voiageurs conviennent qu'il n'y a point de partie des Indes

(51) Tome XI. de ce Recueil, Tome XII.

Ffff

occidentales où les Courans foient moins réguliers, & n'en peuvent trouver DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-CNE.

d'autre cause que la figure de la terre, qui courr Sud, entre ces deux Caps. Depuis le Cap Gracia de Dios, le Courant se porte au Nord-Ouest vers le Cap Cotoche, dans l'Yucatan, & passe de-là au Nord entre ce detnict Cap & celui de Saint-Antoine dans l'ifle de Cuba. Au Nord de l'Yucatan, patiant dans la Baie de Campeche, on trouve un perit Courant qui se correà l'Ouest jusqu'au fond du Golfe du Mexique; mais, du côté septentrional du Golfe, il fe porte à l'Ett. C'est ce qui oblige les Navigateurs de ranger certe Côre, en venant de Vera-Cruz. On juge que le Courant, qui fuit la Côte depuis le Cap Saint-Augustin jusqu'au Cap Cotoche, n'entre jamais dans le Golfe du Mexique, mais panche du côté du Nord, jusqu'à la Côte de Floride; d'où, tournant à l'Est vets l'embouchure du Golse & se joignant avec le petit Courant qui se porte aux parties septentrionales de l'Isle I spagnole & de celle de Cuba, il passe avec ce Courant par le Golfe de Floride, dont le Courant, fameux par fa rapidité, va toujours au Nord. Cependant comme il y a des marées de chaque côté du Golfe, fur-tout du côté de la Floride , un Pilote bien instruit passe & repasse aisément (52). Au reste tous les Courans, suivant l'observation de Dampier, changent leurs cours en certains tems; avec cette différence, que dans les Indes orientales, ils courent de l'Est à l'Ouest, pendant une patrie de l'année, & de l'Ouest à l'Est, pendant l'autre; au lieu que dans les Indes occidentales, ils ne changent que vers la pleine Lune. Sur les Côtes de la Nouvelle Espagne, dans la Mer du Sud, le même Voïageur croit avoir vérifié que les Courans fuivent exactement le vent reglé de la Côte (53). Woodes Rogers remarque (54) que les Vers, qui fourmillent, dit-il, le long de ces Côtes, font plus gros & rongent beaucoup plus la carene des Vaiifeaux, que tous ceux qu'il avoit trouvés dans d'autres lieux.

Arbres , Plantes , Fruits & Fleurs.

A fituation des principales Provinces de la Nouvelle Espagne & les qualités du climat ne doivent laisser aucune dénance des Voïageurs, lorsqu'ils nous reprefentent cette grande Région comme une des plus agréables & des plus ferriles du Globe terrestre. Outre ses productions naturelles . on se persuade aisement que depuis la Conquête des Espagnols, elle est enrichie de la plupart des Plantes de l'Europe, qui doivent avoir acquis de nouvelles perfections fous un fi beau Ciel. Mais cet article ne contiendra, fuivant notre ancienne méthode, que les productions parriculieres au Païs & celles qui fe font diffinguer par leur excellence. Toures les autres font renvoices à l'article qu'elles regardent, fous le titre général d'Histoire naturelle de l'Amérique.

Le Cacaotier.

Donnons le premier rang au Cacaotier, qui tire proprement son origine du Mexique (55), comme il en fait une des principales richesses. On nous

(51) Voï. ei-deffus la note (50) de la p. 592. (55) C'est-à-dire, pour son usage dans le (53) Dampier , ubi fupra chocolat, car d'autres parties de l'Amérique (54) Voiage autour du Monde, T. II p. 98. en étoient remplies. Ceux, qui veulent favoir

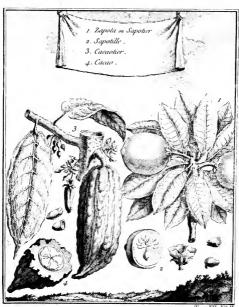

Iom, All. A.





the other Gongle



donne, non-feulement sa figure, mais la maniete dont les Mexiquains le Discription cultivent (56). On seme les grains de cacao dans une terre chaude & pa La Nouhumide , l'œil en haut & bien couvert de terte. Les arbriffeaux paroiffent ville Espavers le quinzieme jout; mais ils font deux ans à croître de la hauteur de enttrois palmes. On les transplante alors, en les artachant avec toute la terre qui couvre leurs racines. On les met en allignement, à dix-luit palmes l'un de l'autre, avec un échalas à chacun pour les supportet, & des platanes ou d'autres arbtes fruitiers à l'entour, parcequ'ils demandent de l'ombte. On retranche du pié tous les rejettons, qui les empêcheroient de s'élever. On nettoie le tertein, de toutes fortes de mauvaises herbes; & l'on s'attache fur-tout à gatantir les Plantes, du ftoid, de l'excès d'eau, & de certains Vers qui les rongent. Dans l'espace de cinq ans , elles deviennent hautes de sept palmes, & grosses comme le poing. C'est alors qu'elles commencent à porter du fruit, Leurs feuilles ressemblent à celles du Châtaionier, mais elles font un peu plus étroites. La fleur croît, comme aux Jafmins, fut le tronc & fur les branches; mais à peine reste-t'il un quart du nombre. Il s'en forme une cousse, de la forme de l'épi du blé d'Inde, verdatte avant sa maturité, ordinairement brune lorsqu'elle est mûre, mais quelquesois jaune, blanche & bleue, Cette gousse contient les grains, ou les amandes, du cacao, couvetts d'une substance mucilagineuse dont ils tirent leur nourriture. La récolte s'en fait un peu avant la nouvelle Lune. On ouvre les gousses avec un cou-

La Vanille, fuivant le même Voiageur, est une canne d'Inde de la grosseur le Mechalochile du doigt, que les Espagnols nomment Vexuco ou Banilla (57), & qui s'entortille, comme le Lierre, autour des Orangers. Elle produit des gousses, vertes quand on les prend fur l'arbre, mais qui étant féchées au Soleil, avec le soin de les étendre pour les empêcher de s'ouvrir , deviennent à la fin dures & noires. Les Espagnols jettent dessus, par intervalles, du vin fort, après y avoir fait bouillir une des gousses, coupée en plusieurs pieces. La Vanille croît particuliérement sur la Côte méridionale de la Nouvelle Espagne.

teau; on en tire le fruit, qu'on fait secher à l'ombre pendant trois jours, & pendant trois jours au Soleil; & cette opération se renouvelle alternativement jufqu'à ce qu'il foit tout-à-fait fec. On rematque que les Cacaotiers ne rendent

L'Achiote croît aufli fur un arbrifleau, dans des gouffes tondes & rem- L'Achiote

comment il se cultive dans nos Isles, peu-vent consulter le Traité de Mr de Cailus, Ingenieur des Isles Françoises, & le Pere Labat, Tome VI, chap. 17.

pas l'air fort fain.

(56) Catreri , Tome VI , page 111 & furv. Labar le censure durement, sans faite attention que ce Voiageur ne patle que de la méthode des Mexiquains , bonne ou mauvaise. On parlera du cacao des Isles , & de sa culture , dans

ces, & de la groffeut de la côte d'une fenille de tabae , à laquelle elle teffemble fort, lorfqu'elle eft feche. Elle eroft fur un petit pié de vigne, qui monte & se soutient à la faveur des aibres voisins, autour desquels il s'entortille. Il poulle d'abord une fleut jaune , d'ou procede ensuite la gousse , qui est verte au commencement , & jaune lotiqu'elle est mure. Alors les Indiens, qui cultivent terra stricle.

(17) Dampier donne à la Vanille le nom bole Vinello. Voiei sa description. C'est une soleil yeu que petite gonfle, pleine de petites graines noirain. Enfastre ils la pressent fouvent entre les tes, longues d'environ quatre ou cinq pou- doigrs, mais fans l'applatit. Je ne fais fi les Ffffii

plies de grains rouges, qu'on réduit premiérement en pâte. Enfuite, après Discription lavoir fait fecher, on en forme des boules tondes, des gâteaux, ou de DE LA NOU-VILLE ESPA- perires briques (58).

le chocolata

C'est particulièrement des trois graines précédentes, que les Mexiquains Comment les composoient la fameuse liqueur à laquelle ils donnoient le nom que les Espagnols ont emprunté d'eux, en adoptant le même usage, & qu'ils ont communiqué à toute l'Europe. On le croit formé du mot Indien Atl ou Atte, qui fignifie de l'eau, & du bruit ou du fon, que l'eau rend dans le vaisseau où l'on met le Chocolat, lorsqu'on la remue avec un moulinet, pour la faire bouillonner en écume. Il ne fera pas inurile de rapporter, après Gage, la préparation des Mexiquains: le principal ingrédient, dit-il, après en avoir fait douze ans son étude, est le Cacao, qui est une sorte de noisette ou de noiau, plus gros qu'une amande, & qui croît sur un arbre qu'on nomme l'Arbre de Cacao, dans une grande goulle où il se trouve quelquefois jufqu'à trente ou quarante amandes. Quoique le Cacao, comme tous les autres Simples, participe des quatre Elémens, l'opinion la plus recue est qu'il est froid & sec, comme l'Elément de la terre, & par conféquent de qualité aftringente : mais comme il participe auffi des autres Elemens, il a des parties onctueuses, & l'on en tire une espece de beurre, dont j'ai vu que les Femmes des Créoles se frottoient le visage, pour se rendre le reint plus uni. On n'en doit pas être furpris , si l'on considere qu'en le changeant en breuvage , à peine est-il remué qu'il s'en éleve une écume graffe. D'ailleurs, il y entre tant d'autres mélanges, qui font naturellement chauds, qu'il doit avoir nécessairement la faculté d'attenuer & d'ouvrir , plurôr que celle de refferrer.

Ajoûtez que s'il n'est ni moulu, ni remué, ni composé, comme il est dans le Chocolat, mais seulement mangé dans le fruit, suivant l'usage des

In liens y font autre chose, mais j'al vu les toile à cinq raïons, dont la couleur est Espagnols polir ee fruit avec de l'huile. La d'un blane tougeatre. Le fruit est dans une premiere fois, que j'ai eu l'occasion d'en voir, est à Gatulco sur la Mer du Sud. Il s'en trouve aussi près d'une Ville nommée Carbouca, dans le Pais de Campeehe. On en fait beaucoup de cas pour parlumer le chocolat. Voiage autour du Monde, Tome I, pag. 150. On ne peut concilier ces deux témoignages, qu'en supposant la Plante & les mérhodes différentes, dans les Cantons du Pais que les deux Eerivains avoient visités. Voier le Pere Labat , qui a trouve de la Vanille en

divers endroits. (58) Gage, Part. 2. page 143. Le nom Mexiquain est Achiorl, D'autres l'appellent Changuaric, & d'autres Pamac. Voici la description de François Ximenez. L'arbre a le trone, la grandeur, & la forme de l'Oranger. Ses feuilles reffemblent à celles de l'Orme, par la eouleur & la rudesse. L'écorce du tronc & des branches font d'un soux verd. Les fleurs forment une sorte d'é-

espece de enque, de la grandeur & de la forme de celle de l'amande. Elle s'ouvre, dans sa maturité, & laisse voir une graine rouge, affez femblable à celle du raifin, mais plus ronde. Les Indiens estiment beaueoup l'Achiotl, & le cultivent autour de leurs Habitations. Il est verd toute l'année. La faifon de fon fruit est le Printems. On enupe en suite ses branches, dont le bois eit emploié, comme le caillou, pour en tirer du feu. De l'écorce, on fait des cordes, plus fortes que celles de chanvre. Sa graine donne nne teintute rouge, qui fere à la peinture, & qui n'est point inutile à la Médeeine. On lui trouve une qualité froide. Mélée avec de l'eau, elle appaife les ardeurs de la fiévre , elle arrêre la diffenterie. Elle entre , à ce titre, dans la composition du chocolat , dont on prétend d'ailleurs qu'elle releve la couleut & le goût. Liv. 5. chap. 3. Labat la confond avec le Roucou.

Femmes, Indiennes & Créoles, il cause des obstructions, qui rendent le teint fort pale; d'où l'on peut conclure que ne produssant point le même Dissentation pour les mêmes par la Noueffer lorfqu'il est préparé, il doit une partie de les vertus au mélange dont TELLE ESTAles Mexiquains ont l'ancien usage. L'arbre qui le porte, est si tendre, & GNE, le terroir dans lequel on lui fait prendre naissance est ordinairement si chaud, que pour le garantir des ardeuts du Soleil, on y plante d'autres aibres, qui s'appellent Meres du Cacao. On attend même, pour femer les Cacaotiers, que ces autres arbres foient d'une hauteur dont ils puillent recevoir de l'ombrage. Le fruit ne vient pas nu. Il est enveloppe, comme on l'a dir, dans une grande gousse; & chaque amande est revêtue d'une peau blanche, pleine de jus, que les Femmes fucent avec délices, parcequ'il fond dans la bouche avec une charmante fraîcheur. On diftingue deux fortes de Cacao: l'un, qui est le commun, d'un rouge obscur, rond & piquoré par le bout; l'autre, plus large, plus gros, plus plat, qui fe nomme Patlaxe. Le dernier est plus blanc (59) & plus deslicatit que l'autre. Cette raison le rend moins cher, sans compter qu'il est plus contraite que l'autre au fommeil. Ausli n'est-il gueres en usage que pour le Peuple.

Les Mexiquains font partagés, fur les autres ingrédiens qui doivent entret dans la composition du chocolat. Quelques-uns y mettent du poivre noir, que d'autres n'approuvent point, parce qu'il est chaud & sec, ou qu'ils ne donnent qu'à ceux qui ont besoin de secours pour la chaleur naturelle. Au lieu de ce poivre, ils y metrent ordinairement du poivre rouge & long, qu'on nomme Chile ou Piment, dans lequel ils croient avoir reconnu des qualités froides & humides, quoiqu'il ait une vive chaleur dans la bouche. Ils y font entrer aussi du sucre blanc, de la canelle, du giroste, de l'anis, des amandes communes, des noifettes, de l'Orejevala, de la vanille, du sapoyal, de l'eau de fleur d'orange, du musc, & ce qu'il faut d'Achiote pour lui donner la couleur d'une brique rouge. Mais la dose de ces ingrediens est proportionnée au temperamment de ceux qui doivent en user, C'est ordinairement une centaine de noix de cacao, deux gousses de chile ou de piment, une poignée d'anis & d'orejevala, & deux de fleurs de vanille, qu'ils appellent Mechafuchil D'autres préferent six roses en poudre, deux dragmes de canelle, une douzaine d'amandes communes & autant de noisertes, du sucre blanc, & la quantité d'Achiore qui suffit pour la couleut. Les plus sages n'y joignent point de giroste, ni de muse, ni d'aucune eau parfumée : mais cette fagelle n'est pas le partage du plus grand nombre. D'autres y metrent du maiz, qui est venteux. La canelle passe pour le meilleur de tous les ingrédiens, parce qu'elle est suche & chaude, qu'elle provoque l'urine, & qu'elle foulage les reins, dans les indispositions froides,

Elle passe aussi pour cordiale & pour amie des yeux. On suppose à l'Achiote, des qualités incisives & attenuantes, qui le font ordonner tous les jours, par les Médecins Indiens, pour les humeurs craffcs & groffieres, & pour toutes fortes d'obshuctions ou d'oppilations. A l'égard du Chile ou poivre long, ils en dittinguent quatre fortes; l'un, qu'ils appellent Chilchote; le second, plus petit, nommé Chilterpin; ces deux es- de Poivres longs peces font fort piquantes; le troisieme, qui se nomme Tonalchiles, est mé-

(59) Labat prétend, sans raison, qu'il n'y a point de sacao blane, contre le témoignage réuni de Gage & de Dampier.

diocrement chaud, & les Indiens le mangent avec leut pain de maiz, DISCRIPTION COmme d'autres fruits. Enfin le quatrieme, qu'on emploie dans le chocolat, VELLE ESPA- & qu'on appelle Chilpelague, a la gousse fort large, & n'est, ni si doux que le trossieme, ni si piquant que le premier. GNE.

Chacun confulte aujourd'hui ion gout & fon tempéramment, pour faire entrer plus ou moins de tous ces ingrédiens dans la composition (60); mais les Indiens n'y mettent encore que du cacao, de l'achiore, du maïz, avec un peu de chile & d'anis. Ils broient le cacao & route le reste, sur une large pierre , qu'ils appellent Metatl , & qui ne fert point à d'autre usage. Mais, avant cette opération, ils font fécher tout fur le feu, à l'exception de l'Achiote, en remuant incellamment leur matiere, dans la crainte qu'elle ne se brûle ou ne se noircisse : car, trop dessechée, elle devient amere & perd fa force. La canelle, le poivre long, & l'anis font broïés à part. avant qu'on les mêle avec le cacao. Enfuite on recommence à piler tout ensemble, avec un soin extrême de le réduire en poudre très fine. L'Achiote y est mis par intervalles, broié aussi, mais sans avoir éré seché, afin que la matiere en prenne plus aisément la couleur. Ils la mettent alors dans un vaiifeau de terre, pour la brasser avec une juste quantité d'eau, fur un fort petit feu; & cette seconde opération se fair avec une espece de cuilliere. Lorfque tout est bien incorporé, ce qu'ils connoissent à la qualité de la pâte, qui devient courte, ils en font des tablettes; s'ils n'aiment mieux la mettre dans des boètes, où elle durcit en refroidissant. Ceux, qui en font des tablettes, mettent une cuilletée de la pâte sur une feuille de palmier, & lui laissent le tems de dutcit à l'ombte, car elle fond & se liquesie au Soleil : enfuire, tournant la fenille, ils en font tomber facilement leur tablette, parceque la pâte est grasse encore. Mais lorsqu'on la met séchet dans un vaisseau de terre ou de bois, elle s'y attache si fort, qu'il devient difficile de l'en tirer fans rompre le vaisseau.

Indicas prenner. le Chocolat.

La maniere de boire le chocolat n'est pas la même, parmi tous les Indiens nieres dont les de la Nouvelle Espagne. A Mexico, ils le prennent chaud, avec un mèlange de cette autre liqueur qu'ils nomment Atolle, & dont on a déja rapporré la composition (61). Leur méthode consiste uniquement à faire disfoudre une tablette dans de l'eau chaude ; à la remuer enfuire dans la coupe, avec un instrument, qu'ils appellent Moulinet dans leur langue; & lorsqu'ils en voient sortit l'écume, à verser de l'Atolle chaud par dessus-

> pararion des Espagnols du Pais. Ils prennent la muscade. Ensuite ils sont chauffer de l'eau les grains de cacao, & les font rotit dans ils ajoutent deux fois aurant de suere, avec du poivre & de la vanille, du muse & de Conquére. l'ambre gris. De tout ce mélange, ils font des rouleaux ou de perits pains, qu'ils con-fervent; & loriqu'ils veulent s'en servir, d'Atolle & de Chile, infusés dans l'eau.

> (60) On eroit devoit donner auffi la pré- ils rapent ces rouleaux comme nous rapons dans des vaisseaux de cuivre ou d'argent, & une poelle perece, comme on fait pout les la versent bouillante dans lents coupes de marons en Europe. Ensuite ils ôtent la petite peau qui les enveloppe, pour les mettre morceau de bifeuir ptêt, qu'ils trempent dans un mortier, où ils les broient jusqu'à dans la liqueur. On a déja temarqué que equ'ils soient réduis en pâre, à laquelle l'usage de la vanille est venu d'eux, & que les Mexiquains ne l'avoient point avant la

(61) C'est on breuvage des anciens Mexi-

## DES VOÏAGES, LIV. V.

Ils le boivent ainsi, sans biscuit & sans sucre. D'autres font dissondre le chocolat dans de l'eau froide, & le font écumer avec le moulinet. Enfuite DE LA NOUôtant l'écume , qu'ils confervent dans un autre vase , ils mertent le refte sur le VILLE ENTAfeu, avec autant de fucre qu'il en fant pour le rendre doux. Loriqu'il est ens. chaud, ils le versent sur l'écume qu'ils ont séparée; & c'est dans cet état qu'ils le boivent. La maniere la plus commune est de faire chauffer l'eau & d'en remplir la moitié d'une coupe; d'y faire disfoudre une tabletre ou plus, jusqu'à ce que l'eau foit bien épaisse; de remuer & de battre tout, pour faire naître l'ecnme, & d'y remettre alors de l'eau, pour achever de remplir la coupe. Mais les Mexiquains ont une autre manière de prendre le chocolat, qu'ils n'emploient que dans leurs Festirs & leurs réjouissances, pour se rafraíchir après la danse ou la bonne chere. Ils sont dissoudre les tablettes, dans l'eau froide; ils en ôtent l'écume, qu'ils mettent à part ; ils mêlent du fucre dans ce qui reste; & le versant de fort haut sur l'écume, ils se font de ce mélange un breuvage si froid, qu'ils sont les seuls qui puisfent en user. L'expérience a fait connoître aux Espagnols qu'il est tort nuifible à l'estomae, jusqu'à causer de violentes douleurs, particulièrement aux Femmes. Gage, de qui l'on emprunte ce détail, proteîte qu'aïant emploié pendant douze ans la troifieme de ces quatre préparations, il a joui d'une parfaite fanté dans la Nouvelle Espagne. Son usage, dit-il, étoit de prendre un verre de chocolat le matin ; un autre, deux heures avant le diner; un autre encore, deux heures après, & un quatrieme vers le foir (62). S'il avoit dessein de donner toute la soirée à l'étude, il en prenoit encore un verre fur les fept ou huit heures; après quoi, il bravoit le fommeil & toute forte d'appéfantissement jusqu'à minuit. Au contraire, lorsqu'il manquoit à prendre cette liqueur favorite, aux mêmes heures, il fentoit des foiblesses d'estomac, des maux & des défaillances de eœur (63).

Il y a quelque différence, dans le récit des Voiageurs, fur une des meilleures 🛛 10 Mel, Plantes du Mexique, que les uns confondent avec le Maghey de l'îsle Efpagnole, & que d'autres nomment Metl, en prétendant que sa ressemblance avec le Maghey par un grand nombre de propriétés communes, n'empêche point qu'elle n'en differe effentiellement. Gage, qui connoissoit le l'ais par un si long sejour, ne lui donne point d'autre nom que Metl, & laisse douter s'il le croit connu hors de la Nouvelle Espagne, lorsqu'il dit simplement qu'il croît aux environs de Mexico beaucoup mieux qu'ailleurs (64). Suivant la description, e'est un excellent arbrisseau, qu'on plante & qu'on cultive, comme les vignes en Europe. Il a ptès de quarante feuilles , différentes les unes des autres, qui fervent à quantité d'ulages. Dans leur jeunesse, on en fait des confitures, du papier, de la filaffe, des mantes, des nattes, des fouliers, des ceintures, des cordages, du vin, du vinaigre & de l'eau-devie. Elles sont armées d'une sorte d'épines, si fortes & si aigües, qu'on en fait une espece de scie, pour scier du bois. L'écoree brûlée guérit les blesfures; & la gomme, qui fort des branches, est un excellent antidote contre .

(61) On a vn qu'à Chiapa les Femmes ne ouvoient entendre une Messe entiere , sans se faire apporter du chocolat à l'Eglise.

(64'On a remarqué qu'Herrera distingue le Maghey du Meil, du moins par le nom, & que fon Traducteur le donne pour l'arreit-(63) Tome I. Part. 2. pages 146 & précéd. Bouf.

toute forte de poison (65). Carreri, qui prend cet arbrisseau pour le Maghey; DESCRIPTION en reconnoissant qu'il est superieur à celui de l'Espagnole, ne lui donne VILLE ESPA- que la qualité de Plante, & le repréfente femblable à la joubarbe, mais plus haut, avec des feuilles plus groffes & plus folides. Il ne dit point qu'on le cultive, mais qu'il croît dans des lieux remperés. Après avoir fait à-peu-près le même dénombrement de ses propriétés, il ajoûte que du fil de ses seuilles on fait jusqu'à des dentelles & des ouvrages d'une extreme délicatesse. Lorsqu'il est âgé de six ans, on ôte les feuilles du milieu, pour y faire un creux dans lequel s'affemble une liqueur, que les indiens recueillent chaque jour au matin, & qu'ils mettent dans plufieurs fortes de vaisseaux. Cerre récondité dure un mois entier ; après lequel la plante seche, & pouise des rejettons. Lorsqu'elle n'est pas coupée, elle ne produit qu'une tige, en forme de ferule, avec des fruits inutiles. La liqueur est aussi douce que le miel, lorsqu'elle sort de la plante. En peu de toms, elle prend la force de l'hydromel & devient excellente pour diverfes maladies.

Pulque, liqueur Meniquame,

Les Indiens y mettent une racine, qui la fait bouillir & fermentet comme le vin. Aussi est-elle capable d'enivrer. Elle se nomme Pulque ou Poulcré. On en fait une eau-de-vie très forte; & ce n'est pas sans raison qu'on nomme la Plante, vigne de l'Amérique. L'ufage de cette liqueur étoit devenu si général parmi les Indiens, depuis la Conquêre, que les droits qu'on en tiroit pour l'Espagne montoient à 110000 piastres. Ils furent levés en 1692, & le pulque fut défendu. Mais les Indiens violant sans cesse un ordre rigoureux, & les Espagnols n'aïant pas plus de soumsssion pour la loi, les droits furent rétablis & la défense levée en 1697, pendant le séjour de Carreri à Mexico (66).

I'Anace.

L'Atolle, qui se nomme aussi Anate, est une fleur rouge qui croît sur un arbriffeau de même nom, & qui fert non-feulement au chocolar des Mexiquains, mais à la composition d'une aurre liqueur & à la Teinture. Elle croît particuliérement dans la Nouvelle Espagne, sur-tout aux environs de Guatimala, d'où elle s'est répandue dans la terre-ferme & dans les Isles. L'arbriffeau s'éleve de fept ou huit piés. On jette la fleur, comme l'indigo, dans une citerne remplie d'eau ; avec cette différence qu'elle est fans tige & fans tête, parcequ'elle se détache elle-même du bouion. On la laisse pourrit dans l'eau, où par le foin qu'on prend de l'agiter, elle se réduit en substance liquide, comme l'indigo. Lorsqu'elle est tassife, & qu'on en a tiré l'eau, on en fait des tourteaux & des briques, qu'on laiffe fécher au Soleil. Dampier, de qui l'on emprunte cette description, avoit vu tenter inutilement d'élever des Atolles dans quelques Plantations Angloifes, & ne connoissoit cette teinture que dans la Nouvelle Espagne; d'où sortant par le commerce, elle se vendoit eing schellings à la Jamaique (67).

Le Silveftre.

Le Silvestre est la graine d'un autre arbre du Mexique, qui ressemble beaucoup au cochenillier. Sa fleut est jaune, & son fruit rouge. Le fruit s'ouvre dans sa maturité; & comme il est plein de cette graine, qui n'est pas moins rouge que lui, la moindre agitation fusfit pour la faire tomber. Les Indiens mettent une toile ou des plats sous l'arbre, & le seconent. Huit ou

<sup>(65)</sup> Voiages de Gage , Part. 1. p. 181. VI. pages 116 & précédentes. (66) Yorages de Gemelli Carreri, Tome (67) Tome I. page 141.

dix de ces fruits ne produisent pas plus d'une once de graine. La teinture du Silvestre est presqu'égale en beauté à celle de la cochenille, & lui resfemble affez pour être une fource d'erreurs : cependant elle est beaucoup VELLE ESPAmoins estimée Les Espagnols ont affecté si long-tems de cacher la naissance ont. du Silvestre & de la cochenille, que jusqu'au tems de Dampier personne n'en avoit été bien instruit. Il reçut les lumieres, qu'on donne ici fur le Silvestre, d'un Gentilhomme Espagnol, dont il eut occasion de connoître la bonne foi , & qui avoir patlé plutieurs années dans les lieux où cet Aibre croît (68).

Quoique la Cochenille soit aujourd'hui mieux connue, on ne doir pas dé- Coch:nilles robber au Mexique, la gloire de son origine & de son premier usage. Dampier apprit, du même Espagnol, ce qu'on ignoroit avant lui; c'est-à-dire, que c'est un Infecte, qui s'engendre dans une espece de fruir. L'arbrisseau, qui le porte, est armé d'épines, & d'environ cinq piés de haur. Il ressembleroit au Poirier piquant, si ses seuilles étoient plus larges & son fruit plus gros. Il porte des fleurs touges au sommet. Dans leur maturité, ces fleurs se renversent sur le fruit, qui commence alors à s'ouvrir, & le couvrent si parfaitement, que ni la pluie, ni la rosée ne peuvent mouiller l'interieur. Le lendemain, ou deux jours après que la fleur est rombée, ce qui la fait rôtit aussi-tôt par les ardeurs du Soleil, le fruit s'ouvre de la largeur d'environ deux pouces, & tout y est plein de perits infectes rouges, dont les aîles sont d'une petitesse curieuse. Comme ils y sont nés, ils y mourroient faute de nourriture, ajant déja dévoré le fruit qui leur a donné la vie , & bientôt ils pourriroient dans leur . enveloppe, si les Indiens, qui font de grandes plantations de ces arbres, n'avoient foin de les en tirer lorsqu'ils voient le fruit ouvert. Ils étendent sous l'arbre un grand drap; ensuite, agitant les branches avec des bâtons, ils forcent l'infecte de fortir & de voltiger autout de fon arbre. L'ardeur du Soleil fait tomber presqu'aussi tôt ces petits Animaux, sur le drap qu'on a tendu pour les recevoir. Ils y meurent, & les Indiens les y laissent féchet deux ou trois jours. De rouges qu'ils étoient en volant, ils deviennent noirs lorsqu'ils sont tombés; & peu après, ils blanchissent en sechant, quoiqu'ils prennent enfuite une autre couleur. C'est cet insecte qui fait l'écarlare. Les Espagnols donnent le nom de Tuna au Cochenillier. On en voir de vaîtes Plantations dans les Provinces de Guarimala, de Chiana &

de Guaxaca (69). La plupart des Relations, qu'on a citées pour la Nouvelle Espagne, patlent de l'Arbriffeau que Dampier nomme ici le Poirier piquant, & que d'autres quant ou la Kase contentent de mettre au rang des Tunes, sans expliquer ses propriétés. Quette se son Un Voiageur plus moderne, qui le donne pour le même que celui qu'on insecte nomme Raquette, aux Isles, nous assure qu'on trouve dans son fruit, les vérirables Infectes du Cochenillier, & nous en apprend des singularires qui peuvent jetter du jour sur cette sameuse Teinture. Le Poirier piquant, ou la Raquette, est une Plante qui aime les terres seches & sablonevses, & dont les feuilles forment un ovale, un peu allongé par l'un de ses bouts. Dans

tour grandeur naturelle, elles ont depuis sept jusqu'à neuf pouces de long,

(68) Ibidem. page 146. Tome XII.

(69) Dampier, ubi supra, page 144. Gggg

fur trois ou quatre de large; & leur épaisseur est de neuf à dix lignes. La DE LA NOP- peau en est verre, mince & licée, aux endroirs qui ne font pas charges VILLE EAPA- d'épines. La chair est blanchatre, souple, de la consistence d'une rave un peu flètrie, & d'un goût qui feroit entiérement infipide, fans une petite amertume qu'il laiffe dans la bouche. Les bords font chargés de petits bouquets d'épines droires, courtes & pointues. Les deux superficies le font auss; mais les bouquers sont bien plus gros, & les épines plus longues & plus fortes; ils font éloignés d'un pouce les uns des autres, & pofés régulicrement en quinconce. Chaque bouquet est composé de sept, neuf & onze épines ; dont celles qui approchent du centre ont un pouce de longueur, & les autres moins, à melure qu'elles s'en éloignent. Elles font toutes extraordinairement fortes, roides & pointues; & quoiqu'à leur base elles ne foient pas plus groffes que les plumes de l'aile d'un Moineau, elles percent un foulier du cuir le plus dur. Lorsque la tige a deux ou trois piés de haureur, les feuilles, ou les partes, pouffent un fruit à leur extremité, dont la figure approche beaucoup de celle d'une Poire, ou plutôt d'une Figue. Il est d'abord verd & dur; mais il change de couleur en croissant; il rougit par dégrés, & devient enfin d'une vive couleur de feu, lorfqu'il est tout-àfait mur. Il tient à fa tige, par le plus petit bout, & presente le plus gros. droit en l'air. C'est dans le point de sa maturité qu'il sorr de son centre un bouton composé de cinq feuilles, qui forment, en s'épanouissant, une espece de tulipe, de couleur orangée, ou d'un rouge pale. Cette fleur n'a point affez de confiftence pour se tenir droite; mais se renversant sur le fruit, deux ou trois jours après qu'elle est éclose, elle se fanne, elle seche &c tombe en moins de deux fois vingt-quatre heures. Le fruit s'ouvre alors . comme une grenade ou une figue. Le dedans paroît rempli de petites graines, dont le dessus est d'un très beau rouge incarnat. Elles sont enveloppées dans une matiere, épaisse comme de la gelée, du plus beau rouge du monde, & d'un goût charmant, avec une petite pointe d'aigreur qui aiguife l'appetit, rejouit le cœur & rafraîchit extrêmement. Mais ces roses sont environnées d'épines; car la belle peau de ce fruir est couvette d'une infinité de petites pointes, presqu'imperceptibles, si fines, si faciles à rompre & fi piquantes, qu'on n'y peut toucher fans fe mettre les doigts en fang. Elles percent au travers des meilleurs gants, & caufent une demangeaifon infupportable. Pour les cueillir sans se blesser, on les reçoit dans une manne à mesure qu'on les sépare de leur tige avec un couteau; après quoi on leve de chaque côté, avec le couteau, une petite tranche dont l'espace sert à les tenir d'une main, tandis qu'avec le conteau qu'on tient de l'autre, on enleve toute la superfice épineuse. Quelques jours après que le fruit s'est ouverr de lui-même, il n'a presque plus de consistence, & ressemblant alors à une gelée liquide, on le mange avec une cuilliere. Son fue rache le linge, & teint les urines, comme celui du Nucheli, mais avec si peu de danger. qu'on en fait prendre aux Malades.

Description ce l'inicite.

C'est dans ce fruit qu'on trouve un Insecte que Labat nomme Cochenille, & qui est, dit-il, à peu près de la taille d'une große Punaise. Sa tête ne fe dutingue du refte du corps, que par deux petits yeux qu'on y remarque & par une très petite gueule. Le dessous du ventre est garni de six pies, trois de chaque côre. Ils ont chacun trois articles; ils ne font pas plus gros par une Descrittion extremité que par l'autre, & ne pailent pas la grotleur d'un cheveu fort délié pt La Nov-Le dos de l'Animal est couvert de deux ailes, qui ne font pas étendues VELLE ESPAcomme celles des Mouches, mais qui fans exceder la longueur du corps en ene. embrailent & couvrent exactement toute la rondeur. Leut délicateile est fi grande, qu'elles font presqu'inutiles à l'Animal, qui ne peut s'en servir pour s'élever, mais feulement pour se sourenir quelques momens en l'air, & pour rerarder un peu fa chute, lotfqu'on lui fait quitter les fruirs où il se nourrissoit, & où il prenoit la couleur qui le fait rechercher. Les ailes, les piés, & l'extrêmité de la tête font si délicates, qu'elles ne peuvent resfentit l'ardeur du Soleil, fans être bientôt réduites en pouffiere; auffi l'Animal perd il fa figure, & n'a-t'il plus que celle d'une graine, de mediocre grotleur, brune & presque noire, chagrinée, luisante & comme argentée, ou du moins legerement couverte d'une poudre impalpable, & rout-à-fait

Le même Voiageur éleva deux fois plusieurs de ces Insectes. La premiere Experience que fois, ce fut le hasard qui les lui fit remarquer dans le fruit des Raquertes, pour la Coche-Il les y laitla, jufqu'à ce que le fruit commençant à passer, il les fir tombet, mile, en frappant la Plante d'un bâton, fut une setviette qu'il avoit étendue sous les branches. Ces petirs Animanx, contraints de quitter leur demeure, tâ-

choient de se sauver en s'élevant un peu en l'air avec leuts aîles ; mais leut foiblesse & l'ardeur du Soleil ne leur permettoient pas d'aller bien loin. Ils tomboient fur la ferviette, ou à peu de distance. D'un tiès beau rouge, qui étoit leur couleur, ils devenoient noits, quelques momens apiès leur mort; & lorfqu'ils étoient fecs, ils paroissoient bruns & argentés. L'Auteur les réduifit en poudre, & s'en fetvit, au lieu de carmin, pout layer des Plans.

adherente à la peau.

Une autre fois il vit de petits Infectes, de la groffeur des plus penies Puces, qui couroient fut des pics d'Acacia, envitonnés de Raquettes. Il en fit tomber plusieurs sur une feuille de papiet, & il les mir sur des poircs ou figues de Raquette, qui commençcient à s'ouvrit. Ils s'y nourrirent, ils y groffirent, & se trouverent de la même espece que ceux qu'il avoit trouvés la premiere fois dans le même fruit; d'où il conclud que ces petirs Infectes ne prenoient pas naissance dans le fruit des Raquettes, mais que dans le tems de leur femence ils la jettent indifferemment fut tous les arbres où ils se rencontrent, & qu'étant éclos ils se retirent dans les fruits des Raquettes. ou dans tour autre fruir dont ils peuvent titer leur nourriture. De là vient, ajoute-t'il, qu'on en trouve sur les Acajous, les Goyaves, les Cerifiers, les Orangers & d'autres Arbres. On y fait peu d'attention, parce qu'ils ne sont pas de ce beau rouge qui fait tout leur prix; car il est cerrain que c'est le fruit, dont la Cochenille se nourrit, qui lui communique sa coulcur. Aussi voir-on changer celle de l'Insecte, à proportion que le fruit est plus ou moins coloré. Lorsqu'il atteint un certain âge & une certaine grosseur, il y a beaucoup d'apparence qu'il acquert la force de voler, ou qu'il change de figure, comme le ver à foie, le ver des Palmiftes, & d'autres Infectes. C'est sans doute alors qu'il jette sa semence, & qu'il se reproduit ayant sa mort; car on le trouve toujours de la même grosseut : au lieu que s'il Ggggij

conservoit toujours la même figure, ceux qui, aurofent plus d'une année de-DE LA NOY- vroient être plus gros que ceux qu'on trouve deux fois par an, à-peu-près VELLE ESPA. dans le tems de la maturité des fruits, & qui sont extrêmement petits, parce qu'ils ne font que de naître.

Cet Infecte multiplie prodigieusement. On en trouve une prodigieuse quantité, malgré ce que les Poules, les Fourmis & les Vers, qui le rechetchent avidement, en conforment dans les deux faifons. Il paroîr étonnant, au Pere Labat, qu'après cette explication, quelqu'un puisse demeurer dans le doute sur la nature de la Cochenille. Les Raquettes peuvent être aisément multipliées. Il n'est question que d'enterrer à moitié une de leurs feuilles, pour lui faire prendre racine, & pour la faire produire beaucoup en peu de tems. On en tireroit, suivant ses idées, un avantage extrême pour la noutriture des Cochenilles, qui seroient le fond d'un très riche Commerce, & qui donneroient lieu d'emploïer, dans nos Colonies, quantité de terres inutiles, c'est-à-dire trop usées & trop maigres pour produire des Cannes de fucre, du Tabac, de l'Indigo, du Roucou, du Manioc, & d'autres Marchandises. D'ailleurs le fruit des Raquettes a quantité

de vertus, dont il fait une longue énumération (\*). L'Aguacare,

Un arbre des plus particuliers à la Nouvelle Espagne, & qu'on ne voit aux Philippines & dans les Isles de la Met du Nord, que parcequ'on a pris soin de l'y transplanter, est l'Aguacate ou l'Avorat (70). Il ressemble au Noier, mais il est plus touffu. La figure de son fruit, qui porte le même nom , est celle d'une poire, & quelquefois celle d'un limon. Sa couleur est verte en dehors, verte & blanche en dedans, avec un gros noïau dans le centre. On le mange cuit ou crud, en y joignant un peu de fel, parcequ'il est doux & huileux. D'autres y mêlent du fucre, du jus de limon, & du plantain rôti. Tous les Voïageurs conviennent que le goût en est délicieux, & que l'Europe n'a rien qu'on puisse lui comparer (71).

Le Saporier & fes quarre efgeces,

Le Sapotier tient le fecond rang pout le goût. Son fruit se nomme Sapotille. On en diffingue quatre fortes, l'une qu'on appelle Sapotille noire, dont l'arbre est touffu & de la grandeur d'un Noier; mais ses seuilles sont plus petites & plus vertes. Le fruit est rond, & revêtu d'une écorce verte très fine. Sa poulpe a la couleur & le goût de la casse, avec quatre petits

(\*) Voïages du Pere Labat, édition de 2742, Tome 4, chapitre 4. (70) D'autres le nomment Avogate, & Avoest. Dampier a décrit, sous le premier de ces denx noms, celui des liles de la Mer du Sud. (71) Carreri , Tome VI. page 211. Lact en donne la description suivante. L'Ahuacahuitl, que les Espagnols ont nommé Aguacate par corruption, arbre de la gran deur de l'Ilex , avec les feuilles de l'Oranger, mais plus vertes, plus grandes, & plus rudes, & de perites fleurs d'un blane jaunatre , porte un fruit de la forme d'un œuf , plus gros néanmoins & plus inégal, noir dans son écorce & tirant quelquefois sur le verd obicur, couleur d'herbe dans fa

poulpe, si gras, qu'il a la mollesse du beurre de Vache, & d'un gout qui tire sur celui des noisettes fraiches. Ses feuilles jettent une agréable odeur, font feehes & chaudes, au lecond dégré, & s'emploient utilement dans les bains. Le fruit n'est pas moins chaud, quoique d'un goût fort agréable. Il exeite aux plassirs des tens. Sa poulpe contient des pepins, d'on blanc rougeaire, unis, durs, & pefans, divifes en deux parties, comme des amandes, mais plus longs & plus gros qu'un œuf de Pigeon, avec le gout des amandes ameres. Aussi en tire t'on une huile, qui est à peu-près du même goût & de la même odeur.



Tom. XII. Nº II



noiaux. Avant fa maturité, il empoisonne le Poisson; & lorsqu'il est mût, on en fait prendre aux Malades. La seconde espece, est la Sapotille blanche, BE LA NOUqui croît sur une espece de Poirier, & qui ne differe de l'autre, que par la VILLE ESTAblancheur de sa poulpe. On lui attribue la qualité de provoquer le sommeil. ens. La troilieme, qui se nomme Sapotille ivrogne, est le fruit d'un arbre qui reilemble au precédent, mais dont les branches font beaucoup plus belles. Son goût, qui rire un peu fur l'aigre, est extrêmement agréable. Son écorce est jaune & verte; sa poulpe est blanchâtre & n'a que deux petits noiaux. La quatrieme est la petite espece, qu'on appelle simplement Sapotille. Son arbre est grand , & plus touffu que les trois autres. Le fruir est purpurin en dehors , & d'un pourpre encore plus vif en dedans. Il a quatre petits noiaux , placés chacun dans une forte de niche. Carreri lui donne la prétérence, pour le goût, fur tous les fruits des Régions chaudes. On en fait une composition Forr agréable, que les Dames prennent plaisit à mâcher, & qui leur tient les dents nettes (71).

Le Mamey de la Nouvelle Espagne ne differe de celui de l'Isle Espagnole, Le Mimey de donr on a donné la description, que par la couleur de son fruit, qui est pagne. jaune au-dehors, & rouge en dedans, avec un gros noïau violet. L'amande, que le noiau renferme, est amere, & se nomme Pestle. On lui attribue des

vertus médecinales, sur tour dans les lavemens.

Le fruit, que les Espagnols ont nommé Granadille, croît dans la Nouvelle Efpagne fur une Plante femblable au Lierre, qui s'entortillant aurout d'un arbre le couvre rout-à fair de ses feuilles. Il est de la grosseur d'un œuf, austi uni, jaune & vert en dehors, blanchâtre en dedans, avec des pepins qui ressemblent beaucoup à coux du raisin. Il joint, à la douceur de son goût, une charmanre acidité, qui le fait aimer beaucoup des Femmes. On croit distinguer dans sa fleur, tous les instrumens de la Passion (72). comme dans celle de la Grenadille Chinoife.

La Granadille,

Le Nuchtle

Le fruit qui porre le nom de Nuchtli, & dont on croit que Mexico avoit tiré celui de Tenuchtlirlan, est aujourd'hui répandu dans toure l'Amérique; mais il paroît originaire de la Nouvelle Espagne, où du moins il est plus commun & meilleur que dans toute autre Contrée. C'est une sorte de Figue. dont la poulpe est mêlée de plusieurs grains, mais plus gros que ceux des figues. Il est couronné, comme la nesse. On en distingue plusieurs especes, dont les noms ne sont pas moins différens que la couleur. Les uns sont verds en dehors; d'aurres jaunes; d'autres tachetés; mais quoiqu'ils foient tous d'un gour excellent, c'est au blanc qu'on donne la préférence. On lui trouve le goût de la poire & du raifin. Il se conserve long-tems. Sa principale qualité est de rafraîchir beaucoup; ce qui le fait rechercher avidement pendant l'Été. Le meilleur est celui qui croît dans les terres labourées. Gage parle d'une espece rouge, qu'il ne trouve pas de manyais goût, mais dont on fait peu d'usage, parcequ'elle temt, de couleut de sang, la bouche, le linge & l'urine. Ces effets donnerent de l'inquiérude aux premiers Espagnols. Ils Allarmes one le avoient recours aux Médecins , pour atrêter le fang qu'ils croïoient perdre ; Nuchtii rouge & les remedes, qu'ils emploioient à la guerifon d'un mal invaginaire, leur mientifragnols, causoient de véritables maladies. La peau extérieure de ce Nuchtli est

(71) Ibid , page 115

(73) Carreil, Ibidem. page 116.

Ggggiij

GNE.

épairle & remplie de petites pointes; mais en l'ouvrant jusqu'aux grains » DE LA NOU- on en tire aifement le fruit fans la rompre. Aujourd hui , les Espagnols se VILLE ESPA- font un jeu de ce qui les a jettés long-tems dans une vive allarme. Il n'arrive point d'Etranger auquel ils ne prennent plaifir à préfenter des Nuchtlis rouges. Ils agirent auffi le fruit entier dans une ferviette. Les petites pointes, qui sont presqu'imperceptibles , s'y attachent fans être apperçues ; & ceux , qui emploient la ferviette à s'effuter la bouche, se trouvent rout d'un coup les levres collées & comme cousues, jusqu'à perdre le pouvoit de parler. Ils n'en ressentent aucune douleur; mais ce n'est qu'après s'être lavés & frortés long-tems, qu'ils se délivrent de cet embarras (74).

Les Cocos & l'arbre qui les porte ont été mille fois célebrés dans les Baiffon des Prunes de Coco. Relations ; mais on n'y a point vu paroîrre encore le Buisson des Prunes de Coco, qui est fort commun dans l'Yucatan & le Honduras. C'est un arbriffeau de la hauteur de fept ou huit piés, dont les branches s'étendent beaucoup, & qui a l'écorce noire & unie. Ses feuilles font affez grandes, ovales, & d'un verd foncé. Le fruit est de la grosseur de nos grosses Prunes, mais rond. Il s'en trouve de blancs, de noirs, & de rougcâtres. La peau est très mince & fort unie, la poulpe blanche, molle & spongieuse, plus propre à être fucée que mordue. Elle renferme un gros noiau, dont l'amande est molle. Cet arbre aime les bords de la Mer, & croît même dans le sable; mais ses prunes y sont salces, quoique dans les autres lieux elles soient douces, agréables & fort feches (75).

La Vigne de la Nouvelle Espagne, ou du moins l'arbre qui porte une Vigne de la Nouvelle Espa- espece de raisin, a deux ou trois piés de circonference. Il s'éleve de sept ou huir: & de cette hauteur il pousse quantité de branches, dont les rameaux font gros & épais. Ses feuilles rellemblent affez à celles du Lierre, mais elles sont plus larges & plus fermes. Le fruit est de la grosseur ordinaire du railin, & croit en grappes sur toutes les parties de l'arbre. Il devient noir en meurissant, quoiqu'intérieurement rougeaire. Un noiau fort gros lui laisse peu de substance; mais elle est agréable & saine. Le tronc

& les branches font un bon bois de chauffage (76). On a vu, dans la description géographique de la Baie de Campeche,

Bois de Camo poche. tout ce qui regarde le bois de teinture qui porte ce nom.

L'arbre que les Espagnols ont nomme, dans leur langue, Abricotiet 1. Abricories Mexiquain, est plus haut que nos plus grands Chênes. Ses feuilles ressem-Mexiquain. blent à celles du Laurier fauvage, & son écorce à celle du Poirier. La chair de son fruit est peu différente de celle de nos Abricors, quoiqu'il ne leur ressemble nullement par la figure. Il est de la grosseur d'un Melon , & couvert d'une peau dure & épaiife. Il l'emporte beaucoup aussi sur l'Abricot

> nous apprend que l'arbre est fort épineux , & qu'il ne faut pas le confondie avec le Nopali, qui n'est presque composé que de faulles vertes. Celles du Nuchtli sont d'un gris-minime. Les feuilles naillent les unes fur les aurres. Loriqu'on les plante, elles groiffent t. Hement qu'elles deviennent arbres, qui ne produitent pas feulement des feuilles,

(74) Gage, ubi fuprit, page 179 Herrera les unes fur les autres , mais qui en pouffent d'autres par les côtés. Il ajoûte que dans le Canton des Chichimeques , qui eft ftérile, & qui manque d'eau , ces atbres servent d'aliment & de boisson ; on mange le fiuit, & l'on boit le fue des feuilles. Dec. 2. L. 7. c.11. (75) Dampier, Tome III. page 258. (76) Ibid.

par l'odeur & le goût. Les Espagnols cultivent ces arbres & font des confitures de leur fruit. Ils en ont transplanté dans l'ille Espagnole, où l'on obferve que l'odeut du fruit att re les Sangliers dans la faifon, & que ceux qui ville Espas'en nourrillent ont la chair d'excellent gout-Les Provinces de Chiapa & de Guatimala produifent des arbres qui don-

DE LA NOU-Arbres à baumos

nent un Baume blanc, mais moins estuné que celui de Tollu, aux environs de Carthagene (77).

Les Pins de la Nouvelle Espagne sont d'une hauteur médiocre, & ne portent, pour Pignons, qu'une espece de pommes vuides (78), qui croissent fur les boiles, les nœuds, & les autres excrescences de l'arbre. Les feuilles de ce fruit en fortent comme enveloppées les unes dans les autres , jufqu'à ce qu'elles s'élargiffent vers la pointe. Elles sont d'une bonne épaiffeur. longues de dix à douze pouces, & si serrées, qu'elles retiennent l'eau de pluie. On a déja remarqué que c'est une admirable ressource pour ceux qui sont presses de la soif. Un couteau, qu'on enfonce dans les feuilles, en fait fortir l'eau de pluie, qu'on reçoit dans fon chapeau pour la boire (79). Le Molle est un arbre Mexiquain auquel on attribue de grandes verrus.

La Molle,

Quelques uns le croient originaire du Perou; mais il vient beaucoup mieux dans la Nouvelle Espagne, & les Habitans tirent de ses rameaux une espece de vin, ou de liqueur, qu'ils emploient à divers usages (80).

Le Palto est un grand arbre , qui se trouve aussi au Perou; mais son fruir, qui est une espece de pomme, dont la chair est fort molle & renferme un noïau, y a l'écorce fort dure : au lieu que dans la Nouvelle Espagne, il est revetu d'une peau si déliée, qu'il se pele comme nos pommes. On le croit fort fain (81).

Les Chicapotes sont un excellent fruit, qui ctoît dans les Provinces les plus chaudes, & dont les Mexiquains font une espece de marmelade, qui approche du goût & de la couleur du Cotignac. Acosta n'est pas de l'opinion de ceux qui donnent la préference aux Chicapotes sur tous les fruits de l'Europe (82). Mais il croit l'Annone de la Nouvelle Espagne fort audesfins de celle des Philippines & de tous les autres Pais des Indes. Les Capollies, qui font une espece de Cerises, dont le notau est plus gros que celui des nôtres, lui paroiffent un fruit très agréable, qu'il n'a vu, dit -11, qu'au Mexique (83).

(77) Acosta , Liv. 4. chap. 18. (78) Ibid. chap. 30. Le même Historien donne le nom de Pinas ou Pomme de Pin aux Ananas de la Nouvelle Espagne. Voici sa description. » Elles sont, dit - il, de la so même figure exterieure que les Pommes » de Pin de Castille, mais au dedans elles » different du tout, parcequ'elles n'ont point » de pignons ni d'écaille; mais le tout y m est une chair, que l'on peut manger, » quand l'écorce eu cft dehors, & est un

» uns difent qu'il engendre la colere, &c a que l'ulage n'en est pas trop fain. On » présents à l'Empereur Charles - Quint un » de ces Pinas , qui devoit avoit donné beau-» enup de peine & de fouci à l'apporter des » Indes avec fa Plante; routefors il n'en » voulut pas éprouver le goût. J'ai vu en la » Neuve Espagne, de la conserve de ces » Pinas, qui étoit fort bonne. Ibid. ch. 19. (79) Dampier , ubi fupra page 166 ; mais Il donne a ces Pins le nom de Pins (aux ages.

(80) Acosta, ubi fupra, ch. 30

» fruit favoureux & délicieux au goût. Il est » plein de fue , & a la faveur d'aigre-doux : » ils le mangent coupé en morceaux, &

(81) Ibidem. (81) Ibid. chap. 15. .

strempé dans de l'eau & du fel. Quelques-

(83) Tome XI de ce Recueil, page 360.

Le Coton croît dans toutes les parties chaudes de cette Région, fur des arbriffeaux, comme en Afie, & fur de grands arbres, tels qu'on en a décrit VILLE EIPA- deux, après Dampier, dans la Relation de son Voiage autour du Monde.

L'Amateaflie , que d'autres nomment Texcalamatl , & d'autres Tepeamatl. L'Amaceatic, est un grand arbre à larges reuilles , comme celles du Liette , épailles , pur-

purines, à-peu-près de la forme d'un cœut. Il porte une espece de peutes Figues, d'un touge qui tite aussi fut le pourpre, & remplies d'une petite graine ronge. Laet panche à croite que c'est le même fruit, dont Clusius a donné la descripcion dans son Traité des Plantes exoriques. Ximenez nous apprend qu'en décoction il est raftaichissant pout la fievre, & qu'une de ses proprietés est d'évacuet la bile & le flegme, par des vomillemens & des felles. Il en donne la dose, qui est de trois onces de ses racines, dans trois livres d'eau, qu'il faut laisset téduite à la moitié (84).

Le Copalgocorl.

Le Copalxocotl, qui tire ce nom de la ressemblance de son odeur avec celle du Copal , & que d'autres nomment Pompoque , est un arbre semblable à notte Cerifier, qui porte pour fruit une espece de petites pommes douces, mais fort altringentes, dont la principale vertu est dans son suc visqueux, qu'on croit bon pout les fiévtes dyssenteriques.

Le Quauhayohuatli, nonsmé aussi Quahtlalatzin, est un grand arbre. dont le tronc est fort gros, touge & tortu, & qui jette beaucoup de branches. Ses feuilles font celles de l'Adelfe, ou du Rhododendra, c'est-à dire longues & étroites; son fruit est rond, mais applati comme les seves matines & moins gros. Cinq ou fept de cette elpece d'amandes, rôties, & macerées dans le vin, font une metveilleuse putgation, lorsqu'on a commencé par en ôtet les membranes dont elles sont couvertes, & qui les divisent pat le milieu.

Ximenez décrit un arbre, qu'il nomme Quahilalaigin, & qui tite ce nom, dit - il, de ce que son fruit s'ouvre avec beaucoup de bruit dans sa maturité. & s'élance aufli loin que s'il étoit poussé par une arme à feu. L'arbre est grand. Ses feuilles sont celles du Meutier, mais plus larges, dentelées par les bords, & divifées par quantité de perites veines. Son troncest rouffarre, fon fruit tond, mais applati, & taie comme le Melon. Il contiet & douze pepins, ou plus, ronds & blancs, dont on affure que deux suffisent, après en avoit ôté les membranes qui les fépatent, & qui font capables de causer des tranchées, pour chasset du corps toutes les humeurs nussibles, fur tout la pituite & la bile. Ils demandent d'être un peu rôtis, d'être macetés dans l'eau, & d'êtte pris à jeun. Lact les donne pour un remede infullible (85).

Le Xabizelli.

· Le Xahuali est un très bel arbre, dont les feuilles tessemblent à celles du Frêne. Son bois est pesant, & d'un jaune tigré. Il porte un fruit semblable au Poivre, sans coutonne cependant, & que plusieurs mangent dans sa maturité. Les ludiens en tirent une eau, dont ils se lavent les jambes & quelquefois tout le corps, pout se fortifiet & pour se noircir; car elle a cette double vertu. Il n'y a point d'autre ablution qui puille en ôter la couleur; mais elle dispatoît d'elle-même dans l'espace de quinze jours, à l'exception des ongles , qu'elle ne quitte que lorsqu'ils changent en croif-

(84) Lact, ubi fupra.

(85) Ibid, page, 136.

fant.

609

fant. C'est dans la guerre, que les Mexiquains s'en serveut particuliérement, pour se rendre plus terribles.

Le Coatl , que d'autres nomment Tlapalezpatli , est un grand arbrisseau TELLE ESPAqui s'éleve quelquefois de la haureut d'un arbre, & dont le tronc de- ent. vient aussi fort épais. Ses feuilles ressemblent à celles des pois; ses fleurs Le Caul, font petires, oblongues, disposées en épi, & d'un blanc obscur. La substance de son bois eit froide & humide. Elle teint l'eau, d'une couleur bleue, On la croit excellente pour nertoier les reins & la veille, & pour adoucir

l'acreré des urines. Les Espagnols en transportent en Europe, sous le nom

DE LA NOU-

de Bois nephretique. Xunenez observe qu'étant macerée dans l'eau pendant quinze jours, elle ceffe de la teindre, & qu'elle perd toute sa vertu. Un autre aibre, auguel les Espagnols ont fait perdre son nom Mexi- Lettigues. quain, en lui donnant celui de Higuero, a les feuilles, la figure & la grandeut du Meurier. Son fruir est une espece de gourde, de diverses formes, dont les Mexiquains font les tailes qu'ils nomment Tecomates, & qui leur fervent à prendre le chocolat. Ils en mangent la poulpe, lorsqu'ils manquent

d'aurres vivres.

Le Xalxocoil, que les Infulaires de l'Espagnole nomment Guaya'o, est un grand arbre, dont on diftingue plusieurs especes au Mexique. Ximenez en dé- es le Guayabacrit deux : la premiere a les teuilles de l'Oranger, mais plus perites & velues, les fleurs blanches, le fruit rond, & rempli de grains comme les figues. Ses feuilles, qui font acides, astringentes, & d'une odeur très forre, querissent la galle pat les bains. Son écorce est froide, seche & fort astringente. On lui attribue la vettu de guerir l'enflure des jambes, les plates fiftuleuses, & même la surdité. Le fruit est chaud & sec, & sent la Punaise; ce qui ne l'empêche point d'êrre d'un fort bon goût, qui le fait servir aux meilleures tables. La seconde espece porte un fruit beaucoup plus gros, dont l'odeut n'est pas si forte. Oviedo donne aussi la description de cet arbre & de son fruit (86).

Te Valvocost.

Le Mirauitl est un arbre fort commun dans la Nouvelle Espagne, surtout dans les parties montagneuses. Il est épineux. Ses feuilles sont longues & érroires, de la forme de celles de l'ail. Il porte des filiques, comme le Tamarinde, & presque de la même figure, remplies de graines d'un goût agréable, dont les Montagnards font une pâre qui leur rient lieu de pain. Ximenez juge, sans expliquer sur quel fondement, que c'est la vraie Casse des Anciens, qu'une extrême négligence, dit-il, a fait ignorer jusqu'à présent. On tire, des rejettons de cer arbre, une liqueur excellente pour les yeux; & l'eau même, dans laquelle ils ont trempé, acquert la même vertu.

Le Yecotl,

Le Yecott, que les Espagnols ont nomme Palmier des Montagnes, & que quelques Indiens nomment Quauhlopopotti, est un atbre composé ordinairement de deux ou trois troncs, qui naissent d'une même racine. Ses fleurs font blanches & odotantes, forme es en ombelle, & composées de six pérales, Il en naît des fruits affez semblables à la pomme de Pin, de différentes ! grosseurs, & de la couleur de nos châtaignes. Laet, qui en avoit vu plufieurs, n'a pu décrire leur graine; parcequ'on les avoir apportés vuides, de la Nouvelle Espagne (87). Ximenez se contente de dire que ce fruit est

(87) Ubi fupra , page 118, (86) Liv. 8. chap. 19. Tome XII.

VILLE ESPA-

ftoid & visqueux : mais il observe qu'on tire, des seuilles de l'arbre, un fil DE LA NOU- plus fort, quoique moins gros, que celui du Metlou du Maghey.

Le Xochiocot; o'quaxihuitl est un arbre résineux, qui donne une espece d'ambre liquide. Il est d'une grandeur extraordinaire. Ses feuilles ressem-Le Xochineot- blent à celles du Larix (88), & sont divisées dans leurs deux parties en troiszolquazibuitle angles; blanchâtres d'un côté, d'un verd obscur de l'autre, & dentelées à l'entour. L'écorce du tronc & des branches est rouge en partie. On en tire, par incision, une liqueur que les Espagnols nomment Liquidambar, & les Mexiquains Xochiocotzol, dont l'odeur approche du storax. Elle est chaude au troisième dégré, & fort deflicative. C'est un spécifique contre le spalme & contre les affections hysteriques. Il découle aussi, de cer arbre, une huile donr on ne vante pas moins l'odeur & les verrus; mais quelques - unscroient qu'elle ne vient que de la réfine, exposée au Soleil, ou mise sous le preffoir (89).

Le Copst - qua-

- Copal eft un nom commun que les Mexiquains donnent à toutes les réfines & les gommes odoritérantes, mais qu'ils distinguent par l'addition d'un aurre nom; car ils ont un grand nombre d'arbres réfineux. Ils appellent Copal, par excellence, une réfine blanche & transparente, qui découle d'un arbre dont les feuilles ressemblent à celles du Chène, mais sont plus longues. Le fruit est rond, de couleur rougeatre, & du même goût que la réfine. Elle distille quelquefois d'elle-même, quelquefois par incision. L'arbre se nomme Copal quahuitl, c'est-à-dire, arbre qui porte le Copal. Il croit en divers lieux ; mais on observe, dans sa forme comme dans la couleur de sa tésine, quelque différence entre celui des Montagnes & celuides Païs plats.
- Le Copal qualiuit petlahuat, tire fon nom de la largeur de ses femilles, qui surpasse celle des autres arbres du même ordre. Elles sont déchiquerées . & fort femblables, par la couleur & la rudelle aurant que par la forme, à celles de la Plante que les Espagnols nomment Sumas. L'arbre est de haureur médiocre. On prendroit ses branches pour une espece d'aîles, d'où forr une réfine blanche, mais un peu différente de l'autre, & moins abondante.

Le Copal quauhxiorl est un grand arbre, dont l'écorce est unie & se fépare facilement du tronc. Ses feuilles sont longues & étroites, à peuprès semblables à celles de la Rue. Son fruit pend en grappes. La résine, qui fort de son tronc, a l'odeur & la couleur de la précédente.

Le Tepecopalii quahuist, c'est-à-dire le Copal des Montagnes, est un arbre de moienne haureur, qui porte un fruit semblable au gland, couvert d'une peau gluante & télineuse, bleu dans sa substance, & bon à divers plages. Il rend une réfine fort semblable à l'encens des Anciens, que cette raison fait nommet par les Espagnols, Incienso de los Indios, & par d'autres Comme anime. On lui attribue d'infignes vertus pour les maladies des Femmes (90).

(88) C'eft une espece de Sapin. (89) Traité des Plantes exotiques

Chofius , chap. 8. (90) Entrautres celle de rétablir l'use

rus deplace. Laer, ubi fupra, page 113 Il renvoie par-tout à Nicolas Monardes, dans les Exotiques de Clufius.

Le Cuitla-copalli , qu'on nom se aussi Xioquahuitl , est un arbre médiocre, à petites feuilles tondes, qui porte, pour fruit, de petites graines en pe La Novombelle, vifqueufes & fort odorantes. Il rend une gomme, qui a d'elle- VELLE ESPA-

même quelque odeur, & qu'on prétend chaude au troisieme dégré.

Le Tecopal pitzahuac, c'est-à-dire le Copal à petites feuilles, est une larme, ou une espece d'encens, qui tire sur le noir. Ses feuilles, un peu plus grandes que celles la Rue, sont rangées comme en ordre aux deux côtés des branches. Il porte un fort petit fruit, rougearre, affez semblable au poivre rond, & qui croît aussi en ordre, des deux côrés des branches.

Le Xochicopalli, c'est-à-dire Copal fleuri, qu'on nomme aussi Xarapisca, est un arbre moien, qui a les feuilles de la Menthe-farasine, quoique moins déchiquerées, & jointes trois à trois sur leur tige. Le tronc, qui est fort odorant, jette une liqueur de couleur fauve, qui a la plus parfaite odeur

du Limon.

Le Mixquixochicopalli, ou Xochicopal, est un grandarbre à feuilles d'Oranget, dont le tronc est raié de blanc. Ses fleurs sont rougearres & fort petites. Il donne une réfine couleur de feu , qui se nomme Anime & Copal. Elle est chaude presqu'au troisieme dégré , un peu astringente & dessicative , d'une très douce odeur, bonne par fumigation pour les maux de tête qui viennent d'une cause froide. Elle remedie aux suffocations uterines : en un mor, c'est un spécifique pour toutes les maladies froides ou humides. Toutes les autres especes de Copal tiennent de la même vertu.

L'Holquahuitl donne une refine que les Mexiquains nomment Holli, & les Espagnols Ule. Cet arbre a deux especes; l'une, dont le tronc est uni & roussatre, rempli d'une poulpe grasse & visqueuse. Ses fleurs sont blanches, & fes feuilles très grandes. Il produit, fur son tronc, une sorte de petites bourses, rougearres, & pleines d'un petit fruit blanc, de la forme des avelines, couvert d'une peau brune, & d'un goût fort amer. Sa réfine, qu'il donne par incision, est d'abord couleur de lait, qui devient, par dégrés, brune & noire. On la forme en boules, dont les Indiens se servent pour se frotter le corps, & qu'ils mangent aussi, mêlée avec certains Vers qu'ils nomment Axin. Ils prétendent qu'elle donne une merveilleuse souplesse, qu'elle provoque l'urine, qu'elle nettoie la vessie, & qu'elle remedie dans les Femmes à la sterilité. Ses feuilles, sechées & pilées, sont un poison smortel pour les Lions, les Tigres, & la plûpart des Bêtes feroces.

Le Tecomahuca, nom que les Espagnols ont corrompu de Tecomahiaye, est un grand arbre (91), dont les feuilles sont rondes & dentelées, & qui porte à l'exsrêmité de ses branches un petit fruit rond, jaunâtre, plein d'une graine semblable à celle du Cotonier. La substance du tronc est d'un goût âcre, mais d'une agréable odeur. Il en fort, quelquefois naturellement, quelquefois par incision, une résine qui a toutes les qualités des précédentes, & que

quelques-uns prennent pour une forte de myrrhe.

Le Caranna est une refine qui fort d'un grand arbre, nommé Tlahuilillocan par les Mexiquains, dont le tronc est uni, d'un rouge éclatant, & d'une forte odeur. Ses feuilles ressemblent à celles de l'Olivier , & sont disposées en forme de croix. On n'attribue pas moins de vertus à fa réfine, qu'à celle

49.1) On l'appelle aus Copalyhat , & Memoyal quahuitl. Hhhhii DESCRIPTION GNS.

du Tecomahuca, quoique jufqu'à-présent elle air été moins connue.

Les Mexiquains nomment Huitzil-xochitl , & Anatl-inan , un arbre qui PE LA NOU-VELLE ESPA- produit une gomme, de l'odeur de l'aneth. Son tronc est droit & uni . son ecorce verdarre, & fa substance fort blanche; ses seuilles sont aigües & denrelées, ses sleurs pâles, mais jaunissant un peu vers les bords. Le goût,

comme l'odeur de sa réfine, tire sur celui de l'aneth.

Une autre réfine, blanche & fort odorante, que les Médecins Indiens emploient beaucoup pour la dyssenterie, se nomme Quauheistali ; ou du moins ils donnent ce nom à la liqueur laiteuse qu'elle forme, aussi tôt qu'on la jette dans l'eau. Elle arrête le fang, de quelque partie du corps qu'il puisse couler; mais on doit se garder d'en prendre trop (91). L'arbre qui la donne, & qui se nomme Quauhcopaltic xixio, a le tronc uni, tendre, qui fe separe de lui-même en écaille. Il a les seuilles du Basilic, & le fruit de l'Oxy-acanthe, mais plus gros, verd en naissant, & tournant bientôt vers le ronge.

L'Hutzochiel des Mexiquains, que les Indiens de Panuco nomment Chute, & les Espagnols Baume, parcequ'il donne une liqueur fort semblable au Baume de Syrie, & qu'il ne lui cede, ni pat l'odeur, ni par les autres qualités, est un arbre de la grandeur de l'Oranget, avec les feuilles de l'Amandier, mais plus grandes & plus aigües. Il porte, à l'extrêmité de fes branches, des fleurs jaunes, à feuilles longues & étroites, qui contiennent une forte de semence brune. Dans toutes les saisons, mais sur-tout à la fin des pluies. cet arbre donne par incision une liqueur vantée, d'un jaune noirâtre, d'un goût âcre & amer, & d'une odeur forte, mais extrêmement agréable. On la tire austi, en coupant les plus tendres branches & les faifant bouillir dans l'eau en pieces fort menues. Il en fort bientôt une substance lutileuse, qu'on recueille à mefure qu'elle furnage; mais ce Baume est moins estimé que l'autre. On tire aussi, des semences de l'arbre, une huile de la plus agréable odeur, qui ressemble assez à l'huile d'olive, & qui a presque les mêmes vertus que le Baume.

Le Quauticonex, arbre médiocrement haur, mais d'un tronc épais, dur & odorant, a les feuilles larges, la fleur petite & blanche, le fruit femblable aux baies du Laurier. On coupe son écorce en pieces; on la macere dans l'eau pendant quatre jours, on l'expose ensuite au Soleil; & lorsqu'elle commence à s'echauffer, on en tire fous le pressoir une huile balsamique,

utile à divers besoins.

On ne parle point d'une véritable espece de laque, qui est en abondance au Mexique , & qui vient d'un arbre nommé Tzinacau Cuitla quahuis! ; ni du fang de Dragon, dont l'arbre n'est pas plus rare, & se nomme Ezquahuitt.

Ripece de Codter.

Les Provinces méridionales produisent en abondance une sorte de Cedres, auxquels les Espagnols donnent du moins ce nom, quoiqu'il ressemble peu à ceux du Mont Liban. Labat est persuadé que c'est le même arbre qu'on appelle Acajou (93) dans les Isles du Vent. Les feuilles en sont petites, longues & étroites, à-peu-près comme celles du Pêcher. Elles croiffent par bouquers. Leur couleur est un verd pale. Elles sonr minces, souples, frisées.

. (92) La dose est la poids d'une obole. l'Acejou à fruit, dont on parlera dans un (93) Il ne faut pas le confondre avec autre lien.

vets la pointe; & lorsqu'on les froisse dans la main, elles rendent une liqueur onctueuse, d'une odeur aromatique. L'écorce de l'arbre est épaisse, pe La Novrude, tailladée, grife, affez adhérenre. On prétend qu'il est mâle & fc- velle Estamelle, & que le mâle est non-seulement plus rouge, mais plus compact; ons. ce qui le rend plus facile à travailler que l'autre, qui est quelquefois un peu cotoneux. Il devient très grand, fur-tout dans les rerres andes, qu'il paroît aimer plus que les bonnes; & peur-êrre ferr-il beaucoup à leur féchereffe, en attirant toute la fubstance par ses cuisses & ses racines, qu'il étend fort loin du rronc. On le vante pour routes fortes d'usages. Les Espagnols en font des poutres (94), des chevrons, des planches, des cloisons & des meubles. Les Indiens n'en connoissent pas de meilleur pour en faire des Canots & des Pyrogues de toute forte de grandeurs, capables de porter beaucoup de monde & de faire de longs reajets; outre qu'étant leger & flottant fur l'eau, il est comme à l'épreuve du naufrage. On ne lui trouve pas d'autre défaut que de se fendre ailément; mais on y remedie, en garnissant de coubes l'interieur des Canots, & ferrant les deux extremirés avec quelques bandes de fer. Son odeur, qui lui a fair donner le nom de Cedre, est extrêmement agréable. Il passe aussi pour incorruptible, ou du moins d'une très longue durée; & l'on croir en trouver la caufe dans une humeur gommeuse, rrès âcre & très amere, qui en éloigne les Vers & les Poux de bois, & qui communique de l'amertume jufqu'aux alimensqu'on fair cuire fur un feu de son bois (95). A l'égard de son odeur, elle ne se fair sentir que lorsqu'il est bien sec ; & comme le bois de Sainte-Lucie, il en jette une fort mauvaise & fort dégourante, jusqu'à ce qu'il air perdu toute son humidité. Le tronc & les grosses branches du Cedre de la Nouvelle Espagne jettent, par intervalles, des grumeaux d'une gomme claire , nette & rransparente , qui durcit à l'air , & qu'on emploie aux mêmesusages que la gomme Arabique. Peut-être en riretoit-on beaucoup plus par

Trois forms

On diftingue, fur les Côtes méridionales de la Nouvelle Espagne, trois fortes de Mangles; les noirs, les rouges & les blancs. Le noir, qui est le de Mangles. plus grand, a le rrone de la grosseur d'un chêne, & s'éleve ordinairement d'environ vingt piés. Il est fort dur, & bon pour la charpente, mais d'une pesanreur extraordinaire. Le Mangle rouge croît en abondance près de la Mer & des Rivieres. Son tronc est moins gros que celui da Mangle noir; mais il pousse plusieurs racines, de la grosseur de la jambe, qui s'elevent à fix, huir ou dix pies de terre, & qui fortant d'un même tronc, paroiffent fourenues par autant de pieux arrificiels. Il est impossible de marcher dans les lieux où cer arbre croît, ou du moins si difficile, que pour rraverser tant de racines entrelacces, on a quelquefois un demi-mille à faire fanssoucher la ratre du pié, c'est-à-dire, en sautant d'une racine sur l'autre. Le bois en est dur, & bon à divers usages. Son écorce, qui est rouge en de-

(95) D'autres bois amers, tels que le (94) Ce fut de ce Cedre que Fernand Correz emploja sept mille pourres à la construction de la Casenne, si effebre par ses truction de son Palais, en faisant rebâtir vertus pour les dyssenteries, produitent les Mexico. Vaiez, ci-deffus, la Description de même effet. cette Ville , page 437-

Hhhhhiij.

Le Progain.

dans, sert à tanner les cuirs. Le Mangle blanc n'atreint jamais à la grosseur des deux autres, & n'est pas non plus de la même utilité. Le noir & le VELLE ESPA- blanc ne poutient point , comme le rouge , des racines élevées. Leur tronc fort immédiatement de terre, comme celui de la plupart des autres arbres.

> On trouve sur les mêmes Côtes, & dans la plupart des Isles, mais plus particuliétement encore dans la Baie de Campeche sur la Mer du Nord, une espece de fruir qui se nomme Pengoin, & dont on distingue le jaune & le rouge. Le premier croît sur une tige verre, de la grotseur du bras, & haute de plus d'un pié. Les feuilles ont un demi-pié de long, sur un poucc de large, & font botdées de piquans. Le fruit fort au fommet de la tige, en deux ou trois gros pelotons, composés chacun de seize ou vingt pommes, rondes & jaunes, de la groffeur d'un œuf de Poule. La peau en est épaisse, & le dedans plein d'une petite graine noire, mêlée dans la poulpe du fruit. Le Pengoin rouge a la groffeur & la couleur d'un oignon fec. Sa figure est celle d'une quille. Il ne croît point fur une tige, mais, fortant de terre par le bour qui s'éleve, il y demeure attaché par l'autre. Soixante ou soixante & dix de ces fruits croiffent enfemble, aufli proche les uns des autres qu'il est possible, & tous sur la même racine. Ils sont environnés & défendus pat des feuilles piquantes, comme celles du Pengoin jaune, & longues d'environ deux piés. Le fruit de l'un & de l'autre se ressemble par les qualités. Ils tirent tous deux sur l'aigre. Ils passent pour sains, & jamais ils ne nuisent à l'estomac. Cependant, si l'on en mange avec excès, on sent une chaleur extraordinaire au fondement. La Baje de Campeche en produit une si grande abondance, que les piquans des seuilles y rendent le passage fort difficile.

La Province de Mechoacan produit un arbre que ses Habitans nomment Le Chapiti Chupiri, c'est-à-dire Plante de seu , dans leur langue. Il ressemble au Laurier, avec une forme encore plus agréable. Ses feuilles font plus grandes que celles de l'Amandier. Ses fleurs sont une espece de roses ; mais le suc en est si âcre, qu'il faillit de causer la mort à un Médecin Espagnol, qui en ofa faire l'esfai. Les Indiens l'emploient néanmoins à purger la pituite, en le prenant mêlé avec d'autres sucs. Les Espagnols , redoutant ses effets , se reduisent à l'appliquer en cataplasme sur le nombril, & le croient capable de purger par cette voie (96).

Le Charapeti ou Chapiri Ar-

On vante un arbuste de la même Province , nommé aussi Chapiri , &c par d'autres Charapeti, qui pousse une longue & grosse racine, d'un blanc sale au dehors, & rougeatre en dedans, d'où sortent quantité de petits rameaux d'un verd obscur, tirant sur le bleu, ronds, unis, qui se couvrent de feuilles à-peu-près semblables à celles de l'Oranger, & qui portent des fleurs blanchâtres, en forme d'étoiles, mais sans goût & sans odeur. Les Indiens font un cas extrême de cette Plante, & la préferent à toutes les aurres pour les accidens du mal venerien. Ils emploient sa racine en décoction, avec un regime convenable au Païs. Non-seulement elle guerit les tumeurs, les plaies, & les antres effets de ce mal, mais elle arrête la dyssenterie, elle rétablit les forces, elle excite l'appetit, elle chasse la galle & les maladies les plus obstinées de la peau.

(96) Fr. Ximenes, ubi fupra. Lact , livre 1, page 164.

Le Bois de fang, que les Mexiquains nomment Quammochiel, se trouve en abondance dans la l'rovince de Nicaragua fur la Mer du Sud, & fur la Discription

Mer du Nord à la même hauteur.

Le Cuhuragua est un arbuste du Mechozcan, dont le tronc est épineux. Ses ent. tacines, blanches & fatmenteufes, produifent de petits rejettons, de coucouvrent de petites feuilles fort veinées, de la figure d'un cœur. Un en distingue deux autres especes, dont l'une se nomme Pinguiqua, & l'autre

Jacua. De ces trois arbuites , on tire une teinrure d'un fort beau rouge. Le Punsyumeti, que Ximenez croit pouvoir nommer l'Afarum du Me- La Puntrumeti, choacan, est une Plante vantée, dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles de la Vigne, & dont la tige, qui n'a pas plus d'une coudée de hauteur. est ronde & unie. Ses fleuts produisent de petites semences noires, elles sons jaunes & composées de filets fort déliés, en forme de chevelure. Les racines . qui sont en grand nombre , ressemblent à celles de l'Ellebore blanc. C'est la seule partie que la Médecine emploie. Elles sont d'un goût âcre. Elles jettent une petite odeur de musc. On les croit chaudes & seches au troisième dégré. Leur poudre au poids d'une dragme, prise dans du vin. ou dans de l'eau de buglose ou de citton, adoucit les douleurs nephrétiques, nettoie les reins, fortifie le ventricule dans les affections froides, facilite la digestion, ôte les crudités, excite les mois, dissipe les vents, & foint, à toutes ces vertus, celle d'être un puillant antidote contre toutes

forres de venins.

Les Espagnols ont donné, dans leur Langue, le nom d'Ennemie des Venins, à la Plante qui se nomme Acuste-huarira dans le Mechoacan, & riu. Chipahuatriz, on Zozataquam, dans d'autres Provinces. Ses feuilles sont celles de l'oscille, & sorrent de la racine. Ses riges no s'élevent que de deux ou trois pouces, & portent au sommet de petites fleurs d'un blanc rougearre, qui forment ensemble un bouquet rond. La racine est ronde aussi, blanche en dedans , & d'un jaune doré en dehors. C'eft elle qu'on emploie , & dont on vante non feulement l'agréable goût , mais les qualités temperées , qui tirent un peu néanmoins sur le froid & l'humide. Son suc, ou son eau, dans quelque quantité qu'on l'avalle, adoucit l'ardeur des fiévres, fortifie le cœur, palle pour un excellent antidote, & pour un vulneraire encore plus puissant, fur-tout si la racine pilée est appliquée en forme d'emplâtre sur la blessure; soulage les douleurs des reins, tempere l'acrimonie de l'urine, excite l'appetit, dislipe les tumeurs du goser, &, par des vertus dont la cause est ignorée, remedie presqu'à tous les maux, de quelque maniere qu'on l'emploie.

Le Tlalamarl , nommé par d'autres Tlacimarl ou perire Cimarl & Furintitaquaram par les Mechoacans, mais que les Espagnols nomment Jean l'estat Herbe de Jean l'Infant , parce que c'est à lui qu'ils en doivent la connoissance, a les feuilles presque rondes, disposées trois à trois, & semblables à l'herbe que les Latins appellent Nummutaire. Ses tiges sont purpurines & rampantes; les fleurs , roulles , en forme d'épis ; la semence petite & ronde ; la racine longue, mince & fibreuse. Elle est froide, seche, & astringence. Elle guerit toutes fortes de plaies. On affare même qu'elle avance la maturité des

VILLE ESPA-

rumeurs & des abscès. Elle arrête les vomissemens. Pilée, au poids de deux Description dragmes, elle adoucti les douleurs qui viennent des maux véneriens; elle es LA NOU- évacue toutes les humeuts nuissbes; appliquée fur les yeux, elle remedie

GNE. Le Pehuam.

aux inflammations. Enfin elle rue la vermine (27).
Les Nutrulhites Efagnalos prennent le Peluame de Méchoacan pour la Planre que Diefonide nomme Artifotoche Clematide, «E prétendent que fuel feite civir plus connue, on n'eflimentir pest ant le China & la Salepareille ; parcequi elle a des propriétés fort fuperieures. Celt une efipece de Polabilis, dont les feuilles, ont la forme d'un œur, mais font fort petreise. Ses fleurs purpurires ne font pas dufférentes de celles das autres Artifoloches. Sa racine ét longue, é parille, «C couvert d'une peur rouge, étre. Celt d'elle qu'on fait ufige. Elle ell âcre, odorante, feche & chaude au troifieme dégré. En décortion, « preparé courane le china & la falfareatelle, elle guerit le mal venerien. On lui attribue quantité d'autres vertus, « les Indiens la comptene entre leurs plus mavveilleufes Plantes.

Le Tlantlaquacuitlapil e , ou Racine purgative de Mechuacan.

La racine purgarive de Mechoacan étant aujourd'hui fort connue, fon origine & sa description n'en paroîtront que plus curieuse. Les Indiens de certe Province la nomment Tachuache, les Mexiquains Tlanslaquacuitlapille, & d'autes Nations Pusquam. Il s'en trouve trois especes, dont on regarde deux comme le mâle & la femelle. Leut forme & leurs qualirés font les memes. Elles ont une racine longue & épaisse, de laquelle il fort une espece de lait. La seconde pousse des tiges fort menues, avec de petites seuilles en forme de cœur , & des fleurs rouges & longuerres , qui donnent pour fruits une forte de petits melons (98), couverts d'un peau blanche, & r monte de petites femences blanches & plates, avec de petits filamens femblables à ceux du coton, qui ne se rompent point aisément. La racine est seche & chaude au quatrieme dégré, & d'un goût brûlant; ce que plusieurs Naturalistes n'ont point observé. Elle purge toures les humeurs, sur tout la pituite. La dose est une dragme & demie, ou deux au plus, dans du vin ou du bouillon, ou dans un œuf frais. Quelques-uns emploient son suc au lieu de frammonée, dont ils la croient une espece. Ils en sont, avec du sucre, des tablettes auxquelles ils attribuent d'excellens effets. D'autres réduifent en poudre six dragmes de la racine, qu'ils font macerer pendant une nuit dans fix onces d'eau, & donnent cette eau, bien passée. Enfin d'autres mêlent à la même eau, une once de firop de Matlarztic, ou de Salfepareille, ou de feuilles de Sené.

La troisseme espece croit particuliérement dans les tertres noires & pieneuse. Sa raine est moins épaile. Il nen fau que deux dragmes, pour composter, avec ao dragmes de fucre, ou de Teauti ou de Tragacanthe (ps), un eléchaire qui purge doucement la bile & le Begme, & qui l'emporte fur toutes les drogues qui nous viennent des Indes. On, fair aufil, de fa décodion, un finop dont trois onces purgent meveilleutiement les mêmes humeuts. La traine doit avoir eu le tenns de scher, pendant route une année : mais, » en la cueillant, al faut favoir la distinguer d'une autre, qui

(97) Ximenes, ubi fupra ; & Monardes, faute d'impression, au lieu de Peponi.
(48) Cest ce qu'on nomme religairement
(49) Cest ce qu'on nomme religairement

(08) Il y a Pepino, qu'on prend pour une Gomme adragante.

lui

lui ressemble beaucoup, & qui est un dangereux poison. Lorsqu'Hernandez, Description qu'on fuit ici, écrivoit fut les propriétés de cette Plante, elle étoit encore pt La Noupeu connue. Depuis ce tems, on en a découvert quelques autres especes, VALLE ESPAdont l'operation est plus douce ; quoique les trois premieres soient toujours GNE. les plus célebres.

Celle que les Espagnols nomment Mechoacan, sans l'addition d'aucun autte mot, purge avec moderation; mais il s'en trouve deux especes, dont l'une est fort venimeuse. Elles ont toutes deux la racine grande & épaisse. Celle, qu'on appelle Matlalitztie, est beaucoup plus perite que les précédentes. Elle purge moins aufli. On la donne à toute fotte d'ages, sans excepter les Femines gtoiles. L'espece qu'on nomme Xalapa, cit plus forte que toutes les autres, quoiqu'elle foit moins grande. Elle purge toutes les humeurs nuisibles, mais elle demande beaucoup de précautions On en fait un firop fort utile (1). Toutes ces especes croissent aboudamment dans la Nouvelle Espagne. Elles sont toutes, seches & chaudes au quatrieme dégré; à l'exception du Matlalitztic, qui est d'une chaleur médiocte, & qu'on emploie fans danger. Il n'y a point d'autre différence entre les feuilles, les fleurs & les fruits de ces Plantes, que le plus ou moins de grandeur, qui vient de la qualité du terroir. Leurs fleurs néanmoins varient un peu, Elles font d'un bleu plus ou moins obscur (2).

Les Cantons de Xicatlan & d'Urubapa produisent en abondance une ef- Réfine de conpece d'arbres, qui donnent une réfine de couleur d'or. L'Enguamba, qui les d'or ne croît que dans le Canton d'Urubapa, est un atbre moïen, dont les feuilles, larges & concaves, font divifées par de petits nerfs moitié jaunes & moitié touges. Ses fleurs pendent en grappes , & font couleur d'herbe. Il s'en forme un fruit noir , plein de grains , dont on exprime une huile jannâtre, qui est un spécifique pour résoudre les humeurs, & pour guerir les anciennes plaies.

Dans le Canton de Tharimbaro, qui appartient comme les deux précé- Montinente, dens à la Province des Zacatules, on trouve une Plante, que les Habitans de Tharmburo. nomment Montineute, dont les feuilles sont petites, en forme de cœut, les tiges rouges, & les fleurs de la même couleur, mais formées en petits vases orbiculaires qui contiennent la semence, & dont la tacine est extremement fibreuse. La semence, broiée, au poids d'une dragme, purge toutes sortes d'humeurs, sans peril, sans dégoût, & sans tranchées.

Quoique la Province de Guaxaca foit fort montagneuse, à l'exception du Platte veni-Marquifat del Valle, elle est fertile en fruits, & fur-tout en Plantes salu- fet est reg 2, taires, entre lesquelles il s'en trouve aussi de fort venimeuses. La Vallée en produit une, dont on croit les propriétés fans exemple. Sa force pour empoisonner, dépend du tems qui s'est écoulé depuis qu'elle est cueillie; c'està dire , que pour faire mourir quelqu'un à la fin de l'année , il faut qu'elle ait été cueillie depuis un an; ou depuis six mois, si l'on veut qu'elle foit mottelle au même terme. On l'emploie fraîche, pour ceux dont on veut se défaite sur le champ (3). L'Huitzpacotl est fort commun dans la tessoiracotl. même Province : c'est un arbrisseau, dont les branches descendent jusqu'à

<sup>(1)</sup> Lace , ubi fupra , page 160. (1) Ibidem.

Tome XII.

<sup>(3)</sup> Lact, ubi fuprà, page 160.

DI LA NOU-GNE.

terre, & dont les feuilles ont trois pointes. Il porte des fleurs rouges, à l'extrêmité des plus petits rameaux; & les fruits, qui prennent leur place, VILLE ESPA. font une espece de petites avelines à trois noiaux. On le voit couvert de fleurs & de fruits pendant la plus grande partie de l'année. Cinq de ces noïaux, ou sept pour les plus robustes, sans autre préparation que celle d'en ôter la peau, évacuent le flegme & la bile par les deux voies, avec tant de douceur & de fureté, que le moindre aliment pris dans l'intervalle

arrete tout-d'un coup l'effet du remede (4).

Le Savon'er Mexiquain,

Le Savonier, ou l'arbre qui produit une forte de petites avelines, dont l'écume est un excellent savon pour nettoier les habits, crost abondamment dans les Misteques, & les Zapotecas. Les coques exposées au Soleil prennent un très beau noir, & ne le tendent jamais. On les fait polir & percer, pour en faire des grains de Chapelets (5).

Labat en donne la description suivante, & blâme celles qu'on a données avant lui : les feuilles ordinaires de cet arbre font longues de trois pouces. d'un verd foncé & luisant. Elles sont toujours deux à deux, assez presses le long des branches, dures, feches, & fi recourbées qu'elles laiffent un petit creux dans le milieu. Comme le nombre en est très grand, elles font un bel ombrage. Les fleurs viennent par bouquets, de plus d'un pié de long, en forme de pyramide. Elles commencent par de perits boutons blanchatres, qui s'ouvrent pour composer une petite fleur de sept ou huit petales, avec un petit piftil rouge. Son odeur tire fur celle de la fleur de vigne. Elle fe change en un fruit rond, de la groffeur d'une petite noix verte. La peau de l'enveloppe est assez forte, & devient brune en meurisfant, après avoir été fucceflivement verte & jaune. Elle renferme une matiere épaisse, molasse, visqueuse, & fort amere. C'est cette matiere, dont on se tert pour blanchir le linge, & qui a fait donner à l'aibre le nom de Savonier, ou d'arbre à Savonettes. Le centre de cette noix offre un noiau rond, ou presque rond, rempli d'une matiere blanche, setme, & d'un goût qui rettemble affez à celui des noifettes. On en tire une huile, qui n'est pas mauvaife dans fa fraicheur, & qui éclaire fort bien. L'asbre est droit & rond. Il s'en trouve le deux piés de diametre & de trente piés de hauteur. Son écorce est grife, mince, feche, & peu adherente; comme on le remarque dans tous les bois durs. Il est fort pesant. Ses fibres sont fines & profices. Les meilleures haches se rompent souvent pour l'abbattre. Aussi ne l'emploie-t-on gueres en charponte. Il fert à faire des rouleaux de moulin & des moieux de roue. Labat confirme qu'on fait des chapelets de ses noiaux-Ceux des vieux arbres ont affez d'épaiffeur pour être travaillés fur le tour : & peur recevoir de petites meulures on des compartimens de filigrane, qui

aucmentent l'éclat de leur couleur noire & luftrée (6). C :zolmecas! ,

Du côié de Colima, fur-tout dans le Canton d'Acatlan, on trouve une tipece de China, que les Indiens nomment Cozolmecail, ou Olcacazan. Cette Plante consiste dans une grosse racine, presque ronde, rouge, fibreuse & pefante, d'où fortent des tiges menues, rampantes, rouges vers leur racine

(4) Ibid. de l'Isle Espagnole. (5) On en lit une description dans Monar-(6) Labat, Tome VII. page 383. des , ubi fupra. Voiez , ci deffus , le Savonier

commune, pleines de nœuds, & de filamens pat lesquels chaque tige DISCRIPTION s'attache & grimpe au ttonc de l'arbre voilin. Leurs feuilles sont presque pa La Noyrondes, de grandeut moienne, & divifces dans leur longueur pat trois vei- velle Estanes. Le sruit est une baie comme celle du Myrte , mais remplie de ons. femence. On attribue quantité de vertus à toute la Plante. Les feuilles,

appliquées sut les yeux, en dissipent promptement toute sorte de tougeut, Appliquées sur la tère, en sorme d'emplatre, elles en guerissent tous les maux, fans excepter le mal de dents. Les Indiens jugent de leur effet par le plus ou moins de fermeté avec laquelle ils les voient tenit sur la partie affligée, c'est-à-dire qu'ils n'en esperent rien, lorsqu'ils les voient tomber trop tôr. La racine, quoiqu'affez remperce, est également contraire à toutes les maladies chaudes & froides. L'excès même n'en est pas dangereux. Elle augmente les forces, elle les rérablir, elle excite la chaleur naturelle. En emplatre, elle a plus de vertu encore que ses seuilles, contre les mêmes maladies. Il suffit de la tenir entre les mains, pour en ressentir d'utiles effets. Enfin , les Indiens prétendent qu'il n'y a point de maux qu'elle ne puisse guerir (7). On vante un arbre, particuliet à la Ptovince de Tabasco, que les Habi-

Xocexachit!

tans appellent Xocoxochiel, mais que les Espagnols ont nommé Poivre de ou Poir Tabalco, L'arbre est grand. Ses feuilles font celles de l'Oranger , & jerrent une odeur très agréable. Ses fleurs sont rouges. Elles ressemblent à celles du Grenadier, mais elles ont l'odeur de l'orange. Ses fruits font ronds, & pendent en branches. De verds qu'ils font d'abord, ils deviennent roux, enfuite noirs; & quoique d'un goût fort âcre, ils conservenr une fort bonne odeur. Ils sonr secs & chauds au troisieme dégré. On s'en sert, au lieu de poivre, dans l'assaisonnement des viandes, & les Espagnols mêmes y reconnoissent

Le Zeybai

beauconp de vertus. Les Provinces, que les Espagnols comprennent sous le nom de Nouvelle Galice, & qui rouchent à la Mer de Californie & au nouveau Mexique, produisent plus heureusement que les autres toutes les especes de fruits qu'on y a portées de l'Europe. On y rrouve des arbres d'une grandeur furprenante, fur-rour le Zeybo, qu'Oviedo nomme Ceyba (8), & donr il donne la description. Mais le bois en est si spongieux, qu'il n'est d'aucun usage. Il porte pour fruit une espece de filiques , remplies d'une laine subtile qui se dissipe dans les airs, lorsqu'elles s'ouvrent dans leur maturité. Les Indiens sont petsuadés que l'ombre de cer arbre est extrêmement saine. Tous les Tunas des mêmes Provinces donnent d'excellens fruits. Les Oliviers sont les seuls arbres ce qui empêche de l'Europe qui n'y en produisent point : ce qu'on attribue à l'instinct qui porte de source de les Fourmis à se nichet sous leurs racines. Tous les champs produisent sous terre une espece de truffes, que les Espagnols nomment Castanvelam, & qui engraissent merveilleusement les Bestiaux. La peste de ces Provinces, Peste des fostes pour les fruits & pour les grains, est non-seulement l'abondance de Fourmis, mais encore plus une multirude incroïable de petites Pies, de la grosseut de nos Moineaux, qui ravagent les moissons, sans que le bruit & d'antres secours puissent les éloigner. En récompense, les Abeilles, dont le nombre est prodigieux, y sont sans aiguillon, & sont leur miel dans le tronc des arbres.

(7) Ximenez, ubi fupra.

(2) Oviedo livre 9 , chap. 11. Herrera liiiij

GNE.

da Mexique,

La Province de Vera-Paz produit des Cannes d'une si singuliere gran-DE LA NOU- deur , qu'il s'en trouve de cent pies de haur, & si grosses que d'un nœud VILLE ESPA. à l'autre elles peuvent contenit ce que les Espagnols nomment une Arobe d'eau. Aufli les indiens s'en fervent its pour leurs Edifices.

On doit compter, entre les Plantes de la Nouvelle Espagne, celle du Tabac, qui paroir avoir été découverre pour la premiere tois, en 1520, dans la Province d'Yucacan (9); & que les Elpagnols y cultivent encore ou P dvie long avecetant de fuccès, qu'ils en tirent une partie de celui qu'on nomme de la Havane

> La Plante, qui potte le poivre long, se nomme au Mexique Tlatlanquaie, & Acapatli. Elle a le tronc tortueux, comme le farment, & les tenilles femblables à celles du Poivrier blanc, mais plus longues & plus aigües. Son fruit est rond , & de différentes longueurs. Ses feuilles jettent une odeut affez forte, & font d'un goût fort âcre. Elle est feche & chaude autrossieme dégré. Jantais sa semence ne meurit parfaitement. On la cuerlle , lorsqu'elle commence à rougir; on l'expose au Soleil, pour la faire meurir, & c'est dans cet état qu'elle se conserve. Quelques uns la font secher quoique verte, & la mangent fans s'en trouvet plus mal. Elle donne un fort bon gout aux viandes, pourvu qu'on ne les approche point du feu après l'affaiionnement; car la moindre augusentation de chaleur en diffipe toute la force. La longueur ordinaire de ce Poivre est d'un demi pié, & sa grosseur celle d'une corde moïenne (10).

Entre les Atbuftes, on ne trouve nommé que le Pinahuitzxihuitl, que zibuni, arbuite, d'autres nomment Cocochiatti. Il est haut de quarre palmes. Ses tiges sont minces, épineuses; & ses seuilles divisées en lix parries, qui forment entr'elles comme autant de petits faifceaux. La racine est sarmenteuse : les fleurs ressemblent à celles du Châraignier, & le fruit à la châtaigne, mais il pend en petites grappes, vertes d'abord, ensuite roussatres. Cette Plante est une espece de Zoophyre, qui se retire & se slétrit, non-seulement lorsqu'on y rouche, mais au moindre fouffle de l'Homme & de tous les Animaux (11).

Avant l'arrivée des Espagnols, les Mexiquains n'avoient point de Jardins portagers. L'Empereur même & les Caciques, qui faisoient cultiver si foigneuscment des Fleurs & des Simples, dans les grands Jardins dont on a donné la description , n'y entretenoient aucune sorte de légumes & deracines pour l'usage de leur table. Ils recevoient de leurs Vaffaux une partie de ces fecours, qui étoit comprise dans le tribut; & le reste leur venoit des Marchés publics. Mais après le maiz, qui faifoit la principale nourriture du l'ais, c'étoient les racines & les legumes, dont la culture étoit la plus commune en plain champ; fans compter ce que la nature offroit d'ellemême, dans un terrein où l'union continuelle de la chaleur & de l'humiparle d'un de ces arbres, que quinze Hom- l'article des Isles tout ce qui regarde le

mes pouvoient à - peine embraffet. Acofta en Tabac. 

so dessus, pouvoit ombrager mille Hommes. qui souhaiteront un plus grand détail, peu-Liv. 4 chap. 20. vent consulter le même Écrivain, dans la (9) Vosez le Tome VI des Vosages de Description particulière de chaque Province.

Labat, page 171 & fuivantes. On temet à

contenté d'en nommer un grand nombre, sans se croire obligé de les Dischtetten décrire (12). Mais il ne cesse point de répeter que de tous les chimats du VILLE ESPA-Monde, il n'y en a point de plus riche en plantes, ni dans lequel toutes one. celles de l'Europe aient fructifie avec plis de perfection & d'abondance. (13).

diré éroit extrêmement favorable à toutes ces productions. Acosta s'est

Peu de Nations ont autant de gout que les Mexiquains pour les Fleurs. Ils en font des boaquets fort gelans & des coutonnes , qu'ils appellent Neuvelle Ma Suchiles. On a vu que les Jardins de l'Empereur Morezuma offroient plus de mille figures humaines, artificiellement composces de seuilles & de fleurs. Cette pullion s'est communiquée aux Espagnols, sur-tout dans les Couvens & les Monaîteres de tous les Ordres. Gage parle avec admiration des agrémens de cette nature, qu'il trouva répandus dans plufieurs Maifons de campagne, où les Religieux qui se destinent à la Mission des Philippines font un lejour de quelques mois, pour se disposer par une vie douce aux Dilieure refatigues de leur entreprise (14). Mais tien ne paroit approcher de la des-traites des M.S.

(11) Il renvoie les Curieux au Doctene Hetsandez , w qui a fait , dit-il , un bel » Indes, liqueurs, & chofes médecinales, » par l'expres con mandement de Sa Ma-» jesté, faifant peindre & pourtraire au na-

» turel toutes les Plantes des Indes, lafquel-» les, comme ils ditent, font en nombre » de plus demille deux cens , & difent que » cet Œuvre a couté plus de foixante mille o ducats; duquel Quyte le Docteur Antho-» nius Nardus, Médeein Italien, a fait un » extrait. Ibid. chap. 29.

(13) Carreti affure qu'on y trouve tous ceux de l'Europe, excepté des noiferres, des cerifes, des neffes & des cormes. Tom. VI, chap. to.

(t4) Emploions ses propres termes. » La m erainte que ces Religieux ne perdent cou-» rage oblige de leur faire patfer quelque » teins dans des Maifons de plaifance qui » ne dépendent point des Superieurs de leurs » Ordies à Mexico, mais seulement des » Provinciaux qui sont aux Philippines, » & qui y envoient des Vicaires pour les » gouverner. Celle qui se nomme Saint-» Hyacinthe, & qui appartient aux Relio greux de Saint Dominique, ne manque de so rien de tout ce qui peut fervir aux te-» eréations. Les Jardins contiennent enviton so quinze atpens de terre, otnés de toutes » fortes de fleurs, & parragés par de belles » allées de Cittoniers & d'Orangers, où m nous avions des Grenades, des Figues & » du Raifin en quantité, avec des Ananas, » des Sapotes, des Chicolapotes, & tous les » autres fruits qui naissent au Mexique. Les » Herbes , les Salades , & les Cardons d'Ef-

» pagne, que l'on vendoit, apportoient un w grand revenu tous les ans; car chaque » jour on en envoioit une pleine charette air m Marché de Mexico, non en certaines fai-» fons, comme en Europe, mais en toue so tems & en touses faifons. Nous jouissions » de ees délices hors de la Maison 3 & dons » l'interieur , nous étions traités avec toutes » sottes de viandes & de Poissons. Mais ee » qui nous étonnoit le plus, étoit la grande » abondance de Confitures & particuliérement de Conserves, dent on avoit sait so provision pour nors. Pendant que nous » y demeurames, on nous apportoit à chase eun , tous les Lundis au natin , une » demit - douzaine de boêtes de Congnac & » de Conferves d'autres fiuirs, fins comps ter les biscuits pour nous fortifier l'esso toniac le matin & durant tout le jour ; so ear nous trouvious que nos estomaces » étoient tout autres en ee Pais-la qu'en » Espagne. Deux ou trois heures après avoir » fait un repas, où l'on nous avoit servi » divers plats de Monton, de Beruf, de » Veau, de Chevreau, de Cogs-d'indes, & » de Gibier, nous n'en pouvions plus de » fosbletle; de forte que nous étions obligés as de nous fortifier par un verse de chocoso lat, ou par un morceau de conferve ou » de biscuit. Cela me sembloit étrange, » d'autant plus que les viandes, à la rém ferve du Bauf , me paroificient auffi graf-» fes & aufii succulentes que eclles de l'Euso rope. Un Medecin me dit que quoi-» qu'elles sussent aussi belles que celles d'Es-» pagne, il s'en falloit beaucoup qu'elles » fuileut auffi nourriffantes, à cause des » paturages, qui font plus fees, & n'ont Lilling

DISCRIPTION DI LA NOU-VILLE ESPA-Delett & delicieux Jardin des Carmer.

au Nord-Ouest. Ce lieu, dir-il, est d'une beauré d'autant plus éronnante, qu'il est situé sur une Montagne au milieu d'une chaîne de Rochers. Les Carmes, qui s'y font bâti un magnifique Couvent, ont fait faire, entre les Rochers qui environnent l'Edifice, des caves, ou des grottes, en forme de petires chambtes, qui fervent de logement à leurs Hermites, & plufieurs Chapelles , ornées de Statues & de Peintures , avec des disciplines de fil de fer, des haites, des ceintutes garnies de pointes, & d'autres instrumens de mortification, qui font exposées à la vue du Public, pour faire connoîtte l'austériré de leur vie. Ce sanctuaire de la Pénitence est entouté de Vergers & de Jardins, remplis de fleurs & de fruits, qui contiennent près d'une lieue de tour : on y trouve, en plusieurs endroits, des Fontaines qui fortent des Rochers, & dont l'eau est d'une fraicheur, qui jointe à l'ombrage des arbtes , tend cet Hermitage une des plus délicieuses retraites du Nonde. On ne s'y promene qu'entre les Jasmins, les Roses & les plus belles fleurs du Pais. Il n'y manque rien qui puisse donner du plaisir aux fens, & fatisfaire la viie ou l'odorat. Les Hermites font relevés chaque semaine ; c'est à-dire qu'après huit jouts de solitude , ils retoutnent au Couvent , pour faire place à ceux qui leur succedent (15).

Le Floripondio.

On met au premier rang des fleurs Mexiquaines celles d'un arbre , que les Espagnols ont nommé Floripondio, & qui ne porte aucun autre fruit. Elles sont un peu plus grandes que le Lis, à peu-près de la même forme, d'une blancheur éblouillante, avec de grandes étamines comme celles du Lis. Leur odeur est charmante, sur-tout pendant la fraicheur du matin. Ce bel arbre fleurit, sans interruption, pendant toute l'année. Les Espagnols ont donné le nom de Flor de la oreja à la fleur d'un autre atbre

Le Xuchinati, on Flor de la oceas.

que les Mexiquains nomment Xuchinacaztli, parcequ'elle représente en effet l'oreille humaine. Les petales font d'un beau pourpre en dedans, & verds en dehots. L'odeur en est extrêmement agréable.

» pas les changemens du Printems, comme » plus de quatre cens piaîtres. Gage, Part, » ceux de l'Europe; ce qui fait que l'herbe en eft courte & fe fletrit bientot , &c. Part. 1. chap. 14.

(1) Le même Voïageur ajoûte que fi ee beau Jardin forme un spectacle merveilleux, c'eo est un plus admirable encore, » de voir » le nombre de carolles , pleins de Gentils-» hommes & de Dames de Mexico , qui w viennent vifitet les Hermites & qui les so reverent comme des Saints. Ils leur portent m des confirures & d'autres préfens, pour » obtenir quelque part à leurs prieres. On m leur fait auffi de grandes aumones en arso gent, mais fur-tout de riches offrandes » de diamans, de perles, de chaînes & de » couronnes d'or , & de précieuses robbes . so pour une Image de leur Eglife, qu'ils m appellent Norre-Dame du Mont Carmel, so devant laquelle il y avoit alors vingt

a. ch t. Carreri , qui vilita le meme lieu, n'en fait pas moins d'éloges. Il lui donne fept lieues de terreio, environnées d'un bon mur de pierre & de chanx. C'est l'ouvrage de Dom Melehiot Quellar, qui emploia scoooo piastres a cette fondation. Depuis l'origine de l'Hermitage , on y a toujours vu deux Corbeaux, qui ne permettent point à d'autres d'y entrer , & qui choffent même leurs Perets , lorfqu'ils font en état de voler. Le Cuifisier les appelle en fiffant. Ils vienneot . ils mangent , & s'en retournent dans le Bois. Tome VI , Liv. 1. chap. 1. L'enecinte tenferme de très hautes Montagnes, ou il fe trouve des Cerfs , des Lions, des Tigres & des Lapins, qui viennent jusques fous les fenêrres du Couvrot, Carreri y tua un Cetf, ee qui déplut fort aux Religieux. dans leur ombelle un véritable cœut. Elles sont blanches en dehors, & rougoâtres en dedans, grandes & belles, mais un peu visqueuses. On leur attribue plusieurs qualités, sur-tout contre les affections hystoriques. Enfin le Cacaloxochiel est un aurre arbre dont on vante beaucoup les

DE LA NOIS VILLE ESPA-Le Yolexachi-L Le Cacaluage

fleurs, autant pour leur beauté que pour l'excellence de leur odeur. Les unes font bleues, d'autres rouges, d'autres blanches, & d'autres de toutes ces couleurs mèlées. Il en nait un fruit à grandes filiques rouges, dont la poulpe est emploiée dans la Médecine, pour nettoier le ventricule & les intellins

La Fleut, que les Mexiquains nomment Cempoalxochitl, & les Espagnols Le Cempoalxo-Clavellinas de las .ndias , est moins célebre par sa beauté , que par ses admirables vertus. Ximenez les décrit (16). Le suc des feuilles , & les feuilles losses. mêmes, broiées, & prifes dans de l'eau ou du vin, gueriffent les refroidiffemens du ventricule. Elles provoquent l'urine, les mois, & la fueur. Appliquées exterieurement, avant l'accès des fiévres intermittantes, elles en diminuent la force. Elles diffipent les vents. Elles excitent à l'amour. Elles guerifient la cacohexie qui vient d'une cause froide, ou de quelque désordre du foie. Elles remedient aux obstructions. Elles relachent les contractions de nerfs. Elles sont un spécifique pour l'hydropisse. Prises dans l'eau froide, elles deviennent un bon vomitif (17). Enfin, c'est un excellent remede contre toutes les affections froides, en évacuant la cause du mal par l'urine & les sueurs (18). On en distingue plusieurs especes, mais la principale est celle qui se nomme proprement Cempoalxochitl.

Cependant on honore du même nom une Plante fort différente, dont Beibe de même les feuilles ressemblent à celles de la Chicorée dentelce, mais sont rudes, nom épineuses, & noirâtres ou cendrées vers leurs tiges. Elle potte une fleur qui ressemble au floccon du Chatdon; sa décoction est amere; mais on lui attribue la propriété de lâcher le ventre, d'en appaifet les douleurs, d'exciter l'urine, &c.

On ne trouve point d'autres fleurs, décrites ou nommées dans les Relations : mais quelques Voiageurs ont observé particulièrement quatre sortes lieres d'Herbes, dont la figute & les qualités leur ont paru mériter plus d'attention

1. Celle, que les Mexiquains nomment Yeuinpatli, & Quimihpatli, a recu des Espagnols le nom de Cevadilla. Il s'en trouve plusieurs especes; mais la principale a les feuilles longues & étroites; avec des lignes féparées qui regnent dans toute leur longueut. Elle jette une forte de bouton , qui prend la forme d'un épi, & qui porte des grains semblables à ceux de l'orge, mais de moindre groffeur, si chauds & si caustiques, que dans la gangrene, & pout tous les ulceres malins qui demandent un cautere,

(16) Liv. 3. chap. 12. (17) Delà peut-êrre l'opinion de ceux qui les croient un peu venimeules.

(18) Quelques - uns en font un Baume our les blessures. Ils en font bouillir les fleurs dans de l'huile commune ; ils y joi- fupra , Liv. 5. page 210.

grent du fue des mêmes fleurs; & possone tout à la chaufie , ils y mettent un peu de eire, pour lui donner la confiftence d'enguent. C'eft un remede fingulier pour les plaies & pour les hemorihoides. Lacr, ubi ils produisent les mêmes effets que le fer brûlant.

DISCRIPTION DE LA NOU-

2. Le Tlitzotchitt est une espece de volubilis, qui s'éleve autour des VELLE ESPA. arbres & qui les embrasse. Il porte des filiques oblongues, étroites, & presque rondes, qui ont l'odeur du Baume de la Nouvelle Espagne. On les fait entrer dans la composition du chocolat. Leur poulpe est noire, & pleine de petits grains qui reflemblent au Poivre. Deux de ces grains , macerés dans l'eau, provoquent merveilleusement l'urine (19).

3. Le Chichimecapatli a les feuilles longues & minces. Sa racine, qui a la forme & la grofleur d'une noix, est blanche en dedans, noire en dehors, & rend un fuc vifqueux. Cette herbe est feche & chaude au quatrieme dégré, & d'une force si singuliere, qu'on n'en use point sans précaution. Au poids d'un scrupule, prise dans quelque liquent, elle purge par les deux voies. Les Mexiquains y melent une autre herbe, qu'ils nomment Cocorlie; & de ce melange ils composent des Trochisques, dont une dragme fait encore une puissante purgation, mais fans danger.

4. Le Mecaxuchitl est une herbe rampante, dont les épis sont ronds. unis & tortus. Ses feuilles font grandes , d'une épaisseur qui tire aussi sur le rond, & d'une saveur fort acre. Elle porte un fruit qui ressemble au Poivte long , & qu'on mêle au chocolat pour eu relever le goût. Il fubrilife les humeurs lentes & épailles. C'est un antidote tenommé contre toutes sortes

Progrès des Plantes d'Efpa-

de poisons. On n'a point suivi d'autre ordre, dans cette courte peintute des Plantes Plantes d'Espa- Mexiquaines, que celui qu'on a trouvé dans les Voiageurs. A l'égard de celles que les Espagnols y ont transportées, on a déja remarqué que chaque Province offre aujourd'hui tout ce qui croît en Espagne, » meilleur dans » quelques-unes, fuivant le témoignage d'Acosta, & pire dans d'autres; » comme le Froment, l'Orge, les Porées & toutes fortes de légumes, les " Laitues, Choux, Raves, Oignons, Ail, Perfil, Navets, Paftenades, " Rerangenes ou Pommes d'amour , Scarolles , Bétes , Epinars , Gatances , .. Pois, Feves, Lentilles, enfin tout ce que la Nature donne ici d'utile. Entre les Arbres, ceux qui ont fructifié avec plus d'abondance font les Orangers, les Limoniers & les Citroniers. On en vit bientôt des Forêts; spectacle fort étonnant pour le même Ecrivain, qui étant au Mexique demanda, dit-il, d'où venoient tant d'Orangers : on lui répondit que c'étoit l'effet du hasard, & que les oranges étant tombées à terre, où elles s'étoient pourries, leurs femences, dispersées par les eaux & le vent, avoient germé d'elles mêmes. Il ne vifita aucune partie de la Nouvelle Espagne où les deux qualités dominantes du l'ais, qui font la chaleur & l'humidité, n'aient multiplié ces arbres & leurs fruits avec le même fuccès. Cependant ils ne croiffent pas facilement dans les Montagnes. On les y transplante des Vallées & des Côtes maritimes (20).

Les Fignes, les Piches, les Presses, les Abricots, & les Grenades mêmes, ne se sont pas ressentis moins avantageusement de la faveur du climat. Mais il n'en est pas de même des Pommes, des Poires, des Prunes & des Cerises; foit que leur culture ait été négligée, ou que dans une grande Région,

(19) Lact, ibid. & Monardes, chap. 54. (10) Acosta , Liv. 4. chap. 11.

dont la temperature est inégale, on n'ait pas assez distingué celle qui leut Description convient. Il s'y trouve néanmoins une si grande abondance de Coings, qu'on DE LA Nouen donne cinquante à choisit pour une demi - réale; d'ailleurs, ajoute velle Espa-Acosta, les Mexiquains regrettent peu quelques fruits grotliers qu'on n'a pu one. faire croître jusqu'à présent dans leur Pais, tels que les Châtaignes, les Nefles, les Cormes, les Noisettes, & même les Amandes, qui n'y viennent pas facilement. On leur en porte d'Espagne, & l'on ne s'apperçoit point qu'ils foient fort avides à les recherchet (21).

Oifcaux.

## 6. III. ANIMAUX.

LE principal ornement des Mexiquains consistant dans les belles plumes, qu'ils emploient non-seulement à se parer, mais à faire des Etoffes & des Tableaux, dont on a vanté mille fois la beauté (22), on ne regardera point comme une exageration, dans les Voiageurs, ce qu'ils racontent de l'excellence & de la variété des Oifeaux de la Nouvelle Espagne. Acosta déclare que l'Europe n'a rien qui en approche (23). Carreri prononce que le reste de l'Univers n'a rien qu'on puisse leur comparer (24).

On donne le premier tang au Senfoutlé. Cet Oifeau joint à l'éclat du plumage un chant si agréable, qu'on n'a pas cru pouvoir mieux le tepréfenter que par fon nom, qui fignifie cinq cens voix. Il est un peu moins gros que la Grive, & d'un cendré très luifant, avec des taches blanches fort régulieres aux aîles & à la queue.

On n'admire pas moins le beau noir, qui fait la couleur du Gorion, que les agrémens de son ramage; sut-tout du Mâle, qui est de la grosleur d'un Moineau.

Le Gorian.

Le Senfoutié.

## (21) Ibid.

(12) Ecoutons le favant & judicieux Acofta : » On s'elmerveille que l'on puisse » faire avec des plumes une cenvre li dé-» licate & si parfaitement égale, qu'elles » semblent être de vraies couleurs de peinw ture & ont un ceil & un regard fi gai , » fi vif , & fi agréable , que le Peintre n'en so peut pas faire de fi bean avec son pinceau s & fes couleurs. Le Précepteur du Prince m d'Espagne Dom Philippe lui donna trois » Estampes ou Pourtraits faits de plumes, so comme pour mettre en un Breviaire, » lesquels son Alresse montra au Roi Dom » l'hilippe, notre Sieur , fon Pere , lesquels » Sa Majesté contemplant , dit qu'il n'avoit » jamais vu , en œuvre fi petite, une fi gran le » perfection & excellence. Et comme on seut un jour préfenté à la Sainteré de » Sixte V un autre quarré plus grand, où » étoit pourtrait St François , & qu'on lui cut » dit que les Indiens faifoirne cela de pluso mes, il le voulut éprouver, touchant des Tome XII.

» dolgrs le rableau; ponr voir fi c'étoit so plume, d'autant que la vue ne pouvoit » diferner is c'ésoit couleurs namelles de » plumes, ou artificielles de pinecau. C'est » une chofe fort belle que les tais & re-» gatds que jette un vert , un orangé comme » dore, & autr s coulcurs fines; & eft » digne de remarque que les tegat-lant » d'une autre façon, on les voit comme » couleurs mortes Les meilleures & plus » belles Images de plumes se font en la Province de Mechoacan & au Bonrg de » Pascaro. La façon est qu'avec de setites » pinces délicates , ils attachent les plumes » des Oifeaux mores, & avec une colle » déliée qu'ils ont , les vont attachant l ge-» tement & poliment. Les mêmes Oifeaux » y fontencore aujourd'hu ; mais les Mexio quains ne sont plus tant eurieux, & ne font » plus tant de gentillesses comme ils sou-. loient Liv. 4. chip. 37.

(21) Ibid (24) Toine VI, chap. 9. Kkkk

Grittone.

Discarrios Le Cardinal chance bien aufii, mais il eft moins diffingué par cette quapla Nouve lité, que par fa figure. Il eft de la grandeur d'une Aloucte de Bois. Son
Pla Nouve plumage & fon bæ font du plus beau rouge, & fa tête eft ornée d'une
Planta de la même couleur. On le prend dans les parties temperées

très belle hupe. de la même couleur. On le prend dans les paries temperées de la Nouvelle Efogene & de la Horide. Les Efogenes achteent cet Oifeau jusqu'à dix ou douze piaffres, pour le transporter en Eutrepe. On en diftingue un plus petit, qui est de la même cculeur, mais qui ue chante iamais.

Le chant du Tigrillo est estimé; & sa couleur, qui est un véritable tigré, ne l'est pas moins. Il est de la grosseur d'une Grive.

Le Cultiacoche, Le Cuirlacoche a les aîles brunes & les yeux rouges. Il est aussi grand que le Sensouté, mais il a le bec plus long. Lorsqu'on le garde en cage, on est obligé d'y mettre une pierre de ponce, asin qu'il puisle y limer son bec, dont la longueut l'empéch-roit de manger.

Le Cacadorocotie Le Cacadorocott est de la grandour d'un Merle. Sa couleur est jaune, & fon chant fort agréable.

Le silgenos. On recherche beaucoup, pour la cage, le Silgueros, qui est blanc & noir, & de la grosseur d'un Moineau.

Alosettes just Entre les Alouettes de Bois, il s'en tronve de Jaunes & noires, qui font set à autre leuts nids à certaines Plantes, en les y fuípendant avec des crins, tiffus en forme de bourfe. Elles chantent bien.

censultus.

On difunque plutieure belles effeces de Petroquers. Les Catenillas on Bract.

Brac

queue, de la longueur de celle du Faifan. Mais ils n'apprennent point à parlet. On voit, au Mexique, deux especes de Faifans; l'une, qui se nomme

Reale. Grittone, a la queue & les alles noires, & le refte du corps brun; l'antre, nomnée Reale, est d'une couleur plus claire, relevée par une espece de coutonne qu'elle a sur la tête (15).

La Visicili, 
L'Oifeau que les Mexiquains nomment Vicicili patoit peu différent de celui que les Européens ont nommé René dans d'autres lieux, & Tomincios au Perou. 
Gomara le décrit : » Il n'a pas le corps plns gros qu une Guèpe. Son bec est long 
» & très délté. Il se nourrit de la rose & de l'odeur des fleurs , en volt-

- " geant, fans jamais se reposer. Son plumage est une espece de duver, mais " varié de différentes couleurs, qui le rendent sort agréable. Les Indiens
- " l'estiment beaucoup, sur tout celui du cou & de l'estomac, pour le mertre en œuvre avec l'or. Le Vicicili meurt, ou plutôt, s'endort au mois d'Oc-
- tobre, fur quelque branche à laquelle il demeure attaché par les piés,
   infqu'au mois d'Avril, principale faifon des fleurs. Il fe réveille alors;
- » & delà vient fon nom, qui fignifie reffuscité.

  Le Cozquauhtli, qui se nomme vulgairement Aure, est un grand Oiseau,

fort commun dans route la Nouvelle Efpune, & de la goffent d'une

(15) Carreri, Tome VI, chap. 9, pages 110. & précédentes, Gomara, Liv. 1. ch. 98.

Poule d'Inde. Tout le plumage de son corps est noir , à l'exception du cou & de la poirrine, où il tire fur le rouge. Ses aîles font noires vers la jointure . & tout le reste est mêlé de couleur de cendre , de jaune & de pour- VILLE ESPApre. Il a les ongles fort crochus, le bec des Perroquets, noir à l'extrêmité, one. les narines fort épaiffes, la prunelle des yeux jaune, les paupieres rougeatres, le front couleur de fing & filloné de rides, qu'il ouvre & qu'il refferre à son gré . & sur lesquelles flottent quelques poils crépus. Sa queue, qui est celle de l'Aigle, est moitié noire & moitié cendrée. Il se nourrit de serpens, de Lésards, & d'excrémens humains. Il vole presque continuellement, avec une force qui le fait rélister au vent le plus impétueux. Sa chait ne peut être mangée, & jette une odeur fort puante. On distingue une autre espece d'Aute, que les Mexiquains nomment Tzopilosl.

Les Chiacchialaceas sont une espece de Poules, qui ressemblent beaucoup chiacchialaceas.

aux notres; mais elles font plus petites, & leur plumage est toujours brunatre. Les Bois & les Campignes du Mexique sont remplis de Coqs d'Inde sau-

Coqs d'Inde vages, qu'on tue facilement, pendant le clair de Lune, lorsqu'ils sont ju-

ches fur les arbres fecs où ils passent la nuir. S'il en tombe un, on ne doit pas craindre que le bruir de l'arme à feu faile partir les autres (26). On compre diverses fortes de Grives; les unes noires, & si familieres, Grives Mexi-

qu'elles entrent dans les maifons. D'autres ont les ailes rouges; d'autres la qua tète & l'estomac jaunes. Leur chair se mange, sans être aussi fine que celle des nôtres.

Le Mexique a son Pivert, qui n'est pas plus grand que la Tourterelle, Pivert, & 615 mais qui a le bec aussi long que le corps. Son plumage est enrierement noir, à l'exception de la gorge, où il est jaune. On assure que de l'eau tiede, où l'on a fair tremper la langue, est un spécifique pour les maux de cœur, & que la fumée de ses plumes guerit d'autres douleurs du corps, pat une espece de sympathie; c'est-à-dire, que celles des ailes guerir les maux de bras, celle des cuisses, les maux de cuisses & des jambes, &c (27).

Le Guachichil, dont le nom fignifie Suceffeur, est un petit Oiseau qu'on Le Guachichil, voit sans celle en mouvement autour des fleurs & qui vit de leur suc. On prérend que pout dormir il se tient par le bec entre les petites branches de quelque arbre. Les Indiens emploient ses plumes à leurs plus beaux ouvrages.

Les Suppilotes sont des Oiseaux de la grandeur du Corbeau, & l'on en Les Suppilotes,

distingue deux especes; l'une qui a sur la tête une crère de chait; & l'autre, une hupe de plumes. Ces Oifeaux se noutrissent de charognes & d'immondices. Il est defendu à Vera-Ctuz de les tuet , parcequ'on les croit uriles à purifier l'air; comme il y est permis au contraire de tuer les Pigeons, domeltiques & fauvages, parcegion en craint le mal oppolé,

L'Oifeau, que Dampier nomme Bourdonnant, fans nous apprendre fon Le Bourdonnant, nom Mexiquain, a le plumage fort joi, le bec noit & fort delié, les jambes & les pies d'une extrême délicatelle. Sa groffeur est celle d'un l'ianneton. Dans son vol, il ne hat point les aîles; mais les tenant toujours étendues, il se meut avec beaucoup de vîtesse, sans cesser jamais de faire entendre une forte de bourdonnement. On ne le voit qu'au milieu des fleurs (17) Ibid.

(66) Carreri, Tome VI page 110.

Kkkkii

DESCRIPTION DE LA NOU-VELLE ESPA-

& des fruits, voltigeant à l'entour, & paroissant les examiner sous toutes leurs faces. Quelquefois il y pose un pie, ou tous les deux; il se retire tout-d'un coup; il y revient avec la même legereté, & chaque fleur l'arrête ainsi pendant cinq ou six minutes. On en distingue deux ou trois especes, dont les unes sont plus grosses que les autres , & n'ont pas le même plumage ,

Le Quar

mais elles font toutes fort petites. La plus groffe est noirâtre (18). Le Quam a la grosseur d'une Poule-d'inde, comme il en a le bec. Sa conleur est un brun noirâtre, Il habite les Bois, où il se nourrir de baies, & fa chair est excellente.

Le Correfo.

Le Correso est un autre Oiseau qui se nourrit de baies, & dont la chair est très bonne; mais on croit ses os si venimeux, qu'on prend soin de les enterrer, ou de les jettet au feu, de peur qu'ils n'empoisonnent les Chiens. Il est plus gros que le Quam. Le Maie est noir , avec une hupe sur la rête; & la femelle est d'un brun obscur.

Les Corneilles

On nomme Subtiles une espece de Corneilles, qui font de la grosseur d'un Pigeon. Leur plumage est noirâtre, mais le bout des aîles & le bec tirent fut le jaune. Elles ont une maniere extraordinaire de bâtir leurs nids. Ils font suspendus aux branches des plus grands arbres, & même à l'extrêmité des plus hautes, & de celles qui s'écartent le plus du tronc. Ce qu'ils ont d'étrange, c'est qu'on les voit toujours à deux ou trois piés de la branche à laquelle ils font suspendus, & qu'ils ont la figure d'un saladier rempli de foin, Les fils, qui attachent le nid à la branche, & le nid même, font composés d'une herbe longue, fort adroitement entrelacée, & deliés proche de la branche, mais plus gros vers le nid. On apperçoit à côté du nid , un trou qui fert d'entree à l'Oiseau ; & le même arbre offre quelquefois vingt ou trente de ces nids suspendus, qui forment un spectacle fort agréable (29).

Les Corneilles carnaffieres sont noitâtres, à peu-près de la groffeur de nos Corbeaux. Elles ont la tête sans plumes & le cou si chauve & si rouge. qu'en les voiant pour la premiere fois, on les prend pour des Coqs d'Inde. Il s'en trouve de tout-à-fait blanches, qui n'en ont pas moins la têre & le cou chauves, & qui sont de la même grosseur. Mais on n'en voit jamais plus de deux à la fois; & dans les trouppes des noires, il s'en trouve prefque toujours une blanche. A Campeche, où ces Orseaux sont en fort erand nombre, les Coupeurs de bois regardent les blancs comme les Rois de l'espece. Ils croient avoit observé que lorsqu'une trouppe s'assemble autour d'une carcasse, c'est le blanc qui commence la curée , sans qu'aucun des autres ofe y toucher, jufqu'à ce qu'il foir rempli, & qu'auffi-tôt qu'ils lui voient prendre son vol, ils fondent tous ensemble sur la proie. Dampier, qui avoit passe quelque tems dans cette Baie, ne fit pas la même observation; mais il nous apprend que les Coupeurs de bois ne vivant que des Vaches fauvages qu'ils tuent fans ceffe, & laiffant à l'abandon une partie de la chair & des intestins, les Espagnols du Pais défendent aux Ha-bitans, sous de grosses peines, de tirer les Corneilles, parcequ'ils les croient utiles à garantit l'air, de l'infection des charognes. Quoique les Anglois , qui viennent couper le bois de Campêche, ne croient pas devoir beaucoup de (18) Dampier , Tome III , page 278. (19) Ibidem.

fournission à cette loi, ils ne lausent pas de s'y affujettir, par un fentiment de superstition, qui leur fait regarder la mort d'une Corneille comme le DISCRIPTION prétage de quelque détattre (40).

VELLE ESPA-La Nouvelle Espagne a trois sorres de Canards; les uns, plus petits que GNE.

les nôtres, qui se perchent sur les vieux arbres sans feuilles, & qui ne vont à terre que pour manger , d'autres , qui se nomment en langue du Païs , Canards Jifflans, parceque leurs ailes font une espece de sifflement dans leur vol, & qui se perchent comme les premiers; les troisiemes, qui ne se

perchent point, & qui ressemblent à ceux de l'Europe. Ils ont tous la chair très bonne. L'Oifeau, qu'on nomme Tout bec, tire ce nom de la groffeur de son bec, Le Tout-bec

qui est aussi gros que le reste du corps. Les plus gros ne le sont pas plus que nos Piverts, & leur reflemblent affez par la figure : mais il s'en trouve de

plus perits, qui font beaucoup plus rares.

Les Cogrecos sont des Oileaux qui ont les ailes courtes. Ils sont moins le Cogreco. gros & moins ronds que la Perdrix, dont ils ont la couleur; mais ils ont les jambes plus longues els se plaisent à courir surterre, dans les Bois marécageux, ou fur le bord des Criques. Ils ont une forte de ramage, qu'ils font entendre foir & matin, & par lequel il paroît qu'ils s'appellent & qu'ils se répondent. Leur chair est un aliment délicat.

Le Faucon pécheur ressemble, par la figure & la couleur, à nos plus Le Faucon pépetits Faucons. Il en a le bec & les ferres. On le trouve ordinairement cheur. perché sur le tronc des arbres, ou sur les branches seches qui donnent sur l'eau, piès de la Mer ou des Rivieres. Dès qu'il apperçoit quelque Poiffon , il y vole à tleur-d'eau , il l'enfile avec ses ergors , & s'éleve aussitôt en l'air, fans toucher l'eau de ses aîles. Il n'avale pas le poisson entier, comme d'autres Orfeaux qui en vivent; mais il le déchire de son bec, pour

le manger en morceaux-

Les Merles de la Nouvelle Espagne sont un peu plus gros que les nôrres. Ils ont la queue plus longue, & leur ramage est un caquet comme celui Toutterelles des Pies; mais leur couleur n'est pas différente. On distingue trois sortes de Tourtetelles : les unes ont le jabot blanc ; les autres font de couleur brune . & les troisiemes d'un gris fort sombre. Les premieres sont les plus grosses . & le reste de leur plumage est d'un gris qui tire sur le bleu. Elles sont bonnes, rondes, dodues & de la groffeur d'un Pigeon. Celles de la seconde espece sont de couleur brune, mais plus perires & moins grasses que les premieres. Les moisiemer, qu'on nomme aussi Tourterelles de terre, parcequ'elles vont souvent à pié sur la rerre, sont plus grosses qu'une Allouette, & rondes de gtaisse.

On a donné le nom d'Oiseau du Tropique, à un Oiseau qu'on ne voit effectivement que vers ce cercle, foit en hier, foit fur les Côres où il fait Tropique, fon nid. Il est de la grosseur d'un Pigeon, tond comme la Perdrix, & tout blanc, à la réserve de deux ou rrois plumes de l'aîle, qui sont d'un gris clair. Son bec est jaune, gros & court. Il a sur le croupion une longue plume, ou plutor un tuiau, d'environ sept pouces de long, qui lui tient

(10) Dampier, Tome III. page 180. à la Jamaique, comme elle l'est à Vera-D'ailleurs la même Loi, dit-il, est établic Cruz, pour les Aures. Kkkkiii

DE LA NOU-Totoquestal

La Boubie.

lieu de queue. Cette description fait juger que c'est le même que nos Matelots nomment Paille-en-cu, fur les Côtes d'Afrique, vers la même VELLE ESPA- hauteur (\$1).

Le Totoquestat est un Oiseau de la grosseur du Pigeon ramier. Son plumage est verd, & sa queue fort longue. Les Mexiquaius se paroient de ses

plumes . dans leurs plus grandes Fêtes (12). La Bou'i, dont on a vu si souvent le nom dans les Relations de la Mer du Sud, est un Oiseau aquatique, un peu moins gros qu'une Poule, & d'un gris clair. Dans les Isles, il est plus blane que sur les Côtes de la Terre forme. Son bec est fort, plus long & plus gros que celui des Corneilles, & plus large par le bout. Ses pies sont plats, comme ceux du Canard. C'est un Oiseau fort stupide, & qui s'écarte à peine du chemin par lequel il voir venir des Hommes. Du côté de la Mer du Sud, il fait fon nid à terre; & dans la Mer du Nord il le fait sur les arbres (33). Sa chair

est noire, & plaît à ceux qui aiment le Poisson, parcequ'elle en a le goût. Le Guerrier, autre Oifeau aquatique, est de la grosseur d'un Milan, auquel il ressemble austi par la forme; mais il est noir, à l'exception du cou , qu'il a rouge. Il vit de Poisson. Cependant il ne voltige jamais sur l'eau; mais se tenant en l'air, comme le Milan, il s'élance sur sa proie, l'emporte légerement avec le bec, & retourne dans les airs, fans avoir autrement rouché l'eau, que de la pointe du bec. Ses ailes font fort longues, & ses piés ne different point de ceux des Animaux terrestres. Il fait son nid à terre ou fur les arbres, suivant les commodités qu'il y trouve.

Dampier fait un curieux récit (34) de l'établissement des Boubies, des fur les Boubies Guerriers, & d'une autre espece d'Orseaux qui sont de la grosseur d'un œuf, dans les Isles Alcranes, sur la Côte d'Yuearan, vers le vingt - troisieme dégré de latitude du Nord. Les plus seprentrionales de ces isles sont habitées par un prodigieux nombre de ces Oifeaux. Chaque espece y occupe son eanton. Les Boubies tiennent plus de terrein que les autres, parcequ'elles font en plus grand nombre. Quoique les Oifeaux de la groffeur d'un œuf foient auffi

> (31) On ne parle iel d'un Oiseau si connu, que pour en prendre occasion de remarquer qu'il y en a plus d'une espece, puisque le Pere Labar, qui l'avoit observé d'aussi près que Dampier , mais dans un autre lieu , en donne la description suivane. Il est à peu près de la groffeur d'un Pigeon. Il a la rête petite & bien faite, le bee d'environ trois pouces de longueur, affez gros, fort & pointu, tout rouge comme les piés, qui reffemblent à ceux des Canards. Ses ailes font beaucoup plus grandes & plus fortes que son corps ne semble le demander. Les plumes des alles & de tout le corps sont très blanches. La quene est composée de douze à quinze plumes, de einq a fix pouces de long du milieu desquelles fortent deux plusnes de quinze à dix huit ponces de long , accollées , & qui semblent n'en faire qu'une gnage d'un Votageur tel que Dampier.

seule. C'est ce qui a donné lieu aux Matelots de les nommer Paille en-cu , ou Fetuen-cu. Ces Oiseaux volent ties bien & très haut. Ils se reposent sur l'eau, comme les Canards. Ils wivent de Poiff n. Ils élevent leurs Petits dans des lieux déferrs, & dorment vraisemblablement fur l'eau. Tome VIII . page 305.

(11) Lact , page 114. (13) L'Isle d'Aves , qui est à huir ou neuf licues de Buenos aites , & d'autres Ifies voilines, où le Comte d'Estrées fit naufrage avec toute fa Horte en 1678, font peuplees de Boubies, qui ne font leurs nids que fur les arbres. Dampier , Tome I , page 16.

(14) Dampier, Tome ; , pages 119 & fuivantes. Il faut nettre toures les Relations au rang des Fab'es, fi l'on doute iei du témoi-

Le Guerrier.

Observation & les Guettiers. fort nombreux, leur petitesse, qui demande moins de place, les ressertes DESCRIPTION dans un canton plus borne; mais ils ne laissent pas d'y dominer feuls, fans Description

erte inquietes par leurs voifins. Les trois especes sont peu farouches, furtout, les Boubies, » dont la foule est d'ailleurs si grande, qu'on ne fauroit ens. » Passer dans leur quartier, sans être incommodé de leurs coups de bec-» Pobfervai, continue le même Voiageur, que ces Animaux étoient rangés " par couples; ce qui me fit croire d'abord que c'étoit le mâle & la fe-" melle : mais les aiant frappés, l'un des deux s'envola de chaque endroit, » & celui qui resta de chaque couple me parur aussi malin que ceux qui " s'étoient éloignés. J'admirois la hardielle de ceux qui ne s'envoloient » point, malgré les efforts que je faisois pour les y contraindre, lorsque » je m'apperçus que c'étoient des jeunes, qui n'avoient point encore appris » à se servir de leurs ailes , quoiqu'ils sussent aussi gros que leurs Meres, » & qu'ils ne fussent pas moins fournis de plumes. Ils les avoient seule-" ment un peu plus blanches & plus nouvelles. Je remarquai aussi que les " Guerriers & les Boubies laissoient toujours des gardes près de leurs Perits. » fur-tout dans le tems où les vieux alloient faire leurs provisions fur Mer. On » voioit un allez grand nombre de Guerriers, malades ou estropies, qui paroif-» foient hors d'état d'aller chercher de quoi se nourrir. Ils ne demeuroient » pas avec les Oifeaux de leur espece ; & foir qu'ils fussent exclus de la » fociété, ou qu'ils s'en fussent sépatés volontairement, ils étoient dispersés » en divers endroits, pour y trouver apparemment l'occasion de piller. " J'en vis, un jour, plus de vingt, sur une des Isles, qui faisoient de » tems en tems des forties en plate campagne, pour y chercher du butin: » mais ils se retiroient presqu'aussi-tôt. Celui qui surprenoit une jeune Boubie fans garde, lui donnoit d'abord un grand coup de bec fur le dos, » pour lui faire rendre gorge; ce qu'elle faisoir à l'instant. Elle rendoit » quelquefois un Poisson ou deux, de la grosseur du poigner, & le vieux » Guertier l'avalloit encore plus vîte. Les Guerriers, qui sont en bonne " fanté, jouent le même tour aux vieilles Boubies qu'ils trouvent fur Mar-» J'en vis un moi-même, qui vola dtoit contre une Boubie, & qui d'un » coup de bec lui fit rendre le Poisson qu'elle venoit d'avaller. Le Guerrier » fondir si rapidement sur la proie qu'il avoit fait rendre à l'autre , qu'il » s'en saistr en l'air, avant qu'elle sût tombée dans l'eau. Ximenez décrit un Oifeau du Mexique, qu'il appelle monstrucux; de L'offeau mons-

la grandeur, dit il, du plus gros Coq d'Inde, & presque de la même forme, trucus, Son plumage est blanc, moucheté de quelques perites taches noires. Il a le bec d'un Epervier, mais plus aigu. Il vit de ptoie, fur Mer & fur Terre. Son pie gauche ressemble à celui de l'Oie, & lui sert à nager. Du pié droir, qui est semblable à celui du Faucon, il rient sa proie, dans l'eaucomme dans les airs (35).

Acofta diffingue trois fortes d'Animaux, dans la Nouvelle Espagne; ceux on'on y a portés d'Europe, ceux de la même espece, qu'on y a trouvés, & Qualrupsies, ceux qui font propres au Païs. Il met, dans la premiere classe, les Vaches, les Brebis, les Chevres, les Potcs, les Chevaux, les Anes, les Chiens & les Chars. Rien ne cause tant d'admiration ; que la facilité avec

(35) Lact, ubi fupra.

DE LA NOU-

laquelle ils s'y font multipliés. Le nombre des Brebis est au-dessus de l'imagination. Il se trouve des l'articuliers qui en possedent jusqu'à cent mille. VELLE ESPA- avec peu de difficulté pour les nourrir, dans le choix d'une infiniré de pâturages communs, où chacun a la liberté de faire paître ses Troupeaux. Les laines feroient une richesse pour l'Europe, si la qualité des herbes, qui font fort hautes, & fouvent trop dures, ne rendoit cet avantage prefqu'inutile. On l'a même négligé long-tems, juiqu'à laufer perir toutes les laines, qui paroissoient trop teches & trop groffieres pour être emploiées : mais à la fin quelques Espagnols ont rrouvé l'art d'en faire des draps & des couvertures, qui ne fervent néanmoins qu'aux Indiens, & qui n'empêchent point que les draps d'Espagne ne se vendent fort cher. Ainsi la principale utilité qu'on tire de ces Troupeaux innombrables, est d'en avoit à vil prix la chair, le lait & le ftomage (36).

Les Vaches ne se sont pas moins multipliées, dans la proportion de leur

Varhet domeftiques & fauva-

espece, & rapportent plus d'avantages à la Nouvelle Espagne, Un distangue les Vaches domestiques, dont on tire le lair, la chair & les Veaux, comme en Europe, tandis qu'on emploie les Bœufs au travail; & les Vaches fauvages, qui habitent les Montagnes & les Forêis, où n'aiant point de Maîtres, elles sont comptées au rang des Bêtes de chasse, qui appartiennent à ceux qui les domptent ou qui les tuent. On les rencontre quelquefois par milliers dans les Campagnes, & les Espagnols ne leur font la guerre que pour enlever leurs peaux. La maniere de les tuer mérite une description. Ceux qui s'y plaisent, ou qui s'en font un métier, ont des Chevaux èlevés à cette chasse, qui avancent ou reculent avec tant d'intelligence, que le Cavalier n'a point d'embarras à les conduite. Les atmes font un Fer de la figure d'un ctoissant, dont le tranchant est fort aigu, & qui a six ou sept pouces de large d'une corne à l'autre. Ce fer est enchasse, par une douille, au bout d'une hampe de quatorze ou quinze piés de long. Le Chasseur pose fon épieu sur la tête de sou Cheval , le ser devant , & court après la Bête. S'il la joint, il lui enfonce son fer au-dessus du jarret, dont il tâche de couper les ligamens. Son Cheval fait auffi tôt un tour à gauche, pour évirer l'Animal furicux, qui ne manque point, lorsqu'il se sent blesse, de courir fur lui de toute sa force. Si les ligamens n'ont pas été tout à-fait coupés, il ne manque presque jamais de les rompre, à fotce d'agitet sa jambe; ou s'il continue de courir vets son Ennemi, ce n'est plus qu'en boitant & sur trois piés. Le Chasseut, après s'êtte éloigné au grand galop, se rapproche à petits pas, & le ftappe de son fer sur une des jambes de devant. Ce coup le renvetse. Il ne reste alors qu'à descendre, en tirant un grand couteau fort pointu, dont tous les Chasseurs sont armés, & dont ils se servent avec beaucoup.d'adresse. Un seul coup dans la nuque, un peu au-dessous des cornes, lui abbat la tête. C'est ce qui se nomme décapiter. Le Vainqueur remonre enfuite à Cheval, & va chercher une autre proie; pendant que les Ecorcheurs, dont il est toujours suivi, dépouillent celle qu'il leur laisse. L'oreille droite du Cheval, qui fert à cette chasse, est ordinairement abbarue; ce qui vient de la péfanteur de l'épieu, qu'on tient long-tems fur sa tête, C'est à cette marque, qu'on connoît les Chevaux bien exercés. Dampier observe (46) Acosta, Liv. 4. chap. 33.

Il condamne les Anglois de la Jamaique, & les François de S. Domingue, DE LA NOUqui n'aïant point eu la même modération dans ces deux Isles, où les Vaches VILLE ESTA-Sauvages ne s'étoient pas moins multipliées, se sont privés d'un important entfecours, en les détruifant presqu'entiérement (37).

que les Espagnols ne ment jamais que les Tanreaux & les vieilles Vaches.

La guerre qu'on fait sans cesse à ces Animaux les a rendus si séroces, qu'il y a du danger, pour un Homme feul, à les rirer dans les Savanes. Les vieux Taureaux , qui ont déja reçu quelques blessures , n'attendent pas toujours qu'ils foient attaqués, pour se précipiter sur leur Ennemi. Lorsqu'on approche d'un Troupeau, routes les Bêres, qui le composent, se rangent comme en bataille, & se riennent sur la défensive. Les vieux Taureaux sont à la tête; les Vaches viennent enfuite, & le jeune Bérail est à la queue. Si l'on tourne à droite ou à gauche, pour donner sur l'arriere-garde, les Taureaux ne manquent point de tourner en même-tems, & de faire face and Chasseurs. Autil ne les attaque-t-on presque jamais en trouppe. On les observe du bord d'un Bois, pour surprendre ceux qui s'écarrent dans les Savanes. Un Taureau, légérement blesse, prend ordinairement la fuite; mais si sa blesfure est mortelle, ou capable de l'estropier, il sond, tête baissée, sur le Chasseur. On prétend que, dans le même cas, une Vache est plus dangereuse encore, parcequ'elle attaque son Ennemi, les yeux ouverts; au lieu que le Taureau les ferme, & qu'on a, par consequent, moins de peine à l'évirer. Sans décider de cette propriété, qui paroit fort incertaine à Dampier (38), ajoutons que les Cuirs, qu'on transporte en Europe, font une des plus conscantes richesses de la Nouvelle Espagne (39).

Les Chevres, qui sont aussi en fort grand nombre, soutnissent non-seulement du lait & des Cabris, mais un fort bon suif, dont on fait plus d'usage que d'huile, pour s'éclairer & pout la préparation du matoquin dont on le

Le climat s'est trouvé si propre aux Chevaux , qu'outre l'avantage d'une nombreule propagation, la plûpart des Provinces en ont d'aussi bonnes races, que l'Espagne. On s'en sert communément pour voiager, & l'on n'emploie que des Mulers pour le rransport des Marchandises & du Bagage (40). Une Loi, qu'on fait remonter jusqu'à l'origine de l'Etablissement Espagnol, oblige toutes les Communautés des Villes & des Bourgs, de fournir, à ceux qui voiagent avec un Palfeport des Officiers roiaux, l'Hospice, des Vivres & des Chevaux fur toure leur route; fans aurre rétribution qu'une légere diminution d'Impôts, qu'elles obtiennent en produisant, dans leurs Regitres publics, la dépense de l'Etranger, signée de son nom, avec la date du jour & du mois, (41).

Il se trouve aussi des Chevaux sauvages, dans la Nouvelle Espagne, mais vages. en moindre nombre que dans l'Isle Espagnole, où les Relations assurent qu'on

Chevaux faur

(17) Il ajoute que le dégât n'a été reparé l'article des Isles, comment les Boucaniers à la Jamaique, que sous le gouvernement tuent ces Animaux du Chevalier Thomas Lineh , qui fit venit de Cuba un renfort de Bêtes à cornes ; & qu'aujoutd'hui chacun fait ec qui lui appat-

Tome XII

(19) Acolta , Liv. 4. chap. 33. (40) Ibidem. tient, au lieu qu'aurrefois tout étoit com-mun. Tome III, page 314. On versa, dans me cet usage à l'Audience de Guarimala. p. 392.

(18) Dampiet, ubi fugra . page 315.

DISCRIPTION DE LA NOU-

un Homme à quelque distance, un d'entr'eux se détache, approche de la VILLE ESPA- personne qu'il a vue , se met à souffler des naseaux , & prend ensuite une autre route, en courant de toute sa force. A l'instant tous les autres le fuivent. Quoique ces Animanx foient de la même tace que les domestiques, ils ont dégénéré dans les Forêts qu'ils habitent ; la plupart ont la tête fort groffe, & les jambes taboteufes, les oreilles & le cou longs. Ils font d'ailleurs allez propres au travail, & s'apprivoifent facilement. Pour les prendre, on tend des lacs de corde, fur les routes qu'ils fréquentent. Ils ne manquent point d'y donner; mais ils s'étranglent quelquefois lorsqu'ils sont arrêtés par le cou. Aussi-tôt qu'on les a pris, on les attache au tronc d'un arbre, pour les y laisser deux jours sans boire & sans manger. Dès le troisieme, à la vue de la nourriture qu'on leur présente, ils deviennent aussi doux que s'ils avoient toujours vêcu parmi les Hommes. On raconte même que ceux qu'on a quelquefois lâchés, après les avoir nourris pendant plusieurs jours. font revenus enfuite dans les memes lieux , qu'ils ont reconnu leurs Maîtres ,

Chienstaurages. & que les venant flairer, ils fe font laitles reprendre.

On voit dans la Nouvelle Espagne, comme au Perou & dans l'Isle Efpagnole, quantité de Chiens sauvages, dont on attribue l'origine à ceux des premiers Castillans, qui peuvent avoir quitté leurs Maitres, & s'être égarés dans les Pois. Ils marchent en trouppes, & la plûpart reifemblent à nos Levriers. Quoiqu'extrêmement voraces, ils manquent de hardiesse ou de force pour attaquer les Chevaux & les Vaches, mais ils mangent les Veaux & les Poulains. Un Sanglier nième les effraie peu (42).

Animaux Meximains out ref

On ne peut douter, fur le témoignage des premiers Conquérans, que femblent aux 10- la Nouvelle Espagne n'eut, avant lent arrivée, des Lions, des Tigres, des Ours, des Sangliers, des Cerfs, & des Renards. Acosta s'efforce d'expliquer (43)

> Chicus, arant pourfuivi long tems un Sanglier, l'eutouretent dans une petite Prairie, où le combat duta près de deux henres. L'Historien en fut témoin, fur un arbie ou il s'éroit posté avec un Boucanier François. Les Chiens déchirerent enfin la gorge au Sanglier. Après l'avoir tué, ils se retiterent tous à quelque distance; & bientôt un d'entr'eux se dératha, pour aller commencer la curée. Lorsqu'il eut cessé de manger, tous les autres se jetterent fur ce qui reftoit de leur proie. Un comp de fufil, tité de l'atbre, en tua deux & fit prendre la fuite à tous les autres. Ils n'avoient encore mangé que la gorge & les testicules, » Mon Compagnon, so continue l'Historien Anglois , m'expli so qua pourquoi le premier Chien a ost » Moutes, il y a un Braque qui trouve le » Sanglier . & que pour reconneître ce ferw vice, les autres Chicas lui diferent l'honso neur de manger le premier. Il me iura

chap. 34. & fuiv.

(41) Ou lit, dans l'Histoire des Flibuf- » qu'il avoit toujours fait cette observatiers, que vingt-einq ou trente de ces » tion; & je l'ai faite vingt fois depuis. » du moins dans les Meures des Bouca-» niers. Ils ont un Braque, qui marche » toujours devant. Auffi-tôt qu'il a décou-» vert le Sanglier, il aboie deux on trois » fois ; & les autres Chiens pour vivent la » Bête, tandis qu'il demeute à les regarder. » Lorique le Sanglier est mort, le Chas-» feur en donne, a fon Braque, un mor-» ceau qu'il mange fenl ; & les aurres n'ont » tien qu'à la fin du jour, lorsqu'ils sont » revenus de la chasse. Cexmelin concine que les Chiens fanvages érant venus apparemment de quelques Meures égarées dans les Bois, ils ont pu retenir, dans leuts chaffes, l'ordre auquel les premiers avoient été formés. Tome I, piges 151 & 3 4. II fant le fouvenn que pont frire la guerre aux Indiens, les Espegnols n'enoient d't spagne. un grand non bre de Chiens (41) Acofta, Liv. 1, chap. 10; & Liv. 4.

comment ils ont pa paffer, depuis le déluge, dans le Continent de l'Amérique; mais à quelque opinion qu'on s'attache fur un point se mal éclairei, pe La Nouil paroîr que, fi tous ces Animaux font venus de notre Hémisphere, ils VELLE ESPAn'ont pas confervé une exacte reffemblance avec ceux dont on veut qu'ils anz. titent leur origine.

Les Lions Mexiquains ne sont pas roux. Ils n'ont pas ces crins, avec lesquels on représente ceux de notre Continent. Leur couleur est grise; & loin d'être aussi furieux que les Lions d'Afrique & d'Asie, ils se laissent prendre, ou tuer à coups de pierres & de bâtons, dans un cercle d'Hommes, où l'on n'a pas de peine à les renfermer. S'ils font poursuivis par des Chiens, ils grimpent fur les arbres, d'où le plus timide Chaffeur les abbat facilement à coup de lance & d'arquebuse (44).

Les Tigres ont la conleur de cenx d'Afrique, & ne sont pas moins dangereux par leur adresse & leur cruauté; mais ils n'ont pas la même grosseur. On prétend qu'ils portent une liaine particuliere aux Naturels du Païs, & qu'au milieu de plusieurs Espagnols, ils choisissent toujours un Indien pour le dévorer (45).

Les Ours ont la figure & la férocité des nôttes; mais on en rencontre peu. Ils se terrissent, & ne cherchent leur proie que pendant la nuit.

Sang'iers.

Les Sangliers, que les Mexiquains nomment Sainos, sont beaucoup moins gros qu'en Europe, & different encore plus par une propriété fort étrange, qui est d'avoir le nombril sur le dos. Ils vont en trouppes dans les Bois, Leurs dents font tranchantes, & les rendent d'autant plus terribles, qu'ils n'attendent point qu'on les offense, pour artaquer les Chasseurs. Ceux, qui leur font la guerre, sont obligés de monter sur des arbres, où ces surieuses Bêtes ne les ont pas plutôt découverrs, qu'elles accourent en grand nombre. Elles mordent le rronc , lorsqu'elles ne peuvent nuire à l'Homme. Mais on les tue facilement dans cetre fituation ; & la vue de celles qui tombent, ou le bruir des armes à feu, éloigne enfin toutes les autres. Leur chair est excellente; mais si l'on ne prend foin de leur coupet le nombril, qu'ils ont fur l'épine du dos, elle se corrompr avant la fin du jour (46).

On ne reconnoît pas aifément nos Cerfs, dans la Description d'Acolla, quoiqu'il compte ces Animaux entre ceux de l'Amérique, qui ressemblent aux nôtres (47). Mais il est certain d'ailleurs que la Nouvelle Espagne a de véritables Cerfs (48).

Les Renards n'y font pas plus grands que nos Chars. Ils ont le poil blanc & noir, & la queue très belle. Lorsqu'ils sont poutsuivis, ils s'arrètenr, après avoir un un peu couru; & pour leur défense, ils rendent une urine si puante, qu'elle empoisonne l'air dans l'espace de cent pas. S'il en tombe fur un habit, on est forcé de l'ensevelir long-tems sous tetre, pour en diffiper la puanteur (49).

» je n'y en ai pas vu d'autres, ni oui parlet so qu'on y en ait vu , & tous fint fans cot-» nes, enmme Corcos. Ibid. chap. 34-

(44) Ibidem. Carreti , Tome VI , ch. 9. (46) Ibid. chap. 18. (47) » Tels (ont les Cerfs, dit-il, &

(48) Carreri, Tome VI, pages 104, 105

so autres dont il y a grande abondance dans » les Fnrêts. Mais la plus grande partie est

(45) Acosta , ubi fupra.

(49) Ibid. page 113. Lact , Liv. 5. page 267.

w une venailon fans cornes ; à tout le moins,

LIII ii

Discarption Les Loups de la Nouvelle Espagne, s'il faut s'en rapporter à Gemelli

DE LA NOU-VELLE ESPA-ONE. Ammaux propres au Pais. Le Danne,

Le Beorit, que les Efpaguois ont nommé Dante, ou Vache du Mexique, est un Animal fans cornes, de la grandeur d'une perire Vache, qu'Acosta corit néanmoins plus (emblable au Mulet, & dont le cuir est fort estime pour sa dutreté, qui le rend impénérable à toures fortes de coups (§1). Catteri nomme Sibles un autre Animal, de la grandeur d'une Vache,

Le sibole. Catreri nomme Sibole un autre Animal, de la grandeur d'une Vache, dont on n'estime pas moins la peau, pour la douceur & la longueur de

fes poils (51).

Animal fair

On trouve, dans la Province de Vera Paz, un Animal fauvage, qui n'eft pas moins gros que l'Ours, & qui a le poil noir, la queue large, des mains & des piés prefque de la forme humanne, la face large, fans poil, ridée,

& le nez camus, à-peu-près comme les Negres.

La Province de Giastimala produit une espece de Daims, qui ont reçu de la Nature deux ventricules ; l'un pour la digelhon des alimens, l'aurre qui sert de réceptacle, comme on l'a souvent observé, à diverses fortes de bois pourri, alna qu'on puisse deviner le bute de la Nature dans une organisation si singuliere. Les sindiens mangent la chair de ces Animaux, quoi-mataion si singuliere. Les sindiens mangent la chair de ces Animaux, quoi-

que visqueuse, & vraisemblablement fort mal saine (53).

le Squache est un Animal à quarte piés, plus gros qu'un Char, & dont tere reliemble à celle du Renard. Il a les orcilles courtes, & le museau long. Ses piés font armés de griffes aigües, qui lui fervent à grimper fur les aibres. Il a la peau couverte d'un poil court, fin & panaîtres la chair e faine & de très bon goût. Audi cet Animal ne viel-que d'excelless fruits , futtout de Sapotilles, dont les aibres font fa retraite ordinaire. Ceux, qu'on prend planes, 'asprivoifera audit facilement qu'un Chien, & ne font pas moins de tours que les Singes. Ils font communs dans la Province d'Yucatan (34).

I'Ours à Four-

Le Squache-

L'Ours à Fourmis est une autre Bère à quatre piés, de la groffeur d'un Chuen de bonne raille. Il a le poil trude, & Gun brun qui tire for le noir, les jambes couttes, le museau long, de petits yeux, la gueule forr petites, & la langue ausli delicie qui un Ver de rorre, de cinquo ul fix pouces de long. Cet Animal se nourrit de Fourmis, & ne se rouve guères qu'auprès des Fourmillières. Il couche son musseau à errer, sur le bord du sentier ou les Fourmis passen. Il poutile la laugue au travers du senter.

Carl Bill

(1) Acolla, ch. 38. Laet en donne cette defeription: » Cest le plus grand des Quadripedes du Pais, II a la forme d'un Veas, mais les jambes plus courtes. artienlées somme celles de l'Eléphant II a cinq doigte, so ou cinq ongles aux piés de devant, & quarte l'entiement aux d'uns avteet. Sa éte est le dolongue, & fon front étroir ; se yeux font petits pour sa groffera. II hi spend

» für le mufeau inne trompe, longue d'en-» viron ouarre dorges, l'ort ju'il est irrité, il » se diesse, & montre les denss, qu'il a

m femblables à celles du Porc. Il a les oreil-

in travers du fenrier. Les Fourmissy in les nigiles, le couridé, la queue course &c

» presque sans poil, la peau si épaisse, se qu'à prine peut on la prendre avec la main, ou la froisser avec le fer, il vie d'herbe & de senilles, Les Mexiquains mangent la chair, & prétendent tenir de

» lui l'art de la Stignée En effet, lo squ'il » a trop de sarg , d' s'ouvre une veine des » jambes, en se fortant coure une pierre, & se soulage autant qu'il en a besoin.

Liv. 7. chap. 7. (51) Uli (uprd., page 111.

(53) lact Liv. 7, chap 11. (54) Dampier , Tome III , page 170. arrêtent; & dans un instant elle en est couverte. Il la retire alors , pour les avaller. Enfuite il recommence le même exercice, aussi long-tems qu'il est Discription. presse de la faim. Ces Animaux jettent une forte odeur de Fourmis; mais pe La Nouleur chair peut se manger, quoiqu'elle en ait aussi le goût. Ils sont assez com- ent. muns dans le Continent du Mexique & fur les Côres de la Mer du Sud (55).

Le Sloth (56), autre Bèie à quatre piés, est couvert de poil brun. Sa grotleur est un peu moindre que celle de l'Ours à Fourmis, il n'est pas non plus si hérisse. Il a la tête ronde, les yeux perits, le museau court, les dents fort aigues, les jambes courtes, & les griffes longues & perçantes. Il se nourrir de feuilles, fans qu'on fache s'il en mange indifféremment de routes les forres, ou sculement celles de quelques arbres. Il est si lent à se remuer, qu'après avoir mangé toutes les feuilles d'un arbre, il emploie cinq ou fix jours à descendre, pour monter sur un autre ; & quoique sort gras en quittant le premier , il arrive maigre fur le fecond. Jamais il n'abandonne un arbre, fans l'avoir entierement dépouillé. Dampier assure qu'il ne lui faut pas moins de huit ou neuf minutes , pour avancer un pié à la distance de trois pouces; qu'il ne remue l'un qu'après l'autre, avec la même lenteur; & que les coups sont inutiles pour lui faire doubler le pas. » J'en ai frappé quel-» ques-uns, dit ce Voiageur, dans l'esperance de les animer. Ils paroif-» fent infensibles. Rien ne les effraie & ne peut les contraindre à marcher » plus vite (57).

L'ayerochtli

L'Armadillo de la Nouvelle Espagne tire son nom, comme celui de l'Isle Espagnole, de l'espece d'armure, dont il est revêtu; mais il a le corps plus ou l'Atmadello. long, & la groffeur d'un Cochon de lair. Les Mexiquains le nomment Ayotochtli. Son écaille lui couvre tous le dos, & se rejoint sons le ventre, où elle ne laisse que la place des quarre patres. Il a la rête perite, le grouin du Porc, & le cou affez long. Dans sa marche, il laisse voir entierement fa tête; mais, à la moindre crainte, il la cache sous sa coquille, où retirant aufli ses pies, il demeure immobile comme une Tortuc de terre. Son écaille est partagée en croix , au milieu du dos , & ces jointures lui servent à se tourner. Ses pies ressemblent à ceux de la Tortue de rerre. Il a des ongles très forts, avec lesquels il creuse la terre comme les Lapins. Sa chair est estimée ((8).

Le Tlaquatrin est un Animal de la forme d'un petit Chien , qui a le Le Tlaquatrin, museau long & sans poil, la tête petite, les oreilles fort minces, les yeux perits & noirs, le poil du corps affez long, & blanc jusqu'à l'extrêmité, qui est noire, la queue ronde, longue de huir ou neuf pouces, de couleur rigrée, & si flexible, qu'il s'en sert pour se tenir suspendu à tout ce qu'elle peut embraffer. La Femelle porte à la fois, quatre ou cinq Petits, qui ne sont pas plutôt nés, qu'elle les met dans un sac de peau que la Nature lui a formé sous les mammelles, où elle les nourrit facilement de son lait. Ce sacest

> trouvera ici quelques différences. (57) Dampier , page 173.

(15) Ibid. page 171. Lact, page 331. (16) Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même Animal qu'on a déja décrit dans l'Iste Espagnole, comme une espece de Singe, sous le nom de Pareffeux ; ear Sloth a la même ferent dans chaque Pais , fut tout par la fignificacion en Anglois. Cependant on y groffeur. Liv. 16. page 618.

(58) Laet avertit que cet Animal fe trouve dans toute l'Amérique, mais qu'il est dif-

L'III iii

DE LA NOU-

fi bien disposé, qu'on n'en découvre pas aisément l'ouvertute. Le Tlaquatzin monte fur les arbres avec une merveilleufe légereté, & fait la guerre, comme VELLE ESPA. le Renard , aux Oifeaux domestiques. Sa queue passe pour un spécifique contre la Gravelle & plutieurs autres maux. Laet affure qu'elle a d'incioïables vertus (59).

Le Chat-Tiere.

Le Chit-Tigre, qui est commun dans la Province d'Yucatan, est un Animal farouche, de la groffeur de nos Mâtins. Il a les jambes courtes, & le corps ramaffé comme un Mâtin; mais par la rête, le poil, & la maniere de quêter sa proie, il ressemble fort au Tigre. Le nombre en est si grand dans la Baie de Campêche, qu'ils y feroient redoutables aux Habirans, s'ils n'avoient, pour leur nourriture, les jeunes Veaux fauvages qu'ils rrouvent en abondance. Ils ont la mine altiere, & le regard fi farouche, que le Voiageur, qu'on cite, n'en rencontroit jamais sans fremir (60).

La Vache me tingulatices.

On compte, entre les plus finguliers Animaux de la Nouvelle Espagne, ragnarde, & fee une espece de Vache qui habite les Bois, dans le voisinage des grandes Rivieres. Elle est de la grosseur d'un Taureau de deux ans , & de la figure d'une Vache par le corps: mais sa tête est beaucoup plus grosse, plus ramassice, plus ronde & fans cornes. Son muste est court, ses yeux ronds, pleins, & d'une prodigieuse grandeur. Elle a de grosses levres, & les oreilles plus longues, mais moins épaisses, que celles des Vaches communes; le cou épais & court; les jambes plus courres que celles de nos Vaches; la queue affez longue, & peu garnie de poil ; le corps entiérement couvert d'un gros poil, clair femé; la peau épaisse d'environ deux pouces. Sa chair est rouge, & sa graisse blanche. C'est un aliment fort sain, & de bon goût. On rrouve de ces Animaux, qui pefent cinq & fix cens livres. Ils fe nourrillent d'une forre d'herbe, ou de mousse longue & déliée, qui croît en abondance sur le bord des Rivieres. Lorsqu'ils sont rassassés, ils se couchent ordinairement dans les mêmes lieux; & le moindre bruir les réveillant, ils se jettent dans l'eau, de quelque profondeur qu'elle-foir, non pour y nâger, mais pour aller au fond, où ils marchent comme fur un terrein fec. Ils font affez communs dans les Provinces d'Yucatan & de Honduras, jusqu'à la Riviere de Datien (61).

Corneras de ecr; a,

Outre les Chevres communes, qui paroiffent venues d'Espagne, on en trouve une espece fort singuliere, que les Espagnols ont nommée Corneras de terra, & dont quelques-uns rapportent l'origine à celles qui portent le même nom au Chili, d'où elles peuvent avoir été transportées. Waffer nous en donne la description. Ces Bères sont fort majestueuses; & n'ont pas moins de quatre piés & demi de haut. Elles s'apprivoisent si facilement, que

(co) Lact, Liv. c. page 212. (60) Dampier, Tome III, page 174.

(61) Quelques uns ont cru, fur cette description, que e'étoit le Cheval marin : mais Dampier, & d'autres Voiageurs, qui convoilloient parfaitement ce dernier Animal , y trouvent des différences effentielles dans la figure, fur-tour dans la groffeur, qui l'emporte de plus de la moitié fur celle de la Vache montagnatde; fans compret

que celle-ci n'approche jamais de la Mer. & qu'elle n'a point les dents longues . &c. D'ailleurs les Chevaux marins pefent jufqu'à quinze ou feize eens livres. Ibid. page \$14 & précédentes. La Vache montagnarde reffemble encore moins à la Vache marine, qui se nomme Lamantin ou Manatée, & qui est commune, sur les Côtes de la Nouvelle Espagne, mais qui ne vient jamais à terre,

fe laissant brider , elles portent sur le dos deux Hommes des plus robustes. Pendant que le Cavalier est dessus, leur pas est l'amble, où le petit galop. Description Leur museau ressemble à celui du Lievre; elles remuent même, comme ville Espalui, les deux levres en broutant : mais leur tête approche beaucoup de celle qua. des Gazelles. Elles font atmées de cornes torfes, qu'elles pofent tous les ans, & qui, n'étant d'aucun nfage, demeurent dispetices dans les lieux qu'elles habitent. Leurs oreilles font celles de l'Ane. Elles ont le cou délié, comme les Chameaux, & le portent droit comme les Cygnes; la poitrine large, comme le Cheval, & ie dos à-peu-près femblable à celui d'un beau Levrier. Leurs fesses & leur queue ne ressembient pas mal à celles du Daim. Elles ont le pié fourchu, comme la Brebis, avec un éperon en dedans, de la groffeur du doigt, autil pointu que ceux de l'Aigle. Ces éperons, qui font d'environ deux pouces au-deffus de l'endroit où la come du pie se divise, leur servent à grimper sut les Rochers, & à se tenir sermes dans toutes leuis fituations. Le poil, qu'elles ont fous le ventre, a douze ou quatorze pouces de long; mais elles out fur le dos une espece de laine plus courte, à demi frisce. Ce sont des Animaux sort innocens, d'un grand usage, & propres à toutes fortes de farigues. Leur chair a le goût de celle du Mouton. Waffer en tua plutieurs; & dans l'estomac de l'une il trouva treize pierres de Bezoard, de différentes figures, dont quelques unes ressembloient au Corail, Quoiqu'elles fussent entiérement vertes, lorsqu'il les découvrit, elles devinrent enfuire de couleur cendrée. Il apprit, des Espagnols, qu'ils emploient fort utilement ces Bêtes aux Mines du Petou. Elles leur fervent à tranfporter le Metal aux Villes situées vers la Mer, par des précipices ou des chemins fi rompus, que les Hommes & les autres Animaux n'y peuvent passer. On les conduit chargées , jusqu'à l'entrée de ces lieux inaccessibles . où leurs Maîtres les abandonnent à elles-mêmes dans un espace de seize lieues, tandis qu'ils sont obligés d'en faire plus de cinquante, par de longs détours, au bout desquels ils les retrouvent. Les mêmes Espagnols assuroient que dans une Ville de la Côte, qui n'a de l'eau douce qu'à une lieue de diftance, on 'dreffe ces Chevres à l'aller prendre fans guide, avec deux jarres fur le dos ; qu'en arrivant à la Riviere , elles s'y enfoncent affez pour templir les jarres, & qu'elles les rapportent pleines chez leurs Maîtres. Ils ajoutoient qu'elles refusent de travailler aussi-tor que le jour a disparu. & que la force est inurile pour les y contraindre. Waffer eut la curiosité de vérisser une partie de ce récit. Il les trouva si rétives , le soir , qu'il les frappoir en vain pour les faire lever. Les unes pouffoient un cri, les autres un foupir; & quoiqu'elles n'eussent rich fait de fatiguant pendant tout le jour, il lui fut impossible de les mettre en mouvement (61).

Les Serpens sont en si grand nombre au Mexique, & distingués par tant Serpens & Bêtes de noms différens, que, pour éviter une multirude de mots barbares, dont venimeules, il y a peu d'utilité à recueillir, on prend, avec quelques Voïageurs, le patri de les divifer en quatre especes principales ; qui sont , les Jaunes , les Verts , les Bruns , & ceux qui font mêlés de quelques taches blanches & jaures. Les premiets sont ordinairement aussi gros que la partie inférieure de la jambe humaine, & longs de fix ou fept pies. Ils font lâches, & si parefleux, qu'ils (61) Voiages de Lionnel Waffer , dans le Recueil de Paul Marret , pages 157 & fuir-

celles qui v sont déja. Elles se succedent, comme les nœuds de l'épine du dos, & rendent un véritable fon, lorsqu'il seremue. Ses yeux sont noirs & Description d'une moienne grandeur. Il a deux dents, à la machoire supérieure, par lesquelles on croit qu'il jette fon venin , & cinq , de chaque côté des mâchoires , GNE. qu'on appercoit aisément, lorsque sa gueule s'ouvre. Ceux, qui sont mordus de ce terrible Animal, meurent dans de cruels tourmens, avant l'espace de vingt-quatre heures. Lorsqu'il est irrité, il secone violemment ses sonnettes, qui font alors beaucoup de bruit. On prétend que la Province de l'anuco a les plus gros Serpens de cette espece, & que les Indiens en mangent la chair, après en avoir ôté le poison. Leurs Médecius emploient les dents & la graisse à la guérison de quelques maladies (65).

Le Canton d'Yzalcos, dans la Province de Guatimala, produit des Scorpions de la groffeur d'un Lapin, & des Crapauds, qui n'étant gueres moins Crapauds montgros, fautent comme des Oiseaux sur les branches des arbres, où ils font un étrange bruit dans les tems pluvieux. Il se trouve, dans le même Canton, une espece de grandes Fourmis que les Habitans mangent, & qui se

Scorpions &c

vendent au Marché.

Dans les Montagnes de Misteque, les Indiens en montrent deux remplies Montagnes perde Serpens, qui le tiennenr renfermes dans ces bornes, où la vue peut plies de sespens, s'étendre de quelques autres Montagnes voilines, mais dont aucun autre

Animal n'ose approcher.

On voit, dans plufieurs Provinces, une forte d'Araignées, dont le corps Araignées énoce est de la grosseur du poing, & dont les jambes sont aussi delices, que celles des mes-Ataignées d'Angleterre. Elles ont deux dents, ou plutôt deux cornes, longues d'un pouce & demi, ou de deux, d'une groffeur proportionnée, noires, polies & fort pointues. On garde toujours ces dents, lorsqu'on tue les Araignées. Quelques-uns les portent dans leur sac à tabac, pout nettoier leurs pipes; d'autres s'en nettoient les dents, dont on prétend qu'elles guérissent la douleut. Le dos de ces laids infectes est couvert d'un duvet jaunâtre & fott doux. On est partagé sur leur nature, que les uns ctoient sans danger, & d'autres fort venimeule, sans que personne ait ofé recourir à l'expérience (66).

Quoique les Parties de la Nouvelle Espagne, qui regardent la Mer du Nord, Fourmis de plufoient fouvent exposées à l'inondation, elles sont remplies de diverses sottes seurs especes. de Fourmis. On diftingue les grosses & les petites, les noires & les jaunes, &c. La piquûre des groifes Fourmis noires est presqu'aussi dangereuse que celle des Scorpions; & les petites Fourmis noites ne font guetes moins nuifibles. Leur aiguillon perce comme le feu. Elles sont en si grand nombre sur les arbres, qu'on s'en trouve quelquefois couvert, avant qu'on les ait apperçues; mais elles piquent rarement sans être offensées. Dans les Provinces méridionales, c'est sur les grands arbres qu'elles font leurs nids, entre le tronc & les branches. Elles y passent l'hyver , c'est-à-dire, la faison pluvieuse, avec leurs œufs , qu'elles conservent soigneusement. Les Espagnols sont beaucoup Comment eller de cas de ces œufs, pour nourrir leurs Poules. Pendant la faifon feche, elles font leurs nids

se répandent dans rous les lieux qui ont des arbres , & jamais on n'en voir dans les Provindans les Savanes. Les Bois font alots remplis de leurs fenriers, qui font aufli

(65) Lace , Liv. 5. page 151. Tome XII.

(66) Dampier , Tome III , page 176. M m m m

battus que nos grands chemins, & larges de trois ou quatre pouces. Elles DESCRIPTION PARTENT fort legeres, mais elles reviennent chargées de pelans fardeaux. VELLE Espa- tous de la même matiere & d'une égale groffeur. On ne leut a jamais vu porter que des monceaux de feuilles vertes, fi gros qu'à peine voit-on l'Infecte par-dellous. Cependant elles marchent fort vites, dans une fort longue

file, & comme empresses à se dévancer mutuellement.

On distingue une autre espece de grosses Fourmis noires, qui ont les jambes longues, & qui marchent en trouppes. Elles paroiffent occupées d'un objet commun, qu'elles cherchent avec les mêmes mouvemens & la même inquiétude; ce qui ne les empêche point de suivre réguliérement leurs Chefs. Elles n'ont pas de sentiers battus, & leur marche est comme incertaine. Dans l'Yucatan, où elles font en fort grand nombre, on en voit quelquefois entrer des bandes entieres dans les Cabanes, où elles s'arrêtent à furetet & à pillet jusqu'à la nuit. L'habitude où l'on est, de les voir partir avant la fin du jour, rend les Habitans tranquilles; sans compter qu'il seroit difficile de les chasser. Dampier en vit des bandes si nombreuses, que malgré la vitesse de leur marche, elles emploïoient deux ou trois heures à pasfer (67).

Abeilles.

Les Abeilles ne s'écarrent gueres des Bois, où elles fe nichent dans le creux des arbres. Cependant les Indiens ont trouvé le moien d'en apprivoiser une espece, en leur creusant des troncs d'arbte pout servir de ruches. Ils pofent fur un ais l'un des bouts de ce trone, après l'avoir scié fort également, & laissent, pour l'entrée & la fortie des Abeilles, un trou sur le bout supérieur, qu'ils couvrent d'un autre ais. Ces Abeilles privées ressemblent aux nôtres, avec cette seule différence, qu'elles sont d'une couleur plus brune, & que leut aiguillon n'est pas assez fort pour percer la peau d'un Homme. Elles ne s'en jertent pas avec moins de furie sur ceux qui les inquietent; mais leur piquure n'est qu'un chatouillement, dont il ne reste aucune trace. Elles donnent beaucoup de miel, & la couleut en est blanche. Celles des Bois sont de deux fortes; les unes affez groffes, & capables de piquer fortement; les autres, de la grosseur de nos Mouches noites, mais plus longues. Quantité d'Indiens s'occupent à chercher le miel qu'elles déposent dans les arbres creux, le vendent fort bien, & vivent honnêtement de cette profession. (68),

Alligator.

Obfervations

fur fa reffem-

blance avec le

Condia

Quoique l'Animal amphibie, que la plûpart des Relations nomment Alligator, foit commun à la plus grande partie de l'Amérique, son abondance est si singuliere dans la Nouvelle Espagne, où l'on ne trouve point de Baies, de Rivieres, de Criques, de Lacs & d'Erangs, qui n'en soient peuplés (69), que c'est proprement ici l'occasion d'éclaircir un point, sur lequel plusieurs Naturalistes ont comme affecté de se parrager. Il est question d'examiner s'il est vrai qu'il y ait, entre l'Alligator & le Crocodile, tant de ressemblance par la figure & le naturel, qu'on doive les prendre pour deux Animaux de même espece, & supposer que l'un est le Mâle & l'autre la Femelle. Un Voïageur fort célebre en appelle aux observations fuivantes.

De plufieurs milliers d'Alligators qu'il avoit vus dans fes courses , il n'en

(67) Dampier , Tome III , page 177. (69) Dampier , ubi fupra , page 187. (68) Ibid , page 330.

Julia ubi aliogi

avoit îamais trouvé un qui eût plus de seize à dix-sept piés de long, ni qui fût plus gros qu'un Poulain de bonne taille. Cet Animal a la figure du pe La Nou-Lésard. Sa couleur est d'un brun fort sombre. Il a la tête grosse, les ma- VELLE ESPAchoires longues, de groffes & fortes dents, deux desquelles sont d'une ONE. longueur confiderable, & placées au bout de la mâchoire inferieure, dans la partie la plus étroite, une de chaque côté. La mâchoire superieure a deux trous, pour les recevoir; sans quoi la gueule ne pourroit se fermer. Il a quatre jambes courtes, de larges pattes & la queue longue. Son dos, de la tête jusqu'au bout de la queue, est couvert d'écailles affez dures, & jointes ensemble par une peau forr épaisse. Au-dessus des yeux, il a deux bosses dures & couvertes d'écailles, de la grosseur du poing. Depuis la tête jusqu'à la queue, l'épine est comme formée de ces nœuds d'écailles, qui ne branlent pas comme celles des Poissons, & qui sont si fortement unies à la peau, que ne faifant qu'un tout, elles ne peuvent être féparées qu'avec un couteau fort tranchant. De l'épine sur les côtes, & vers le ventre, qui est d'un jaune obscur comme celui des Grenouilles, il se trouve aussi plusieurs de ces écailles, mais moins épaisses & moins ramassees. Aussi ne l'empêchent elles point de se tourner avec une extrême viresse, si l'on confidere la longueur de fon corps. Lorfqu'il marche, sa queue traîne derriere lui. La chair de ces Animaux jette une forte odeur de musc; surtout quatre glandes, deux desquelles viennent dans l'aine, près de chaque cuisse, & les deux autres vers la poirtine, sur chaque jambe de devant. Elles font de la groffeur d'un œuf de jeune Poule. On les porte comme un parfum. Mais la force de cette odeur ne permet de manger la chair, que dans une extrême nécessité.

Les Crocodiles n'ont aucune de ces glandes, & leur chair ne jette aucune odeur de musc. Leur couleur est jaune. Ils n'ont point de longues donts à la mâchoire inferieure. Leurs jambes sont plus longues que celles de l'Alligator. Lorsqu'ils courent, ils riennent la queue retroussée, & recoquilice en forme d'arc, par le bout. Les nœuds de leurs écailles, sur le dos, sont beaucoup plus épais , plus gros & plus fermes. Ils ne fréquentent point les mêmes lieux. Dans la Baie de Campêche, par exemple, où le nombre des Alligators est infini, on n'a famais vu de Crocodiles. Au contraire, il y a des Crocodiles dans quelques endroits de la même Mer, où l'on ne voit point d'Alligators. Les Espagnols donnent aux uns & aux autres le nom de Caymans, qu'ils ont emprunté des Indiens; & c'est apparemment cette appellation commune, qui a donné naissance à l'erreur.

D'un autre côté, Dampier convient que les œufs des deux Amphibies fe ressemblent si parfaitement, qu'on ne peut les distinguer à la vue. Ils sont de la grosseur des œufs d'Oie , mais beaucoup plus longs. Les uns & les autres sont un très bon aliment, quoique ceux de l'Alligator aient l'odeur de musc. Ces Animaux vivent tous deux sur terre & dans l'eau, avec la même indifférence pour l'eau douce & l'eau salée. Ils aiment également la chair & le poisson. De tous les Amphibies, on n'en connoît aucun qui s'accommode mieux de toute forte de séjour & d'aliment. On prétend qu'il n'y a point de chair qu'ils aiment mieux que celle du Chien. La plupart des Voiageurs observent que les Chiens ne boivent pas volontiers dans les grandes Rivieres & les Mmmmij

DE LA NOC-VALLE ESPA-

Anfes, où les Crocodiles & les Alligators peuvent se tenir cachés. Ils s'arrêtent à quelque distance du bord : ils aboient affez long-tems, avant que d'en approcher. Si la foif les force , la feule vue de leur propre ombre les fait reculer, avec de nouveaux aboiemens. Dampier affure que dans la faison feche, où l'on ne trouve de l'eau douce que dans les Etangs & les Rivieres, il étoit obligé d'en faire apporter à ses Chiens. Souvent , lorsqu'il étoit à la chasse, & qu'il avoit à traverser une Crique, à gué, ses Chiens ne vouloient pas le suivre, & l'obligeoient de les faire porter.

Mais ce qui détermine absolument Dampier à regarder le Crocodile & l'Alligator comme deux Animaux d'espece dissérente, c'est que le premier oft bien plus feroce & plus hardi que l'autre. On fait qu'il pourfuit également les Hommes & les Bêtes; au lieu que l'Alligator ne cause jamais de

mal que par accident, c'est-à-dire lorsqu'on l'offense (70). Poiffont. Quoiqu'on ne puille douter que dans le grand nombre de Rivieres, qui

traversent une si vaste Contrée, il n'y ait quantiré de Poissons aussi singuliers que les Plantes & les Animaux des Terres qu'elles arrofent, les Espagnols ont négligé jusqu'à présent de les observer. On n'en connoît pas de L'Axeletl ou plus remarquable que celui que les Mexiquains nomment Axolotl, & les l'Inguete de A-Espagnols Înguete de agua. Il a la peau fort unie, mouchetée sous le ventre de petites taches, dont la grandeur diminue depuis le milieu du corps jusqu'à la queue. Sa longueur est d'environ six doigts, & son épaisseur de deux. Il a quatre jambes, comme le Léfard. Sa queue est longue, & fort menue par le bout. Ses pies, qui lui servent à nager, sont divisés en quatre doigts, comme ceux de la Grenouille. Il a la tête plus groffe, qu'il ne convienr à la groffeur du corps, la gueule noire & presque toujours ouverte. On prétend, fur de fréquentes observations, qu'il a un uterus & ses

mois comme les Femmes. Sa chair est fort bonne, & d'un goût qui tire sur Ce n'est pas supplier désavantageusement au silence des Espagnols & des Voïageurs sur le Poisson des Lacs & des Rivieres, que de joindre ici quelques observations sur plusieurs especes de Tortues, qui semblent par-

ticulieres aux deux grandes Côtes du Mexique.

celui de l'Anguille (71).

fur les Tottues,

Les Voïageurs François ne connoissent que trois sortes de Tortues : la Franche, qu'ils appellent aussi Tortue verte, & qui est la seule dont la chair puisse passer pour un bon aliment ; le Caret , qui n'est jamais si grand que la Tortue franche, & dont l'écaille est celle qui poste en Europe le nom d'écaille de Tortue, mais dont la chair est un aliment dangereux; la Caouane, plus grande ordinairement que les deux autres, mais dont l'écaille est mauvaise, & la chair coriace & de mauvaise odeur (72).

Huit fortes de Dampier en nomme un bien plus grand nombre. 1. Les groffes Torques. Torrues. ou Tortues à bahu; 2 les groffes Têtes; 3 les Bec-à-Faucons; 4 les Tortues vertes; 5 les Hecates; 6 les Terrapenes; 7 les Tortues bâtardes; 8 la petite

> (20) Dampier, Tome III, pages 190 & Labat, chap. 12. On remet à l'Histoire précédentes. naturelle de l'Amérique la description , la pé-(71) Fr. Ximenez , ubi fuprà. che, & les propriétés de la Tortue.

(71) Voicz le Tome I des Voiages de

Les premieres sont communément plus grosses que les autres, ont le dos plus haut & plus rond, la chair puante & mal faine. Les Groffes Tétes ont pr La Noureçu ce nom, patcequ'elles ont en effet la tête plus grotle que toutes les VILLE ESPAautres : la chair en est aussi fort puante. Elles se nourrillent de la mousse qui ene croit aurour des Rochers (73). Les Bec-à-Faucons sont les moindres de toures (74). On les nomme ainsi, parcequ'elles ont la gueule longue & perite terment en effet fur la figure du ber des Faucons. Leur dos est couvert de cette Bec à Faucons. belle écaille, dont on fait un riche commerce. Les plus groiles ont environ trois livres & demie d'écaille. Elles ont la chair d'une bonté médiocre, & si mal-saine encertains lieux, qu'elle cause des vomissemens excessifs. Leur bonne ou leur mauvaise qualité dépend de leur nourriture. Les unes se nourtiffent de bonnes herbes, comme les Tottues vertes; & d'autres, se tenant entre les Rochers, ne mangent que de la mousse ou de l'herbe sauvage, dont l'effet se communique jusqu'à leur écaille, qui est couverte de taches & par conféquent peu transparente. La chair d'ailleurs en est jaune, sur-tout le gras. Elles cherchent des lieux particuliers pour leur ponte (75), & rarement elles se mêlent avec les autres. Leur saison ordinaire est dans le cours de Mai, de Juin, & de Juillet. On n'en voit point dans la Mer du Sud; mais elles aiment à pondre dans les Isles de la Baie de Honduras, & le long de Côte du Continent, depuis la Trinité jusqu'à Vera-Cruz. On ne patle point ici de celles des Côtes de Guinée & des Indes orientales.

Les Tortues vertes tirent ce nom de leur écaille, qu'elles ont plus verte Tortues vertes. que les autres. Elle est fort déliée, fott transparente, & les nuages en sont plus beaux que ceux du Bcc-à-Faucon; mais on ne s'en fert que pour les pieces de rapport, parcequ'elle est extrêmement fine. Ces Torrues sont en génétal plus groffes que les Bec-à-Faucons, & pefent jusqu'à trois cens livres. Leur dos est plus plat ausli que celui des Bec à Faucons. Leur tête est ronde & perite. » J'ai remarqué, dit le Voïageur dont on donne les ob-» fervations, qu'à Blanco, Cap de la Nouvelle Espagne dans la Mer du » Sud, les Tortues vertes, qui font les seules qu'on y trouve, sont plus » groffes que toutes celles de la même Mer. Elles y pefent ordinairement

" deux cens quatre-vingt ou trois cens livres. Le gras en est jaune, le » majere blanc, & la chair extraordinairement douce. A Bocca-Toro de

» Veragua, elles ne sont pas si grosses, leur chair est moins blanche, & leur » gras moins jaune. Celles des Baies de Honduras & de Campeche sont » encore plus petites; le gras en est verd, & le maigre plus noir : cepen-

» dant un Capitaine Anglois en ptit une à Port-Roial, dans la Base de " Campeche, qui avoit quatre pies, du dos au ventre, & six pies de ventre » en largeur. Le gras produsfit huit galons d'huile, qui reviennent à trente-

» cinq p.ntes de Paris (76). Celles des petires Isles, qui bordent le Continent de la Nouvelle Espagne au Midi de Cuba, sont d'inégale grosseur.

(73) Les François confondent apparem- livres, ubi fuprà. ment ees deux premieres especes, sous le nom de Caouanes. (74) C'est notre Caret. Labat fait confif-

ter sa dépouille en treize feuilles, qui pefent, dit il, quatre livtes & demie à cinq

(75) Elles ne pondent que soixanre on quatre vingt coss; au lieu que les autres en

pondent, suivant Labat, jusqu'a deux cens cinquante.

(76) Dampier, Tome I, page 113. Mmmm iii

DE LA NOU-ONE.

- Les unes ont la chair verte; les autres, noire, & les autres, jaune. On y DESCRIPTION envoie, de la Jamaique, des Vaisseaux qui les prennent au filet, & qui les VELLE ESPA- portent dans cette lile , où les recevanr en vie on leur fait des réfervoirs en Mcr., pour les garder vivantes. C'est la nourriture ordinaire du Peuple. La Torrue verte vir d'une herbe, qui croît à trois, quatre, cinq ou fix brasses d'eau, dans la plupart des lieux qu'on vient de nommer. Cette herbe est différente de celle qui nourrit la Manatée ou le Lamantin. Sa feuille est plus petite. Dampier lui donne un quart de pouce de large, sur six pouces

Hecates.

Les Hecates, nom qui vient des Espagnols, aiment l'eau douce, & cherchent les Etangs & les Lacs, d'où elles viennent rarement à terre. Leur poids n'est que de douze ou quinze livres. Elles ont les jambes petites, les pics plats, le cou lone & menu. Leur chair est un fort bon aliment.

Terrapenes.

Les Terrapenes sont une autre espece de Tortues, beaucoup moins grasses que les Hecates. Elles ont le dos plus rond (77), quoique d'ailleurs elles leut ressemblent fort. Leur écaille est comme naturellement taillée. Elles aiment les lieux humides & marécageux. On estime aussi leur chair. Il s'en trouve beaucoup sur les Côtes de l'Isle des Pins, qui est entre le Conrinent & celle de Cuba. Elles pénetrent dans les Bois, où les Chasseurs Espagnols, qui les trouvent, ont peu de peine à les prendre. Ils les portent à leurs cabanes; & leur faifant une marque fur l'écaille, ils les laissen aller, avec la cerritude de les retrouver à fi peu de distance, qu'après un mois de chasse chacun teconnoît les siennes & les emporte à Cuba.

Tortue batarde,

Les Tortues bâtardes sont des Tortues vertes, mais dont l'écaille est beaucoup plus épaisse que celle des autres Tortues de la même couleur, & dont la chair n'est pas si douce. Elles sont fort communes aux Isles de Gallapagos, vis-à-vis du Continent de la Nouvelle Espagne dans la Met du Sud. On ne connoît point d'espece plus large; cat la largeur de leur ventre est ordinairement de cinq pics. Dampier croit devoir l'attribuer à l'abondance de l'herbe qu'elles trouvent entre ces Isles , & qui en fait , dit-il , lesTortues les mieux nourries de la Mer du Sud. Il s'en trouve de la même espece, mais beaucoup plus petites, autour de quelques autres Isles, telles que Plata, où elles vivent d'une mousse qui les rend fort puantes. Outre la différence qu'on a remarquée, ces Tortues viennent à tetre en plein jour, Mâle & Femelle, & se couchent au Soleil; au lieu que parmi les autres, la Femelle va seule à terre pour v déposer ses œufs dans le sable . & n'v va jamais que pendant la nuit.

La petite Tortue est encore une espece différente, qui se trouve sur la Côte occidentale du Mexique, & dont on vante la chair : mais Dampier ne la distingue que par sa petitesse & n'en donne point d'autte description. Il ajoûte, comme une observation très remarquable, & qu'il doit à son

mar justile.

experience, que les Tortues, dans le rems de leur ponte, abandonnenr pour deux ou trois mois les lieux où elles se nourrissent pendant la plus grande partie de l'année, & vont ailleurs, seulement pour y déposer leurs œufs. On croir, dir-il, qu'elles ne mangent rien dans cet intervalle. Aufli le mâle & la femelle deviennent-ils extrêmement maigres, fur-tout le mâle,

(77) Le dos des Tortues se nomme Carapace.

qui l'est alors jusqu'à ne pouvoir être mangé. Les lieux les plus connus, qu'elles choififfent pour leur ponte, font l'Isse des Caymans & celle de l'Afcention: maiselles n'ont pas plutot fini, qu'elles retournent dans leurs retraites ordinaires. On ne doute point qu'elles ne fassent des centaines de lieues à la GNE. nage, pour se rendre à ces isles; car on a souvent remarqué que pendant la faison de la ponte, il se trouve, dans l'Isle des Caymans, des Tortues de routes les especes qu'on a nommées. Les Isles au Midi de Cuba en sont à plus de quarante lieues. C'est l'endroit le plus proche d'où ces Animaux puissent partir; & l'on ne peut s'imaginer que la prodigieuse quantité de Torrues, qui se voient alors dans l'isse des Caymans, y trouve de quoi subsister. Celles qui vont pondre à l'Ascension sont bien plus de chemin ; car la terre la plus proche en est à trois cens lieues, & personne n'ignore que dans les autres tems, ces Animaux se tiennent toujours près du rivage. Des Isles Gallapagos, qui en font remplies pendant la plus grande partie de l'année, elles patfent la Mer & vont pondre fur le rivage du Continent, qui en est éloigné de plus de cent lieues. Cependant on remarque aussi qu'au départ du plus grand nombre, il en reste toujours quelques-unes dans le lieu de leur demeure habituelle & de leur nourriture. On observe encore qu'elles font fuivies, dans leur route, d'une infinité de Poissons, sur-rout de Goulus, dont on n'apperçoir plus un dans les lieux qu'elles quittent, & qui ne reparoiffent qu'à leur retour.

Dampier nous apprend que les Tortues travaillent dans l'eau à la propagation de leur espece, que le Mâle est neuf jours sur la Femelle, & qu'il ne l'abandonne pas aisement dans cette situation. " J'ai pris, dit-il, des " Males dans cette posture. On perce facilement le Male, car il n'est pas fauva-» ge. La Femelle, à la vue d'un Canor, fait des efforts pour s'échapper ; mais » il la retient avec ses deux nageoires de devant. Lorsqu'on les surprend « accouplés, le plus sur est de darder la Femelle; on est sur alors du

· Mâle (78).

## 6. I V.

Mines, Metaux, Pierres précieuses, & autres Productions ou fingularités de la Nouvelle Espagne.

JAGE fait observer que dans la premiere ivresse du triomphe, les Espagnols apporterent peu de soin à distimuler leurs avantages. Loin de faire mystere des richesses qu'ils découvroient de jour en jour, ils les publierent avec oftentation; & pendant quelques années, leurs plus célebres Historiens n'eurent pas d'autre objet. Mais la Politique se fit entendre, après avoit été long-tems étouffée par la joie, & porta sa jalousie jusqu'à défendre, aux Suiers de l'Espagne, d'écrire ou de parler publiquement de ce qui se passoir au Mexique. Ainsi l'on n'a gueres d'autres lumieres, sur l'or & l'argent du Païs, que celles qui se sont conservées dans les anciennes Histoires; joint à quelques traits dont on est redevable aux Voïageurs étrangers.

Les riches Mines d'argent de Pachaca, dont on a donné la description

(78) Dampier, Ibid. pages 118 & précédentes,

wto , &c.

- dans le Journal de Carreri (79), étoient déja dans la plus grande splen-DESCRIPTION deur en 1568. Un Anglois, nommé Milos Philipson, que le Chevalier VELLE ESPA- Jean Hawkins avoit abandonné fur la Côte de Panuco, étant tombé entre les mains des Espagnols, fut conduit à Mexico dans le cours de la même

M'an d'or, année. Ce voïage, qui fut de quatre vingt-dix lieues, lui donna occasion d'argent, de cui- d'apprendre, en patlart par Mestitlan, qui n'est qu'à treize ou quatorze lieues de la Capitale, que la Ville de Pachuca en est éloignée d'une journéee, & que les Mines du même nom font à fix lieues de cette Ville au Nord (80).

Dans la Province, qui se nomme proprement Mexique, les Cantons de Tuculula & de Tlapa, au Sud, ont quantité de veines d'or. Ceux de Tlafco & de Maltepeque, à l'Ouest, sont célebres par leurs Mines d'argent. Guaximango, du côté du Nord, ne l'est pas moins par les fiennes. Le Canton de Mestitlan abonde en Mines de fer & d'alun. Yzquiquilpa, qui est à vingtdeux lieues de Mexico, a des Mines de plomb. Talpayana, qui en est à ving quarre : Temozcaltepeque, à dix-huit ; Culrepeque, à vingt-deux ; Zacualpo, à vingt; Zumpango, à quarante; Guanaxuato, à foixante; Comania, à foixante-fept; Achiacico, à dix-huit de los Angeles, enfin Gautla, Zumatlan & San-Luiz de la Paz, dont on ne marque pas la distance de la Capitale, font autant de Mines d'argent (81).

La Province de Guaxaca renferme une Montagne nommée Cocola, proche du Canton de Guaxolotitlan, à dix-huir degrés de latitude du Nord, dans laquelle on a découverr plusieurs Mines d'or & d'argent, du crystal de roche, du vitriol, & différentes fortes de pierres précieuses. A six lieues d'Antequera, dans la même Province, entre les Montagnes que les Espagnols ont nommées Peñolas, il s'en trouve une qui a confervé le nom Mexiquain d'Itzquitepeque, où l'on ne fouille pas long-tems, sans appercevoir des paillettes d'or; mais en moindre abondance que les veines de plomb, qui s'y offrent

de toutes parts.

On lit, dans Herrera, qu'en 1525, les Espagnols découvrirent, dans la Province de Mechoacan, une des plus riches Mines qu'on ait jamais connues, » où les Officiers roiaux, ne se bornant point à tirer le quint de la Cou-» ronne, entreprirent, fous divers prétextes, de faire tourner tout à leur » profit. Mais, soit pat un châtiment du Ciel, ou par des causes naturel-" les, elle disparut tout-d'un-coup, sans qu'on ait jamais pu la retrouver. " Ouelques-uns prétendent que les Indiens la boucherent; d'autres, avec » plus de vraisemblance, qu'elle fur couverte d'une Montagne par un trem-» blement de rerre (82).

Leon, Ville de la même Province, à soixante lieues de Mexico, renferme dans fon Canton , un grand nombre de Mines d'argent. Guanaxati & Talpuiaga font deux autres Mines fort célebres; la premiere, à vingt-huit lieues de Valladolid, au Nord; l'autre, à vingt-quarre de Mexico. Elles appartiennent routes doux au Mechoacan.

Tout le Canton de Colyma, fur-tout vers Acatlan, est rempli de deux fortes de Cuivre ; l'une si molle & si ductile , que les Habitans en font de

(79) Voiez le Tome XI de ce Recueil, la Collection d'Hackluye,

pages 516 & fuiv. (81) Lact, Liv. 5. chap. 6. (90) Journal de Sir John Hawkins, dans (81) Herrera , Décad. 1. Liv. 8, ch. 11.

très

très beaux vases ; l'autre si dure , qu'ils l'emploient , au lieu de fet, pour tous Description les instrumens de l'Agriculture (83).

Toures les recherches des Espagnols ne leur ont jamais fait trouver de VELLE ESPA-Mines d'aucun métal , dans la Province d'Yucatan ; d'où Laet prend occa- one. lion de reprocher une insigne fausseré à quelques Ecrivains, qui ont prétendu que les Espagnols, en abordant pour la premiere fois sur cette Côte, y trouverent des croix de laiton. Il ajoûte que c'est d'ailleurs un métal auquel on n'a jamais rien découvert de semblable, dans aucune partie de l'Amérique (84).

Dans la Province de Guadalajara, vers les Zacateques, la Nature a placé une Montagne d'une lieue de hauteur, inaccessible de toutes parts aux Voitures & même aux Bêtes de charge, couverte de Pins & de Chênes d'une grandeur extraordinaite, & sans autres Habitans qu'un prodigieux nombre de Loups. Elle renferme quantité de Mines d'argent & de cuivre, qui sonr mêlées de beaucoup de plomb.

La Province de Xalisco, qui ne fut conquise qu'en 1554, par François de Ybarra, passe pour une des plus riches de la Nouvelle Espagne, par ses Mines d'argent, autour desquelles il s'est formé des Habitations nombreuses, avec des Fonderies, des Moulins, & tout ce qui est nécessaire au travail.

Celle de Culuacan ne connoissoit aucune sorte de métal, lorsqu'elle sur conquise en 1531, par Nunez Guzman; mais, peu d'années après la Con-

quête, les Espagnols y découvrirent des Mines d'argent.

Les Zacateques ou Zacatecas, font un grand nombre de petits Cantons, qui forment, fous ce nom commun, la plus riche Province de la Nouvelle Espagne. On y compte douze ou quinze Mines d'argent, dont les plus célebres sont , 1°. Celle qui se nomme par excellence Zacatecas , à quarante lieues de la Ville de Guadalajara, vers le Nord, & à quatre-vingt de Mexico; 2º. Celle de Avinno, qui fut découverte en 1554, par François de Ybarra, sous le Gouvernement de Dom Louis de Velasco; 3º. Celle de Saint-Martin, qui est à ving-sept lieues, au Nord, de la premiere; 4°. Celle de Saint-Luc, proche de Durango; 5°. Celle de Somberiette, vers Saint-Martin; 6°. Celle d'Erena, proche de la petite Ville du même nom; 7°. Celle de los Ranchos; 8°. Celles de los Chalcuitos & de las Nieves, toutes deux abondantes, mais infestées par des Indiens très feroces, qui réfiftent encore au joug Espagnol ; 9°. Enfin celle del Fresnillo , qui paroît inépuifable jufqu'aujourd'hui.

La Province, qui porte le nom de Nouvelle Bifcaie, & qui en comprend une autre nommée Topia, offre les Mines d'Ende, de Saint-Jean, & de Sainte-Barbe ; les deux dernieres , à trois lieues l'une de l'autre , & toutes deux, à vingt lieues de celle d'Ende. Elles sont d'une abondance extraotdinaire, & voilines de plusieurs Mines de plomb, qui sont d'une extrême utilité pour la purification de l'argent. Herrera place celle de Sainte-Barbe, à cent lieues de celle de Zacatecas. Elle est à cent soixante de Mexico , suivant Jean Gonzales; & cet Ecrivain ajoûte, qu'à soixante & dix lieues de la

(83) Lact, whi fuprd, page 270. Tome XII.

(84) Ibid. page 171.

Nnnn

même, vers le Nord, on trouve les quarre grandes Villes que les Espagnols nomment las quatro Ciudades (85).

DE LA NOU-VELLE ESPA-Vaines e'pe-

Marc de Nija, fameux Corde ier, que diverses avantures avoient conduit dans la Province de Cibola, publia une Relation de fon Voiage, dans laquelle il promettoir plus d'or, aux Espagnols, qu'on n'en a jamais tiré de Prevince de Ci- toutes les parties de l'Amérique. Il representant un Pais si riche, qu'on n'y emploioit que des vases d'or , & que les murs des Temples étoient revêtus du même métal. Antoine de Mendoza, Viceroi de la Nouvelle Efragne en 1 (40 , fut affez ébloui de cette magnifique chimere , pour y envoier un corps de Trouppes, fous la conduite de François Valquez de Coronado. On n'y trouva que de la mifere & de la barbarie; ce qui n'empêche point que la Relation de Nifa n'air en jufqu'aujourd'hui fes Partifans , qui se promettent, de l'avenir, des tréfors que les recherches de deux fiécles n'ont pas encore fair découvrir. A la vérité, Coronado rendir rémoignage au Viceroi que les Turquoifes étoient fort communes entre les Habitans de Cibola, & qu'aïant trouvé peu de Femmes & d'Enfans dans le Pais , il y avoit beaucoup d'apparence qu'une grande partie de cette fauvage Nation s'étoit retirée dans des lieux inaccessibles avec ce qu'elle avoit de plus précieux : mais la difficulté d'y pénétrer n'a pas permis jusqu'à présent de vérifier une si flatteuse conjecture. Alfonse de Benavidez, autre Cordelier, dont nous avons une Relation du Païs de Ouivira & du nouveau Mexique, aussi suspecte que celle de Nifa. prétend que ces deux Régions, qui font encore peu connues, & qui bornent les Provinces septentrionales de la Nouvelle Espagne, abondent aussi en Mines d'or & d'argent. Il ajoûre qu'une partie de Quivira, qu'il place au trente - septieme degré du Nord , & dont il nomme les Habitans Aixaoros . n'est pas éloignée des Etablissemens Anglois, où il suppose, sans aucune preuve, que ces Barbares répandent continuellement leurs tréfors (86).

Tous les Historiens de la Conquête assurent que la Province de Guatimala étoit remplie d'Idoles d'or, que les Indiens sivrerent volontairement aux Espagnols; mais il ne paroît point qu'on y ait jamais découvert de Mines. ni que cette belle Contrée air aujourd'hui d'autres sources de richesses, que

fon Commerce & la culture de ses Terres.

La Province de Chiapa étoit autrefois riche en or, en argent, en étaim, en plomb, en vif-argent & en cuivre. Ses principales Mines fonr épuifées ; & quoiqu'il se trouve encore des veines d'or dans ses Montagnes, le travail est si difficile . & le nombre des Indiens qu'on y emploïoit est tellement di-

minué, qu'elles font abandonnées depuis plus d'un fiécle.

Vera-Paz avoit donné de grandes esperances aux Espagnols, sur-tout par la qualité de ses eaux, dont l'acreté semble marquer qu'elles passent par des veines métalliques. On y a fait souvent de grandes entreprises, sur les indices & la foi des Habitans; mais elles n'onr eu de succès que vers Golfo dolce, où les Historiens rendent témoignage qu'on a trouvé une Mine d'or assez riche, & quelques veines de soufre.

Les Montagnes, qui féparent le Honduras de la Province de Nicaragua,

(84) Ibid, page 190. On n'a pas d'autre cédentes. On renvoie le Nonveau Mexique & connoillance de ces quatre Villes. Quivira, à l'année où ces l'ais furent dé-(86), Latt, ubi fupra, page 305 & pré- couverts.

ont fourni beaucoup d'or & d'argent aux Espagnols , quoique les Habitans naturels ignoraffent qu'ils avoient ces richeffes aurour d'eux, ou que l'extrême fertilité du Pais les leur fit négliger. Elles leur ont couté, s'il en VILLE ESPAfaut croire Barthelemi de las Cafas, plus de deux millions d'ames, que ont. les Conquérans facrifierent à leur avarice ; comme s'ils ne s'étoient crus surs de la poileffiou des Mines, que par la destruction d'un malheureux Peuple, qui ne leur contestoit rien, & qui préféroir ses belles citrouilles aux plus précieux métaux. C'est de l'excellence de ces Plantes, qu'ils nommoient Hibueras, qu'on avoit donné d'abord le même nom à leur Province. Ses principales Mines font celles des Montagnes de Valladolid, ou Comavagua, celle de Gracias à Dios, & celles des Vallées de Xaticalpa & d'Olancho, dont tous les torrens roulent de l'or, sur-tout celui de Guayape, à qui on donne la qualiré de Fleuve, & qui coule à douze lieues d'une Ville nommée Saint Jean d'Olancho.

La Province de Costa ricca, dont Waffer, Anglois, Vaz, Portugais, & d'autres Voiageurs, étrangers, font une peinture qui répond mal à son nom, ne laissoit pas de renfermer aussi quelques Mines d'or & d'argent : mais la difficulté du travail les a fait abandonner, avec les Habitations voilines, telles que Castro d'Austria & Bruxelles, où les Espagnols s'étoient établis pour le travail, & dont il ne reste aucune trace.

Enfin ceux, qui se rappellent le troisieme Voiage de Christophe Colomb, ne doivent pas trouver d'exagération dans l'idée que Laet donne du Veragua, lorfqu'il assure » que cette Province est encore très riche en métaux, sur-" tout en or, qu'on y tire du sein de la terre à chaque pas, & qu'on puise, " dit-il, avec l'eau dans les torrens & les Fleuves (87). La petite Ville de Sainte-Foi, située à douze lieues de celle de la Conception vers le Sud, est le lieu de la fonte, & le séjour des Officiers roïaux.

On a donné, dans une autre partie de cet Ouvrage (88), quelques observations fur les Mines du Mexique, la méthode des Espagnols pour la séparation & la fonte des métaux. Ne craignons pas de répeter ici, pour l'intelligence de cet article, que tout Particulier, qui découvre une Mine d'or ou d'argent, peut y faire travailler, en païant au Roi le cinquieme du produit : maiss'il l'abandonne, elle tombe, trois mois après, au Domaine. Le Roi accorde quatre cens pics de terrein, vets les quatre Vents principaux, depuis l'ouverture de la Mine; ou d'un feul côté, au choix du Propriétaire. Enfuite un autre a la liberté d'en ouvrir une nouvelle, à dix-huit piés de la premiere; & quoique cet espace soit comme un mur de séparation, il peut entrer dans le terrein du premier, en creufant sous terre, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre ses Ouvriers. Alors il doit se retirer dans le sien, ou pousser son rravail audessous de l'autre. Mais si la Mine, qu'il ouvre au-dessous, est inondée par quelque fource d'eau, celui qui travaille au-dessus doit lui donner la sixieme partie de ce qu'il tire; & si l'eau venoit de la Mine superieure, le l'ofsesseur de cette Mine est obligé de la faire vuider.

Tout l'or & l'argent, qui fort des Mines de la Nouvelle Espagne, doit êtte porté à Mexico, & déclaré à l'Hôtel de la Monnoie. Un Voïageur Produit annuel

(87) Lact, ubi supra, page 345.

(\$8) Tome XI, page 531. Nnnnij

des Mines de .a Neuvelle Epa-

célebre a publié, vers la fin du dernier siécle, qu'il y entroit chaque année, DESCRIPTION deux millions de marcs d'argent, outre ce qui passoit par des voies indirectes, DE LA Nou
deux millions de marcs d'argent, outre ce qui patioit par des voies indirectes,

ville Espa
& qu'on en frappoit tous les ans, à la Monnoie, 700000 marcs en pieces GNS.

Les Propriétaires ne paient pas seulement les frais de la Fabrique, mais ils joignent au quint, qui est le droit roial de l'ancienne déclaration, une réale, qu'on nomme le droit de Vassclage. Quoique chaque Particulier puisse faire fabriquer de la monnoie, on travaille presqu'uniquement pour les Marchands. Ils achetent tout le métal qu'on veut leur vendre, en retenant deux réales par marc; l'une pour le droit du Roi & l'autre pour la fabrique. A l'égard de l'or, qui est beaucoup moins abondant, on en fait des pieces de seize, de huit, de quatre, & de deux pieces de huit, qui se nomment des Ecus d'or. La différence pour les droits est d'une réale & demie, qu'on paie de plus pour les pieces d'or. Le titre auquel il doit être pour recevoir la marque est vingt-deux carats; & celui de l'argent, deux mille deux cens dix maravedis.

Hôtel des Mon-

On apprend, du même Voïageur, fur les informations qu'il reçut d'un point de Mexico. Gentilhomme Espagnol, qui avoit exerce, pendant trente ans l'Office d'Essaieur, qu'il y a, dans Mexico, huit Fourneaux pour la Monnoie, & dans l'Hôtel qui les contient un Chef, sous le titre de Trésorier, avec huit ou dix principaux Officiers qu'il commande. On configne au Chef les barres d'argent : elles font pefées devant lui ; il tient compte du poids. Après les avoir mifes au feu pour les couper, on est obligé de les mouiller, pour les y remettre, parceque le métal est aigre, & qu'il ne se fabriquesoit pas aiscment sans cette operation.

On fait cinq fortes de Monnoie : des Pieces de huit , de quatre, de deux. des Pieces simples & des deniers. Lorsqu'elles ont leur juste poids, on les remet au Tréforier, qui les reçoit de la main même du Peleur, fous les yeux du Secretaire & des autres Officiciers, Comme l'argent se noircit par le mêlange de l'écume de cuivre, qui sert à la séparation (89), on envoie d'abord la Monnoie aux Blanchiffeurs. Elle passe ensuite chez les Gardes. qui vérifient le poids. Delà elle est consignée aux Monnoïeurs, qui travaillent dans une même Salle, & qui ont aufii, pendant le jour, les cinq coins, nommés Truxeles, dont les Gardes font chargés, pendant la nuit, & dont ils répondent fur leur tête. Après ces formalités, la Monnoie retourne entre les mains du Tréforier pour la délivrer aux Propriéraires : mais il en retire auparavant ce qui revient aux Officiers, c'est-à-dire à lui-même, à l'Essaïeur, au Coupeur, au Secretaire, au Peseur, aux deux Gardes, au Merino, qui est un Sous-fécretaire, à un Alcalde, aux Forgerons & aux Monnoieurs. Cette déduction n'est pas une perre pour le Propriétaire , parcequ'elle se fait sur les deux réales qu'on ajoûte à la valeur de l'argent avant qu'il foit frappé. Le paiement se fait aux Officiers par Maravedis & par Raciones (90).

Tous les hauts Officiers sont nommés par le Roi; & les autres achetent

(89) On ne se servoit autrefois, à Mexi- en donnant l'invention de l'écume de cuien, que de Mercure & de Sel pout léparet vre, qui échauffe fur le champ la maffe. largent; mais cette operation étant fort Carreri, Tome VI, Liv. 1. chap. 10. (90) Chaque Maravedi vaut 137 Racielongue, un Dominiquain la rendit plus facile,

leurs Places, du Trésorier, pour la somme de trois mille pieces de huit. Les premiers répondent folidairement des fraudes de leurs Affociés. Quoique toutes ces Charges , & celles mêmes qui s'achetent , ne foient pas héréditaires , VILLE ESPAchaque Officier a le droir de réfigner la fienne; mais, pour la validiré de sa ens. réfignation, elle doit être fignée vingt jours avant sa mort. Celui que cette faveur regarde, est obligé d'en informer le Viceroi dans le terme de soixante jours. Il doit païer au Roi un tiers de la valeur de sa Charge, & les deux autres tiers, au Propriétaire ou à ses héritiers; sans quoi elle retourne à la Couronne. Auffi les Possesseurs font-ils, chaque mois, leur démission, pour éviter toute ombre de difficultés sur les viner jours qu'ils doivent survivre. Le revenu annuel du Tréforier est d'environ soixante mille pieces de huir. Les Charges d'Essaieur & de Fondeur, qui appartiennent en propriété au Couvent des Carmes Déchaux de Mexico, & qui sont exercées par un seul Officier, rapportent feize mille pieces; celle du Coupeur, dix mille; & les aurres, environ rrois mille cinq cens. Les Forgerons, ou les Maîtres des huit Fourneaux. & les Monnoïeurs, qui font au nombre de vingt, ont chacun, depuis huit cens jusqu'à mille pieces. Il n'y a point de si bas Offices, qu'ils ne vaillent par jour une piece de huit: mais, comme la plûpart de ceux qui les possedent font des Esclavés du Trésorier, il en rire ouvertement le profit.

Comme l'expérience a fair observer qu'il y avoit un peu d'or dans l'argent, les Officiers roïaux ont établi un autre Hôtel, qui porte le nom de Maifon du départ, & qui n'a point d'autre objet que la séparation de ces deux Métaux. Carreri nous en donne aussi la méthode. On fond l'argent en très petites balles, qu'on fait dissoudre dans l'eau forte. L'or reste au fond, en poudre noire; & l'on met l'eau, qui contient tout l'argent, dans deux vaif-feaux de verre, dont les bouches se joignent. On les échausse : l'eau se retire dans l'un, & l'argent demeure dans l'autre. Ensuire l'or est fondu en plaques & en barres, pour être porté à l'Essaïeur, comme l'argent. On paie, pour cette opération, fix réales par marc à la Maifon du départ. L'Office de Départeur appartient à un Particulier, qui a paié au Roi, pour la Propriété, foixante & quatorze mille pieces de huit (91). Tous les Cantons de la Nouvelle Espagne, où la Nature a placé des Mines, ont leurs Officiers roiaux, qui font un Tréforier, un Controlleur & un Major.

On n'ajoûtera rien, à ce qu'on a lu jusqu'ici dans un grand nombre de Relations, sur le transport de ces richesses & de celles qui entrent dans la Nouvelle Espagne par l'arrivée annuelle des Vaisseaux de Manille : mais, comme on a donné le nom de secondes Mines du Mexique aux Ports d'Acapulco & de Vera-cruz, qui servent de Passage à taut de trésors, on peut regarder comme les troisiemes, une multitude de Droits roïaux, qui augmentent

nes. Voici l'ordre & les proportions du paio- A chacun des deux Gardes 3 . . . . . Au Merino . . . . . . . . . . . . 16 Maravedie. A l'Alcalde . . . . . . 2 . . . . . 16 Au Treforier . . . . . 11 . & . . 110 Aux Forgerons . . . . 24 . . . . A l'Effaieur . . . . . . . . . . . 60 Aux Monnoieurs . . . Total 8 . . . . Au Coupeur . . . . . 1 . . . . . 60 60 Maravedis. Au Secretaire . . . . . (91) Gemelli Carreri, Tome VI, chap-Au Pefeur . . . . . . . . 80

Nnnniii

DASCRIETION sans cesse les revenus de la Monarchie Espagnole, & dont cette idée a fait

DE LA NOB. remettre ici l'explication.

VILLE ESPA- On met au premier rang le quint de tous les métaux, des perles & de toutes les pierres précieuses, sans compter un & demi par cent pour la fortie, Droits rolaux, & ce qui se leve sur toutes les monnoies qu'on fabrique à Mexico. Les trosfiente espece Espagnols donnent à ce Droit le nom de Senoraje, ou Droit de Seigneurie (92).

On peut y comprendre celui qui réserve au Roi d'Espagne la moitié des Huvacas; c'elt-à-dire, de tous les tréfors cachés qu'on decouvre dans les anciennes Habitations des Indiens, qui les enfevelifloient en terre, pour les besoins dont ils se croiojent menacés après leur mort, & de tous ceux qui fe trouvent dans les débris des anciens Temples.

Le Droit, qui se nomme Vucantes en Mostreneas, donne au Roi les biens de ceux qui meurent fans héritiers, jusqu'au quatrieme degré du Sang.

Estança de Naypes est un Droir considérable sur les Cartes à jouer. Il s'afferme; & dans toutes les Indes la Couronne en tite plus de deux millions d'écus.

On nomme Almajarifalgos, d'Almajarife, mot Arabe, qui fignifie Homme de merier, un Droit de cinq pour cent, sur tous les Ouvrages des Manufactures d'Espagne, qu'on porte aux Indes. Ces mêmes Ouvrages paient deux & demi pour cent, de fortie, & cinq d'entrée, autant de fois qu'ils changent de lieu dans les Indes.

Le Droit d'Averia est un droit de Marine, dont le revenu est emplojé à l'équipement des Vaisseaux qui portent l'argent du Roi. Il n'a rien de commun avec un autre Droit, qui donne au Roi la cinquieme partie de toutes

les prifes de Mer.

Le Droit d'Alcavala ne s'est pas établi sans difficulté. Il consiste dans un Impôt fur tout ce qui se vend & s'achere dans le Pais, sur tout ce qui s'y échange. fur les Testamens & sur les Dons mutuels, enfin sur toutes les Charges qui se vendent. Il a commencé par deux pour cent; ensuite on l'a fait monter jusqu'à quarre. Dans le cours d'une année, il rapporte, à la Couronne, environ trois cens vingt-cinq mille ducats.

Le Droit de Commissos regarde tous les biens qui tombent par faisse entre les mains du Procureur Fiscal, tels en particulier que les Marchandises de Contrebande. Il est défendu de recevoir de la Chine, des Philippines, du Perou, &c. & d'y envoier, des Marchandises qui n'aient point été déclarées aux Commissaires du Roi, sous peine de confiscation du Navire & des effets.

Waffer nous apprend qu'en vertu d'une fomme de huit mille ducats que

(92) L'Auteur, dont on emprunte ce dé- ans de jouissance à celui qui les a découtail, affure qu'outre ces deux droits, la Couronne prend un certain espace dans toutes les Mines qui se découvrent; soizante perches, dans celles d'argent, de fer, de cuivre, d'étaim & de plomb, cinquante dans celles d'ot ; & que pour celles de vif-a gent , comme e'est un métal nécessaire pour decouvrir les autres, le Roi en retient en- autentiques dont il a vu les originaux. riérement la propriété, mais qu'ill aisse trente

vertes. Mémoire publié à la fin du second Tome de l'Histoire des Flibustiers, par Oexmelin, sous le titre d'Etablissement d'une Chambre des Comptes dans les Indes oc-cidentales; troisieme Partie, chap. t. l'Editeur affure que e'est la traduction d'un Manuscrit Espagnol, composé sur des Pieces la Contratacion de Seville paie annuellement au Roi, elle a fermé la cor-respondance des Ports du Perou avec ceux de la Nouvelle Espagne; ce qui DESCRIPTION DE LA NOUfait perdre à la Couronne plus de trois cens mille ducats, qu'elle rireroit des VELLE ESPA-Droits roiaux, si la liberré du Commerce étoit établie entre ces deux Ré- ent. gions. Elles s'aideroient mutuellement d'un grand nombre de marchandifes,

qui abondent dans l'une, & qui manquent dans l'autre (93).

Tribuios vacos est le nom d'un Dioit roial sur tous les Offices qui dépendent de la Cour. Il consiste dans la jouissance de leurs revenus, jusqu'à ce qu'ils foient remplis.

Le Droit, qui se nomme Tircios de Encommiendos, regarde les Offices qui changent de Possesseurs, par résignarion. Ceux qui sont choisis pour les remplir, doivenr paier au Roi le tiers de leur valeur.

Le Janaconas est un Droit qui ne regarde que les Indiens, & qui les oblige de païer leur fortie lorsqu'ils quitrent leurs Bourgs ou leurs Villages.

Le Hatenuras tombe auth fur les Indiens, lorfque par guerre ou par confifcation, ils font chassés de leurs Biens propres. Ce Droit leur impose l'obligarion de servir à gages, & de rravailler tout-à-tour aux Mines du Roi.

Les Pulperias sont des Cabarets où l'on donne à manger, & le nombre en est reglé dans toutes les Villes & dans tous les Bourgs. Ceux qui passent ce nombre paient, au Roi, un Tribut annuel de quarante piastres. Dans la multitude de Villes & de Bourgs dont la Nouvelle Espagne est remplie, ce Droir rapporte une fott groffe fomme.

Le Droit d'entrée, pour les Negres, n'est pas moins considérable. Il est de deux piastres par tête; & tous les ans, on en apporte un grand nombre.

La Cour avoit entrepris de mettre un Impôt fur le Pulque, breuvage favori des Mexiquains, pour lequel il paroît que les Espagnols n'ont pas moins de goût : mais on a déja rapporré, d'après Carreri, qu'elle s'est vue comme forcée d'abandonner cette entreprise. Celle d'affermer les Salines ne lui a pas réuffi plus heureusement. Les Indiens n'ont point d'argent pour acheter le fel : d'ailleurs , il s'en trouve quantité de Mines dans les Montagnes, dont il est impossible de leur fermer l'accès.

On lit, dans Waffer, que pendant la durée de l'Impôt, un Particulier, nommé François de Cordoue, qui en avoit l'administration, devint si riche en peu d'années, qu'il bârit dans la rue de Saint François une maifon, qui passe pour la plus belle de Mexico, & qui n'est connue que sous le nom de Pulcherrimo, en sous-entendant le mot d'Edifice, parcequ'elle doit son

origine au Pulque (94).

On ne parle point du Droit de la Cruzade, qui se paie avec plus de zele dans la Nouvelle Espagne que dans tout autre lieu; mais on en nomme un aurre, qui regarde aussi le Saint Siege, & qui est fondé de même sur une Bulle de composition, par laquelle ceux qui possedent, sans le savoir, quelque partie du bien d'autrui, sont absous de la valeur de trente ducats pour douze réales. Les droirs de Nejada & de Media annata, qui regardent les Biens ecclefiaftiques, font en vigueur dans toute l'Amerique Espagnole, & forment, suivant l'Aureur de ces observations, un revenu si im-

<sup>(93)</sup> Voïages de Lionnel Waffer, édition (94) Waffer, ibid. page 364. de Paris , page 253.

dans leurs levres. Ils n'y connoissent point d'autre remede, que de porter Discription continuellement du fel dans la bouche (4). DE LA NOU-Les eaux d'un Fleuve nommé Zahuatl, dans la Province de Tlascala, VILLE ESPA-

donnent la galle à ceux qui s'y baignent; on y trouve peu de Poisson (5). Entre les Villes de Cuertlavaca & de Tequicistepeque, on voit, au caverne sur-

pié d'une haute Montagne, une Caverne fort renominée. Un Domi- prenance. niquain Espagnol, aïant eu la curiosité de la visiter sous la conduite de quelques Indiens, y descendit par une ouverture fort étroite, & trouva d'abord un grand espace quarre, d'environ cinquante pas, qui contient plufieurs puits, avec des degrés pour y descendre. Delà, un chemin fort tortueux le conduisit sons terre dans un autre espace beaucoup plus grand que le premier, au milieu duquel fort imperueusement une source d'eau vive, qui forme un tuisseau. Après l'avoir suivi plus d'une heure, la crainte de s'égarer, dans un lieu dont il ne voioit pas le terme, le fit retourner fur fes pas, avec le fecours d'une ficelle dont il avoit attaché le bout à l'ouverrure, & qui commençoir à manquer de longueur (6).

L'Yucatan jonit d'un air si fain dans les Montagnes, qu'on y a trouvé Longues vieu des Vieillards de cent quarante ans. Un Missionnaire Franciscain a rendu témoignage qu'en prêchant l'Evangile aux Montagnards, il avoit vu parmi eux un Homme, qui, de son propre aven & sur les informations de ses voisins, n'avoit pas vecu moins de trois siécles. il avoit le corps si courbé, que ses genoux touchoient à fa tête, & la peau si dure, qu'on l'auroit cru couvert

d'une écaille (7),

Dans la Province de Vera-paz, proche d'une Ville Espagnole qui se nomme Saint-Augustin, on voit entre deux Montagnes une Caverne formée d'eau, dans le Roc, affez spacieuse pour contenir un grand nombre d'Hommes, dans laquelle il fort continuellement, de diverses fentes, une liqueut qui se change bientôt en pierre forr dure , & de la blancheur de l'albâtre. Les divets obstacles, que cette liqueur trouve à son cours, lui sont prendre différentes formes dans sa transmutation. On trouve, à peu de distance, des Colomnes, & jusqu'à des Statues, qui paroissent un simple ouvrage de la nature (8). Le froid est si vif, dans l'interieur de la Caverne, que l'Homme le plus robuste n'y peut résister long-tems. On y entend d'ailleurs un bruir contus d'eaux, qui semblent couler à l'entour, & qui sortant dans les lieux voifins, par quantité de torrens , se précipirent d'abord au fond d'un abyme , où elles forment une forte de Lac, & s'échappent ensuite par un Canal, qu'elles se sont ouverr d'elles mêmes, affez grand tout d'un-coup pour tecevoir toutes fortes de Barques.

On admire que l'eau de Golfo dolce , qui touche au Golfe de Honduras Esu de Golfo foit parfaitement douce, comme on doit en juger par son nom. Cette singu-doke. larité ne peut venir que de la multitude & de l'impétuolité des torrens, qui forment ce Golfe en fortant des Montagnes . & qui ont affez de force pour repouiser constamment l'eau falée. Quelques Etrangers se sont flattés de pou-

Pétrification

(4) Journal de Jean Chilton, en 1572, (7) Herrera , Déc. 2. Liv. 3. & Laet padans la Collection d'Hackluyt. (5 Lact, page 251 & 252. (6) Ibid. page 261. (8) Ibid. page \$18.

Tome XII.

0000

GNZ.

voir pénétrer par cette voie jusqu'à la Mer du Sud. Deux Anglois. Antoine DE LA NOU. Sherley & Guillaume Parker, en avoient forme l'espetance; mais, s'étant TELLE ESPA- avancés l'espace de trente milles avec quelques Bâtimens legers, ils apprirent des Indiens de la Côte, qu'il ne leur restoit pas moins de vingt lieues de terre, & que la route étoit coupée pat des Montagnes inaccessibles; sans comprer que la mauvaife qualité de l'air , & les atraques des plus cruelles Mouches du monde, les forcerent d'abandonner leur résolution (9).

Celebre Pou-

Non-seulement c'est à Guaxaca que se fait le meilleur chocolat de toutes les Indes, mais on y compose une excellente poudre, nommée Polvilla, qui est la plus exquise de toutes les odeuts. Elle est si recherchée, & par conféquent si chere, que la livre en coute autant que six de chocolat. Il s'en fait un débit surprenant, dans toutes les Provinces du Mexique, au Perou , & même en Espagne. Il n'y a que les Religieuses de Sainte Carherine de Guaxaca, qui en aient la compolition; celles des autres Monasteres de la Ville ne peuvent y patvenit (10).

A Pafcaro, Ville éloignée d'environ huit lieues du Port d'Acapulco, on admire des Orgues de bois, composces par un habile Indien, qui rendent des sons aussi harmonieux que les meilleures Orgues de l'Europe : la curiosité porte tous ceux qui arrivent dans la Nouvelle Espagne à les visiter.

On a parlé de quelques petites Isles flotantes, sur le Lac de Mexico; mais elles n'approchent point de celles d'un autre Lac, que Waffer nomme Mexicalfingo, dont l'eau est si favorable à la végétation, que les Indiens l'ont presque changé en Jardins. Ce spectacle, dit-il, cause de l'admiration. Ils étendent, fur trois ou quatre grosses cordes, un grand nombre d'osiers, les uns fur les autres, de la longueur de foixante pies en quarré, & d'un demi-pié de haureur : ils attachent le bout des cordes aux arbres qui bordent le Lac , &c convrent cetre machine, de gason, sur lequel ils répandent de la terre & du fumier : ensuite ils y sement des sleurs & des légumes , qui croissent dans une singuliere abondance. De tant de marieres différentes, il se forme avec le tems une malle épaille & folide, sur laquelle ils se construisent des maisons, accompagnées de petits bâtimens pour la Volaille, & de colombiers. Il arrive quelquefois que le Maître d'une Îsle, étant allé vendre ses denrées dans fon Canot, avec la Femme & ses Enfans, ne retrouve plus, à son retour, fon Habitation dans le lieu où il l'avoit laissce, parceque les cordages. qui l'arrêtoient se sont rompus de pourriture, & l'ont abandonnée à l'inconstance du vent. Alors il demande à ses voisins s'ils n'ont pas vu passer. fon Isle; & la retrouvant à force d'informations, il la remorque avec de nouvelles cordes (11).

Valrans

Entre les Volcans, qui font en si grand nombre dans la Nouvelle Espagne, & dont les éruptions causent rant de ravages, Waffer fait admirer celui du Lac de Nicaragua, qui étant fitué dans une Isle, au milieu du Lac, paroît vomir ses flammes du sein des eaux (12). Le même Ecrivain donne quarre-vingr lieues de tour à ce Lac (13), & Laet cent trente milles (14). Quoique l'eau en foit douce, dans toute fon étendue, il a fon flux & fon

(9) Ibid. page 330.

(10) Waffer , page 317. (11) Waffer , pages 397 & précédentes, (11) Waffer . ibid. page 3\$8.

(13) Ibid. page 387. (14) Latt, page 141.

reflux, comme la Mer. On sait que sa tête n'est séparée de la Mer du Sud, que par trois ou quatre lieues de terre (15); mais aucun Voiageur n'a matque la longueur du Desaguador, qui est le Canal par lequel il se jette dans velle Estacelle du Nord, & qui fert au Commerce de la Province avec Carthagene & ont. Porto-bello. On le représente long & fort étroit. Alfonse Carera & Didace Machica de Suafo font les premiers Espagnols qui ont découvert cette voie de communication, & qui en ont sutmonté les dangers (16). Assez proche de Grenade, seconde Ville de la même Province, on trouve un autre Lac, dont l'ancien nom est Lindiri, & qui se joint au grand, par un Canal, à sept lieues de cette Ville. Sur ses bords s'éleve une Montagne, nommée Mumbacho. à la fertilité de laquelle il ne manque rien pour les arbres & les fruits, mais dont le fommet n'en est pas moins un épouvantable Volcan. On a décrit. dans un autre lieu, ceux de Tlascala & de Saint-Jacques de Guatimala (17). Les aurres n'ont rien de plus remarquable que leur nombre.

Ce melange de singularités, dont la plupart ne sont connues qu'imparfaitement par les Observations des Etrangers, doit augmenter le regret de voir tant d'utiles connoissances absolument négligées des Espagnols, & comme perdues, entre leurs mains, pour le reste de l'Univers. C'est une réflexion qui renaîtra fouvent dans la fuite de cet Ouvrage, si mes forces répondent à l'intention que j'ai de l'achever.

(15) Ibid. (16) lbid. (17) Voies ci-deffus pages 313 & 49 fe

FIN BU TONE XIL



De l'Imprimerie de DIDOT.

## AVIS AUX RELIEURS

| Nº.                                                                                                                                                                                                                     | No. Pour placer les Figures.                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour placer les Cartes.  Pour placer les Cartes.  Pag.  ARTE du Golfe du MEXIQUE, 9.                                                                                                                                    | X. PRemiers Indiens qui s'offrent  A CHRISTOPHE COLOMB,                                                                   |
| 2. Carre de l'Isle d'HAYTI, aujourd'hui<br>l'Espagnole ou l'Isle de Saint-<br>Domingue, 19.<br>3. Carre de Paria, Comana & Ca-                                                                                          | V. Ville de Saint-Domingue, 210.  XVI. MARINA & autres Femmes données à Cottez, 265.                                      |
| RACAS, 73.  4. Carte des Provinces de Cartha-<br>GENE, SAINTE-MARIHE & VE-<br>NEZUELA, 86                                                                                                                               | VI. Nouveau Mexico, 437.                                                                                                  |
| 5. Carre de l'Isthme de Panama &c. 115 6. Carre des Provinces de Tabasco, Chiapa, Vera-Paz, &cc. 241                                                                                                                    | XIV. Amusemens de l'Empereur après<br>fon diner, 532.                                                                     |
| 7. Rade de la Vera-Cruz & des<br>Illes voisines, 24<br>8. Carre du Mexique, &c. 27.                                                                                                                                     | VIII. VITZILIPUZTLI , principale idole                                                                                    |
| 9. Lac de Mexico & fes environs, lors de la Conquête, 31 10. Carte des environs de la Ville de Mixico, 44 13. Plan du Port d'Acapulco, 45 11. Plan de Port-Roïal, & des environs, 47 12. Provinces de Nicaragua & Costa | XII. Productions naturelles & Tribut, fig. II. S62. XIII. Œconomie Mexiquaine, fig. III. 562. II. Zapota ou Sapotier, 594 |
| RICCA,                                                                                                                                                                                                                  | 12. IV. Aguacate, Claudine, 177                                                                                           |

(Nota.) Les Relieurs auront l'attention de mettre des Onglets aux Figures doubles qui ne doivent pas être pliées. 29× 37• 528. ş31. 542-45. 162. 59÷ 595-604



